

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

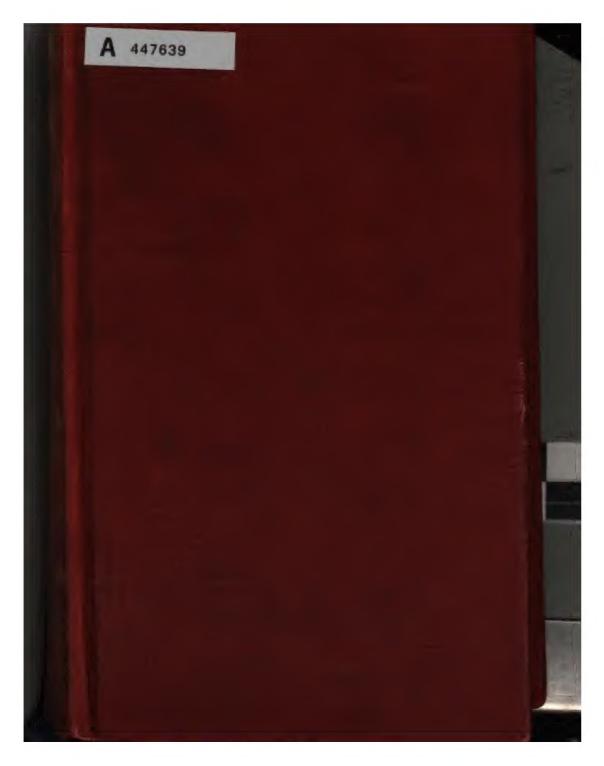



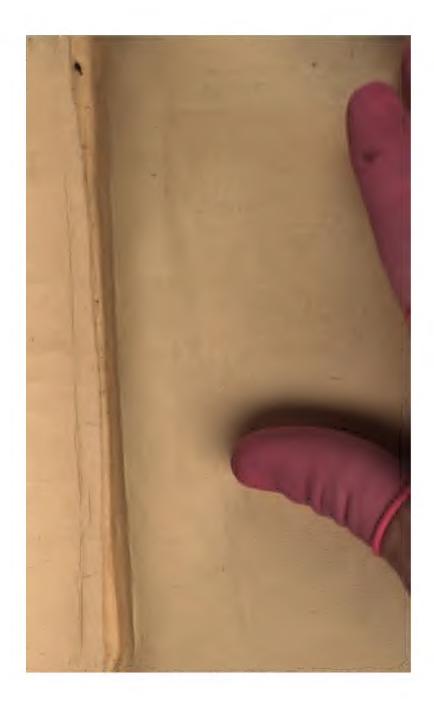



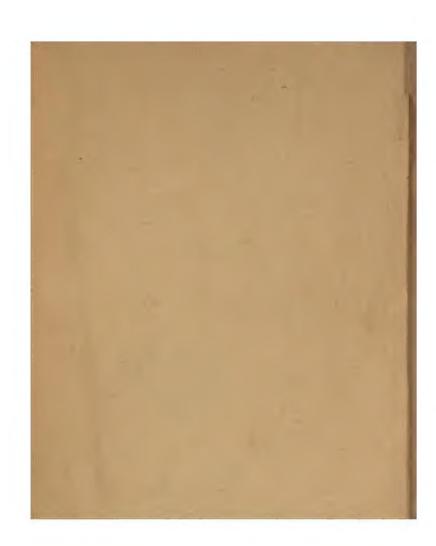



GALERIES

# HISTORIQUES

DU PALAIS

DE VERSAILLES. Music net



# Paris

IMPRIMERIE DE FAIN ET THUNOT IMPRIMEURS DE L'UNIVERSITÉ ROYALE DE FRANCE Rue Racine, 28, près de l'Odéen

1842

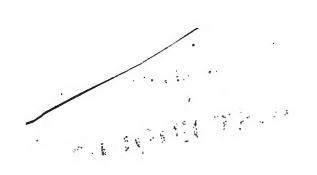

..

.

:

# INTRODUCTION.

Lorsqu'en 1832 la loi sur la liste civile maintint le palais de Versailles dans le domaine de la couronne, la première pensée du roi Louis-Philippe fut de donner à ce monument une destination digne de sa grandeur. Consacrer l'ancienne demeure de Louis XIV à toutes les gloires de la France, rassembler dans son enceinte tous les grands souvenirs de notre histoire, tel fut le projet immédiatement conçu par Sa Majesté, Mais le palais de Versailles, à cette époque, ne renfermait ni tableaux, ni statues : les plafonds seuls avaient été restaurés. Le Roi donna l'ordre de rechercher dans les depôts de la couronne et dans les résidences royales toutes les peintures, statues, bustes ou bas-reliefs représentant des faits ou des personnages célébres de nos annales, en même temps que tous les objets d'art qui offriraient un caractère historique. Des ouvrages, la plupart remarquables, oubliés depuis longtemps dans les magasins du Louvre et dans les greniers des Gobelins, furent tirés de la poussière ; d'autres, disperses dans divers palais, furent réunis à Versailles : on mit enfin le même soin à recueillir tout ce qui avait été produit par la peinture et la sculpture modernes.

Cependant ces diverses réunions étaient bien loin de suffire à l'accomplissement du projet conçu par Sa Maiesté : ni tous les grands hommes, ni tous les grands événements de notre histoire n'avaient leur place dans cette collection, empruntée à des époques différentes. Le Roi a comblé cette lacune en commandant à nos artistes les plus distingués un nombre considérable de tableaux, de statues et de bustes, destinés à compléter le magnifique ensemble de toutes les illustrations de la France. Les souvenirs militaires occupent naturellement la plus grande partie de ces vastes galeries; et s'il en est quelques-uns que l'on s'étonne de n'y pas retrouver, c'est que la pensée qui a présidé à ce travait n'a pas voulu perpétuer la triste mémoire de nos discordes civiles; elle n'a donné place qu'aux heureux événements qui les ont terminées.

La collection générale que renferme le palais de Ver-

sailles peut se diviser en cinq parties :

1° Les tableaux consacrés à la représentation des événements historiques;

2. Les portraits;

3º Les résidences royales;

4" Les bustes, statues et bas-reliefs;

5" Les médailles;

Les tableaux représentent :

1º Les grandes batailles qui, depuis l'origine de la monarchie jusqu'à nos jours, ont honore les armes françaises;

2" Les événements ou les traits les plus remarquables de notre histoire, en y comprenant les croisades;

3º Le règne de Louis XIV;

5" Les regnes de Louis XV et de Louis XVI;

5º La campagne de 1792;

6º Les campagnes de la république, depuis 1793 jusqu'en 1796; 7º Les campagnes de Napoléon , depuis 1796 jusqu'en 1815 ,

8º Les regnes de Louis XVIII et de Charles X;

9° Les principaux événements qui ont signalé le règne de Louis-Philippe I'', depuis juillet 1830 jusqu'au temps présent.

Il faut ajouter à l'énumération de ces tableaux la colleution des gouaches qui retracent les campagnes d'Italie, de Hollande, de Suisse, d'Allemagne, de Pologne, d'Espagne, etc., etc., et enfin les marines qui offrent la representation, des batailles et combats de mer glorieux pour la France.

Las portraits comprennent :

to Les grands amiraux ;

2º Les connetables de France;

3. Les maréchaux de France;

Ceux de nos guerciers celebres qui n'ont été revêtus d'aucune de cos dignités;

5. Une reunion indistincte de personnages français et étrangers qui se sont illustrés sur le trône, à la guerre, dans l'ordre politique, dans le clergé et la magistrature, dans les sciences, les lettres et les arts.

Sous le titre de résidences royales sont réunies les vues des anciens châteaux de nos rois, avec les personnages dans le costume de feur époque.

Les bustes et statues forment une autre galerie de personnages célebres depuis les premiers siècles de la monarchie jusqu'à nos jours, on y a joint les tombeaux des rois et reines, princes et princesses de France, aiusi que ceux de quelques autres personnages historiques.

La collection des médailles commence vers 1300 et finit au régne de Louis-Philippe 1°.

C'était déjà un grand travail que de rassembler toutes ces richesses dans un même lieu; mais ce n'était pas tout : il fallait encore les classer de manière à ce que l'œil et la pensée pussent s'y promener sans confusion. L'ordre chronologique, le seul qu'on put suivre, ne s'accordait que bien difficilement avec la distribution de localités. Malgré les grands travaux faits par le Roi dans l'intérieur du palais, malgré les heureux changements qui ont conyerti des amas de petits appartements et d'indignes soupentes en de vastes salles et de magnifiques galeries, les divisions primitives du palais ne pouvaient être changées; il y avait nécessité de le prendre tel qu'il était construit. Il consistait en trois corps de bâtiments principaux, sans compter ce que l'on peut appeler les pavillons; il était divisé en plusieurs étages et distribué en pièces de différentes grandeurs; rien n'y était disposé pour recevoir les tableaux, et les tableaux eux-mêmes, par la diversité de leurs dimensions, ne pouvaient se prêter à la régularité de l'ordre chronologique. Il fallait donc accepter ce qui était fait, et, tout en respectant la succession historique des événements et des personnages, s'efforcer de la mettre en accord avec la disposition générale des bâtiments et leur distribution antérieure. Il fallait aussi assortir la dimension des tableaux à l'étendue des emplacements destinés à les recevoir. Voici le système imagine pour triompher de cette double difficulté.

On a pensé d'abord qu'il était possible de suppléer, jusqu'à un certain point, au classement chronologique des peintures et des sculptures par le moyen d'un catalogue général, où elles se succéderaient selon l'ordre assigné dans la suite des temps aux événements et aux personnages qu'elles représentent. Ce catologue est ce-

lui que l'on offre ici; la série des numéros y suit la marche des anuées. Puis, pour le classement à la fois le plus commode et le plus raisonnable des tableaux et des statues, on a créé de grandes divisions historiques; on a adapté à chaque salle, à chaque galerie, à chaque serie d'appartements, une série correspondante de faits et d'événements historiques, toujours classés par époque et formant une suite chronologique aussi complète que le nombre des tableaux le permettait, aussi étendue que le comportait la dimension des pièces. C'est ainsi, pour citer au hasard quelques exemples, que le souvemr des croisades et des états géneraux, ceux des années 1792 et 1830, sont rassembles dans des salles particulières, qui n'ont aucun rapport chronologique avec les salles voismes. Ce système offre d'ailleurs le précieux avantage que, si plus tard on veut ajouter à la collection de Versailles de nouvelles séries historiques, cette addition pourra se faire sans entrainer aucun changement à l'ordre maintenant établi.

Le Palais de Versailles se divise en trois principaux corps de bâtiments de corps Central, l'aile du Sud, l'aile du Nord.

### CORPS CENTRAL.

Le corps Central renferme

#### AU REZ-DE-CHAUSSEE.

- 1. Un vestibule décoré de bustes et statues, qui se trouve au pied de l'escalier de marbre.
  - 2. Quatre salles consacrées aux résidences royales.
  - 3 La salle des Rois de France. Les portraits des rois

y sont rangés dans leur ordre chronologique; senlement, à l'égard de quelques-uns des princes de la première race, on a suppléé au défaut de portraits authentiques par des écussons avec la date de leur régne.

4º Le vestibule de Louis XIII.

5° Trois salles et plusieurs vestibules qui entourent l'escalier des Ambassadeurs récemment reconstruit, et dans lesquels sont placés des bustes et statues, ainsi que les tableaux-plans de divers sièges et campagnes.

6° Les grands amiraux, classés par ordre de promotion.

7° Les connétables de France, rangés dans le même ordre.

8° Les maréchaux de France. La série des salles consacrées aux maréchaux est interrompue par la galerie de Louis XIII, avec laquelle la suite des maréchaux recommence.

9" Deux salles où sont placés les guerriers célèbres.

#### AU PREMIER ÉTAGE.

1" Eo partant du salon d'Hercute, qui touche au vestibule de la Chapelle, se succédent sept salons ayant vue sur la pièce d'eau du Dragon et portant les noms de l'Abondance, de Vénus, de Diane, de Mars, de Mercure, d'Apollon, de la Guerre. Dans cette longue enfilade, qui formait autrefois les grands appartements de Louis AIV, est distribuée une partie des tableaux représentant les événements de son règne; la suite en est interrompue par la galerie qui porte le nom de ce prince, et qui donne sur la terrasse du grand parterre. Cinq autres salons donnant sur la pièce d'eau des Suisses, et qui portaient autrefois les noms de salon de la Paix, chambre et salon de la Reine, salon du Grand-Couvert, salles des Gardes de la Reine, complétent l'ensemble des événements du règne de Louis XIV, si l'on y ajoute toutefois encore quelques tableaux répartisdans les deux salles des Gardes du corps et des Valets de pied, ou placés dans d'autres séries.

2º Au haut de l'escalier de marbre s'ouvre la grande salle des Gardes, aujourd'hui salle de Napoléou.

3' La salle de 1792, qui est attenante au corps Central, mais qui fait partie de l'aile du Sud.

4º Quatre salles consacrées aux campagnes de 1793, 1794, 1795 et 1796.

5° Une suite de pièces où sont placées les gouaches et aquarelles qui reproduisent les campagnes de nos armees depuis 1796.

6. Les petits appartements de la Reine.

7º L'Wil-de-Bœuf, la chambre du lit de Louis XIV, son cabinet, et tout le reste de l'appartement royal; la bibliotheque, le salon des Porcelaines, l'escalier des Ambassadeurs, et la salle adjacente où était le billard de Louis XVI, et où l'on voit aujourd hui les grands tableaux du siège de Luxembourg et de la bataille de Cassano. Des portraits de Louis XIV, des princes et des princesses de sa famille, et des personnages illustres de son temps, sont distribués dans quelques-unes de ces salles.

8° Le cabinet des gouaches du règne de Louis XV.

9° La petite salle des Croisades.

16° La salle des États-Généraux.

# AILE DU SUD.

L'aile du Sud comprend ;

### AU BEZ-DE-CHAUSSÉE.

1° Douze salles consacrées au souvenir de Napoléon, et renfermant les tableaux qui représentent les batailles et les principaux événements politiques, depuis 1796 jusqu'en 1810.

Plus une saile de bustes et statues de Napoléon et de

sa famille; et entin la salle de Marengo.

2º Une galerie de bustes et statues, depuis 1789 jusqu'en 1814.

Les bustes placés dans les fenêtres sont ceux des généraux tués en combattant pour la France.

### AU PREMIER ÉTAGE.

t° La grande galerie des Batailles, depuis Tolbiac jusqu'à Wagram.

2° La salle de 1830.

3° Une galerie de sculptures, depuis le xvi siècle jusqu'à 1789.

# AU DEUXIÈME ÉTAGE.

Une collection de portraits historiques, depuis 1789 jusqu'à nos jours.

# AILE DU NORD.

L'aile du Nord comprend:

### AU REZ-DE-CHAUSSÉE.

1º Une série de tableaux historiques représentant les

evénements les plus importants de nos annales, depuis l'origine de la monarchie jusqu'au règne de Louis XVI inclusivement.

2º Une galerie de bustes, statues et tombeaux.

### AU PREMIER ÉTAGE.

La suite des tableaux historiques du rez-de-chaussee, depuis la république jusqu'au règne de Louis-Phitippe 1".

2' Une galerie de bustes, statues et tombeaux.

### AU DEUXIÈME ÉTAGE.

Unegalerie de portraits historiques, antérieurs à 1790.

### PAVILLON DU ROI.

Ce pavillon attenant perpendiculairement à l'aile du Nord et à celle du Réservoir, qui borde la rue de ce nom, sépare la cour de la Bouche de celle du Théâtre. Il n'a point d'attique ou de deuxième étage; mais le rezde-chaussee et le premier étage sont de plain-pied avec ceux de l'aile du Nord.

Le pavillon du Roi comprend:

### AU REZ-DE-CHAUSSÉE.

1. Quatre salles où sont placés les batailles navales et combats sur mer (1).

2' La grande salle des Croisades, où sont placées les portes en bois de cèdre de l'hôpital des chevaliers de

Par auto de nouvelles dispositions ordonnees par le llor, les tableaux de metre ent etc places dans quatre sailes au deuxième étage de l'aite du metre.

Rhodes, que le Sultan a données au Roi, sur la demande qu'en fit le prince de Joinville, lorsqu'il visita l'île de Rhodes en 1836.

### AU PREMIER ÉTAGE.

1° Quatre salles de tableaux historiques représentant des faits memorables de notre histoire, depuis le baptême de Clovis jusqu'à nos jours.

2º Deux salles contenant des tableaux qui représentent des événements du règne du roi Louis-Philippe I<sup>et</sup>.

Le système des séries dans leur rapport avec les localitésse trouve clairement indiqué par cette énumération. Quant à la classification, on va entrer dans quelques détails pour tâcher de la bien faire comprendre.

Le Roi a voula réunir à Versailles tous les grands amiraux, tous les connétables, tous les maréchaux de France. La collection des amiraux était complète à l'exception de trois, créés depuis le comte de Toulouse (t), de qui provient cette collection. On leur a consacré, dans le corps central du palais, la première salle du rezde-chaussée qui regarde le midi; on les a rangés daus leur ordre de création, et avec la date de leur mort toujours indiquée. Mais, pour les suivre dans leur succession chronologique, il est nécessaire de commencer par la droite en entrant dans la sallè, et de monter de bas en haut, en ayant soin de revenir toujours sur la ligue du bas.

Quant aux connétables et aux maréchaux de France, il y en a deux collections distinctes, l'une en buste et

<sup>(1)</sup> Louis-Alexandre de Bouchon.

l'antre en pied. La collection des connétables et des maréchaux en buste est complète. On y voit tous les connétables, depuis le premier, Albéric de Montmorency, en 1060, jusqu'au dernier de tous, Lesdigueres, crée en 1622; tous les maréchaux de France, depuis le premier, le maréchal Pierre, créé par Philippe-Auguste, en 1185, jusqu'au dernier, le maréchal Valve, nommé en 1837; c'est-à-dire la série non tuterrompue des maréchaux de France pendant sept siècles

Cependant, parmi les connétables et les maréchaux qui appartiennent aux époques les plus reculées, il y en a un assez grand nombre dont on n'a pu retrouver les portraits, du moins avec un caractère suffisant d'authenticité; on a imaginé alors de mettre à la place que devait occuper leur image un écusson où sont inscrits leurs noms, leur titres, l'époque de leur nomination et la date de leur mort. Pour visiter dans leur ordre chronologique les portraits en bustes des connétables et des marechaux de France, il faut adopter la même marche que dans la solle des grands amiraux. On commence par la droite en entrant, et l'œil doit chercher, en remontant toujours de bas en haut, la succession des dates marquée par celle des numéros.

Les connétables et les maréchoux en pied ou à cheval forment une collection à part, mais incomplète, et qui, amsi que la premiere, se succède de salle en salle, suivant l'ordre chronologique.

T'el est l'ordre général suivi pour le classement des series historiques dans toutes les salles et galeries qui composent le magnitique ensemble du palais de Versailles. Il reste à faire une dernière observation.

L'ancienne dénomination de certains appartements aurait formé un contraste bizarre avec les tableaux qu'on y a placés: afin de concilier les anciennes traditions avec les modifications nouvelles, on a conservé à côté de la désignation moderne le nom consacré par l'usage. Ainsi on dira: Salle de 1792 (ancienne salle des Cent-Suisses); Salle de Napoléon (aucienne salle des Gardes), etc. De cette manière les dispositions du présent seront en accord avec les souvenirs du passé, et Versailles sera présenté aux générations du xix° siècle avec le double caractère qui a présidé à sa création sous Louis XIV et à sa restauration sous Louis-Philippe I<sup>et</sup>.

# PEINTURE.

# PREMIÈRE PARTIE.

TABLEAUX HISTORIQUES.

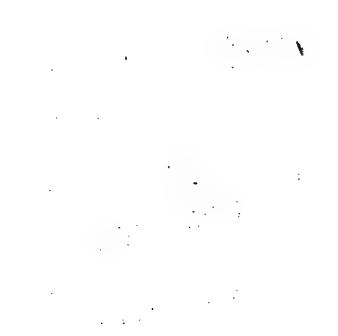





# GALERIES

# HISTORIQUES

DU PALAIS

DE VERSAILLES.

# PEINTURE.

# PREMIÈRE PARTIE.

1 PHARAMOND ÉLEVÉ PAR LES FRANCS SUR LE PAVOIS (vers l'am \$20).

Par M Révous au

Alle du Nord, que R.-de-chaussee, sur sur ein-

C'etat l'usage cher les Francs encore barbares, chaque foie qu'ils se donn uent un nouveau chef, de l'elever sur un large houcher et de lo promener ainsi autour de l'assemblee parmi les marques bruyantes d'un belliqueux enfinantisme.

L'auteur des Gestes des rois francs parle de Pharamond, fits de Miccomir, comme avant régné sur les Francs Saliens dans le comme nuement du ve siècle. C'est sur ce fondement que les chronique urs des ages suivants ont place ce pruce à la tête de la fiete de nos mis, et lui ont attribué les promiers bonneurs de cette inauguration militaire.

B. MATAILLE DE TOLDIAC (196).

Par M. Ary Schuffen on 1838.

Owis, fils de Childéric et petit-fils de Merovée, succeda i son pere en 181. Il regnad sur la tribu des Francs Saliens, in plus noble d'entre les tribus franques alors établics dans le pays compen entre la Meuse, l'Escant et la mer.

Aile du Midi, 1st claue, Galerie des Estadles, No 157.

La domination romaine avait cessé d'exister dans les Gaules. Syagrius seul en maintenait encore l'ombre dans les murs de Soissons. Clovis alla l'attaquer, le vainquit, et mena au pillage des villes d'alentour ses bandes victorieuses (486). On connaît l'histoire du vase de Soissons.

Il épousa bientit après (493) Clotilde, fille de Chilpérie, roi des Bourguignons, et nièce de l'usurpateur Gondebaud. Clotilde était chrétienne et cherchait tous les moyens d'arracher son époux à l'idolâtrie. Elle avait échoué dans ses efforts, jusqu'au moment où Clovis entra en guerre avec les Allemands, autre peuple de race germanique qui venait

disputer aux Francs leurs nouvelles possessions.

Les deux armées se rencontrérent à Tolbiac (aviourd'hui Zulpich), près de Cologne (496). « Comme elles se battoient a avec un grand acharnement, dit Grégoire de Tours, celle « de Clovis commenca à être taillée en pièces. Clovis alors « éleva les mains vers le ciel, et, le cœur touché et fondant a en larmes, il s'ècria : a Jésus-Christ, que Clotilde affirme a être le fils du Dieu vivant.... je t'invoque; je désire croire a en toi : seulement, que j'échappe à mes ennemis.» Comme a il disoit ces mots, les Allemands, tournant le dos, coma mencèrent à se mettre en fuite, et, voyant que leur roi a étoit mort, ils se rendirent à Clovis en lui disant : Nous « le supplions de ne point faire périr notre peuple, car nous sommes à toi. v

Clovis conduisit peu après à Reims son armée triom-

phante.

Pay Hondu Rot. Ler ctage,

Aile du Nord. 3. BAPTÈME DE CLOVIS (25 décembre 496).

Por M. Paul DELAROCRE en ....

# 4. BAPTÈME DE CLOVIS (25 décembre 496.)

Par M. DEJUINNE en 1837.

Clotilde apprit en même temps et la victoire et le vœu de Clovis. Elle s'empressa alors de faire venir l'évêque de Reims, saint Remi, et l'envoya au Roi pour travailler à l'œuvre de sa conversion. Clovis, après avoir obtenu de ses peuples la promesse de le suivre au baptème, ne tarda plus lui-même à s'y présenter.

« On couvre de tapisseries peintes les portiques intéa rieurs de l'église, on les orne de voiles blancs, on dispose « les funts baptismaux, on répand des parfums, les cierges a brillent de clarté : tout le temple est embaume d'une

« odeur divine. Le Roi pria le Pontife de le baptiser le prea mier. Le nouveau Constantin s'avance vers le baptistère, a et le saint évêque lui dit alors d'une bouche éloquente : « Sicambre, abaisse humblement ta tête; adore ce que tu a as brule, brûle ce que tu as adoré (1). »

Plus de trois mille hommes de l'armee de Clovis recurent

après lui le baptème.

Clovis, converti au christianisme, étendit dès lors sans peine sa domination de proche en proche jusqu'à la f.oire. Par un rare bonheur il se tronvait alors le seul prince orthodoxe de tont l'Occident; et le siège de Rome, aussi bien que le clerge catholique des Gaules, secondérent de tous leurs efforts l'accroissement de sa puissance.

### 5. ENTRÉE TRIOMPHALE DE CLOVIS A TOURS (508).

Par M. Robert Fleura en 1837. Aile du Nord.

Pendant que Clovis, avec l'appui des évêques, affermissait chaque jour sa domination, les Wisigoths soulevaient contre cux, par leur attachement à l'arianisme, les populations orthodoxes de la Gaule méridionale. Clovis offre en même temps à ses soldats la gloire de punir l'hérésie et les dépouilles de ces riches provinces, et il les mêne contre le roi Alaric. Les Wisigoths, affaiblis par une longue paix, furent vaincus à Vouille, près de Poitiers (507 : leur roi périt en combattant, et les Francs victorieux se répandirent, de Toulouse à Bordeaux, à travers toute l'Aquitaine.

Clovis, au retour de cette belle conquête, entra en triomphe dans la ville de Tours. L'empereur Anastase. jaloux de rattacher au vieil empire de Byzance les royautés naissantes de l'Occident, avait décerné au roi des Francs les honneurs consulaires. « Clovis, dit Grégoire de Tours, « revêtit dans la basilique de Saint-Martin la tunique de « pourpre et la chlamyde, et posa la couronne sur sa tête. « Ensuite, étant monté à cheval, il jeta de sa propre main,

« avec une extreme bienveillance, de l'or et de l'argent « au peuple assemblé, et depuis ce jour il fut appelé Consul

« ou Auguste. »

# 6. CHAMP DE MARS (615).

ASSEMBLÉE TENUE A BONNEUIL-SUR-MARNE PAR CLOTAIRE II.

Par M. Jean ALAUX en 1837. Partie centrale. L'histoire a appelé du nom de champs de mars ces as- Salle des États-Généraux. No 128.

(1) Grégoire de Tours, livre Il.

semblées guerrières que les premiers rois s d'ordinaire au printemps, et où, presque b que prise d'armes faisait l'objet des dellh France, encore voisins de l'époque où ils ava forêts de la Germanie, portaient dans ces costume sanvage et les turbulentes habitudi barbare. Plus tard, lorsque le clergé eut pi qui appartenait à ses vertus et à ses lumière vinrent sieger à côté des guerriers dans le de la nation conquérante. La plus importablees de ce genre est celle que Clotaire II con neuil (d'autres disent à Paris ) l'an 615. Ce. seul maître de la mouarchie par la mort de **R**i toute la race des rois austrasiens, dut payer assistance aux grands du royaume qui lui au victoire. La constitution, ou ordonnance & semblee de Bonneuil, renferme le détails à que, sous le nom de sages réformes, la roy trainte de faire à l'aristocratie.

### 7. FUNERALLES DE DAGOBERT A SAINT-DEN

Par M. T

Arte du Nord. Le de chaussée. Le sulle ne 5,

A la mort de Clovis (511) ses états avaisentes ses quatre fils, d'après le droit qui rènement les successions en Germanie. L'em ne s'en agrandit pas moins par la conquête d'du royaume des Bourguignons (535). Moi fils de Clovis un nouveau partage amena cordes, et les siènes de carnage et d'horreque lorsque reparut l'unite monarchique a son fils Dagobert les (628).

Dagobert regna avec une gloire et jusqu'alors saus exemple parun ses per armes en vainqueur chez les Wisigoths nees; chez les Saxons et parmi les pelordaient sa frontière orientale. La temps à ses sujets ferme et rigoureux rediger par écrit les vicilles coutume d'origine germanique soumis à sa de les récits contemporains nous entretic dont il s'efforca d'environner son te ouvrages de sculpture et d'orfèvreria

surtont de la richesse prodigieuse avec laquelle il construisit

et decora la basilique de Saint-Denis.

C'est en \$20 que, par l'ordre de Dagobert, furent exhumées les reliques de saint Denis et des deux compagnons de son martyre, Rustique et Éleuthère, et que furent jetés les fondements de l'eglise bâtic en leur honneur. À sa mort, en 638, ses restes y furent transportés en grande pompe, et, selon l'expression de son biographe, « très« justement ensevelis à la droite du tombeau des trois « martyrs. »

### 8. BATAILLE DE TOURS (ectobre 732).

Par M. Charles Spensen en 1836.

Après la mort de Dagobert, la monarchie des Francs entra en décadence: les partages recommencèrent, et une sorte de séparation permanente parut s'établir pour plus d'un sfècle entre les deux royannies de Neustrie et d'Austrasie. La race degénérée des Merovingiens ne produisait plus que des rois enfants, vieillis avant l'àge par la débauche, qui ne regnaient que de nom, et laissaient tout le pouvoir aux mains de leurs maires du palais. La hataille de Testry, gagnée en 687 par Pepin d'Héristal sur les Neustriens, fonda la grandeur de sa maison, où, pendant quatre générations. l'ambition et le génie devaient être heréditaires.

Avec ces nouveaux chefs, entoures des bandes guerrières qui leur venaient des hords du Rhin, la monarchie des Francs redevint conquérante. Pepin d'Héristal soumit au tribut les Saxons, les Bavarois et les Frisons. Charles Martel suivait la même carrière de gloire et de conquêtes, quand la redoutable invasion des Sarrasins dans les provinces mê-

ridionales appela de ce côté tous ses efforts.

Mattres dépuis vingt ans de la péninsule espagnole, les Sarrasins avaient franchi les Pyrénées, et, après avoir bruso la table resistance qu'avait essave de leur opposer Eudes, due d'Aquitaine, ils s'étoient répandus dans les plaines qui s'étendant entre le Poitou et la Touraine, et y avaient effrave les peuples de leurs ravages et de leurs horribles profanations. C'est là que Charles Martel vint les arrêter, a L'impétuosité des Arabes, dit un chroniqueur du temps, so a brisa comme le verre contre les corps de fer des Francs, bette défaite fut complète; Ahdérame, l'émir qui les commandait, y périt, et Charles Martel eut la gloire de sauver du jong de l'isfamisme la France et peut-être la chrétiente tout entière.

Alle du Midli 1" etage. Galerie des Batailless nº 137. avillon du Roi. 1" étage.

Aile du Nord. 9. SACRE DE PEPIN LE BREF (28 juillet 754).

Par M. Paul DELAROCHE en ....

# 10. SACRE DE PEPIN LE BREF (28 juillet 754).

Alle du Nord. -de-chaussée Salle no 5.

Par M. François Denois en 1837.

Pepin le Bref, fils de Charles Martel, avait mis fin à ce simulacre de royauté que conservaient encore les Merovingiens. Dans l'assemblée de Soissons, en 750, les Francs avaient prononcé la déposition de Childéric III, le dernier des descendants de Clovis, et élevé Pepin sur le pavois. L'assentiment du pape Zacharie avait autorisé ce grand changement; mais Pepin voulait plus encore. Dejà sacre par l'archeveque de Mayence (saint Boniface), il voulait l'être une seconde fois des mains du pontife de Rome, pour donner à son pouvoir usurpé une nouvelle et plus importante consécration. Les circonstances le servirent au gre de ses vœux. Le pape Étienne II vint en France lui demander un refuge et des secours. Il fuyait devant le roi des Lombards, Astolphe, qui, non content d'avoir envahi l'exarchat de Ravenne et la Pentapole, menacait Rome elle-même, « Étienne, selon a les paroles d'Eginhard, après avoir recu du roi la promesse a qu'il défendroit l'église romaine, le consacra par l'ouction « sacrée comme revêtu de la dignité royale , ainsi que ses a fils Charles et Carloman. »

Pepin acquitta facilement sa promesse, et passa les Alpes pour forcer Astolphe de rendre ce qu'il avait enleve à l'Eglise romaine. Ainsi commença cette alliance des princes carlovingiens avec le siège de Rome, qui fut plus tard un des grands ressorts de la politique de

Charlemagne.

# 11. CHAMP DE MAI ( août 767 ).

PEPIN LE BREF PROPOSE AUX PRANCS LES MOYENS D'ACHE-VER LA GUERRE CONTRE WAIFER, DUC D'AQUITAINE.

Par M. Jean ALAIX on 1827.

Partie centrale. Balle des Étatsgeneraux. No 129.

Dans le cours du vu' siècle, au milieu de la triste décadence de la royanté mérovingienne, l'ancien usage des assemblees du champ de mars semble suspendu. Ge n'est qu'après la bataille de Testry, lorsque Pepin d'Héristal, à la tête des Francs Austrasiens, eut ramené dans la Gaule occidentale le triomphe des armes et des mœurs germaniques, que l'on voit reparaître la convocation annuelle des assemblées nationales. Ces assemblées, sous les rois de la seconde race, ont eté appelées dans nos histoires du nom de

champs de mai.

. L'an 767, au mois d'août, Pepin le Bref, dit Eginhard, e tint cette assemblée, selon la contume frauque, dans la ville « de Bourges. » Bourges était rapprochée de la frontière d'Aquitaine, où Pepin faisait alors au duc Waifer et à ses peuples une guerre d'extermination. On traita des moyens d'achever cette guerre, qui en effet fut terminée l'année suivante, après huit sanglantes campagnes.

### 12. CHARLEMAGNE TRAVERSE LES ALPES (773).

Pavillon do Rois to clare.

Par M. Paul DELAROGUE en ....

### 3. CHARLEMAGNE TRAVERSE LES ALPES (773).

Par Bugéne Rogen en 1887.

Aile du Nord. R. de-chaussee. Salle nº 5

Aile da Nord.

Didier, roi des Lombards, avait renouvelé contre le siege de Rome les tentatives hostiles d'Astolphe, son prédecesseur. Le pape Adrien let, à l'exemple d'Etienne, invoqua dans sa detresse l'assistance du roi des Francs. Ayant rassemblé son armée à Genève, Charlemagne marcha vers I Italie, et y cutra par le mont Cenis, dans l'automne de 773. Eginhard parle « des immenses difficultés que les « France trouvérent à passer les Alpes, et des pémbles tra-· vaux qu'il leur fallut supporter pour franchir ces sommets a de mont-inaccessibles, ces rocs qui s'élancent vers le ciel « et ces rudes masses de pierre, »

# 15. CHARLEMAGNE COURONNÉ ROI D'ITALIR (774).

Par M. Jacquand en 1837.

Dès que Charlemagne eut force les Cluses, ou défiles de montagnes que les Lombards avaient fortifies, Didier, saisi d'effrot, prit la fuite et alla s'enfermer dans Pavie, sa capitale. Il y soutint un siège de plusieurs mois, et fut enfin contraint de se remettre aux mains du vainqueur, qui l'envoya

finit ses jours dans un monastère. Charlemagne succeda aux rois lombards, dont il venait de detruire la puissance : il prit le titre de roi d'Italie, et cergratt la couronne de fer dans la cathedrale de Milan.

Aile du Nord. R. ale-chaussee Salle no 5.

15. CHARLEMAGNE DICTE LES CAPITULAIRES (vers l'au 779).

Ade du Nord. A de chausseo. Salle a 5 Par M. Ary Scuerren on 1029.

Charlemagne employa toute la force de son génie à établir l'ordre et l'unité dans les parties si diverses de son vaste empire. C'était là le but principal de ces grandes assemblees, annuellement convoquées à Aix-la-Chapelle, où les affaires de chaque province étaient apportées sous les yeux du maître, et d'où les volontés du maître retournaient à chaque

province.

Un de ses soins les plus attentifs fut de réformer, dans un esprit de sagesse et d'équité, les lois barbares des différents peuples soumis à son obéissance. C'est d'après ce principe que furent dictés et promulgués ensuite en assemblée publique ses Capitulaires, sorte d'édits de diverse nature, les uns ayant le véritable caractère de la loi, lesautres n'uffrant que de minutieux règlements d'administration publique, ou même des enseignements moranx et religieux à l'usage des peuples.

Charlemague est ici représenté dictant ses capitulaires à Éginhard, le plus docte et le plus favorisé de ses secré-

taires.

# 16. ALCUIN PRÉSENTÉ A CHARLEMAGNE (780).

Aile du Nord. R. deschaussee Salle nº 5. Par M. Jules Larnz en 1837, d'aprés le platond de M. Schnetz, au Louvre.

Charlemagne s'efforca d'empranter à l'ancienne Rome tout ce qui lui restait de civilisation, pour en faire l'ornement de son empire. Il travailla surtout à ranimer, par sa protection et ses exemples , l'étude des lettres et des arts qui s'éteignait en Occident, au milieu des ténèbres de la barbarie Alcuin, moine anglais, le plus docte personnage de son temps, fut mis à la tête de l'école fondée dans le palais d'Aix-la-Chapelle, et appelee pour ce motif école palatine. Pendant les loisirs trop courts que lui laissaient ses expeditions guerrières, le grand empereur venait sièger lui-même parmi les disciples d'Alcuin, et apprenait sous lui la grammaire, la rhetorique et l'astronomie. Ils efforçait même de pher ses doigts à l'art, si rare et si difficile alors, de l'écriture. Mais ce qui l'occupait plus encore, c'était le soin de surveilles les travaux de la nombreuse jeunesse qui, rassemblée de toutes les parties de l'empire sur les bancs de l'école, palatine, devait répandre les lumières qu'elle avait reçues. Les plus studieux et les plus instruits étaient assures de ses largesses et de ses faveurs. C'est ainsi que se forma au maniement des affaires toute cette génération d'hommes savants et habiles qui servirent aux desseins de Charlemagne et à la gloire de son règne. Éginhard en est le plus remarquable. Malheureusement cet essai de civilisation ne survérut guère à celui qui l'avait tenté, et la harbarie reprit son cours.

 CHARLEMAGNE RECOTT A PADERBORN LA SOUMISSION DE WITIKIND (785).

Par M. Ary Schuppen en 1836. Aile du Midie

Affe du Midel 127 étage. Galerie des Batatlies. No 137.

Le plus grand effort de la puissance de Charlemagne se des porta contre les Saxons, nation sauvage, jalouse de son indépendance, et animée contre les Francs, ses voisins, d'une haine irréconciliable. Pepin les avait vaineus (758), leur avait imposé untribut de trois cents chevaux, et avait taché de répandre parmi eux le christianisme. Mais le christianisme était pour eux la religion de l'esclavage, et ce fut par l'incendie de l'eglise de Daventer, batte sur la frontière, qu'en 772 ils déclarèrent la guerre à Charlemagne. Charlemagne leur répondit sur-le-champ en livrant aux flammes, près de Detmold leur grande idole d'Erminsul (Hermann-Saile, colonne d'Harminius ou d'Hermann).

La guerre ainsi engagée ne dura pas moins de trentetrois ans, et Charles eut jusqu'à douze campagnes à faire contre les Saxons. La plus glorieuse et la plus décisive de toutes fut celle de l'année 785, qui amena la soumission

de Witikind.

Ce chef intrépide était, depuis huit ans, l'âme de la résistance nationale. Plusieurs fois il avait été forcé de fuir chez les Normands, et toujours il avait reparu pour exciter à la révolte les belliqueuses tribus de la Westphalle. Vaincu sur les hords de la rivière de Hase (783), et entraîné par l'exemple de son peuple, qui vensit tont entier de déposer ses armes aux pieds du vainqueur, il renonça enfin à prolonger une lutte mutile, et consentit à recevoir le baptème.

Ce tut à la diète de Paderborn que Charlemagne recut. In soumission des Saxons. Witikind le suivit à son palais

Attigny, où il fut baptisé.

18. CHARLEMAGNE EST COURONNÉ A ROME EMPEREUR D'OCCIDENT (25 décembre 800).

He du Nord. Willon du Roi. Jer étage. Par M. Paul DELABOCHE en ....

Le pape Léon III avait été victime d'un odieux complot. Accablé de violences et d'outrages au milieu d'une procession solennelle, et jeté en prison par ses ennemis, dont la populace romaine secondait les fureurs, il s'évada, et vint à Paderborn invoquer l'appui de Charlemagne. Le monarque, occupé de ses grandes gnerres contre les Saxons, ne put alors que le renvoyer à Rome avec un cortège de prélats et de seigneurs qui devaient le rétablir sur le siège apostolique. Mais, vers l'automne de l'année suivante, il passa les Alpes Juliennes avec une armée, et descendit en Italie.

Léon III le reçut aux portes de Rome avec les plus grands honneurs, et tout aussitét une solennelle assemblée fut convoquée où le pontife, à la face de tout le peuple romain, refuta victoricusement les calomnies dont on avait noirei son innocence.

« Quelques semaines après cette assemblée, raconte Égin« hard, dans le saint jour de la naissance du Seigneur,
« tandis que le roi, assistant à la messe, se levoit de sa prière
« devant l'autel du bienheureux apôtre Pierre, le pape Léon
« lui posa une couronne sur la tête, et tout le peuple romain
« s'ècria : « A Charles-Auguste, couronné par Dieu, grand
« et pacifique empereur des Romains, vie et victoire! »
« Après laudes il fut adoré par le pontife, suivant la cou« tume des anciens princes, et, quittant le nom de patrice,
« fut appelé Empereur et Auguste, »

Ce serait une erreur de croire que Charlemagne ne gagni qu'un vain titre à cette solennelle proclamation. L'établissement des royautés harbares en Occident n'avait pu seffacer le souvenir de la majesté déchue de l'empire romai On la respectait, quoique absente, quoique bien éclip dans les monarques de Constantinople. On leur reconnisait un droit qui avait survécu aux envahissements de force, et dans l'opinion des conquérants eux-mêm l'autorité impériale portait le caractère d'une sorte de p voir public, supérieur à toutes les dominations fond par la conquête. Charlemagne empereur devint donc yeux de ses peuples et à ses propres yeux l'héritier légites Césars, le dépositaire suprème de l'autorité public.

et comme la personnification vivante de l'ancienne majesté de l'empire.

### 19. CHARLEMAGNE ASSOCIE A L'EMPIRE SON PILS LOUIS LE DEBONNAIRE (août 813).

ter ctage

Charlemagne, dans une assemblée tenue à Thionville, Salle des États en 806, avait partagé l'héritage de l'empire entre ses trois fils, Charles, Pepin et Louis. La mort ayant frappé successivement (810 et 811) les deux premiers de ces princes, l'empereur, qui se sentait plier sons le poids du chagrin et de la vicillesse, songea, avant de mourir, à règler de nouveau sa succession.

« L'an 813, dit l'historien Éginhard, D appela auprès de c lui, à Aix-la-Chapelle, son ills Louis, roi d'Aquitaine,

e le seul des enfants qu'il avoit eus d'Hildegarde qui fût « encore vivant. Avant en même temps réuni, de toutes les a parties du royamme des Francs, les hommes les plus consi-

« dérables , dans une assemblée solennelle , il s'associa , du

a consentement de tous, ce jeune prince, l'établit héritier « du royaume et du titre impérial, et, lui mettant la cou-

« ronne sur la tête , il ordonna qu'on ent à le nommer em-« pereur et Auguste. Ce parti fut applaudi de tous ceux qui

« étoient présents, et frappa de terreur les nations étrana gères. "

Charlemagne, au sortir de cette assemblée, alla se livrer à l'exercice habituel de ses grandes chasses d'automne, et ne rentra à Aix-la-Chapelle que pour s'y aliter et mourir (28 janvier 81).

### 20. BATAILLE DE FONTENAY (25 juin 841).

Par M. Tony JOHANNOT on 1837. Le règne de Louis le Débonnaire avait été trouble par B. de-chausses les révoltes de ses fils, et par le mouvement de toutes ces populations etrangères les unes aux autres, qui, confondues malgre elles au sein de l'empire, tendaient à s'en détacher.

A la mort de ce prince, en 840, l'unite de l'empire se rompit pour jamais. Lothaire, son fils ainé, eut le titre d'empereur et l'Italie en partage; Louis le Germanique, la Bavière ; Charles le Chauve , l'ancien royaume de Neustrie; et le jeune Pepin, leur neveu, l'Aquitaine.

Mais Lothaire, comme empereur, pretendait que l'em-

Aile du Nord.

Generaux.

No 129,

pire entier était à lui, il annonçait tout haut l'intention de dépouiller ses frères. Il les unit par là dans un même intéret : ni les tiermains, qui obcissaient à Louis, ni les peuples de la France occidentale, sur lesquels régnait Charles le Chauve, ne voulaient passer sous la domination du roi d'Italie. Pepin seul, dépouillé de l'Aquitaine, s'unit

à Lothaire dans l'espoir de la reconquerir.

Cependant tel était le prestige encore attaché au titre impérial que , lorsque les deux armées se trouvérent en présence à Fontenay ou Fontenaille, près d'Auxerra, les deux rois de Germanie et de Neustrie s'adressèrent bumblement à Lothaire pour lui demander la paix, « au nom a de l'Eglise, des pauvres et des orphesius. » Lothaire repoussa leurs prières; ils lui répondirent alors « qu'il « cut à les attendre pour le lendemain (25 juin 881), à la a deuxième beure du jour; qu'ils vigudroient demander a entre eux et lui ce jugement du Dieu tout-puissant auquel a il les avoit forces de recourir contre leur volonte, a « La batadle, dit l'historien Nithard, qui combattoit dans a l'armée de Charles le Chauve, s'engagea sur les bords a d'une petite rivière de Bourgogne. Louis et Lothaire en e vinrent aux mains dans un endroit nomme les Bretia guelles, et la Lothaire vaincu prit la fuite. La portion de a l'armée que Charles attaqua dans le lieu nommé le Fay a s'enfuit aussi... Les deux rois furent donc vainqueurs. » Le carnage fut immense ; aucune journee, depuis l'origine de la monarchie, n'avait coûté tant de sang aux vaincus et aux vaimqueurs.

Cependant la guerre se prolongea deux ans encore, et ce ne fut qu'en 843 que fut conclu le traité de Verdun, qui consongua le démembrement de l'empire de Charlemagne. C'est à dater de cette époque que commence vraiment la France moderne, et que la nation française, pure du mélange germanique, se montre sur la scène de l'histoire.

21. COMBAT DE BRISSARTHE (25 juillet 866).

MORT DE SOBERT LE FORT.

Par M. LEHMANN on 1837.

Atte du Nord. L-de-chaussée. Salle no 5.

Au re siècle on appelait du nom générique de Normande (hommes du Nord) les peuples qui habitaient la Scandinavie, aujourd'hui les trois royaumes de Norwège, (Suède et de Danemark. Ces peuples, jetés dans la pinterie par leur génie sauvage et par les rigueurs d'un a stèrile, avaient commence, dès les dernières années.

Charlemagne, à infester les côtes de l'empire. Sous les règues agités de Louis le Déhonnaire et de Charles le Chauve, leurs incursions devinrent plus fréquentes et plus redoutables. Fortifiés dans leurs trois stations à l'embouchure de l'Éscaut, de la Seine et de la Loire, ils ne cessèrent, pendant seixante et quinze ans, de répandre la terreur sur tous les points du royaume, par leurs massacres et leurs dévastations. Tous les récits contemporains attestent qu'à l'approche de ces harbares les populations épouvantées fuyaient sons opposer la moindre résistance, et que les rois ne parvenaient qu'à prix d'argent à écarter le fléau de ces terriblés invasions.

Cependant, au milieu de cette frayeur universelle, qui laissait le champ libre aux ravages des Normands, le besoin de se défendre se fit enfin sentir, et plusieurs actes d'héroique nésistance, couronnés par le succès, tirèrent la nation de

sa stupeur, et releverent la gloire de ses armes.

L'an 866 les Normands, sous leur chef Hasting, avaient remonté la Loire jusqu'à Brissarthe, village situé à cinq lieues d'Augers. Ils y rencontrèrent le vaillant Robert, surnommé le Fort, comte d'Outre-Maine, chef illustre de la trojsième race de nos rois. Robert les repoussa avec tant de vigueur qu'ils n'eurent plus d'autre ressource que de se réfugier et de se fortifier dans une église. Fatigué d'une longue marche, et se fiant au blocus étroit dont il enveloppail la place d'armes des barbares, Robert donna à ses soldats l'exemple de se dépouiller de leur armure et de prendre un peu de repos. Les Normands profiterent de cemoment d'imprévoyance, et se jetérent sur Robert et sa troupe. Désarmé, ils le tuèrent sans peine, et trainèrent son corps dans l'église. Cette église existe encore, quoique reconstruite à plusieurs reprises; elle a néanmoins une nef très-ancienne, que l'on croit celle même où les Normands s'enfermèrent.

# 22. BATAILLE DE SAUCOURT EN VIMEU (juillet 881).

Par M. Dasar en 1837. Aile du Nord.

L'an 881 le roi Louis III entendit le cri de ses peuples de Flandre et d'Artois, qui gémissaient sous les ravages des Normands appelés par la trabison d'Isembard, seigneur de la Ferté en Ponthieu. Ce fut à Saucourt en Vimeu, (village situé à peu près à moitié chemin entre Eu et Abbeville), que l'armée française rencontra les barbares. Il faut entendre sur cette journée l'auteur anonyme d'un

Aile du Nord. R.-de-chaussée Galle nº 5. chant de victoire composé en langue tudesque temps après la bataille, et dont nous citerons les suivants:

« Dieu voyant toutes les calamités qui pesoie g France ent enfin pitié de son peuple. Il appelle le a Louis pour lui ordonner d'aller combattre les a Louis, mon roi, delivre mon peuple si rudeme e par les Normands. » Le prince, ayant rassemb « les grands, leur dit, entre autres paroles : « Conso k mes compagnons, mes chevaliers; c'est par l'ordri w que nous marchons, e'est lui qui assyrera le succi « armes..... Je ne m'epargnerai pas moi-même pe « venir à vous délivrer : mais je veux qu'en ce jour « sont restés fidèles à Dieu suivent mes pas, » On al le roi entonna un cantique au moment de livrer ba que toute l'armée répondit par le cri de Kyrie ele o fureur et la joie, continue le poête, colorèrent u des Francs; chacun d'eux se rassasia de vengean a Louis les surpassa tous en courage et en adresse e les uns, renverse les autres, et abreuve de l'am « son du trépas tous ceux que rencontrent ses con défaite des Normands fut complète : leur chef G resta parmi les morts. Deux siècles après la ba Saucaurt, à l'époque où fut écrite la chronique ( Riquier, des chansons populaires se redisaient et l'honneur de cette glorieuse journée.

# 23. EUDES, COMTE DE PARIS, FAIT LEVER DE PARIS (889).

Par M. Scul

L'an 887 Sigefroy, voulant s'emparer de Parmonte la Seine avec sept cents barques et qu'hommes. Il avait appele autour de lui tout ce o réunir de guerriers scandinaves, dans les s'Loire et de la Seine, sur les côtes de Belgiquiterre, et l'on croit que plusieurs barques fo grande bataille d'Hafursfiord, gagnée cette ny le roi de Norwège, Harold Harfager (ou au veux), lui avaient amené de nouveaux renfor renformé dans l'étroite enceinte de la Cité dant un an. l'effort de cette puissante a Gozlin et le comte Eudes animèrent la pophèroisme. Eudes, que ses glorieux serviement de sa puissance désignaient aux suffi

e du Muh. e etage. iderte des lutailles, N. 177. elu roi deux ans après (889), et inaugura sa royauté en faisant essuver un nouvel echec aux Normands près de Montfaucon. Il faitlit dans cette action être victime de son courage : un barbare lui porta un coup de hache sur l'épaule : Eudes lui répondit en l'étendant à ses pieds. Un troisième combat, livre aux Normands par le roi Eudes, se termina encore à son avantage, mais ne le sauva pas de la triste nécessité de traiter avec eux comme les Carlovingiens, ses prédécesseurs. Aussi les incursions des Normands désolèrent-elles la France pendant plus de vingt ans encore, et elles ne trouvèrent leur terme qu'en 912 par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, qui abandonna à Rollon la province de Neustrie, appelée dès lors Normandie.

24. LOTHAIRE DÉFAIT L'EMPEREUR OTHON II SUR LES BORDS DE L'AISNE (octobre 978).

Par Charles Dunt pr en 1837. Aile du Nord.

Aile du Nord. R.-de chaussès, Salle no 5.

Pendant le x siècle, il s'était opèré en France une sorte de demembrement de la puissance publique, à peu près semblable à celui qui avait emporté en lambeaux l'empire de Charlemagne. Les diverses provinces s'étaient détachées successivement de l'autorité royale; les seigneurs qui les gouvernaient y avaient usurpé une souveraineté hereditaire, et d'un bout à l'autre du royaume, le régime féodal s'était établi avec le morcellement à l'infini du territoire et la hièrarchie du vasselage, qui sont ses caractères essentiels.

La dynastie carlovingienne, éteinte l'an 911 en Allemagne, était à la veille de finir en France. Deux fois déjà, dans la personne d'Eudes et de Raoul, la puissante maison de Robert le Fort avait occupé le trône presque sans contestation. Hugues Capet, fils de Hugues le Grand, comte de Paris et duc de France, entourait de sea vastes fiefa le domaine royal, réduit aux deux villes de Laon et de Reims. Tout annoncait une nouvelle dynastie. Cependant le roi Lothaire, ainsi affaibli, ne craignit pas d'attaquer l'empereur Othon II, maître puissant de l'Allemagne et de l'Italie.

L'ancien royaume de Lorraine était alors un sujet de querelle entre les nouveaux empereurs de la maison de Save et les princes carlovingiens de France. Les premiers réclamaient ce royaume comme province de l'empire, les autres, comme dépendance de l'héritage de Charlemagne; le dernier prince qui l'avait possède était en effet Swentibold, fils d'Arnoulf, de la race carlovingienne. Lothaire fit un grand effort pour défendre ses droits; il se jeta avec une armée sur la Lorraine, et faillit surprendre dans Aix-la-Chapelle l'empe-

reur Othon aver toute sa famille.

Othon, presse de se venger, annonca à Lothaire qu'au premier octobre de la même année 978, il lui rendrait sa visite dans son royaume. En effet, à l'époque dite, on le vit paraître sous les muis de Paris, à la tête de soivante mille hommes. Hugues Capet s'y était enfermé. L'Empereur, ne pouvant l'attirer au dehors, lui fit dire a qu'il affoit lui faire a chanter une litamie plus sonore qu aucune de celles qu'il a avoit jamais entendues; et, allant se poster sur les haune teurs de Montmartre, il y rassembla un grand nembre a de prêtres, dont il soutenoît les chours par les cris de consoldats, et leur fit entonner le cantique des martyrs, a Alleluia, te mantgram candidatus landat exercitus, a d'une manière si bruyante, que tous les habitants de

a Paris purent l'entendre (1). »

Les Aliemands, croyant par cette bravade avoir venge tour honneur, se cotirérent et marchèrent sans obstocle jusqu'au passage de l'Aiane. Muis Othon étant arrive sur cette rivière à la fin de la journee, une partie seulement de son armée put la traverser le même soir : les bagages et l'arrière-garde restèrent sur l'autre rive. Lothaire profitant de ce que pendant la nuit des pluies avaient grossi la rivière, attaqua et defit cette portion de l'armée imperiale sous les yeux d'Othon, qui ne pouvait la secourir.

25. HUGUES CAPET PROCLAMÉ ROI DE FRANCE PAR LES GRANDS DU ROYAUME (MAI 987).

Par M. Jean ALAUR on 1837.

Louis V, le dernier des Carloringiens, était mort en 987, et son oncle Charles, duc de basse Lorraine, se trouvait trop éloigne pour recueillir immédiatement son héritage. Hugues Capet, duc de France, comte de Paris et d'Orléans, et seigneur d'un grand nombre d'abbayes, était depuis longtomps appele au trône par l'éclat heréditaire de sa race et par sa puissance. A ses nombreux vassaux se joignirent son frère Henri le Grand, duc de Bourgogne, et son beau-frère l'ichard sans Peur, dur de Normandie, qui representèrent à Novon tout le baronsage de France, et le proclamerent roi. Hugues Capet se fit tout aussitet sacrer à Reims, et l'année suivante 1988, il donna aux droits de son fils Robert la même consécration.

(I) Balder, Chron., p. 282.

Rartie centrale 122 etage. Ralle des Etats-Generaus. No 129.

# 26. LEVÉE DE SIÉGE DE SALERNE (vers l'an 1016).

Par Eugène Rooms on 1839. Partie centrate.

Les Normands, établis pacifiquement dans la Neustrie et convertis au christianisme, n'en avaient pas moins gardé leur des Crossades; passion pour la guerre et les aventures. Plus d'un siècle avant les croisades, les pélerinages de la terre sainte leur étaient devenus familiers ; ils allaient en foule chercher les émotions du danger, en même temps que celles de la pièté, dans ces lieux où le tombeau du Christ était sous la

zarde du cimeterre musulman.

C'est en revenant d'un de ces pélerinages, sur des vaisseaux de la république marchande d'Amalfi, que quarante de ces belliquenx pelerms debarquèrent à Salerne, au commencement du xi siècle (1). Presque au même temps une petite flotte de Sarrasins vint assaillir cette ville, et les habitants, cachès derrière leurs murs, attendaient dans un immobile effroi le pillage et la mort. Les quarante chevaliers normands demandent au prince Guaimar III des chevaux et des armes, se font ouvrir les portes, et, malgré leur petit nombre, chargent intrepidement les Sarrasins qu'ils mettent en fuite. Leur herotsme rend le courage aux Salermtains, qui accourent sous leurs pas et achèvent la défaite de l'ennemi. Le prince de Salerne combla de présents ces braves aventuriers, et s'efforça, mais en vain, de les retenir à sa cour. Ils lui promirent seulement de lui envoyer ceux de leurs compatriotes que tenteraient les richesses et la sertilite de l'Italie méridionale.

# 27. BATAILLE DE CIVITELLA (18 juin 1053).

Por M. Adolphe Rocan en .... Partie centralej

On raconte qu'en effet les beaux fruits de la Campanie des Crossades étales devant les Normands eurent pour eux un charme irresistible, et que tout aussitôt une centaine d'aventuriers, sous les ordres de Drengot, s'achemina vers le mont Gargano, but apparent d'un pieux pèlerinage (1016) Là, les Normands se mèlèrent à toutes les querelles de l'Italie méridionale, et, après diverses fortunes, tour à tour engages au service de chacun des petits souverains du pays, ils finirent

ler clage. No 128.

(1) Aucune chronique ni histoire ne fournit la date precise de cet eue-

Salle

par garder le comté d'Averse, comme prix de leur bravoure (021). De ce comté naguit une monarchie.

Les fils de Tancrède de Hauteville, gentilhomme de la basse Normandie, en furent les fondateurs. Guillaume Fier-à-Bras, Drogon et Umfroy, suivis peu après de leurs plus jeunes frères. Robert Guiscard et Roger, entreprirent la conquête du duché de Pouille, et le succès accompagna partout leurs armes. Mais en même temps que leurs prouesses chevaleresques excitaient l'admiration, leurs sacrilèges brigandages inspiraient une horreur universelle. Le pape Léon IX, inquiet pour le Saint Siège et pour l'Italie entière, arma contre eux par ses pieuses exhortations les deux empires d'Orient et d'Occident. Des Grees, des Allemands et des milliers d'Italiens, dociles à la voix de leur pontife, se rassemblérent autour de lui; il n'avait pas moins de cinquante mille hommes, et, pour animer leur courage il marcha luimême à teur tête. Mais l'intrépidité des Normands était accoutumée à braver le nombre, et avant rencontré (18 juin 1053 à Civitella, dans la Capitanate, l'armée pontificale, ils la mirent en pleine déroute. Léon IX resta prisonnier entre leurs mains. Umbroy et Robert Guiscard lui témoignèrent un respect qui allait jusqu'à l'adoration : mais, à genoux devant lui, ils lui dictérent leurs conditions. Le Pape leur accorda l'investiture de tout ce qu'ils avaient conquis et pourraient conquérir encore dans la Pouille, dans la Calabre et dans la Sicile , à condition qu'ils tiendraient ces provinces en fief du Saint-Siège. A ce prix il recouvra sa liberté. Robert Guiscard, fort des droits que venait de lui concèder le pontife, eut hientôt soumis à sa domination tout le midi de l'Italie, pendant que son frère, le grand comte Roger, à travers mille hasards et mille traits de bravoure héroique, rangeait la Sicile sous ses lois (1080).

# 28. COMBAT DE CÉRAMO (1061).

Par M. LAFAYE en 1839.

Pite centrale
Le etage.
Salle
Les Croisades.
Notation

Un intérêt romanesque s'attache aux événements de la longue guerre qui donna la Sicile au grand comte Roger. Ce fut avec cent cinquante chevaliers seulement qu'il entreprit sur les Sarrasins cette importante conquête. La fortune lui fut tour à tour favorable ou contraire : plusieurs fois il se vit contraint de fuir l'île qu'il venait soumettre, et ce ne fut qu'après une lutte où il endura, avec sa jeune épouse, toutes les extrémités de la misère, qu'il s'empara enfin de la

ville de Traina, dont il fit sa place d'armes. Il marcha dès lors de succès en succès, mais toujours opposant des centaines d'hommes à des milliers, toujours vainqueur par d'incroyables prouesses de chevalerie. Le plus prodigieux de ces faits d'armes est le combat de Ceramo, où, suivant la chrogique de Gaufred Malaterra, il mit en fuite avec cent trentesix hommes trente-cinq mille Sarrasins. Ce ne fut toutefois qu'au bout de trente années d'efforts qu'il accomplit sa conquèle.

## 29. DÉPART DE GUILLAUME LE CONQUERANT (1066),

Par M. Theodore Grais en . . . Aile du Nord. Pavillon de Roi.

Pendant que les fils de Tancrede de Hauteville prome- R. de-chaussée. naient ainsi jusqu'au fond de l'Italie l'esprit aventureux de la race normande, leurs compatriotes, établis depuis cent cinquante ans sur le sol de la France, cherchaient encore autour d'eux de nouveaux sujets de guerre et de conquêtes. Mélés à toutes les querelles dans l'espoir d'en profiter, ces turbulents voisins inquiétaient la Bretagne et le Maine, lorsqu'une occasion s'offrit à leur duc Guiffaume le Bătard de prétendre à la couronne d'Angleterre. Édouard le Confesseur, roi de cette île, étant mort sans postérité, Guillanne prétendit avoir été désigne par ce prince pour fui succèder, et, appuyant ses prétentions d'une bulle du pape Alexandre II et d'une armée de soixante mille hommes. dont quatre cent deux chevaliers, il se prépara à envahir l'Angleterre, où Harald avait été élu par l'assemblée nationale des Anglo-Saxons.

« Le rendez-vous des navires et des gens de guerre était a à l'embouchure de la Dive, rivière qui se jette dans a l'Ocean, entre la Seine et l'Orne. Durant un mois, les « vents furent contraires et retinrent la flotte normande a au port. Ensuite une brise du sud la poussa jusqu'à « l'embouchure de la Somme au mouillage de Saint-Valery. α Là les mauvais temps recommencerent; et il fallut ata tendre plusieurs jours. La flotte mit à l'ancre et les a troupes campèrent sur le rivage, fort incommodées par

« la pluie qui ne cessait de tomber à flots. »

Le mauvais temps et le retard jetérent le découragement dans l'armée de Guillaume qui, pour relever le courage de ses soldats et obtenir du ciel un vent favorable, lit promener processionnellement dans son camp la châsse de saint Valery; « la nuit suivante, comme si le ciel eut fait « un miracle, les vents changérent et le temps redevint « calme et serein. Au point du jour, c'était le 27 septembre, « le soleil : jusque-là obscurei de nuages, parut dans tout « son éclat. Aussitôt le camp fut levé , et les apprêts de « l'embarquement s'executèrent avec beaucoup d'ardeur « et non moins de promptitude , et quelques heures avant « le concher du soleil : la flotte entière appareilla. Quatre « cents navires à grande voilure et plus d'un millier de « bateaux de transport se mirent en mouvement pour ga- « guer le large , au bruit des trompettes et d'un immense « cri de joie pousse par soixante mille bouches.

« cri de joie pousse par soixante mille houches.

« Le vaisseau qui portait le duc Guillaume marchalt en

« tête, portant, au haut de son mât, la bannière envoyée par

« le pape, et une croix sur son pavillon. Ses voiles étaient

« de diverses couleurs, et l'on y voyait peints en plusieurs

« endroits les trois lions, enseigne de Normandie; à la

« proue était sculptée une figure d'enfant portant un arc

« tendu, avec la flèche prête à partir. Enfin de grands fa
« naux élevés sur les hunes, précaution nécessaire pour

« une traverse de nuit, devaient servir de pharc à toute la

« flotte et lui indiquer le point de ralliement. Ce batiment,

» meilleur voilier que les autres, les précèda tant que dura

« le jour, et, la nuit, il les laissa loin derrière. ....»

Le lemlemain toute la flotte débarqua heureusement à Pevensey, et l'on sait comment, un mois après, la bataille d Hastings délivra Guillaume de son competiteur, et livra pour jamais l'Angleterre à la domination normande.

30. HENRI DE BOURGOGNE REÇOIT L'INVESTITURE DU CONTÉ DE PONTUGAL (1094).

Par M. JAGQUAND en ....

Partie centrale.

10 etage.
Salte

20 Croisades.
No 120
Croisades, etait : gais offrie à don tres los no filbles

Henri de Bourgogne, arrière-petit-fils du roi de France Robert, possèdé de l'esprit religieux et guerrier qui fit les croissèles, etait alle avec un grand nombre de chevaliers français offrir à don Alphonse V1, roi de Castille, son épèc contre les mfidèles. Il avaitcombattu en même temps que le Cid à ce fameux siege de Tolède qui dura dix ans (1075 à 1085) comme celui de Troie, et sa vaillance s'était fait remarquer à côté de celle du premier hèros de la chevalerie. Il avait encore aide Alphonse V1 dans sa lutte périlleuse contre les Almoravides, tribus fanatiques et guerrières, accourues d'Afrique au secours de l'islamisme, 1086). Enfin il s'était signale par de monabreux exploits contre les Maures de Duero.

(4) Mistoire de la Conquete de l'Argleterre, par Aug. Phierry-

dans la Galice méridionale. En recompense de tant de gloricuses pronesses, le roi Alphonse lui donna en mariage sa alle dona Theresa, et lui accorda en même temps l'investiture du comté de Portugal que ses armes lui avaient sommis, 1094). Henri de Bourgogne placa ainsi sur un nouveau trone la maison royale de France. Son fils Alphonse El conquistador prit le titre de roi de Portugal sur le champ de bataille d'Uurique, an seind'une victoire.

On sait que la maison de Bragance, aujourd'hui régnante, est un des rameaux sortis de cette souche royale, et que le nom meme de Bragance parait être une corruption de celui

de Bourgogne.

31. PRÉDICATION DE LA PREMIÈRE CROISADE, A CLER-MONT EN AUVERGNE (UOVEMbre 1095).

Par M. Henri Schuffun en .... Aile du Nord.

L'ermite Pierre avait parcoura une grande parte de la R. de-chausses, chrétienté, racontant partout les misères des fidèles de la Pal'estine, et partout invoquant pour eux la pitié de leurs frères d'Occident. L'Europe, et en particulier la France, était donc dejà toute pleine de l'esprit des croisades, lorsque le pape Urbam II convoqua un concile général à Clermont en Auvergne.

La volt du pontife cut un prodigieux retentissement. Treize archevegues, deux cent vingt-cinq évéques, un nombre presque egal d'abbés mitrès, avec plusieurs milliers de chevallers, et une foule innombrable d'hommes et de femmes de tonte condition accoururent, au cour de l'hiver, sous le ciel rigoureux de l'Auvergne, attendant impatiemment la

proclamation de la guerre sainte.

L'ermite Pierre redit alors à cette multitude immense d'hommes rassemblés ce qu'il avait dit séparément à la plupart d'entre eux dans leurs châteaux ou leurs chaumières. Il exalta puissamment les imaginations par le tableau pathétique des outrages et des persécutions prodiguées par les Musalmans aux fidèles qui habitaient près des saints lieux, ou aux pélerins qui les visitalent. Le pape Urbain prit à son tour la parole : il appeta toute la chretienté aux armes pour venger la sainte cause de Jésus-Christ ; il échauffa les ambitions par la promesse des riches dépouilles des Infidèles, en meme tempsqu'il enflammait l'enthousiasme religieux en lui montrant les palmes immortelles du martyre

Ce ne fut alors qu'un seul cri : Di u le veut! Dieule teut! Cleres et laiques, seigneurs et humbles vassaux, tous s'empressèrent de donner leurs noms à la milice sainte et de s'enrôler pour le grand passage. Hugues de Vermandois, frère du roi Philippe Ier, Raymond, comte de Toulouse, représenté par ses ambassadeurs, Godefroy de Bouillon, duc de basse Lorraine, avec ses deux frères Eustache et Baudoun. Robert, duc de Normandie, fils aine de Guillaumo le Conquérant, Étienne comte de Blois, de Chartres et de Meaux, étaient les plus renommés de ceux qui marquèrent alors leurs épaules du signe sacré de la croix, et prirent de là le nom de Croisés. Urbain bénit toute l'assemblée, et presque aussitôt commencèrentà s'ébranler vers l'Orient les masses d'hommes qui allaient poursuivre la querelle engagée depuis plus de quatre siècles entre la religion du Christ et celle de Mahonjet.

 L'EMPEREUR ALEXIS COMNÈNE REÇOIT A CONSTAN-TINOPLE L'ERMITE PIERRE A LA TÊTE DES PRE-MIERS CROISÉS (1096).

Par M. SAINT-EVRE en 1839.

Tandis que les princes et les seigneurs, retournés dans leurs manoirs, s'y préparaient à la guerre sainte, la multitude, que les predications de l'ermite Pierre avaient ramassée autour de lui , le suivait ou plutôl le poussait devant elle en Orient. Un seul chevalier, dont le surnom atteste la pauvreté, Gautier sans acoir, servait de chef à ces bandes tumultucuses, qui, dans les illusions de leurenthousiasme, comptaient pour se nourrir sur la manne que Dien leur enverrait, et marchaient à la croisade en demandant l'aumone En France et en Allemagne la charité des tidèles vint à leur secours; mais, arrivés sur les terres de la Hongrie et de la Bulgarie, ils ne trouvèrent plus que la faim et des ennemis redoutables. Pierre avait perdu plus de quarante mille de ses compagnons lorsqu'il atteignit la frontière de l'empire grec. L'Empereur cependant fut curieux de voir l'homme extraordinaire qui avait ébranle tout l'Occident par son éloquence.

a Pierre l'ermite, dit Michaud, fut admis à l'audience d'Alexis Comnène et raconta sa mission et ses revers.

En présence de toute sa cour, l'Empereur vanta le zèle du predicateur de la croisade, et comme il n'avait rien à craindre de l'ambition d'un ermite, il le combla de présents fit distribuer à son armée de l'argent et des vivres, et lui conseilla d'attendre pour commencer la guerre, l'arrivée des princes et des illustres capitaines qui avaient pris la croix. » Ge conseil ne fut point suivi;

Partie centrale.

18 etage.
Salle
des Crossides.
Nº 128.

Salle

7 138.

l'Empereur lui-même, fatigue de la turbulence de ces hotes incommodes, cut grande hate de leur faire passer le Bosphore. Là, au bout de peu de jours, cette formidable armer, que des milliers d'Allemands étaient venus grossir, n'était plus, selon l'expression d'Anne Comnene, qu'une enorme montague de cadavres entassés dans la plaine de Nicée.

33. ADOPTION DE GODEFROY DE ECULION PAR L'EMPE-REUR ALEXIS COMPANIE (1097).

Par M. Alexandre Hrssmen .... Partie centrale.

Huit mois après le concile de Clermont, Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lorraine, avec quatre-vingt mille des Crossides. guerriers, donna le signal de ce grand mouvement qui allait transporter en Asie tout de que l'Europe et surtout la France complaient alors de plus vaillants chevaliers. Hugues de Vermandois, frère du roi Philippe I', les deux Robert, l'un duc de Normandie, l'autre comte de Flandre, Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, Etienne, comte de Blois et de Chartres, Adhémar de Monteil, évêque du Puy. tous seigneurs français, brillaient à la tele de la croisade : la France revendiquait encore comme ses enfants Bohemond, prince de Tarente, et son neveu Tancrède, issu de cette race normande qui venait de conquerir l'Italie meridionale.

Le rendez-vous de toutes ces armées feodales était sous les murs de Constantinople : elles y arrivèrent les unes après les autres, semblables, dit Anne Comnène, a à des torrents « qui se réunissent pour former un grand fleuve. » Le timide empereur Alexis trembla devant les redoutables défenseurs que lui envoyait l'Occident : il hésitait à leur ouvrir les portes de sa capitale; mais les menaces de l'audacieux Bohemond retentirent à son oreille, et, se tiant alors à la loyauté de Godefroy de Bouillon, il lui envoya son fils en

Godefroy, entouré d'une brillante élite de chevaliers, se rendit au palais impérial. « En voyant le magnifique et a honorable due, dit Albert d'Aix, chroniqueur contempo-« rain , ainsi que tous les siens dans tout l'éclat et la parure a de leurs précieux vétements de pourpre et d'or, recouverts a d'hermine blanche comme la neige, de martre, de petita gris et de diverses autres foursures, telles que les portent a les seigneurs de France, l'Empereur admira vivement a leur pompe et leur splendeur. D'abord il admit le duc a avec bonté à recevoir le baiser de paix : puis, et sans an-

« cun retard, il accorda le même honneur à tous les grands de sa suite et à ses parents.... Après que du hant de son « trone il les cut embrasses chacun dans l'ordre preserit, le a Prince parla au duc en ces termes : J'ai appris que tu es « chevalier et prince très-puissant dans les lerres, et de « plus, homme très-sage et d'une parfaite fidèlité. C'est a pourquoi je t'adopte comme fils, et je remets en la puis-« sance tout ce que je possède, afin que mon empire et « mon territoire puissent être délivrés et préserves par toi « de la présence de cette multitude rassemblée et de celle « qui viendra par la suite. Apaise et gagne par ces paroles a de bonté, le duc ne se borna pas à se reconnoltre pour « fils de l'Empereur, conformement à l'usage de ce pays; a mais, mettant la main dans la sienne, il se déclara son a vassal, et tous les premiers seigneurs, présents à cette a ceremonie, et coux qui vincent plus lard, en firent « autant (1)....»

## 35. BATAILLE SOUS LES MURS DE NICÉE (1097).

Par M. Scants on 1839

Partie centrale, for plage, Saffe des Crossades, No 128

Les Croisés, avant passé le Bosphore, allèrent mettre le siège devant Nicée, capitale de l'ancienne Bithynie et du nouvel empire des sultans de Roum. C'était la première fois que se déployaient toutes ensemble ces milliers de bannières qui, avec la diversite de leurs emblémes et le signe commun de la croix, offraient une représentation si vivante du grand corps de la chrétiente. Les recits contemporains évaluent à plus de cinq cent mille combattants ce que renfermait alors le camp des Crossès. Cependant le sultan des Tures, Kilig-Arslan, fils de Soluman, n'en fut pas effravé. Plein de ronfiance dans les fortes murailles de sa capitale, il y avait laisse sa famille et ses ti esors, et était alle rassembler dans les montagues cette formidable cavalerie des Turcs dont les cimeterres avaient. l'année précédente et dans le meme lieu. moissonné les bandes indisciplinées de Pierre l'Ermite. Mals ils trouverent ici d'autres hommes et une autre resistance. L'impetueux effort de leur avant-garde se porta vainement du coté de la ville, où le comte de Toulouse, récemment arrivé, venait à peune de dresser ses tentes. Une foule de guerriers, et parmi eux les deux Robert. Tancrède et Bandonin. « empresses de parter secours à leurs frères en Jesus-Christ. a s'elancent au milion des rangs, portant des coups aussi

<sup>(4)</sup> Mistoire des Croisses, par Albert d'Aix, fly. Il.

a prompts que la faudre, et courant de tout côté de toute la a rapidité de leurs chevaux. » Kilig-Arslan arrive alors avec les cinquante mille cavaliers qui forment son corps de bataille; l'armée chretienne à son tour s'eugag e tout entière, et la mélée devient épouvantable, « On voyait partout brila ler les casques, les boucliers, les épèes nues; on entendait au loin le cho des curasses et des lances qui se heurtaient a dans la mélée; l'air retentissait de cris effrayants; les e chevaux reculaient au bruit des armes, au sifflement des u flèches; la terre tremblait sous les pas des combattants, et a la plaine etait couverte de javelots et de débris (\*). » La bataille dura depuis le matin jusqu'à la uuit. Les Tures vaincus s'enfuirent dans les montagnes, laissant dans la plaine quatre mille morts. Mille têtes, coupées par les vainqueurs, furent envoyées au monarque de Constantinuple, comme un premier et sanglant tribut de ses vassaux.

#### 35. BAUDOLIN S'EMPABE DE LA VILLE D'ÉDESSE (1097).

Edesse, et quelques jours après, lorsqu'une révolution de patais eut mis fin à la vie du faible et malheureux Thoras, il fut proclamé le libérateur et le maltre d'Édesse. Promenant de la sur tout le pays d'alentour son ardeur guerrière. Baudouin s'empara de la ville de Samosate, étendit sa domination jusqu'au pied du mont Taurus, et, maltre des deux rives de l'Emphrate, il offrit le singulier spectacle d'un gentilhomme français régnant sur les plus belles provinces de l'ancien empire d'Assyrie,

Par M. Robert-Fletter en 1839, Partie centrale,

Pendant que l'armée chrétienne, à travers mille pé-Salle rils, marchait sur Antioche, plusieurs des chefs croises des Cionades. N. 178" se detacherent de leurs compagnons d'armes pour aller au loin courir les aventures. L'ambitieux Baudouin , frère de Godefroy de Bouillon, ne craignit pas de se hasarder dans les montagnes de l'Armènie et de traverser l'Euphrate, avec une poignée de chevaliers décides à suivre sa fortune Il arriva sur le territoire d'Edesse, grande ville desenue en ces temps la métropole de la Mesopotamie. A la vue de la bannière de la croix, tout le neuple se porte à la rencontre de Baudouin, tenant à la main des branches d'alisier, et chantant des cantiques, Habile à profiter de l'enthousiasme populaire, Baudouin se fit aussitot adopter par le prince arménien qui gouvernait

Mathieu d'Edesse , elle par Michaud.

36. PRISE D'AUTIOCHE PAR LES CROISÉS (3 Juin 1098).

Partie contrale, to stage, Salie des litotsades, N. 148, Par M. GALLAIT en ....

Les Croisés, vainqueurs à Nicée, étaient entrés en Syrie et avaient mis le siège devant Antioche. Co siège, commencé aux approches de l'hiver, fut long et sertile en dé-sastres pour l'armée chrétienne. Elle y soussit les plus cruelles extrémités du froidet de la faim, et prodigua sa bravoure en d'inutiles exploits. Huit mois s'étaieut écoules, et la ville tenait encore : l'heure meme approchait où Kerbogah , general du sultan de Perse Barkjarok , allait arriver avec une armée formidable pour la délivrer. C'est alors que Bohemond, prince de Tarente, découvrit au conseil des chess croises l'habile intrigue qu'il avait nouée avec un renegat, qui commandait trois des tours de la ville. La souveraincle d'Antioche lui fut cédée, d'un commun accord, par ses compagnons d'armes, s'il parvenait à s'en assurer la conquête. Tout se sit comme il l'avait annonce : une échelle, suspendue aux creneaux de l'une des tours, introduisit dans la ville chefs et soldats, et le cri Dieu le veut! retentissant dans les rues au milieu de la nuit, annonca aux Musulmans leur dernière heure. Il y en cut dix mille d'égorgés.

37. DATAILLE SOUS LES MUBS D'ANTIOCHE (1098).

Par M. Schopis en 1839.

Partic centrale, 1 coluge, 5 die des Crussides, N° 178.

Cependant les Croisés, trois jours après la prise d'Antioche, y furent assièges à leur tour. L'armée de Kerbogah était arrivee, et elle couvrait toutes les hauteurs qui dominaient la ville, en même temps que les rives de l'Oronte. La famine fut affreuse parmi les chrétiens : la desertion et la mort réduisirent leur puissante armée à n'être plus qu'une faible image d'elle-même, et Kerbogah se croyait vainqueur, au moment d'achever par le glaive ce reste misera le d'hommes extenués, de fantimes, comme il les appelait dans son orgneilleux langage. Un miracle d'enthousiasme vint tout changer : on publia dans Antioche que la lance dont fut perce le côté du Sauveur sur la croix avait été retrouvée, et, à la vue de ce fer sacré, une ordeur surnaturelle enflamma toutes les âmes. Ces hommes, qui naguère attendaient la mort dans un muet découragement, sortirent de la ville avec la sainte confiance des martyrs, se jetérent sur le camp de Kerbogah, et en une heure anéantirent sa superbe armée.

33. COMBAT SINGULIER DE ROBERT, DUC DE NOR-MANDIE, AVEC UN GUERRIER SARBASIN SOUS LES MURS D'ANTIOCHE (1098).

Par M. Dassy on 1839. Pavillon de Ho

Aile du Sord R. de chausage

Pendant le siège d'Antioche plusieurs chefs de la croisade signalèrent leur brayoure dans des combets partieuliers. Les chroniqueurs citent entre autres Godefroy de Bouillon , Tancrède . Hugues de Vermandois , le comte de Flandre et Robert, duc de Normandie, qui frappèrent des coups mémorables à la vue de toute l'armee.

« Le duc de Normandie, dit Michaud, soutint seul a unecombat contre un chef des infidèles qui 5 avançait au a milieu des siens; d'un coup de sabre il lui fendit la a tête jusqu'à l'épaule et l'étendit à ses pieds, en s'èa criant : « Je dévoue ton âme impure aux puissances de « l'enfer. »

30. TANCRÉDE PREND POSSESSION DE BETHLEEM (6 juin 1099).

Par M. Revoit en 1839. Pavision du ko

Ails du Nord ft -eft chargens

Les Croises venaient d'entrer dans la petite ville d'Emmaüs, presque aux portes de Jérusalem: « Au milieu de a la unit, raconte Guillaume de Tyr, une députation des a fidèles qui habitoient à Bethleem vint se présenter devant « le duc Godefroy, et le supplia avec les plus vives insa tances d'envoyer dans cette ville un détachement de ses « troupes... Le due accueillit avec une tendre pitié la dea pande de ces fidèles, et leur témoigna une bienveillance a toute fraternelle. Il choisit dans sa troupe cent cavaliers « bien armés, et leur ordonna de se rendre à Bethleem pour porter secours à leurs frères. Tancrède fut mis à la tôte « de cette expédition... Les habitants le recurent en chana tant des hymnes et des cantiques sacres. Ils entrérent a dans la ville escortés par le peuple et par le clergé. On a les conduisit à l'église : ils virent avec des ravissements de a joie le lieu où habita la bienheureuse mère du Sauveut a du monde et la crèche où il reposa... Puis les citoyens « de la ville , pour célébrer leur victoire , firent arborer « au-dessus de l'église la bannière de Tancrède (1). »

(1) Histoire des Croisodes, par Gullaume, archevêque de Tyr, llv. XII.

# 40. TANCRÈDE AU MONT DES OLIVIERS (1099).

Aste du Nord, Par illing du Boi. dechauseu.

Le jour même où l'armée chrétienne arrivait devant Jérusalem. Tancrède se distingua par un des faits d'armes les plus prolligieux de la croisade. Nous laissons parler ici le

porte historien de sa vie , Raoul de Caen :

« Après avoir planté sa bannière dans le roisinage de la a tour de David, et donné l'ordre de dresser ses tentes. a l'ancrède, s'éloignant seul, sans compagnon, sans écuyer, e monte sur la montagne des Oliviers, d'où il avoit appris a que le fils de l'ieu étoit retourne vers son père... Du haut « de la montagne il porte ses regards sur la ville , dont il « n'est séparé que par la vallée de Josaphat... C'est surtout a sur le Calvaire et le temple du Saint: Sépulcre que ses yeux e s'arrêtent, et en les contemplant il pousse de profonds a soupies; il se prostorne à terre ; il voudroit donner sa vie « au même moment, s'il lui étoit permis à ce prix d'imprie mer ses lèvres sur ce Calvaire dont le sommet se présente a à sa vue. » C'est au milieu de cette pieuse contemplation que Tancrède est attaque par cinq musulmans. « Ils s'a-« vançoient, continue Raoul de Caen, avec toute la con-« fiance que peuvent avoir cinq hommes en allant attaquer a un seul... Mais le fils de Guiscard prépare au combat son a visage, son cour, son coursier, sa lance de frène, et le \* premier de ses ennemis qu'il voit arrivé au sommet de a la montagne, il le force à rendre son âme aux profona deuts des enfers, son corps aux ablmes de la vallée, p Des puntee autres Sarrasins , deure sont couchés par terre , deux prennent la fuite, et Tancrède victorieux retourne sous les murs de la ville, à l'endroit du camp où flotte sa bannière.

14. ABRIVÉE DES CROISÉS DEVANT JÉBUSALEM (1090).

Par M. Signor en ....

Aile du Nord. Pavillon du Hot de higssee

Après une marche longue et pénible, l'armée des Croisés arriva entin sous los murs de la ville sainte. Lorsque, au lever du soleil, elle se découvrit à leurs regards, le cri de Jarusalem! Jerusalem! fut ripèté à la fois par soixante mille bom hes, et retentit an loin sur le mont de Smn et sur celui des Oliviers. Puis une sorte de pieux délire s'emparant de tontes les ames, on les vit se jeter à genoux, se prosterner dans la poussière, et baiser avec respect cette terre consacree

par la vie et la mort du Sauveur. Ils pleuraient, ils frappaient leurs poitrines et renouvelaient, dans un saint transport, le serment d'affranchir Jérusalem du joug impie des Auspimans.

## 42. PRISE DE JÉRUSALEM PAR LES CROISÉS (15 juillet 1099).

Par M. Schnerz en 1840. Aile du Nord. Pavillon du Rol.

Les chefs se flèrent à cet enthousiasme pour opèrer un ft, de chaussée, nouveau miracle : sans machines de guerre ils donnérent aussitet un assaut, qui fut repousse. Il fallut alors tout preparer avec la lente régularité d un siège ordinaire, et sous le brillant suleil de la Palestine, an cœur de l'été, l'armée chretienne eut à essuver les ardeurs dévorantes de la soif, L'arrivee d'une flotte génoise vint ranimer les courages : une procession faite autour de la ville, en évoquant devant les Croises le souvenir de chacun des saints lieux que foulaient leurs was, rendit a leur foi tout son enthousiasme: l'assaut fut resolu. Il echoua encore ce jour-là '14 juillet 1099. Mais le fendemain, au moment où les chrétiens, couverts de sueur et de poussière, et succombant sous le poids de la latigue, allaient encore une fois se retirer devant l'opimatre resistance de l'ennemi, ils virent, selon la plupart des recits contemporains, apparaître sur le mont des Oliviers un cavaher, revetu d'une armure eclatante, qui agitait son bouclier, et leur donnait le signal d'entrer dans la ville. Godefroy de Bouillon est le premier à s'écrier que c'est saint Georges qui vient au secours des chretiens, et rien des fors ne peut arrêter leur impétueuse valeur. La tour roulante abusse son pont-levis sur la muraille : chefs et soldats s'y presipitent ensemble, et la hannière de la croix y est arborée. Tancrede et le comte de Toulouse, animés d'une genéreuse emplation, forcent de leur coté tous les obstacles, et les Croises, maîtres de Jérusalem, après avoir assouvi dans la sang des Musulmans leur soif de vengeance, vont so presterner bumblement devant le saint sépulere qu'ils vinament de rendre aux adorations de la chrétiente-

## 3. GODEFROY DE BOTILLON ÉLO ROI DE JÉRUSALEM (23 Juillet 1099).

Par W. Mann tran en 1839. Partie centrales.

La conquete des saints lieux venait de se faire per un commun effort de la chretiente ; mais il fallant l'autorité des Grosades, d'un ches unique pour reiller sur cette conquête, et, dix

In Plage. Salle No 128

jours après la prise de Jérusalem, le conseil des Princes se rassembla pour relever dans la ville sainte le trône de David et de Salomon. Ce fut Robert, comte de Flandre, qui ouvrit cet avis, tout en protestant qu'à aucun prix il n'accepterait pour lui-même, si on la lui offrait, cette royauté. Il fut décide que le choix serait remis à un conseil de dix hommes les plus recommandables du clergé et de l'armee On ordonna en même temps des prières, des jeunes et des aumônes pour appeler les bénedictions du ciel sur l'œuvre importante qui allait se faire. Après une longue et mûre délibération, les electeurs décernèrent la couronne à Godefroy de Bouillon, comme au plus digne. Ce choix fut accueilli par les applaudissements de toute l'armée. On conduisit en triomphe le nouveau monarque au saint sépulere, où il jura d'observer les lois de l'honneur et de la justice. Cependant, par une picuse humilité. Godefroy refusa le diadème et les marques de la royauté : il ne voulut pas, disent les Assires de Jérusalem, « estre sacré et corosne roi de Jérusalem, parce que a il ne vult porter corosne d'or là où le Roy des Roys, Jesusa Christ, le fils de Dieu, porta la corosne d'espines le jour a de sa passion (1), a

Partie centrale.
17. Cage
Salle
des Grossales
Nº 128

14. BATAILLE D'ASCALON (12 août 1099).

Par M. LAFAVE en 1841.

45. GODEFROY DE BOUILLON SESPEND AUX VOUTES DE L'EGLISE DU SAINT-SÉPULGRE LES TROPHÉES D'ASCALON (2001/1099).

Par M. Gayner en 1839

Partie centrale po etage. Sille des trosades. No 125,

A peine le nouveau royaume de Jèrusalem venoit d'etre institué, qu'on apprit les grands preparatifs du calife fatimite d'Egypte pour reconquerir la ville sainte. Le vizir Afdal avait deployé l'étendard du Prophète, et une multitude intuense de combattants était accourue de toutes les provinces soumises à l'islamisme pour se joindre à l'armée égyptienne. Les Croisés sortirent de Jérusalem au nombre de vingt mille, et marchèrent au-devant de l'ennemi. Ils le rencontrêrent dans la plune d'Ascalon (12 août 1099). La bataille fut courte et la victoire facile. Ce ramas indiscipliné de fantassins mal armés et de cavaliers du desert ne put tenir contre les armures de fer et la vaillance exercée de l'armée

<sup>· (1)</sup> Preface des Assises.

chrétienne. Le camp du vizir fut livre au pillage, et le plus précieux trèsor qu'y trouvèrent les Croisés surent des outres pleines d'eau pour désaitérer la soif ardente qui les dévorait. La victoire d'Ascalon mettait un terme aux longs travaux de la première croisade. Aussi les Croisès rentrèrentils en triomphe dans Jérusalem, « au milieu de la suave et dea lectable harmonic des chants qui, suivant un chroniqueur a contemporain, retentissoient sur les vallées et dans les a montagnes. » Godefroy alla suspendre aux colonnes de l'église du Saint-Sepulere l'étendard du grand visir et son épée qu'il avait laissée sur le champ de bataille, pendant que les croises, dont cette victoire accomplissait le pelerinage, offraient à genoux leurs actions de graces au Dieu qui avait héni leurs armes.

## 46. GODEFROY TIENT LES PREMIÈRES ASSISES DU ROYAUME DE JÉRUSALEM (janvier 1100).

Par M. JOLLIVET on 1839. Aile du Nord Paville neligi

Rede-chause

Le royaume de Jérusalem, au lendemain même de sa fondation, fut livré à tous les désordres de l'anarchie féndale. La plupart des seigneurs, qui tenaient de leur épee ou des largesses royales les fiefs dont ils étaient investis, refusaient leur obéissance au souverain qu'ils s'étaient donné. et Godefroy voyait son autorité désarmée au milieu des ennemis sans nombre qui l'environnaient. Ce fut pour remédier à ce grand mai et apporter quelque ordre dans un gouvernement si tumultueux, qu'au commencement de l'année 1100 il convoqua à Jérusalem les assises générales du royanme. Baudouin , conquérant d'Edesse ; Bohémond , prince d'Antioche; Raymond de Saint-Gilles, seigneur de Laodicée ; les seigneurs de Jaffa , de Ramla , de Tibériade et tous les autres grands feudataires se rendirent à cette assemblee d'où sortit un des monuments les plus complets de la législation féodale. On lit dans la Préface des Assises de Jérusalem qu'elles étaient « chacune escrite par « soi , en grandes lettres , et la première lettre du commen-« a cement estoit enluminée d'or, et toutes les autres estoient a vermeilles, et en chacune carte avoit le seel dou roi et dou viconte de Jérusalem. Elles furent déposées en « une grande huche, et prinrent le nom de lettres don « sépuichre (\*). »

<sup>(1)</sup> Preface des Assises.

 FUNÉRAULLES DE GODERNOY DE BOUILLON SUR LE CALVAIRE (23 juillet 1100).

Par M. Cinor en 4839.

Aile du Yord. Avillonda Bot. L-de-chaussee.

Godefeov de Bouillon survieut pen aux grands travaux de la première croisade. Il s'occupait de réduire les villes - de la Palestine qui appartenaient eucore aux Musulmans et venalt d'arriver à Joppé, lorsqu'il y tomba malade, et fut à grand peine transporté dans la ville suinte. Ce fut en vain que pendant quatre jours, ses parents et ses amis fui prodiguerent les soins les plus tendres. Il expira le 18 juillet 1100, un an et trois jours après la prise de Jérusafom. « A la mort de cet illustre capitaine et très-noble a athlète du Christ, dit l'historien Albert d'Aix, tous les a chrétiens, François, It diens, Syriens, Armeniens, Grees. « la plupart des gentils eux-mêmes . Arabes . Sarrisins et « Tures, se livrèrent aux larmes pendant einq jours, et firent a entendre de douloureuses lamentations. » On ensevelit ses restre avec toutes les pompes de l'église catholique, dans l'enceinte du Calvaire, près du séputere de Jésus-Ultrist qu'el avait delivre par sa vaillance. L'inscription suivante fut gravie en langue latine sur son tombeau :

a lei repose l'illustre Godescoy de Regillon, qui a conquis a toute cette term au culte chrétien. Que son âme règne

a avec Jesus-Christ! o

8. PRISE DE TRIPOLI (1100).

Par M. Dusaco en râti.

alle du Nord podian du Res. de-chaussec.

Baudouin, le conquérant d'Edesse, appeté à la succession de son frère, parta sur le trône de Jérusalem moins de vertus, mais une plus ardente et plus belliqueuse ambition. Arsur, Cesaree, Ptolemais, Béryte tombérent successivement sous ses coups, et ce fut sous son règne que le vieux comte de Toulonse. Raymond de Saint-Gilles, qui avant jure de finir ses jours en Orient, alla assièger Tripoli, pour laisser a sa famille un heritage en terre sainte. Tripoli, en effet, située dans une riante plaine, au pied du Liban, et renommée alors par la richesse de son sol, par son commèrce et par sa vaste bibliothèque, promettait au vainqueur une magnifique proie. Mais la mort vint frapper Raymond devant cette place, et le soin d'en poursuivre le siège resta à son tils Bertrand, qui venait d'arriver d'Europe avec une troupe de chevaliers et une flotte

remuse. Le cable du Caire, dans la molle pesseté de son horem, desendit mat Impoli, a laquelle il ne demandait que du dois s'abriculier pour en fabriquer les luths de on coclaves La ville, abandonnee à clie-meine, fut reduite à capitaler , et remise par flaudonin aux mains du Cambie che Saunt-Leilles.

#### APPRANCHISSENEST DES COMMUNES '1113'.

Par M. Jose ALAST CO 8637 Partie control

Genera IL

Le common ement du un siècle vit evlater en France une saile les fran importante revolution. De toutes parts, les villes courbées sous le jong feodal firent un grand effort pour s'affranchir, les unes par voie de transaction les autres à main armée, et plusieus s'empresserent de mettre sous la protection de la repauté leur liberte ce on passe. Louis le Gros fut le premier de nos tris a qui les communes emancipees s'a fressérent pe ur en abtenir la confirmation de leurs pos leges Amieus, Abbertle, Laon S. 11-Doentin, Soron, Soissons, Bernvais, toutes siffes rappe where du siège de la revoule capstienne. recurent de la main de ce prince leurs chartes d'affrinchissement Presque partout ce fut l'ereque qui, avec les plus notables bourgeois, s'en vint solheiter de bienfait de l'autorité rosale.

50. INSTITUTION DE L'ORDRE DE SAINT JEAN DE JÉRU-SALEM 15 fewmer 1113.

> Par M. Dunarion on .... Alle do Sord. Pasilion du Kel

Vers le milion du vy siècle, lorsque Jérusalem abéissait it de-chausses encore aux califes d'Égypte, quelques pelerus s'étaient assome pour funder l'h quial de Saint-Jean, et y donner en commun lettrs soms aux pauvres et aux malades Gerard, de la petite de de Martigues, en Provence fut, sous le titre modest de matre de l'Il pital le premier chef de cette pieuse association l'ius tarif après la compréte de Jerusalem. par les Croises, les Hospitaliers recurent du pape Pascal II une hulle qui les constituait en ordre religieux.

Mais incritot le royamne chretien de Jerusalem, environné d'ennerme, reclama pour sa defense tout ce qu'il y avait de bras dans la Terre-Samte capables de porter l'epec. C'est. alors que Recmond Dupuy, gentahomme dauphinois, qui avail surveile a l'honheureux Gérard, concut la pensee de rendre aux Hospitaliers les armes que la plupart avaient quitters pour se vouer à leur sainte mission de charite.

Le chapatre de l'Irdre ayant eté conyoque dans l'eglise

Saint-Jean, Raymond Dupuy, avec l'autorisation du patriarche de Jérusalem, fit part à ses frères de sa généreuse proposition. Les auciens compagnons de Godefroy reprirent avec un pieux enthousiasme leurs épées, qu'ils s'engageaient à ne tirer que contre les ennemis de la foi. Etc'est ainsi que, dans ces premiers jours de l'ordre de Saint-Jean, on vit les mêmes hommes, fidèles a leur double mission, tour à tour veiller au lit des malades et monter à cheval pour soutenir par leur vaillance le trône chancelant des rois de Jérusalem.

51. LOUIS LE GROS PREND L'ORIFLANME A SAINT-DENIS (1124).

Par M. JOLLIVET en 1837.

Atle du Nord. R. de chaussee. Salle no 5.

La conquête de l'Angleterre par Guillaume le Bâtard (1066) avait été le signal d'une rivalite inévitable entre le vassal couronné et le suzerain. Cette rivalité passa en héritage à leurs successeurs, et Henri I'r soutint une lutte acharnée contre Louis le Gros. Ce fut au milieu de cette lutte (1124, qu'il appela à son aide son gendre, l'empereur Henri V, et le pria d'envahir la France avec une puis-

sante armée.

A la nouvelle des préparatifs de l'Empereur, Louis le Gros convoque autour de lui tous les vassaux de la couronne. Cet armement féodal, le plus grand qu'on eût vu jusqu'alors, atteste combien Louis le Gros par sa vaillance chevaleresque avait rendu d'éclat à la royauté. « Toute la baronie « de France, disent les chroniques de Saint-Denis, esmue « de grand desdain et grand despit, se reunit sous sa ban-« nière. » Suger porte la force de l'armée jusqu'au nombre sans doute exagéré de quatre à cinq cent mille hommes. Ce fut lui qui, comme abbé de Saint-Denis, remit aux mains de Louis le Gros l'onflamme que le prince vint chercher en grande pumpe, avant de marcher contre l'ennemi. Mais il n'alla pas plus loin que Reims: Henri V, en apprenant l'immense prise d'armes de la nation française, avait renouce à envahir le royaume.

52. PRISE DE TYR PAR LES CROISÉS (1124).

Par M. CAMINADE en 1879.

Ade do Nord. Pavillan do lini R.-de-chaussee.

La frayeur répandue parmi les Musulmans par la prise de Jérusalem s'était calmée, et de toutes parts des ennemis s'elevaient pour assaillir la puissance chrétienne. Pendant que la rapide cavalerie des Turcs courait au travers du désert pour surprendre les villes et les châteaux mal défendus, le calife d'Egypte envoyait ses flottes pour attaquer les cités maritimes tombées au pouvoir des Chrétiens. Ses troupes allaient entrer dans Joppé, qu'elles assiegeaient par terre et par mer , lorsque la grosse cloche de Jérusalem donna le signal de la guerre sainte ; un jeune général prépara les guerriers aux combats par la pénitence, et ce fut assez de la présence de l'armée chrétienne, avec son ardent enthousiasme, pour disperser les bataillons tremblants des Egyptiens. Mais c'était peu de se défendre ; il fallait renvoyer la terreur à l'ennemi par de nouvelles conquêtes. L'arrivée d'une flotte vénitienne sur les côtes de Syrie fournit aux Croisés l'occasion et les moyens d'attaquer l'ancienne ville de Tyr. Tandis que les tentes des chevaliers sous les ordres du comte de Tripoli et du patriarche de Jerusalem se déployaient dans la plaine, le doge de Venise entrait avec sa flotte dans le port, et fermait la ville du côté de la mer. Après quelques mois d'attaques multipliées, les murs commençaient à s'écrouler sous les machines des chretiens, lorsque la discorde faillit tout perdre. L'armee de terre accusait la flotte de lui laisser toutes les latigues et tous les périls, et de part et d'autre on menagait de rester immobile dans la plaine et sur les valsseaux. Le doge de Venise, pour étouffer dans leur principe ces dangereuses dissensions, se rend à l'improviste dans le camp des Croises avec ses matelots armés de leurs avirons, et s'offre de monter avec eux à l'assaut. Une génèreuse émulation succède alors à l'esprit de discorde, et ni l'approche d'une armée ennemie, qui venait de Damas au secours de Tyr, ni la marche des Egyptiens sur Jérusalem, ne purent arracher aux chrétiens leur proie : la bannière du roi de Jérusalem, alors prisonnier des Infidèles, flotta avec le lion de Saint-Marc sur les murs de Tyr.

# 53. INSTITUTION DE L'OHDRE DU TEMPLE (1128).

Par M. GRANET en 1840. Arle du Nord.

Au même temps où l'ordre des Hospitaliers commençait R. de chaussée. sa glorieuse mission, neuf chevaliers français fondaient une autre confrérie militaire, consacrée à la défense des saints lieux et à la protection des pèlerins qui venaient les visiter. Etablis près du temple de Salomon ils en tirèrent leur nom de Templiers. Hugues de Payens et Geoffroy de Saint-Aldemar, voulant donner à leur association la haute sanction du père des fidèles, se rendirent à Rome, et de-

Pavillon du Rol

mandèreut au pape Honorius III une règle et le titre d'ordre religieux. La règle leur fut donnée par saint Bernard, alors l'arbitre de la chretienté, et le concile de Troyes en 1128 autorisa l'institution de l'ordre des passeres soldats du temple de Salomon.

Parellon du Roi. A. de chaussee.

Ande du Nord. 54. LE PAPE EUGÈNE IN RECOIT LES AMBASSADEURS DU-ROI DE JERUSALEM (11/5).

Pur Mos Havwenouvy or 1839.

55. PRÉINCATION DE LA DEUXIÈME CROISADE A VEZELAY. EN DOORGOGNE (31 mars 1146).

Alle du Nord. Pavillon du Hoi. N. afe-chaussee

Les étoiles de l'islamisme, selon le langage de l'histoire orientale, avoient pâle devant les etendards des Francs. et les régnes des deux premiers Rosdouin et de Foulaues d'Anjou avaient continue avec écla! l'ouvre de la première croisade; mais le jour vint où l'Europe cessa d'envoyer aux saints lieux les handes de pélerins armés qui as sient recruté la population chrétienne de la Palestine, et le rayaume de Jérusalem livré à lut-même n'offrit plus qu'un spectacle d'anarchie et de faiblesse. Quelque temps les Musulmans divises ent-mêmes ne profitérent point de l'affaiblisssement de lenra ennemis. Ce fut l'atabek Zenghi qui le premier, en 1140, fr pp. un coup dont l'Orientet l'Occident retentirent : il prit Edesse et la noya dans le sang de trente infle chrètiens. Une ambassade, que conduisait l'évêque de Gabale, porta à Viterbe cette fatale nouvelle au pape Eugène III. L'horreur et la consternation furent universelles en Europe : ce ne fut partout qu'une même ardeur de vengeance : le roi de France Loms VII et l'empereur Conrad III se mirent à la tête du mouvement qui allait une seconde fois entrainer l'Europe contre l'Asie.

Louis VII, outre l'enthousiasme religieux de son époque. avait des mous particuliers de prendre la croix : il voulait. par le pi lerinage armé de la Terre-Sainte, soulager son âme des justes remords qu'y avaient laisses l'incendie de la grande église de Vitry et la mort de tous ceux qui s'y etaient refugies. Il convoqua donc à Vezelay un parlement de tous les seigneurs du royaume. La foule qui s'y rendit, trop grande pour être contenue dans l'etroite enceinte de cette bourgade, se répandit en amphithéatre au pied de la montagne où elle était située. Le pape Eugène III.

invité par le Roi à précher la croisade, avait été retenu en Italie : ce fut saint Bernard, alors l'oracle de la chrétienté,

qui porta la parole dans cette assemblée.

Le saint homme, avec un corps use par les austérités et qui déjà semblait appartenir à la tombe, trouva des forces pour accomplir cette grande mission. Il monta avec le Roi dans une sorte de chaîre qu'on avait élevée pour eux, et d'où il adressa au peuple des paroles enflammées. « Biene tôt il fut interrompu par le cri : la croix ! qui a s'éleva de toutes parts. Il commence aussibl , ainsi que « le Roi , à distribuer aux assistants les croix qu'ils avoient « préparées ; mais quoiqu'ils en eussent fait apporter plus sieus fardeaux, leur provision fait vite épuisée, et ils déa chirerent leurs habits pour en faire de nouvelles. »

56. ÉLÉONORE DE GUYENNE PREND LA CROIX AVEC LES DAMES DE SA COUR (1147).

Par M. François Wistfunaitan en .... Partie centrale.

Partie centrale, 1st étage, Salle des Croisades, No 148.

L'enthousiasme répandu par les paroles éloquentes de saint Bernard saisit la reine Eleonore elle-même. Elle prit la croix, à l'exemple de son époux, et fit vieu d'accomplir avec lui le grand passage. Beaucoup des dames de sa cour s'associèrent a sa pleuse résolution.

57. LOUIS VII VA PRENDRE L'ORIFI.AMME A SAINT-DENIS (1147).

Par M. MALLAISSE OR 1839.

Aile du Nord, Pavillon du Roi, R.-de-chausseo.

Les preparatifs de Louis VII étaient terminés, sa route assurée à travers l'Allemagne et les terres de l'empire d'Orient; le moment de partir était arrivé. Avant de se mettre en coute Louis VII se rendit en grande pompe dans l'église de Saint-Benis pour y prendre sur l'autella sainte bamière de l'oriflamme, et, selon le naîve expression de son historien, recevoir le congé du bienbeureux patron de la France. Le pape Engène III était alors à la cour du roi Louis VII. Ce fut lui qui remit au monarque le bourdon et la pannetière, symboles du pelermage qu'il allait accumplir; et, au milieu des larmes et des prières de tous les assistants, le Roi s'achemina vers Metz, où tous les croisés francais devaient se réquir.

58. PRISE DE LISBONNE PAR LES CROISÉS (1147).

Ade du Nord. Pavillon du Ilor. B. ily obaussee Par M. Dasmot Line en 1839.

Pendant que Louis VII et Conrad marchaient par terre vers l'Orient, une flotte de deux cents navires montés par les Croisés de Flandre, de Normandie, d'Angleterre et de Frise, partait de Darmouth et faisait voile vers la côte d'Espagne. Aucun chefde renom neconduisait cette armée, qui allait accomplir le vieu de la guerre sainte contre d'autres Sarrasins que ceux de la Palestine. Au commencement du mois de juin 1147 les Croisés entrérent dans le Tage, et afférent se ranger sous les ordres d'Alphonse (1) qui , naguère proclame roi du Portugal, justifiait par des victoires le choix des états de Lamego. Il assiegeait alors Lisbonne, ville puissante et enrichie par un vaste commerce. Les Croisés l'assistèrent comme gens qui avaient au bout de leurs lances des fiefs à conquerir. Cependant les Musulmans résistèrent plus de quatre mois, et ce ne fut que le 25 octobre qu'Alphonse vainqueur entra dans sa nouvelle capitale.

## 59. LOUIS VII FORCE LE PASSAGE DU MÉANDRE (1148).

Par M. Tony JOHANNOT en ....

Aife du Nord. Payalle tobi Roi Bodi alcaissée

L'empereur Conrad, vaincu par les Tures dans les plaines de la Lycaunie, était retourné à Constantinople, laissant à Louis VII tout le fardeau de la guerre sainte. L'armée francaise, comme elle traversait l'Asie-Mineure pour se diriger sur la Syrie, rencontra les Turcs sur les bords du Meandre. a Leurs tentes, dit l'auteur anonyme des Gestes de Louis VII. o convroient l'autre rive du fleuve, et lorsque les nôtres voua loient mener boire leurs chevaux, les Infidèles les assaila loient de l'autre côté à coups de flèches. Les François, qui bru-« loient d'aller les joindre sur l'autre bord, après avoir fonga tempssonde le fleuve, trouvèrent enfin un gué inconnu aux a indigenes. Ils s'y precipitèrent alors en foule, et gagnérent a la rive opposée, repoussant de tous côtés les ennemis qui a essayment à coups de lances et d'épèes de les faire reculer. » Un autre chroniqueur. Odon de Deuil, témoin dece combat, montre dans son récit Louis VII protégeant le passage de son armée, et se lancant à toute bride contre ceux des Turcs qui assaillaient les siens par derrière. Il les poursuivit jus-

1. Fils de Henri de Bourgogne, comte de Portugal.

que dans les montagnes, et selon l'expression du chroniqueur, a les doux rives du fleuve surent semues des cadavres en-« nemis. »

60. LOUIS VII SE DÉFEND CONTRE SEPT SARRASINS (1148).

Par M. Antoine-Felix Hoissuites on 1839.

Aile du Nord. Pay Mondo to

Comme les Français, à qui leur victoire avait ouvert les Reduchaussée, portes de Laodicée, pour suivaient leur marche, l'avantgarde s'engagea improdemment dans un défilé où le reste de l'armée entra après elle. Les Tures l'y surprirent, et, du haut des montagnes, l'écrasèrent, malgre les prodiges d'une longue et héroïque résistance.

u Dans cette mèlée, le Roi perdit son escorte... Mais « conservant toujours un cœur de roi , agile autant que via goureux, il saisit les branches d'un arbre que Dieu avoit place là pour son salut, et s'élanca sur le haut d'un ro-« cher : un grand nombre d'ennemis se jetèrent après lui « pour s'emparer de sa personne, tandis que d'autres, plus a éloignes, lui tiroient des fléches. Mais, par la volonté de « Dicu, sa cuirasse le préserva de l'atteinte des fléches, et a avec son glaive tout sanglant, défendant son rocher pour a défendre sa vié, il fit tomber les mains et les têtes de a beaucoup d'ennemis. Enfin ceux-ci, qui ne le connoisa soient pas, voyant qu'il seroit difficile de le saisir, et a craignant qu'il ne survint d'autres combattants, renona cèrent à l'attaquer et s'eloignèrent pour aller, avant la « nuit, enlever les dépouilles du champ de hataille (1), »

61. LOUIS VII, L'EMPEREUR CONRAD ET BAUDOUIN III. ROI DE JÉRUSALEM, DÉLIBÈRENT A PTOLÉMAIS SUR LA CONDUITE DE LA GUERRE SAINTE '1148).

Par M. Denvoy en 1829. Aile du Nord. Pavillon fu ho

Louis VII et Conrad, réunis après leurs diverses fortunes Bade chausset au pied du saint sépulere, avaient accompli leur vœu comme pelerins, mais non pas comme croises: ils n'avaient rien fait pour arracher aux Intidèles leurs nouvelles conquêtes et raffermir le royaume chancelant de Jérusalem. Il fut décidé qu'une grande assemblée serait convoquée à

<sup>(1)</sup> Odon de Deuil, liv. VI.

Ptolémais, où l'on aviserait à la conduite future de la guerre sainte. L'Empereux, le roi de France, le jeune roi de Jerusalem. Baudouin III, s'v reinhirent accompagnes de leurs barons et de leurs chevaliers. Les chefs du clergé y siègèrent avec toutes les pompes de l'Église, et la reine Meisende, avec la marquise d'Autriche, et un grand nombre de dames françaises et allemandes qui avaient suivi la croisade, vinrent assister aux graves délibérations qui altaient s'ouvrir. On y résolut le siège de l'amas, siège où la deux monarques avec leurs armées se signalèrent par de glorieux mais inutiles exploits; il fallut, quarante ans après, précher une troisième croisade.

# 62. PRISE D'ASCALON PAR LE ROI DAUDOUIN III (1152).

Par M. Connu en 1841.

Arle du Nord, Parfilon da Rot, R.-de-chaussee.

Ascalou était le boulevard de l'Egyote, du côté de la Syrie, et les chrétiens, vainquems sons ses murs, quelques jours après la prise de Jérusalem, a avaient pu s'en emparer dans le premier entrainement de leurs conquêtes. Le roi Baudouin III, quoique menace de toute la puissance du terrible Noureddin, fils de l'atabek Zenghi, osa former le siège de cette ville. Tous les borons du royaume de Jérusalem accoururent sous sa bannière, le patriarche à leur tête, avec la vraie croix de Jésus-Christ. Le siège dura plus de deux mois. Les fortunes en furent diverses. Les machines prodigieuses que les Croises faisaient jouer contre la ville furent un jour livrées aux flammes par les Musulmans. et le vent du desert poussa l'incendie contre ceux qui l'avaient allume. On crut alors la ville prise. L'avarice des Templiers, qui, pour se réserver tout le pillage, interdisaient l'approche de la brèche à leurs compagnons d'armes, fit perdre la victoire. Ce fut à grand peine que les chefs ramenèrent à l'assaut les chretiens décourages. Ils trouvèrent encore une vigoureuse résistance, mais c'était le dernier effort de l'ennemi. A l'instant où Baudonin, rentre dans sa tente, meditait tristament sur l'issue de son entreprise, arrivent des messagers de la ville, qui demandent en supplient à capituler. La surprise des Croises fut egule à leur joie, et lorsque, peu d'houres après, on vu l'etendard de la croix flotter sur les tom s d'Ascalon, l'armee entoère remercia Dieu d'une victoire qu'elle regardait comme un miracle de sa toute-puissance.

## 63. BATAILLE DE PUTAHA (1159).

Par M. PEROS on .... Aile du Nord.

La guerre continuait entre Bandovin III et Nouveddin, R.-de-chausses, avec des alternatives de succès et de revers. Vaineu en 1157, près du gué de Jacob, et force de se réfugier seul dans la forteresse de Sephet, le roi de Jerusalem vit inopinément arriver de Ptolemais toute une armee de Croises, sous les ordres de Thierry, comte de Flandre. Avec ce renfort, il alla chercher les Musulmans dans le comté de Tripoli et la principauté d'Antioche, leur enleva des villes et des forteresses; et. peu après, le sultan de Damas ayant franchi le Liban pour descendre en Palestine, il le vainquit dans une sanglante hataille à Putaha entre le Jourdain et le lac de Sonnaserh.

a ... On u'avoit point encore vu, dit Vertot dans son Hisa toire de l'ordre de Saint-Jean, de comhat si furieux et si a sanglant. Les Chretiens, irrités de trouver une si longue a resistance, firent un nouvel effort; et comme s'il leur fut « venu du secours, ils s'abandonnérent d'une manière si a déterminée au milieu des bataillous ennemis, que ces « Infideles, ne pouvant plus soutenic cette dernière charge, « furent contraints de reculer et de reder beaucoup de tera rain, quoique toujours en bon ordre et en conservant a leurs rangs. Mais le roi de Jerusalem et le comte de « Flandre, à la tôte d'un gros de cavalerie, étant survenus a pendant ce mouvement force que faisoient les ennemis, a les obligérent de tourner leur retraite dans une fuite déa claree; tout se débanda; et plus de six mille soldats du a coté des Infidèles demeurérent sur la place, sans compter a les blesses et les prisonniers. Tout l'honneur de cette a journée fut justement attribué au jeune Roi... »

# 64. COMBAT PRÈS DE NAZABETH (1" mai 1187).

CINQ CENTS CREVALIERS DE SAINT-JEAN ET DE TEMPLE RÉSISTENT À TOUTE UNE ARMÉE DU SULTAN

Saladin, fils d'Ayoub, ayant recueilli l'héritage des sul- R.-de-chausseo. tans de Damas, agrandi de la souveraineté de l'Égypte, · tourna toutes ses forces contre les chrétiens d'Orient, et profita des divisions qui les affaiblissaient, pour faire entrer une armée dans le pays de Galilee. Rien n'était prêt pour lui résister : cinq cents chevaliers de Saint-Jean et du Temple

Aile du Nord, Pavillon du Roi. prirent sur eux le poids de la defense commune, et pour un instant convrirent de leurs vaillantes poitrines le royaume de Jérusalem, « Ils furent bientôt accablés par le nombre, « dit Michaud, et périrent presque tous sur le champ de a bataille. Les vieilles chroniques, en célébrant la bravoure a des chevaliers chrétiens, rappellent des prodiges qu'on aura peine à croire. On vit ces guerriers indomptables, a après avoir épuise leurs flèches, arracher de leur corps n celles dont ils étaient percès, et les lancer à l'ennemi. On « les vit , alteres par la chaleur et la fatigue , s'abreuver de « leur sang, et reprendre des forces par le moyen même qui a devait les affaildir. On les vitenfin, après avoir brisé leurs a lances et leurs épées, s'élineer sur leurs ennemis, se a battre corps à corps, se rouler dans la poussière avec les a guerriers musulmans, et mourir en menacant leurs vain-« queurs Rien n'égala surtout la valeur hérosque de Jacques a de Maillé, chevalier du Temple. Monté sur un cheval « blane, il était resté seul debout sur le champ de bataille, et a combattait parmi des monceaux de morts. Quoiqu'il fût a entoure de toutes parts, il refusait de se rendre. Le cheval « qu'il montait, epuise de fatigue, s'abat et l'entraine dans « sa chute; mais hientôt l'intrépide chevalier se relève, et, « la lance à la main, couvert de sang et de poussière, tout a hérissé de flèches, se précipite dans les rangs des Musula mans étonnes de son audace ; enfin il tombe percé de a comps, et combat encore. Les Sarrasins le prirent pour saint e Georges, que les chrétiens croyaient voir descendre du a viel au milieu de leurs batailles. Après sa mort, 1 s soldats a tures s'approchèrent avec respect de son corps meurtri de a mille blessnes; ils essuvaient son sang, se partageaient les a lambeaux de ses habits, les débris de ses armes, etc., etc... a Ainsi, dit une ancienne chronique, dans la saison où l'on « cueillait parmi les champs des fleurs et des roses, les a chretiens de Nazareth n'y trouvérent que les traces du a carnage et les cadavres de leurs frères. »

Pariton du flut.

65. ENTREVUE DE PHILIPPE-AUGUSTE AVEC HENRI II A GISORS (21 janvier 1188).

Par M. Saint-Évre en 4830.

A CH 401. 170EN 1 - ELI UED CEI 1000.

Partic contrate i o ipe Salle destroisades, No 128 6. PRILIPPE-AUGUSTE PREND L'ORIFLAMME A SAINT-DENIS 25 juin 1190).

Par M. Rgvoll en 1841.

Soladio, après avoir anéanti l'armée chrétienne sur les

bords du lac de Tibériade (3 juillet 1487), marcha bientot de conquête en conquête jusque sous les murs de Jérusalem. Le 3 octobre de cette même année, une capitulation remit la ville sainte entre ses manns, et le drapeau des Ayouhites remplaça l'étendard de la croix sur la montagne de Sion. Cette nouvelle répandit en Europe une consternation sans égale : le pape Urbain III en mourat de douleur. Son successeur appela tout aussitôt les rois et les peuples de l'Occident à la vengeance. Guillaume, archevêque de Tyr, témoin de cette grande catastrophe, alla précher la croisade en France, en Angleterre et en Allemagne, et à sa voix les trois plus puissants monarques de la chrétiente donnèrent leurs noms à la miliez sainte. La dime saladine, ainsi appelée en temoignage de la terreur qui s'attachait au nom du redoutable sultan, fut partout levée pour subvenir aux frais de

l'expedition.

Philippe-Auguste avait pris la croix à Gisors avec le roi d'Anglet, rrc, Henrill, en 1188 : les deux monarques avaient abjuré leurs ressentiments devant le grand intérêt de la guerre sainte, et s'étaient embrasses en versant des larmes. Une église devait s'élever sur le lieu de leur réconciliation pour en perpétuer le souvenir ; mais Henri survéent à peine quelques mois à cette entrevue, et ce ne fut que deux ans après que Philippe-Auguste, retenu par les soins de son gouvernement, put se mettre en route pour le grand passage. Il assura, avant tout, sa succession, pourvut à l'administration du royaume pendant son absence, fit entourer de murs sa bonne ville de Paris et d'autres places et chàteaux pour les préserver de toute attaque, et libre alors des soucis de la royaute, « l'an du Seigneur 1190, à la fête d de saint Jean-Baptiste, il alla, suivi d'un nombreux cora tège, prendre conge du bienheureux martyr saint Denys a dans son église. C'étoit un ancien usage des rois de s France, quand ils alloient à la guerre, d'aller prendre « une bannière sur l'autel du bienheureux Denys, et de « l'emporter avec eux, comme une sauvegarde, au front « de bataille... Le Roi très-chrétien alla donc, aux pieds « des saints martyrs Denys, Rustique et Eleuthère, se a mettre en quaison sur le parvis de marbre, et recom-« manda son âme à Dieu, à la bienheureuse vierge Marie, a aux saints martyrs et à tous les saints. Enfin, après avoir a prié, il se leva, fondant en larmes, et reçut dévotement « la jarretière et le bourdon de pélerin des mains de Guila laume, archevêque de Reims, son oncle, legat du siege a apostolique; puis il partit pour combattre les ennemis de a la croix de Dieu .... » Philippe-Auguste s'embarqua à Gènes, pendant que son frère d'armes, Richard Cœur-de-Lion, qui bientût devait être son ennemi, faisait volle de Marseille.

# 67. stège de prolémais (juillet 1191).

LE MANÉCHAL ALBÉRIC CLÉMENT ESCALADE LA TOUR MAUDITE.

odullor. Par M. Francisand en 1839.

Pavillon du Roi. B. de chaussée.

Le grand événement de la troisième croisade est le siège de Ptolémais, qui dura près de deux aus (28 août 1189 à 13 juillet 1191), et qui est comparé au siège de Troie dans les chromques contemporaines. La résistance des Sarrasins derrière leurs murailles fut hérotque, l'intrépitle persévérance des Croisès le fut plus encore. Ce ne fut toutefois qu'à l'arrivée des deux rois de France et d'Angleterre que les coups devinrent décisifs. Ce que l'Europe avait de plus vaillants chevaliers se trouva alors réuni dans la plaine qui entoure Ptolémais, et le camp des Chrétiens, «où l'ou avait bâti « des maisons, tracé des rues, elevé des forteresses », présenta l'aspect d'une ville dont l'encente enfermait celle de la ville assiègée.

Plus d'une fois Saladin vint les y attaquer, et toujours les efforts de sa rapide camberie se brisèrent contre le rempart de fer des lances curopéennes. Plus d'une fois aussi les Croisés montèrent à l'assant, et accablés de pierres et de fièches, livres surtout à l'effroyable puissance du feu grégeois, ils remplirent de leurs cadavres les fossés de la ville.

Le principal effort de l'armée française se porta contre la tour maudite, et c'est là aussi qu'ent fieu le fait d'armés le plur mémorable de tout le siège. La mine ayant ébranlé les fondements de cette tour, et le mur commençant à chanceler, un même élan emporte aussitôt une foule de Croisés qui se croient déjà maîtres de la place. Ils sont repoussés. A cette vue, Albéric Clement, « Maréchal du Roi Philippe », s'anime d'une génèreuse resolution. « Je mourrai aujourd'hui, « s'ècrie-t-il, ou, aver la grâce de Dieu, j'emterai dans Acre, » Et saisissant une échelle, ils'élance au haut de la muraille, et abat de son épie plusieurs Sarrasins. Muis trop de guerriers l'ont suivi, et ils sont ent més à terre avec l'échelle qui ne peut les porter. Les Sarrasins, en la voyant tomber, pous-

sent un cri de joie : Albérie, seul sur le mur, combat encore; mais il succombe à la fin sous une grele de traits que lui lancent de loin des milliers de mains ennemies.

## 68. PTOLÉMAÏS REMISE A PHILIPPE-AUGUSTE ET A RICHARD COEUR-DE-LION (13 juillet 1191).

Par M. REONNEL en 1810. Atle du Nord. Pavillon du Bob

Quelques jours après cet assaut, les Sarrasins découra- Rado-chaussée ges demandèrent à capituler ; mais Philippe-Auguste refusa d'épargner Ptolémais, si Jérusalem et tontes les villes enlevées aux chrétiens depuis la bataille de Tibériade ne leur étaient rendues. Le haut prix de cette rançon était un outrage, et cet outrage ranima chez les Sarrasins l'énergie du désespoir : on les vit, selon le langage figuré d'un de leurs historieus, « du haut de leurs remparts à demi ruines se « jeter sur les assaillants, comme des pierres détachées du a sommet des montagnes. » Mais ces prodiges d'une valeur desestérée ne purent longtemps se soutenir, et une nouvelle capitulation, que l'honneur des Sarrasins pouvait accepter, leur fut accordec. Ils s'engagèrent à livrer Ptolémais avec toutes les armes, les munitions et les richesses que renfermaient la ville et le port; à rendre la sainte croix et seize cents prisonniers chretiens; enfin à payer deux cent mille besants d'or Philippe Augustr et Richard prigent ensemble possession de la ville, et les deux bannières de France et d'Angleterre turent en même temps arborees sur les murailles. La garnison musulmane passa désarmée devant les Croises rangés en bataille. 6 Mais, dit un des d chroniqueurs de la croisade, ils ne sembluient point abat-« tos par leur défaite ; la fierté de leur visage n'avoit point a péri, et leur air intrepide simulait la victoire. »

# 69. TOURNOI SOUS LES MURS DE PTOLÉMAIS (1104).

Par M. Eugène Lam en . . . Aile du Noi 1. Pavillon du llot. Pendant le siège de Ptolémais on vit quelquefois, dit Redechaussee, Michaud d'après les chroniqueurs contemporains, « les « fureurs de la guerre faire place aux plaisirs de la paix...

- " Un célebra dans la plaine plusieurs tournois où les Musula mans furent invites. Les champions des deux partis,
- « avant d'entrer en lice, se haranguaient les uns les outres ;
- « le vainqueur était parté en triomphe, et le vaineu racheté
- a comme prisonnier de guerre. Dans ces fêtes guerrières . a qui réunissaient les deux nations, les France dansaient

α souvent au son des instruments arabes, et leurs ménestrels a chantaient ensuite pour faire danser les Sarrasins (1). »

## 70 BATAILLE D'ARSUR (1191).

Aile du Nord. Pastlendu Rot. dechausser Par M. Eugène Lam en ....

La bataille d'Arsur est peut-être le plus prodigieux exploit qui ait signale les armes des Chrétiens pendant les deux

siècles que durèrent les croisades. Les Croisès maîtres de Ptolémais étaient en marche vers Jérusalem. Ils débouchaient des montagnes de Naplouse dans la plaine d'Arsur, quand ils y trouvèrent deux cent mille Musulmans qui les attendaient pour leur disputer le passage. Cétaient toutes les forces de Saladin, avec lesquelles il se flattait d'anéantir l'armée chrétienne. Richard Conr-de-Lion la commandait, et sous lui le duc de Bourgogne et le comte de Champagne. Quelque temps les Croisés, dociles à ses ordres, demeurérent serrés les uns contre les autres, poursuivant leur marche sur Arsur, se contentant de faire face à l'ennemi, qui, saivant l'expression d'un historien arabe, les entourait comme les cils environnent l'wil. A la fin les plus braves se lassèrent d'être impunément assaillis par ce ramas de Redouins, Scythes, Ethiopiens, etc., qu'ils étaient accoutumes à mépriser L'arrière-garde, où étaient les Hospitaliers, s'ebranla, et bientôt tout le reste de l'armee, chevaliers de Bourgogne et de Champagne, Flamands, Angevins, Bretons, Poitevins, fut entraine à leur suite. De la mer aux montagnes ce ne fut plus qu'un vaste champ de carnage. Richard se montrait partout faisant entendre son redoutable cri de guerre : Dieu , secourez le saint sepulere! et partout des ruisseaux de sang , des escadrons en desordre marquaient son passage. En pen de temps l'armee de Saladin fut dispersée devant cette nation de fer, comme ils appelaient les Chretiens, et le Sultan resta seul avec dix-sept de ses mamelucks. Taki-Eddin, son neveu. dans cette terrible extrémité, rallie autour de lui vingt mille de ses soldats en fuite, et renouvelle contre les Groisés un effort desespéré. Étonnes et croyant à peine à leur victoire, ceux-ci phent d'abord devant ce choc inattendu; mais Richard, semblable au moissonneur qui abat les epis, se jette au milieu des Sarrasins et les disperse encore une fois. Une autre attaque qu'ils tentent contre son arrière-garde lui donne une troisième victoire, et l'armée de Saladin eut

<sup>(4)</sup> Histoire dos Croisades.

eté anéantie tout entière, si la forêt d'Arsur n'eût acqueilli et protegé ses debris.

71. MARGUERITE DE FRANCE, SOEUR DE PHILIPPE-AU-GUSTE ET REINE DE HONGRIE, MÈNE LES HONGROIS A LA CROISADE (1196).

Par M. Progret en 1839. Aile du Nord.

A prine Richard Cour-de-Lion out-il quitte la Palestine R. de chaussee. que les établissements chrétiens y furent menacès de nouveaux périls. Cette feis ce fut l'Allemagne qui s'ebranta pour marcher au secours des saints lieux. Les peuples de Hongrie suivaient ce mouvement, et ce fut leur reine, Marquerite de France, qui les conduisit à la croisade. Cette princesse, après la mort du roi Bèla son époux, avait fait le serment de ne vivre que pour Jésus-Christ, et de finir ses jours dans la terre sainte.

72. QUATRIÈME CROISADE (1201).

GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN DRMANDE À VENISE DES VAIS-SEAUX POUR TRANSPORTER LES CROISÉS EN PALESTINE.

Par M. RENOUX en 1839.

Aile du Nord. Paython du Roi.

Pavillon du Roi.

Innocent III avait fait prêcher la quatrième croisade pour R. de-chaussee, appeler sur la terre sainte un nouvel effort de la chretienté. La voix de Foulques de Neuilly fut aussi puissante que l'avait été celle de l'ermite Pierre et de saint Bernard, et la noblesse de France, toujours plus ardente que celle des autres contrées : s'enrôla de toutes parts pour la croisade. On ne songeait plus alors à se rendre en Orient par terre : la Méditerrance, incessamment sillonnée depuis un siècle par les navires européens, offrait une route plus courte et plus sure : on se decida à demander des vaisseaux à Venise. Henri Dandolo était à la tête de cette république. Le vieux doge, devenu aveugle sur les champs de bataille, écouta les propositions des Croises en soldat et en marchand; il était pret à se jeter dans la guerre sainte, mais avec des bénéfices à en recueillir. Les députés de la croisade, à qui il ne fallait que des vents qui les conduisissent en Palestine. souscrivirent à toutes les conditions qu'il leur dicta. Mais ces conditions mêmes, pour être validées, durent être portées devant l'assemblée générale du peuple ; car à cette époque la voix du peuple était encore comptée dans les conseils de Venise.

L'assemblée se réunit dans l'église de Saint-Marc, a l'une

« des plus belles et des plus magnifiques qui se prisser Esprit ; puis les députes (urent introduits, « Alors Geoffi « de Villehardouin , maréchal de Champagne , prenau a parole pour ses compagnons et de leur consentement, i

a Seigneurs, les plus grands et les plus puissants baren

a France nous onl envoyes vers your pour yous prin a nom de Dieu d'asoir compassion de Hierusalem q « en servage des Turcs et de vouloir les accompag

« cette occision pour venger l'injure faite à notre se a Jesus-Christ , agant jete les yeux sur yous comm

« qu'ils savent être les plus puissants sur la mer.

a ent charges de nous prosterner à vos pieds . s a relever que vous nous ayex octroye d'avoir più

a Lia-dessus les six deputés s'agenouillent à le a pleurant à chaudes larmes, et le duc et tout le p a terre sainte d'outre-mer. p « crièrent tous à une soit en tendant leurs main Nous l'octroyous, nous l'octroyons, à Puis s'els

bruit et si grand noise qu'il sembla que terre

78. PHILIPPE-AUGUSTE CITE LE ROI JEAN DEVA DES PAIRS 30 avril 1203).

Partix centrale wille des Liate te negat. Nº 123

L'an 1203 Philippe-Auguste convoqua des pairs, pour juger son vassal filon, Jean que la voix publique accusait d'avoir fait pe son jeune neveu, Arthur, due de Bretagne somme de comparattre dans le delai de clina point la juridiction de son suzerain; ment 3 S'355urer un sauf-canduit, et, n's pour le retour, au cas où la sentence de l contraire, il refusa de se rendre à la cita La cour féodale ne s'en rassembla pa

fixee, dans la tour du Louvre. Les El couronne, tels que le duc de Bourg Champagne, étalent renus y prendre saux directs du domaine royal, comp de Monunerency, de Nanterre, etc. du Rot (la cour des Pairs portait èg) ète plus nombreux et plus eclatant.

11) De la conquete de Constantinople, par ed. XV et Xvii.

juges y siègeaient pompeusement sous l'hermine, des hérants d'armes parconraient les places publiques, sommant à haute voix le roi Jean de venir repondre pour cause de fétonie L'arcusé n'ayant pas comparu, un procèda contre lui par detaut, et un arrêt de confiscation le dépouilla de tous les fiefs qu'il tenait en France. La Normandie, le Poiton et l'Anjon étaient ainsi adjugés à la couronne : les armes de l'intippe-Auguste ne tardérent point à exècuter cette sentence.

### 74. Prise de constantinople par les croisés (1204).

Par M. Eugène Dezacentz en 1811. Aile du Not ..

Aile du Not ... Pasallopulo baco R. de cha essa ac

l'e pieux enthousiasme qui avait enlevé le peuple venition it, de cha traà lui-même ne se soutint pas, et quand les Croisés furent rénnis dans les lagrines pour faire voile vers l'Orient, Ventse oublia les malheurs de la terre sainte pour ne plus se sonvenir que du priv auquel elle avait mis ses vaisseaux. 11 fallut que les chevaliers de France et d'Italie pavassent de leur sang ce qu'ils ne pouvaient payer de leur or, et qu'els servissent les projets imbitioux de la republique contre la ville de Zara en Dalm die. Cette ville prise, une ambassade greeque y vint invoquer la mediation armee des Crosses dans les affaires de l'empire d'Orient. Ils l'accorderent, provant souvrir par là une route plus sure vers les saints lieux. M'us témains de la faiblesse du vieil empire an , au milieu de ses perpétuelles revolutions de pulais . comblait près d'expirer , sous leurs yeux , irrités d'aideurs contre les perfidies de l'esprit grec, d'auxiliares ils devinrent conquerants

Toute l'armée se transporta sur la flotte, et, le 12 avril 1914. Constantinople fut attaquée avec un merveilleux concert d'habiteté et de courage par les Français et les Veniteus. Deux vaisseaux, que montaient les creques de Sousseas et de Troyes, poussés par le vent du nord vers les murs de la ville, furent les premiers qui abattirent leur pont leus, et un mament après on vit la bauriure des deux prétats se déployer sur une des tours. Bientôt trois des portes de la ville s'écroulent sous les coups du bélier ; les cavaliers sortent des navires avec leurs chesaux, et l'armée des Cruises s'élance tout entière dans Constantinople, qui de l'eur plaie et soldats fuient devant eux, et cegendant, etonnes de leur victoire, ils s'arrêtent et craignent de s'engager à la

poursuite des vaincus dans l'immense capitale. Mais la nuit. au lieu de rendre aux Grecs le courage, augmente leur fraveur : à la vue de l'incendie qui a dévore une grande partie de la ville, ils ne parlent plus que de se rendre. En vain un nouvel empereur, plus résolu que celui qui vient de les abandonner, leur montre le petit nombre des Croises, et s'efforce de les ramener au combat. Ils ne savent aborder l'ennemi qu'avec des gémissements et des voix suppliantes. Ce sont des femmes, des enfants, des vieillards précèdés du clerge, avec la croix et les images des saints, qui viennent en procession implorer la pitié du vainqueur. Constantinople, recue à merci, n'en eut pas moins à subir pendant plusieurs jours toutes les horreurs du massacre et du pillage.

75. BAUDOUIN, COMTE DE FLANDRE, COURONNÉ EMPE-REUR DE CONSTANTINOPLE (16 mai 1204).

Par M. SAINT-EVRE en 1839.

Partie centrale. 1 · étage. Salle des Croisades. Nº 128.

Les provinces de l'empire grec suivirent pour la plupart le sort de la capitale; et sidèles alors aux reglements qu'ils avaient établis à l'avance, les chefs croisés procédèrent au partage de leur conquête. Dans ce partage un des grands vassaux du roi de France, Baudouin, cointe de Flandre et de Hainaut, eut pour lot la couronne impériale.

1. éveque de Soissons, un des douze personnages désignés pour nommer le nouvel empereur, annonca ainsi aux Croises le choix qu'ils venaient de faire. « Nous vous le nommerons, à cette heure de minuit que Jesus-Christ fut ne. « C'est le comte Baudouin de Flandre et de Hainaut. Là-

« dessus se leva un grand cri...., et, ajoute Villehardonin.

« le jour du conronnement sut pris à trois semaines après a Pasques..... p

En ce jour, Baudouin se rendit à Sainte-Sophie, accompagne des barons et du clergé. « Là , pendant qu'on célé-« firait le service divin , l'empereur fut elevé sur un trone

« d'or, et recut la pourpre des mains du legat du pape, o qui remplissait les fonctions de patriarche. Deux chevaa liers portaient devant ini le laticiave des consuls romains,

a et l'épèe impériale, qu'on revoyait enfin dans la main « des gnerriers et des heros. Le chef du clergé, debout de-vant l'autel, prononça dans la langue grecque ces paroles.

· Il est digne de régner ; et tous les assistants répétérent en

a chœur: It en est digne, il en est digne. Les croises saisant

- converts de leurs armes, la foule miserable des Grees,
- « le sanctuaire déponille de ses antiques ornements et rem-
- a pli d'une pompe étrangère, présentaient à la fois un
- a spectacle solennel et lugubre, et montraient tous les
- « malheurs de la guerre au milieu des trophées de la vic-
- a toire (1). »
- 76. BATAILLE DE BOUVINES (27 juillet 1214).

Par M. Horace VERNET en 1829.

Aile du Midl. 10 etage. Galorie des Batailles. - N 131.

77. ENTRÉE TRIOMPHALE DE PHILIPPE-AUGUSTE A PARIS APRES LA BATAILLE DE BOUVINES.

Par M. Ary Schaffers en .... Aile do Nord.

Aile do Nord. Pavillon do Roi. 40 clago.

Philippe-Auguste, par une suite d'efforts heureux, avait brise l'équilibre de la confédération féodale, et fait plier toutes les seigneuries sous l'ascendant de la royauté. L'arrêt rendu par la cour des pairs contre le roi Jean sans Terre. et la confiscation de la Normandie avaient, plus que tout le reste, relevé l'éclat de la couronne, et agrandi sa puissance. Mais les seigneurs, naguere les rivaux de l'autorité royale, supportaient avec peine une aussi impérieuse suzeraineté. D'un hout à l'autre du royaume ils s'agitaient sourdement. et, décidés à tenter un grand effort pour ressaisir leur indépendance, ils cherchaient au dehors des auxiliaires. Perrand ou Fernand, comte de Flandre, menace dans ses domaines par Philippe-Auguste, était l'âme de cette vaste compiration. Il eut peu de peine à y faire entrer Jean sans Terre, impatient de recouvrer ses provinces ; mais le coup le plus habile fut d'y attirer l'empereur Othon IV, avec toutes les forces de l'empire. L'anéantissement de la puissance des rois capétiens, la suzeraineté impériale substituée à la leur, et leurs riches provinces partagées entre Othon et Jean sans Terre, le comte de Flandre et le comte de Boulogne; la couronne de France désormais èlective, les dépouilles du clergé distribuées aux barons, enfin l'abolition des nouvelles lois qui avaient placé si haut la royauté, et le retour à l'égalité primitive de la république féndale, telles étaient les clauses de la redoutable association qui se forma alors contre Philippe-Auguste.

Philippe fit vaillamment tête à l'orage : le ban et l'arrière-

<sup>(</sup>f) Histoire des Croisades, par Michaud, t. III.

ban furent publiés dans ses domaines; les vassaux du clergé et les gens des communes vinrent en foule se ranger sous sa bannière, à côté de l'élite de la chevalerie française; et pendant que son fils Louis allait combattre le roi Jean, luimème marcha au-devant de l'Empereur et du gros de l'armée confédérée. Ce fut dans les plaines de Bouvines, près de Cambrai, qu'il le rencontra, le dimanche 27 juillet 1214.

Les Français se reposaient des fatigues d'une longue marche, et le Roi lui-même, la tête me, était assis à l'ombre d'un frène, tout auprès d'une petite chapelle, lorsqu'on lui annonça que la bataille venait de s'engager à l'arrière-garde, et que les siens commençaient à plier. Il prit aussitôt son armure, alla faire dans la chapelle une courte et fervente prière, et puis s'avança à la tête de sa chevalerie, au bruit des trompettes, mêlé au chant des psaumes entonnés par le

elerge.

C'est ici que quelques chroniqueurs des siècles suivants ont place une scène, depuis lors bien des fois reproduite, mais dont il n'existe point de trace dans les récits contemporaius. Philippe, disent-ils, déposa sa couronne sur l'autel, et l'offrit au plus digne. Ses barons lui répondirent avec des cris d'enthousiasme que nul n'en était plus digne que lui.

On connaît l'issue de la bataille de Bouvines. L'empereur Othon prit la fuite, et son étendard tomba aux mains des Français. Le comte de Flandre, qui, dans sa conflance presomptueuse, avait apporté avec lui des liens pour enchaîner les barons de France, fut conduit prisonnier dans la tour du Louvre; le comte de Boulogne fut enfermé dans le château de Péronne, tandis que Philippe-Auguste returnait triomphant à Paris, au milieu des acclamations et les fêtes.

se to Nord to a Station to hapsen

78. LOUIS DE FRANCE, FILS DE PHILIPPE-AUGUSTE, APPELÉ AU TRONE PAR LES BARONS ANGLAIS, DÉBARQUE DANS L'ILE DE THANET (1216).

Par M. Théodore Gunta en ....

70. LOUIS DE FRANCE ENTRE TRIOMPHALEMENT A LONDRES (1216).

Le rui Jean sans Terre avait soulevé contre lui les barons anglais en violant audacieusement leurs privilèges. Forcé par eux de jurer la grande charte (1215), il s'était fait relever de ses serments par le Pape en se déclarant vassal du saint-siège, et avait appele autour de lui, pour triompher de la resistance nationale, des aventuriers de l'Anjou, du Poiton et de la Bretagne.

« Ce fut alors que les Anglais, poussés à bout, résolurent d'ôter à Jean une couronne qu'il s'étoit montré a indigne de porter; et comme l'armeedeleurs oppresseurs a leur étoit venue de France, ils crurent que c'étoit en a France qu'ils devoient aussi chercher des auxiliaires. a Philippe-Auguste étoit reconnu comme suzerain par le a plus grand nombre des aventuriers qui pilloient leurs a provinces; ils supposèrent que son ordre pourroit ou les a rappeler, ou tout au moins jeter de l'irrésolution dans « leurs conseils. Ils n'hésitérent point, pour le gagner à « leur parti, de lui offrir la plus haute récompeuse dont ils pussent disposer Saher, comte de Winchester, et Robert a Fitz-Walter vinrent à Paris, avec des lettres munies du a grand sceau des barons, pour offrir à Louis, fils et hèria tier unique du roi, la couronne d'Angleterre, et pour a l'inviter à venir au plus tôt en prendre possession. »

En vain le pape sonocent III sit-il défendre à Louis, sous peine d'excommunication, de passer en Angleterre, à Philippe et à tous les siens de l'assister. Louis déclina la juridiction de la cour des pairs, à laquelle la cause avait ète portée, et déclara « qu'il étoit déterminé à combattre « jusqu'à la mort, s'il le falloit, pour recouvrer l'héritage « de sa femme, Blanche de Castille, » qui était nièce du roi

Louis vint s'embarquer à Calais « avec les comtes , les a barons, les chevaliers et les nombreux serviteurs qui s'éa toient engagés par serment à le suivre dans son expédition « d'Angleterre. On ne nous dit point quel étoit le nombre a de ses soldats, mais Mathieu Paris assure que quatre cents « vaisseaux et quatre-vingts cocques, bâtiments pontés, et a qui n'alloient pas à rames , l'attendoient pour le transpora ter. Il aborda le 21 mai dans l'fle de Thanet. Le roi Jean, « qui avoit rassemblé à Douvres son armée : presque toute « composée de mercenaires français, n'osa pas lui disputer a l'entree du royaume. »

« Londres lui ouvrit ses portes avec de grandes démonsa trations de joie; les harons et les citoyens lui rendirent a hommage et lui prétérent serment de fidélité (1). »

(1) Historia des Français, par M. de Sismondi.

80. PRISE DE DAMIETTE PAR LES CROISÉS (1219).

Arie du Nord. Pavillon du Roi. B.-de-chaussee. Par M. Henri Delanondit en 1839.

Innocent III, après avoir vainement menacé des foudres de l'Eglise les Croisès qui étaient allès prendre Constantinople au lieu de Jerusalem, ne tarda pas à concevoir l'idée d'une cinquième croisade. La puissante sommation adressée par le Concile de Latran aux peuples et aux rois remua encore une fois l'Europe. Le roi de llongrie, André, prit la croix; mais aussi empressé de quitter la terre sainte qu'il l'avait ète de s'y rendre, il laissa bientôt au roi titulaire de Jérusalem, Jean de Brienne, le commandement de l'expedition. Cette foisce fut sur l'Egypte que se porta tout l'effort de la guerre sainte, et les Croises allèrent mettre le siège devant Damiette, vers la fin du mois de mai de l'année 1218. Ce siège ne dura pas moins de dix-huit mois, et les succès en forent très-divers. Vingt fois, au dedans comme au dehors de la ville, le découragement se mit dans les deux armées: « Pourquoi, disaient les chrétiens, « nous a-t-on amenés sur ce sable désert? Notre pays mana quait-il de tombeaux ? — Et à peu près au même temps le « gouverneur de la ville, faisant parler Damiette elle-même a dans le langage figuré de l'Orient, écrivait en vers au sul-« tan du Caire : « O souverain de l'Egypte , si tu tardes à a me secourir, c'en est fait de moi... Je ne suis plus qu'un « sépulere fermé, » Il failnt toute la patiente énergie du cardinal Pélage, légat du pape : il fallut l'éloquence entrainante de saint François d'Assise, qui vint prerher aux Croises les vertus chrétiennes au milieu de leur licence. pour ranuner leur zèle sans cesse défaillant, et presque malgré eux les trainer à la victoire.

« Dans les premiers jours de novembre tout était prêt a pour un dernier assaut, des hérauts d'armes, dit Mischaud, parcoururent le camp et répétèrent ces paroles : « du nom du Seigneur et de la l'ierge, nous allons attaquer Damiette; avec le secours de Dieu nous la prendrons. Tous les croises répondirent : (hie la volonté « de Dieu soit faite! Le légat traversa les rangs en promettant la victoire aux pélerins ; on préparait les échelles; a chaque soldat appretant ses armes. Pélage avait résolu de profiter des ténèbres de la nuit pour une entreprise décisive. Quand la nuit fut avancée, on donna le signal; un a violent orage grondait, on n'entendait aucun bruit sur

- « les remparts ni dans la ville ; les croisés montèrent en a silence sur les murailles, et tuèrent quelques Sarrasins a qu'ils y trouvèrent : maîtres d'une tour, ils appelèrent à e leur aide les guerriers qui les suivaient, et, ne trouvant a plus d'ennemis à combattre, ils chantèrent à haute voix : \* Kyrie eleison. L'armée rangee en bataille au pied des remparts, repondit par ces mots: Gloria in excelsis. Le « légat, qui commandait l'attaque, se mit aussilot à en-« tonner le cantique de la victoire, te Deum laudamus. « Les chevaliers de Saint-Jean, les Templiers, tous les a croisés accoururent. Deux portes de la ville, brisées à « coups de hache et consumées par le feu, laissèrent un « libre passage à la multitude des assiègeants. Ainsi, s'ècrie a le vieil historien dont nous suivons le récit, Damielle
- « fut prise par la grace de Dieu (1). »

### 81. BATAILLE DE TAILLEBOURG (21 juillet 1242).

Par M. Eugène DELACROIX en 1837.

Le traité de Paris, conclu en 1229, avait mis fin à la guerre des Albigeois, et assuré à un frère de saint Louis le magnifique héritage des comtes de Toulonse. La couronne, devenue ainsi prépondérante au midi, comme au nord de la France. vit se former contre elle une ligue presque aussi formidable que celle dont Philippe-Auguste avait triomphé à Bouvines. Raymond VII, le dernier des comtes de Toulouse, avait conclu un traité d'alliance avec les trois monarques espagnols de l'Aragon, de la Castille et de la Navarre, unis à sa cause par la communauté des interêts, des mœurs et du langage, pendant que le comte de la Marche. Hugues de Lusignan, s'assurait les secours de Henri III, roi d'Angleterre, que les progrès de la couronne dans les provinces méridionales inquietaient pour son duché d'Aqui-

Hugues de Lusignan éclata le premier. Alphonse, comte de Poitiers, frère de saint Louis, qui tenait à Noël sa cour plenière. l'avait somme de venir prêter entre ses mains le serment de foi et hommage. Au lieu de son hommage, l'imprudent vassal porta un défi public à son suzerain, et s'enfuit au galop de son cheval, pour mettre en armes ses domaines. Henri III arriva à son secours, mais avec une poignée d'hommes, croyant trouver toute la Langue-d'Oc soulevée, et les princes espagnols à la tête de leurs armées. Mais rien

(1) Histoire des Croisades, 1, 111.

Aile du Midi. In etage. Galerie des Hatailles, No 137.

n'avait osé remuer, tant la marche rapide de saint Louis, qui accourait à l'aide de son frère, avait inspiré de terreur! Il joi-goit bientôt Benri III au pont de Taillebourg, sur la Chazente, et le força de fuir précipitamment jusqu'à Saintes, où, quelques jours après, il lui lit essuyer une nouvelle défaite.

SAINT LOUIS, AU MOMENT DE PARTIR POUR LA CROISADE, REMET LA RÉGENCE À LA REINE BLANCHE, SAMERE. (13 juin 1248).

Per M. Ary Scheppen en ....

Saint Louis avait reçu la croix des mains du légat Odon de Châteauroux; ses trois frères, et avec eux la noblesse du royaume, avaient suivi son exemple; la reme Marguerite elle-même, ainsi que les comtesses d'Artois et de Poitiers, s'etaient engagées à accompagner leurs époux en terre sainte.

Ce fut le 12 juin 1248 que le Roi se rendit à Saint-Denis pour y prendre l'oriflamme, en même temps que le bourdon et la pannetière, symboles de son pieux pélerinage. A son retour il traversa Paris, et fut accompagné par toute la population jusqu'à l'abbave de Saint-Antoine, où il devait se séparer de sa mère. Mais Blanche ne pouvait si aisément quitter son fils ; elle voulut le saivre jusque dans la commanderie de Saint-Jean, près de Corbeil, où il devait s'arrêter le lendemain. Là fut réuni le parlement qui anrait du se tenir dans l'abbaye de Saint-Antoine. La règence fut solennellement donnée à Blanche; elle eut le pouvoir de composer le conseil, de choisir les grands baillis et de conferer tous les offices de la couronna. Mais ces honneurs n'etaient rien pour le cesur d'une mère ; il fallat qu'elle accompag**nát encore son fils jusqu'à l'abbaye de Cluny, où** l'ermee devait se rassembler. Le fut là qu'ils se firent leurs adi ux : la douleur de Blancho l'avertissait qu'elle ne reverrait plus son fils sur la terre.

S3. UPBARQUEMENT DE SAIVT LOUIS EN ÉGYPTE (4 juin 1249).

Par M. Rouger en 1830.

Au mois de juin 1249, la flotte qui portait les Croises parut à l'embouchure du Nil devant Damette. Une armée de Sarrasins bordait le livage. Saint Louis donne l'exemple a ses guerriers : malgre re legat, qui vout le retenir, il se jette à la mer, couvert de son armure et ayant de l'eau jusqu'aux epaules. Le sire de Joinville, Baudouin de Reims,

A su Nord. Paris endultor, a tagy

President

le comte de Jaffa rivalisent d'ardeur avec leur Roi ; ils ont des premiers mis le pied sur le sable, et avec une poignée de vaillants chevaliers, qui les ont suivis, ils s'y forment en bataille pour souteur le choc de la cavalerie ennemie qui vient les charger. Les Sarrasins, malgrè leur nombre, reculent devant le rempart de ser qui leur est opposé : c'est alors que l'on voit l'oriflamme déployée sur le rivage, et le Roi qui, oubliant le peril, se jette à genoux pour remercier Dieu de l'assistance qu'il vient de prêter à ses armes. Bientôt toute l'armee chrêtienne est débarquée, et la mélée s'engage sur toute l'étendue de la plage, pendant qu'à l'embouchure du fleuve les deux flottes se livrent un combat acharné. La reme Marguerité et sa sœur, la courtesse d'Anjou, assistment de loin, sur leur navire, à cette double scène de carnage, et, entourées des prelats de la croisade, elles invoquaient les secours du ciet sur les armes chrétiennes. Elles virent presque en même temps la flotte des Sarrasins dispersée rementer le Nil en fuyant, et les troupes de l'émir Fakreddla abandonner leur camp et la rive occidentale du Nil aux Croisés victorieux.

 SAINT LOWIS RECOIT A PTOLÉMAÏS LES ENVOYÉS DU VIEUX DE LA MONTAGNE (1251).

Par M. Rouger on 4839;

Aile du Norda R.-de-chausses: Salle nº 5.

Saint Louis, sorti de la prison des Infidèles, ne se crut pas fibre encore de retourner en Europe; il voulut accomplir, autant qu'il le pouvait, son vœu, en consolant par sa présonce et ses secours les malheureux chretiens de la Palestine. C'est au milien de cette pieuse tache que, selon le sire de Joinville, il regut à Saint-Jean-d'Acre les ambassadeurs du Vieux de la Montagne.

On appelait de ce nom le chef de quelques hourgades du Liban, chef redoutable par le fanatique dévouement de ses sujets, qui, an moindre signe de sa volonté, allaient poignarder la victime désignée à leurs coups. On citait les noms de plusieurs Croisés illustres dont la mort avait été ordonnée par le prince des Assassius, et telle était la terreur inspirée par ce my steneux ennemi, que l'empereur d'Allemagne Frodéric II. Andre, roi de Hongrie, et le sultan du Caire lui avaient envoyé des présents pour rechercher son amitié. Il eut la prétention d'imposer le même tribut à saint Louis. Mais les deux grands-maîtres du Temple et de l'Hopital, accontumés à le braver, menacèrent ses envoyés de les jeter dans la

mer si leur chef ne faisait lui-même au roi de France les soumissions qu'il osait réclamer. Le Vieux de la Montagne obeit à cette impérieuse sommation : « Ses messagiers , dit Joina ville, reuindrent devers le Roy et lui dirent : Sire, nous « sommes reuenuz à vous de par nostre Sire, et vous maude, a que tout ainsi que la chemise est l'abillement le plus près « du corps de la personne : aussi vous enuoie-il sa chemise, \* que veez-cy, dont il vous fait present en signifance que a vous estes celui Roy, lequel il ayme plus auoir en amour, et a a entretenir. Et pour plus grande asseurance de ce, veez-« cy, son annel qu'il vous enuoie, qui est de fin or pur, et a ouquel est son nom escript. Et d'icelui annel vous espouse « nostre Sire, et entend que désormais soiez tout à vng, « comme les doiz de la main. » A ces dons symboliques le Vieux de la Montagne ajontait un jeu d'échecs et un élèphant en cristal, o et des figures de hommes de diverses a farons de christal, le tout fait à belles fleuretes d'ambre. a liees sur le christal à belles vignetes de fin or. » Saint Louis, à son tour, envoya au prince barbare des présents plus magnifiques que ceux qu'il en avait reçus, et le frère Yves le Breton, porteur des largesses royales, rapporta de son ambassade quelques détails sur les mœurs et la religion de ce peuple, enveloppé jusque-là d'un si redoutable mystère.

85, SAINT LOUIS RENDANT LA JUSTICE SOUS LE CHÈNE DE VINCENNES.

Par M. Rouger en 1827.

Saint Louis, de retour de la croisade (1254), ne cessa pas de se regarder comme soldat de Jésus-Christ, et, en attendant le jour où il pourrait reprendre la croix, il mit tous ses soins à établir le règne de Dieu parmi ses peuples par une bonne administration. L'esprit général de ses réformes législatives cousiste à substituer les maximes de justice et de paix de l'Evangile à la barbarie des lois féodales. C'est encore aux anciennes royautés de l'Ecriture sainte qu'il emprunta le touchant exemple de se faire le premier juge de ses peuples, et de leur rendre, assis au pied d'un arbre, une sorte de justice patriarcale. Il faut citer les naives paroles dans lesquelles le sire de Joinville nous représente le pieux Roi siègeant à l'ombre du chène de Vincennes:

« Maintesfois ay veu que en été il alloit seoir au hois de « Vincennes, après sa messe, et se accótoioit à un chêne,

Aile du Nord. A.-de-chaussée. Salle no 5.

- « et nous fesoit seoir autour de lul; et tous ceux qui avoient
- à faire renoient parler à lui, sans destourbier de huissier, ni d'autre. Et alors il leur demandoit de sa bouche:
- « Y a-t-il aucun qui ait partie? Et eux se levoient qui
- \* partie avoient, et il leur disoit : Taisez-vous tous, et on
- « vous délivrera l'un après l'autre. Et alors il appeloit mon-
- seigneur Pierre de Fontaines et monseigneur Geoffroy de Villettes : et disoit à l'un d'eux : Delivrez-moi cette
- « partie. Et quand il voyoit aucune chose à amender en la
- a parole de ceux qui parloient pour autrui , lui-même l'a-
- « mendoit de sa bouche. »
- SAINT LOUIS MÉDIATEUR ENTRE LE ROI D'ANGLETERRE ET SES BARONS (23 janvier 1264).

Par M. Rouger en 1822.

Aile du Nord. R.-de-chauges Salle nº 5.

Henri III, trop fidèle au malheureux exemple du roi Jean, son père, avait soulevé contre lui les barons anglais par le mépris qu'il faisait de leurs prérogatives et les iniques preferences qu'il accordait à des favoris étrangets. Par un singulier hasard, le chef des barons, l'ennemi le plus implacable de ces favoris, était un étranger luimême : c'était Simon de Montfort, comte de Leicester, fils du guerrier célèbre qui avait commandé la croisade contre les Albigeois. C'était lui qui, en 1258, avait imposé à Henri III les provisions d'Oxford, sorte de traité dicté par les barons à la royaute, et qui la mettait dans leur dépendance. Henri, quoique enchaîné par la foi du serment, mit tous ses efforts à s'affranchir de cette tutelle où etait tenue son autorité, et une lutte s'engagea entre lui et les barons, lutte acharnée et sans terme, qui fatiguait également les deux partis. C'est alors que, d'un commun accord, ils invoquerent la médiation du roi de Prance; glorieux hommage rendu à la sagesse et à l'équité de saint Louis (1263).

Saint Louis ajourna les deux partis à son tribunal dans la ville d'Amiens, pour le commencement de l'année suivante. Henri III s'y rendit avec la reine Éléonore de Provence, l'archevèque de Cantorbèry et la foule de ses courtisans, pendant que Pierre de Montfort, fils du comte de Leicester, venait plaider la cause des barons anglais. Saint Louis, entouré de sa cour et siègeant dans toute la majesté de la justice, entendit avec l'attention et l'intégrité les plus scrupuleuses les griefs réciproques de la couronne

et de l'aristocratie. Mais il etait roi, et les droits de la royauté étaient à ses yeux inviolables et sacrès. Il prononça donc en faveur de Henri III, et annula les provisions d'Oxford. Sa sentence, malgrè le caractère d'équité dont elle paraissait revêtue, ne fut point acceptée par les barons, qui reprirent aussitôt les armes, et récluisirent Henri III à de nouvelles et plus perilleuses extrêmités.

87. DÉBARQUEMENT DE SAINT LOUIS A CARTHAGE (18 juillet 1270).

Par M. Aluxis Plasenox en ....

Aile du Nord. Parillon du Rot. R.-de chaussee.

La pensée d'une seconde croisade n'avait jamais abandonné saint Louis. La prise et la destruction d'Antioche par le feroce Bibars furent pour lui le signal de l'accomplir. Mais, au lieu de faire voile pour les saints lieux, il obéit aux conseils intéressés de son frère, Charles d'Anjou, qui appelait ses armes sur la côte d'Afrique. Il s'embarqua sur une flotte génoise, et le 17 juillet arriva en vue de Tunis qu'il allait assieger. Avant de prendre terre, il envoya son amiral. Florent de Varennes, reconnaître le rivage, Celui-ci debarqua sur l'emplacement de l'ancienne Carthage: les Maures en avaient disparu à la vue de la flotte chretienne. Le lendemain donc, au lever du jour, l'armée des Croises débarqua sans obstacle, et se rangea en bataille sur le bord de la mer ; puis l'aumonier du roi . Pierre de Condet, d'après les anciennes coutumes, lut à haute voix le ban en vertuduquel Louis prenait possession de la terre africaine. Les premiers mots de cette proclamation étaient; « Je vous dis le ban de notre Seigneur Jésus-Christ et de a Louis, roi de France son sergent. »

88. MORT DE SAINT LOUIS (25 août 1270).

Far M. Rouger en 1839.

Ane du Nord, L de chamsae. Salte n. S.

a Nous vous annonçons, écrivait Louis IX à Mathieu, abbé a de Saint-Penis, l'un des regents du royaume, qu'après a avoir pourvu à tout ce qui est nécessaire, nous avons, avec a le secours de Dieu, emporté d'assaut une ville qu'on appelle a Carthage, où plusieurs Sarrasins ont été passés au fil de a l'épec, a Cette lettre était écrite le 25 juiflet 1270, et un mois après saint Louis était sur son lit de mort. En effet, à peine les Croises furent sous les murs de Tunis, que la peste commença à exercer parmi eux ses ravages, et lo szint Roi, dès longtemps affaibli par les fatigues et austérités de sa vie, ne tarda pas à être atteint du mal qui ravageait son armée.

« La maladie faisant des progrès, dit M. de Châteaubriand,
« Louis demanda l'extrême-onetion. Il répondit aux prières
des agonisants avec une voix aussi ferme que s'il eût
donné des ordres sur un champ de bataille. Il se mit à genoux au pied de son lit pour recevoir le saint viatique.....
« Sa charité s'etendit alors à tous les hommes : il pria pour
« les infideles qui firent à la fois la gloire et le malheur de
« sa vie, il invoqua les saints patrons de la France, de cette
« France si chère à son âme royale. Le lundi matin, 25
« août, sontant que son heure approchoit, il se fit coucher
« sur un lit de cendres, où il demeura etendu les bras croi« sès sur la poitrine, et les yeux levés vers le ciel.

« On n'a vu qu'une fois, et l'on ne verra jamais un paa reil spectacle : la flotte du roi de Sieile se montroit à l'hoa rizon; la campagne et les collines étoient couvertes de « l'armée des Maures. Au milieu des debris de Carthage a le camp des chrétiens offroit l'image de la plus affreuse douleur; aueun bruit ne s'y faisoit entendre; les soldats a moribonds sortoient des hopitaux, et se trainoient à tra-« vers les ruines, pour s'approcher de leur roi expirant. « Louis étoit entoure de sa famille en larmes, des princes « consternés, des princesses défaillantes. Les députés de " l'empereur de Constantinople se trouverent presents à cette « scène.... Enfin, vers les trois heures de l'après-midi, le a roi, jetant un grand soupir, prononça distinctement ces a paroles : a Seigneur, j'entrerai dans votre maison, et je a vous adorerai dans votre saint Temple; set son line s'en-« vola dans le saint Temple qu'elle étoit digne d'habiter (1). »

### 89. PRISE DU CHATEAU DE FOIX (1272).

Par M. JOLLIVET en 1837. Atle du Nord.

Atle du Norda H. alea h cusseu Salle no 5.

Philippe III (le Hardi) venait de recueillir, par la mort de son oncle Alphonse, l'héritage du comté de Toulouse. Mais la prépondérance de la couronne était trop récemment établie dans les provinces meridionales du royaume pour n'y être pas contestée. Betranches au pied des Pyrénées, les seigneurs de Foix et d'Armagnac osaient debattre contre le rui une question de sureraineté. Philippe le Hardi comprit qu'il lui

<sup>(1)</sup> luniraire de Paris à Jerusalem, VIII: parue.

importait de frapper un coup rapide et décisif, pour mettre son autorité hors de doute dans ces contrées. Il convoque aussitôt a Tours les vassaux de la couronne, marche sur Toulouse, où il prend solennellement possession du comté qui vient de lui écheoir; et, malgré les prières du roi d'Aragon et de tous les seigneurs de la Langue-d'Oc. qui implorent sa clémence pour le comte de Foix, il va mettre le siège devant le château où cet audacieux vassal s'est renfermé. Roger Bernard, n'osant se fier aux murs épais de sa forteresse, la remit, au hout de deux jours, entre les mains du Roi, qui l'envoya garrotte à Carcassonne.

### 90. états-généraux de paris (10 avril 1302).

Par M. Jean ALAUX en 1837.

ittie contrale. 140 etage. 160 des Etats-Generaux. No 129.

Une querelle, féconde en scandales, s'était élevée entre le pape Boniface VIII, et le roi Philippe IV (le Bel). Philippe, blesse dans son orgueil par les lecons sévères que lui donnait le Pontife, se jeta dans une guerre ouverte contre le siège de Rome, et résolut de combattre par la violence les armes de l'autorité spirituelle. Mais, pour se fortilier dans cette grande lutte, il crut devoir, autant qu'il le pourrait, associer toute la nation française au sentiment de son outrage. En consequence, au commencement de l'année 1302, il publia une ordonnance qui convoquait en assemblée générale les trois états du royaume. C'était la première fois, depuis plusieurs siècles, que les gens des communes, le tiers état, comme on les nommait alors, étaient appelés à prendre part aux affaires publiques. Le 10 avril 1302, l'assemblée se réunit dans l'église de Notre-Dame, à Paris. Le chancelier Pierre Flotte y porta la parole au nom du Roi ; puis chacun des trois ordres se retira dans une salle séparée, pour y rediger la lettre que le Roi leur commandait d'écrire au l'ontife. Ce sont là tous les détails que nous fournit l'histoire contemporaine sur ces premiers états-généraux de la monarchie.

# 91. parlement rendu sédentaire a paris (23 mars 1303).

Par M. Jean ALAUX on 1837.

The centrale.

14 clage.

Alle des EtatsGeneraux.

No 129

Jusqu'au règne de Philippe le Bel, le parlement, sorte de justice ambulante à la suite des rois, n'avait eu ni un séjour fixe, ni une organisation déterminée. Ce fut ce prince qui, par l'ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 1291, commença à établir la séparation des conseillers des enquêtes et de ceux

des requêtes, les fonctions des officiers du roi, les jours des seances, etc., et introduisit de la sorte une première forme de régularité dans l'ordre judiciaire. Plus tard, dans une autre ordonnance rendue pour la réforme générale du royaume (23 mars 1303), Philippe le Bel rendit le parlement sédentaire à Paris, en même temps qu'il fixa le retour périodique des époques auxquelles il devait sièger.

### 92. BATAILLE DE MONS-EN-PUELLE (18 août 1304).

Por M. Lantvikac en 1840.

La Flandre, mécontente de son seigneur, s'était abandonnée aux armes de Philippe le Bel. Mais Jacques de Châtillon, lieutenant du roi dans cette riche contrée, eut l'imprudence de la traiter en pays conquis. Les Flamands opprimés se révoltèrent, Bruges égorgea sa garnison, et l'armée française, accourue à Courtray pour y ch recher la vengeance, n'y trouva qu'une sanglante défaite (1302). Philippe le Bel comprit à quel peuple il avait affaire, et ne crut plus à une facile conquête. Il profita des loisirs d'une trève pour lever de l'argent et mettre sa chevalerie ainsi que l'infanterie des communes, sur un pired plus que jamais formidable. Puis il marcha contre la Flandre (1304), força le passage de la Lys, et trouva l'armée flamande rangée en bataille près de Mons-en-Puelle.

Les Flamands, pour briser l'impetuosité de la cavalerie francaise, avaient forme avec lours chariots une double enceinte qui leur servait de retranchement. Mais, instruits cette fois par l'expérience, les Français n'allèrent pas se heurter temérairement contre cet chistacle; ce furent cux au contraire qui lassèrent la patience de l'ennemi, et l'attirérent dans la plaine. Le premier choc des Flamands fut terrible : ils pénétrèrent jusqu'à la tente royale, qu'ils pillèrent, et peu s'en fallut que le Roi lui-même, surpris et désarmé, ne tombát entre leurs mains; mais le sang-froid de Philippe le Bel ne l'abandonna pas au milieu de cette alarme. Dès qu'il eut trouvé un cheval et une arme, ce sut lui qui, au fort même de la mêlée, rallia les siens par sa voix et son exemple, et les ramena à la charge contre l'ennemi. La résistance des Flamands fut aussi opiniatre que leur altaque avait été impétueuse. La nuit étant venue, ils continuèrent à se battre à la lueur des flambeaux. Mais enfin ils furent rompus et renverses par la cavalerie, et laissèrent le champ de bataille couvert de tous leurs bagages et de six mille ca-

Aile du Miditel chape. Galerie. des Batailles. No 131, davres. Philippe, visitant peu de jours après cette plaine ensanglantée, fit enterrer ses morts, et défendit qu'aucun des l'iamands reçut la sépulture, en punition de leur félonie.

93. PRISE DE RHODES PAR LES CHEVALIERS DE SAENT-JEAN (15 août 1310).

Aile du Nord-Pavillos du Ros-H. de chaussee, Par M. Féron en 1839.

Ptolémais, dérnier reste de la puissmoe chrétienne en Orient, etait tombee sous les coups de Melec-Scraf, l'an 1291, et l'île de Chypre avait accueilli les débris de l'ordre de Saint-Jean, échappés au sabre des mamelules. Mais le rôle d'obscurs auxiliaires du roi de Chypre ne pouvait longtemps convenir à un ordre qui s'était couvert de tant de gloire, et qui aspirait à être encore le houlevard de la chretienté contre les Infidèles. Les chevaliers transportèrent sur mer Jeur activité guerrière. Ils firent pendant quelques années des courses heurenses contre la marine du soudan d'Egypte, et finirent par tourner leurs pensees vers la conquête de l'He de Rhodes. Le grand maitre Foulques de Villaret, après avoir vainement sollicité de l'empereur Andronic la cession de la suzerainclé nominale qu'il gardait sur cette ile, la vint attaquer avec les forces réunies de l'île et les secours de l'Europe. Le siège dura quatre ans : toutes les ressources de l'ordre s'y epuisèrent, et il fallut recourir aux banquiers de Florence pour obtenir les moyens de poursuivre l'entreprise. D'assiégeants les chevaliers devinrent assiegés, et les Grees s'apirent aux Sarrasius pour les emprisonner dans de formidables retranchements. Foulques de Villaret, hasardant un effort desespere, sortit alors de ses lignes, et se porta sur celles de l'ennemi avec une hérofque résolution. Les plus braves chevaliers tombérent à ses côtés, mais la victoire Ini resta, et l'armée des Grecs et des Sarrasins se dispersa. La place, réduite aux défenseurs enfermés dans ses murs . fut bientôt emportée d'assaut et le jour de l'Assomption (15 août 1310) l'étendard de la religion fut arbore sur la brèche de Khodes conquise.

94. Affranchissement des serfs (3 juillet 1315).

Par M. Jean ALAUX en 1987.

Le roi Louis X, surnommé le Hutin, public en 1315, la belle ordonnance qui dans ses domaines appelait à la liberté les seris des campagnes.

Partie centrale.

For clage
Salle des Etatstrei (Tatix)
No. 129

« Comme selon le droit de nature, dit-il, chacun doit a naitre franc, et par anciens usages ou coutumes, qui de s grande anciennoto out éte introduites et gardées jusqu'ici « en notre royaume, et par aventure pour le mefait de leurs a prédécesseurs, beaucoup de personnes de notre commun a peuple soient déchues en lien de servitude de diverse cona dition, ce qui moult nous déplait ; nous, considérant que « notre royaume est dit et nommé le royaume des Francs, « et voulant que la chose en vérité soit accordant au nom, « et que la condition des gens amende par nous en notre a nouveau gouvernement... Voulant aussi que les autres « seigneurs qui ont hommes de corps prennent de nons « exemple de les ramener à franchise... Nous voulons que a franchise leur soit donnée à bonnes et convenables cona ditions. a

95. BATAILLE NAVALE GAGNÉE PAR LES CHEVALIERS DE SAINT-JEAN; PRISE DE L'ÎLE D'EPISCOPIA SUR LES TURCS OTTOMANS (1323).

Par M. Augusto Mayen en 1841. Partie centrale

Au même temps où les chevaliers de Saint-Jean s'emparaient de l'île de Rhodes, s'élevait en Orient une puis- des Croisades, sance nouvelle destinée à porter au christianisme les coups les plus redoutables. Othman, fils du Turc Erdogrut, venait de jeter les fondements de la puissance ottomane, et son successeur, Orkhan, etabli à Brousse, dans l'ancienne Bithynic, commencait contre l'empire gree cette longue guerre qui ne devait finir que par la prise de Constantinople. Orkhan reconnut bientôt que l'ordre de Saint-Jean, place comme une sentinelle aux portes de l'Asie, était le plus grand obstacle à ses projets ambitieux. Mattre de presque tout le littoral de l'Asie mineure, il n'y avait qu'un étroit canal qui le soparat de Rhodes, et il en résolut aussitôt la conquête. Il équipa une flotte de quatrevingts navires, et instruit des divisions intestines qui dechiraient l'ordre, il se flatta d'une facile victoire. Mais le commandeur Gérard de Pins, avec dix galères et quelques navires marchands rassemblés à la hâte, ne craignit point d'aller au-devant de son puissant ennemi. Le combat s'engagea près de la petite île d'Episcopia. Orkhan avait chargé ses vaisseaux de cette milice nouvelle qu'il venait d'instituer, el qui, sur terre, n'avait point encore rencontré d'égale. Mais la mer n'était point l'élèment des janissaires, et les

jet edage.

Salle No 128 chevaliers, au contraire, aguerris aux combats marifimes. dispersèrent aisèment, par l'habileté de leurs manœuvres, une flotte mal gouvernée. Orkhan perdit le plus grand nombre de ses vaisseaux pris ou coulès à fond.

### 96. états-généraux de paris (1328).

Par M. Jean ALAUR en 1841.

nrite centrale.
In clage.
Inle des EtatsGéneraux
N. 129.

A la mort de Charles IV, troisième fils de Philippe le Bel, la succession au trône demeurait incertaine. Si la veuve de ce prince, qui était grosse, mettait au monde un fils, la branche directe des rois Capétiens devaitse perpetuer en lui; mais si elle acconchait d'une fille, une importante question se présentait, déjà décidée à l'avénement des deux rois précédents, mais qui demandait alors une solennelle et dernière solution. Philippe de Valois, neveu de Philippe le Bel, et le plus proche héritier male de la couronne, crut devoir, en cette circonstance, comme Philippe V l'avait fait en 1317, soumettre ses droits à l'arbitrage national. Ce ne furent pas toutefois des états-généraux, comme ceux de 1302, avec le vote séparé des trois ordres, qui furent convoqués par lui à Paris. Il y réunit tout le baronnage avec les principaux prélats du royaume, en leur adjoignant des docteurs en droit civil et canonique, dont la science devait appuyer ses prétentions par l'autorité des textes. On sait que leur grand argument fut emprunté à l'antique loi des Francs Saliens, qui interdisait aux femmes l'héritage de toute terre emportant l'obligation du service militaire. De là le nom de loi salique, imposé depuis lors au principe de droit national qui fait passer en France la couronne de male en male. Philippe de Valois, déclare régent par les suffrages de cette assemblée, se trouva roi le jour où Jeanne d'Evreux mit au monde une fille.

# 97. BATAILLE DE CASSEL (23 août 1328).

Par M. Henri Scherken en 1838.

Arte du Midipo etage, tialerre des Batailles-N° 137,

Les Flamands avaient contraint Philippe le Bel, quoique victorieux, à leur laisser l'indépendance sous leurs seigneurs nationaux. Mais leur génie turbulent ne tarda pas à les mettre en querelle avec ces seigneurs memes, et lorsque vingt-quatre ans plus tard lenr comte Louis In vint en grande pompe au sacre de Philippe de Valois, ce fut pour invoquer en même temps l'assistance du Roi contre les communes

révoltées de Bruges, d'Ypres et du Franc. Philippe de Valois, heureux de l'occasion qui lui était offerte de rassembler tout le haronnage de France sous sa bannère, et jaloux aussi d'inaugurer son règne par une victoire, embrassa avec empressement la querelle du comte de Flandre. Ses vassaux y portèrent une ardeur égale à la sienne : c'était toujours un grand bonheur pour les gentilshommes que de châtier l'orgueil de ces communes de Flandre, aussi puissantes et plus riches que la noblesse, et qui donnaient aux villes de Picardie et d'Artois, leurs voisines, de facheux exemples d'indépendance. Aussi l'armée, qui, sur la convocation du Roi, se réunit à Arras le 22 juillet 1328, était peutêtre la plus belle qu'on ent jamais vue en France : elle ne comptait pas moins de cent soivante-dix bannières.

Les Flamands, quoique privés de la puissante assistance des Gantois et de la noblesse du pays, firent néanmoins tête à Forage. Réunis sous les ordres de quatre de leurs bourgmestres, de ceux-là mêmes qui avaient été leurs chefs dans feur resistance à l'oppression, ils s'avancèrent intrepidement vers Cassel et prirent position sur une hauteur hors de la ville. En dérision des Français, ils avaient fait peindre un

cog sur leur étendard avec cette inscription :

#### Quand ce coq chanté aura Le Roi Cassel conquerera.

Ce fut la meme scène qu'à Mons-en-Puelle. Les Français, n'osant assaillir un ennemi aussi fortement retranché, restaient dans leurs lignes, ou se contentaient de ravager les campagnes environnantes. L'impatience prit aux Flamands, à la vue de leurs villages en feu, et vers le soir du 23 août 1328, partagés en trois colonnes, ils livrèrent une furieuse attaque au camp français. Ici encore le Roi sans armes faillit être surpris ; il ne dut son salut qu'à la vaillance de quelques-uns de ses gendarmes qui se firent tuer ponr lui. L'alarme fut vive, mais courte : les comtes de Hainaut et de Bar rétablirent la bataille, et, enveloppés de toutes parts, ces flers bourgeois, dont la plupart avaient endossé la currasse comme des chevaliers, succombérent sous le poids de leurs armes aussi bien que sous les coups de l'ennemi. Trois monceaux de cadavres marquèrent la place des trois colonnes qui avaient pénètré dans le camp français : les gentilshommes n'avaient fait aucun quartier; on trouva treize mille morts sur le champ de bataille

98. LA FLOTTE DE PHILIPPE DE VALOIS PILLE ET BRULE SOUTHAMPTON (1339).

Par M. Théodore Groin en ....

Aile du Nord. Pasallondu Boi-R de chaussee.

Edonard III n'attendait que l'occasion de disputer, les armes à la main, la couronne de France, qui lui avait ete refusée par le vœu national. Bientôt, allie aux communes de Flandre qui reconnaissaient ses droits, et confiant dans l'assistance que l'Allemagne lui avait promise, il publia un manifeste dans lequel il exposait ses griefs et déclarait la guerre au roi de France. Menneé à la fois sur terre et sur mer. Philippe de Valois engagea à sa solde des vaisseaux espagnols, que leurs capitaines fouaient alors au plus offrant. Il appela aussi des mers d'Italie vingt galères de Gènes et vingt de Monaco, sous les ordres d'Aitone Doria et de Barbayara, corsaire de Porto-Venere. A cette flotte étrangère il joignit tout ce qu'il put rassembler de navires français des côtes de Bretagne, de Normandie et de Picardie, et il mit le tout sous les ordres de Hugues Quieret, amiral de France, et de Pierre Behuchet, son trésorier.

o Si trestot, dit Jean Proissart, que messire Hugues a Quieret et ses compagnons entendirent que les déliances a étoient et la guerre ouverte entre la France et l'Angle-« terre, ils vincent un dimanche matin au havre de Han-« tonne (Southampton), entrementes , pendant, que les gens « ctount à messe; et entrèrent les dits Normands et Génois « en la ville et la prirent, et la pillèrent, et robèrent tout a entièrement, et y tuérent moult de gens, et chargérent « leurs nefs et leurs vaisseaux de grand pillage qu'ils trona verent en la ville, qui étoit pleine, drue et bien garnie, et « puis rentrèrent eu leurs nels. Et quand le flux de la mer a l'ut revenu, ils se desancrèrent et cinglèrent à l'exploit a du vent devers Normandie, et s'envinrent rafraichir à a Dieppe, et là department feur butin et leur pillage (1), »

99. PRISE DE SMYRNE PAR LES CHEVALIERS DE RHODES (1343).

PRI M. VAUCHULET en ....

je einge. Les papes comprirent de bonne heure combien était me-9,0110 nacanto pour la chrétiente la nouvelle puissance des Turcs

1. Les Chroniques de Jean Frousart, t. 1, ch. LXXX.

Partie centrale des romodes. No 135.

ottomans, et ce no fut point leur faute si l'Europe ne repunca pas aux guerres qui la déchiraient pour aller au secours de l'empire d'Orient. Clément VI, voulant purger la Méditerranée du brigandage des vaisseaux d'Orkhan, envoya au grand mattre de Rhodes, Hélion de Villeneuve, quatre galères pontificales, einq du roi de Chypre et autant de la république de Venise, pour se joindre à celles de l'ordre. Cette flotte fut mise sous les ordres de Biandra.

prieur de Lombardie, babile homme de mer. Smyrne, avec sa rade si commode et si sure, était alors le principal repaire des corsaires musulmans. Biandra concut · la pensée d'enlever cette ville aux Turcs, et l'exécution fut presque aussi rapide que la pensée même : « Tout ce qui « se trouva de soldats tures et arabes fut taillé en pièces. Le a Grand-Maître en ayant reçu la nouvelle, et connoissant a l'importance de cette forteresse, y envoya aussitôt de a nouvelle troupes, avec des vivres et des armes pour en a augmenter la garnison. On voit encore sur les portes da a château, quoique tombe en rumes, les armes de l'Eglise. a qui y furent mises comme un monument de cette con-

a quote, dont on rapportoit tout l'honneur au pape, comme au chef de la ligue, quoique les chevaliers de Rhodes

« eussent eu la meilleure part ('j. »

### 100, BATAILLE NAVALE D'EMBRO, GAGNÉE PAR LES CHE-VALIERS DE RHODES SUR LES TURCS. (1346).

Par M. Eugene Lepotryt vin en .... Partie centrales

5,111

Nº 138.

Dieudonné de Gozon, le vainqueur du terrible serpent qui avait épouvanté Rhodes pendant quelques annees, ve- des froisites. nait de remplacer Hélion de Villeneuve à la tête de l'ordre. Il voulut tout aussitôt justifier son élévation par quelque action eclatante. Grace a ses soms la ligue chrétienne fut ranimee, et le gommandement de la flotte rendu au prieur de Lombardie. Biandra out hientôt frappé un coup aussi hardi que la prise de Smyrne. Les Turcs, qui croyaient les chrétiens encore renfermes dans leurs ports, étaient négligemment à l'ancre, dans la pétite île d'Embre, à douze milles des bouches des Dardanelles. Biandra les surprit lorsqu'ils n'attendaient rien moins que le combat, et qu'une partie des equipages était même répandue dans l'île. « Ce a fut, dit Vertot, moins un combat qu'une déroute générale :

(1) Wistoire de Malte, par Vertat, liv. V.

- a les soldats qui étoient sur cette flotte l'abandonnoient a pour chercher un asile dans l'île, et ceux qui étoient
- a descendus à terre auparavant accouraient pour se rem-
- a barquer. Les uns et les autres ne faisoient que s'embar-
- a rasser; et dans ce désordre et cette confusion, le général
- a de Rhodes leur prit cent dix-huit petits vaisseaux, lé-
- a gères frégates, brigantins, felouques ou barques armées
- a qu'il ramena triomphalement à Rhodes. »
- 101. COMBAT DE TRENTE BRETONS CONTRE TRENTE AN-GLAIS AU CHÈNE DE MI-VOYE (27 mars 1351).

Le combat des Trente est un des épisodes les plus célèbres de la guerre qui s'éleva au xive siècle pour la succession du duche de Bretagne. Il y avait alors trève entre les rois de France et d'Angleterre; mais les chevaliers des deux nations n'en cherchaient pas moins toutes les occasions d'échanger en champ clos de beaux coups de lance et d'épèc en l'honneur de leurs princes et de leurs dames. Anime de cet esprit. Robert de Beaumanoir, seigneur breton, qui commandait le château de Josselin, s'en alla désier un jour Bramborough (Froissart l'appelle Brandebourg, et les historiens bretons Brembro', chatelain de Ploermel, a à inuster a de fer de glaives pour l'amour de leurs amies. » Bramborough accepta le défi, et le 27 mars 1351, au chêne de Mivoye, entre Josselin et Ploermel, se rencontrèrent les trente champions de la cause de France et de celle d'Angleterre. Le combat fut long et opiniatre: et, selon le terme de Froissart, a se maintinrent vaillamment d'une part et d'autre, a aussi bien que tous fussent Rolands et Oliviers. » Mais la mort de Bramborough décida enfin le succès de la journée : huit de ses compagnons restèrent à côté de lui couchès dans la plaine. Vers la fin du combat, Beaumanoir, blesse et devore d'une soif ardente, demandait, dit-on, à boire : « Bois ton sang . Beaumanoir , lui cria un de ses che-« valiers; la soif te passera. »

102. LE DAUPHIN CHARLES (DEPUIS CHARLES V) RAS-SEMBLE A COMPLEGNE LES ETATS-GENERAUX DU BOYAUMB (1358).

Par M. Jean ALAUX on 1841.

Partie centrale. 14s clage Salle des Etats-Genéraux. Nº 129.

La captivité du roi Jean avait été, pour la France, le signal de désordres et de maux sans nombre. Le Dauphin, qui plus tard, sous le nom de Charles V, régna avec tant de sagesse et de gloire, n'avait point osé saisir le pouvoir d'une main forte et assurée ; il abandonnait le soin de guérir les plaies du royaume aux états-généraux, qui siégeaient alors à Paris, et les états, dans leur impuissante volonté de faire le bien, n'avaient pas tardé à tomber sons le joug des factions. Paris était devenu un sanglant théâtre d'anarchie et de violences: c'était le prévôt des marchands, Etienne Marcel, qui, poursuivant avec un fol enivrement le triomphe impossible de la liberté populaire, poussait au crime avec ce grand mot une multitude souffrante et credule. Et en même temps que le sang ruisselait dans les rues de la capitale, les campagnes étaient livrées aux horreurs de la Jacquerie : des milliers de paysans s'étaient leves sur tous les points du royaume pour venger par le meurtre et l'incendie l'excès de leurs misères, et bientôt, par un terrible retour, ils étaient tombés, comme de faibles troupeaux. sous le glaive impitoyable de leurs seigneurs.

C'est dans ces tristés circonstances que le Dauphin, sorti de Paris où son autorité était méprisée, convoqua à Compiègne les états-généraux de la Langue-d'Oil. Là furent révoquès les actes séditieux des états de Paris; là justice fut solennellement demandée du meurtre des maréchaux de Normandie et de Champagne, dont le sang avait rougi les degrés du palais et rejailli jusque sur la robe du Dauphin; là enfin, ce prince, légitimement investi du titre de régent du royaume, réclama hautement la soumission de Paris,

et se prépara à l'assurer par les armes.

# 103. BATAILLE DE COCHEREL (16 mai 1364).

Par M. LARIVIÈRE en 1839.

Depuis plus de trente ans la guerre était allumée entre les couronnes rivales de France et d'Angleterre, guerre longue et sanglante qui ne devait se terminer qu'après tout un siècle de calamités. Édouard III, vainqueur à Crécy et à Poitiers, n'avait pu conquérir le trône où il prétendait s'asseoir; mais le traité de Brétigny lui avait donné les plus belles provinces du royaume, et c'était en cette triste situation que la France, mutilée par la conquête, épuisée de sang et d'argent, et, pour comble de maux, livrée à la licence impunie des gens de guerre, était passée en héritage au roi Charles V. Mais ce prince avait attaché à son service Bertrand Du Guesclin, vaillant capitaine breton,

Aile du Nord. 1er étage. Galerio des Batailles. No 137. qui devait faire la gloire de son règue, et qui, dès le début

même, l'inaugura par une victoire.

Du Guesclin etait chargé de tenir tête en Normandie au captal de Buch (1), seigneur gascon qui faisait la guerre pour le roi de Navarre, Charles le Mauvais. Les deux chefs, chacun avec quelques centaines de lances, se trouvaient face à face à Cocherel, village près d'Evreux. Mais les Navarrois occupaient une colline où l'ennemi ne pouvait les attaquer sans désavantage, et ils attendaient pour le lendemain des secours. Du Guesclin, quand il les vit immobiles sous les armes, recourut à un stratagème : il sit sonner la retraite comme pour emmener précipitamment ses troupes. A cette vue, le capitaine anglais Jean Joèl s'elance dans la plaine, malgré les ordres du captal, en poussant son cri de guerre: »En avant, saint Georges! qui m'aime me suive! » Les Français se retournent et lui répondent par le cri de : · Notre-Dame, Guesclin's Trente d'entre eux. désignés par leur chef, vont se jeter sur le captal de Buch, au premier rang même de son armée, et l'enlèvent prisonnier, pendant que le gros de la troupe bat les Navarrois, tue le capitaine Joël, et remporte une complète victoire. La nouvelle en vint à Reims, la veille même du sacre du Roi, et redoubla l'éclat de cette cérémonie. Ce glorieux fait d'armes. succédant à tant de revers, faisait présager que des jours meilleurs venaient ensin de se lever sur la monarchie.

104. états-généraux de paris (9 mai 1369).

Par M. Jean ALAUX en 1837.

Charles V, décidé à relever la France de l'affront du traité de Brétigny, prépara silencieusement ses ressources pendant cinq années. Au bout de ce terme, il saisit l'occasion que lui fournissait l'appel des seigneurs gascons, mécontents de la tyrannique administration du prince Noir, et cita Edouard III devant la Chambre des pairs, pour ouir droit sur les griefs et complaintes émus de par lui. Edouard, quoique malade, gardait un trop fier souvenir de Crecy et de Poitiers pour répondre autrement que par des menaces. C'était combler les vœux du roi de France qui n'attendait qu'un prétexte pour lui déclarer la guerre. Toutefois, avant de s'engager dans les hasards d'une si grande entreprise, Charles V crut devoir s'assurer du vœu national, et il convoqua les états-géneraux.

(1) Jean de Grailly, ille du nom.

Partie centrale.
1 1 étage.
Balle de- L'istsGeneraux
N 120

« Le 9 mai 1369, dit M. de Sismondi, ces états se réu-« nirent dans la grand'chambre du parlement. On y voyoit « deux archevèques, quarante évêques et plusieurs abbés, « les ducs d'Orléans et de Bourgogne, les comtes d'Alen-« con, d'Eu et d'Etampes, princes du sang, et beaucoup « de nobles, avec un grand nombre de gens des bonnes « villes, qui siègeoient avec les conseillers au parlement. « Le cardinal de Beauvais, chancelier de France, en pré-« sence du roi et de la reine, communiqua à l'assemblée « l'appel des barons de Gascogne, et les négociations qui « avoient eu lieu en Angleterre. Le roi ajouta que s'il en « avoit trop bu trop peu fait, il trouvoit bon qu'on le lui représentat, et qu'il étoit encore à temps de corriger ce a qu'il avoit fait. Il invita les états à y réflèchir et à se ras-« sembler le surlendemain; la réponse de l'assemblée fut, a au reste, telle qu'il l'avoit prévu. Les états déclarèrent « que le roi avoit suivi les règles de la justice, qu'il n'avoit « pu rejeter l'appel des Gascons, et que si les Anglois a l'attaquoient, ils lui feroient une guerre injuste (1). »

### 105. LES FLOTTES FRANÇAISE ET CASTILLANE SE REN-DENT MAITRESSES DE L'ILE DE WIGHT (1377).

Par M. Théodore Gunn en .... Aile du Nord.

La guerre, si habilement préparée, fut heureuse pour R.-de-chaussie. Charles V, et, sans livrer de grandes batailles, il reprit successivement aux Anglais presque toutes leurs conquêtes. Sur mer comme sur terre il était parvenu à s'assurer une éclatante supériorité.

« Au temps des trèves dessus dites, rapporte Jean Frois-« sart, le roi de France s'étoit toudis (toujours) pourvu « grossement de nefs, de barges, de vaisseaux et de galées ; « et lui avoit le roi d'Espagne Henry envoyé son amiral. « messire Ferrand Sance; lequel, avec messire Jean de « Vienne, amiral de France, vint ardoir la ville de Rye, « quatre jours après le trépas du roi Edouard d'Angleterre, « la veille saint Pierre en juillet, et y mirent à feu hommes, « femmes, enfants et tout ce qu'ils y trouvèrent... Après ce, « l'armée du roi de France vint prendre terre en l'île de « Wight, et ardirent lesdits François les villes qui s'ensui-« vent : Yamende (Yarmouth), Dartemende (Dartmouth), « Plemende (Plymouth), Vessinne (Winchelses), et plu-

Pavillon du Roi.

<sup>(1)</sup> Histoire des Français, t, 1.

a sieurs autres; et quand ils eurent pillé et ars la ville de a Wight, ils se trairent (rendirent) en mer et costièrent e (cotoyèrent) avant (1)... »

106. FONDATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DU ROI A PARIS (1379).

Par M. SAINT-EVRE en 1831.

Arle du Nord. A.-de chaussee. Salte no 6.

charles V était grand clerc, selon le langage de son époque, c'est-à-dire qu'il avait un grand amour pour les sciences et les lettres. La theologie scolastique, la philosophie d'Aristote et l'astrologie étaient les principaux objets des études dans lesquelles il aimait à se rentermer. Thomas Pisan l'assistait dans ses contemplations astrologiques, et Christine, title de Thomas, composait pour lui les pédantesques allégories de ses romans, et enregistrait ses faits et gestes pour les transmettre à la postérité. Tandis que Raoul de Presle, Nicolas Oresme, Simon de Hesdin, Pierre de Bressuire, etc., traduisaient par ses ordres saint Augustin et Valère Maxime, Aristote et Tite-Live, des mains habiles et patientes enrichissaient ces doctes translacions d'éblouis-santes miniatures.

Mais, non content de populariser ainsi le savoir par des traductions, Charles V faisait rechercher avec un zele infatigable tout ce qu'il pouvait trouver de livres à cette époque. et c'est ce qui lui a valu le titre de fondateur de la Bibliothèque royale. « Le grant amour que avoit le Roy Charles a à l'estude et à science, bien le démonstra, dit Christine u de Pisan, par la belle assemblée de notables livres et a belle librairie que il avoit de tous les plus notables vo-« lumes que par souverains aucteurs aient été compillés. « soit de la saincte Escripture, de théologie, de philosoe phie et de toutes sciences, moult bien escripts et richement adornés, et tout temps les meilleurs escripyains que a on peust trouver occupiés pour lui en tel ouvrage (\*).» Et comme le roi Charles, en même temps qu'il recherchait ainsi les livres, était aussi saige artiste et deviseur de beaux maganages, parmi les embellissements dont il décora le chastel du Louvre, moult notable at bel édifice, il v fit construire une tour, dite Tour de la Librairie, où étaient renfermés les neuf cents volumes qu'à si grands frais il avait rassemblés. Le catalogue des livres de Charles V, fait par

<sup>(1)</sup> Les chroniques de Jean Froissart, t. VI, ch. Dexait. (3) Histoire du roi Charles le Sage.

Malet, son bibliothécaire et son valet de chambre, existe en original à la Bibliothèque du Roi.

107. PRISE DE CHATEAUNEUP DE RANDON ET MORT DE DU GUESGEN (13 juillet 1380).

Par Nicolas-Guy Bagas r en 1727. Ade du Nora.

Ade du Nord. B. de chaussee. Salle m. s.

Salle nº 6.

Charles V, du fond de l'hôtel de Saint-Pol, où il languissait faible et malade, était parvenu a force d'habileté et de persévérance à chasser les Anglais de presque tout la royaume. Calais, Bordeaux et Bayonne étaient ce qui leur restait de toutes leurs conquêtes. C'était la vaillante épée de Du Gueselin qui, venant en aide à la sagesse du roi,

avait accompli ces merveilles.

Le Connetable cependant poursuivait encore la guerre contre quelques chateaux forts de l'Auvergne et du Languedoc, où se défendait un reste de garnisons anglaises et gasconnes. Il assiègeait Châteauneuf de Randon, a à trois a lieues, dit Froissart, près de la cité de Mende, et à quatre « lieues du Puy , » lorsque la maladie vint le surprendre et le força de s'aliter. On rapporte, et pour l'honneur de la France cette gloriouse version a été adoptée par tous nos historiens, que le commandant anglais de la forteresse s'était engage à la rendre si, à jour fixe, il n'était point secouru. Ce jour même, mourut Du Guesclin; son loyal camena n'en vait pas moins déposer les clefs de la place sur son lit de mort : « Son nom, suivant la belle expression de Mézeray, acheva l'entreprise. » On sait les magnifiques bonneurs qui furent rendus à la mémoire de Du Guesclin, et comment ses restes furent transportes à Saint-Denis au pied même de la tombe du roi Charles V.

# 108. BATAILLE DE ROSEBECQUE (27 novembre 1382).

Par Alfred Johannor en 1637. Ade du Nord. R.-de-chausses.

Depnis trois ans (1379 à 1382), une lutte terrible s'était engagée entre le comte de Flandre, Louis de Mâle, et ses puissantes communes. Tour à tour victorieuses dans cette lutte, la noblesse et la bourgeoisie flamandes avaient exercé l'une contre l'autre de sanglantes represailles, jusqu'au moment où les Gantois, par un coup de désespoir, allérent chercher leur seigneur dans Bruges, le vainquirent et le forcèrent à se jeter entre les bras de la France.

C'était la deuxième année du règne de Charles VI. Ses oncles, qui gouvernaient en son nom, avaient soulevé

Paris et Rouen par l'excès de leur rapacité et de leur violence, et si la révolte avait été étouffée dans le sang, un sourd mécontentement régnait toujours. L'exemple des rommunes flamandes était dans la bouche de tout ce qu'il y avait de bourgeois dans le royaume; on parlait tout haut de les imiter, et il semblait que l'on fût à la veille d'une vaste insurrection qui, selon l'expression de Froissart, « auroit « detruit et honni toute chevalerie et gentillesse, et par « conséquent sainte chrétienté. »

Ce ne fut donc qu'un cri de joie parmi toute la noblesse de France lorsqu'il s'agit de tirer l'épée contre cette insolente populace de marchands et d'arlisans qui avaient osé chasser leur seigneur. Le conseil du Îtoi se laissa aisément entrainer par l'ascendant du duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, intéressé à ne pas laisser se perdre en une démocratic sans frein ni sans regle son magnifique héritage de Flandre; et, quant au jeune monarque, à peine agé de quatorze ans, il tressaillit d'aise à l'idée de paraltre pour la première fois

à la tête d'une armée.

Les Français, par un téméraire et glorieux fait d'armes. forcèrent à Comines le passage de la Lys, marchèrent sur Y pres, qui se rendit sans coup férir, et le 26 novembre 1382. trouvérent devant eux l'armée flamande, rangée en bataille cutre Rousselaer et Rosebecque. Philippe d'Arteveld, digne fils de ce fameux brasseur de Gand qui avait été l'allié du roi Edouard, guidait au combat ses compatriotes : c'était lui qui avait vaincu à Bruges et qui se flattait de vaincre encore à Rosebecque, en poussant contre les lances ennemies ses · inquante mille fantassins tout couverts de fer, serrés en phalange les uns contre les autres et les bras entrelaces pour ne point laisser rompre lears rangs. Mais il n'avait pas affaire ici, comme à Bruges, à des milices inexpérimentées : c'était la gendarmerie elle-même, avec ses armures de for, qui avoit mis pied à terre, et qu'il trouvait devant lui. Aussi. après s'être enfoncée au centre de la ligne française et y avoir fait une large trouée, cette masse redoutable, déhordoe sur ses deux ailes, fut enveloppée, et ce ne fut plus alors un combat, mais un massacre. Les chevaliers sentaient que. sur le champ de bataille de Rosebecque, c'étaient toutes les communes du royaume qu'ils frappaient avec celles de Flandre, et leur rage fut impitoyable. Les bérauts d'arunes rapportèrent qu'ils avaient compté dans la plaine vingtsa mille cadavres, sans compter les fuvards turs dans to poursuite. On trouva Philippe d'Arteveld gisant parmi ses lideles Gantois.

109. LE MARÉCHAL DE BOUCICAULT FAIT LEVER AU SULTAN BAJAZET LE SIÉGE DE CONSTANTINOPLE (1402).

Par Joan-Pierre Grangen en 1839, Partie centrale.

Salle N. 128.

L'esprit des croisades s'était réveille en Europe à la nouvelle des progrès menacants de la puissance ottomane, des Crossades. Une armée de croisés français était allee se faire ancantir sons les coups des janissaires dans les plaines de Nicopolis (1396). Cette grande defaite n'éteignit pas cependant l'esprit d'aventure dans la noblesse française, et six ans après (1402) le maréchal de Boucicault, un des prisonniers de Nicopolis, conduisit une nouvelle armée au secours de Constantinople assiègée par Bajazet. L'arrivée du maréchal rendit courage à l'empereur Paléologue. Par une suite de hardis coups de main les Français chassèrent les Turcs d'un grand nombre de bourgs et de villages qu'ils occupaient sur le Bosphore, et le siège de Constantinople fut levé. Peu après, pendant que Bajazet allait chercher Timour dans les plaines d'Ancyre, le faible Paléologue, que ne rassurait pas sa victoire, s'en vint en France, sous l'escorte de Boucicault, pour demander à Charles VI des secours que le malheureux monarque était impuissant à lui accorder.

110. LES BRETONS SE RENDENT MAITRES DEVANT SAINT-MARE DE 41 VAISSEAUX ANGLAIS (1'03).

Par M. Theodore Genin en .... Aile du Nord.

Une trève de quelques années avait suspendu la Intte R. de-chausserentre la France et l'Angleterre. Henri IV, monté sur le trone par une usurpation, s'occupait à le défendre contre ses barons révoltés, tandis que le faible Charles VI abandonnait son royanne en proje aux querelles des princes de sa famile. Mais il n'y avait point de trève à l'animosité des matelots des deux nations.

Au commencement de l'an 1403, a l'amiral de Bretagne, « le sire de Penhert (Penhoet), le seigneur du Chatel, le · seigneur du Bois, et plusieurs autres chevaliers et écuyers « de Bretagne, jusqu'au nombre de douze cents hommes a d'armes, s'assemblérent à Morlans, puis entrérent en trente a nels, à un port nommé Chatel Pol, contre les Anglois « qui étoient sur mer en grande multitude, épiant les mara chamls comme pillards et ecumeurs de mer. Si que le mera credi en suivant, iceux. Anglois nageans (navigants) devant

Pavillon du Roia

a un port appele Saint-Mathieu, les Bretons leur allèrent a après, et les poursuivirent jusqu'au lendemain soicil lea vant, qu'ils s'arretèrent ensemble en bataille, qui dura a jusqu'à trois heures. Finalement obtinnent les Bretons a victoire, et prirent des Auglois deux mille combattans, a avec quarante nefs à voiles, et une grosse carraque, dont a la plus grande partie furent jetes à bord et noyès en la a mer, et aucuns rechapperent depuis par finance (°), »

### 111. BATAILLE DE BEAUGÉ (22 mars 1421).

Aile du Nord Laic-chaussec Salle no 6. Par M. LAVAUDEN en 1837.

Les factions rivales des princes, le meurtre du duc d'Orléans dans Paris et la lutte sauglante des Bourguignons et des Armagnaes; la Normandie envahie par Henri V, et la bataille d'Azimourt, plus fatale au royaume que celles de Crècy et de Poitiers; l'assassinat du pont de Montereau, suivi du funeste traité de Troyes, qui donna au roi d'Angleterre une fille de France pour epouse, avec l'héritage de la couronne; tels étaient les maux qui, avec la demence de l'infortuné Charles VI, vincent fondre sur la France.

Cependant l'héritier legitime du trone, le dauphin Charles, déshérite et banni par arrêt du parlement, en avait appelé à la pointe de son épée, et il avait jure de porter cet appel partout où besoin serait, en France, en Angleterre, ou dans les domaines du due de Bourgogne (1420).

Il fut hien longtem, s avant d'accomplir ce vou, et le malheureux prince, lein de chercher conemi, avait alors grand peine à se défendre. Toulerois, en ces jours mêmes de son infortune, s. s armes se signalèrent par un glorieux succès, qui releva pour un moment son parti abattu, et fit renuitre l'esperance au cœur des bons Français.

C'etait en Anjou que le gros de l'armée du Dauphin était réuni, sous les ordres du marechal de La Fayette et du comte de Buchan ', hrave Écossais, tidèle, ainsi que ses compatriotes, à toutes les fortunes de la France. Les Anglais, dans le cours triomphant de leurs prospérités, vinrent livrer bataille, près de Beauge, à cette armée qu'ils méprisaient. Le due de Clarence, prince du sang royal, les commendant : il n'avait point eu le honbeur de se trouver à Azincourt, et, en l'absence du Roi son frère, il cherchait avidement l'occasion d'une victoire, Aussi, dans sa chevaleresque impatience, n'attend-il pas pour charger les

<sup>(1</sup> Monstrelet, t. 1, cb. x). 2 Jean Stuart, comte de Buchan et de Douglas, depuis connetable de France.

Français que toute son armée soit rassemblée autour de lui. Il s'elance à la tête de ses hommes d'armes, laissant de l'outre côté de la rivière ces redoutables archers des communes dont la part avait été si grande dans les dernières victoires de l'Angleterre. Sa témérité ne tarda guère à être punie : il fut pris par un chevalier de l'armée française, et, au milieu de t'effort que faisaient les siens pour le délivrer, tomba sous les coups du comte de Buchan. Lorsque ensuite le comte de Salisbury, avec le corps de bataille, arriva à son secours, il était trop tard : la fleur de la chevalerie anglaise avant été moissonnée par le glaive, ou emmenee prisonnère.

### 112. jeanne d'arc présentée à charles vii (fév. 1429).

Par M. Papety en 1837, Aile du Nord. d'après M. Saint-Evre, R.-de-chausses, Salle nº 6.

Toute la France jusqu'à la Loire était aux mains des Anglais, et Charles VII, réduit à l'étroite souveraineté de quelques provinces du centre du royaume, recevait de ses ennemis le titre dérisoire de Roi de Bourges. Le duc de Bedford resolut de lui enlever ce titre même, et, pour s'ouvrir le midi de la France, une armée anglaise vint mettre le siège devant Orléans. De vaillants capitaines, le sire de Gancourt, Dunois, Xaintrailles, etc., s'étaient enfermes dans cette ville : les babitants rivalisaient avec les hommes d'armes de constance et de bravoure : la résistance fut héroïque. Mais, depuis la honteuse journée des Harengs, qui avait prive la place d'un secours devenu nécessaire, le dècouragement commencait à entrer dans les ames : les bastilles de l'ennemi resserraient la ville de toutes parts; la famine était menacante, et Charles immobile ne songeait qu'à préparer sa retraite vers les provinces méridionales.

C'est alors que parut cette jeune et simple fille des champs, dont le patriotisme, echausse au seu de l'enthousiasme religieux, sit des miracles et sauva la France. Jeanne d'Are, accuellie d'atord avec incredulité aux lieux où elle était née, simil par prouver sa mission à force de sainteté, et le sire de Baudricourt se décida à l'envoyer au Roi. Les courtisans de Charles VIII resusaient à l'hérosque vierge l'accès de son souverain; mais de plus nobles inspirations prevalurent auprès du Roi, et il consentit à la voir.

« Pour l'eprouver il ne se montra point d'abord, et se tint « un peu à l'ecart. Le comte de Vendome (¹) amena Jeanne,

<sup>(1)</sup> Louis de Bourbon, comte de Vendôme et de Chartres.

qui se presenta bien humblement, comme une pauvre petite bergerette. Cependant elle ne se troubla point;

et, bien que le roi ne fut pas si richement vetu que

beaucoup d'autres qui étaient là, ce fut à lui qu'elle vint.
 Elle s'agenouilla devant lui, embrassa ses genoux.

a n'est pas moi qui suis le roi, Jeanne, dit-il en montrant

a un de ses seigneurs le voila - Par mon Dieu, gentil

a prince, reprit-elle, c'est vous, et non autre, » Puis elle a ajouta : «Très-noble seigneur Dauphin, le roi des cieux

« vous mande par moi que vous serez sacré et couronné

« en la ville de Reims, et vous serez son lieutenant au

« royaume de France (1). »

# 113. LEVÉE DE SIÉGE D'ORLÉANS (18 mai 1429).

Par M. Henri Scheffen en ....

Charles VII et sa cour, par conviction ou par politique. avaient reconnu la mission mira ubeuse de la Pucelle. On lui avait donné tout l'état d'un chef de guerre, un chapelain, un écuyer pour porter sa bannière et des valets pour la servir. On avail cede même aux instances reiterees qu'elle la sait pour qu'on l'envoyat au secours d'Orléans. Là, les morveilles qu'elle avait promises s'accomplirent tout aussitôt. Le courage rentra au cœur des assieges, tandis que l'irrésolution et le trouble se mettaient dans le camp des Anglais. Dejà leurs bastilles avaient été, sur la rive gauche, emportées les unes après les autres. Talhot et le comte de Suffolk (\*) n'attendirent pas de plus éclatants revers : ils se résolurent à lever le siège. Mais ils voulurent le faire en gens de cœur et sans avoir l'air de dementir leur prouesse accoutamée. l'e rangèrent toute leur armée en bataille jusqu'au bord des fostis de la ville, comme pour offrir le combat à l'ennemi.

Jeanne, blessée la veille, sortit de son lit avec une légère armire, pour défendre aux Français d'accepter ce défi : il n'était pas dans sa mission de ieur donner ce jour-la la victoire. « Pour l'amonr et l'homieur du saint dimanche, no « les attaquez pas les premiers... S ils vous attaquent, dé- « l'o dez-vous hardiment, et vous serez maltres. » Et elle fit missiôt apporter une table et un marbre benit. On dressa un sutel, le chrije entonna des hymnes et des cantiques d'actions de graces, puis on cen bra deux messes. « Regara dez, disait-elle, les Angloss vous tournent-ils le visage

Aile ou Midi. 1 figu. Contrele des installes N 107

Bothe des lucs de Beurg 511, per M. de Baronte. C. Guillaume de L.: Poote.

ou bien le dos? » En effet ils avaient commencé heur retrai te en bon ordre et bannières deployées.

### 114. PRISE DE JARGEAU (juin 1429).

· Par M. Theodore Aligny en 1839.

Jeanne d'Arc avait toujours annoncé comme le terme do sa mission, qu'elle ménerait Charles VII à Reims pour y être sacré. Aussitot après la levée du siège d'Orleans, elle insista vivement pour qu'on lui permit d'accomplir sa tàche enconduisant le Roi à cette glorieude destination. Les déficultés étaient grandes : toutes les villes entre la Seine et la Loire étant occupées par les Anglais ou les Bourguignons, le conseil du roi n'y pouvait consentir. L'enthousiasme da Jenne entraîna tout, et, le 11 juin, le duc d'Alencon (%), celui de tous les princes et seigneurs de la cour qui montrait le plus de confiance aux paroles de la Pucelle, marcha sur Jargeau avec tous les vallants chevaliers qui avaient défendu Orléans.

On trouva les Anglais rangès en bataille devant la ville avec une fière contenance; mais Jeanne se portre en avant, son etendard à la main, et aussitôt l'eonemi, incapable de soutener le choc des escadrons français, se retira derrière les murs. Il fallut alors assièget la ville, et pendant trois jours les canons et les bombardes ne cessèrent de tirer pour ouvrir une brèche. Dès qu'elle fut praticable, on fivra l'assant, et la Pucelle, tenant toujours son étendard, donna d'exemple d'escalader la muraille sous les coups de l'ennemi. Renversée dans le fosse par une grosse pierra qui roula sur son casque, on la crut morte; mais elle so releva promptement en criant: a Sus, sus, amis! Dien a a condamne les Anglois; à cette heure, ils sont à nous.

Le comte de Suffolk essaya dès lors vainement de prolonger la résistance. Son frère, Alexandre de La Poole,
venait d'être frappé à ses côtés, et lui-même se voyait à
l'instant de tomber entre les mains desgens des communes,
qui ne faisaient aucun quartier. « Il s'adressa à un homme
d'armes qui le poursuivait : « Es-tu gentilhomme? » lui
deraanda t-il. « Oui, » répondit celui-là, qui était un écuyer
du pays d'Auvergne, nommé Guillaume Regnault. « Es« tu chevalier? » continua le chef des Anglais. « Non., » reprit loyalement l'écuyer. « Tu le seras de mon fait, » dit
le comte de Suffolk. Il lui donna l'accolade avec son épée,
pu.s la lui remit et se rendit son prisonnier (\*). »

<sup>&#</sup>x27;l le in d'Alencon, il du nom- (2) Hatoire des ducs de Bourgogne , par M. de Barante , t. Y.

### 115. BATAILLE DE PATAI (juin 1429).

La prise de Jargeau donna un nouvel éclat aux armes de . Charles VII. et amena une foule de seigneurs sous sa bannière; le comte de Vendome, le sire de Loheac et son frère. Gay de Laval, le seigneur de la Tour d'Auvergne. le connetable de Richemont enfin , avec quatre cents lances, vinrent renforcer l'armée royale. On n hesita plus dès lors à se porter au-devant des Anglais à travers les plaines de la Beauce, et quoique sir John Fastolf eut rejoint lord Talbot avec des renforts qu'il lui avait amenes de Paris, on résolut de leur livrer bataille : c'était toujours la Pucelle qui inspirait les courageuses résolutions. « Il faut chevaua cher hardiment, disait-elle; nous aurons bon compte « des Anglais, et les eperons seront d'usage pour les pour-

Une grandeincertitude régnait au contraire dans le camp ennemi. Les deux chefs, partages d'opinion suç la position qu'il fallait prendre, avaient à peine commence à ranger leur armée en bataille, lorsque déjà l'avant-garde frangaise, conduite par Lahire et Xaintrailles, accourait pour les assaillir. Cette fois l'infanterie anglaise n'ent point le temps de ficher en terre ses pieux aiguises pour s'en faire un retranchement. Les Français se jeterent impetueusement à travers cette masse flottante, et y portérent en un instant le désordre et le carnage. Le corps de bataille qui, sous les ordres du duc d'Atencon (1) et du connétable, suivit de près l'avant-garde, acheva aisement la victoire. On compta par milliers les archers des communes d'Angleterre dont les corps jonchaient la plaine, et lord Talbot. avec lord Scales, ford Hungerford et la plupart des capitaines de son armée, se remirent prisonniers. La hataille de Patas fut regardee comme une giorieuse revanche des fatales journées d'Azincourt et de Verneuil.

1st ctage.

# Aile du Nord. 116. ENTRÉE DE CHARLES VII A REIMS.

Par M. Ary Scurreen en ....

# 117. SACRE DE CHARLES VII A REIMS (17 juillet 1429).

Aite du Nord. -do-rhaussee, Salle Q9 6.

Par M. Vincuov en 1837.

Dès ce moment les instances de la Pucelle furent plus vives pour que le Roi s'acheminat sur Reims. La route était

1) Jean d'Alencon, Ile du nom.

à demi frayée par la victoire : on n'hésita plus à s'y engager. Le 28 min. Charles VII partit de Gien, et le 15 juillet il faisait à Reims son entrée solennelle. Deux jours après,

il fut sacré dans la cathedrale.

Les vieilles pairies du royaume ou n'existaient plus, ou étaient réunies sur la tête du duc de Bourgogne (1). Ce furent les principaux seigneurs de la cour du Roi qui les représenterent. Mais tout l'éclat qui les entourait était efface par celui dont brillait aux yeux des peuples cette simple jeune fille, de qui tout cela était l'ouvrage. Pendant la cérémonie, on la vit debout près de l'autel, tenant à la main sa bannière, et lorsque après le sacre elle se jeta à genoux devant le Roi et lui baisa les pieds en pleurant, il n'y eut personne qui ne pleurat avec elle. « Gentil roi, lui dit-elle, or « est execute le plaisir de Dieu, qui vouloit que vous vinssiez a à Reims recevoir votre digne sacre pour montrer que a vous étes vrai Roi et celui auquel doit appartenir le « royaume. »

On sait qu'en face de ses juges, interrogée pourquoi elle avait eu l'audace de porter au sacre du Roi son étendard, Jeanne répundit : « Il avoit ete à la peine, c'étoit bien rai-

« son qu'il fut à l'honneur. »

### 118. entrée de l'armee française a paris (13 avril 1436).

Par Jean-Simon Bertueleny en 1757. Aile du Nord.

Le traité d'Arras, en réconciliant le duc de Bourgogne R. de-chaussee avec le roi de France, mit fin à la grande fortune des Anglais dans le royaume. Le connétable de Richemont, dont la vaillante épee avait ete enfin agrece de Charles VII. leur faisait chaque jour éprouver de nouveaux echecs. Celui qu'ils essuyerent dans Saint-Denis fut decisif. Paris en fut lemoin, et ce succès des armes royales encouragea le zèle des bons citoyens qui avaient forme le projet de rendre la ville à son leguime seigneur.

Le chef de cette conspiration patriotique était un bourgeois nomme Michel Lamer. Par ses soins, la porte Saint-Jacques lut ouverte à l'armée royale, et ce fut le maréchal de l'Isle-Adam, un des principaux seigneurs de Bourgogne, qui planta le premier sur la muraille la banmère de France, que lui-même en avait fait descendre dix-huit aus auparavant. Les Anglais étonnés se replièrent sur la bastille Saint-Antoine, au m.heu d'une grêle de pierres, de tables et de treteaux que, du haut des fenetres, on faisait pleuvoir

<sup>(1)</sup> Philippe le Bon.

sur leurs têtes. ils ne tinrent pas longtemps dans cette retraite.

Michel Lailler s'avança au-devant du Connètable sur le pont Notre-Dame. Ce fut lui qui lui offrit la soumission de la bourgeoisie. Richement lui repondit en remerciant au nom du roi Charles les bons habitants de Paris, et s'engageant à une pleine et entière ammistie. Ses paroles furent accueillies par les acclamations d'un peuple las de la domination etrangère. Il se rendit ensuite à Notre-Dame, où il entendit la messe tout armé, et lit lire en chaire les lettres d'abolition.

### 119. RETOUR DU PARLEMENT A PARIS (1436).

Par M. Jean ALAUX en 1837.

hato contrale 1 - classe. falle des Etats 6 Generaux N. 129

Tant que Paris avait été soumis aux Bourguignons et aux Anglais, le parlement, fidèle à la cause royale, avait partagé l'exil de Charles VII. Il stégeait à Poitiers, pendant que la justice était rendue à Paris par une magistrature instituée à l'ombre de la domination etrangère. Mais quand Richemont eut reunis la capitale sous l'obeissance de Charles VII, le parlement se hata d'y rentrer, avant le Roi même, en témoignage du retour des choses à leur ordre légitime. Ce fut vers la fin du mois de decembre 1436 qu'il reprit au Palais ses séances.

120. BATAILLE DE BRATELEN OU DE SAINT-JACQUES (26 août 1444).

Par Alfred JOHANNOT en 1837.

Atle du Nord Jode chrussoe Sall ou r

Une trève venait d'être conclue entre la France et l'Angleterre : mais Charles VII ne tarda pas à reconnaître que les bienfaits en seraient perdus pour son royaume, si les campagnes continuaient d'être en proie à la licence impunie des compagnies d'aventure. En même temps donc qu'il travaillait par ses ordonnames à regler pour l'avenir le service militaire, il resolut de porter remêde aux maux du présent, en rejetant hors de France ces bandes d'égorgeurs et de pillards qui perpétuaient au sein de la paix toutes les horeurs de la guerre. Les dissensions survenues parmi les ligues suisses fui en fournment l'occasion.

Depuis quelque temps le peuple de Zurich était entré en querelle avec les autres cantons, et, menacé des forces réunies de toute la confederation, il avait recouru à la protection de la maison d'Autriche, cette vieille et implacable ennemie de l'audepondance helvétique. Les Suisses, accoutune

més depuis cent cinquante ans à la braver et à la vaincre, a'en poussèrent pas moins vivement la guerre contre Zurich, qui était près de tomber entre leurs mains. C'est alors qu'un cri de détresse fut poussé par l'Empereur et la noblesse de l'empire, invoquant l'assistance de tout ce qu'il y avait de chevalerie en Europe contre ces redoutables paysans. Charles VII y repondit en leur envoyant ses compagnies d'aventure, rassemblées toutes sous les ordres du

Dauphin, qui fut depuis Louis XI.

La bataille se livra sous les murs de Bâle le 26 août 1441. Les Suisses comptaient dans leur armée moins de centalnes de combattants que leurs ennemis n'en avaient de milliers. Leur attaque n'en fut que plus furieuse, et leurs premiers coups mirent en déroute plusieurs de ces compagnies si renommices dans les combits. Mais le Dauphin, sagement conseillé, ne songenit qu'à separer les divers corps dont se composait leur petite armée pour les accabler un à un. Il y parvint, et tout l'héroisme des Suisses ne put alors les sauver d'une entière defaite. Ecrases par le nombre, ils n'en continuèrent pas moins de se defendre, les uns adossés à la petite rivière de Birse, les autres retranchés dans la maladrerie de Saint-Jacques, qui a donné son nom à cette sanglante journée. Le Dauphin et ses capitaines, emus de pitie sur le sort de ces braves gens, voulaient leur laisser la vie. Mais telle était la haine que leur portaient les chevaliers allemands, qu'un d'entre eux, Pierre de Morpsberg, se jeta sur le champ de hataille même aux pieds do sire de Chabannes, pour le prier de n'en pas épargner un seul. On les acheva en effet, car le Dauphin s'était lié par cette horrible promesse : mais ce ne fut qu'au bout de dix heures de combat, et après qu'ils curent couché par terre buit mille de leurs ennemis. Le Dauphin tira une utile leçon de cette victoire: il accorda bien vite la paix aux Suisses, et cette paix fut le commencement de la longue amitié qui depuis lors a uni la France avec cette brave nation.

## 121. EXTRÉE DE CHARLES VITA ROUES (10 novembre 1449).

Par 31. DEGAL-SE en 1837.

Aile du Nord. R. de chausses. Salle nº 6.

Charles VII avait mis à profit les six années de la trève. L'ordre était rentre dans le gouvernement : l'établissement de l'impôt appelé taille des gindernes et les ordonnances sur le fait de la guerre avaient donnéeu royaume une milice régulière et permanente : avec des compagnies disciplinées, toutes commandées par de bons chefs, dévouces au service du Roi,

et ne s'occupant plus de meurtres ni de brigandages, la victoire était assurée à Charles VII le jour où il reparaitrait sur les champs de bataille. L'imprudence d'un capitaine anglais rouvrit les hostilités: Charles repondit à ce signal en envahissant la Normandie.

Toutes les villes y avaient le cœur français, et la renommée du bon gouvernement de Charles VII accroissait leur ardent désir de rentrer sous l'autorite de leur légitime seigneur. Aussila plupart ouvrirent-elles leurs portes à la seule vue des lances françaises. Rouen n'opposa qu'une faible défense : entre la puissante armée du roi et toute une population qui se soulevait contre cux, les Anglais ne purent longtemps tenir : l'entree de Charles dans cette grande cité fut plus magnifique encore que ne l'avait été son entree à Paris.

a ..... Il y avait, dit M. de Barante, beaucoup plus de a grands seigneurs et de fameux capitaines. Parmi eux on « remarquait le chancelier de France (1), qui chevauchait a dans son royal costume; et devant lui on conduisait une s haquenée blanche, chargée du coffret où étaient les sceaux « du royaume. An milien de tous ces capitaines, on montrait « aussi un homme à qui le roi devait plus qu'à eux, disaita on, la conquête de la Normandie ; c'était Jacques Cœur, « lui qui avait prêté l'argent necessaire pour assembler cette « belle armee. Sans son secours il n'eût pas été possible de a commencer la noble entreprise de delivrer le royaume. « Le comte de Dunois avait été nomme capitame de la a ville de Rouen, et le sire Guillaume Cousinot baillif. Tous a les deux vinrent au devant du roi avec les magistrats et a les bourgeois vêtus de robes bleues avec des chaperons « rouges ou blancs et rouges.... Puis le roi traversa les « rues dans son pompeux appareil. Partout étaient des écha-« fauds où l'on representait des mystères, des fontaines qui a repandment du vin, des figures d'animaux, comme tigres, « licornes, cerfs-volants, qui s'agenouillaient au passage du « ro. ; partout on avait disposé de petits enfants pour crier Noel; enfin, rien n'avait été oublié pour orner ce grand « triomphe. Les maisons claient tendues de tapis et de belles o draperies. On vevait aux fenètres les dames et les riches bourgeois revêtus de leurs plus beaux atours. On remara quait sur un balcon, aupres de la comtesse de Dunois, le a ford Talbot, temoin de cette gloire du royaume de France, « et ce n'était pas un des moindres ornements de la fête. " Il était vétu d'un chaperon violet et d'une robe de velours

<sup>1)</sup> Guillaume Juvenal des Ursins.

- « fourrée de martre, que le roi lui avait donnés lorsqu'il
- « etail venu lui presenter ses respects... Le roi se remlit à
- « la cathédrale pour remercier libeu, et baiser les saintes

« reliques (1).... »

#### 122. BATAILLE DE FORMIGNY (18 avril 1450).

Par M. LAFAVE on 1837. Aile du Nord.

R -de chaussee balle no o.

Deux mois après la prise de Ronen, les Anglais essuyèrent un echec qui peut-être fut plus sonsible encore à leur fierté nationale ; ils perdirent Harsleur, la première ville conquise par Henri V; et pour sauver Caen, avec ce qui leur restait de la Basse-Normandie, ils n'eurent plus que la ressource désesperée de hasarder une bataille.

Elle s'engagea entre Carentan et Bayeux, près du village de Formigny, auquel était adossée leur armée : un petit ruisseau coulait devant leur front de bataille, et sur co ruisseau était un pont occupé par les Français. Sir Matthew Gough, vivement attaque par le jeune comte de Clermont (2). l'avait repoussé avec vigueur, s'était emparé du pont, et. sans l'heureuse arrivée du connetable (3), c'en était fait de l'armée française. Mais ses compagnies, avec leur redoutable ordonnance, eurent bientot fait rentrer les Anglais dans leurs retranchements, et tout son effort fut de les y forcer. Le combat fut vifet dura trois heures : au bout de ce temps, les lignes anglaises furent rempues de trois côtés, et les Français y entrerent victorieux avec un grand carnage. De six mille combattants, on en compta trois mille sept cents couches sur le champ de hataille. Après cette défaite, Caen, Falaise et Cherbourg se firent encore assièger; mais ce fut sans espoir et pour le seul honneur de leurs armes que les Anglais opposèrent ce reste d'inutile résistance : quatre mois après la journée de Formigny (1150), la Normandie était rentrée tout entière sous l'obeissance de Charles VII.

## 123. ENTRÉE DES FRANÇAIS A BORDEAUX (23 juin 1451).

Par M. Vincuon en 1887. Aile du Nord.

Après la Normandie, ce fut la Guyenne, dernière province restée aux Anglais, qui leur fut enlevée. Là les cœurs, n'etaient point trançais. On se souvenait encore de la longue antipathie qui avait séparé la France du midi de

<sup>(4)</sup> Histoire des ducs de Bourgogne, hv. VIII. 3/ Jesu de Bourbon, He du nom, duc de Bourbon et d'Auvergre. 5/ Artus de Bretsgne, IIIe du nom, alors comte de Richemont, Jepuis duc de Bretagne.

celle du nord, et les seigneurs surtout trouvaient bien mieux leur compte à la domination d'un prince étranger, dont l'éloignement même était une garantie pour leur independance, qu'à la suzeraineté plus voisine et bien autrement redoutable du chef de la monarchie française. Cependant telle était dès lors la prépondérance acquise à Charles VII par ses victoires, que son lieutenant, le comte de Dunois, n'eut presque qu'à montrer son armée en Guyenne pour réduire cette province. Bordeaux, après tontes les autres villes du duché, traita de sa soumission, mais en stipulant pour le maintien de ses anciennes libertés et s'assurant le bienfait d'une amnistie générale.

a Le 23 de juin 1451, le comte de Dunois se présenta « avec la brillante et nombreuse compagnie des seigneurs « de France et des capitaines de son armée, devant les " portes de Bordeaux. Le héraut de la ville commença a par sommer trois fois à haute voix les Anglais de venir a porter secours aux gens de Bondeaux. Nul ne compa-« raissant, les jures de la ville, l'archeveque, son clergé, et a les principaux seigneurs du pays, remirent les cless an « lieutenant-général du roi.... L'entrée fut brillante et « solennelle ; on y vit chacun à la tête de sa troupe et a dans le plus brillant équipage : le sire de Pensach, sè-« néchal de Toulouse, capitaine des archers de l'avanta garde ; les maréchaux de Loheac et de Culant, avec trois a cents hommes d'armes ; les comtes de Nevers (1), d'Aza magnac et le vicomte de Lautrec de la maison de Foix. a avec trois cents hommes de pied; les archers du comte du a Maine sous les sires de La Boessière et de La Rochefon-« cauld ; puis chevauchaient trois des conseillers du roi , r l'évêque de Langres, l'evêque d'Alet et l'archidiacre de a Tours, avec plusieurs secretaires du roi. Après marchaient « Tristan-l'Hermite, prévôt des maréchaux, et ses sergents; « ensuite venaient le chancelier Juvénal, avec un manteau a court de velours cramoisi par-dessus sa cuirasse; le « sire de Santraille, baillif de Berri, grand écuyer : lo « comte de Dunois, lieutenant-géneral du roi ; les comtes « d'Angoulème (\*) et de Clermont (\*), avec leurs armures » blanches, accompagnés de leurs pages et de leurs ser-« viteurs : los courtes de Vendôme (\*) et de Castres. Jacques « de Chabannes, baillif de Bourbonnais, grand-mattre de

<sup>11</sup> Charles de Bouragge, comité de Nevers et de Bethel. S. Jean d'Orleans, dit le Buo, com le d'Angouleme et de Pergord. S. Jean de Bourton, H. du nom, due de lives bou, et d'Angouleme, (1) Jean de Bourbon, Il du nom, comte de Vendeane.

« la maison du roi, conduisait les quinze cents lances du « corps de bataille, et Geoffroy de Saint-Bolin, baillif de Chaumont, les hommes d'armes du comte du Maine. « Enfin l'arrière-garde, dont Josehim Ronault était capia taine, était commandée par Abel Rouault son frère. « Tout ce superbe cortège, si nouveau pour les gens de Bordeaux, sujets du roi d'Angleterre depuis tant s d'années, arriva jusqu'à la cathédrale L'archeveque a porta à baiser les saintes reliques au comte de Dunois et aux principaux seigneurs de France : puis ils entrérent \* dans l'église. Après l'office, messire Olivier de Coetivi e présenta au chancelier les lettres du roi qui le nom-« maient sénérhal de Guyenne, et prêta serment de loyalea ment garder et faire garder justice dans le duché et dans « la ville Les jurés et la bourgeoisie jurérent aussi d'obeir « désormais audit sénéchal, comme à la personne du roi. Ena suite les seigneurs du pays, les sires de Duras, de Rauzan. a de Lesparre, de Montferrand et autres, prétèrent serment a et hommage entre les mains du chancelier, et promirent a d'être bons et loyaux Français (1).

## 124. BATAULE DE CASTILION (17 juillet 1453).

Par M. Lanivitus en 18,9.

Charles VII, maître de la Guyenne, voulut la gouverner comme le reste de la France. Mais cette uniformité blessait les priviléges de la province: la taille des gendarmes surtout excitait un mérontentement général. Après avoir inutilement porté au Roi leurs doléances, les peuples n'eurent plus qu'à se jeter dans la révolte, et appelèrent les Anglais.

Lord Talbot, malgré ses quatre-vingts ans, prit le commandement de cette expédition, et débarqua dans le Médoc au mois d'octobre 1452. Bordeaux se souleva aussitôt en sa faveur, quelques villes l'imitérent, et le reste de la province cut suivi, si de prompts renforts arrivés au comte de Clermont u'eussent arrêté l'entrainement de la révolte. Toutofois ce ne fut pas avant l'été de l'année suivante que l'armée royale put entrer en campagne. Charles VII la commandait lui-même.

Plassiègeait Castillon, petite place située sur la Dordogne, qui devait lui livrer le cours de cette rivière, lorsque Talbot, cédant aux téméraires instances des gens de Bordenux, sortit de cette ville et tomba à l'improviste sur les postes avancés de l'armée française; en un instant il les cut délo-

(1) Histoire des ducs de Bourgoyne, par M. de Burante.

Arle du Midio ter etage. Galeria des Batailless Nº 137. ges d'une abhaye qu'ils occupaient, et où il s'établit luimenie. Comme il y entendait la messe, on lui apporte la fausse nouvelle que les Français ont quitté leur camp et sont en pleine retraite. L'aventureux vieillard, enivre de son premier succès, n'attend pas de savoir la vérité, il la repousse même avec hauteur dans la bouche d'un de ses vieux compagnons d'armes, et, sortant brusquement de la chapelle, il se lance sur les retranchements ennemis et y fait planter son étendard. Mais là, au lieu d'une armée en fuite, il trouve pour le recevoir une artillerie formidable. En vain crie-t-il à sa gendarmerie de mettre pied à terre pour assaillir avec plus d'avantage les palissades du camp français; en vain appelle-t-il les Bretons pour appuyer de leur opiniatre vaillance les Anglais qui reculent : un coup de coulevrine abat à terre le heros octogénaire, et sa chute entraine le destin de la bataille. Lord Lisle, son fils, et trente autres seigneurs, la fleur de la jeunesse anglaise, se font tuer auprès de lui, sans pouvoir détourner le coup fatal qui l'achève. Le combat n'est plus des lors qu'un affreux carnage : lord Mohnes, lieutenant de Talbot, rend son épec, et les débris de l'armée anglaise se réfugient dans la forteresse de Castillon, qui le lendemain ouvre ses portes. Bordeaux, force de se rendre à son tour, paya sa révolte au prix d'une amende de cent mille écus d'or et de la perte de ses privileges.

Calais et Guines furent alors les seules villes qui restè-

rent aux Anglais dans le royaume.

125. DEFENSE DE BEAUVAIS 22 juillet 1472).

Par M. Cipor en 1837.

Aile du Nord R.-de-chaussee. Satie n° 7

Quand Charles VII eut laissé à Louis XI la France délivrée des Anglais, toutes les forces de la monarchie durent naturellement se retourner contre cette puissante maison de Bourgogne, rameau détaché de la maison de France, qui menaçait de grandir au-dessus d'elle et de l'étouffer. Louis XI et Charles le Témeraire porterent dans cette lutte achamée la diversité de leur génie, l'un ce que la peridica a de plus odieux, l'autre ce que la violence a de plus brutal.

Le duc de touvenne !', dont la faiblesse inquiète et tracassière faisait ombrage au roi son frère, venait de périr d'une mort subite. La voix publique accuse le Roi, et le duc de Bourgogne en prend avantage; il publie un manifeste où il le designe comme fratricide à l'execration de l'Eu-

<sup>.</sup> Charles de France, duc de Berri-

rope, et fait marcher ses troupes sur la Normandie. Beauvais était sur son passage : il ne songeait point a l'assieger; la ville elle-même, saus autre garnison que quelques honimes d'armes fugitifs arrivés de la veille, n'était point preparée à une attaque. Mais telle était l'horreur qu'inspiraient les cruautes des Bourguignons, qu'à la vue des premières lances du sire des Ouerdes, les habitants embrassèrent la courageuse résolution de fermer leurs portes et de se defendre.

En effet, seuls et sans aurun secours, ils soutinrent le premier choc de cette paissante armée de Bourgogne et les premières colères de son redoutable chef. La chasse de sainte Angadresme, patronne de la ville, ayant ete solennellement promeuèc, tous les habitants crurent à son assistance miraculeuse, et il n'y en eut aucun dont le cœur faiblit devant le danger. Les femmes surtout se distinguèrent par leur merveilleuse intrépidité. « Elles montaient sur la muraille « pour apporter des traits, de la pondre et des munitions. « Elles-mêmes roulaient de grosses pierres, et versaient « l'eau chaude, la graisse fonduc et l'huile bouillante sur les « assiègeants. » Il y en eut une entre autres, nommée Jeanne Laine, et que la tradition appelle Jeanne Hachette, qui, au plus fort de l'assaut, saisit, quoique sans armes, la bannière d'un Bourguignon, au moment où il allait la planter sur la muraille. Cette bannière a été longtemps conservée comme un trophée glorieux dans une deséglises de la ville.

Cependant l'énergie de la vaillante population de Beauvais donna le temps au Roi d'y envoyer du secours, et après vingt-quatre jours de siège, après un sanglant et inutile assaut, Charles le Téméraire làcha en frémissant sa proie. et se retira en marquant sa route par d'affreux ravages. Louis XI prodigua les récompenses à la ville de Beauvais. aux femmes en particulier, et parmi elles à Jeanne Hachette.

126. LEVÉE DU SIÉGE DE RHODES (19 août 1480).

Par M. Edouard Opian en 1839. Aile du Nord.

Pavillon du Roi.

Mahomet II avait juré, sur les ruines de Négrepont (1470), R.-de-chaussen. d'anéantir l'ordre des chevaliers de Rhodes et de tuer luimême, de sa main, le Grand-Maltre. Ce ne sut toutefois qu'au bout de dix années qu'il put songer à accomplir ce redontable.serment.

L'an 1480, vers la fin du mois de mai, le grand-vizir Misach Paleologue, renegat de l'ancienne famille des empereurs grees, parut devant Rhodes avec une flotte qui, au rapport des contemporains, ne portait pas moins de cent mille hommes. La ville fut attaquee à la fois par terre et par mer : pendant trois mois la formidable artiflerie de Mahomet II ne cesso pas de foudroyer ses murailles. Deux fois repoussés dans leurs assauts contre le fort Samt-Nicolas, les Tures dirigèrent contre la basse ville et le quartier des Juis une attaque plus forte et mieux concertée. Des l'abord elle réussit. Le rempart est escaladé en silence, la garde endormie est égorgée, et le drapeau des infidèles arboré en signe de triomphe.

signe de triomphe. c'en étoit fait de Rhodes, dit Vertot, sans un prompt a secours ; mais le Grand-Maitre, Pierre d'Auhusson, averti a du péril que couroit la place, fit déployer sur-le-champ « le grand étendard de la religion, et, se tournant vers a des chevaliers qu'il avoit retenus auprès de lui pour marcher aux endroits qui seroient les plus presses : « Allons . a mes freres, leur dit-il aver une nolde audace, combittre a pour la foi et pour la défense de Rhodes, ou nous ensea velir sous ses ruines. » Il s'avance aussitôt à grands pas à a la tête de ses chevaliers, et voit avec surprise deux mille « cinq cents Tures maîtres de la brèche, du rempart, de tont a le terre-plein qui le bordoit. Comme les maisons et les a rues étaient bien plus basses, on ne pouvoit aller à eux et a monter sur le haut du rempart que par deux escaliers a qu'on y avoit pratiqués autrefois, mais qui étoient alors couverts des débris de la muraille. Le Grand-Maitre prend « une cahelle l'appuie lui-même contre ce tas de mierres, ct. « sans s'etonner de celles que les ennemis jetoient sur lui, a monte le premier, une demi-pique à la main; les chevaa liers, à son exemple, les uns avec des echelles et d'autres « en gravissant parmi ces décombres, tachent de le suivre

a et de gagner le haut du rempart, n La lutte fut terrible : le sang des chevaliers y coula à grands flots, et le Grand-Maitre lui-même fut deux fois renversé. Mais ni cette d'suble chute, ni les sept blessures qu'il a recues ne relentissent son ardeur. La vue du sang qui ruisselle sur son armure ne fait qu'enflammer ses frères d'armes de la soif de la vengeance, et, après une mèlèe épouvantable, les Tures, subjugués par l'énergie surnaturelle de leurs enuemis, premient la fuite. Cet assaut fut le dernier. Paleologue découragé se retira dans son camp, puis sur ses vaisseaux, et pendant que, couvert de confusion, il faisait voile vers le Bosphore, Pierre d'Aubusson allait dans l'église de Saint-Jean rendre graces à Dieu de la victoire qu'il venait de reinporter.

## 127. ÉTATS-CÉNÉRAUX DE TOURS (15 janvier 1484).

(CHABLES VIII.)

Par M. Jean ALAUX on 1837 Partie contrate

tornerany. N 127

Louis XI, en mourant, avait laissé les affaires du royanne sille des Etatsentre les mains de sa fille Anne, mariée au sire de Beaujeu, de la branche de Bourbon. Mais le jeune roi Charles VIII, agé de plus de treize ans, était majeur d'après la fiction de la loi, et par suite l'autorité de la régente fut contestée. Les princes du sang, ayant à leur tête le duc d'Orléans, depuis Louis XII, se rassemblèrent à Amboise pour élever un gouvernement rival à côté de celui d'Anne de Beaujeu Entre les deux partis prèts à se combattre, l'opinion publique invoqua les états-genéraux : la regente les convoqua à Tours pour le 15 janvier 1484. La grande salle de l'archevêche fut préparée pour les recevoir.

Voici la description du cérémonial de la séance d'ouverture, telle qu'elle nous a été laissée par un des députés qui siègnaient dans cette assemblée (1):

a La salle, en tout très vaste, fut décorée de sièges et de

a tapis pour la circonstance présente.

o Dans la partie du fond étoit une estrade en hois, élevée a d'environ quatre pieds au-desans du carreau de la salle, « longue de trente pieds, ce qui comprenoit toute la largeur a de cette salle, excepté à droite, où elle ne joignoit pas la a muraille, dont elle etoit séparée par une distance d'à peu a près cinq pieds. Dans cet espace et sur le devant il y a avoit un escalier. Au milieu de l'estrade on avoit placé le a trone royal, orné d'une tenture de soie, parsemée de " Geurs de lis : on y arrivoit du plancher de cette estrade a par cinq marches circulaires, assez basses et d'une montée a facile. Auprès du trône, à gauche, on avoit laisse une a place vide dépourvue de sieges, propre à contenir cinq ou a six personnes, où se tinrent debout le comte de Dunois, a à la même hauteur que le roi, et à côté de Dunois le a comte d'Albret : derrrière eux et en suivant, le comte de " Foix et le prince d'Orange (2). Au bas et à la droite du trône,

<sup>(1)</sup> Journal des Etats généraux de 1484, par Jehan Masselin. (2) De la maison des comtes de Chalons.

a sur la largeur de l'estrade, se voyoit d'abord un fauteuil
a orne d'un tapis, où etoit assis le duc de Bourbon (1), puis
en face de lui, mais le devant tourné à gauche, un second
fauteuil destine au chancelier, un peu moins haut cependant que le premier et rapproché davantage du bord,
Derrière le fauteuil du duc de Bourbon se trouvoit un
banc qu'occupoient ensemble messires les cardinaux de
Lyon et de Tours, les seigneurs de Gaure, de Vendôme
et plusieurs autres. A gauche, aupris du trône, sur un
banc placé de biais, siègeoient les dues d'Orlèans (2) et
d'Alençon (3), et les comtes d'Angoulème (4), de Beaujeu (2) et de Bresse (3). Sur le dossier du banc avoient
les coudes appuyés le contre de Tancarville et plusieurs
princes. Une foule nombreuse d'autres seigneurs étoit
debout dans l'étendue de l'estrade.

debout dans l'étendue de l'estrade.

« Le parquet, ou plutôt le carreau d'en has, étoit cou
« vert de trois rangées de banes, disposés latéralement au

« trône et des deux côtés de la salle. Au milieu avoit été

« ménagé un espace libre assez large pour le passage. Der
« rière les banes étoient des sièges nommés fourmes, mis

« encore par triple rang : mais à la tôte des différentes

« rangées de banes latérales, et vis-à vis de l'estrade, il y

« avoit des banes sépares. Coux de droite étoient les sièges

« rèservés aux grands, comme on dit, de l'ordre royal,

« ceux de gauche aux prélats qui n'étoient pas de l'ordre

« des états. Tous ces sièges s'étendoient jusqu'à la porte et

« remplissoient entièrement le lieu. Seulement à l'entrée et

« vers l'extrémité une barrière interdisoit l'abord de la salle

« aux gens non appelés.

a Il faut savoir que la partie la plus haute du parquet contenuit pèle-mèle les sièges des sénéchaux, des baillis, des barons, des chevaliers, des conseillers, des secréatires, dont chacun fut appelé par le greflier en proclamant sa dignité. La prirent place aussi les prélats et les plus grands dignitaires des états. La partie inférieure appartenoit au reste de la foule des députés.

a En face et en dehors de l'estrade une place avoit été

a faite pour le greffier.... »

<sup>(1)</sup> Jean de Bourbon, III du nom, duc de Bourbon et d'Auvergne, (2) Impuis Louis All, roi de France. 3 Rene, dur d'Alençon, 12 Charles d'Othans, comte d'Angordème, pere de François les, roi de France. (1) Pierre de Rourbon, III du nom, duc de Bourbon. 6 Philippe, III du nom, duc de Savore.

128, mariage de charles vill et d'anne de bretagne (16 décembre 1491).

Par M. Samt-Evan en 1887. Aile du Nord.

François II, duc de Bretagne, étant mort sans enfants R.-de-chaussee. males, la couronne ducale était passee sur la tête d'Anne sa fille ; et la main de cette princesse, héritière du dernier des grands fiefs de la monarchie qui eut garde son independance etait devenue l'objet d'une ambilieuse rivalité. Le sire d'A bret avait affiche des prétentions que rien ne soutenait; Maximilien, roi des Romains, avait eté plus beureux : il avait épouse la jeune duchesse par procuration, et dejà Anne prenait le titre de reine et se promettait celui d'impératrice. Mais, à aucun prix, le roi de France ne pouvait permettre un mariage qui laissait une des portes de ses états ouverte en tout temps à l'un de ses plus redoutables ennemis. Le conseil de Charles VIII résolut donc d'emporter, s'il le fallait, par la force, la main de la princesse, et de saisir cette occasion, unique peut-être, de réunir un si beau fief à la couronne. Des troupes entraient de tous côtes en Bretagne; Anne était assiègée dans Rennes; une commission mixte venait d'être nommée pour décider si c'était à elle ou au roi de France qu'appartenait le duche : elle comprit qu'il fallait céder. Elle traita secrètement avec le prince d'Orange, et « un beau jour, Charles VIII, dit Mulinet, étant allé accomplir un pèlea rinage à Notre-Dame, près de Rennes, sa dévotion faite, « il entra dans Rennes, accompagué de cent hommes a d'armes et de cinquante archers de sa garde, salua la « duchesse et parlementa longtemps avec elle. Trois jours après se trouvérent en une chapelle, où, en presence du « due d'Orleans, de la dame de Beaujeu, du prince d'Oa range, du seigneur de Dunois, du chancelier de Brea tagne et d'autres, le Roi fianca ladite princesse. » Puis au bout de quinze jours. Anne de Bretagne vint joindre Charles VIII au chateau de Langeaus en Touraine, et leur mariage fut célèbre co présence de toute la cour, le 6 décembre 1491.

Anne, toujours bretonne au fond du cœur, avait conclu cette union comme un traité de paix après la guerre : elle avait soigneusement réserve toutes les chances possibles en faveur de l'indépendance de son pays. Mais ses secondes noces avec Louis XII et le mariage de sa fille Claude avec François 1er consommèrent plus tard la réumon de la Bretagne au corps de la monarchie.

129. LE DUC D'ORLÉANS (LOUIS NII) FORCE DON FRÉ-DÉRIC DE SE RETIRER, ET DÉBARQUE SES TROUPES A RAPALLO (8 septembre 1494).

Aile du Nord. Pavillen du Rei. B.-de-chaussee. Pår M. Theodore Groin en ....

Charles VIII était entré en Italie pour y réclamer l'héritage litigieux de la couronne des Deux-Sieiles. Pendant qu'il débouchait avec son armée dans les plaines de la Lombardie, le duc d'Orleans, son cousin, avec une flotte génoise armée par la France, faisait tête aux vaisseaux napolitains « que conduisoit dom Fréderse, frère d'Alphonse, roi a des Deux-Siciles, et estoit à Ligorne (Livourne) et à Pise a (car les Florentins tenoient encores pour eux), et avoient « certain nombre de galees : et estoit avec lui messire a Breto de Flisco, et autres lienevois : au molen desquels ils « espéroient faire tourner la ville de Gennes, et peu faillit « qu'ils ne le fissent à Specie, et à Rapalo, près de Gennes. · où ils mirent en terre quelques mille hommes de leurs a partisans : et de faict, cussent fait ce qu'ils vouloient, si « lost n'oussent été assaillis : mais en ce iour, ou le len-« demain, dit Philippe de Comines, y arriva le duc Louis a d'Orleans, avec que houes naves, et bon nombre de galées ; a et une grosse galeace qui estoit mienne, que patronisoit a un appelle messire Albert Mely; sur laquelle estoit fedit a due et les principoux : en ladite galeace avoit grande ara tillerie, et grosses pièces: car elle étoit puissante : et s'apo procha si près de terre que l'artillerie desconfit presque a les ennemis, qui iamais n'en avoient veu de semblable, et a estoit chose nouvelle en Italie : et descendirent en terre a ceux qui estoient ausdits navires : et par la terre veuoient a de Gennes, où estoit l'armée, un nombre de Suisses ane a menoit le baillif de Digeon : et aussi y avoit des gens du a duc de Milan, que conduisoit le frère dudit Breto, appelé a messire Jehan Louis de Flisco, et messire Jehan Adorne: a lesquels ne furent point aux coups : mais firent bien leur a devoir, et gardérent certain pas. En effect, des que nos a gens joignirent les ennemis ils furent deffaits et en fuite. a Cept ou six vingts en mourut, et huiet ou dix furent pria sonniers et entre les autres un appelé le Fourgousin « Johan Fregose), fils du cardinal de Gennes (Paul Fregose). a Ceux qui eschaperent furent tous mis en chemise par les a geus du duc de Milan; et autre mal ne leur firent, et leur « est sinsi de coustume. Je vis toutes les lettres qui en vin« drent tant au roi qu'an duc de Milan; et ainsi fut cette ar-« mee de mer reboutée, qui depuis ne s'apparut si près (1). »

130. ISABELLE D'ARAGON IMPLORE CHARLES VIII EN FA-VEUR DE SA FAMILIE (14 octobre 1494).

Par M. Theophile Francourant en 1877, Aile du Nord.

R. desebaussee.

Salle no 7

A l'approche de Charles VIII la Lombardie avait ouvert toutes ses villes : c'était Louis Sforza, oncle et toteur du jenne duc Jean Galeas, qui conduisait luimême, comme par la main, le roi de France. Arrivé dans le château de Pavie, Charles VIII voulut voir son malheureux cousin, qui s'éteignait dans les langueurs d'une cruelle maladie. La presence de Louis le More, dont l'œil surveillait sa victime, empécha les deux jeunes princes de se parler en liberté, a Charles VIII, dit Guia chardin, ne fui tint que des discours genéraux, lui té-. a moignant la douleur qu'il avoit de le voir en cet état, et « l'exhortant d'avoir honne esperance et de travailler au rè-« tablissement de sa santé; mais dans le fomi de l'âme le « Roi fut sensiblement touché de sa situation, aussi bien a que tous ceux qui l'accompagnoient; car personne ne a doutoit que ce malheureux Prince ne dut être hientot la a victime de l'ambition de son oncle. Cette compassion a augmenta encore à la vyé d'Isabelle sa femme tremblante a pour la vie de son mari, et pour celle d'un fils qu'elle « avoit, d'ailleurs, affligée du péril de son père et de sa faa mille, elle se jetta aux pieds du Roi en présence de tout « le monde, le suppliant avec beaucoup de larmes d'épara gner son père et sa maison. Le Roi touché de la jennesse « et de la beauté de cette Princesse , laissa voir qu'elle l'a-« voit attendri; mais comme une si grande affaire ne poua voit être arrêtée par un obstacle si léger, il lui répondit a qu'il s'étoit trop avance pour reculer, et qu'il étoit cona traint de poursuivre son entreprise (2). »

131. ENTRÉE DE CHARLES VIII DANS ACQUAPENDENTE (7 decembre 1494).

> Par M. HOSTEIN en 1837, Aile du Nord. d'après le tableau de Chauvin. R.-de-chaussèc. Salle n. 7.

Charles VIII poursuivit sa marche sans que rien l'arrétât, et franchit les frontières de la Toscane. Là, Pise attendait en lui son libérateur, et, malgré les ombrages de

(1 Mémoires de Philippe de Comines , liv. VII , chap, vi. (2) Histoire des Guerres de l'Italie, par F. Guichardin, tom. let,

patriotisme Borentin. Savonarole, qui l'appelait comme le fleuu de Dieu, fit tomber devant lui les portes de sa patrie. Mais les villes de la campagne romaine ne semblaient pastui promettre lemême accueil. Le pape Alexandre VI (1), Espagnol de naissance, était uni d'interêt avec la maison d'Aragon, et avait interdit au roi de France, sous peine d'excommunication. l'entrée des États de l'Église. Cependant, le 7 decembre 1494, Charles VIII était sons les murs d'Acquapendente, la première ville des états pontificaux, à la frontière de Toscane. Il n'y trouva point de garnison ennemie; mais bien le clergé tout entier qui sortit à sa rencontre en grand appareil, avec la croix, les reliques et le Saint-Sacrement. Il put s'assurer alors que, malgre les menaces d'Alexandre VI, il traverserait la campagne romaine, comme le reste de l'Italie, dans toute la tranquillite d'une marche triomphale.

#### 132. Entrée de charles viit à naples (12 mai 1495).

Par M. FERON en 1836.

Aile du Midi.
100 étage.

F Galerie
des Batailles,
No 137.

Après plus d'un mois perdu à Rome dans de trompeuses négociations, Charles VIII met enfin son armee en mouvement vers Naples. Au seul bruit de son approche, una révolution venait de s'y accomplir: le roi Alphonse II, accablé sons le poids de l'exécration publique, avait renoucé à défendre son royaume et s'était rélugié dans un convent de la Sicile. Le jeune et heroïque Ferdinand, son fils, ne lui succèda que pour se voir lâchement abandonné à San-Germano, où il attendait l'ememi : à peine, au milieu des trahisons qui l'entouraient, put-il, en toute hâte, se sauver dans l'île d'Ischia.

Charles VIII ne marche plus dès lors comme un guerrier, dans le menaçant appareil de la conquête; c'est un roi longtemps attendit par ses peuples et rendu enfin à leur amour. Naples l'appelle, et s'est pour ainsi dire precipitée tout entière à sa rencontre. Il y entre avec l'éclatant cortège de son armée, au milieu des acclamations d'une foute enivrée par la nouveauté des événements et par la magnificence du spectacle. Les seigneurs du parti angevin, jetés dans les cachots par l'ombrageuse tyrannie d'Alphonse, en sont tires, et viennent, avec l'enthousiasme de la joie et de la reconnaissance, baiser les mains et les pieds du jeune monarque. C'est ensuite le clerge qui, à la porte de la cathédrale, lui offre la couronne du royaume portée par deux enfants ailés, figurant deux anges. Charles,

<sup>(1)</sup> Roderic Borgia.

en la recevant, jure de défendre la religion envers et contre tous; puis il se rend au palais, où les grands du royaume lui remettent le sceptre et prétent entre ses mains

leur serment de foi et hommage.

Charles VIII et sa jeune noblesse ne surent pas recueillir les fruits de cette belle journée : ils jouirent de leur conquête avec une folle insouciance, au lieu de s'y affermir, et Naples fut perdue presque aussi vite qu'elle avait été gagnée.

## 133. BATAILLE DE SÉMINARA (24 juin 1495).

Par M. JOLLIVET en 1837. Aile du Nord.

Aile du Norda R.-de-chaussen-Salle n. 7

Pendant que Charles VIII s'endormait à Naples au milieu des fêtes, un orage menacant se formait derrière lui-Le pape (1), le roi d'Espagne (2) et le roi des Romains (2), le due de Milan (5) et la république de Venise se liguaient pour chasser les Français de l'Italie. Longtemps Charles accoeillit avec incrédulite les avertissements répétes du sage Comines; il fallut se rendre enfin à l'évidence, et abandonner le séjour enchante de Naples, en même temps que les heaux rèves de la conquête de l'Orient. Une moitié · de l'armée française, sous les ordres du duc de Montpensier (1), reste à Naples pour garder le royaume; l'autre, commandée par le 10i, reprend le chemin de la France. Mais à peine Charles VIII avait-il tourné le dos à sa conquête, que déjà le jeune roi détroné, Ferdinand II, s'appretant à rentrer dans ses états les armes à la main. Débarqué à Reggio avec Gonzalve de Cordoue, il pénètra sans coup férir au cœur de la Calabre, et s'avança vers Séminara, où il surprit et fit prisonnier un petit corps de troupes frauçaises. Mais le sire d'Aubigny qui commandait dans cette province, marcha rapidement à la rencontre de l'ennemi pour arrêter ses progrès, et lui présenta la bataille. Le prudent Gonzalve ne voulait point l'accepter, mais Ferdinand fut contraint de céder à l'ardeur impétueuse de ses barons, qui comptaient sur le nombre comme une garantie assurée de la victoire. Leur illusion fut courte : des le cummencement de l'action, la cavalerie espagnole, chargée par les gendarmes français, fit une évolution en arrière pour revenir ensuite à la charge, selon l'usage des Maures, avec qui elle était accontumée à combattre. L'infanterie napolitaine

<sup>(1)</sup> Alexandre VI. (2) Perdinand II. (3) Maximilien les, fils de l'empereur Prederie III. 4: Ludovic-Marie Sforce. (3) Louis de Bourbon, les du nom, princo de La Roche sur Yon.

prit cette mesure pour le signal de la fuite, et se débanda. Ferdinand essaya en vain de la rallier: il faillit tomber aux mains de l'eunemi, et ne dut son salut qu'à l'héroïque dévouement de Jean d'Altavilla, l'un de ses gentishommes. Cette victoire laissa pour quelques mois de plus le royaume de. Naples aux mains des Français.

134. BATAILLE DE FORNOCE (6 juillet 1495).

pour les armes françaises.

Arb du Sord B. de chaussee. Par M. Fénon en 1837.

Pendant ce temps Charles VIII traversait toute l'Italie pour retourner dans son royaume. Cette retraite fut pleine de fatigues et de périls: l'histoire a conservé le souvenir de la patiente énergie avec laquelle les Suisses trainèrent à bras, à travers l'Apennin, cette pesante artillerie, naguère la terreur des Italiens. Mais après un si prodigieux effort, tout ce qu'on avait gagné c'était de se trouver aux portes de la Lombardie, en face d'un ennemi de heaucoup supérieur. Charles demande le passage; on le lui refuse, et alors s'engage, sur la rive droite du Taro, dans le bassin de l'ornovo, une bataille à jamais glorieuse

L'armée des confedérés, au nombre de quarante mille hommes, était réunie sous les ordres de François de Gonzague, marquis de Mantoue, l'un des Condottieri les plus renominés de l'Italie. Neuf mille Français, excédés de fatigue, n'hésitèrent pas à chercher un passage à travers rette masse épaisse d'hommes et de chevaux. La tactique italienne, appuyée du numbre, eut beau déployer toutes ses ressources, la furie française, à laquelle rien ne pouvait résister, l'emporta. Eu vain Gonzague, par une mameavre habile, s'était flatté de couper l'arrière-garde: Charles VIII déconcerte à coups d'enée ses calculs et a hientôt degage les siens par une charge victorieuse. Les Stradiotes, milice alhanaise à la solde de Venise, qui desaient appuyer le mouvement du marquis de Mantone, oublient le combat pour se jeter en pillards sur les bogages; et le comte de Cajazzo, au lieu d'attaquer de front la gendarmeric française, des qu'il est en face d'elle, tourne bride sans compre une lance. Le massacre des Italiens fut equiuvantable; jamais ils n'avaient connu une pareille guerre. Les Français eux-memes restèrent un moment comme étounes de leur victoire, et hésitérent à poursuivre

leur marche, tant il leur semblait incroyable qu'une si puissante armée se fût à si peu de frais dissipée devant eux. Bayard alors àgé de dix-huit ans, servait dans la compagnie des hommes d'armes du comte de Ligny (1). « It fit à la a bataille de Fornoue des prodiges de valeur, ent deux a chevaux tués sous lui et prit une enseigne qu'il présenta a au Roi (7). »

#### 135. CLÉMENCE DE LOUIS XII (AVRIL 1498).

Par Jean Gassies en 1824. Aile du Nord.

R. de chausses. Salle nº 7:

Le duc d'Orleans, à la tête du parti des princes, avait trouble de ses pretentions ambitieuses la minorité de Charles VIII. Vaincu à la hataille de Saint-Aubin du Cormier par le sire de La Trémoille, il était tembé prisonnier entre ses mains, et avait expré ses reves de domination par une

captivité de trois années.

Lorsque la couronne passa sur la tête de ce prince en 1498, tous ceux qui avaient servi contre lui le roi son prodécesseur occupaient les plus hauts emplois à la cour; La Trémoille, entre autres, avait l'office de premier chambellan. « Le roi le manda de son propre mouvement, le confirma en tous ses états, offices, pensions et bienfaits, « le priant de lui être aussi loyal qu'à son predécesseur, « avec promesse de meilleure recompense (3). » A conoble traitement Louis XII ajouta cette parole si belle et si connue : « Le roi de France ne venge pas les injures du « due d'Orléans. » Il traita avec la maine genérosité les autres courtisans, à qui leur dévouement pour Charles VIII faisait redouter son inimitié; il leur amonça qu'aucun d'eux ne serait privé de ses emplois et de ses honneurs.

#### 136. BAYARD SUR LE PONT DE GARIGLIANO (déc. 1503).

PAR M. PHILIPPOYEAUX OB 1840-

Les Français faisaient un dernier effort pour reconquérir le royaume de Naples, enlevé à Louis XII par la perfidie de Ferdmond le Catholique et l'habileté guerrière de Gonzalve de Cordoue. Les armées, en face l'une de l'autre, couvraient les deux rives de Garigliano, dans l'attente d'une action décisive; c'étaient chaque jour de nouvelles escarmouches entre les chevaliers des deux nations. Ce fut dans l'une de ces rencontres que Bayard se signala par un fait d'armées si merveilleux que l'on se refuserait d'y croire s'il n'etant attesté par le naif témoignage de son écuyer, bistorien fidèle de sa vie.

Un parti de cavalerie espagnole s'avançait à la dérobée pour surprendre le camp français. Bayard, dont l'uil était

<sup>(1</sup> Louis de Luvembourg. (2 Biographic universelle, 3) Memoires de La Tremoille, ch. viu, p. 158.

toujours ouvert . s'en aperent. « Si commencea à dire à l'es-« cuyer Basco, son compaignon : « monseigneur l'escuyer, a mon amy, allez vistement querir de noz gens pour garder « ce pont, ou nous sommes tous perduz; ce pendant je « mettras peine de les amuser jusques à vostre venue : mais hastez-vous; a ce qu'il fist. Et le bon chevalier, la lance au poing, s'en va au hout dudit pont, où de l'autre costé es-« toient desjà les Espaignolz prestz à passer; mais comme · Iyon furieux va mettre sa lance en arrest, et donna en la " troppe, qui desjà étoit sur ledit pont. De sorte que trois « ou quatre se vont esbranler, desquelz en cheut deux en « l'eaue, qui oncques puis n'en releverent, car la rivière « estoit grosse et profonde. Cela fait, on luy tailla beaucoup a d'affaires; car si durement fut assailly, que sans trop « grande chevalerie n'eust seeu résister : mais comme ung a tigre eschauffé s'acula à la barrière du pont , à ce qu'ilz a ne gaignassent le derrière, et à coup d'espée se deffendit « si très hien que les Espaignolz ne scavoient que dire , et a ne cuvdoient point que ce feust ung homme, mais ung ena nemy (un diable). Brief, tant bien et si longuement se a maintint; que l'escuver le Basco, son compaignon, luy « amena assez noble secours, comme de cent hommes d'ara mes; lesquely arrivez firent ausdits Espaignoly balan- donner du tout le pont, et les chasserent un grand mille e de là (1), »

137. LES ÉTATS-GÉNÉRAUX DE TOURS (14 mai 1506). (LOUIS XII.)

Partie centrale.

1er etage.
Salle des EtatsGéneraux.
No 129.

Par M. Bêrako en 1836, d'apres un plafond du Louvre print par M. Brolling.

Louis XII avait convoqué les états généraux à Tours, pour le 10 mai 1506. Le 13 du même mois, dit M. de Sismondi, « il recut les députés des États dans la grande salle « du château de Plessis-lès-l'ours. Il avoit à sa droite les « cardinaux d'Ambnise et de Narbonne, le chânceher et « beaucoup de prélats; à sa gauche. François, comte d'An- « goulème, à qui il avoit donné le titre de due de Valors, les « princes du sang, les plus grands seigneurs du royaume, « le président du parlement de Pariset quelques-uns de ses « conseiller». Thomas Brieot, chanoine de Notre-Dame et « premier depute de Paris, porta la parole : il remercia le « roi d'avoir réprime la licence des gens de guerre, en « sorte qu'il n'y en avoit plus de si hardi que de rien prendre « sans payer; d'avoir abandonné à son peuple le quart des

(1) Histoire du bon chevalier sans paour et sans reprouche, ch. XXIV.

- a tailles; d'avoir enfin réformé la justice dans son royaume a et appointé partout de bons juges, tant à la cour du par-
- « lement de Paris que dans les tribunaux inférieurs. « Pour « toutes ces causes, dit-il, il devoit être appelé le roi
- s. Louis douzième, père du peuple. "Ce surnom, qui ré-
- « pondait aux sentiments de toute l'assemblée , fut recu
- « avec acclamation; le roi lui-même fut si touché qu'on le

« vit répandre des larmes. »

Bricot, interprète du von national, s'agenouilla ensuite devant le roi, avec tous les députés, pour le supplier de donner en mariage sa fille, Claude de France, au duc de Valois, qui régna après lui sous le nom de François les.

#### 138. ENTRÉE DE LOUIS XII A GÊNES (29 avril 1507).

Par M. Ary Scheffen on .... Aile du Nord.

Aile du Nord. Pavillon du Rol.

Genes, incapable de garder son orageuse liberté, s'était mise sous la protection des ducs de Milan; et, comme tout l'héritage des Sforza, elle était passée depuis huit ans aux mains de Louis XII. Mais, sous la loi même d'un maitre étranger, les vicilles haines du peuple et de la noblesse, qui jadis avaient mis en feu la république, fermentaient encore, et les lieutenants du roi de France, fidèles à leur titre de gentilshommes, n'étaient pas juges impartiaux de la querelle. Il en arriva que le peuple, anime d'une égale fureur contre les nobles et les Français, les chassa en même temps de Gênes, choisit un doge dans ses rangs, et s'ef-Torça de placer son indépendance reconquise sous la sauvegarde du pape Jules II [1] et de l'empereur Maximilien. Mais l'un et l'autre ne prétérent aux Genois que le secours d'une impuissante médiation, et Louis XII avançait avec une armée. Paul de Novi, digne du titre de doge par ses talents et par son courage, mit tout en œuvre pour défendre sa patrie : mais le cœur faillit aux Génois, et ils n'osèrent point affronter jusqu'au bout la colère du roi de France. La ville fut rendue à discrétion. Le 29 avril 1507 Louis XII fit son entrée dans Génes, à cheval, armé de toutes pièces et l'épèe nue à la main. Les magistrats, qui étaient sortis à sa rencontre, se jetèrent à ses genoux, le conjurant de pardonner à leur ville une rébellion qui n'était point dirigée contre lui. A leurs prières se joignirent celles d'une soule immense de semmes et d'ensants qui tendaient au Roi, en suppliants, des branches d'olivier. Louis XII voulait effrayer Gènes et non la ruiner; il écouta donc les nobles inspirations de la pitié, et pardonna à la ville rebelle. Fontefois les chefs de la révolte furent exceptés de ce pardon, le peuple perdit les anciens privilèges de sa constitution republicaine, et une forterese inexpugnable, qui prit le nom de bride de Génes; s'eleva en haut de la Lanterne, pour comprimer à l'avenir la turbulence de l'esprit démocratique.

139. BATAFLE D'AGNADEL (14 mai 1509).

Ar do Nord.

Par M. JOLATVET en 1937.

Louis XII irrité contre Venise, son ancienne alliée, s'était uni à l'empereur Maximilien, au roi d'Angleterre et au roi d'Espagne, pour humilier cette orgueilleuse république. Le pape Jules II, quoique jaloux avant tout de chasser d'Italie les barbares, avait accèdé à cette alliance pour faire plier sons sonascendant la puis sance vénitienne, et la tourner ensuite, avec le reste des forces de l'Italie, contre les Français et les Allemands. La ligue de Cambrai avait été concine (1509), et une bulle d'excommunication lancée contre le Boge et la république était venue en aide aux armes françaises.

Louis XII en effet était entre le premier en campagne : il avait passé l'Adda à Cassano saus rencontrer d'obstacle, et menagait de séparer les Vénitions de leurs magasins de Creme et de Gremone. L'Alvianc et Pitigliano se mettent alors en mouvement pour chercher auprès de Créme une plus sure position. Mais dans leur marche simultanée les deux armées se rencontrent fortuitement, et le combat s'engage. L'Alviane veut rappeler à lui son collègue, qui l'a devancé, mais celui-ci se refuse à courir les risques d'une hataille que le sénat a ordonné d'éviter, et le laisse seul contre toute l'armée française. Ce fut la vaillante infanterie des Brisighella, naguère formée en Romagne, et que distinguaient ses casaques à moitié rouges et blanches, qui soutint seule tout l'effort de la bataille. Ces braves gens, encouragés par l'intrépidité de leur chef, se firent toer presque jusqu'au dernier : on en compta six mille couchés par terre. Vingt canons tombérent aux mains des Français, et l'Alvime, blessé au visage, fut amené prisonnier devant Louis XII. La bataille d'Agnadel porta un coup terrible à la puissence de Venise, mais sons assurer au roi de France les conquêtes qu'il etait venu chercher : d'autres mains que les siennes devaient requeillir les fruits de sa victoire.

## 140. PRISE DE BOLOGNE (21 mai 1511).

Par MM. Lanividus el Naigeon en 1837. Aile du Nord.

Arie du Norda B.-do-chaussée, Salle nº 5.

A peine Jules II eut-il obtenu de Venise ce qu'il réclamait d'elle, qu'il s'empressa de la réconcilier avec l'Église et de s'allier avec elle contre les Français. Ferdinand lo Catholique. Henri VIII et l'empereur Maximilien entrèrent dans cette nouvelle alliance; et Louis XII, naguère le chef de la ligue de Cambrai, la vit alors, sous le nom

de sainte lique, tournée contre lui tont entière.

L'aine de cette guerre, c'était le Pape avec ses passions ardentes et irréconciliables. Il était venu s'établir à Bologne, reconquise sur la famille de Bentivoglio, et de là il poussait impetueusement toutes les forces de l'Italie contre le duc de Ferrare, allié de la France. C'est alors qu'on le vit entrer par la brèche dans les murs de la Mirandole, qu'au cœur de l'hiver il avait emportée d'assaut. Mais, après guelques pieuses hésitations de conscience, Louis XII Sétait décide à traiter en ennemi le ches de l'Eglise; et le maréchal de Trivulce, libre d'agir, s'avança par une manœuvre hardie sur Bologne. Jules II, à son approche, · fuit en toute hate vers Ravenne, pour y trouver un plus sur asile, et laisse son neveu, le duc d'Urbin, en face des Français. Le courage manqua à ce capitaine et à ses soldats, comme il avait manque au Pontife. Ils furent en un instant dispersés par l'armée française, et tel fut l'entrainement de la déronte qu'il ne cesta aux mains du vainqueur que l'artillerie et les bagages. Cette victoire, dont le principal trophée fut des bêtes de somme, recut des Français le nom derisoire de journée des aniers. Elle rendit Bolo-' gue aux Bentivoglio. La haine populaire s'exerça contre la statue en bronze de Jules II. œuvre colussale de Michel-Ange. On la jeta à has, et elle servit à fondre deux canons qui, au hout de six jours, étaient tournés par le peuple contre la citadelle.

# 141. PRISE DE BRESCIA PAR GASTON DE FOIX (19 février 1512).

Par M. Lantviffen en 1837. Aile du Nord.

Aile du Nord. R. de chaussee. Salle no 7.

La prise de Bologne fut suivie de quelques succès qui ne couterent guère plus aux armes françaises. Mais Raymond de Cardonne pe tarda pas à amener au Pape les secours de l'Espagne, et la lutte devint pour Louis XII bien autrement redoutable. C'est alors qu'il envoya en Italie son jeune neveu. Gaston de Foix, le plus impétueux capitaine qui eut paru jusqu'alors au delà des monts. Gaston commença par gagner ou intimider les Suisses, que Jules II avait appelés à son aide, et il les fit rentrer dans leurs montagnes. Le 7 février, il sauve Bologne assiègée, en y entrant a la faveur de la neige et de l'ouragan. Le 18, il était devant Brescia, où le comte Avogaro venait de relever l'étendard de Venise; le 19, il avait force cette ville, et la livrait aux impitoyables vengeances de son armée.

Dans le terrible assaut qui emporta cette place, Gaston de Foix paya de sa personne comme le plus simple chevalier, et on le vit « oster ses souliers et se mettre en eschapin de « chausses pour escalader la muraille,» Mais ce fut à Bayard qu'appartint la palme du courage pendant le combat, comme

celle de la générosité après la victoire.

« Les François, raconte son écuyer qui a écrit son hisw toire, cryoient : France! France! ceulx de la compaia gnie du hon chevalier cryoient : Bayart ! Bayart ! Les a ememys crypient : Marco! Marco! ... Mais s'ils avoyent grant cœur de deffendre, les François l'avoyent cent a fois plus grant pour entrer dedans; et vont livrer ung « assault merveilleux . par lequel ilz repousserent ung peu « les Véniciens. Quoy voyant le bon chevalier, commen-· cea à dire : Dedans! dedans, compaignons! ilz sont nos-" tres; marchez, tout est deffaict. Luy-mesme entra le pren mier et passa le rampart, et après luy plus de mille; de a sorte qu'ilz gaignévent le premier fort, et y en demoura de « tous les costez, mais peu des Francois. Le bon chevalier e eut un coup dedans le hault de la cuysse, et entra si · avant que le hout rompit, et demoura le fer et ung bout " du fust dedans. Bien cuyda estre frappe à mort de la " douleur qu'il sentit; si commencea à dire au seigneur de a Molart: Compaignon, faites marcher voz gens; la ville a est gaignée; de moy je ne saurais tirer oultre, car je suis a mort. - Le sang lui sortoit en habondance; si luy fut corce, ou là de mourir sans confession, ou se retirer - hors de la foulle avecques deux de ses archiers, lesquelz · lui estancherent au nneulx qu'ils peurent sa playe · avecques leurs chemises, qu'ils descirérent et rompirent pour ce faire (1). »

<sup>(4)</sup> Histoira du bon charatter sans paour et sans reprouche.

#### 142. BATAILLE DE RAVENNE (11 avril 1512).

Par M. Ary Scheppen en 1824. Aile du Nord.

R.-de-chaussée Salle no 8.

Raymond de Cardonne avait reculé devant l'impétuosité de Gaston de Foix. Il voulait à tout prix eviter la bataille, attendant le moment où l'edit de Maximilien, qui rappelait les lansquenets, éclaircirait les rangs de l'armee francaise. Mais Gaston, en menacant l'importante ville de Ravenne, le contraignit à en venir aux mains pour la sauver.

Les premiers succès de la journée furent pour les Espagnols, dont l'artillerie ravageait les rangs de l'infanterie ennemie, peudant que la leur, conchée sur le ventre, ne souffrait aucune perte. Cette habile disposition était l'œuvre de Pietro Navarro, dont les inventions perfectionnèrent beaucoup alors l'art militaire. Mais le chef de la gendarmerie italienne, Fabrizio Colonna, impatient de voir ses cavaliers exposes seuls à tout le feu des batteries françaises, fit un mouvement en avant, que Navarro fut force de suivre avec ses fantassins. L'impétuosité redoutable des gendarmes français reprit par là tous ses avantages. En un instant la cavalerie espagnole fut rompue et dispersée, et l'infanterie elle-même, qui avait dejà entamé le corps de lansquenets, rudement chargee, ceda le champ de bataille. Cependant elle se retirait on bon ordre, et Gaston de Foix, irrité du massacre qu'elle avait fait des siens et de l'opiniatre résistance qu'elle lui opposait encore, ordonne contre elle une dernière charge. Il est blessé et renversé de cheval, et un soldat espagnol lui traverse le corps de son épée. L'honneur de la journée n'en resta pas moins aux Français, mais trop chérement acheté par la perte du héros qui seul pouvait alors soutenir et faire triompher leur cause en Italie.

143. VICTOIRE DES FRANÇAIS SUR LA FLOTTE ANGLAISE Aile du Nord. DEVANT BREST (25 avril 1513).

R.-de-chaussée

Par M. Théodore Guein en ....

144, COMBAT DE LA CORDELIÈRE ET DE LA RÉGENTE DEVANT SAINT-MATHIEU (10 août 1513).

> Pur M. Theodore Grow en .... Aile du Nord. Pavillon du Rot.

Pendant que l'Italie était le théâtre de ces sanglantes R.-de-chaussée. guerres. Henri VIII, entre dans la sainte lique contre la

France, préparait une descente sur les côtes du royaume. Louis XII, pour écartor ce danger, fit, selon le récit de Du Bellay, « passer par le destroiet de Gibraltar quatre galères « souls la charge du capitaine Prégettt, pour résister aux a acursions que faisoient les Anglois sur la mer de Penant, e le long des costes de Normandie et Bretaigne : l'amiral « d'Angieurre, loquel avoit donné la chasse aux galères a dudit Pregent, jusque près de Brest, fut combatta par \* lesdites galères, et fut blesse ledit amiral, qui mourut « peu de jours après. De rechef, devant Saint-Mathieu en a Bretaigne, le jour de saint Laurent, lut combattu par a quatre-vingts navires angloises contre vingt bretonnes et a normandes, et estant le vent pour nous et contraire aux a Anglois, fut combattu en parcille force : et entre autres a le capitaine Primauguet, breton, capitaine de la Cordea lière, navire surpassant les autres en grandeur, que la a ruyne Anne avoit fait construire et équipper, se voyant a investy de dix ou douze navires d'Angleterre, et ne a voyant moyen de se developper, voulut vendre sa mort; a car ayant attaché la Régente d'Angleterre, qui estoit « la principale nel des Anglois, jeta feu, de sorte que u la Cordeliere et la Régente surent bruslèes, et tous les « hommes perdus, tant d'une part que d'autre (1). »

145. CHAPITRE GÉNÉRAL DE SAINT-JEAN, A RHODES, CONVOQUÉ PAR LE GRAND MAÎTRE FABRICE CA-REITE (1514).

Par M. JACOUAND en 1539.

Le sultan Sélim, conquérant de la Syrie, de l'Arabie et de l'Égypte, ne voyait plus en Orient d'autre obstacle à sa puissance que la petite He de Rhodes et les chevaliers qui l'occupaient. Tous ses projets se tournèrent de ce côté. C'est alors que l'abrice Carette (Fabrizio Carette, d'une illustre famille romaine) fut élevé à la grande maltrise de l'ordre de Saint-Jean. Réparer les ruines entassees pendant le siège que la ville avait soutenu trente-trois ans auparavant, relever et agrandir les fortifications, rappeler tous les chevaliers dispersés dans les commanderies d'Eurupe, lever de l'argent et des troupes, entin faire tête par tous les moyens possibles à l'orage qui allait fondre sur

Rhodes, tel etait le premier devoir du grand maître, telle fut sa première pensée, et, pour l'accomplir, presque au

1. Mimoires de meserre Martin Du Bellay, liv. 1.

Aile du Nord. Pavillon du Roi B.-de-chaussee tendemain de son élection, it convoqua le chapitre général de l'ordre.

Les ressources qu'il demandait lui furent toutes accordées, et Rhodes, sortie de ses ruines, fut en état de soutenir l'effort de la puissance ottomane. Mais ce n'était point à Fabrice Carette qu'il était reservé de defendre cette ville, non plus qu'à Sélim de l'attaquer. L'un et l'autre lègua cotte redoutable tache à son successeur.

## 146. FRANÇOIS I TRAVERSE LES ALPES (10 août 1516).

Prançois Ice, à peine monté sur le trène, songen à reconquérir le duché de Milan, où régnait Maximilien Sforza,
sons la protection des ballebardes suisses. Il eut bien vite
ramassé une armée, composée de l'elite de la gendarmerie
française, en même temps que d'une puissante infanterie
de lansquenets et de Gascons, pendant que ses envoyés
resserraient avec le senat de Venise cette viville alliance,
commandée par la politique, que Louis VII lui-même
avait fini par renouer, après l'avoir compue dans une vaine
fantissie de conquête. Prançois se rendit alurs à Grenoble,
et pour descendre sur les terres de son allié le marquis de
Saluces, s'engagea, à gauche du mont Genèvre, entre
Barcelonette et l'Argentière, par un sentier des Alpes
que jamais grande armée n'avait encore franchi.

On était au 10 août, et il ne restait plus de neige dans les gorges des montagnes; mais le moindre retard dans ces lieux déserts cût fait périr l'armée faute de vivres. La sagesse du vienx maréchal de Trivulce et l'intrépidité française triumphèrent de tous les obstacles : on fit sauter des roches, on jeta des ponts sur l'abune, on construisit des galeries en bois le long des pentes les plus excarpées, et toute cette pesante cavalerie, avec soixante-douze pièces de grosse artillerie et les bagages, arriva le cinquième

jour dans les plaines du marquisat de Saluces.

## 147, FRANÇOIS I<sup>et</sup> LA NUIT DE LA BATAILLE DE MARIGNAN (13 septembre 1515).

Par M. Mutano en 1617,

On négocia d'abord avec les Suisses, et François let s'efforça par tous les moyens de les faire rentrer dans son alliance. Mais une seconde armée de ces montagnards venaît de descendre en Italie, demandant impatiemment la guerre et le pillage, et le cardinal de Sion, en s'appuyant sur ces nouveaux venus, cut bientôt ramené les autres sous la bannière de Sforza, « Prenez vos piques, leur criait-il: battez « vos tambours, et marchons sans perdre de temps, pour a assouvir notre haine sur ces Français et nous abreuver

« de leur sang (1).

A ce cri de guerre les Suisses, au nombre de trentecinq mille, s'ébranlent et sortent de Milan pour aller audevant du roi de France, dont les quartiers touchaient presque aux mors de cette capitale. C'etait une mauvaise position que celle des troupes françaises en avant de Marignan, à San-Donato et Sainte-Brigitte : mais onne s'attendait pas à y être attaqué. Aussi les Suisses, arrivés au déclin du jour, commencerent par tout renverser devant eux. Ni les coups d'une batterie dirigée par le fameux Pietro Navarro, passe au service de France, ni les charges impétueuses de la gendarmerie ne les arrêtérent; et, après quatre heures de combat, à la lumière de la lune, tout ce que purent gagner les Français, fut de se replier sur une meilleure position, et de relever leurs batteries, en attendant le jour. C'est alors que, selon le langage de Martin Du Bellay, o coucha le Roy toute la nuist, armé de toutes ses pièces. " hormis son habillement de teste, sur l'affust d'un canon. « Et demanda à hoire , ledit seigneur , ajoute Fleuranges " dans ses Mémoires, car il étoit fort altéré; et y eut un " pieton qui lui alla querir de l'eau qui étoit toute pleine u de sang.... a

## 148. HATAILLE DE MARIGNAN (14 septembre 1515).

Aile du Nord. in étage. Galerie des Batailles. No 157. Par M. FRAGONARD en 1836.

Le lendemain, dès la pointe du jour, les Suisses reviorent à la charge avec plus de fureur que la veille; mais les Français étaient mieux préparés à les recevoir, et ce fut en vain qu'ils assaillirent chacque des entrées du camp l'une après l'autre. Tous leurs efforts pour s'emparer de l'artilerie qui éclaircissait leurs rangs étaient inutiles; la cavalerie ne cessait de charger sur leurs flancs, et déjà ils commençaient à chanceler, lorsque retentit le cri de guerre des Vénitiens: Saint Marc t saint Marc t et que parut l'Alviane avec une faible avant-garde, qui fut prise pour toute son armée. Les Suisses n'osèrent pas l'attendre, et se re-

(1) Histoire des Guerres de l'Italie , par P. Guichardin , tome 1 ...

plièrent en bon ordre vers Milan. Plus de douze mille d'entre cux, mais aussi plus de six mille Français etaient couches sur le champ de bataille. Ainsi finit la fameuse journée de Marignan, ce combat de geants, comme l'appelait le vieux maréchal de Trivulce, qui avait assisté à dixbuit batailles rangées.

## 149. François 1<sup>et</sup> armé chevalier par bayard (14 septembre 1515).

Par M. FRAGONARD en 1837. Aile du Nord.

Aile du Nord. R.-de-chaussee, Sallo nº 8.

- a Le soir du vendredy, dont fina la bataille à l'hona neur du roy de France, fut joye démenée parmy le camp,
  a et en parla-t-on en plusieurs manières, et s'en trouva
  a de mieux faisans les unus que les autres; mais sur tous
  a fut trouve que le bon chevalier (Bayard), par toutes les
  a deux journées, s'estoit montré tel qu'il avoit accoustumé
  a en autres lieux ou il avoit esté en parcil eas. Le Roy le
  a voulut grandement honnorer, car il prist l'ordre de
  a chevalerie de sa main. Il avoit bien raison, car de meila leur ne l'eust seeu taire (4), » François les conféra à son
  tour le même honneur au brave Fleuranges (2).
- 150. ENTREVUE DU CAMP DU DRAP D'OR (7 juin 1520).

Par M. Auguste Danay en 1837. Aile du Nord.

Aile du Nord. R.-de-chaussee, Salle nº 5.

Une rivalité inévitable devait éclater entre François les et Charles-Quint, depuis que le choix des électeurs avait mis sur la tête du dernier la couronne impériale. Cependant l'un et l'autre, dans l'attente de la lutte qui allait s'ouvrir, s'efforçaient de gagner l'alliance du roi d'Angleterre, « Qui « je défends est maitre, » disait Heuri VIII, et les empressements des deux monarques rivaux témoignaient combien il y avait de vérité dans cette orgueilleuse devise qu'il avait inscrite dans ses armes.

François les se flatta qu'il lui suffirait d'une entrevue avec le roi d'Angleterre pour en faire son ami. Mais dans son imprudence chevaleresque il n'imagina rien de mieux pour le gagner à ses intérêts que de rivaliser avec lui de magnificence. Alors ent lien entre les deux petites villes d'Ardres et de Guines la fameuse entrevue du camp du d'arten d'art.

drap d'or.

(1) Histoire du bon chevalier sans paour et sans reprouche. Il Bobert de Lamarek, III- du nom , duc de Bourlion , seigneur de Sédan et de Pleuranges, depuis marechal de France.

« Avoit fait le roy de France, dit le maréchal de Fleua ranges dans ses Mémoires, les plus helles tentes que a feurent jamais vues et le plus grand nombre. Et les prina cipales estoient de drap d'or, frisè dedans et dehors, tant « chambres, salles que galleries, et tout plein d'aultres de a drap d'or ras, et toiles d'or et d'argent. Et avoit dessus " lesdictes tentes force devises et ponunes d'or; et quand a elles estoient tendues au soleil il les faisoit beau veoir. a Et y avoit sur celle du Roy un saint Michel tout d'or, « afin qu'elle feust congneue entre les aultres; mais il « estoit tout creux. Or quand je vous ai devisé de l'esquipage e du roy de France, il faut que je vous devise de celui du a roy d'Angleterre, lequel ne fist qu'une maison; mais elle a était trop plus belle que celle des François, et de plus de constance. Et estoit assise ladicte maison aux portes de " Chines, assez proghe du châsteau, et estoit de merveilo leuse grandeur en carrure ; et estoit ladiete maison toute " de hois, de toille et de verre, et estoit la plus belle vero rine que jamais l'on vist, car la moitié de la maison étoit v toute de verrine, et vous asseure qu'il y faisoit bien clair. " Et y avoit quatre corps de maison, dont an moindre vous « cussiex logé un prince. Et estoit la cour de bonne gran-« deur; et au milieu de ladicte cour, et devant la porte, y " avoit deux belles fontaines qui jectoient par trois tuyaux, " l'un ypocras, l'autre vin et l'autre cauc... Et la cha-« pelle, de merveilleuse grandeur, et bien estoffée, tant a de reliques que de tous aultres parements; et vous a asseure que si tout cela estoit bien fourni, aussi estoient " les caves; car les maisons des deux princes, devant le a voyage, ne furent fermees à personne. »

Les deux monarques se rencontrèrent à cheval, et s'embrassèrent le lundi 7 join, jour de la Fête-Dieu. Le cérémonal de cette première rencontre avait été réglé tout entier par une convention diplomatique, suivant les lois d'une sèvère éti juette, et de manière à donner des garanties égales à la dignité et à la sureté de chaeun des deux monarques. Mais dès le lendemain matin, le roi de France, qui n'était pas homme soupconneux, alla faire visite à Henri VIII, à Guines, sans être attendn, l'éveilla luimeme et l'aida à s'habiller. Henri lui rendit confiance pour confiance, les deux cours se metèrent, et trois semaines se passèrent en fetes et en rejouissances « laissant, raconte « Martin Du Bellay, negucier leurs affaires à ceux de leur « conseil.... Par douze ou quinze jours coururent les doux « conseil.... Par douze ou quinze jours coururent les doux

a princes l'un contre l'autre, et se trouva audit tournoy a grand nombre de bons hommes d'armes, ainsi que vous a pouvez estimer; car il est à présumer qu'ils n'amenèrent a pas des pires... Je ne m'arresteray à dire les grands tria omphes et festins qui se firent là, ny la grande despense

« superflue, car il ne se peult estimer : tellement que « plusieurs y portèrent leurs moulins, leurs forests et

« leurs prez sur leurs espaules. »

Charles-Quint trouva un moyen plus habile de s'assurer l'alliance de Henri VIII: il flatta son orgueil en l'allant lui-même visiter en Angleterre, et il fit brifler aux yeux du cardinal Wolsey l'espoir de la tiare.

451. ANDRÉ DORIA. AMIRAL DE FRANÇOIS 1<sup>et</sup>, DISPERSE LA FLOTTE ESPAGNOLE DEVANT L'EMBUUCHURE DU VAR (1524).

Par M. Theodore Gunia en ....

Aile du Nord. Pavillon du Rot. R.-de-chaussec.

La rupture avait éclaté entre François I'v et Charles- R.-de-chaussee. Quint. Le connétable de Bourbon, poursuivi par la haine de Louise de Savoie, entra avec Henri VIII et l'Empereur dans un odieux complot, dont le but était le démembrement de la France. Découvert, il se réfugia auprès de Charles-Quint, auquel il conseilla d'entrer en Provence. L'Empereur lui associa le marquis de Pescaire, et leur fit passer le Var avec quinze mille hommes. Lannov, vice-roi de Naples, devait hientôt les suivre avec six mille hommes d'armes, et Ilugues de Moncade devait assurer les transports de vivres et d'artillerie, avec une flotte de seize ga-ères. De son côté, le roi de France chargea le Géneis André Doria, alors à son service, de veiller sur les côtes avec sa flotte, tandis qu'il rassemblait une armée pour venir délivrer la Provence envahie. La flottille de Doris rencontra, le 4 juillet, Philibert de Challon, prince d'Orange, l'un des seigneurs français qui avaient soivi la fortune du connétable, revenant de Barcelone avec deux voisseaux. Ils furent capturés par l'amiral de François I". Le prince d'Orange, fait prisonnier avec plusieurs seigneurs espagnols, fut enferme dans la tour de Bourges. La même flotte attaqua, le 7 juillet, devant l'embouchure du Var, la flotte espagnole de Huges de Moncade; elle lui coula à fond trois galères, et força le reste à abandonner les côtes de Provence. Cet échec, joint à l'approche de François Ier, qui venait par terre avec trente mille hommes de troupes et

quinze cents hommes d'armes, détermina le duc de Bourbon à lever le siège de Marseille qu'il avait entrepris : le sire de Chabannes le poursuivit dans sa retraite, et lui enleva une partie de ses équipages.

152. ENTRÉE DES CHEVALIERS DE L'ORDRE DE SAINT-JEAN A VITERBE (1527).

Par M. Auguste Debay en 1861.

Aile du Nord. Pavillon du Roi. Rade-chaussee.

Aile du Nord.

Pavilion du Roi.

Rhodes, arrachée à Mahomet II par l'intrépidité de Pierre d'Aubusson, était tombée aux mains de Soliman, malgré l'héroïsme du grand maître Villiers de l'Isle-Adam. Aussi illustre dans son malheur que son précécesseur l'avait éte dans sa victoire, l'Isle-Adam recueillit avec une soigneuse humanite les débris de l'ordre et de la population rhodienne, puis il alla montrer à l'Europe sa grande infortune, et s'achemina vers Rome pour intéresser le pape au maintien d'un ordre qui avait rendu tant de services à la chrétienté. La querelle de François le et de Charles-Quint, qui tenait en suspens tous les intérêts de la politique européenne, ne laissajt guére alors aux pontifes romains d'autre pensée que celle de l'indépendance du saint-siège et de l'Italie, et Clement VII, prisonnier de l'Empereur, ne pouvait être qu'un bien faible médiateur auprès de ce puissant monarque, arbitre des destinées de l'ordre. C'est alors (1527) que Villiers de l'Isle-Adam réunit ses chevaliers à Viterbe en un chapitre général. Dispersés sur les divers points de l'Europe où la guerre etait allumee, tous ne purent se readre à la convocation du grand maitre. Cependant ce fut à ce chapitre que fut remis le soin de decider si l'on con, au les chances d'une expédition pour reconquerir Rhodes, on si l'on accepterait l'île de Malte, offerte à l'ordre par Charles-Quint. Ce dernier parti prevalut; mais l'Isle-Adam, gardien solgneux des hautes prérogatives qui lui était conflées, ne consentit à recevoir le don de l'Empereur qu'à condition que la religion aurait l'entière souverainete de l'île, sans autre charge que celle de faire dire une messe tons les ans en mémoire de ce bien-

153. L'ORDRE DE SAINT-JEAN PREND POSSESSION DE L'ILE DE MALTE (26 octobre 1530).

Par M. BERTHON en 1839.

Ce sut avec une amère douleur que Villiers de l'Isle-

Adam renonça à l'île de Rhodes, si riche et si florissante, pour le stérile rocher de Malte, à peme couvert de quelques cabanes de pécheurs. Ses regards étaient toujours tournés vers l'Orient, et il y révait la conquête de la ville de Modon, en Morée, qui ent rapproche l'ordre de l'ancien theatre de sa puissance, et lui eut fourni l'espoir d'y centrer un jour. Mais l'acte de donation de l'Empereur avait eté revetu des dernières formilités, et a il ne mana quoit plus, dit Vertot, pour l'entier établissement des « chevaliers dans Malte, que le passage du grand maltre, du « conseil et de tous les chevaliers dans cette ile. On embara qua d'abord sur cinq galères, deux grandes caraques et a differents vaisseaux de transport, ce peuple de Rhodes, « qui s'étoit attaché à la fortune et à la suite de la religion. a On mit dans les vaisseaux les effets et les titres de l'ordre. « avec des meubles, des vivres et des munitions de guerre « et de bouche. Un grand nombre de chevaliers et de troua pes qui étoient à leur solde passèrent sur cette petite flotte a qui, avant d'arriver, essuva une furieuse tempète, dans « laquelle une galère, qui echoua contre un écueil, fut ena tièrement brisée. Une des caraques pensa aussi périr en a s'enfonçant dans le sable; mais un vent contraire la reo leva, et on la remit à flot... Ceux qui tournent tout en augures ne manquerent pas de publier que le ciel, par cet « evenement particulier, sombloit designer la destinée de a l'ordre qui, après avoir essuye tant d'orages et de périls, a se fixeroit enfin heureusement dans l'île de Malte.....

« Le grand maître, le conseil et les principaux com-« mandeura entrerent dans le grand port le 26 octobre, « et après être debarqués, ils allèrent droit à l'église « paroissiale de Saint-Laurent. Après y avoir rendu leurs » premiers bommages à celui que l'ordre reconnaissoit « pour son unique souverain, on se rendit au bourg situé

a au pied du château Saint-Ange (1), etc... »

#### 154. Entrevue de françois i<sup>ce</sup> et du pape clément vii a marseille (13 octobre 1533).

Par MM. Lantviene et X. Durne en 1837. Aile du Nord.

R.-de-chaussée. Salle nº 8.

Clément VII, jaloux de rétablir en Italie l'équilibre violemment rompu par le traité de Cambrai, en 1529, songeait à s'allier le plus étroitement possible avec le roi de

(1) Histoire de Malte, liv. 1X.

France. Il lui avait fait offrir sa nièce, la fameuse Catherine de Médicis pour le joune duc d'Orléans, depuis Henri II, et s'était engagé, malgré ses infirmités et son grand age,

à venir trouver Francois Ier à Marseille.

Cette entrevue ent lieu comme elle avait été convenue. François les, en prodiguant au chef de l'Église les plus humbles marques de respect, trompa l'espoir de Henri VIII qui s'etait flatté de l'entrainer dans sa révolte contre le Baint-Siège. Il resta fidèle en toute chose au titre de roi trèschrétien. Le mariage du duc d'Orléans avec Catherine fut conclu ; seulement la dot de la jeune princesse se borna à cent mille écus en argent comptant, et les trois magnifiques joyaux que promettait d'y joindre la forfanterie de l'ambassadeur pontifical, Gènes, Milan et Naples ue sortireat pas des mains de l'Empereur.

155. UNE FLOTTE ÉQUIPÉE PAR ANGO, ARMATEUR DIEP-POIS, BLOQUE LISBONNE (1538).

Par M. Théodore Gunin en ....

Arte du Nord. Pavillon du Roi R.-de-chaussee.

Ango s'était enrichi par ses voyages et par d'heureuses spéculations, et était devenu le plus puissant armateur de Dieppe. Sa fortune était si considérable, son hôtel si magnifique. son train de vie si somptueux, qu'à l'époque de l'un des voyages de François l'ancies côtes de Normandie, ce prince logea dans l'hôtel d'Ango, et celui-ci se chargea soul de la reception du monarque. Pour prix de sa magnifique réception, il recut la nomination de gouverneur de la ville et château de Dieppe. Cependant les Portugais avaient, en pleipe paix, attaqué et pris un des vaisseaux de l'armateur dieppois. Sans s'effrayer de la grandeur de l'entreprise, Angorésolut de tirer vengeance de cet acte déloyal, équipa dixsept batiments, tant grands que petits, et tit bloquer le port de Lisbonne, pendant que les flottes portugaises étaient occupées dans les Indes. Parvenue à l'embouchure du Tage, l'escadre dieppoises'empara d'une fonle de petits bâtiments, fit une descente, ravagea la côte, et, se portant rapidement d'une rive à l'autre, dejoua tontes les opérations militaires d'un ennemi qui était soin de s'attendre à une telle activité. La rivalite entre les Dieppois et les Portugais venait de leurs expeditions dans l'Inde et l'Afrique, où, des l'an 1364, les navigateurs dieppois avaient eté chercher le poivre et l'ivoire dans des contrees jusqu'alors inconnues. Ango ne cessa ses hostilites que lorsque le roi de Portugal eut adressé un ambassadeur au roi de France, qui le renvoya à Dieppe pour qu'il entrât en négociation avec l'auteur de l'expedition.

156. JACQUES CARTIER, AVEC TROIS BATTMENTS, RE-MONTE LE FLEUVE SAINT-LAURENT QU'IL VIENT DE DECOUVEIR (1535).

Par M. Théodore Gupin en .... Ade du Nord Payallon du Rot

Jacques Cartier, pavigateur de Saint-Malo, s'était pro- R. de chaussee. posé à Philippe de Chabot, grand amiral de France, pour aller visiter les terres de l'Amérique septentrionale désignees sous le nom de Terre-Neure. Cette demande ayant été présentee au roi par le grand amiral, François I" avait charge Cartier lui-même d'executer ses projets ; et dans un premier voyage, en 1531, il avait découvert le golfe Saint-Laurent et l'embouchure de ce fleuve. Mais l'approrhe de la mauvaise saison l'avait rappelé avant qu'il eut eu le temps de pousser plus loin ses découvertes. Sur le récit de son vovage, le Roi ordonna un armement plus considérable que le premier : on équipa un batiment de cent vingt tonneaux, que Cartier commanda; on en mit sous ses ordres un autre de soixante tonneaux, et un troisième de quarante, propre à entrer dans les rivières où il n'y aurait pas assez d'eau pour les deux autres. Plusieurs jennes gens de distinction s'embarquerent avec Jacques Cartier en qualité de voluntaires. Cette campagne commença par un acte public de religion. Le jour de la l'entecète les capitaines et les équipages firent ensemble leurs dévotions dans la cathédrale de Saint-Malo, et recurent ensuite la bénediction de l'éveque. Ils mirent à la voile le 19 mai 1535. Leur trajet pour se rendre à Terre-Neuve fut long et pénible ; le mauvais temps sépara les hâtiments; mais ils se réunirent dans le detroit de Belle-Isle, où l'on avait assigne un rendezvous. Cartier, dons sa première campagne, avait prolonge les côtes du golfe Saint-Laurent qui sont au sud du détroit de Belle-Isle; dans celle-ci, il ne s'écarta pas de la côte eptentrionale, et pénètra, presque en ligne droite, dans intérieur du fleuve. Il le visite avec soin, et s'avanca sept ou huit lieues au delà de l'endroit où depuis la Le de Québec a ôte batio. La rivière près de laquelle la are mouilla recut le nom de Sainte-Croix; mais la posqu' lui a donné celui de Jacques Cartier. Cartier remonta ic ses canots jusqu'à un village que les habitants appe-Tent Hochelaga, et sur les runes duquel s'éleva plus tard

la ville de Montréal, situee à plus de cent cinquante lieues marines de l'embouchure du fleuve. A près un hiver rigoureux passe à Sainte-Croix, pendant lequel ses compagnons furent decimès par le scorbut, maladic encore inconnue aux navigateurs frauçais, Cartier se rembarqua, le 6 mai 1536, avec deux batiments, n'ayant plus assez de monde pour le troisième, et sortit du fleuve par le canal qui est au sud de l'île d'Anticosti, et qu'il avait pris, en 1534, pour un golfe; il vint ensuite chercher le passage qu'il avait supposé, à la même époque, devoir exister au sud de Terre-Neuve; il le trouva, et complèta, par cette dernière découverte, celle du fleuve et du golfe Saint-Laurent. Les bâtiments arrivèrent à Saint-Malo le 16 juillet 1536. Jacques Cartier montra ainsi aux Français la route du Canada (1).

157. FONDATION DU COLLÉGE ROYAL PAR FRANÇOIS (° (1539).

Par M. DELORME en ....

Aile du Nord. Pavillon du Roj. 1er etage.

François In a reçu de son siècle et de la postérité le surnom glorieux de Restaurateur des lettres. Non content, en effet, d'emprunter à l'Italie l'éclat des arts dont elle était revetue, ce prince mit tous ses soins à faire fleurir en France l'étude des langues et des litteratures de l'antiquité. C'est à cette pensée qu'est du l'établissement du collège

royal

François I<sup>e1</sup> en concut le projet dès les premières années de son règne. En 1517 il ordonna que sur le terrain de l'hôtel de Nesle s'élevat le collège des trois langues, ainsi nommé parce qu'il devait être spécialement consacré à l'enseignement de l'hebreu, du grec et du latin. Une rente apnuelle de cinquante mille sous était allouée à cette grande fondation, et l'enceinte ne devait pas reufermer moins de six cents écoliers C'était à Erasme, le plus renommé des savants de cette époque, que François In voulait confier la direction du nouvel etablissement. Autour de lui devaient se ranger Guillaume Budé, Pierre Danés et quelques-uns de ces Grent fugitifs qui, depuis le milieu du xv' siècle, étaient verres apporter à l'Occident les trésors de la langue d'Homèreité. de Platon. Mais les grandes distractions de la guerneurs permirent pas à François de realiser immediatement ett. les toute son etendue cette noble pensee. Il institua d'ivoige les trois chaires d'hébreu, de grec et de latin; quela ses

années après il v ajouta l'enseignement des mathématiques, de la philosophie greeque et de la medecine : ce ne fut que vers la fin de 1539 qu'il approuva les plans sur lesquels le college devait être bâti.

158, FRANÇOIS I<sup>er</sup> et charles-quint visitant les tom-BEAUX DE SAINT-DENIS (janvier 1540).

> Par M. Nonnil's en 1837. Aile du Nord. d'après le tableau du baren Gros. Il de-chaussee.

Salle no 8.

Charles-Quint, ayant à punir les Gantois depuis trois ans révoltés contre lui, s'empressa d'agréer l'invitation que lui fit le roi de France de traverser son royaume. De la frontière d'Espagne à celle de Flandre l'accueil qu'il recut fut partout magnifique, et la France sembla se plaire à élaler devant son puissant ennemi tout ce qu'elle avait de grandeur et de richesse. François ler s'avança au-devant de lui jusqu'à Chritellerault, et le conduisit à Paris au milieu d'une succession pompeuse de réjouissances et de fêtes. Sa courtoisie envers son hôte égala sa magnificence : partout on le vit à côté de l'Empereur prendre le second rang, et lorsqu'en témoignage d'allègresse les prisons furent ouvertes, la liberté fut rendue aux captifs au nom de Sa Majesté Impériale. Charles-Quint passa huit jours à Paris. C'est alors que, suivant les traditions de l'abbaye de Saint-Denis, les deux monarques visitèrent ensemble l'ancienne basilique, où étaient déposés les restes des rois de France.

159. BATAILLE DE CERISOLES (14 avril 1544).

Par M. Schautz en 1837. Alls da Nord. Salle no 8.

Le marquis del Guasto (1), qui commandait en Italie les troupes impériales, avait concu le hardi projet dese jeter sur Lyon par la Savoie, et ses premiers succès semblaient lui en promettre le facile accomplissement. C'est alors que François les mit à la tete de son armée de Piémont le comte d'Enghien (1), jeune prince de la maison de Bourbon, dont la bouillante ardeur rendit bientot l'offensive aux Français.

Montluc raconte comment ce fut lui qui, par l'entrainement de sa vivacité gasconne, obtint du Roi, que ses revers avaient rendu timide, la permission de livrer la bataille. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette permission apportée par lui dans le camp, près de Cerisoles, y fut accueillie avec un

(1) Alphonse d'Avalos. (2) François de Bourbon.

incroyable enthousiasme. L'armée française était un peu inférieure par le nombre, et, ce qui était pis, le coute d'Enghien, en quittant impandemment une position qu'il occupait la veille, avait laisse à l'ennemi l'avantage du terrain. Au point où en étaient les choses, il crut qu'il n'en devait

pas moins donner la bataitle.

Elle fut livrée le lundi de Paques, 14 avril 1314. Del Guasto restait immobile dans sa forte position sans que les Français se hasardassent à l'attaquer : quelques arquebusiers escarmouchaient seulement dans la plaine. Enfin un mouvement du sire de Taix (1) attire les lausquenets de l'armée impériale, qui se lancent contre les Suisses. Le choc de cette pesante masse d'infanterie fut vaillamment soutenu ; les gendarmes du sire de Boutières (2) par une charge heureuse achés ent de la compre, et le marquis del Guasto lui-même fut entrainé dans la déronte. Cependant à son aile gauche ses vieilles bandes espagnoles n'avaient point perdu l'avantage : l'infanterie italienne et provençale de l'armée française avait fui devant elles, et tout l'effort du comte d'Enghien s'était porté dès lors de ce côté. Deux fois enqueté par son impétueuse valeur il avait traversé de part en part ces épais bataillons; mais dans ces deux charges l'élite de sa chevalerie était tombée à ses côtés ; les plis du terrain lui dérobant le reste de son armée, il la croyait tout entière en fuite, et ne songeait plus, avec la poignée de braves gens qui l'entouraient, qu'à vendre chèrement sa vie, lorsque parut le corps de bataille victorioux des lansquenets. L'infanterie espagnole recula à ce coup. et le comte d'Enghien se lança à sa poursuite. Le carnage fut épouvantable : les Suisses, qui avaient à exercer contre les Espagnols de sanglantes représailles, ne firent aucun quartier. Du Bellay porte à douze mille hommes le nombre des morts de l'armée canemie. La victoire de Cerisoles facilità quelques mois plus tard la conclusion de la paix de Crepy en Valois.

160. Levée du siège de metz (janvier 1553).

Par M. Eugéne Deventa en 1837.

Aile du Nord. A-de chaussée. Solle po 9.

Henri II, allié à l'électeur Maurice de Saxe, qui vensit de relever en Allemagne le drapeau de la réforme, avait declaré la guerre à Charles-Quint, et dès le début des hostilités

(1) Jean de Talx, grand-maître de l'artillerie de France, 1) Guigues Guiffrey de Bouheres, houtenant-general pour le roi en Piemons-

s'était emparé de Metz par surprise. Charles-Quint, menacé d'un double péril, pourvut su plus pressé en concluent à Passau la paix de religion, et. tourisent alors toutes ses forces contre la France, il marcha sur Metz pour rendre à l'empire cette place si importante. Mais François de Lorraine, duc detiuise, s'y était enfermé avec des ingenieurs italiens pour la defendre; il avait donné lui-même à la jeune noblesse qui l'entourait l'exemple de prendre la hotte et de porter de la terre aux bastions; et en peu de temps. Metz avec sa

garnison était devenne une place imprenable.

Aussi ce fut vainement que Charles-Quint vint l'attaquer avec soixante mille hommes et une redoutable artillerie (31 oct. 1552); son génie opiniatre s'y fatigna. Depuis quelque temps les forces de son corps ne sullisaient plus à l'activité de sa pensée : on le vit, au bout de peu de jourg. incapable de supporter les travaux du siège, se faire transporter à Thionville, et laisser la conduite des opérations au duc d'Albe (1). Mais cette antre volonte de fer se brisa contre l'heroique resistance de la neblesse française. Chaque brèche ouverte laissait voir une nouvelle muraille élevee par derrière; chaque assaut était repoussé par une jeunesse ardente à se jeter au-devant du péril; enfin il était desenu impossible de ramener à l'attaque les Impériaux décourages. Charles-Quint voulut essayer encore une fois sur ses soldats le magique effet de sa présence ; il se fit porter au milieu du camp : leur courage en fut ranime; mais des renforts étaient arrivés à la garnison française, et ce dernier effort fut encore impuismut. Cependant l'armée espagnole commençait à être atteinte par les maladies; les hommes, enfoncés dans une fange glacée, y périssaient par milliers; Charles-Quint reconnut l'arrêt de la fortune qui n'aime point les vieillards, et se decida à lever le siège vers la mi-janvier 1553. Il avait tiré onze mille coups de canon et perdu trente mille soldats.

Il laissait derrière lui un nombre considérable de malades, victimes abandonnees à une mort certaine, si l'on eux suivi à leur égard le triste droit de la guerre à cette epoque. Mais le duc de Guise donna l'exemple de l'humanité comme il avait donné cetui du courage : « Nous trouvions, « dut Vicilleville, des soldats par grands troupeaux de dia verses nations, malades à la mort, qui étoient renversés « sur la houe; d'autres assis sur de grosses pierres, ayant « les jambes dans les fanges, gelees jusques aux genoux,

<sup>(1)</sup> Perdinand Alvarez de Tolède, depuis gouverneur des Pays-Bas,

« qu'ils ne pouvoient ravoir, criant misericorde, et nous e priant de les achever de tuer. En quoi M. de Guise « exerça grandement la charité, car il en fit porter plus « de soixante à l'hopital pour les faire traiter et guérir ; e et à son exemple, les princes et les seigneurs firent de « semblable. Si bien qu'il en fut tiré plus de trois cents de « cette horrible misère ; mais à la plupart il falloit couper « les jambes, car elles etoient mortes et gelées. »

## 161. NAISSANCE DE BENRI IV (13 décembre 1553).

Par M. REvoit en 1817.

Henri IV naquit à Pau, le 13 décembre 1553. « Avant « cela, dit Péréfixe, le Roi Henry d'Albret avoit fait son testament que sa fille avoit grande envie de voir.... Elle a n'osoit lui en parler; mais étant averti de son désir, il lui a promit qu'il le lui mettroit entre les mains, lorsqu'elle « lui auroit montré ce qu'elle portoit dans ses flancs ; mais a à condition que dans l'enfantement elle lui chanteroit une a chanson, afin, lui dit-il, que tu ne me fasses pas un ena fant pleureux et rechigné. La Princesse le lui promit, et e eut tant de courage, que malgre les grandes douleurs a qu'elle souffroit, elle lui tint parole, et en chanta une en « son langage béarnois aussitôt qu'elle l'entendit entrer a dans sa chambre. L'on remarqua que l'enfant, contre a l'ordre commun de la nature, vint au monde sans pleua rer et sans crier..... « Si-tôt qu'il fut ne, le grand-père l'emporta dans le a pan de sa robe en sa chambre, et donna son testament,

a qui étoit dans une bolte d'or, à sa fille, en lui disant, a ma fille, voilà qui est à vous, et ceci est à moi. Quand il a tint l'enfant, il frotta ses petites lèvres d'une gousse a d'ail, et lui fit sucer une goutte de vin dans sa coupe « d'or, afin de lui rendre le tempérament plus mâle et plus w vigoureux (1). n

## 162. COMBAT DE RENTY (13 août 1554).

HENRI II DONNE LE COLLIER DE SON ORDRE AU MARÉ-CHAL DE TAVANNES.

Par Nicolas-Goy Barner en 1789.

Aile du Nord. li-de-chaussée. balle no 9.

La guerre continuait, mais faiblement soutenue par les deux monarques, dont le trésor était également èpuisé. Charles-Quint, porté en litière avec huit mille hommes pour cortège plutôt que pour armée, manœuvrait le long

(1) Bistoire de Henri le Grand, par Hardouin de Perelize, le partie,

de sa frontière des Pays-Bas, convrant ses places les unes après les outres. Henri II. de son coté, suivait une marche paraffèle à celle de l'Empereur, se jetant sur toutes les villes qu'il pouvait surprendre, et mettant une triste gloire à « laisser toujours après lui, pour ses brisées, feux, « flammes, funces et toute calamité. » L'armée française avait ainsi marqué son passage depuis la frontière du pays de Liège jusqu'au cœur de l'Artois, à quelques lieues de la mer, lorsqu'elle arriva devant Renty, petite forteresse qu'elle entreprit d'assièger. L'Empereur, retrauché dans ses positions, demoura d'abord spectateur immobile de ce siège; « mais à la fin le regret et honte qu'il avoit de lais-« ser ainsi destruire et ruiner son pais, et devant ses yeux « prendre et forcer cette place, se mélèrent tellement en-« semble que, se fesant ennemy de sa peur, résolut tenter « fortune et faire tous ses efforts , quoi qu'il en peust adve-

a nir, pour la secourir et garder (1). »

Il fit done un mouvement en avant pour s'emparer d'un petit bois qu'occupaient les Français, et d'où il se flattait de détruire les batteries qu'ils dirigeaient contre la place. La cavalerie légère du duc de Savoie, et les reitres du comte Volrad de Schwartzemberg, «tous noirs comme beaux « diables, afin de mieux intimider l'ennemi, » donnérent dans le bois avec une telle impétuosité qu'en un moment les arqueliusiers français en furent délogés, et la gendarmerie qui les soutenait dispersée ou couchée par terre. Mais le duc de Guise, avec le sire de Tavannes (21, rallie surle-champ les fuyards, appelle à lui la cavalerie légère du due d'Aumale (3), et chargeant à son tour les Imperiaux, rejette leurs pistoliers en désordre sur le bataillon de leurs lansquencts qui se débandent. Au même moment le duc de Nevers (3) avec son régiment s'était jeté « au travers de a l'arquebuserie espagnole, qu'il avoit toute renversée et « mise à vau de route. » On ne laissa pas aux Impériaux lo temps de se rallier. L'amiral de Coligny (3), babile à saisir l'instant décisif, lance à leur poursuite une partie de sa troupe pendant que Tavannes, à la tête de ses gendarmes, achevait, comme il avait commence, la victoire. Henri II recompensa sa vaillance sur le champ de bataille même, en détachant de son cou le collier de son ordre pour l'en décorer. Le combat de Renty coûta près de deux mille hommes à l'armée espagnole.

<sup>(\*)</sup> Mémoires de F. de Rabstin, liv. VI., p. 283. (\*) Gaspard de Saulx, marcehal de France. (\*) Claude de Lorraine, grand-veneur de France. (\*) François de Cleves, les du nom. (\*) Gaspard de Coligny, lie du nom.

163. D'ESPINEVILLE, DE HARFLEUR, BRULE UNE FLOTTE HOLLANDAISE DE VINGT-DEUX VAISSEAUX SUR LES COTES D'ANGLETERRE (2001 1555).

Ade du Nord. Pavillon du Roi B. dechiussee Par M. Théodore Gupin en ....

Au milieu de cette guerre, dont les succès étaient depuis trois and si incertains, un trait d'audace, qui fit l'admiration de tous les gens de mer de la France et de l'Europe, vint porter un rude coup au commerce si prospère des Pays-Bas. C'était en l'année 1555. La gouvernante des Pays-Bas (1', au mepris du droit des gens, venait de saisir et de confisquer à son profit tons les navires français trafiquant dans les ports de la Flandre. Il fallait tirer prompte vengeance de cetaffront. Henri II donna l'ordre à Coligny, son amiral, de mettre une flotte en mer. Malheureusement les ports étaient vides; la France n'avait de valsseaux que sur les chantiers, « Je ne connais, dit l'amiral, que les bourgeois et les marchands de Dieppe qui puissent fournir une flotte à votre majesté. » Il fallut donc avoir recours aux Dieppois: ceux-ci, siers de cet honneur, répondirent qu'ils ne demandaient au roi que la moitie des frais de l'armement, faisant du reste leur affaire. La seule condition qu'ils mettaient à leur offre, c'était que les capitaines de vaisseaux seraient tous enfants de la ville, afin que, s'il y avait de l'honneur à conquerir, il ne revint qu'à cux. Les choses ainsi conclues, dix-neuf navires, ou plutôt dixneul bateaux pécheurs, dont les plus forts n'étaient que de cent vingt tonneaux, furent équipés et armés en guerre On conserve a Dieppe le nom de ces illustres bateaux pecheurs, c'étaient : le Saint-Nicolas , l'Emerillon , le Faucon, l'Ange, la Burbe, la Lecrière, la Palme, le Soleil , lo Saint-Jean , l'Once , la Relette , la Comtesse , la Gentille, le Petit-Coq, le Petit-Dragon, le Redoute, le Riars, et deux petites goëlettes ou barques dont on ne dit pas les noms. Les capitaines élurent pour chef de cette petite esculre Louis de Bures, sieur d'Espineville, qui montait le Saint-Nicolae. Cellany lui envoya une commission signée du roi ; en le remerciant , au nom de sa majesté , de ce que lui et les siens entreprenaient pour l'honneur du royaume.

Le 5 aout 1555 la flottille sort du port par une helle matinée, et va mouiller sur une ligne au milieu de la Man-

Marie d'Autriche , sorut de Charles-Quint.

che, en vue de Douvres et de Boulogne, attendant qu'il vint à passer quelques vaisseaux sous pavillon de Flandre. Le 11 août, au point du jour, vingt-quatre grandes voiles furent signalées au sud-ouest: c'était une flotte flamande, toute composée de hourques, espèces de grands vaisseaux élevés et fort longs, bien armés de canons, et du port de quatre à cinq cents tonneaux. Ces vingt-quatre navires arrivaient d'Espagne, charges d'épices et de marchandises pour les Pays-Bas. Se reposant sur la force et le nombre de ses embarcations, l'ennemi s'avancait à pleines voiles, sans daigner donner la moindre attention aux barques qu'il apercevait devant lui. Cependant les Dieppois, jugeant que c'était jouer gros jeu, mais ne voulant à aucun prix gagner le large, s'étaient déja rangès en bataille. Aides par la marée, et cinglant avec adresse, ils se trouvérent tont à coup et comme à l'improviste au milieu de l'escadre ennemie. Les Flamands, lourds de leur naturel, et rendus plus pesants par la confiance en leurs forces, avaient à peine eu le temps de lacher une bordee de leur formidable artiflerie, que dejà le harpon était lance sur leurs navires. Les Dieppois. la hache et la pique à la main, s'élançaient à l'abordage : ce n'était déjà plus un combat, c'était un assaut. Les Flamands, quittant leurs canons, se défendirent en gens de cœpr, à coups d'arquebuse, de grenades et de lance. La mèlée devint furieuse, et le brave chef des Dieppois, le capitaine d'Espineville, fut blesse mortellement. On se battait avec tant de rage que personne ne s'en aperçut : mais tout à coup des torrents de flammes et de fumée s'élèvent d'une des hourques, et au même instant la Palme, montée par le capitaine dieppois Beaucousin, paraît aussi toute en feu. Beaucousin, sur le point d'être accablé, avait fait jeter sur cette hourque, qu'il tenait harponnee, des lances à feu et des matières combustibles; mais n'avant pu se degager assez vite, son propre vaisseau avait eté atteint par les flammes. Aussitot tout change de face : il ne s'agit plus de se battre, mais d'éviter l'incendie, de s'isoler de ces deux malheureux navires enflammés. Dans cette horrible confusion, trois vaisseaux dieppois sont ecrases entre deux hourques énormes et coules bas, corps et biens. Par bonheur, les autres parviennent à se degager et à gagner le baut du vent. Les Flamands, au contraire, moins alertes à la manœnvre, ne peuvent manier leurs gros et lourds bătiments; on en voit jusqu'à douze s'engloutir à demi consumés dans les flots. Ceux qui s'échappent sont assaillis par les Dieppois, qui leur font la chasse, les entourent,

les attaquent de nouveau à l'altordage, et finissent par s'en emparer. Le lendemain, 12 aout, dès le matin, la flottille, veuve de son capitaine, et reduite à quatorze ou quinze voiles, mais victorieuse, et trainant à la remorque six de ces grandes hourques flamandes chargées de poivre, d'alun, de riches denrées, rentra dans son port de l'ueppe, en présence de toute la population répandue sur le rivage, au bruit des cloches et de toute l'artillerie des remparts.

16%. LE CHEVALIER DE LA VILLEGAGNON ENTRE DANS' LE BIO-JANEIRO (10 novembre 1555).

Par M. Theodore Guain en . . . .

Arie du Nord. Pavillon du Roi. A.-de-chaussée.

Le chevalier de La Villegagnon, nommé vice-amiral de Bretagne par Henri II, sollicita la permission d'aller former un établissement en Amérique, pour détourner de ce côte l'attention des Espagnols, et affaiblir ainsi leurs forces. Villegagnon s'assura la protection de l'amiral de Coligny, en fasant entendre que son projet était d'ouvrir aux protestants un asile contre les persecutions; il obtint ainsi une somme de dix mille livres pour les premiers besoins de la colonie, avec deux vaisseaux de deux cents tonneaux. abondamment pourvus, bien armes, et sur lesquels on embarqua une compagnie d'artificiers, de soldats et de nobles aventuriers. Le 12 juillet 1555 il partit du Havre, qui portait à cette époque le nom de Franciscopole. La tempête et une voie d'eau forcerent le vaisseau qu'il montait à se réfugier à Dieppe pour se réparer. Une partie des artificiers et des nobles aventuriers, que la mer avait rendus malades, profitérent de cette relache pour abandonner l'expédition; cette désertion réduisit les forces de Villegagnon. mais ne l'arrêta point. Après une navigation pénible, il arriva, le 10 novembre, à l'embouchure du fleuve Ganabara de Rio-Janeiro). Il avait songé d'abord à former son etablissement en terre ferme : mais diverses raisons l'ayant fait changer d'avis, il se décida à batic un fort en bois sur un rocher de cent pieds de long et soixante de large, situé au milieu du détroit que forme l'entrée du fleuve. Il comp-. tait se readre ainsi maitre de la passe; mais il ne tarda pas à reconnuitre que les eaux, à marce haute, couvraient ses constructions, et il se refugia alors dans une lle d'un mille de circonference, placée une lieue plus haut et entource de rochers. Cette ile n'avait qu'un seul port, commande par deux minences qu'il fortifia. Il fixa sa résidence au centre de l'île, sur un rocher de cinquante pieds de

haut, sous lequel il creusa des magasins, et qu'il nomma fort Coligny, en l'honneur de son protecteur (1).

# 165. ÉTATS-GÉNÉRAUX DE PARIS (6 janvier 1558).

Par M. Jean ALAUX en 1841. Partie centrale.

Nn 139,

Henri II, à qui de nouvelles ressources étaient nécessai- Salle des Etatsres pour soutenir le fardeau d'une guerre si longue et si ruineuse, résolut, après une interruption de près de cinquante ans, de convoquer les états-généraux. L'autorité royale domina sans controle dans cette assemblée, où elle fit sièger la magistrature comme un quatrième ordre, avec une représentation séparée de celle du tiers état.

La reunion eut lieu le 6 janvier 1558, au Palais, dans la chambre de Saint-Louis. « La salle étoit ornée avec ma-« gnificence, le Roi étoit sur son trone, et les plus grands a seigneurs l'entouroient ou siègeoient au-dessons de lui. a Henri II adressa un discours à ses sujets, dans lequel il « leur rendoit compte de ses efforts pour tenir tête à la a maison d'Autriche, et de ses besoins. Le cardinal de Lor-« raine (\*) prit ensuite la parole au nom du elergé; son « discours fut long et diffus, plein d'éloges de lui-même et a de flatteries adressées au Roi; il promit que l'Eglise con-« tribueroit pour des sommes considérables. Le duc de Ne-« vers (") parla ensuite au nom de la noblesse, et en peu de a mots, il dit qu'elle étoit toujours prête à prodiguer son « sang et ses hiens pour la défense du royaume. Jean de « Saint-André parla au nom du parlement, mais à ge-« noux, à la différence des deux autres orateurs ; il remercia « le Roi d'avoir formé de la magistrature un ordre nouveau, « et il lui offrit en retour les biens et la vie de ceux pour a lesquels il parloit. Andre Guillart du Mortier, enfin. « l'orateur du tiers état, se jeta aussi à genoux ; et après « avoir loué le Roi de la générosité avec laquelle il repoussoit « une paix qui ne seroit pas glorieuse, il déclara que le e peuple, quoique accable d'impôts, sentoit qu'il devoit a tout au Roi, et lui fourniroit encore de grosses sommes a pour mener à fin la guerre... Le garde des sceaux, Bera trandi (1), qui avoit recemment été fait cardinal, vint en-« suite prendre de même à genoux les ordres du Roi, puis il

<sup>(1)</sup> Biographie universelle, t. XLIX. (2) Charles de Lorraine, due de Chevreuse, archevêque, duc de Reuns. (3) Louis de Gonzague, pair de France. (4) Jean Bertrand ou Bertrandi, cardinal, archevêque de Scos.

« répondit à spus. Il promit en particulier au tiers état que « le Roi recevroit avec bonté un cahier de ses doléances (1), »

166. PRISE DE CALAIS PAR LE DUC DE GUISE (9 jany, 1558).

Par M. Рісот en 1837.

Arie da Midi-1 etage-1 alorse des Itatailles: No 137.

La bataille de Saint-Quentin avait porté un coup terrible à la France: le connetable de Montmorency (2), le maréchal de Saint-André (2), l'amiral de Coligny (5) étaient prisonniers aux mains des Espagnols. On appela d'Italie le duc de Guise, François de Lorraine, comme seul capable de soutenir la fortune chancelante du royaume. Ce grand homme comprit qu'il fallait au plus tôt, par un coup d'éclat, relever la renommée des armes françaises. Sans attendre le printemps, époque ordinaire du renouvellement des hostilités, il resolut de surprendre Calais au cœur même de l'hiver.

Plusieurs plans avaient ête formés déjà pour s'emparer de cette place, et le maréchal de Strozzi avait eu la hardiesse d'y pénétrer sous un déguisement pour en reconnaitre les fortilieations. Il avait trouvé la garnison faible et la ville entièrement délaissée par la reine Marie, dont l'attention était toute à la grande querelle de religion qu'elle soutenait en Augleterre. Mais le succès dépendait surtout du secret et de la promptitude. L'armée française, rassemblée à la frontière du nord, semblait n'être là que pour faire face à un ennemi victorieux. Une manœuvre hardie la transporte tout à coup sous les murs de Calais, et le duc de Guise arrive de la cour le 1er janvier 1558 pour en prendre le commandement. Des le premier jour, deux forts qui defendaient la ville sont emportés. Trois jours après, la breche était ouverte et la citadelle prise d'assaut. Lord Wentworth, qui commandait les Anglais, réduit à une garnison de huit ou neuf cents homines, comprit qu'une plus longue résistance clait inutile; il demanda à capituler, et, le 9 janvier, la ville fut remise aux Français. Il y avait un peu plus de deux cent dix ans (1347) qu'Edouard III l'avait enlevée à Philippe de Valois. Guines se rendit onze jours après, et ainsi furent effacees les dernières traces de la domination anglaise dans le royaume.

167. PRISE DE THIONVILLE (23 juin 1558).

Attridu Vard Ledrichaussee. Salle is 2.

Par Mes HAUDEBOURT on 1837.

La prise de Thionville par le duc de Guise suivit de six

<sup>(1)</sup> Histoire des Français, par M. de Sismondi, t. XVIII, ch. XIV. (2) Anne de Montmotones, 3 Jusques d'Albon, seigneur de Sajat-André-(3) Gaspard de Cobgny, III du nom.

mois celle de Calais. Les Espagnols ne s'attendaient pas à être attaqués, et la garmson de la place était faible. Elle fit cependant une courageuse résistance, qui força les Français à changer leurs batteries. C'est au milieu de cette opération que fut tué le maréchal de Strozzi, le plus illustre de ces patriotes florentins qui étaient venus dans les armées françaises poursuivre contre l'Espagne la vengeance de leur patrie asservie. Le lendemain 22 juin, Thionville capitula. Cet avantage, quoique peu important, ajouta au renom du duc de Guise, environné déjà de la faveur publique, et élevé au faite de la puissance par le mariage de sa nièce Marie Stuart avec le Dauphin (1), fils de Henri II.

168. LEVÉE DU SIÉGE DE MALTE (septembre 1565).

Par M. Lansville en 1830. Aile du Nord.

Aile du Nord... Pavillon du Roia B.-de-chaussée...

Les chevaliers de Saint-Jean, chasses de Rhodes en 1522, R. de-chaussée et établis par Charles-Quint dans l'île de Malte, n'avaient pas cessé de faire une guerre opiniatre à la puissance ottomane. Soliman, irrite des échecs dont chaque jour ils hamiliaient son orgueil, résolut d'en tirer une éclatante vengeauce. Il crut que la fortune réserverait à sa vieillesse les mêmes faveurs qu'elle lui avait accordées an début de son règne, et il entreprit une expédition contre Malte.

Le 18 mai 1565, parut à la hauteur de cette île une flotte turque de cent cinquante-neuf batiments de guerre, chargée de trente mille soldats. L'n nombre considérable de transports la suivait, et plus tard les galères du fameux Dragut, pacha de Tripoli, ainsi que celles d'Hascen, vice-roi d'Alger, vinrent s'y joindre avec cinq mille combattants. A ce menaçant appareil le grand mattre, Jean de La Valette, n'avait à opposer que sept cents chevaliers et huit mille soldats enrôlés sous la bannière de l'Ordre. Mais le noble vieillard unissait à la sainte intrépidité des martyrs tous les talents d'un homme de guerre, et il sut inspirer à ses frères d'armes l'hérotque résolution de s'ensevetir avec lui sous les ruines de Malte plutôt que de se livrer aux Infidèles.

Le siège dura cinq mois. Mustapha, général des armées de Soliman, et Piali, amiral de sa flotte, rivalisèrent d'ardeur et d'opiniatreté dans les attaques qu'ils livrèrent à l'île sur tous les points. Dragut, le successeur et l'émule des deux Barberousse, y baissa la vie. Le premier effort des Tures s'etan porté sur le fort Saint-Elme, et ils s'en emparèrent après avoir egorgé jusqu'au dermer des chevaliers qui le dé-

<sup>(1)</sup> François de France

fendaient. Ils restèrent ainsi mattres du port appelé Marza Musciet. Mais ce fut là le terme de leurs succès : leurs formidables assauts contre le Borgo, le fort Saint-Michel et la cité notable, furent tous repoussès. Un jour cependant la situation des chevaliers parut désespérée : au milieu des débris fumants du Burgo et des cadavres amonceles de leurs compagnous d'armes, tous les grands-croix de l'Ordre supplièrent La Valette d'abandonner des ruines impossibles à defendre, et de se retirer au château Saint-Ange. « Non, « mes frères, non, leur répondit le héros : c'est ici qu'il

a faut que nous mourions ensemble, ou que nous en chasa sions les ennemis (1). » Et par un nouveau prodige de

vaillance les Tures furent chasses du poste qui semidait

livrer la place à leurs coups.

Toute l'audace et l'habilèté des deux lieutenants de Soliman, tout l'art de leurs ingénieurs étaient épuisés : seize mille hommes étaient le reste unique de la puissantearmée qu'ils avaient amenée des ports de Turquie, et la crainte seule du courroux de leur maître les empéchait de renoncer à une entreprise désespérée, lorsque le vice-roi de Sieile, Don Garcie de Tolède, jusqu'alors vainement appelé par les vœux impatients du grand-maître, débarqua enfin des troupes qui firent lever le siège. Mais la gloire d'avoir sauvé Malte ne resta pas à Philippe II, dont la lâche prudence avait fait attendre pendant cinq mois ses secours. Ce fut à La Valette que s'adressèrent les cris d'enthousiasme et de reconnaissance de toute la chrétienté.

169. INSTITUTION DE L'ORDRE DU SAINT-ESPRIT (1er janvier 1579).

Par Je in-Bautiste Vantoo, vers 1731.

Aile du Nord. A.-de-chausser, Salle no 9.

Le jeudy premier jour de l'au, le Roy (Henri III)

d'établit et solemnisa, en l'église des Augustins de Paris,

son nouvel ordre de chevaliers du Saint-Esprit en

grande magnificence; et les deux jours suivans traita à

d'iner audit lieu ses nonveaux chevaliers, et l'après
diner tint conseil avec eux. Ils etoient vétus de bar
rettes de velours noir, chausses et pourpoint de toille

d'argent, souliers et foureaux d'épée de velours blanc;

le grand manteau de velours noir, bordé à l'entour de

fleurs-de-lys d'or, et langues de feu entremélées de

même broderie, et des chiffres du Roy de fit d'argent,

et tout doublé de satin oreagé; et un autre mantelet de

a drap d'or en lieu de chaperon par-dessus le grand man-

<sup>(1</sup> Histoire de Malte, par Vertot.

- a teau, lequel mantelet étoit enrichi comme le grand mana teau de fleurs-de-lys, langues de feu et chiffres; leur
- grand collier entrelassé des chilfres du Roy, fleurs-de-lys
- e et langues de feu, auquel pendoit une croix d'or indus-trieusement élabourée et émaillee, au milieu de laquelle
- étoit une colombe d'argent. Ils s'appellent chevaliers commandeurs du Saint-Esprit, et portent journelle-
- e ment sur leurs cappes et manteaux une grande croix de
- · velours orengé, hordé d'un passement d'argent, avant
- a quatre fleurs-de-lys d'argent aux quatre coins du croisen,
- « et le petit ordre pendu à leur col avec un ruban bleu. « On disoit que le Roy avoit institué cet ordre pour
- joindre à soy d'un nouvel et plus étroit lien ceux qu'il y
- vouloit nommer, à cause de l'effréné nombre de cheva-
- liers de l'ordre de Saint-Michel, qui étoit tellement
- a avili qu'on n'en fesoit non plus de compte que de simples
- a aubercaux ou gentillatres; et appeloit-on des pieca le
- a collier de cet ordre le collier à toutes bêtes (1). »

#### 170. ACHILLE DE HARLAY DANS LA JOURNÉE DES BARRICADES (12 mai 1588).

Par M. Aper De Peror en .... Aile du Nord

Pavillon du Re 1er ctage.

La ligue venait de remporter dans Paris un triomphe éclatant. Les troupes royales avaient reculé devant les compagnies hourgeoises, et les barricades, poussées jusqu'aux portes du Louvre, tenzient Henri III prisonnier dans son palais. Le Roi, sans autre ressource que la fuite pour sauver les restes de son autorité, courut au galop vers Chartres, et laissa les ligueurs maltres de sa capitale. Le duc de Guise Henri de Lorraine, qui avait, dans cette journée, dirigé les mouvements de la multitude, resta charge de tous les embarras de la victoire populaire. Il avait compte gouverner avec la signature du Roi captif. Dechu de cet espoir, il sentit que la loi , par ses organes réguliers, pouvait seule sanctionner la rébellion victorieuse. Il se rendit, avec une suite nombreuse, chez le premier president du parlement, Achille de Harlay.

« I) le trouva qui se pourmenoit dans son jardin, lequel a s'étonna si peu de leur venue, qu'il ne daigna seulement « pas tourner la tête, ni discontinuer sa pourmenade coma menege, laquelle achevée qu'elle fut, etant au bout de

« son allée , il retourna , et en retournant il vit le duc de a Guise qui venoit à lui. Alors ce grave magistrat, haussant

<sup>1</sup> Journal de Henri III, par Pierre de l'Esto, e, annes 1579.

« la voix , lui dit : C'est grand'pitié quand le valet chasse « le maître. Au reste , mon âme est a Dieu , mon cœur est « à mon Roi, et mon corps est entre les mains des méchans : « qu'on en fasse ce qu'on voudra (1). »

## 171. STATS-GÉNÉRAUX DE BLOIS (16 octobre 1588).

(HENRI III.)

Par M. Jean ALAUX on 1887.

Partic centrale.

111 étage.

Balle des ÉtatsGeneraux
Nº 122.

Après la journée des barricades. Henri III, dans sa détresse, consentit à associer les états-généraux à la tache difficile de guérir les plaies du royaume. Il les convoqua donc à Blois pour le 15 septembre 1588; mais quelle que fût alors l'ardeur des passions politiques, les députés mirent fort peu de hâte à répondre à la sommation royale, et ce ne fut qu'un mois après, le 16 octobre, que Henri III put ouvrir solennellement l'assemblée.

« Sur les deux heures de relevée, dit M. Vitet dans « son introduction au drame des Etats de Blois, la séance « fut ouverte. La salle où elle se tenait est immense : six a grosses colonnes à chapiteaux romans surmontes d'arcs a en ogive la separent par le milieu. Toutes les murailles « avaient été reconvertes de tapisseries à personnages. a rehaussées de riches galons, et les piliers étaient entou-« res de tapis de velours violet, semés de fleurs de les d'or. Entre les troisième et quatrième piliers on avait dressé une sorte d'estrade élevée de trois marches et courona née par un grand dais : c'était sur cette estrade qu'était place le fauteuil du Koi; à droite, celui de la Reine mère; a à gauche, celui de la Reine régnante. l'ons les gentils-« hommes de la maison du Roi, au nombre de deux à trois a cents, devaient se tenir debout sur l'estrade derrière · le fanteuil du Roi.

« Au bas de l'estrade, et toujours sous le grand dais, on voyait un siege à bras sans dossier, couvert de velours violet, qui était destine à M. de Guise (?), en sa qualité de grand maître de France. Enfin, tout autour de la salle on avait réservé un passage défendu par de fortes barrières hautes de trois à qualre pieds, et der- rière ces barrières un avait permis à quelques bourgeois et personnes notables de la ville de prendre place. Le tégut, les ambassadeurs, les seigneurs et dames de la

<sup>(1)</sup> Discours sur la esc et la mort du président de Harlay , par Jacques 1,3×alles, 1812 - 2 Henri de Lorisine, les du nom due de Gaise, dit le Balafré.

a cour étaient dans les galeries superieures cachées par des

" jalousies.

« Un buissier, placé à une fenêtre qui avait vue dans la cour du château, appelait à haute voix les députés, sui« vant l'ordre qui avait été arrête. Ceux qui étaient présents
« répondaient, et aussitoi ils étaient reçus par quatre hé« rauts et conduits à MM. de Rhodes et de Marle, maîtres
« des cérémonies, qui leur désignaient la place qu'ils de« vaient prendre. Les archevéques et évêques étaient vêtus
« de leurs rochets et surplis ; les gentilshommes avaient la
« toque de velours et la cape; et quant aux députes du tiers,
« ceux de la justice portaient la robe longue et le bonnet
« carré, et ceux de robe courte le petit bonnet et la robe

a de marchand. " Tous les députés étant entrès dans la salle et assis, a selon leur rang et dignité, M. de Guise, habillé d'un « pourpoint de satin blanc, la cape retroussée, et porçant a de ses youx, dit un écrit du temps, toute l'épaisseur de « l'assemblée, pour connuitre et distinguer ses serviteurs, e et d'un scul élancement de sa vue les fortifier dans leurs a espérances, et leur dire, sans parler : Je vous vois ; « M. de Guise se lova de son siège de grand maître, et o ayant fait une révérence à toute l'assemblée, suivi des a capitaines des gardes et des gentilshommes tenant à la a majn leur hache à bec de corbin, alla chercher le Roi. « Aussitot Sa Majeste en grand costume, et portant a son grand ordre au col, parut sur l'escalier qui descend « de ses appartements : toute l'assemblée se leva et chacun « demeura la tête nue.

 Le Roi, s'étant assis, prit la parole, et prononça une très-longue et très-grave harangue..... »

# 172. BATAILLE D'IVRY (14 mars 1690).

Par M. Charles STEUREN en ....

Le dernier des Valois venait de tomber sous le couteau de Jacques Clément, et la couronne de France était passée à l'atné de la maison de Bourbon. Mais Henri IV, delaissé de presque tous les seigneurs catholiques, était serré de près par le due de Mayenne 4). Ce chef de la ligue, moins populaire, mais non moins habile que son frère, s'était vanté d'amener aux Parisiens le Béarnais pieds et pnings liés. Déjà même on louait des fenètres pour le voir passer. Henri, dans ses retranchements d'Arques, où avec une poignée de soldats il soutint l'effort de trente pulle li-

Aile du Nord. Pavillon du Roi. gueurs, prouva à Mayenne qu'il n'était point si facile à prendre, et l'année suivante il lui donna près d'Ivry, sur

l'Eure, une lecon plus forte encore.

Mayenne, à la tête de vingt-quatre mille combattants, dont un grand nombre Flamands, Espagnols, Suisses. Allemands, s'avancait pour faire lever au Roi le siège de Dreux, On conseillait à Henri, qui avait à peine onze mille hommes. de se retirer encore une fois sur la Normandie. Il ne voulut pas montrer un roi de France reculant toujours devant des rebelles, et résolut d'attendre l'ennemi de pied ferme, et dans une position qui loi laisserait tous ses avantages. On connaît les belles paroles que, le matin de la bataille, en mettant son casique, il adressa à ses compagnons d'armes ; « Mes compagnons, Dieu est pour nous; voici ses « ennemis et les nôtres; voici votre Roi; donnous à eux, « Si vos cornettes vous manguent, ralliez-vous à mon paw nache blanc : vous le trouverez au chemin de l'honneur « et de la victoire (1). » L'armée répondit à ce noble langage par le cri de vive le Roit et la hataille commenca.

L'artillerie du Roi, grace à l'avantage de sa position. portait en plein dans les rangs ennemis, tandis que celle des ligueurs tirait toujours sans atteindre. L'impatience prit au jeune comte d'Egmont (2), et sans attendre la troisième décharge, il se lanca avec sa cavalerie flamande contre les batteries de l'armée royale. Là, par une folle bravade, il tourne contre la bouche même des canons la croupe de son cheval, et donne à ses gendarmes l'exemple de cette bizarre insulte à une arme qu'il appelle celle « des a héretiques et des laches. » Biron, le maréchal d'Aumont et le grand prieur eurent bon marché d'une cavalerie ainsi désardonnée, et l'imprudent Egmont resta sur le champ de bataille. Un autre accident mettait en même temps le désordre dans les rettres de l'armée de la Ligue. On laissait d'ordinaire à ces escadrons irréguliers un espace menage entre les rangs de l'infanterie pour se reformer après chacune de leurs charges. Cet espace leur manque par la faute du vicomte de Tavannes, et ils donnent de toute la vitesse de leurs chevaux contre les lanciers du duc de Mayenne. Vaincment celui-ci s'efforce-t-il de remettre l'ordre dans cette mèlée; le Roi, qui a vu le trouble des escadrons ennemis, les charge à la tête de sa noblesse, et chefs et soldats ne savent plus que fuir. L'infanterie de la ligue restait ainsi seule dans la plaine,

<sup>.1</sup> D'Aubigne, liv. III., ch. v. p. 231. 21 Philippe, comte d'Egmont, géneral des armées du roi d'Espagne.

exposée à tous les coups de l'armée royale; les Suisses, sans attendre les premières attaques de l'ennemi, livrent leurs armes pour signifier qu'ils demandent à se rendre : on les recoit à merci. Les lansquenets en voulaient faire autant: mais le Roi fut force de les abandonner à la vengeance de ses soldats, qui se souvenaient de leur trahison dans le retrapchement d'Arques, et tout ce que put l'âme généreuse de Henri IV fut de faire entembre ce cri: « Sauvez les Français, et main basse sur l'étranger! » En effet, des ce moment il ne perit pas un Français de plus. Davila porte à six mille hommes la perte de l'armée de la ligue. C'était la plus belle victoire remportée depuis le commencement des guerres religieuses.

#### 173. HENRI IV DEVANT PARIS (800t 1590).

Par M. ROUGET en 1824. Aile du Nord. Salle no U.

Des plaines d'Ivry, Henri IV avait marché sur la capitale pour l'assièger. Paris, depuis la journée des barricades, était le principal théâtre de la puissance de la ligne et de ses foreurs; c'était à Paris qu'il importait de la frapper d'abord, pour l'anéantir ensuite dans le reste du royaume. Pendant près de quatre mois le Roi tint cette grande ville emprisonnée dans un étroit blocus (7 mai à 30 août 1590); la famine ne tarda pas à y faire sentir toutes ses horreurs, et sans l'affreuse tyrannie des Seize et l'appui que leur prétaient les soldats espagnols, la ville affamée se fut jetée des lors aux bras de son Roi. Mais il fallut endurer le mat dans ses dernières extrémités; il fallut que l'on vit les ossements des morts changés en pain et les enfants servant de nouvriture à leurs mères. Les Parisiens, ainsi opprimés par leurs défenseurs, ne trouvèrent de pitié que dans le cœur du prince qui les assiègeait. Il laissa sortir une grande partie des houches inutiles : « l'audra-t-il donc, disait-il, a que ce soit moi qui les nourrisse? Il ne faut point que a Paris soit un cimetière; je ne veux point réguer sur des a morts. » Et encore : « Je ressemble à la vraie mère de « Salomon: j'aimerais mieux n'avoir point de Paris, que « de l'avoir dechiré en lambeaux. » Henri fit plus encore; il laissa d'abord ses capitaines et puis les soldats euxmêmes introduire des vivres dans la ville assiègée. « Et « cela, dit Péréfixe, fit subsister Paris plus d'un mois plus a qu'il n'eut fait. » Mais ce que Henri IV perdit alors, il le recueillit plus tard par la reconnaissance et l'admiration qu'excita sa clemence.

174. ENTRÉE DE HENRI IV A PARIS (22 mars 1594).

Par le baron GERARD en 1817.

Aile du Midi 121 etage Galerie des Batailles. No 137

Henri IV avait abjuré la religion protestante dans l'église de Saint-Denis le 25 juillet 1593, et le 27 février de l'année suivante, il avait été sacré dans la cathédrale de Chartres. Il n'y avait plus désormais d'obstacle entre lui et le cœur de ses sujets. Ce ne fut donc plus les armes à la main, mais par voie d'accommodement qu'il travailla cette tois à entrer dans Paris. Les portes lui en furent ouvertes

par le comte de Brissac (1) qui y commandait.

Le 22 mars 1594, à sept heures du matin, Henri IV entra dans la capitale, par la porte Neuve, près des Tuilcries: c'était par cette même porte qu'en était sorti Henri III, six ans auparavant, après la fatale journée des barricades. Les troupes de la ligue occupaient encore la ville: les Espagnols étaient au faubourg Saint-Antoine, le régiment napolitain au faubourg Saint-Germain, les Allemands au faubourg Saint-Honoré, Aussi le Roi fit-il son entrée en grand appareil de guerre, le casque en tête, la cuirasse sur la poitrine, et son cheval bardé de fera sa noblesse qui l'entourait était, comme lui. en tenne de bataille, et des lansquenets, l'arquebuse sur l'épaule, éclairaient sa marche. Mais Henri reconnut bientot qu'il n'y avait point d'ennemis accourus sur ses pas, et que tout ce qui l'entourait était un peuple enivré du bonheur de le voir et de le posséder; des lors son ame noble et confiante s'abandonna avec une entière effusion aux impressions de cette heureuse journée.

e Estant arrive sur le pont Nostre-Dame, dit l'Estoile, et oiant tout le peuple crier si alaignement vire le Roy, dit ces mots ; e Je voi bien que ce pauvre peuple a esté a tyrannizé. » Puis aiant mis pied à terre devant l'eglise « Nostre-Dame, estant porté de la foule, ses capitaines et gardes voulans faire retirer le peuple, il les en « garda, disant qu'il aimoit mieux avoir plus de peupe, « et qu'ils le vissent à leur aise : car ils sont, dit-il, affa-

a mes de voir un roy (2). »

Pendant ce temps on publiait une déclaration du Roi, datée de Sentis, qui pardonnait à tout le monde, même aux Seize. On connaît l'innocente vengeance tirée par Henri de sun implacable ennemie, la duchesse de Mont-

(1) Charles de Cosse, 11: du nom , depuis marechal de France et duc de Brissac. 1 Journal de Henri IV, année 1594.

pensier (1), et comment le soir de cette belle journée il s'en alla voir à la porte Saint-Denis passer les Espagnols qui sortaient de la ville. « Ils le saluoient tous, dit Perelixe, « le chapeau fort bas et avec une profonde inclination. Il « rendit le salut à tous les chefs avec grande courtoisie . « ajoutant ces paroles : « Recommandez-moi bien à votre « maître ; allez-vous-en, à la honne heure ; mais n'y revenez a plus, a Henri IV se trouva alors vraiment maître au sein de sa capitale beureuse et libre.

#### 175. RENRI IV REÇOIT DES CHEVALIERS DE L'ORDRE DU SAINT-ESPRIT (8 janvier 1595).

Par Jean-François Dernoy on 1702.

Aile du Nord. R.-de chausseo. Salie no 9.

Le dimanche 8 janvier 1595, Henri IV tint pour la première fois le chapitre de l'Ordre du Saint-Esprit. C'était onze jours après qu'il ent été atteint du couteau de Jean Chastel, et cette circonstance ajoutait à l'intéret toujours si vivement excité par une aussi brillante céremonie. « Après a que le Roy eut ouy vespres (dans l'église des Augustins, à u Paris), il partit de son siège, tous les officiers de l'Ordre « marchans devant luy, et s'en alla près de l'autel s'asseoir « dans une chaire préparée à cest effect, ayant à sa dextre « M. le chancellier de France, chancelier de l'Ordre (\*), « M. de Beaulieu Ruzé, grand thrésorier de l'Ordre (3), et a M. l'archevesque de Bourges, comme grand aumosnier du a Roy (1), et à sa gauche le sieur de L'Aubespine, greffier " de l'Ordre. » Les deux prélats elus furent reçus d'abord ; et alors « M. de Rodes, maistre des cérémonies ; , accoma pagné de l'huissier (\*) et du héraut (\*), alla advertir mes-a sieurs le prince de Conty (\*, et le due de Nevers (\*), com-a mandeurs et chevaliers dudit Ordre, d'aller prendre a messieurs les ducs de Montpensier (10), duc de Longueville (11) et comte de Sainct-Paul (12), princes a el esleus receus pour entrer audit Ordre, lesquels ils a amenurent aussi l'un après l'autre au Roy. Après que « M. le duc de Montpensier eut, de genoux, les deux « mains posées sur le fivre des Evangiles que tenoit M. le a chancelier, leu à haute voix le vou et serment que luy a bailla le greffier de l'Ordre, lequel il signa de sa main, a le prévost et maistre des cérémonies baillèrent à Sa Ma-

(4) Catherine de Lorraine, (2) Philippe Huraut, comte de Cheverny.

1) Martin fuze, neigneur de Beauheu, neitetat de Cata de Benand de Beaune, atchivéque de Seas, grand-aumônier de France, de Guillaumo Pot, neigneur de Khodes, (6) Philippe de Nambu, (7) Jean du Gué.

(8) François de Bourbon. (9) Louis de Conzague, 10, Honri de Bourbon.

(4) Henri d'Orleans, 1er du nom. (43) François d'Orleans.

a jesté le manteau et mantelet dont il vestit le sieur duc, " en luy disont : " I. Ondre vous revest et couvre du « manteau de son amiable compagnie et union fraternelle. « à l'exaltation de nostre foy et religion catholique, an « nom du Père, du Fils et du Sainet-Esprit; » et fit sur « luy le signe de la croix ; puis le grand thrésofier de a l'Ordre presenta le collier de l'Ordre au Roy, lengel le « mit au cou dudit sieur duc, et luy dit : « Recevez de nostre a main le collier de nostre ordre du benoit Sainct-Esprit. auguel nous, comme sonverain grand-maistre vous recevons.... Et Dieu vous face la grace de ne contrevenir " jamais aux vœus et serment que vous venez de faire. A quoy ledit sieur duc luy respondit : « Sire , Dieu m'en « donne la grace, et plustost la mort que jamais y a faillir, remerciant très-humblement Vostre Majesté de « l'honneur et bien qu'il vous à pleu me faire; » et en ache-« vant il luy baisa la main : autant en firent lesdits sieurs « duc de Longueville et comte de Sainet-Pol l'un après « l'autre..... \ux autres chevaliers Sa Majesté vestit et a donna le collier de l'Ordre, après qu'ils curent fait le a væu et serment, en la mesme façon qu'avoit fait ledit « sieur duc de Montpensier (1). »

# 176. COMBAT DE FONTAINE-FRANÇAISE (juin 1595).

Aile du Nord. Il de-chaussee Salle n. 2 Par M. Eugène Devenia en 1837.

Henri IV avait déclaré la guerre à l'Espagne: it avait ainsi enlevé à Philippe II son l'eau titre de défenseur de la foi catholique, pour ne plus lui laisser que celui d'ennemi de la France. Cependant quelques chefs de la ligue tenzient encore, Mercœar (° en Bretagne, d'Aumale (°) en Picardie, Mayenne (\*) en Bourgogne, et à chaçun le monarque espagnol avait envoyé des troupes auxiliaires.

monarque espagnol avait envoyé des troupes auxiliaires.
On annouce à Henri IV, qui vient à peine d'entrer à
Troyes, que Dijon, ville fidèle et dévouée, est devenue
un champ de bataille entre le maréchal de Biron et le
viconte de Tavannes, et que l'armée du connetable de
Castille s' s'avance pour donner la victoire au parti de
la lique. Henri ne prend pas le temps de rassembler une
armée : il part avec quelques centaines de gendarmes et
d'arquebusiers à cheval, et se flatte par une brillante escarmouche d'arrêter la marche du géneral espagnol. Mais, en
faisant une reconnaissance au delà de Fontaine-Francaise,

<sup>\*\*</sup> Chronologie norenoure de Palma Cayet, année 1801. (\*) Philippe Emmangel de Lorraine, due de Mercoure. \*\* Charles de Lorraine, due de Mayenne. \*\* Fernand de Velasco.

quelques-uns de ses cavaliers vont donner étourdiment dans les avant-postes espagnols qui arrivaient à l'instant meme à Saint-Seine; le baron de Lux 1, le marquis de Mirebeau (2) et le maréchal de Biron (2) lui-même courent en toute hâte pour les dégager. Leur attaque impetueuse fait un moment reculer l'ennemi; mais cédant bientot au nombre, ils reculent à leur tour, et Biron arrive devant le Roi, entouré des débris de sa troupe en désordre, et tout sanglant d'une blessure qu'il vient de recevoir à la téte. Il fallut que Henri IV recommencat alors les exploits aventureux du roi de Navarre, a Messieurs, dit-il à ses gentilshommes qui se pressaient autour de lui ; à quartier ne m'offusquez pas, je veux parattre. » Et on le vit le front nu, l'épée à la main, courir de tous côtés pour arrêter les fuyards et les ramener à la charge contre un ennemi dix fois plus nombreux ; on le vit, se multipliant à force de vaillance, forcer à la retraite son prodent ennemi qui croyait avoir affaire à tonte une armée, et dans cette retraite même oser le poursuivre pour mieux lui cacher sa faiblesse. Heori IV disait avoir combattu cette fois non pour la victoire, mais pour la vie. - « En cette rencontre, écri-« vait-il à sa sœur (\*), j'ai eu affaire de tous mes bons amis. « et vous ai veu bien près d'être mon héritière. »

# 177. ASSEMBLÉE DES NOTABLES A ROUEN (4 DOV. 1596).

Par M. Jean ALAUX on 1841. Partie centrale. per elage.

Generaux.

Nº 129.

Trente années de guerres civiles avaient épuisé la Salle des Étals-France. Les peuples y étaient écrasés sous le poids des impôts, et cependant le trésor était vide, et, outre les depenses ordinaires de l'état. Henri IV avait encore à payer plus de cent millions, au prix desquels il avait racheté sa couronne. Pour remédier à cette grande plaie, l'habile monarque n'hésita pas sur le parti qu'il avait à prendre : il appela Rosny aux finances, et puis se jeta loyalement entre les bras de la nation.

L'ne assemblée de notables fut convoquée à Rouen : c'était le Roi lui-même qui en avait choisi les membres parmi le clergé, la noblesse et le tiers-état. Il en fit l'onverture le 4 novembre 1596, dans la grande salle de l'abbaye de Saint-Ouen. Autour de lui étaient les ducs de Montpensier (5) et de Nemours (6), le connétable de Montmo-

(1 Edine de Malain. (2) Jacques Chabot. (3) Charles de Gontaut. (4) Ca-thérine de Bourbon, princesse de Navarre, duchesse d'Albret, depuis duchesse de Bar. (3) Henri de Bourbon. (3) Hénri de Savote, les du nom.

rency (¹), les dues d'Épernon (²) et de Retz (³), le maréchal de Matignon (°; les quatre secrétaires d'état, le cardinal légat (²), les cardinaux de Gondi (⁵) et de Givry (⁻), et les présidents des parlements de Paris (°), de Bordeaux et de l'oulouse. On connaît la harangue prononcee par Henri IV dans cette circonstance. Elle a toujours été citée comme un modèle de cette vive éloquence du œur, si puissante sur les hommes assemblés. Nous n'en citerons que les dernières paroles :

a Je ne vous ai point appelés, comme faisaient mes predécesseurs, pour vous faire approuver mes volontés; je
vous ai assemblés pour recevoir vos conseils, pour les
a suivre, bref, pour me mettre en tutelle entre vos mains,
a envie qui ne prend guère aux rois, aux barbes grises
et aux victorieux. Mais la violente amour que je porte à
a mes sujets, et l'extrême envie que j'ai d'ajouter ces deux
titres de libérateur et restaurateur de cet état à celui

178. SIGNATURE DU TRAITÉ DE PAIX DE VERVINS (2 mai 1598).

« de roi, me font trouver tout aisé et honorable... »

Par M. SAINT-EVRE en 1837.

Aile du Nord. R.-de chaussee Salle nº 9-

Le cardinal de Médicis (5) avait été accueilli en France comme un messager de paix, et en effet tous ses soins, d'après l'ordre de Clément VIII (b), tendirent à ménager la réconciliation des deux couronnes de France et d'Espagne. Philippe II, agé de soixante-onze ans, commençait à reconnaître la longue illusion de ses projets ambitieux, et il craignait de leguer à son fils encore jeune un héritage aussi trouble que celui qu'il avait recueilli luimême. Il souhaitait d'ailleurs qu'un acte conclu à la face de l'Europe confirmat l'abandon qu'il voulait faire à sa fille cherie, l'infante Isabelle-Claire-Eugénie, de l'ancien patrimoine de la maison de Bourgogue. Il écouta dopc volontiers les conseils de paix du frère Bonaventure Catalagirone, général de l'ordre des Franciscains, qui lui etait envoyé par le Pape, pendant que Henri IV se rendait plus aisement encore aux persuasions du cardinal de Medicis. Par suite de ces dispositions réciproques, un congrès

(1) Henry de Montmorency, 122 du nom. (2) Jean-Louis de Nogaret de La Valette amiral de France, 3) Albert de Gon II, marcehal de France, 5 Jacques de Gonyon, III-du nom. (2) Altamire Orlaveu de Medigis, dit le cardinal de Pierreter, depuis Leon M. (4) Pierre de Gondi, crèque de Paris. (3) Annie d'Estars de Givry, escauce de Metr., (4) Achille de Harlay, comte de Beaumont. (9) Hippolyte Aldobrandini. s'ouvrit dans la petite ville de Vervins, à la frontière de la Picardie et de l'Artois. Au commencement du mois de fêvrier 1598, les sieurs de Bellievre et de Sillery s'y rendirent au nom du roi Henri IV: le président Richardot, J. B. Taxis et Louis de Verrières, au nom du roi catholique. On y admit le marquis de Lullin comme représentant du due de Savoie; mais Henri IV ne voulut à aucun prix permettre l'entrée du congrès à l'envoye du due de Mercœur, lequel n'était pour lui qu'un sujet rebelle. Les deux médiateurs pontificaux apportèrent dans ces conférences leur pactique intervention : il y manqua les ambassadeurs d'Ébisabeth et des Provinces-Unies, dont Henri IV sacrifiait alors l'alliance à la loi suprème de l'interêt de son royaume.

Les négociations durérent trois mois. Au bout de ce temps (2 mai 1598), un traité futconclu, qui adoptant pour bassa celles du traite de Cateau-Cambrésis, en 1558, rendait à la France les places de la Picardie qui étaient aux mains des troupes espagnoles, au roi d'Espagne le comté de Charolais, dependance de la Franche-Comté, au duc de Savoie les forteresses que lui avaient enlevees les armes françaises. A ces conditions, non-seulement la paix, mais une confédération et perpétuelle alhance et amitié, avec promesse de s'entr'aimer comme frères, a fut rétablie entre Philippe II et Hemi IV, et le repos fut rendu à la France après quarante années de troubles et de guerres.

# 179. PRISE DU FORT DE MONTMÉLIAN (16 novembre 1600).

Par M. Edouard Opien en 1837.

Aile du Nord. R. de chaussee. Salle no 9.

Le duc de Savoie refusait de rendre à Henri IV le marquisat de Saluces, fief mouvant du Dauphine, qu'il avait envahi en 1588, à la faveur des trouldes qui agitaient alors la France. Las d'être joué par des délais et des subterfuges sans terme, le Roi prit enfin le parti de déclarer la guerre au duc de Savoie (11 noût 1600), et il envahit aussitôt ses états. Celui-ci, confiant dans la force de ses places et dans les intrigues qu'il avait ourdies aux côtés mêmes du Roi, restoit à Turin dans une immobilité affectée, « chas-« sant et dansant, dit Pérefixe, tandis qu'on le déponil-« loit de ses provinces. » Il avait vu sans émotion Chambéry, sa capitale, occupée par les Français; mais sa tranquille insouciance cessa quand il apprit que la forte-resse de Montmélian venait de capitaler.

C'était Sully qui, avec sa redoutable artillerie, avait

amené la reddition de cette place. En établissant ses batteries, il avait failli deux fois être atteint par celles de l'ennemi, et c'est alors que Henri IV lui écrivit d'un ton touchant de reproche la lettre demi-colère qui finit par ces mots: « Adieu , mon amy que j'ayme bien , continuez à me " bien servir, mais non pas à faire le fol et le simple sol-« dat. » Cependant le Roi, si avare des jours de son ami, voulut risquer les siens pour voir l'estat du siège. Il imposa silence aux alarmes de Sully et consentit à se couvrir d'un meschant manteau, ainsi que le comte de Soissons (1), le due d'Epernon (2) et Bellegarde (3) « pour cacher leurs clinquants et leurs bonnes mines. » Comme ils passaient dans un champ tout à découvert, on tira sur eux de telle force a que le Roi en fut tout couvert de terre et de cailloux « qui l'égratignèrent, et qu'il commença à faire le signe a de la croix; à quoi Sully lui dit : Vrayement , Sire, c'est a à ce coup que je vous recognois bou catholique, car c'est de hon cœur que vous faites ces croix. - Allons. a allons, dit-il, car le séjour ne vaut rien icy (4). »

Cependant le tonnerre de l'artillerie française, qui causait un si terrible étonnement au légat du Pape, arrivé là comme médiateur, n'étonnait guère moins l'ennemi, malgré ses fortes murailles. La comtesse de Brandis, femme du gouverneur de la place, entra en échange de politesses avec la duchesse de Sully (3), et de proche en proche les deux dames négocièrent un accommodement en vertu duquel la place, si elle n'était point secourue, se rendrait au bont d'un mois. Elle ne fut point secourue, et Créquy (6) en prit possession au nom de Henri IV. La guerre finit peu après par l'échange de la Bresse et du pays de Gex contre le mar-

quisat de Saluces.

180. LES PLANS DU LOUVRE DÉPLOYÉS DEVANT HENRI IV PAR SON ARCHITECTE (VETS 1609).

Por M. GARNIER en 1818.

Aite du Nord. R.-de-chaussée. Salle n. 9.

Nul roi n'était mieux fait que Henri IV pour rendre les bienfaits de la paix fructueux à la France. On sait tout ce qu'il fit pour l'agriculture, pour le commerce, pour l'industrie même, dont il encouragea les premiers essais à Tours et à Lyon. On sait aussi tous les grands travaux d'architecture qui furent son ouvrage, « Henri, pour nous

(1) Charles de Bourbon, comte de Soissons et de Dreux, (2) Jean-Louis de Nogaret de La Veleite, amiral de France. 3 Roger de Saint-Lary, grandecuyer de France. 4 Economies royales, t. 111, p. 331. 5 Ruchel de Cocheblet. (4, Charles de Blanchefort, marquis de Grequy, marechal de France.

- « servir des belles paroles de Voltaire, fait creuser le caa nal de Briare, par lequel on a joint la Seine et la Loire.
- « Paris est agrandi et embelli : il forme la place Royale, a il restaure tous les ponts. Le fauhourg Saint-Germain
- « ne tenait point à la ville, il n'était point pavé ; le Roi se
- a charge de tout. Il fait construire ce beau pont où les peoples regardent aujourd'hui sa statue avec tendresse.
- « Saint-Germain, Monceaux , Fontainebleau, et surtout le
- a Louvre, sont augmentés et presque entièrement bâtis.
- a Il donne des logements dans le Louvre, sous cette lon-
- a gue galerie qui est son ouvrage, à des artistes en tout
- a genre, qu'il encourageait souvent de ses regards comme

par des récompenses..... »

Le peintre a représenté ici Henri IV recevant des mains d'Etienne Dupérac, son architecte, les plans d'après lesquels furent donnés au Louvre ces importants accroissements.

## 181. ÉTATS-GÉNÉRAUX DE PARIS (27 octobre 1614).

Par M. Jean ALAUX on 1841. Partie centrale.

Generaux. No 129.

Les princes, dans leur jalousie contre l'autorité de Marie Salle des Elaisde Medicis et contre la faveur du maréchal d'Ancre (1), avaient demandé la convocation des états-généraux. La Régente déféra à leur vœu, ou plutôt, comptant que cette assemblée préterait un utile appui à son pouvoir, elle tourna contre eux la mesure qu'ils avaient solficitée. Louis XIII venait d'être déclaré majeur par le parlement, réuni en lit de justice, le 2 octobre 1614; vingt-cinq jours après il alla ouvrir les états-généraux, convoqués d'abord à Sens et puis à Paris.

L'ouverture de cette célèbre compagnie, disent les « mémoires du cardinal de Richelieu. fut le 27 du mois

- a d'octobre, aux Augustins. Il s'émut en l'ordre ecclésiasa tique une dispute pour les rangs : les abbés préten-
- a dant devoir preceder les doyens et autres dignités de
- a chapitres. Il fot ordonné qu'ils se rangeroient et opine-· roient tous confusément, mais que les abbes de Citeaux
- \* et Clairvaux (4), comme étant chefs d'ordre et titulaires,
- « auroient néammoins la préférence.
- « Les hérants ayant imposé silence, le Roi dit à l'as-« semblée qu'il avoit convoque les états pour recevoir

<sup>(1)</sup> Concino Concini, marquis d'Ancre, marcohal de France. (2) Nicolas Boucherat et Denis L'Argentier.

- a leur plainte et y pourvoir. Ensuite le Chancelier (1) prit a la parole, et conclut que Sa Majesté permettoit aux trois
- « ordres de dresser leur cahier, et leur y promettoit une
- « réponse favorable.
- « L'archeveque de Lyon (2), le baron de Pont Saint-
- « Pierre [3] et le président Miron [4], lirent l'un après l'autre « pour l'église, la noblesse et le tiers état, les très-
- a humbles remerciements au Roi do sa bouté et du soin « qu'il témoignoit avoir de ses sujets, de l'obéissance et
- « fidelité inviolable desquels ils assuroient Sa Majesté, à
- a laquelle ils présenteroient leur cahier de remontrances
- « le plus tôt qu'ils pourroient (5). »

182, MARIAGE DE LOUIS 'XHI ET D'ANNE D'AUTRICHE (25 novembre 1615).

Par MM. Jean ALACK et LAFAYE on 1837.

Partie centrale. ,-de-chaussec. Galerie LOUIS XIII. A 50.

Marie de Médicis avait toujours désiré pour son fils l'alhance de l'Espagne. Ce projet, d'abord concu et ensuite abandonné du vivant de Henri IV, fut repris après sa mort, et les efforts de la Reine, pendant les années de sa régence, parvinrent à en amener l'accomplissement. Il fut convenu que Louis XIII et l'infant d'Espagne, depuis Philippe IV, épouscraient les tilles ainées des deux maisons d'Espagne et de France, et que le même jour, 18 octobre 1615, aurait lieu la celébration du double mariage. En consequence le duc d'Uceda, fils du duc de Lerme (e), investi de la procuration du roi de France, épousa en son nom, dans la ville de Burgos, l'infante d'Espagne Anne d'Autriche, pendant que le duc de Guise 3) épousait à Bordeaux, au nom de l'infant D. Philippe, Madame Elisabeth de France, sour de Louis XIII. Le cardinal de Sourdis (8), archevéque de Bordeaux, et l'archevéque de Burgos célébrérent chacun dans leur église la cerémonie des épousailles.

L'échange des deux princesses se fit le 6 novembre sur la rivière de la Bidassoa, entre les dues d'Uceda et de Guise. L'étiquette la plus rigoureuse présida à cette cerémonie. Le 21. Anne d'Autriche fit son entrée soleonelle

<sup>(1)</sup> Nicolas Brulart, marquis de Sillery. (2 Charles Miran. (3) Pierre de Roucharolles, Vedo man de Robert Miran. (3 Memoires du cardinal de Rucheleu, t les p. 21. 4 François de Rous de Sandoval, duc de Lerme, premar ministre du roud bepargne. (4 Larles de Lorraine, ils alme de Henri de Lorraine, la du nom, duc de Guise le Balafré). (8) François d'Escablem. coubleau.

à Bordeaux, où elle fut reque par la Reine-mère et le roi Louis XIII. Quatre jours après, la bénédiction nuptiale fut donnée aux deux époux dans l'église de Saint-Audré.

Le Mercure françois nous a conservé jusqu'aux plas minutioux détails du cerémonial, tel qu'il eut heu dans

cette circonstance (1).

# 183. FONDATION DE LA COLONIE DE SAINT-CHRISTOPHE ET DE LA MARTINIQUE (1625-1635).

Par M. Theodore Gunty en ...

Ade du Nord. Pavillon lu Bot. Rade chausere.

Vandrosques Diel d'Enambuc, bon pilote, homme de résolution et d'honneur, courait les mers depuis son jeune age, et s'était rendu fameux dans maints combats. Vers 1625 l'envie lui vint de ne plus s'en tenir à la course, et de tenter quelque exploit plus hardi. Ayant choisi quarante marins intrépides, il monte un brigintin de huit canons, construit à Dieppe de ses propres deniers, et s'en va dans la mer des Caraïbes avec dessein de s'emparer de quelque coin de terre, et d'y établir un port, une station pour les vaisseaux français trafiquant dans ces parages. Après s'être vaillamment défendu contre un galfon espagnol de trente-cing canons, il aborde à l'Ile Saint-Christophe; ce lieu lui semble dans une situation favorable, et il en prend possession. Après huit mois de séjour dans cette contree fertile, d'Enambuc revint en France avec son navire iichement chargé. Il fut présenté au cardinal de Richelieu, et lui mit sous les yeux un projet d'association pour le commerce des Antilles. Le ministre, ayant goûté les plans d'Enambuc, lui délivra une patente pour fonder sa colonie, et signa le premier l'acte d'association. Quelque temps après, voulant rendre sa protection plus efficace, il lui donna des secours en hommes et en argent, à l'aide desquels d'Enambuc sut garantir de la jalousie des Espagnols son établissement naissant, et le faire respecter de ses voisins les Anglais Quand la colonie de Saint-Christophe ne réclama plus sa présence, d'Enambue passa, en 1635, à la Martinique, suivi de cent bommes, demi-soldats, demi-cultivateurs, qui l'aidèrent à bâtir le fort de Saint-Pierre. Il travaillait avec une ardeur infatigable à la prosperité de cette nouvelle colonie, lorsque la mort le surprit en 1636. Le cardinal, en apprenant

<sup>(1)</sup> Mercure françois, 1615, p. 338.

cette nouvelle, dit au Roi : « Votre Majesté vient de perdre » un de ses plus utiles serviteurs. »

184. LEVÉE DU SIÈGE DE L'ILE DE RHÉ (8 novembre 1627).

Partic centrale. B.-de-chaussee. Salle no 27. Tableau du temps commande par le cardinal de findelieu pour son château de litch-fieu, et execute sur les dessins de Jacques Callot,

Tous les récits du temps parlent de la passion romanesque du duc de Buckingham (¹) pour la reine Anne d'Autriche, et des folies qu'elle lui inspira. La plus grande de toutes fut de jeter son pays dans une guerre contre la France.

Louis XIII, qui n'ignoraît pas les audacieuses galanteries de sa première ambassade, refusa de le recevoir une seconde fois à Paris avec le même titre. L'orgueitleux favori jura, dit-on, d'y revenir si bien accompagne qu'on ne pourraît lui en refuser l'entrée; et prenant aussitôt en main la cause des protestants français menacés par Richelieu, il obtint du parlement anglais des subsides, et de Charles les un manifeste de guerre contre le roi de France. Le 20 juillet 1627 une flotte anglaise parut sur les côtes de Bretague, et le 22 elle était maîtresse de l'île de Rhé, malgré l'héroïque résistance du gouverneur Toiras (²), qui fut obligé de se retirer dans le fort Saint-Martin.

Ce vaillant capitaine y soutint avec une poignee de soldats un siège de plus de trois mois. Buckingham, impatient d'être si longtemps arrêté devant une petite forteresse, offrit aux assièges une capitulation honorable; elle fut rejetée. Il leur livra un furieux assaut; il fut repoussé. Enfin arriva le marcebal de Schomberg avec des renforts considerables, et les Anglais furent forcès de lever le aiège. La flotte et l'armée françaises les poursuivirent dans leur retraite.

« A un endroit nomme la Coharde les François firent mine de vouloir chaeger; mais la contenance des Anglois fut si honneque l'ennemi s'arrêta tout à coup, quoique le licu lui donnat de l'avantage. On continue la marche de part et d'autre. Les Anglois tiennent la plaine, et les François les dunes qui bordent la mer. Quand ceux-là furent arrivés à une digue qui, traversant les marais, a aboutit au pont appelé de l'Oye, leurs hataillons com-

(1º George Villiers, le du nom. 2º Jean Du Caylar de Saint-Bonnet, marquis de Toitas, depuis marechal de France.

- « mencèrent à se presser et à prendre leur défeuse : l'avant-
- « garde et le corps de bataille enfilent le chemin étroit; « mais l'arrière-garde, chargee par le maréchal de Schom-
- a berg, fut aisement defaite. Les Anglois perdirent sept
- « ou huit cents hommes ; le duc de Buckingham et quelques
- « seigneurs de sa nation se battirent bravement en cette
- a rencontre. Puysegur (1) étoit sur le point de faire Buc-
- « kingham prisonnier, mais les soldats anglois l'enle-
- a verent promptement en l'air, et le passèrent de main en
- « main au delà du pont de l'Oye. Milord Mountjoy, colo-
- a nel de la cavalerie : Grey, lieutenant géneral de l'artil-
- « lerie; einq colonels et plusieurs officiers demeurèrent
- « entre les mains des François. Le Roi paya leur rançon
- « à ceux dont ils étoient prisonniers, et les renvoya peu
- « de jours après à la Reme d'Angleterre, sa sœur (\*). »

#### 185. PRISE DE LA ROCHELLE (28 octobre 1628).

Tableau du temps commande par le cardinal Partie centralede Richelieu pour son chateau de Richelieu. R.-de chaussee. Sille nº 27

Le cardinal de Richelieu avait apporté dans les conseils de Louis XIII deux grandes pensees : il voulait rendre au dehors la France prepondérante, et au dedans la royante absolue. L'organisation politique du parti protestant en France mettait un égal obstacle à ces deux projets. Le corps de la monarchie ne pouvait ni se constituer dans toute sa force, ni se mouvoir dans toute son indépendance. tant que subsisterait au sein du royaume cette confédération de petites républiques, armées de toutes pièces pour la révolte, et toujours prêtes à unir leur cause aux prétentions féodales des seigneurs mécontents qu'elles s'étaient donnés pour chefs. Ruiner la puissance politique du parti réformé était donc pour Richelieu le préliminaire indispensable de tout ce qu'il meditait de grand pour la royauté et pour la France.

Avec ce ferme génie qui toujours abordait de front les plus redoutables difficultés, il resolut de détruire du premier coup « le nid d'où avoient accoutumé d'éclore tous les « desseins de rébellion, » la ville de La Rochelle. Les Rochellois, tenus en bride par le fort Louis qu'on leur promettait de démolir et qu'on ne démolissait pas, s'en étaient

<sup>(1)</sup> Jacques de Chastenet, marquis de Puysegur. (2) Histoire de Louis XIII, par Levassor, liv. XXIV, p. 757.

vengés en faisant au commerce du royaume une guerre de pirates, et en appelant les Anglais dans l'île de Rué. Mais une fois l'armée et la flotte anglaises éloignées des côtes, le cardinal se mit aussitot à l'œuvre pour abattre ce vieux

boulevard du protestantisme.

Le siège de La Rochelle, commencé le 10 août 1627, dura jusqu'an 28 octobre de l'année suivante. La résistance des habitants fut hérofque. Mais la détermination du cardinal etait plus forte que la leur, et l'on sait par quel prodige de perséverance il construisit cette fameuse digne qui fermait le port et tenait la ville comme emprisonnée dans son isolement. Louis XIII l'avait nommé lieutenant général de ses armées et de ses flottes, et tout marchait à son absolu commandement. Aussi le Roi, qui lui-même à denx reprises vint prendre part aux opérations du siège, p'hésita-t-il pas à proclamer dans la déclaration qu'il publia après la soumission de la ville, « que le succès de l'entre-« prise étoit dù au cardinal. » La Rochelle, vaineue, perdit avec ses privilèges tout ce qui pouvait lui fournir les moyens de troubler la paix du royaume. Mais le cardinal se garda d'ensanglanter sa victoire par d'inutiles rigueurs.

Paris centrale R decination of Salle no of 186. COMBAT DU PAS DE SUZE (6 mars 1629).

Tableau du temps commandé par le cardinal de Richelieu pour son château de Richelieu.

187. COMBAT DU PAS DE SUZE (6 mars 1629).

Partie centrale.

h. de chausses .

traberie

Louis XD1

No. 50

Par M. Hippolyte Lecoure, d'après un tableau de Clande Lorsan.

Vincent de Gonzague, deuxième de ce nom, duc de Mantoue, était mort en 1627, sans postérité, appelant à lui succèder le duc de Nevers (1), qu'il avait marie à sa nièce, Marie de Gonzague, fille de François IV, son frère ainé. Un sujet du roi de France, devenu prince souverain en Italie, portait ombrage à l'ambiticuse maison d'Autriche. Et un suscita un compétiteur; et comme de son côté le duc de Savoje (2) élevait des prétentions sur l'héritage de Mantoue, pour mieux assurer la ruine du duc de Nevers, un partage à l'amiable divisa d'avance ses déponilles entre les deux princes ses rivaux. Charles-Emmanuel, avec l'as-

Al Sueries de Gensagus-Clèves, i- du nom. (?) Charles-Kommanuti, 1-: du nom

sistance des troupes espagnoles, ent bientôt saisi le Montferrat qui formait son lot, et il assiègnait la ville de Casal, lorsque le due de Nevers, trop failde pour résister à d'aussi puissantes attaques, réclama la protection de la Prance. Louis XIII s'empressa de lui envoyer des secours. Une expédition commandee par le marquis d'Huxelles (1) avant échoné, le Roi, malgré les rigueurs de l'hiver, s'achemina lui-même vers les Alpes avec une nouvelle armée.

Les Français, animés par la présence de leur Roi, a forcerent, selon l'expression d'un contemporam, des « lieux où la nature défend même aux ours de passer. » Arrivé en face des barricades du Pas de Suze, Louis XIII somme, d'après le titre des traites, le duc de Savoie de lui en livrer le passage. Charles-Emmanuel lui fait répondre qu'il n'est plus temps de parler de traités; que l'armée française est venue en ennemie, et que désormais c'est aux armes seules à vider le différend. Louis XIII ordonne aussitôt l'attaque. Elle fut si impétueuse que les hommes qui defendaient les barrieades, après leur première decharge, n'eurent que le temps de prendre la finte. « J'ai out dire « à mon père qui fut toujours anprès du Roi, dit le duc « de Sauit-Simon, qu'il mena lui-même les troppes aux a retranchements, et qu'il les escalada à leur tête, l'épèe a à la main, et poussé par les épaules pour escalader sur a les rochers et sur les tonneaux et parapets. Sa victoire · fut complète : Suze fut emportée après, ne pouvant se « soutenir devant le vainqueur.... Le duc de Savoie, éper-· du, ajoute Saint-Simon, toujours d'après le récit de son a père, vint à la rencontre du Roi, mit pied à terre, lui « embrassa la botte, et lui demanda grace et pardon. Le « Roi, sans faire aucune mine de mettre pied à terre, le lui accorda en considération de son fils, et plus encore de « sa sœur qu'il avoit eu l'honneur d'éponser. »

## 188. PRISE DE CASAL (16 mars 1629).

Tableau du temps commande par le cardinal Partie centralede Richelieu pour son château de Richelieu.

R.-de-chaussée. Salle no 27.

Charles-Emmanuel vaincu devant Suze fut contraint d'ouvrir ses Etats à l'armée française, et d'approvisionner la ville de Casal, que naguere il assiegeait avec les Espagnols, Ceux-ci ne resterent pas longtemps après lui sous les

<sup>(1</sup> Jacques Du Ble, marechal de camp, qui fut tué au siège de Privas.

murs de cette place; et telle fut la frayeur que leur inspira la subite arrivée des Français, qu'ils évacuèrent précipitamment le Montferrat tout entier. Le duc de Nevers était retabli dans la possession de son béritage : Louis XIII pour l'y maintenir lui laissa, en partant, une armée sous les ordres du brave Toiras, déjà connu par sa belle défense de l'île de Rhé.

Salle ns 27.

Partie centrale. 189. SIÉGE DE PRIVAS (mai 1629.

H. de chaussee. Salle no 27.

Partie centrale. 190. PRISE DE NIMES (juillet 1629).

191. PRISE DE MONTAUBAN (août 1629).

Partie centrale. R -deschaussee. Salle no 27.

Ces trois tableaux du temps ont ete commandés par le cardinal de Richelieu pour son château de Richelieu.

Aussitôt après le traité de Soze, Louis XIII alla poursurvre contre les villes protestantes du Languedoc l'ieuvre commencée à La Rochelle. Le 21 mai 1639, il somma Privas de se rendre. Le gouverneur, Saint-André Montbrun, avant rejeté les offres de la clémence royale, la ville fut investie et le siège commença. La première attaque fut si vive qu'elle découragea les assiègés : ils abandonnèrent précipitamment leurs remparts pour se réfugier dans les montagnes, et le lendemain, 28 mai, les troupes royales, trouvant les portes ouvertes, prirent possession de la place sans coup férir.

La soumission de Privas entraina celle de presque toutes les villes des Cévennes, où la réforme était comme cantonnée depuis un siècle. Nimes même se rendit, et ce fut aux yeux du duc de Savoie le plus éclatant témoignage de l'anéantissement du parti hoguenot, que l'entrée solennelle du Roi dans cette grande cite. Montauban fut de toutes les villes réformées la dernière à se soumettre. Elle s'obstinait à garder ses fortifications, comme une garantie de sa surete : c'était cela même que Richelieu tenait à lui enlever; le jour même où il sortit de cette ville, après y avoir rétabli l'autorite souveraine du Roi, la démolition de ses remparts fut commencée.

R.-de chaussée. Salle no 77.

Partie centrale. 192. PRISE DE PIGNEROL (30 mars 1630).

Tableau du temps commande par le cardinal de Richelieu pour son château de Richelleu. 193. PRISE DE PIGNEROL (30 mars 1630).

Par M. Hippolyto Leconte en 1836. Partie centrale.

R.-de-chausses Salle n 10

Le duc de Savoie n'exécutait pas le traité de Suze; l'Empereur (¹) refusait toujours au duc de Nevers l'investiture du duché de Milan, et le marquis de Spinola (³), à la tête d'une armée espagnole, était rentré dans le Montferrat. La guerre devenant imminente, Louis XIII nomma le cardinal de Richelieu généralissime des troupes françaises en Italie.

Le cardinal quitta Paris en grand appareil, ayant à l'une des portières de son carrosse le cardinal de La Valette (\*) et le duc de Montmorency (\*); à l'autre, les maréchaux de Schomberg et de Bassompierre. Le duc de Savoie, effrayé de l'approche des troupes françaises, envoya au Pont de Beauvoisin son fils, le prince de Piémont, pour ouvrir avec le cardinal de nouvelles négociations. Mais le fier genie de Richelieu ne s'accommodait pas de ces lenteurs: il marcha capidement devant lui, entra dans le Piémont, et fut bientôt sons les murs de Pignerol. Au bout de deux jours la ville demanda à capituler.

a Mais le comte Urbain de l'Escalange et ses gens de guerre, au nombre de huit cents, se jeterent dans la ci-

- « tadelle, qui fut assiègée; les tranchées furent ouvertes « le 23 mars, et les travaux avancés en telle diligence que
- « la veille de Pàques on fut attaché à l'un des bastions de « la citadelle, auquel on commença à faire deux mines.
- Les assièges se sentent presses, voyant aussi une circon-
- « vallation parfaite de la citadelle, et en outre un camp « retranché avec des lignes, redoutes et forts, en sorte
- que les puissances d'Espagne, de l'Empire et du duc de
   Savoie, qui estorent jointes ensemble, n'eussent pu les se-
- « courir, aimérent mieux se rendre par capitulation que
- « d'attendre la rigneur des armées du Roi , qui leur estoit « inevitable... Ainsi le siège finit le propre jour de Paques,
- « jour heureux en Italie pour y avoir gagne la bataille de

« Gérisolles et de Ravennes (3). »

<sup>(1)</sup> Perdinand H. (2) Ambroise de Spinola, capitaine général des armées du roi d'Espagne. (4) Louis de Nosaret de La Valette, archeveque de louse. (4) Henri de Montmorene, He du nom, amiral et marechal de France. (4) Mercure françois, année 1630, p. 81.

#### 194. COMBAT DE VEILLANE (10 juillet 1630).

to centrale. " ... chaussee. . der no 27.

Tableau du temps commande par le cardinal de Michelieu pour son château de Richelieu.

La prise de Pignerol n'avait pu ouvrir à l'armée française le chemin de Mantoue. Le duc de Nevers y était plus que famais menace par ses ememis, et Toiras (1), assiègé dans Casal, n'y tenuit qu'à force de persévérance et de courage. Il fallait agir plus puissanment en Italie. Louis XIII, toujours heureux d'échapper par la guerre aux intrigues de sa cour, se remlit à l'armée. On résolut de conquérir, et l'on conquit en effet la Savoie, pour effrayer le duc, qui venait de se rattacher à l'alliance espagnole. Mais, au nioment de pénêtrer dans le Montferrat, le Roi tomba dangereusement malade à Saint-Jean de Maurienne; l'intrigue recommença de s'agiter autour de son lit; on se préparait à un nouveau règne, et la guerre était abandonnée aux soins du brave duc de Montmorency, amiral de France, et petit-

the du grand connétable.

Il la soutint dignement. A vant appris que le duc de Savoie a réuni près de Veillane une armée deux fois plus puissante que la sienne, et jaloux cependant d'obeir aux ordres du Roi qui lui a commande de commerir, s'il est possible, la paix par une victoire, il man envre pour se joindre au maréchal de La Force (1), et donner la bataille avec deschances moins inégales. Il n'y peut parvenir, et est forcé d'accepter seul le combat. L'historien de sa vie raconte desmerveilles sur la bravoure qu'il y déploya, plus dignes d'un guerrier des temps de la chevalerie que d'un capitaine contemporain de Gustave-Adolphe. Seul, il se lauça au milieu des ennemis, abattit à ses pieds Pagano Doria, frère du commandant de l'armée espagnole, pénétra jusqu'au ciaquième rang de l'escadron que son impétuosité avait rompu; puis, se jetant an milieu du gros bataillon des Allemands, « il l'enfonca avec une adresse accompagnée " d'un bonheur inconcevable. Les ennemis crovoient l'avoir toe; mais le voyant tout convert de feu de leurs mous-« quetailes, rempre feurs rougs et jeter leurs soldats par a terre, ils sont tellement effraves qu'ils prennent la fuite. a sans regarder si le due est sue i ou non..... C'est une

<sup>&</sup>quot; merveille qu'aurun des comps qu'il recut en si grand

<sup>1</sup> Jean Bu caylar de - ant-Bone et, marques de Totras, depuis marechal de France. ! Jacques Nompar de Coumont, duc de La Force.

 nombre ne fut sanglant, excepté une égratignure à la « lèvre. Son cheval était blesse en trois endroits, la garde

u de son épèe et les tassettes de sa cuirasse emportées par

des mousquetades; son habillement de tête enfoncé, la
 branche de fer qui lui défendoit le visage demi-coupée,

e et ses bras tellement meurtris que la noirceur y parut

a plus de trois semaines, o

Le combat de Veillane fut un des plus beaux faits d'armes de la campagne de 1630 : sept cents hommes de l'armée reunie de l'Empereur (\*) et du duc de Savole y périrent; six cents demeurérent prisonniers avec Doria leur genéral.

## 196. TRAITÉ DE RATISBONNE (13 octobre 1630).

Par MM. Jean ALAUX et Hippolyte Lucouru en 1836. Partie centrale

Depuis douze ans l'Allemagne avait vu s'allumer dans son sein cette longue et terrible guerre entre les puissances catholiques et protestantes, connue dans l'histoire sons le nom de guerre de trente ans. Jusque-là la prépondérance de l'autorité impériale et le génie de Wallenstein avaient fait triompher la cause catholique, lorsque les protestants appelèrent à la tête de leur ligue le roi de Suede, Gustave-Adolphe, Ce grand guerrier changea bientôt la face des choses; ce fut l'empire qui trembla à son tour, et an beuit de ses premiers succès (1630), Ferdinand II comprit bien vite qu'il ne fallait pas avoir à la fois Gustave et flichelieu sur les bras. Il convoqua à Ratisbonne une diète ou devaient être portées toutes les réclamations elevées contre l'empire. Léon Brulart (2) y fut recu en qualité d'ambassadeur du roi de France : il était accompagné du fameux père Joseph (3), confesseur et confident du cardinal de Richeheu. Les envoyés de Louis XIII firent valoir apprès de la diète les droits du duc de Nevers, et réclamerent en sa faveur l'investiture du duché de Mantoue et de Montferrat. La cour impériale cédait, des qu'elle avait consenti à négocier : le 13 octobre fut conclu le troité de Ratisbonne qui remettait en paix la France avec l'empire et assurait au duc de Nevers l'héritage de la maison de Gonzague.

Partie central

R -de-chausse
Galerie
Louis vitte
No 50,

<sup>(1)</sup> Ferdinand H. 2) Charles Brulart, prieur de Leon en flictagne, precedemment ambassadeur à Venise, etc. J. François Le Clerc liu Tremblay.

196. LEVÉE DU SIÈGE DE CASAL '26 octobre 1630).

Partie centrale.

A. de-chaussee.
Salle no 20.

Tableau du temps commande par le cardina? de Richelieu pour son château de Richelieu.

La guerre aurait du finir en Italie au moment de la conclusion du traité de Ratisbonne; mais ce traité n'avait pas été ratifié par Philippe III; aucun envoyé de ce prince ne s'était présenté à la diéte, et l'armée espagnole tenait toujours Toiras étroitement assiégé dans Casal. Aussi l'armée française, sous les maréchaux de Schomberg, de La Force et de Marillac, refusa-t-elle de suspendre sa marche. Elle fut bientôt sous les murs de Casal, et l'on était au moment d'en venir aux mains, lorsque Mazarin, depuis cardinal et alors gentilhomme du pape, chargé d'interposer sa médiation pontificale entre les puissances belligérantes, parvint, à force de courage et au péril de sa vie, à arrêter les combattants et à faire reconnaître le traité par le général espagnol. Toiras fut ainsi delivré après sept mois d'une belle défense.

défense.

« Dès que le traité fut signé, il demanda au marquis

« de Santa-Cruz la permission de passer au travers de son

« camp pour alter faire la révérence aux marechaux de

« France. On la lui accorda volontiers. Il fut reçu par les

« Espagnols au bruit du canon, de la mousqueterie et

« avec les mêmes honneurs qu'ils auroient pu rendre à

« leur Roi. Les François applaudirent peut-être plus à la

» valeur et à l'habilete de cet excellent officier; mais les

« Espagnols n'admirérent pas moins ses rares qualités.

« c'est pour la seconde fois. — Le Marechal vouloit dire qu'il

« avoit dejà delivré Torras assiegé par le duc de Buckin
» gham dans le fort de l'île de Rhé. — Monsieur, réphqua

« civilement Toiras, j'en suis redevable aux armes du Roi

« et à votre bonne conduite aussi (²), »

197. RÉCEPTION DES CHEVALIERS DU SAINT-ESPRIT A FON-TAINEBLEAU (5 mai 1633).

Par MM. Jean Atatix of Larage on 1835.

Partic centrale.

A -de-chaussée.
Galerie
Louis XIII.
No 30,

« Le Roi, chef et souverain grand-mattre de l'Ordre du « Saint-Esprit, désirant faire des chevaliers, commanda au « sieur président de Chevry (2), secrétaire de l'ordre, de

(1) Mistoire de Louis XIII, par Levassor, liv. XXIX, p. 517- (1) Charles Duret, seigneur de Chevry.

- faire savoir à tous les chevaliers , commandeurs , tant
   cardinaux , prélats qu'autres , et aussi à tous les officiers
- d'iccluy Ordre, de se trouver à Fontainebleau le cinquième
   jour de may, pour y tenir le chapitre général, où
- · Sa Majesté se trouva deux jours auparavant (1)....
- « La salle de la belle cheminée fort grande et spatiense « estant destinée pour cette action notable, fut ornée en

la sorte qui suit :

- Elle esfoit magnifiquement tapissée auec les armes des
   Cheualiers tout autour; à l'vn des bouts de laquelle du
   costé de l'estang il y auoit yn autel avec yn grand dais au-
- dessus, le tout orné de riches paremens de l'Ordre. Près
- de cet autel estoit la chaire du Roy couverte d'vn dais,
   et pas loing de là du même costé se voyoit le banc de
- Messeigneurs les Cardinaux, et derrière eux, celuy des-

" tiné pour les Archeuesques de l'Ordre....

- Après que chacun ent pris place selon son rang, à scauoir les cheualiers nouices tous d'vn mesme costé,
- o sur vo banc à main gauche, et les anciens chevaliers sur
- les hauts sièges à droite et à gauche au-dessous de l'escu
   de leurs armes ; les Cardinaux et Archeuesques en leurs
- e banes, et le Roy sous vn dais en sa chaire; puis l'on

w commença vespres.

- « Le Magnificat estant achené , les cheualiers nouices « se vincent présenter l'un après l'autre deuant Sa Maiesté,
- et firent chacun le serment; ensuitte de quoy le Roy leur mit le cordon bleu, et la croix de l'Ordre; puis chan-
- gerent leurs cappes en longs manteaux de l'Ordre, à
- a fond de velous noir, connerts de flammes en broderie a d'or et d'argent, et sur iceux le mantelet de toile d'or à
- « fond verd, brodé de colombes d'argent; et le tout doublé-
- « de satin iaune orangé (2), »

## 198. fondation de l'académie française (1634).

Par MM. Jean ALAI'X et ilippolyte LECOMTE en 1835. Partie centrale

Depuis l'année 1629, plusieurs beaux esprits se réunissaient toutes les semaines chez Valentin Conrart pour s'y entretenir de littérature. Ils se lisaient leurs ouvrages et se donnaient mutuellement des conseils. Godeau, depuis évêgue de Grasse, Gombault, Chapelain, Cerisy (3), Desma-

Partie centrale B.-de-chaussée Galerie Louis xiit, No 50.

<sup>1</sup> Mercure françois, année 1630. 2 Le Trésor des merveilles de la Matton Royale de Fantainebleau, par R.-P.-F. Pierre Dan, pag. 319. 3) Germain Habert, abbe de Cerisy.

retzet Boisrobort 1) étaient les principaux membres de cette petite societé, destinée plus tard à une si baute illustration.

Le cardinal de Richelieu, passionné pour les lettres, mais voulant les gouverner comme tont le reste en souverain maître, apprit par Boiscobert l'existence de cette réunion de beaux esprits, et tout aussitot il s'avisa du parti qu'il pouvait en tirer. Il leur fit offrir de se former en une compagnie régulière et placée sous sa protection. On hésita quelques instants si l'on échangerait contre ce glorieux patronage la douce liberté d'une obscure association; mais Chapelain lit comprendre que les desirs du cardinal étaient des ordres, et sa protection fut acceptée. Richelieu les engagea alors à agrandir leur compagnie, et à lui donner les statuts qu'ils croiraient les plus convenables. Ainsi naquit l'Académie française. Ses députés allèrent présenter solennellement au cardinal-ministre les règlements d'après lesquels elle devait se gouverner, et celui-er, après les avoir revus et corrigés en quelques parties, les approuva, puis expédia les lettres patentes qui la constituaient (1635). Le parlement sembla d'abord ne pas comprendre la haute pensée de Richeli-u, et ce ne fut qu'après deux ans et avec restriction qu'il enregistra les lettres patentes. L'Académie s'éleva alors comme un témoignage de ce que les plus petites choses peuvent devenir sous la main d'un grand homme.

## 199. BATAILLE D'AVEIN (20 mai 1635).

Partie centrale. B. dischaussee. Salle in 26. Tableau du temps commande par le cardinal de Richelieu pour son chateau de Richelieu.

Gustave-Adolphe était mortvictorieux à Lutzen, et dés ce moment la fortune dupartiprotestant avait commence à décroître en Allemagne. La bataille de Nordlingen (1634), gagnéesur les Suédois par le cointe de Gallas, è, venant surtout de rendre à la maison d'Autriche un ascendant menaçant pour la France. Richelien n'hesita pas à faire descendre alors dans la lice les armées françaises, et lei s'ouvre cette longue guerre coutre l'Espagne, ou se formérent les premiers capitaines du siècle de Louis XIV, et qui ne devait se terminer qu'après vingt-cinq ans, à la paix des Pyrénées.

Les Espagnots avaient pris Treves et son electeur (\*, prince

François Metel, abbe de Boistobert, ? Mathias de Gallas, feld-marechal commandant l'armée imperiale. Philippe christophe de Suettern, allié de la France. Louis XIII envoya réclamer contre cette infraction des traités, et n'obtint qu'un refus. Ce refus sournit à Richelieu le prétexte qu'il cherchait. « Un héraut a fut envoyé, dit le marquis de Montglat, pour déclarer la « guerre au Cardinal-Infant (4), au nom du Roi (1) Espagne.

Ce hérant ne put avoir audience, de sorte qu'il fut obligé
 d'afficher sur la grande place de Bruxelles et sur la fron-

« tiere cette declaration (\*). »

Quatre armées sont mises à la fois sur pied; les deux premières vont attaquer les Espagnols au pied des Alpes, dans la Valteline et le Milanais; la troisième, sous le cardinal la Valteline, marche en Allemagne; la dernière, commandée par les maréchaux de Châtillon (²) et de Brézé (¹), se rassemble à la frontière des Pays-Bas. Celle-ci doit combiner ses mouvements avec les Hollandais, engagés contre l'Espagne dans la longue guerre de leur independance.

Elle entre avant toutes les autres en campagne, et son premier effort est de se porter sur la Meuse pour se joindre, si elle le peut, au prince d'Orange , qui s'avance à la tête de l'armée des Provinces-Unies; mais le prince Thomas de Savoie, général des troupes espagnoles, manœuvre de son côté pour empécher cette réumon, et n'avant que des forces inférieures pour fermer aux Français le passage, il prend près le village d'Avein, au pays de Liège, une forte

position et y attend la bataille.

« Le combat (ainsi que le rapporte Sirot, vieux capitaine, « qui plus tard commanda la cavalerie à la bataille de Ro« croy) fut rude et opiniâtre. Les ennemis à l'abord mi« rent notre aile droite en désordre; mais l'aile gauche
« l'ayant soutenne, les François qui ployoient prirent tant
« de force et de vigueur qu'ils enfoncérent tout ce qui se
« présenta devant eux, et il n'y eut plus qu'à poursuivre et
« à tuer. Il demeura des ennemis morts sur le champ de
« bataille et sur le chemin de leur fuite au moins quatre
« mille bommes, et l'on fit plusiours prisonniers de consi« dération; mais le prince Thomas s'étant sauvé de bonne
« heure, le comte de Bucquoy soutint tout l'effort et se re« tira enfin à Namur, lui quatorzième. La plaine où se
« donne le combat s'appelle Avein, et il dura depuis midi
« jusqu'à cinq heures du soir ('). »

<sup>(1)</sup> Ferdinand, infant d'Espagne, archidur d'Autriche. (2) Mémoires du sure quis de Montglat. 2 Gaspard de Columy, III- du nein, conte de Columy. (4) Colain de Maille, marquis de Breze. 2 Henri-Frederic de Nassau. 4 Memoires de Sirot.

200. PRISE DE SAVERNE , 19 juin 1636).

Mile du Nord. I-de-chaussée. Salle no 10. Par M. Eugéne Devenia en 1837.

Le 19 juin 1636, la ville de Saverne se rendit au duc Bernard de Saxe-Weimar, illustre aventurier, qui avait engagé son épée au service de la France. « Le duc avoit voulu « avoir seul l'honneur de la prise de cette place. Mais « voyant qu'il n'en pouvoit venir à hout, il pria le cardinal « de La Valette de faire entrer à la garde de la tranchée « les troupes qu'il commandoit pour relever les siennes (¹), a Une portion de ce succès appartint donc aux armes fránçaises. Le vicomte de l'urenne y commença sa renommée qui plus tard devait s'élever si haut.

201. PRISE DE LANDRECIES (26 juillet 1637).

Aite du Nord, ado-chausses. Salle po 10. Par M. Hippolyte LECOMTE en 1836.

Malgré les heureux auspices sous lesquels s'était ouverte la campagne de 1635, les armes françaises avaient fait peu de progrés. « Le cardinal de Richelieu, scion la remar« que d'un contemporain, avoit reconnu qu'il n'étoit pas « aussi aisé de ruiner la maison d'Autriche qu'il se l'étoit « imaginé; » et l'année suivante (1635), muins heureuse encore, avait été marquee par une suite de revers qui avaient amené les Espagnols à vingt lieues de Paris. Mais l'énergie de Richelieu s'était communiquée à toute la noblesse et à la hourgeoisie elle-même. Les Espagnols furent repoussés et l'on reprit bientôt l'offensive. Au printemps de l'année 1637, deux armees assullirent à la fois les Pays-Bas, celle du maréchal de Châtillon par la Champagne, celle du cardinal de La Valette par la Picardie.

Après avoir pris le Cateau-Cambresis, le cardinal de La Valette « investit Landrecies le 19 de juin, et prit son « quartier à Longfaveril. Les deux autres corps, comman-« des par le duc de Candale; ²) et la Meilleraye (³), arri-« vèrent le jour même devant la place. Cette ville est com-» posée de cinq bastions revêtus de briques, le fossé plein « d'eau, avec une bonne contrescarpe. Le cardinal de « La Valette ouvrit la tranchée le 10 de juillet par un côté,

de Mémoires de Richelieu. (2) Bernard de Nogaret de La Valette de Foix, duc d'Epermon et colonel general de l'infanterie française. 

Charles de La Porte, 11 du nom, alors heutenant general des armees du Roi, depuis maruchal de France.

- a et la Meillerave par l'autre, et l'attaque fut menée si vi-« vement que la mine joua le 23, laquelle, ayant fait brêche,
- donna lieu au regiment de Longueval de se loger dessus.
- Le colonel Hamin, se voyant ainsi pressé, demanda composition, et remit le 26 Landrecies entre les mains des
- « François, lesquels le firent conduire avec surete jusqu'à

« Valenciennes (1). »

#### 202. PRISE DU CATELET (8 septembre 1638).

Par M. Hippolyte LECOMTE en 1836.

Aile do Nord. R.-Ir chaussec Solle ne 10,

Les grands événements de la campagne de 1638 se passèrent sur le Rhin. C'est là que l'élève de Gustave-Adolphe, le duc Bernard de Saxe-Weimar, remportait sur les Impériaux ses deux victoires de Rheinfeld et de Rheinau; c'est là que, sous les yeux de toute l'Europe attentive, il s'emparait de Brisach, après neuf mois de siège, et du même coup enlevait l'Alsace à la maison d'Autriche; c'est là enfin que Turenne, Guébriant et d'autres capitaines français se formaient sous ce maître fameux au grand art de la guerre.

Pendant ce temps, il ne se faisait rien de grand à la frontière des Pays-Bas. Le maréchal de Châtillon échouait au siège de Saint-Omer; Brèze quittait son armée pour chercher le repos dans ses terres d'Anjou. C'étaient deux nouveaux capitaines qui soutenaient l'honneur des armes françaises; Gassion (2), qui n'était que colonel, et à qui Piecolomini demandait un rendez-vous pour lui dire combien il admirait sa bravoure; et Du Hallier 3, qui termi-

nait la campagne par la prise du Catelet.

Cette place fut investie le 25 août, « et la circonvalla-« tion ne fut pas plutôt fermée, qu'on ouvrit la tranchée.

- · Les hatteries furent dressées si promptement et si bien \* servies, que, le 8 septembre, Du Hallier fut maitre de la
- contrescarpe et lit sa descente dans le fossé, qui est sec a et défendu par des flancs bas, qui n'empéchèrent pas
- a d'attacher le mineur au bastion. La première mine fit peud'effet, à cause des casemates qui sont dans les qua-
- r tre bastions de cette place, qui donnérent évent à la
  - · mine. Pour remedier à ce mal on alla par fourneaux,
  - « lesquels brent grandes brèches qui furent jugées raison-

<sup>(1)</sup> Mémoires du marquis de Montglat, t. 1, p. 178. (2: Jean, comte de Gassion, depuis marechal de France. 4 François de L'Hopital, comte de Rosnay, etc., alors marechal de camp, depuis marechal de l'cance.

- a pables pour donner. Le régiment des gardes fut com-« mandé d'un côté, et le régiment de Picardie de l'autre :
- " ils montèrent tous deux à l'assaut, à la faveur des hat-
- « teries qui tiroient incessamment sur le haut de la brèche, « pour empécher personne de paroltre. La résistance fut
- « mediocre et le Catelet fut emporté d'assaut. Toute la
- « garnison fut prise ou tuée, et Gabriel de Las Torres, gou-
- « verneur, fut pris (1). »

## 203. SIÉGE D'ARRAS (13 mai 1640).

INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

Tableau du temps.

Partie centrale L.-de-clamssec Salle n 26.

Les mécontentements fomentés en Catalogne par le cardinal de Richelieu étaient venus augmenter les embarras de la cour de Madeid. Louis XIII saisit cette occasion pour le projet qu'il avait conçu depuis lougtemps de s'emparer des Pays-Bas. Il se rendit à Soissons pour y diriger les opérations de la guerre : deux armées, l'une sous les ordres du maréchal de La Meilleraye, et l'autre commandes par les maréchaux de Châtitlon et de Chaunes, avaient été rassemblées sur les frontières du nord de la France.

Puységur rapporte dans ses Mémoires qu'il fut envoyé près du Roi pour recevoir ses ordres. « Le conseil se tint à

- Soissons dans le cabinet de l'évêché. Il n'y avoit que le Roi,
   M. le Cardinal et M. Des Noiers. J'étois dans la chambre
- a auprès de la porte; un quart d'heure après qu'ils furent
- entrez, M. Des Noiers m'appela et me fit passer dans le ca binet, « Nous venons de resoudre le siège d'Arras, me dit
- e le Roi ; il faut tenir la chose secrète. Dites seulement à
- a M de Chastillon d'en faire autant. Je vas dépêcher un
- « courrier au Maréchal de La Meilleraye, afinqu'il prennele
- a temps qu'il faut pour s'y rendre du côté de decà la Scarpe.

  Le Maréchal de Chastillon saura aussi le jour qu'il doit
- e passer la Somme pour entrer dans le païs ennemi et pour « donner la jalousie aux autres places. J'irai à Amiens et
- « ferai renir les troupes que Du Hallier commande vers la
- o frontiere de Champagne. » M. le Cardinal m'ordonna de
- dire a M de Chastillon que le projet était digne d'un aussi
   grand capitaire que lui
- Le Cardinal commence incontinent de donner tous ses
   soins et toute son application au succès de l'entreprise.....

<sup>(1)</sup> Mémoires du marquis de Monglat, t. l. p. 207.

« Et la marche des deux armées fut si hien concertée , a qu'elles arrivérent en même temps devant Arras. Le noma bre des assiége ants montoit à vingt-cinq mille hommes de « pied et neuf mille de cayalerie , selon la relation publiée

par ordre du Roi après la prise de la ville.

a Le 13 de ce mois, écrit le maréchal de Chastillon, M. de Chaunes et moi sommes venus ici du coté de Béthune, pour investir Arras. M. de la Meilleraye afant passé entre Cambrai et Bapaume est arrivé le même jour et a investi la ville de l'autre coté, de manière que les habitants et la garnison se trouvèrent environnez de deux grandes armées en même jour et presqu'à la même heure.

Le due d'Enghien (1) était au siège comme volontaire, avec les dues de Nemours (2), de Luyues 3), etc. Un officier irlandais, nommé Éugène O'Neal, commandait la garnison d'Arras, qui se composait d'Espagnols, Napolitains, Wallous et Allemands.

« Le siège d'Arras, commencé le 13 juin, dit le maréchal « de Bassompierre, causa de l'inquiétude aux deux partis. « Les uns cragnoient que leur ville ne fût emportée, et les « autres que leur entreprise n'échouat. Les assiègez se préparent donc à une brave defense, les assiègeants à de vi-« goureuses attaques, et les Espagnols à un prompt secours

« de la place (", ")

Le cardinal-infant (5), gouverneur des Pays-Bas, employa tous les moyens dont il put disposer pour faire lever le siège; il fit passer dans la place de puissants secours, vint luimeme à la tête d'une nombreuse armée attaquer les lignes françaises, et les maréchaux se trouvèrent un moment placés dans la position la plus critique. Pendant qu'ils interdisaient aux assièges toute communication avec le déhors de la place, eux-mêmes étaient enveloppés de tous cotés par l'armée espagnole, qu'i ne laissait parvenir dans leur camp aucun convoi. L'armée française manquait de tout; le découragement était extrême, lorsque Du Hallier, chargé de la conduite d'un convoi considérable, parvint à le faire entrer dans le camp. Le siège reprit avec la plus grande vigueur, et la ville, réduite aux dernières extrémites, se rendit enfin le 9 août.

<sup>(1)</sup> Louis de Bouthon, II- du nom, depuis le prince de Conde (le grand Conde . . . Charles-Amedee de Savois . . Louis-Charles d'Albert, (5) Hestoire de Louis MH, par Levassor, L. & p. 245 à 120- (5) Ferdinand, infant d'Espagne, archiduc d'Autriche.

204. LE POUSSIN PRÉSENTÉ A LOUIS XIII (1640).

Partic centrale.
R.-de-chaussee.
tialerie
Louis XIII.
No 50.

Par M. LAFAVE en 1836, d'après un plafond du Louvre par M. Jean Alaux.

Richelieu, jaloux de tout ce qui pouvait accroître la gloire de la France, ne laissait échapper aucune occasion d'encourager par son appui et ses recompenses les savants et les artistes les plus distingues de son temps. La renommée dont le Poussin jouissait en Italie était dès longtemps parvenue au cardinal. Par ses ordres ce grand peintre fut appelé en France, et chargé de contribuer par son génie à l'embellissement des galeries du Louvre.

Le Poussin, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même dans ses lettres, arriva à Paris dans le courant de l'année 1640. Conduit d'abord chez le cardinal-ministre, il fut ensuite présenté à Louis XIII, qui l'accueillit avec bonté.

205. COMBAT NAVAL DE SAINT-VINGENT (22 juillet 1640).

Aile du Nord. Pavillon du Boi. B -de-chaussee.

Le marquis de Brèxè(¹) ayant rencontré entre le cap de « Saint-Vincent et Gadix la flotte des Indes, commandée par « le marquis de Castignosa de la maison de Zapata, l'avoit « attaquée et contrainte à se retirer dans la baie de Cadix, « après avoir perdu six galions brûlez ou coulez à fond, « avec un grand nombre de marchandises et d'hommes « tuez, ou noyez, entre lesquels on compte Castignosa. « Plein d'ardeur et de courage, Brezé vouloit poursuivre « sa victoire et entrer dans la baie; mais les plus habiles « officiers le retiurent, et lui remontrérent que ce seroit « exposer la flotte à un trop grand danger, et qu'il falloit se « coutenter d'avoir tellement incommodé l'ennemi, qu'il « ne pôt envoyer cette année aux Indes, ni par conséquent « recevoir le secours d'argent qu'il en attendoit (²). »

206. SOURDIS, ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX, CHASSE LES ESPAGNOLS DU PORT DE ROZES / 26 mars 1641).

Par M. Theodore Grown en ....

Atle du Nord. Pavillon du Roi. B.-de-chaussée,

Les succès de la marine française continuèrent dans l'année 1641.

(1) Armand de Maille, duc de Pronsac, etc., alors général de Farmée navale en la mer du Fonant, depois crand-maltre, chef et surintendant general de la nosquation et commerce de France. 2) Histoire de Louis XIII, par Levassor, t. X. p. 152.

Le cardinal-ministre avait mis à la tête de l'armée navale Sourdis, archevêque de Bordeaux, qualifie genéral des armees navales du Levant, avec ordre de se preparer à faire voile vers les côtes de Catalogne avec les vaisseaux et les galères de la Mediterranée. « Le prélat, dit Levassor dans a son Histoire de Louis XIII, qui étudioit plus assidument e le ceremonial de la mer que les rubriques de son bréa viaire et de son missel, et auquel le bruit du canon plaia soit beaucoup plus que la musique et le son des orgues de « son eglise, executa promptement l'ordre qu'on lui avoit « donné de se mettre en mer avec les vaisse ux et les ga-« lères, et de se rendre mattre du cap de Quiers. Le 15 a février il y envoie trois vaisseaux avec quatre cents a hommes, qui s'emparent de la ville et de trois tours sur « les éminences : fait partir ensuite dix vaisseaux de guerre a avec des munitions et huit cents hommes de pied, qui a arrivent le 12 mars. Le prélat-général d'armée vient en-« fin lui-même le 26 avec douze galères, chasse celles des a Espagnols et leurs vaisseaux du port de Rozes et des autres « qu'ils avoient encore, et leur prend quelques vaisseaux a et quelques galères. De manière que le duc de Ferrandin. a general desgaleres d'Espagne, ou trop foible, ou effravé. a n'ose sortir du port de Gênes pour s'opposer à ce pre-« mier feu de l'archevèque (1). »

207, SIEGE D'AIRE (1641).

INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

Tableau du lemps. Partie centrale R. de chaussée Salle nº 26.

La ville d'Aire fut assiègée par l'armee française que commandait le maréchal de La Meillerave avant sous ses ordres le comte de Guiche (\*) et le maréchal de camp Gas-Sion 2

· La garnison, forte de deux mille hommes, se défendit a bravement, dit Levassor, depuis la fin de mai jusqu'à « celle de juillet, sous la conduite de Bernovite, qui s'étoit

dejà signulé a la bataille d'Hesdin et d'Arras.

« Gassion acquit beaucoup de gloire dans cette entrea prise. a Le Rorapprend tous les jours de nouveaux exploits a de Gassion, dit Richelieu dans une de ses lettres; il en a aura toute la reconnoissance possible. Pour moi, qui

(8) Birioire de Louis XIII, par Levassor, I. X. p. 145. 2 Antoine de Grammont, Ill- du nom, alors lieutenant general des armees du ltor, deuis marechal de France, et ensuite duc de Grammont. (3) Jean, comie de Gassion, depuis marechat de France.

a ne suis pas moins bien intentionné pour lui, j'en suis

« ravi (1). p

Le cardinal-infant (2) chercha inutilement à faire lever le siège d'Aire : le maréchal de La Meilleraye était trop fortement retranché pour que le prince espagnol pût fenter de forcer ses lignes : « et toutes ses tentatives n'aboutirent « qu'à jeter cinq cents hommes dans la place, qui fut con-« trainte de se rendre le 26 juillet (3).»

208. COMBATNAVAL DEVANT TARRAGONE (20 août 1651).

Par M. Théodore Grors en . . . .

Aile to Surd. Pavillon da Roi. Radou haussee

Le théatre de la guerre s'était agrandi : on se battait au pied des Pyrénées. C'était Richelieu qui, pour être plus fort contre l'Espagne, lui avait suscité une révolution en Portugal et une révolte en Catalogne. La vice-roi français, le maréchal de Brézé, siègait à Barcelone et y commandait au nom du roi de France.

Le comte-duc d'Olivarez !', se faisait un point d'honneur de secourir Tarragone assiegee par le comte de La Mothe-Houdancourt (1), et de repousser ensuite les François au delà des Pyrénees. Toutes les forces navales d'Espagne ramassées s'avançaient sous la conduite du duc de Mequada, géneral des galions; de don Melchior de Borgia, général des galères d'Espagne, et du duc de Ferrandin, genéral de celles de Naples Le duc de Laurenzana, le ministre d'Inojosa et plusieurs autres personnes distinguées servaient sur la flotte en qualité de volontaires. L'archevegue de Bordeaux était bien inférieur en forces à une flotte si nombreuse et si puissaule, où l'on comptait soixante-et-dix gros bâtiments. Les details du combat sont empruntes à lui-même, sur la relation qu'il envoya au Roi, signée de tous les capitaines des vaisseanx et des galères.

a Le 20, à la pointe du jour, les galères ennemies paa rurent au nombre de vingt-neuf, avec leur secours, à

« trois ou quatre milles de notre armée. On se met incona tinent sous les voiles, on preud les postes les plus propres

a à leur empecher l'entrée. Après avoir observé notre con-

" tenance, les galères espagnoles se retirent vers leurs vais-

a seaux. La tous se mettent en corps, courent quelque temps

(1) Bistoire de Louis VIII, par Levassor, t X, p. 99 (2) Ferdinand, infant d'Espagne, archain, d'Auturbe ... Histoire de Louis XIII, par Levassor, f. N. p. 29. p. Gaspard de Gusman, premier ministre du rol d'Espagne... 2 Philippe de La Mothe Hondancourf, duc de Cardonne, etc., alors heutenant general des armees du roi, depuis marechal de France.

a ensemble tenant le vent, et s'abattent toujours sur notre a armee, qui, nonobstant le vent contraire, cloit tantot sur a un bord, tantot sur l'autre au-devant des ennemis pour « empêcher le secours. Voyant enfin que tout favorise leur a dessein, et que l'avantage du vent est le gain de la partie. a ils séparent leurs vaisseaux de leurs galères, et celles-ci a se vont joindre à trente ou quarante brigantins. Notre a armée, qui couroit vers les vaisseaux ennemis, revire en « même temps de bord sur les galères espagnoles, afin de a s'opposer au passage du secours. Mais à l'heure même les a vaisseaux des ennemis, au nombre de trente-cinq, et leurs a galères, s'abattent, le vent en poupe, sur notre armée; « de manière qu'il ne fut plus question de s'opposer au « secours, mais aux grandes forces des Espagnols, et telles « que, sans le courage et la valeur extraordinaire des capi-« taines des vaisseaux et des galères, nous devions succom-« ber en cette occasion. Car enlin, les vaisseaux ennemis « nous battoient en flanc et les galères par derrière, sans que « nous pussions nous servir que d'une partie de notre artifle-· rie. Cependant nous leur temuignames qu'il ne faisoit pas bons'approcher si près de nous. Après un combat de quatre a heures que la nuit termina, nous les contraignumes à se « retirer avec force mats el cordages coupés, sans compter a la perte des hommes qu'ils ont faite. Nous ne le savons pas a exactement. Elle doit être fort grande par la quantité de a coups de canon et de mousquet que nous leur avons tirés, o presqu'à bout touchant, et par le nombre de soldats qu'ils a avoient sur leurs vaisseaux. Les nôtres ont eté aussi fort fracasses. Tel a regu jusqu'à cent coups de canon. Il n'y a a point de galères qui ne soit beaucoup endommagée et a qui n'ait perdu soldats et chiourmes (1). »

# 209. PRISE DE COLLIQUEE (13 avril 1642).

Par M. Hippolyte Liscours en 1836.

Aile du Nord, Rade chausses Salle n. 10.

Le Roussillon, placé entre le Languedoc et la Catalogne, appartenait encore à la couronne d'Espagne et génait les communications de Louis XIII avec sa nouvelle province. Il fallut en entreprendre la conquête. Le Roi, malgré le déclin de sa santé, voulut combire l'expédition lui-même, et le cardinal se fit trainer à sa suite, la mort déjà sur le front, mais ayant encore la force de porter aux

<sup>(1)</sup> Histoire de Louis XIII, par Levassor, J. X. p. 167.

conspirateurs du dedans et aux ennemis du dehors des

coups également terribles.

Le Roi arriva le 10 mars à Narhonne, et le 16 il investit Collioure, dont la prise devait lui faciliter celle de Perpignan; la ville était forte, et fut vigourcusement défendue. Dès les premiers jours du siège, les Espagnols firent trois sorties; toutes furent repoussees, mais la dernière, après que l'ennemi eut pénètré dans la tranchée et en eut détruit les travaux. Cependant le marquis de Povar, à la tête de trois mille chevaux, avait recu l'ordre inexécutable de traverser toute la Catalogne en armes, et d'aller au secours de la place assiégée. La Mothe-Houdancourt lui ferma le passage, le battit et le fit prisonnier; il y gagna le baton de maréchal. Dès lors le siège fut poursuivi sans obstacle, Un premier assaut livra la ville aux Français; on attaqua alors la citadelle. « La nuit du 2 au 3 avril, dit le marquis « de Montglat, dont nous aimons à emprunter l'exacte et « judicieuse narration, les assiègés firent une sortie qui fut « vertement reponssée par le régiment de Champagne, a lequel ne les chassa pas seulement de la tranchée, mais a aussi de l'esplanade qui est entre la ville et le château. « Le 4, on fit la descente dans le fossé : les mineurs s'attaa chérent le 6, et mirent le 9 le feu à leur mine, laquelle a fit grande brèche, et les Suisses se logèrent dessus. « Aussitot on entendit la chamade pour parlementer, et le 10 la capitulation fut signée, selon laquelle le mar-· quis de Mortare remit ce château entre les mains des " François, le 13, avec le fort Saint-Elme, et fut conduit « à Pampelune (1). »

A.-de-chanssee. Salle n . 20.

Partie centrale. 210, SIÉGE DE PERPIGNAN (1642).

INVESTISSEMENT DE LA PLACE

Tableau du temps.

B.-de-chaussee. Salle n 27.

Partie centrale. 211. PRISE DE PERPIGNAN (5 septembre 1642).

212. PRISE DE PERPIGNAN (5 septembre 1642).

Partir centrale. fralerie Louis XIII. No 50.

Par MM. Jean Ataux et Hippolyte LECOMTE en 1836.

Dix jours après la prise de Collioure (23 avril), Louis XIII alla investir Perpignan. Il présida lui-même aux premières opérations du siège, « montant à cheval tous les jours

(1) Mémoires du marquis Montglat, p. 366.

a pour ordonner les travaux, et fesant le tour des lignes « pour voir si tout alloit bien. Lomarquis de Florez d'Avila. « qui commandoit la place, envoya savoir ou logeoit le Roi, afin d'empecher qu'on tirat de ce côte; ce qu'il · observa ponctuellement, pour faire voir le respect qui était du à la majesté royale, même par les ennemis, » Mais une fois les lignes achevées et le blocus établi autour de la ville, qu'on voulait réduire par la famme, Louis XIII malade se sentit hors d'état de rester plus longtemps sous les murs de Perpignan, et laissa le soin du siège aux maréchaux de Schomberg et de La Meilleraye. « Ceux-ci gar-« dérent si bien leurs lignes , que rien n'entroit dans la « ville ; tellement qu'après avoir dure cinq mois et consume « tous les vivres qui étoient dedans, jusqu'aux chevaux. · mulets, anes, chiens et chats, même cuirs, le marquis « de Florez d'Avila capítula et rendit la ville et la citadelle « de Perpignan, le 5 septembre (1). » Perpignan passait alors pour le plus fort boulevard de la frontière espagnole. « Sire, vos armes sont dans Perpignan et vos conemis a sont morts, a écrivait Richelieu à Louis XIII, lui annoncant cette belle conquête et le supplice de Cinq-Mars,

#### 213. BATAILLE DE LÉRIDA (7 octobre 1642).

Par M. Hippolyte LECONTE en 4836.

Aile du Nord. R «le-chausses» Saile n° 10.

Le Roussillon était perdu pour l'Espagne, et toutes les forces rassemblées par le comte-duc d'Olivarès arrivaient trop tard pour sauver cette province. Le ministre de Philippe III voulut du moins réparer par quelque action d'éclat une perte aussi considérablé, et il donna l'ordre au marquis de Leganez de s'emparer de Lérida, ville forte de la Catalogne, sur la Sègre. Le maréchal de La Mothe Houdancourt se porte aussitôt au secours de cette place, et, informé que le général espagnol a réunises troupes à celtes du marquis de Tarracuse, defenseur malheureux du Roussillon, il les attend de pieu ferme, malgré la supériorité de leurs forces, sous les murs de la ville qu'ils vienneut assièger.

« Les deuxarmées furent, le 7 octobre, en vue l'une de

son favori, comme deux succès d'une égale importance.

a l'autre, et à dix heures du matin, la bataille commença, a dans laquelle les François furent chargés d'abord si vi-

 goureusement par les régiments du prince d'Espagne et du comte-duc, qu'ils furent mis en desordre; mais le

<sup>(1)</sup> Mémoires du marquis de Montglut, p. 366.

a baron d'Alais (\*) et le comte des Roches-Baritaut les souinterent si hardiment que la chance tourna, et les Espaignols furent rompus et tellement mis en déroute qu'ils
is prirent la fuite, et se sanvérent en grande confusion à
Fragues. Le champ de hataille dementa aux François
is avec tout le canon.... Les Espagnols laissèrent deux
inille morts sur la place, et la ville de Lérida fut sanvæe,
is ce qui causa une grande joie dans la Catalogne (\*).»

#### 214. LE CARDINAL DE RICHEMEO FAIT DON DU PALAIS-ROYAL A LOUIS NEIL (2 décembre 1642).

Larur centrale.

A of chaussec.

scale fre

Lagis 2111,

Salle ir 50.

Par M. Hippolyte Recourse, d'après le tableau de M. Drolling, fait on 1823, et place dans la galerie du Palais-Royal.

Richelieu vovait approcher sa dernière heure. Louis XIII, languissant lui-meme et atteint du mal qui devait hientôt finir ses jours, voulut voir son grand ministre au lit de mort. Il se rendit chez lui, accompagne du marquis de Villequier 11, capitaine de ses gardes, « Sire , lui dit le car-« dinal , voici le dernier adica. En prenant conge de votre a majesté, j'ai la consolation de laisser son royaume plus " puissant qu'il n'a jamais été, et ses ememis abattus. La « segle récompense de mes peines et de mes services que a j'ose demander à votre majesté, c'est la continuation « de sa protection et de sa bienveillance à mes neveux et à o mes parents. Je ne leur donnerai ma benediction qu'à combition qu'ils servicont votre majesté avec une fidélité inviolable. Votre majesté a dans son conseil plusieurs a personnes capables de le servir utilement; je lui con-« scille de les retenir auprès d'elle, » C'est alors, ajoutent quelques historiens, que Richelieu désigna au Roi le carfinal Mazarin comme le ministre le plus digne de le remplacer. Après quoi il remit aux mains de Louis XIII l'acte de donation du Palais-Cardinal.

Cette donation, faite à la couronne dès l'année 1636, avait été renouvelée par le cardinal de Richelieu dans son testament passé à Narbonne, en l'hôtel de la Viconté, le 23 mai 1652. En voici les propres termes :

" Je declare que, par contrat du 6 juin 1636, devant " Guerreau et Parque, j'ai donné à la couronne mon grand " hotel que j'ai bitu sous le nom de Palais-Cardinal, ma

<sup>(†</sup> Lacques de Camb.s, deputs marechal de camp. (2 Mémoires du margon de Montglat, b. I., p. 566, 4 Antoine d'Aumont, depuis marechal de France qu'ensuite due d'Aumont.

- « chapelle d'or enrichie de diamants, mon grand buffet « d'argent ciselé, et un grand diament que j'ai achete de
- Lover. Toutes lesquelles choses le Roi à eu agréable par « sa honte d'accepter, à ma très-humble et très-instante
- « supplication, que je lui fais encore par ce present testament, et d'ordonner que le contrat soit exécuté dans

" tous ses points. "

llans un autre article du testament le cardinal recommande qu'une somme de 1,500,000 francs, prise sur sa succession, soit remise entre les mains de Su Majeste.

#### 215. Pierre legrand s'empare d'un galion espagnol (1643).

Bur M. Theodore Grana en .... Aile du Nord.

Pavillon du Roi

Richelien venait de mourir (4 décembre 1642 . , et la B.-de-Chaussée, protection qu'il accordait aux colonles ne lui avait pas survêcu. Ces milliers de Français transportés au hout des mers se virent alors abandonnés, en but e à la jalousie et à la cupidité des autres nations, des Espagnols surtout, qui regardaient le moindre établissement sur un monde découvert par eux comme une ursurpation de leurs droits La manière barbare dont avaient èle écrasées par ces avides dominateurs plusieurs colonies naissantes avertissait les Français que le droit du premier occupant avait besoin d'être soutenu par le droit du plus fort; ils quittérent donc la charrie, abandonnérent leurs habitations, impuissantes à les protèger contre les ravages de la guerre, et vinrent so réfugier dans la partie septentrionale de l'île de Saint-Domingue, se cachant dans les forêts qui la couvrent, et faisant pour se nourrir la chasse aux berufs sauvages, ce qui leur fit donner le nom de boucaniers. Bientôt, leur nombre croissant chaque jour et la chasse ne suffisant plus à leurs besoins, la plupart se résolurent à revenir à leur première profession, et se lancèrent sur l'Océan. Ils s'établirent d'abord en confrerie, sous le nom de freres de la rôle, mettant leurs biens en commun, et ne reconnaissant d'autre supérforité entre eux que-celle de la force et de l'adresse. Subdivisés en petites sociétés de cinquante ou cent hommes au plus, ils se mirent à voguer nuit et jour dans de grandes harques decouvertes, comme des sauvages. l'œil toujours fixe sur l'horizon, et firent plus d'une fois expier aux Espagnols leurs cruautés envers leurs devanciers, et la viepreezire et aventureuse à laquelle ils les reduisaient. Bientot de nouveaux aventuriers se joignirent à eux, et abandonnérent la mère patrie pour aller aux Antilles partager les perils et les prises de ces hardis marins : Dieppe en fournit un grand nombre, qui s'illustrérent par des traits de

bravoure héroiques et presque fabuleux.

Parmi les flibustiers dieppois, Pierre Legrand est un des plus célébres. Voici comment il débuta dans la carrière. Il croisait depuis quinze jours au débouquement de Bahama, lorsqu'il vit venir à lui un grand galion espagnol avec un pavillon de vice-amiral. Legrand montait un hateau de quatre canons, et n'avait avec lui que vingt-huit hommes, mais tous braves et décides comme lui. Forçant aussitôt de voites et de rames, il court au-devant du galion. le joint, s'élance sur son bord et en même temps coule à fond son propre navire. Cette audace désespérée étourdit le capitaine espagnol; son équipage stupéfait ne songe pas même à se defendre. Legrand, maitre du galion, depose une partie de ses prisonniers sur le rivage, et n'emmenant avec lui que le capitaine et ses officiers, s'en retourne fierement à Dieppe, sa patrie, faire admirer sa prise, et en recueillir les immenses profits.

de chaussee. Salle no 10.

Ade du Nord. 216. BATAILLE DE ROCROY (19 mai 1643).

ORDRE DE BATAILLE.

Par M. Oscar Ger en 1835, d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

B. de chaussee. Salle no to

Aile du Nord. 217. BATAILLE DE ROCROY (19 mai 1643).

Par M. Jon v en 1836, d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

-de-chaussee. traterie Louis XIII

Partie centrale. 218. BATAILLE DE ROCROY (19 MAI 1613).

Par M. Schnetz en 1873.

219. BATAILLE DE ROCROY (19 mai 1643).

Aife itu Midi. 4 - mingle Galerie des Batailles. J. 1.17.

Par M. Hein en ....

Richelieu était mort, et la santé languissante de Louis XIII faisait présumer qu'il ne survivrait pas longtemps à son ministre. Quelques succès obtenus en Flandre par les Espagnols, dans l'année 1642, leur avaient rendu la confiance; et don Francisco de Mellos, gouverneur des Pays-Bas, prévoyant les troubles que la mort du Roi pouvait amener, cherchait à se rapprocher des frontières pour penetrer plus facilement dans l'intérieur du royaume. Le due d'Enghien "plui était opposé. A peine âge de vingt-deux ans, c'était la faveur du prince de Conde ", son pere, qui l'avait porté si jeune à la tête des armées. Mais Gassion: d'Espenan, "), La Ferté Senneterre ", La Vallière " et Sirot ", tous hommes de guerre renommés, étaient sons ses ordres ; et le vieux maréchal de L'Hôpital, " avait été place auprès de lui, pour modèrer par sa prudènce l'ardeur impétueuse d'un jeune prince avide de gloire. Cependant ce fut le jeune prince qui, plus habile à son coup d'essai que le vieux capitaine forme par l'expérience de vingt batailles, l'entraina malgré lui dans une action générale.

Don Francisco de Mellos venait d'abandonner le siège d'Arras, dont les preparatifs l'avaient occupe tout l'hiver, pour se porter subitement du côté de Rocroy; son intention était de s'emparer de cette ville, qui lui ouvrait les portes de la Champagne, pour en faire une place d'armes propre à ses entreprises; il la savait mal pourvue et defendue par une faible garnison. L'armée française était éloignée, et tout semblait lui promettre que la ville tom-

herait entre ses mains avant qu'on put la secourir.

Le duc d'Enghien avait pénetré les desseins de l'ennemi. Il commenca par détacher Gassion pour jeter un secours dans Rocroy et mettre la place en état de tenir jusqu'au moment où il arriverait lui-même pour la défendre. Puis, masquant habilement ses manœuvres, il sut, avec autant de promptitude que de clairvoyance, suivre tous les mouvements du capitaine espagnol; et, rassemblant sur sa route toutes les troupes qu'il put réunir, il vint se présenter devant Rocroy lorsqu'un le croyait occupé sur un autre point de la frontière. Mellos ne connut la force de l'armee française que lorsqu'elle fut engagée dans les bois et les marecages qui couvrent la place : il pouvait lui en disputer le passage, mais, confiant dans le nombre et dans la valeur si souvent éprouvée de ses troupes, et jaloux d'entrainer son jeune adversaire dans une hataille generale, il se refusa cet avantage et laissa les régiments français se deployer en face de ses lignes. C'est au milieu de ces circonstances que le duc d'Enghien apprit la mort de Louis XIII. Ses interêts le rappelaient à Paris, ceux de l'armée qu'il

<sup>(1)</sup> Louis de Bourbon, Ile du nom, depuis prince de Conde (le grand Conde). 2) Henra de Bourbon, Ile du nom, prince de Conde (l.) Ican, comte de Gassion, depuis marcehal de France. (§) Roger de Bossost, comte d'Espenan, marcehal de ramp. 3) Henra de Senneterre, Ile du nom, depuis marcehal de France et duc de La Ferte, (§) François de La Baume Le Blanc, chevalter de La Vallence, (§) Claude d'Ettoul de Pradines, paron de Strot, (§) François de L'Hopital, comte de Rosnay, etc.

commandait réclamaient sa présence : il préfera la gloire aux avantages que lui promettaient les intrigues de la cour.

Le prince était parvenu à réunir ving-trois mille hommes d'infanterie et de cavalerie. L'armée espagnole était forte de huit mille cavaliers, commandes par le duc d'Albuquerque, et de dix-huit mille fantassins, sous les ordres du comte de Fuentes (le comte de Fontaines), l'un des meilleurs capitaines de cette epoque. Dans l'armée française, Gassion : commandait l'aile droite; La Ferte-Senneterre, l'aile gauche. Le duc d'Enghien, avec le maréchal de L'Hôpital, d'Espenan et La Vallière, étaient au centre. Le corps de reserve, composé de deux mille hommes de pied et de m.lle chevaux, était commandé par le baron de Sirot.

Tous les recits qui nous sont restés de cette bataille doivent s'effacer devant la magnifique narration de Bossuet. L'exactitude et la precision des details y sont releves par

les mouvements de la plus sublime eloquence. a L'armée ennemie est plus forte, il est vrai ; elle est a composée de ces vieilles bandes wallones, italiennes et espagnoles qu'on n'aveit pu rompre jusqu'alors ; mais pour a combien falloit-il compter le courage qu'inspiroient à nos troupes le besoin pressant de l'état, les avantages a passes, et un jeune prince du sang qui portoit la victoire a dans ses yeux? Don Francisco de Mellos l'attend de pied « ferme, et sans pouvoir reculer, les deux géneraux et les « deux armées semblent avoir voulu se renfermer dans des a bois et dans des marais pour décider leur querelle comme a deux braves en champ clos. Alors que ne vit-on pas? Le « jeune prince parut un autre homme: touchée d'un si a digne objet, sa grande âme se declara tout entière ; son a courage croissoit avec les perils, et ses lumières avec son a ardeur. A la nuit, qu'il fallut passer en présence des en-. o nemis, comme un vigilant capitaine il reposa le dernier; a mais jamais il ne reposa plus paisiblement. A la veille « d'un si grand jour, et dès la première Lataille, il est o tranquelle, tant il se tronve dans son naturel; et on sait s que le lendemain, à l'heure marquée, il fallut reveiller a d'un profond sommeil cet antre Alexandre. Le vovez vous « comme il vole ou à la victoire, ou à la mort! Aussitot qu'il « cut porte de rang en rang l'ardeur dont il étoit anime. on le vit presque en meme temps pousser l'aile droite des « ennemia, soutenir la notre ébraulée, rallier le François a a demi vamen, mettre en fuite l'Espagnol victorieux, o porter partout la terreur, et ctonner de ses regards etin-« celants ceux qui échappoient à ses coups. Restoit cette

« redoutable infanterie de l'armée d'Espagne, dont les gros a bataillous serres, semidables à autant de tours, mais à a des tours qui sourcient reparer leurs breches, demeua roient inebranlables au milieu de tout le reste en de-« route, et lancoient des feux de toutes parts. Trois fois le a jenne vainqueur s'efforca de rompre ces intrépides como battants : trois fois if fut repoussé par le valeureux comte « de Fontaines, qu'on voyoit porté dans sa chaise, et, malgre ses infirmités, montrer qu'une âme guerrière est a maitresse du corps qu'elle anime. Mais enfin il faut céa der. C'est en vain qu'a travers des bois, avec sa cava-· lerie toute fratche. Beck précipitesa marche pour tomber a sur nos soldats epuises; le prince l'a prevenu : les baa taillons enfoncés demandent quartier. Mais la victoire va · devenir plus terrible pour le duc d'Enguien que lé coma bat. Pendant qu'avec un air assuré il s'avance pour re-« cevoir la parole de ces braves gens, oeux-ci, toujours en « garde, craignent la surprise de quelque nouvelle attaque, a leur effroyable décharge met les nôtres en furie : on ne « voit plus que carnage, le sang enivre le soldat, jusqu'à a ce que le grand prince, qui ne put voir égorger ces lions a comme de timides brebis, calma les courages emus, et a joignit au plaisir de vaincre celui de pardonner....

« Le prince fléchit le genou ; et dans le champ de baa taille il rend au Dieu des armées la gloire qu'il lui ena vovoit; là on cèlebra Rocroy délivre, les menaces d'un « redoutable ennemi tournées à sa bonte , la regence affera mie, la france en repos, et un règne, qui devoit être si

" beau, commence par un si beureux presage (1,000)

## 220. PRISE DE BINCH (1643).

Vainqueur à Rocroy, le duc d'Enghien prit aussitet l'offensive, et pour couper à l'ennemi ses communications avec l'Allemagne, il résolut de se porter sur la Moselle, et d'assieger Thionville. Quelques marches qu'il fit du côté de l'Escaut dérobèrent aux généraux espagnols ses véritables dessems. " Le prince ayant pris toutes ces précautions, eue tra dans le Haynaut; il fit attaquer les chateaux d'Emery « et de Barlemont, qui se rendirent à discrétion, après avoir a souffert quelques coups de canon. Il s'empara de Mau-« benge, pour continuer sa feinte, il marcha à Binch, où « les ennemis avoicut jeté des troupes qu'il attaqua, qui se

<sup>(1)</sup> Oronne funchre de Louis de Bourbon , prince de Conde,

- « rendirent pareillement à discretion. Il y demeura campé
- « quinze jours pour faire reposer ses troupes, pour y at-
- « tendre tous les préparatifs qu'il avoit ordonnés. »

#### 221. SIEGE DE TRIONVILLE (18 juin 1643).

Alle du Nord. R. aleachaussee. Salle nº 10.

Par M. Oscar Gre en 1835, d'apres un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

- Quand il cut appris que tout étoit en état, et que le mar-
- « quis de Gesvres 🤾 , maréchal de camp , qui étoit en Cham-
- \* pagne, arrivoit devant Thionville avec le corps qu'il coma mandoit, il détacha le marquis d'Aumont, à avec donze
  - « cents chevaux, pour l'aller joindre, et faire ensemble
- " l'investiture de cette place. Le prince se mit ensuite en
- « marche avec le reste de son armée par Beaumont, et

  - « rentra dans la plaine de Rocroy. M. Sirot, marechal de
- a camp, fut chargé de conduire par Metz la grosse artille-
- grie et les munitions, pendant que l'infanterie, avec l'equi-
  - « page d'artillerie de campagne, se rendit à Thionville, où
  - le duc d'Enguien arriva deux jours après le marquis de
  - "Gesvres, c'est-à-dire le 18 (le juin (3). »
    - « Cette place (dit l'auteur de la relation de Rocroy ) est
  - assise sur le bord de la Moselle, du côte de Luxembourg.
- Relle n'est qu'à quatre lieues au-dessous de Metz..... Le
- « malheur de Feuquières, arrivé en 1639, l'avoit rendue
  - « célèbre dans ces dernières guerres, et chacun la regar-
  - a doit comme une conquête importante, mais difficile. »

# 222. PRISE DE TRIONVILLE (22 août 1643).

Aile du Nord. M. de chaussee. Salte nº 10.

Par M. Oscar Gui en 1835, d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

Onelque diligence que put faire le duc d'Enghien, il ne put empêcher les Espagnols de jeter un secours de deux mille hommes dans les murs de Thionville. Le siège en fut entrepris dans toutes les règles et poussé avec la plus grande activité. On se battit avec courage : on livra plusieurs assauts meurtriers, tous diriges par le prince. Dans un de ces assauts le marquis de Gesvres ful tue et Gassion blessé dangereusement à la tête. Enfin, après plus de deux mois d'une resistance opiniâtre, le trentième jour de l'ouverture de la tranchée. les officiers, jugeant toute de-

<sup>1)</sup> Louis-François Potier, marochal de camp. '2' Charles, marquis d'Aumont, depuis marechal de France. (3, Histoire militaire de Luuis XIV., par Quincy, t. 1, p. 5.

fense inutile, demandèrent à capituler. La garnison obtint les honneurs de la guerre.

« Cette garnison étoit réduite à douze cens hommes de trois mille deux cens qu'elle avoit au commencement du

« siège. Le gouverneur avoit été tué, et la pluspart des offi-ciers qui restoient, se trouvoient blessez ou malades [1]. >

#### 223, COMBAT NAVAL DE CARTHAGÈNE (3 sept. 1643).

Par M. Theodore Gunta en .... Aile du Nori

Pavillon du R

Pendant que les victoires du duc d'Enghien ouvraient Rede Chause avec tant d'eclat le règne de Louis XIV, le jeune amiral de Brèze donnait à la France une gloire toute nouvelle, par les avantages qu'il remportait dans la Méditerranée. Déjà, après le combat livré sur les côtes de Barcelone, il avait pris ou coulé à fond six des vaisseaux de l'armée espagnole. Le 3 septembre il cut avec elle un nouvel engagement à la hauteur de Carthagène.

« Les Espagnols se défendirent fort long-tems ; mais ils a furent obligez enfin de succomber anx efforts des Fran-« cois qui leur enlevèrent le vaisseau amiral de Naples.

« deux autres gros navires, et un gros galion, sur lesquels

« étoient cent soixante pièces de canon. On leur tua ou fit

prisonniers quinze cens hommes (2). »

224. SIÉGE DE SIERCK (4 septembre 1643).

Par M. Jouv en 1836, d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

Aile du Nere ft,-de chauss Salle nº 10a

## 225. SIÉGE DE SIERCE (4 septembre 1643).

Par M. Jony en 1836, d'après un tableau Aile du Noré de la galerie de Chantilly, par Martin. R. de-chausse

Aile du Nord Salle po 10

« Le duc d'Enguien, voulant assurer la conquête qu'il · venoit de faire, et se rendre entièrement maître de la

« Moselle, passa le reste de la campagne à prendre quel-· ques châteaux entre Trèves et Thionville, et à l'attaque « de Cirq: il y marcha le premier de septembre. A son ar-

a rivée il fit emporter la ville et dresser une batterie pour

· battre le chateau, qui passoit pour un des meilleurs de « la Lorraine. Le jour d'après, il y fit attacher le mineur

« ce qui etonna si fort le gouverneur, qu'il demanda à « capituler après s'être fait battre deux fois vingt-quatro

(1) Histoire melitaire de Louis XIV, par Quincy, t. I, p. 10. (2) Idem, P. 16.

- a houres. It sortit du château avec cent hommes dont sa gar-
- a nison ctoit composee, ayant en une capitulation avanta geuse. Ce fut par la prise de cette place que le duc d'En-
  - " guien finit une campagne aussi glorieuse pour lui que
  - « le plus expérimente genéral cut pu faire. Il remit le
  - « commandement des troupes au duc d'Angouleme (1) et
  - s'en retourna à la cour recevoir les applaudissemens
  - · qu'il avoit si bien méritez par des actions qui annoncoient
  - e toutes celles qu'il a faites par la suite, et qui lui ont
  - " donne à juste titre la réputation du plus grand capitaine

w de l'Europe (\*). »

# 226, SIÉGE DE TRINO DANS LE MONTFERBAT (23 SEPt.1643).

Par Louis Dund on anat.

Aile du Nord. L-de-chaussee. Salle no 10.

Les armés françaises n'étaient pas moins heureuses en Italie, sons les ordres du prince Thomas de Savoie, du vicomte de Turenne et du comte Du Plessis-Praslin (\*). La ville de Trino, près de Casal, dans le Montferrat, fut investie le 14 août par le prince Thomas; le baron de Watteville, gouverneur de cette place au nom du roi d'Espagne, la défendit avec courage.

Le 19 septembre, les assièges après acoir fait tous leurs efforts, abandonnèrent leur dernier retranchement; le 23, n'esperant plus de secours, ils battirent la chamade, et le gouverneur remit la place au prince Thomas, commandant général des armees de France en Italie.

C'est dans cette campagne que le vicomte de Turenne reçut d'abord le baton de marochal de France et enspite le commandement de Farmée d'Allemagne.

## 227. PRISE DE ROTWEIL (19 novembre 1643).

« Pendant que le duc d'Enquien falsoit de si grands pro-

- briant, qui commandoit un petit corps d'armee en Alle-
- « nugne, fut obligé par le general Mercy ",, de repasser le
- « Rhin, san armée étoit si foible, que sans un prompt se-
- « cours il ne pouvoit tenir la campagne plus long-tems.

en Charles, hâtard de Vahis, dur Alangoniène, etc. colone) géneral de la davaderio losore. El Hestoire militario de Lone, All, par Cainey, t. l. p. 11. El ferm de La Lour d'Auvergne, marcelad de France. A tesar de Choiseul, depuis mars hal de France et une de Choiseul. El fear haptiste Bules, comte de triebrant el François, baron de Merci, general de l'armee du due de Bassere.

« La cour chargea le comte de Rantzau (¹ de conduire les « renforts qu'on lui envoya ; le marcchal de Guebriant les « avant recus, repassa le Rhin sur la fin du mois d'octobre,

a dans le dessein de s'avancer dans la Suabe sur le Danube,

 et d'y prendre des quartiers d'hyver. Dans sa marche il « fut contraint d'assièger Rotweil, qui ouvroit le passage à

a ses troupes vers Butlingen. Cette entreprise lui fut lua neste, puisqu'il fut blesse le 17 de novembre d'un coup

a de fanconneau, dont il mourut le 20.

« Le comte de Bantzau , priréchal de camp, poursuivit le « siège de Rotweil. La grande résistance des assiègez et la « blessure du marechal de Guébriant ne diminuérent rien « du courage de ses troupes , qui contraignirent le comman-« dant de se rendre le 19 de povembre. Comme cette ville

« étoit importante pour le passage des troupes en Suabe , « les ennemis firent tous leurs efforts pour la secourir :

a mais inutilement (2). »

#### 228. LATABLE DE FRIBOURG (aoht 1644),

Par M. LATANE en 1856, d'après un tableau de la galerie de Chandily, par Martin.

Aile du Nord. H.-de-chaumen Salle no 10-

L'inver de 1643 s'était passé en négociations; elles furent infroctueuses, et il faillut se preparer à une nouvelle campagne.

Gaston, due d'Orleans, avait succède au duc d'Enghien dans le commandement de l'armée en Flandre. La victoire de Rocroy, la prise de Thionville avaient suffi pour rétablir dans les Pays-Bas la réputation des armés françaises: la plupart des villes, fatiguées de la guerre, n'étaient

pas en état d'apposer une longue résistance.

Do côte de l'Altemagne, la situation etait bien différente; le marechal de Guebriaut avait eté tué devant Rotweil, et le comte de Rantzau, qui lui avait succédedans le commandement surpris près de Dillingeu par les Imperiaux, sous les ordres du duc Charles de Lorraine, avait essayé un de ces echers qui mettent une armee hors de etait de tenir la campagne. C'etait à grande peine que le marechal de Turenne, charge d'un recueillir les debris, avait rassemblé dix mille honmes, avec lesquels il morcha au secours du Brisgau. Maislà il lui avait et impossible d'arrêter Merci, qui, avec des forces superieures, était venu se presenter devant Fribourg, et s'en était rendu maître. La grand effort était nécessaire pour reprendre cette place, dont la

(1, louas de Rantzan, depuis mercehal de France. 3, Histoire militaire de Louis XII, pai Quincy, L. l, p. 11-12.

possession importait tellement au succès de la campagne. l'out le poids de la guerre se porta donc de ce côte, et le duc d'Enghien recut l'ordre de s'y rendre, pour s'opposer, avec le maréchal de Turenne, à la marche de l'armée impériale. Arrivé le 20 juillet à Metz, le 2 août il avait rejoint Turenne qui, suivant tous les mouvements de l'armée ennemie, se trouvait campé près d'elle entre Brisach et Frihourg.

Fribourg est situé au pied des montagnes de la Forét Noire; elles s'élargissent en cet endroit en forme de croissant, et au milien de cet espace on découvre auprès

- « de Fribourg , une petite plaine bordée sur la droite par » des montagnes fort hautes, et entourée sur la gauche par
- un hois marécageux. Ceux qui viennent de Brisach ne peuvent entrer dans cette plaine que par des défilés
- a upied d'une montagne presque inaccessible qui la com-
- mande de tous côtés, et par les autres chemins l'entrée
  en est encore plus difficile.
  - " Mercy s'étoit posté dans un lieu si avantageux, et
- comme c'étoit un des meilleurs capitaines de son temps,
  il n'avoit rien oublié pour se prévaloir de cette situation.
- Son armée étoit composée de huit mille hommes de
- w pied et de sept mille chevaux (1)....

C'est de cette position formidable que le duc d'Enghien entreprit de déloger le vieux marcchal havarois. Il conduisit et ramena plusieurs fois ses troupes à la charge; son intrepidité et son audace le rendirent à la fin victorieux de tous les obstacles.

Les premiers retranchements avaient été pris : il fallait enlever la seconde ligne pour dégager un corps de troupes exposé de tous les côtés aux leux de l'ennemi. Le Prince n'avait alors avec lui que deux mille hommes épuisés de fatigue, et il s'agissait d'en forcer trois mille, vamqueurs de toutes les attaques et parfaitement retranchés. Le moindre retard compromettait gravement le sort du corps d'armée du maréchal de Turenne; l'action était décisive.

« On dit que le duc d'Enghien jeta alors son bâton de « commandement dans les retranchements des ennemis, « et marcha pour le reprendre, l'épèce à la main, à la tête » du régiment de Conti. Il fallait peut-être des actions aussi » hardies pour mener les troupes à des attaques si diffi-« ciles (²). »

<sup>(1)</sup> Relation de la campagne de Fribourg, par Henti de Bessé, sieut de La Chapelle-Milon, p. 44., 2. Siecle de Louis XIV, par Voltaire.

L'auteur contemporain de la Relation du Siège de Fribourg rapporte ainsi ce fait. a Le prince, dit seulement « le sieur de La Chapelle-Milon, descend de cheval, « se met à la tête du régiment de Conti et marche aux en-« nemis. Le comte de Tournon 1), suivi de Castelnau-« Mauvissière (1), en fait de même avec le régiment de « Mazarin; le marechal de Gramont (3) Marchin (1), " l'Echelle , Mauvilly, La Moussaye (3) . Serze, les chevala liers de Chahot (e) et de Gramont, Isigny, Meilles (1), « etc., etc., et tout ce qu'il y avoit d'officiers et de a volontaires mettent pied à terre. Cette action redonne « cœur aux soldats. Le duc d'Enghien passe le premier a l'abattis de sapins ; chacun à son exemple se jette en « foule pardessus ce retranchement, et tous qui de-« fendent la ligne s'enfujent dans le bois à la faveur de la « nuit qui s'approchoit. »

Enfin, après plusieurs jours de combats consécutifs, l'infatigable activité du duc d'Enghien et la persévérance de Turenne triomphèrent de la résistance de l'armée bavaroise. Merci, chassé de toutes ses positions, fut forcé de battre en retraite, en abandonnant ses bagages et

toute son artillerie au pouvoir du vainqueur.

La bataille de Fribourg commença le 3 et ne finit que le 9 d'août. Le due d'Enghien fut présent partout, animant le soldat par son exemple; il s'exposa souvent aux plus grands dangers. Dans une des attaques, le sieur de La Chapelle-Milon rapporte que le pommeau de la selle de son cheval fut enlevé d'un coup de canon et le fourreau de son épée rompu d'un coup de mousquet. Le maréchal de Gramont ent un cheval tué entre ses jambes, et L'Echelle, maréchal de bataille, y perdit la vie.

marechal de bataille, y perdit la vie.

« La gendarmerie y tit une très-belle action. Laboul-

- laye la commandoit: il mena ses escadrons sur le bord
   de ce retranchement d'arbres, et malgré le feu des ennemis il escarmoucha très-long-temps à coups de pistolet.
- a Jamais il ge s'est fait un combat où , sans en venir aux a mains, il soit tombé tant de morts de part et d'autre. Les

<sup>(1)</sup> Juste-Louis de Tournon, marechal de camp, qui fut tué au siège de Philipsbourg le 6 septembre 1649. 12 Jacques de Castelnau-Mauvissière, alors marechal de bataitle, et depuis marechal de France, blessé mortellement au siège de Dünkerque en 1668. 3 Antoine de Gramont, III du nom, depuis due de Gramont. 19 Jean-lisspard-Ferdmand, comte de Marchin, alors marechal de camp, et depuis heutemant géneral des 2rmees du roi. 5 François de Goyon-Matignon, marquis de La Moussaye, marechal de camp. (6 Goyon-Matignon, de Châbot, depuis marechal de camp. 7, Henri de Foix, vicomte de Meille, depuis marechal de camp.

" François y perdirent Mauvilly, et les Bavarois, Gaspard de Mercy, frère de leur genéral (1). 4

Aile du Nord. R.-de chaussée, Salle nº 10.

Aile du Nord. 229. PRISE DE DOURLAC (août 1644 .

Par M. Larayr en 1857, d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

Aile du Nord. R.-de-chaussee. Salle n. 10.

230. PRISE DE BADEN (août 1644).

Por M. Langue en 1838, d'après un tableau de la galerie de Obantilly, par Morton.

231. PRISE DE LICHTENAU (2001 1644).

Alle du Nord. R.-de-chaussee. Salle n : 10. Par M. Larve en 1836, d aprés un tableau de 16 gaterie de Chantilly, par Martin-

Le due d'Enghien n'était venu que pour reprendre Fribourg et sauver l'armée du maréchal de Turenne : les fruits de sa victoire furent plus étendus. En moins de quelques semaines il fut maître de tout le cours du Rhin. C'etait sur l'importante ville de Philipshourg qu'il voulait porter ses premiers coups : pour dérober ses projets à l'ennemi, il feignit d'abord de diriger toutes ses forces contre de potites places.

« La seinte de vouloir tout employer à la conqueste de a quelques places de peu d'importance, luy semblant la a meilleure invention qu'il past concevoir pour surprendre a celle qu'il vouloit avoir, il detacha quatre corps de l'ar-« mée, le premier sous le sieur Tubald, lieutenant général de cavalerie suédoise ; le second commandé par le généa ral major Roze; le troisième par le marquis d'Aumont, a pour passer le Rhiu; le quatrième sous le comte de Pal-« luau. Le premier, accompagné d'une partie de sa cavalerie, et de mille dragons, prit les villes de Forsen, Etelin (2). " Shen (1, Bret (1) et Dourlach; le second, commandant a une forte partie de cavalerie avec quelques fantassins, w emporta Baden, Rupenhen (5). Broussel (6, et Visloe (7); · le troisiesme estant suivy de mille fantassins, cinq cents a chevaux et trois pieces de canon, se mit en possession « de la ville et du chasteau de Germessin (\*) situés à deux · petites lieues de Spire : mais avec la perle de trois offia ciers et de quelques soldats tues devant le chustean; a le quatriesme se rendit maistre de Liktenehaut (1),

<sup>(3)</sup> Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. l., p. 27 (2 Ethingen. (3) Stein. — - Bretten. — 3 Ruppenheum. — 6 Brachsol. — 7 Wiestosch. (5) Germersbeim. — 3 Lichtenau.

- " laquelle, estant deffendue par le major de Philipsbourg, « se fit battre deux jours entiers ,", »
- 232. REDDITION DE SPIRE (29 août 1644).

Par V. Gartaur en 1811, d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

Aile du Nord. R.-de-chausses. Salle no 11.

Le maréchal de Turenne avait été dirigé sur Philipshonrg, le 23 août, avec trois mille chevaux et sept cents bommes d'infanterie; arrivé le 24 devant cette place, il en ordonna aussitôt l'investissement.

Pendant ce temps, « le due d'Enguyen travailloit pour ne laisser rien en arrière qui pust servir à donner un succez « heureux à son entreprise ; il ne vouloit point que son « camp fut réduit à quelque nécessité de vivres ; il fit des- « cendre sur le Rhin trente batteaux chargés de toutes sor « tes de munitions, et, pour ne manquer pas aux autres cho- « ses qui dépendoient de sa prévoyance, fit travailler des les « premiers iours à faire un pout sur cefte mesme rivière du « Rhin , entre Germessin et Knaudenheim, pour rendre li-

« bres à son armée les deux rives de ce grand fleuve.

« Toute l'armee n'ayant pas esté jogée nécessaire à ce « siège, puisque la Bavaroise n'estoit pas en estat de veur se-« courir la place, le duc d'Enguyen en détacha sous les or-« dres du marquis d'Aumont, pour attaquer la ville de « Spire, au cas qu'elle refusast de meltre hors de ses mu-« raille » les troupes lorraines qu'elle y tençit pour la con-

La ville ne fit aucune résistance; le marquis d'Aumont avait dejà rècu le hourgmestre et les députes de la ville, et il allait leurrépondre, lorsqu'il vit arriver les membres de la chambre imperiale et le clergé, les premiers, « por a tant de longues harbes sur des fraires bleues, et les autres « vestus selon la coustume des ecclesiastiques; leurs sous « missions estant faites, et chacun ayant demandé d'être « consorve dans ses privilèges, ce marquis leur promit de la « part de Sa Majeste et de celle du duc d'Enguyen, dunt il « seavoit les intentions, qu'ils seroient traites avec toute la « douceur qu'il seroit possible, qu'on ne les choqueroit point « dans la franchise de leurs privilèges (†). «

333. SIÈGE DE PHILLPSBOURG (12 septembre 1644).

Par M. Lavarr en 1836, d'après un tableau de la gazerie de Chanully, par Martin-

Aile de Nord. R. de chaussee Salle No 10.

On pressait les préparatifs pour l'ouverture de la tran-(1) Mercure de France, t. XXV, p. 102. (2) Idem/p. 106 chée de Philipsbourg; elle eut lieu le 28 août. Les attaques furent conduites par le vicomte de Turenne et le maréchal de Gramont; les assiègés se défendirent avec courage. Laboullaye et le conte de Tournon furent tués, le premier dans une des sorties de la garnison, l'autre dans une attaque. Enfin, le 10 du mois de septembre, reconnaissant l'impuissance où il était de résister plus longtemps, le gouverneur demanda à capituler; la garnison obtint les honneurs de la guerre.

#### 234. PRISE DE WORMS (septembre 1644).

Aile du Nord. B.-de-chaussée. Salle no 11. Par M. GALLAIT en 1836, d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

Le duc d'Enghien, ayant appris que Merci rentrait en campagne avec ses débris qu'il avait ralliés et des renforts qu'il avait reçus, ne voulut pas s'éloigner de Philipsbourg, où il se trouvait avantageusement placé pour surveiller les mouvements de l'ennemi, « il détacha M. de Turenne « pour aller attaquer Wormes; ce général fit descendre « par le Rhin l'infanterie, l'artillerie et les munitions « de guerre qui lui étoient nécessaires pour cette expé- « dition; il marcha ensuite par le Palatinat avec deux « mille chevaux, et défit six cens hommes que le gè- « néral Beck envoyoit à Franckandal. A son approche les « habitans de Wormes lui ouvrirent les portes, et con- « gédièrent la garnison lorraine qui y étoit. »

## 235. PRISE D'OPPENHEIM (septembre 1644).

Aite du Nord. H.-de chaussee. Salte nº 11. Par M. Hippolyte Lacours en 1836, d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

Après la prise de Worms « M. de Turenne poursnivit sa « marche vers Mayence, et détacha M. Roze pour aller at« taquer Oppenheim, petite ville située dans une plaine, « mal fortifiée, mais défendue par un très-bon château; il « n'y trouva aucune résistance, et la ville se rendit à son « arrivée (¹), »

## 236. REDDITION DE MAYENCE (17 sept. 1644).

Aile du Nord. R.-de-chaussee. Saile no 11. Par M. Hippolyte Lucoure on 1836, d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin-

« Le vicomte de Turenne se présenta devant Mayence

(1) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. 1, p. 32.

« et envoya un trompette à ceux qui commandoient dans « la ville pour leur offrir des conditions honorables.

a Mayence est le siège de l'archevêque électeur et une « des principales villes d'Allemagne..... Ses fortifications « étoient négligées, et sa défense consistoit plus dans le a nombre de ses babitants que dans la force de ses rem-

« Quand le vicomte de Turenne entra dans les faubourgs. « il vavoit encore dans la ville une garnison impériale de a huit cents hommes; néanmoins l'électeur, n'avant pas « cru pouvoir y demeurer en sureté, s'étoit retiré à Co-« logne; de sorte que le chapitre, qui a l'autorité du « gouvernement en l'absence de l'archevêque, fit assema bler tous les corps de la ville, et, après plusieurs deli-« berations, ils résolurent de députer vers le duc d'En-« ghien et de ne donner les clefs qu'à lui-même, afin de « rendre en quelque sorte leur capitulation plus hono-« rable par la qualité de celui qui les recevroit (¹).»

Informé de cette résolution, le prince quitta aussitôt Philipsbourg pour se rendre à Mayence; mais, en y arrivant, il apprit que Wolf, un des meilleurs colonels de l'armée havaroise, envoyé par Merci, à la tête d'une troupe déterminée, était dans la ville, où il cherchait tous les movens d'engager les habitants à se défendre. Le chapitre n'en fut pas moins sidèle à la parole donnee : Wolf fut congédié; les députes de la ville vinrent au-devant du due d'Enghien qui, après avoir ratifié la enpitulation. prit possession de la ville, et y laissa une garnison francaise.

## 237. REDDITION DE BINGEN (septembre 1644).

Par M. Hippolyte Lecomte en 1838, d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin. R.-de-chauseet

Aile du Nord. Salle nº 11.

Bingen, petite ville avec un bon château sur le Rhin, fut comprise dans le traité de Mayence : on y envoya aussi une garnison française.

## 238. PRISE DE CREUTZNACH (septembre 1644).

Aile du Nord. R.-de-chaussée Salle no 11.

Par M. Hippolyte LECONTE en 1836, d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

(1) Relation de la campagne de Frihourg, par lienri de Besse, sieur de La Chapelle-Milon, p. 150.

#### 239. PRISE DE BACARACH (1644).

Alle du Nord. R.-de-chaussée. Salle n. 11. Par M. Hippolyte Lacoure en 1836, d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

Le vicomte de Tureme prit ensuite possession de Creutznach et Bacarach, petites villes situées, la première, sur la Naw, et la deuxième sur le Rhin, à peu de distance de Bingen.

240. SIÈGE DE LANDAU (septembre 1644).

Alle du Nord. B.-de-chaussee Salle nº 11. Par M. Joux en 1836 , d'après un tableau de la galorie de Chantelly , par Wartin-

Landau, ville située sur la rive gauche du Rhin, à quatre tieues de Philipsbourg, venait d'être investie : le marquis d'Aumont, ayant sous ses ordres douze cents hommes d'infanterie et quinze cents chevaux, en conunenca le siège : le duc d'Enghien avait rejoint son armée à Philipsbourg.

« Il apprit en arrivant que la tranchée étoit déjà oua verte; mais que d'Aumont, en allant visiter le travail,
a avoit été blesse dangereusement. Le vicomte de Turenne
a alla continuer le siège, et poussa la tranchée si diligena ment que dans trois jours on fit une batterie et un logea ment dans la contrescarpe: le cinquieme jour le duc
a d'Enghien y étant venu pour visiter les travaux, les Lora rains traiterent avec le vicomte de Turenne et sortirent

« de la place (1). »

## 241. PRISE DE NEUSTADT (1644).

Aile du Nord. B. de-chaussee, Salle un 11. Pur M. Garmair en 1835, d'après un tableau de la galèrie de Chantilly, par Martin.

« Après la prise de Landau, Neustadt, Manheim et α Magdehourg ne firent que fort pau de résistance.

« Ainsi le duc d'Enghien se vit, en une seule campa-« gne, trois fois victorieux de l'armée bavaroise, mantre « du Palatinat et du cours du Rhin depuis Philipsbourg » pasqu'à Ehrenbreistein, et de tout ce qui est entre le

Rhin et la Moselle (\*).

 $^{63}$  Relation de la campagne de Fribourg, par Henri de Besse, sieur de La Chapelle-Milon. p. 454  $^{\circ}$  Ibid

#### 242, BATAILLE DE LIORENS (22 juillet 1645).

Par M. Prygner en 1638.

Aile du Nord-R.-de-chaussée Salle nº 10.

La campagne de Catalogne avait commence par le siège de Roses; le comte Du Plessis-Praslin s'en ctait rendu maitre le 22 mai 1645.

 La prise de cette importante place fut suivie d'une vica toire remportée sur les Espagnols en Catalogne par le « comte d Harcourt, h près le detroit de Liorens. Ce général a voulut pousser plus loin ses progrès; il passa pour cet effet « la Segre sur un pont qu'il fit faire afin de chercher les « ennemis et de les combattre : il les rencontra le 22 juin « dans la plaine de Liorens ; et les ayant amorcez peu à peu « par des escarmouches, il les engagea inscusiblement dans o une action generale. Les Espagnols soutinrent les pre-« mières attaques avec beaucoup de fermeté; mais après « quelques heures de resistance, ils furent obligez de cèder a à la valeur des François, et de leur abandonner le champ de bataille avec quelques drapeaux et etendarts. Ils laisa serent trois mille hommes sur la place et un grand noma bre de prisonniers (\*). »

#### 243. SPÉGE ET PRISE DE ROTHEMBOURG (1645).

Par M. Hanoux en 1836, d'après un tahteau. Aile du Nordde la galerie de Chantilly, par Martiu-

H.-de-chaussed Salle n. 11.

Le duc d'Enghien était retourné à Paris, pour y recevoir, les acclamations du peuple et les récompenses de la cour, et pendant ce temps, Turenne, oppose à Merci avec des forces inferieures, avait été vaincu à Marienthal, conservant néanmoins la gloire de faire sous le feu de l'ennemi une retraite longue et périlleuse. Après avoir repasse le Moin et ensuite le Rhia, il rejoignit enfin le duc d'Enghieu, qui etait revenu se mettre à la tête de l'armée. Les deux géneraux reprirent alors l'offensive, s'emparèrent de Wimpfen, petite ville sur le Necker, et emporterent ensuite d'assaut la ville et le chateau de Rothennbourg.

#### 266. BATAULE DE NORDLINGEN (3 août 1645). ORDRE DE BATAILLE.

Aile du Nord. R.-de-chaussée Salle ne 11.

Par M. Renoux en 1836, d'après un tableau de la palerie de Chantilly, par Mattlin.

(1) Henri de Lorraine, grand couşet de France. 4. Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. 1. p. 50

Arte du Nord. R. dischaussee. Salle no 11. 245. BATAILLE DE NORDLINGEN (3 août 1645).

Par M. Renoux en 1836, d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

#### 256. BATAILLE DE NORDLINGEN (3 août 1655).

Partie centrale.

R. de-chaussée.

tralerie
Louis xm.
No 50.

Par M. Hippolyte LECOMTE en 1836., d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

Le duc d'Enghien ne cherchait qu'une occasion de livrer bataille; il espérait, en affaiblissant l'ennemi, s'emparer plus facilement des places fortes et des villes dont il von-lait assurer la conquête à la France. Merci, en général habile, avait pris toutes ses mesures pour s'opposer à ses entreprises: il occupait plusieurs énunences environnées de marais, entre Winding et Nordlingen, lorsqu'il fut rejoint par l'armée française. Le duc d'Enghien s'empressa de disposer son ordre de bataille et de marcher à l'ennemi. Le maréchal de Gramont et le vicomte de Turenne eurent le commandement de l'aile droite et de l'aile gauche; il se réserva celui du centre.

La montagne sur laquelle les ennemis étoient postez
 avoit un village au milieu, et il y avoit sur leur gauche
 un château où ils avoient mis de l'infanterie et du canon.
 Comme depuis ce village jusqu'à la montagne on pouvoit

a facilement monter en bataille en passant néanmoins sur a les flancs de cevillage, de la mantagne et du château, le

« due d'Enguien prit le parti de le faire attaquer avec de « l'infanterie, afin que s'en étant rendu maître, les deux « ailes qui marchoient contre leur cavalerie ne fussent point

« incommodées des feux qui en sortiroient (¹). »
La bataille commença le 3 août vers quatre heures après
mili. A la suite d'un engagement très-vif, l'ennemi fut
délogé du village qu'il occupait; le combat continua alors
dans la plaine avec un acharnement sans égal; la victoire
longtemps disputée couronna enfin les efforts réunis du

prince et du vicomte de Turenne.
Suivant le rapport de Quincy, « une partie des ennemis
« fut taillée en pieces et le reste fut pousse et mis en fuite.

Les Bavarois laissèrent quatre mille hommes sur la place; et l'on fit un si grand nombre de prisonniers,
 qu'on fot contraint d'en renvoyer une partie dont on

(4) Histoire militaire de Louis XIV., par Quincy, t. 1. p. 13.

« etoit embarrassé. On prit gumze pieces de canon, quaa rante drapeaux ou etcudars, et presque tout leur ba-· gage. Le comte de Merci, général des ennemis, fut tué pendant l'action à leur aile droite, ce qui contribua au gain « de la bataille ; le due d'Enghien s'y exposa commme un a simple soldat, il cut une grosse contusion à la cuisse, a une an coude, et un cheval tué sous lui. Parmi les autres · blessés de remarque, étoient MM, de Marcin (1), de Bela nanc et de la Moussaye (2). Le maréchal de Gramont fut « fait prisonnier, de même que le marquis de la Chastre (\*); a le premier fut échangé après la bataille avec le général « Gleen, qui avoit en le même sort. M. de Turenne, qui « contribua beaucoup au gain de cette victoire eut un chea val tué sous lui. Les François n'eurent que quinze cens hommes tues ou blesses, parmi les premiers étoient « MM. de Chatelus, de Pisany, de Bourg et de Livry (\*). »

#### 247. REDDITION DE NORDLINGEN (août 1645).

Par M. Revorx en 1836, d'après un tableau. Aile du Nord-de la galerie de Chantilly, par Martin. R.-de-chaussé de la galerie de Chantilly, par Martin.

Salle no tto

Le duc d'Enghien se présenta aussitôt après la bataille devant la ville de Nordlingen , qui se rendit sans opposer la moindre résistance.

#### 248. REDDITION DE DINKELSBUIL (apût 1645).

Par M. Revorx en 1836, d'apres un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

Aile du Nord. R.-de-chausse Salle no 11.

La ville de Dinkelshühl suhit egalement la loi du vainqueur : les habitants s'empressèrent d'envoyer leur soumission.

Bientôt après les deux armées changèrent de chef sans changer de fortune : Turenne remplaca le dur d'Enghien malade, et le comte de Gallas (\*) succèda à Merci. Les succès des armes françaises n'en furent point ralentis : Heilbronn et plusieurs autres places tombérent successivement en leur pouvoir. Enfin, pour couronner dignement cette gloricuse campagne, Turenne rétablit dans sa capitale l'électeur de Trèves, qui, dix ans auparavant, en avait etc chasse par

<sup>(1)</sup> Jean-Gaspard-Ferdinand, comic de Marchin, alors marechal de camp, et depuis liculement caneral des armées du roi. 7 François Govon de Matignon, marquis de la Moussaye, marchal de comp. > Rôme de La Charre, comic de Nançay. 6 Histoire intiliuire de Louis All, t. 1, p. 45. (3) Mathias de Gallas, feld-marcehal

les Espagnols. Après quoi il se retira sous Philipsbourg.

pour y prendre ses quartiers d'hiver.

En Flandre, Gaston, duc d'Orléans, avec les marèchaux Gassion et Rantzau; en Italie, le prince Thomas de Savoie, et en Catalogne le comte d'Harcourt, avaient aussi obtenu des avantages signalés; tout faisait donc présager la fin d'une guerre aussi longue que désastreuse.

# 250. COMBAT DEVANT OBBITELLO (14 juin 1666).

Aile du'Nord. Pavillon du Roi. R.-de-chaussee. Par M. Théodore Groix en ....

Les plénipotentaires français et les envoyés des puissances belligérantes réunis à Munsterne purent encore s'accorder, et la guerre se ralluma sur tous les points l'année suivante. Une flotte armée dans les ports de la Provence fut dennée au duc de Brezé pour soutenir le prince Thomas, qui faisait le siège d'Orbitello.

Le 14 juin, « l'armée navale d'Espagne, commandée « par le marquis de Pimentel, parut dans le dessein de sea courir cette ville. Les deux armées étant en vue l'une de « l'autre, il se donna un combat qui dura trois heures, pendant lesquelles les François curent toujours l'avantage sur « les ennemis, et les obligèrent de se retire. Le duc de « Brezé voyant la victoire assurce et s'étant mis sur le tillac pour encourager les François à le suivre, eut la tête « emportée d'un boulet de canon Sa mort rallentit le combat, qui auroit été plus funeste aux Espagnols sans cet « accident (4). »

Aife du Nord. R.-de-chaussée. Salle nº 11.

## 250. SEECE DE COURTRAY (28 juig 1646).

Par M. Pixoner en 1836, d'après un tableau de la galèrie de Chaptilly, par Martin.

## 251. SIÈGE DE COURTRAY (28 juin 1646).

Aile du Nord. B -des haussee. Salle n. 10. Par Automo-François Vandenmeulen.

D'Avaux (2) et Servico (2) étaient depuis un an à Munster pour y traiter de la paix; cependant les négociations trainaient en longueur; on pensa les accelérer en envoyant le duc

<sup>4</sup> Histoire militaire de Louis VIV, par Quiney, t. 1, p. 68. 23 Claude de Mesmes, comte d'Avoux, surantendant des finances et ministre d'état-(4 Abet de Servien, marquis de Sable. 4

de Longueville (1) avec le titre de chef de l'ambassade. Mais en meme temps que l'on proposait la paix, pour contraindre l'Espagne à l'accepter, on résolut de porter en Flandre tout le poids de la guerre. Le commandement des armées fut confié à Gaston, due d'Orleans, et au due d'Enghien. Les maréchaux de Gassion et de Rantzau étaient sons leurs ordres; ils avaient pour adversaires le duc de Lorraine (1). Piccolomini ,", Beck et Lamboy, qui commandaient une armee de plus de vingt-cinq mille hommes.

Avant l'arrivée des princes, le maréchal de Gassion, reste en Flandre pendant l'hiver, avait déjà fait contre

l'ennemi quelques heureuses entreprises.

La campagne s'ouvrit par le siège de Courtray; cetto place avait éte investie le 13 de prio par les maréchaux de Gassion et de Rantzau. Le due d'Enghien opera sa jonction avec l'armée du prince le 14. La tranchée fut ouverte immédiatement et le siège poussé avec vigueur.

Les assiègés ne recevant pas de secours, demandèrent à capituler le 28 juin, le treizième jour de la tranchée ouverte. Le duc d'Orléans leur accorda des conditions honorables.

#### 252. Siège de bergues-saint-winox (31 juillet 1646).

Par M Brevents en 1836, d'après un tableau Aile du Norda de la galerie de Chardilly, par Martin.

R.-de chaussee. Salle no 11.

Les Hollandais approchaient pour se joindre à l'armée française. Le duc d'Orléans, dans la peusée que l'eupemi chercherait à empêcher cette junction, avail pris toutes ses mesures pour livrer bataille ; mais le duc de Lorraine, chef de l'armée impériale, refusa d'engager dans une action génerale les forces qu'il commandait. Caston rejoignit donc l'armee hollandaise dans les environs de Bruges, et après avoir détaché près d'elle le due de Gramont avec six mille hommes; il revint à Courtray, et, poursoivant les avantages qu'il avait obtenus, il vint se présenter, le 28 juillet, devant Bergues-Saint-Winox, grande ville sur la rivière de Coline, dont il entreprit le siège.

« Son Altesse Royale se placa, avec lestroupes qui étoient « sous les ordres du maréchal de Rantzau , depuis la Colme « jusqu'à Lanbergue, et le duc d'Enguien depuis ce lieu « jusqu'au fort Ventismuler; le marcchal de Gassion fut a poste depuis ce fort au-delà de la Colme, jusqu'au canal

d Henri d'Orieans, He du nom, duc de Longueville, d'Estouteville, etc. (3. Charles IV 3. Octave, Piccolomini, general en chef des forces Espagnoles dans les Pays-Bus.

- de Bergue à Dunkerque, et de là encore jusqu'au bord de
   la Colme. La place ne fut pas plûtôt investie que les gou-
- « verneurs de Bergue et de Dankerque levèrent leurs
- « écluses : re qui obligea les troupes de se porter sur des
- « éminences. On ouvrit deux tranchées, l'une au quartier
- « du duc d'Orléans, et l'autre au quartier du duc d'Enguien.
- « Les assiègez ayant vu que les attaques avancoient beau-
- « coup en peu de temps, et qu'à celle du duc d'Enguien
- « une batterie avoit fait une brèche fort considérable à la
- « muraille, demandérent à capituler. La garnison sortit le
- a lendemain 31, en bon ordre, et fut conduite à Dunkerque.
- « M. de Puiségur (1) y fut laissé pour y commander (2), »

#### 253. siége de mardick (23 août 1646).

Arie da Nord. A. de chatesee. Salle p. 11 Par M. But vienes en 1816, d'après un tableau de la galerse de Chantilly, par Martin.

- · a Le duc d'Orléans voulant pousser ses conquêtes du « côté de la mer; et ayant formé le projet de reprendre
- « Mardie dont les ennemis s'étoient emparés sur la tin de
- « la campagne dernière, euvoya en Hollande pour sollici-
- « citer l'amiral Tromp de venir bloquer cette place du
- o côté de la mer avec quelques vaisseoux. Le marquis de
- « Caracene jugea, par la route que l'armée de France avoit
- a prise, qu'elle avoit dessein de reprendre Mardic, il
- " neur, mille hommes de pied et cent chevaux, outre les
- " munitions dont il pouvoit avoir besoin pour la défense
- or de cette place (a). a

Le siège de Mardick fut long et très-meurtrier; il commença le 4 août et ne finit que le 23. Le gouverneur qui recevait des secours de Beck et du marquis de Caracène, fit une vigourense résistance; mais l'arrivée de quelques vaisseaux hollandais fournit au duc d'Orléans le moven de couper les communications avec Dunkerque, et la garnison, contrainte alors à capituler, resta prisonnière. Elle se montait à deux mille cinq cents bommes.

254. PRISE DE FURNES (4 septembre 1646).

Alle du Nord. Bale-chaussee. Salle no 11 Par M. Jouy en 1836, d'après un tableau de la galerie de Chantilly, par Martin.

Le duc d'Orléans ayant quitté l'armée après la prise de

(1) lacques de Chastene', marquis de Puysegur, depuis marechal de camp ? Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. 1, p. 57 3 Bad, p. 58.

Mardick de duc d'Enghien lui succèda dans le commandement. Après avoir mis cette place dans un bon état de defense de prince continua sa marche, et. tournant la ville de Dunkerque. Il se dirigea sur Furnes, dans le dessein d'attaquer le marquis de Caracène, qui s'était retranché à Vulpen avec un corps de cinq à six mille hommes. Mais l'ennemi s'étant retiré, le prince arriva le 5 septembre, et la place ne fit aucune résistance. La garnison, montant à quinze cents hommes, fut prisonnière.

# 255. SIÉGE DE DUNKERQUE (septembre 1646).

Par M. Siméon Fort en 1841. Partie centrale

R.-de-chaussée Salle n 26.

Depris l'ouverture de la campagne, la marche de l'armée n'avait été qu'une suite de conquêtes; mais elle s'était en même temps affaiblie par les sièges qu'elle avait du faire. Le marquis de Caracène, en se retirant pas à pas desant un ennemi victorieux, qui ne pouvait que très-difficilement se recruter dans l'intérieur de ses provinces, espérait l'affaiblir encore davantage, et le mettre hors d'état de lui résister. Ce calcul n'échappait pas au duc d'Enghien: mais l'ardeur de ses résolutions n'en fut point refroidie. Loin de songer à abandonner ses conquêtes, il pensait à les accroître et à les assurer en même temps par un coup d'éclat qui terminatiglorieusement la campagne. Déterminé à entreprendre le siège de Dunkerque, il assemble un conseil de guerre, députe vers la cour, pour obtenir l'agrement de la reine régente et de ses conscillers, pendant qu'il envoie Tourville (1) en Hollande pour demander aux é ats-généraux l'assistance de leur flotte; assure enfin avec l'intendant Champlatreux (\* les subsistances de l'armée, et donne l'ordre au comte de Cossé (1), commandant l'artillerie, de réunir tout son matériel et les munitions de guerre qui lui sont necessaires.

C'est à cette époque que le baron de Sirot (\*) rejoignit l'armée avec les régiments polonais au service de France, dont il avait le commandement. Le prince rappela le corps détaché jusqu'à ce moment en Lorraine, sous les ordres de La Ferté-Senneterre; il réunit aussi une partie des

<sup>1</sup> Cesar de Costentin, comte de l'ismes et de Tourville, père du maréchai, pretvier genidhomme de la chambre du duc d'Enghien. 3 Jean Mole, segueur de Champlatreux et de Lassy, consettler d'etat. 3 Tunnleon de Cosse-Brissac, depuis marechal de camp, grand panetier de France et chevatier des ordres du roi. 3 Claude d'Eltouf de Pradines, maréchal de camp.

troupes restees dans les garnisons; et le 15 septembre, à la tête des compagnies de gendarines et de chevau-légers

de sa maison, il alla reconnaitre la place.

La réponse de la Reme parvint le 19; le même jour l'armée quitta Furnes, et. l'amiral Tromp étant bientôt arrivé. Dunkerque fut etroitement bloqué dès l'ouverture même du sage. Les lignes de circonvallation étaient terminées le 21.

L'armée sous les ordres du duc d'Enghien n'était composée que de dix mille bommes d'infanterie et de cinq mille chevaux; elle comptait dans ses rangs Gassion et Rantzau. Le duc de Retz (!) et le marquis de Montausier (!)

y servaient comme volontaires.

« Le marquis de Lede, qui s'etoit acquis une grande « réputation dans la défeuse qu'il fit à Mastrich contre « Frédéric Heury de Nassau (\*), étoit gouverneur de cette « place avec une garnison de deux mille cinq cens hommes « d'infanterie, de trois cens chevaux. d'un grand nom-« hre d'officiers, de trois mille bourgeois portant les armes, « et de deux mille matclots.

« Cette place consiste en deux villes , l'une qu'on appelle la vieille où est le port, et qui est sur le bord de la
mer, étoit pour lors fermée d'une muraille terrassée et
l'anquée de tours , environnée d'une fossé fort large et
plein d'eau ; la neuve étoit fermée d'une enceinte et de
douze hastions de terre , de fossez aussi remplis d'eau ;
et d'un bon chemin couvert. Le due d'Enguien distribua
ses troupes en plusienrs quartiers. Le maréchal de
Gassion lut posté avec les troupes qui étoient sous ses
ordres depuis le bord de la mer jusqu'au mitieu des
dunes ; le Marechal de Rantzau occupoit avec les siennes
toute la plaine en tirant du côté du canal de Bergues ,
et les regimens polonois et autres se campèrent sur les
dunes , entre Mardic et le fort Léon (\*). »

#### 256. REDDITION DE DUNKERQUE (12 octobre 1646.)

Arle du Nord. R -de-chaussee. Salle n° 11 Par M. Jory en 1836, d'après un tableau de la galerie de Chantifly, par Martin.

L'onverture de la tranchée eut lieu le 24; le duc d'Enghien pressa vivement les attaques, souvent même il les commanda en personne. Ayant eu avis le 28 que Piccolomini était à Nieuport avec un corps de troupes ennemies, il s'empressa de

11 Henri de Gondt. (?) Charles de Samt-Maure, due de Montausier, treutenant general. (?) Prince d'Urange, stathouder des Provinces-Unies et des Pays-Bas. (!) Mistoire militaire de Louis XIV, par Quincy, L.1, 2, 31. détacher La Ferte-Senneterre pour lui faire tête, et poursuivant ses attaques avec une nouvelle vigueur, il ne laissa pas de relache à la garnison. Le marquis de Lède, qui ne recevait augun secours, ecouta enfin les propositions qui dus étaient adressées.

« La capitulation etoit forthonorable. Elle portoit qu'en

« casqu'au hout de cinq jours, les armées d'Espagne ne viena droient pas secourir la place, on la remettroit entre les

a mains des François : ce que le marquis de Lède exécuta

a le 12 d'octobre. Il sortit avec douze cens hommes d'in-

« fanterie et deux cens cinquante chevaux, n'ayant tenu

« que treize jours de tranchée. Pendant ces négociations

a le chevalier de Chabot (1) et M. de Vinant, sergent de « bataille , furent tués. Le gouvernement de cette impor-

a tante place fut donné au maréchal de Rantzau (1).

## 257. PRISE D'AGER EN CATALOGAE (septembre 1647).

Par M. Prigner, en 1830, d'après un tableau Aile du Nord, de la galerie de Chantilly, par Mortin. R.-de-chausses

R.-de-chaussen Salle no 11.

Le duc d'Enghien, devenu prince de Condé par la mort de son père, avait succèdé au comte d'Harcourt, vice-roi et commandant de l'armée en Catalogue. N'ayant pu réussir devant Lerida, il enleva aux Espagnols la petite ville d'Ager, position importante dans les montagnes, au nord de Baia-

Arnauld (2), détaché par le Prince avec un corps de troupes, s'empara de cette place, qui fut emportée d'assaut le

traisieme jour.

258. SIÉGE DE CONSTANTINE LEVÉ PAR L'ARMÉE ESPA-GNOLE septembre 1647).

> Par M. Prigner, en 1886, d'après un inbienu Aile du Nord. de la galerie de Chantilly, par Martin.

R.-de-chausses Salle nº 41.

Constantine, ville sur la Sègre, à peu de distance de Tarragone, était menacee par l'armée espagnole. Le marquis d'Aytone (1), commandant en chef, avait chargé le baron d'Estouteville d'en former le siège. Du sort de cette place dependait peut-être celui de l'armée française en Catalogne; il fallait donc à tout prix la sauver. Le prince

(1) Guy Aldence de Chabet, maréchal de camp. (3: Histoire multiaire de Louis VII, par Quincy, t. 1, p. 61. 3 Isaar-Arnauld de Courbenile, marechal de camp. 4, Guillaume Raynand de Moncade.

de Condé ayant envoyé le maréchal de Gramont pour ravitailler Constantine, le corps d'armée resté sous ses ordres était insuffisant pour s'opposer aux entreprises du marquis d'Aytone, mais il n'en marcha pas moins au-devant de l'ennemi. De son côté, le maréchal de Gramont, après avoir rempli sa mission, tenta d'opèrer sa jonetion avec l'armée du prince, et livra plusieurs combats partiels aux Espagnols. Le marquis d'Aytone, se voyant sur le point d'être attaqué de deux côtés, se retira après quelques escarmouches, et la place de Constantine fut conservée.

Le prince de Condé ramena ensuite l'armée en Catalogue, uù elle restasous le commandement du comte de Marchin (1).

## 259. BATAILLE NAVALE DE CASTEL-A-MARE (1648).

Par M. Théodore Groix en ....

Aile du Nord. Pavillon du Roi. R.-de-chousser

Naples, fatiguée de la tyrannie espagnole, avait chassé son vice-roi et mis à sa tête le pêcheur Masamello. La fureur populaire ne tarda pas à renverser l'idole qu'elle avait élevée, et les Napolitains retombérent sous le joug qu'ils venaient de briser; mais ce fut pour le briser encore. Afin d'assurer le succès de cette nouvelle révolte, ils envoyèrent offrir au due de Guise? qui étaità Rome, le commandement de leurs troupes et le gouvernement de leur ville. Le prince se rendit au vœu dos Napolitains; mais, comme il n'avait point de forces suffisantes pour chasser les Espagnols des trois châteaux qui tiennent la ville en respect, il sollicita le secours de la France. Le duc de Richelieu. fut aussitot envoyé à Naples avec l'armée navale, composée de trente vaisseaux français et trois portugais sortis du port de Marseille.

« Il y cut une grande joie dans Naples, dit le marquis de « Monglat dans ses Mémoires, à l'arrivée de cette armée, « à la vue de laquelle le peuple croyoit être en pleine « liberté et delivré de la servitude des Espagnols, qui « tenoient la bouche du port de Naples, à cause du châ- « teau de l'OEuf qui commande à l'entrée, sous le canon « duquel les vasseaux et galères d'Espagne étoient en « surete; tellement que le duc de Richelieu ne les pou- « voit attaquer; mais il tourna contre cinq vasseaux qui « étoient à l'abri de la forteresse de Castel a-Marc, et les « aborda malgré les cauonnades du château. Ceux qui « étoient dedans se défendirent bien; mais, voyant qu'ils

<sup>(1)</sup> Jean-Gaspard-Ferdmand de Morchin, lieutenant general des armees du tot (2) Henri de Lorrame, II du nom. 3 Armand lean de Vignerol Du Plessis general des galeres de France.

« ne les pouvoient sauver, ils se jetèrent à terre avec ce a qu'ils avoient de meilleur, et brulèrent leurs vaisseaux. a Durant ce combat la flotte d'Espagne sortit du port de « Naples et se mit en mer, ce qui obligea le duc de Richea lieu d'aller droit à elle et de l'attaquer. Le bruit des « coups de canon fut si grand, que toute la ville de Naples a en fut ébranlée, et les vitres cassées : mais onfin le a commandeur des Goutes, vice-amiral, le commandeur de Valencey et les chevaliers Paul et Garnier pressèrent « si vivement l'amiral et le vice-amiral d'Espagne, qu'ils a furent contraints de se retirer dans le goife de Naples, « sous le château de l'OEuf; le reste de leur armée les « suivit, après avoir eu quatre vaisseaux coulés à fond, » Quincy, dans son Histoire militaire du règne de Louis XIV, ajoute qu'il y eut quatre cents hommes tues

du côté des Espagnols, et que le duc de Richelieu n'en

perdit que cent cinquante. 260. BATAILLE DE LEVS (20 août 1648).

Par MM. Jean Alaux et Pierre Frangue en 1841.

261. BATAILLE DE LENS (20 août 1648).

Par M. Burva ans en 1835, d'après un tableau. Aile du Nord, de la galerte de Chantilly, par Martin.

Le congrès était toujours reuni à Munster, sans que les négociations touchassent à leur terme. Les difficultés sans cesse renaissantes suscitées par les envoyés d'Espagne reculaient de jour en jour la conclusion de la paix. Anne d'Autriche se résolut à un dernier effort pour emporter de vive force ce qu'elle ne pouvait obtenir par la persuasion.

Une armée nombrense avait été dirigée du côté de la Flandre: le prince de Condé en recut le commandement; on lui adjoignit le maréchal de Gramont, qui avait égale-

ment été rappelé d'Espagne.

Le prince divisa son armée en deux corps : il se réserva le commandement du premier et plaça l'autre sons les ordres du maréchal. Ces deux corps se mirent en marche, l'un par Menin, le second par Armentières. Après avoir pris successivement Ypres, Aire, Saint-Omer, Dixmude, Condé et plusieurs autres places, le prince arriva le 18 août en vue de Lens, mais trop tard : cette ville venait de tomber au pouvoir de l'archiduc. M. le prince résolut alors de l'attaquer. L'armée reçut sans tarder son ordre de bataille : il confia l'aile gauche au maréchal et se réserva la droite.

tile du Midt, irr ctage. Galerie des Batailles, Nº 137.

R -de-chausser. Salle no 11.

L'infanterie fut divisée en deux lignes; l'artillerie, commandee par le comte de Cossé, était en tête devant le front de la première; la cavalerie convrait les deux ailes. Le copps de réserve suivait, sous les ordres du heutenant général d'Erlack (1).

« Avant que de se mettre en marche, le prince de « Condé recommanda trois choses à ses troupes, lors-« qu'elles seroient sur le point de con-battre : la première, de regarder en marchant leur droite et leur gau-« che, afin que l'infanterie et la cavalerie fussent sur la

meme ligne et pussent bien observer les distances et les

« intervalles La seconde, de n'aller à la charge qu'au pas. « Et la troisième, de laisser tirer les ennemis les pre-

e miers ('). »

Mais l'armée espagnole avait quitté la position où le prince de Condé avait eru la surprendre ; elle eu occupait une autre bien plus avantageuse, où elle s'était fortement retranchée.

« Leur aile droite, composée des troupes espagnoles. « étoit appuyée de Lens, ayant devant elle des chemins « creux et des ravines. Leur infanterie étoit dans des bois « taillis, et leur aile gauche, formee par les troupes du « duc de Lorraine, étoit sur une hauteur devant laquelle

a il y avoit quantité de défilez (1). »

Dans cet ctat de choses le prince dut renonger à attaquer l'ennemi; il se contenta de l'observer; on échangea quelques coups de canon, et il y eut cà et là quelques escarmouches. Mais le lendemain, 20 août, l'armée française ayant fait un mouvement pour se porter du coté de Bethune, la réserve, attaquée par le général Beck, fut mise en deroute. Le prince de Condé, qui s'était porte précipitamment du côte de l'attaque, fut sur le point d'être pris avec le marquis de Branças.

Le succès de Beck entrama, malgré lui, l'archidue hors de sa formidable position, et bientot l'engagement devint, eneral. Le prince de Conde, voyant que sa première ligne faiblissait, s'empressa de la remplaier par la seconde. Ce mouvement, exécuté aux cris de tive le roi! n'ébranla pas la fière attitude des lignes espagnoles. Le prince fit alors souher la charge et marcha en personne contre l'aile gauche des emiemis, commandée par le duc de Lorraine ('): on se

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Iran - Louis d'Erlack, scianeur de Castelen et de Gauwestein (2) Homeire militaire de Louis XII , par Quincy, t. I., p. 20. (2) 10id. (3) Charles IV

hattit longtemps, et de part et d'autre mec la pint grande intrépidité.

« Le maréchal de Gramont, commandant l'aile gaue che, trouva moins de résistance contre l'aile droite des · ennemis, conduite par l'archidue en personne. La cava-· lerie espagnole n'avoit point l'epée à la main, mais elle portoit des monsquetons sur la cuisse. Il en essuya une

si furiouse décharge lorsqu'il fut à portee, que la pluspart des officiers en farent tuez ou blessez; mais les Francois étant entrez dans ces escadrons, la première ligne des ennemis fit très-peu de résistance, et la se- conde étant venue pour soutenir la première, fut chargée a avec la même valeur. Elle ne tint presque point et fut

entièrement rompue.

« Jamais on ne vit une victoire plus complette. Le généa ral Beck y fut blessé à mort et fait prisonnier. Le prince « de Ligne, géneral de la cavalerie espagnole, eut la meme « destinée, aussibien que presque tous les principaux offia ciers allemands et tous les officiers, tant espagnols qu'i-« taliens. Ils laissèrent sur le champ de bataille trente-huit pièces de canon et buit mille hommes. On leur prit un grand nombre de canous et d'étendarts et tout leur bagage. Le nombre des prisonniers se montoit à cinq mille (1). La bataille de Lens acheva la destruction, commencée à

Rocroy, de ces vicilles bandes de l'infanterie espagnole qui avaient fait depuis plus d'un siècle la gloire de leur pays et la terreur de l'Europe.

## 262. MATHIEU MOLÉ AUX BARRICADES (27 godt 1648).

Par M. Navier Inch. e. 1830, Aile du Nord. d'après le tableau de Vincent, Pavillon du Roi.

ive clage.

Pendant que le prince de Coudé portait à Lens un coup si redoutable à la puissance espagnole, les troubles de la Fronde commencaient à Paris.

Le parlement, reduit au silence sous l'administration impérieuse de Richelieu, entreprit de résister à l'autorité moins affermie du cardinal Mazarin. L'aprêt d'union ou les propositions de la chambre de Saint-Louis furent des actes d'hostilite, auxquels la cour répondit par l'enlévement des conseillers Broussel (2) et Blancmenil. Le fut le signal d'une violente émente dans les rues de Paris : le peuple demanda les deux prisonniers les armes à la main, et le Palais-Royal,

<sup>(1)</sup> Histoire milituire de Louis MI. par Quiney, t. I. p. 98, 2) Pierre Beaussel, conseiller au parlement de Paris

où résidait la reine Anne d'Autriche, fut entoure de barricades.

Au milieu de ce tumulte, le parlement se rendit en corps auprès de la reine pour la prier d'arrêter par une prudente condescendance la guerre éivile près d'éclater. Anne d'Autriche resta inflexible. Laissons ici parler le principal acteur et l'historien de cette journée, le cardinal de Retz:

« Le parlement étant sorti du Palais-Royal, et ne disant « rien de la liberté de Broussel, ne trouva d'abord qu'un « morne silence au lieu des acclamations passées. Comme a il fut à la barrière des Sergens, où étoit la première a barricade, il y rencontra du murmure, qu'il apaisa, en a assurant que la Reine lui avoit promis satisfaction. Les a menaces de la seconde furent éludées par le même « moyen. La troisième, qui étoit à la Croix-du-Tiroir, ne « se voulat pas payer de cette monnoie; et un garcon róa tisseur s'avancant avec deux cents hommes, et mettant « la hallebarde dans le ventre du premier président (1), lui « dit : « Tourne, traftre ; et si tu ne veux être massacre a toi-même, ramène-nous Broussel ou le Mazarin et le « chancelier en otage. » Yous ne doutez pas, à mon opi-« nion, ni de la confusion ni de la terreur qui saisit presque « tous les assistans. Cinq présidens au mortier et plus de « vingt conseillers se jetèrent dans la foule pour s'echap-« per. Le seul premier président, le plus intrépide homme, « à mon sens, qui ait paru dans son siècle, demeura ferme a et inebranlable. Il se donna le temps de rallier ce qu'il « put de la compagnie : il conserva toujours la dignité « de la magistrature et dans ses paroles et dans ses déa marches, et il revint au Palais-Royal au petit pas, dans a le feu des injures, des menaces, des exécrations et des a blasphémes (2). »

# 263. TRAITÉ DE PAIX DE MUNSTER (24 octobre 1648).

Par M. Jacquant en 1837, d'après le tableau de Terburg.

La victoire de Leus mit enfiu un terme aux negociations du congrès de Munster. Depuis l'annec 1644, les ambassadeurs de France et de Suède, réunis à ceux de l'empire et de l'Espagne, travaillaient au rétablissement de la paix. Dans ces conferences, devenues à jamais celebres, les interêts de presque toutes les puissances de l'Europe forent soumis à une longue et solennelle discussion. Les as-

Mathien Mole, seigneur de Champlatreux et de Lassy, depuis garde des sceaux de France . Memoires du cardinal de Retz, t. 1, p. 234

semblées des catholiques se tenaient à Munster, celles des protestants à Osnabruck. Les envoyés des électeurs et des princes de l'Allemagne y furent admis, et c'est de cette époque que date la fixation de leurs rapports avec l'Empereur, telle qu'elle s'est maintenue jusqu'au commencement du XIXe siècle.

Le traité de l'Empereur avec la Suède fut signé à Osna-

bruck le 6 août 1648.

Celui des puissances catholiques ne fut conclu à Munster que le 24 octobre, et la paix fut ensuite solennellement jurée.

« Ces traités, dit le président Henault, sont regardés « comme le code politique d'une partie de l'Europe, et ont « été le fondement de tous ceux faits depuis entre les

« mêmes puissances. »

La France fut représentée au congrès de Munster par Henri d'Orléans, duc de Longueville; Claude de Mesmes, comte d'Avaux; Abel Servien, comte de La Roche; Henri Goulard, et Charles, baron d'Avaugour. Les ambassadeurs de l'empire étaient Maximilien, comte de Trautmanstorff; Jean-Louis, comte de Hanow; Jean Maximilien, comte de Lamberg; Jean Crane, Isaac Valmaert et Octave Piccolomini d'Aragon.

Le tableau de Terburg reproduit les traits de ces divers

plénipotentiaires.

Le précieux requeil de gravures, d'après Vaniull, a conservé le nom et les portraits de tous les envoyés des autres puissances.

# 264. BATAILLE DE RETHEL (15 décembre 1650).

Par M. Dupaussoin en 1836.

Aile du Nord. R.-de-chaussée Salle nº 12.

Le cabinet de Madrid, qui refusait d'accèder à la paix de Munster, avait seulement reconnu l'independance des provinces unies : il gardait ainsi l'avantage de tourner, contre la France réduite à elle-même, toute la puissance de ses armes. Philippe IV, profitant des troubles de la Fronde, qui venaient de commencer à Paris, était parvenu à rentrer en possession d'une grande partie des places qui lui avaient été enlevées dans les campagnes précédentes. Deux annees s'étaient écoulées, et les discordes civites, au lieu de se calmer, ne faisaient que s'aigrir de plus en plus.

Dunkerque, défendu par le comte d'Estrades (1), tenait

1, Gudefroy d'Estrades, alors lieutenant general des armees du roi et depuis marechal de France.

toujours, quoique vivement attaque par le comte de Foensaldagne. Mais l'enuemi avait penetre dans l'intérieur du royaume. Chateau-Porcien, Rethel, etaient tombos en son pouvoir, et Rethel était une des portes de la France. Les deux grands capitaines qui avaient illustré le debut du règne de Louis XIV, lui manquaient aburs: Conde etait prisonnier d'etat, et Turenne, entraîné par l'ascendant du chef de sa famille, était passé dans les rangs espagnols, où il servait sous les ordres de l'archidue Léopold.

Le marcehal Du Plessis-Prashn commundait l'armée française. Mazarin, qui connaissait l'importance de la position de Bethel, lui avait expressement recommandé de ne rien négliger pour reprendre cette place; et, afin de hâter un succès d'ou dépendait sa propre fortune aussi bien que le salut de la Prance, il s'était rendu lui-même à l'armée, emmeuent avec lui un grand nombre de voluntaires du la noblesse de France, qui, dans l'espoir d'une hataille, s'etaient empressés de l'arcompagner.

La ville fut heurensement reprise: l'Archiduc et Turenne, arrives trop tard pour la secourir, résolutent de livrer hataille. Le maréchal Du Plessis, averti de la marche de l'ennem. s'etait preparé à le recevoir. Il cut craint de courir les chances d'une action génerale sans un ordre de la reine; mais la présence du cardinal, porteur de cet ordre, levait toutes les difficultés.

Le marechal Du Plessis Praslin avait pour lieutenanta géneraux les marquis de Villequier et d'Hocquincourt.

L'archidue Léonold combattait à côte de Turenne; il lui avoit confie le commandement de l'aile gauche de l'armee espagnole, et il s'était réservé celui de la droite ; le combat fut d'abord fort opiniatre : l'aile droite de l'armée française avant éte enfoncée par le vicomte de Turenne, mais le marechal Du Plessis-Praslin repara ce désordre avec la seconde ligne, et donne à la première le temps de se rallier et de revenir plusieurs fois à la charge. L'aile droite des ennemis où commandait l'Archiduc fut mise en déroute et poussée de maniere qu'elle ne put jamais se rallier, son infanterie ayant été rompue en même temps. L'Archiduc donna au vicainte de Turenne l'ordre de la retraite. Cette operation presentait alors de grandes difficultes, avec les débris d'une armée enveloppee de toutes parts. Il parviot cependant à se retirer, suivi de son capitaine des gardes et de quelques gentilshommes. « Plu-« sieurs cavaliers le poursuivirent pendant une lieue, ce qui

a l'obtigea de tourner bride avec le peu de monde que l'accompagnoit; il les batit et s'en délivra. Les ennemis enrent deux mille hommes de tuez sans compter un grand « nombre de blessez, et on leur fit trois mille prisonniers. « Parmi les gens de remarque qui y furent tuez étoit un « des frères (') de l'Electeur Palatin (2).... On prit aux « ennemis un grand nombre de drapeaux et d'étendants , « hut pièces de canon et tous leurs bagages.... La joye « que fe maréchal du Plessis eut de cette victoire fut bien « troublee par la perte du comte de Choiseuit (?), son fils, « qui y fut tue en committant avec b sucoup de valeur. « Le cardinal Mazaein retourna à Paris et le Roy fit « Marcehaux de France le marquis de Villequier qui a

« Marceloux de France le marquis de Villequier qui a « été comm sons le nom de maréchal d'Aumont, le mar-« quis d'Hocquincourt et le marquis de La Ferte-Senne-

a terre (1). "

# 205. SACDE DE LOUIS XIV A REIMS (7 Juin 1654).

Par Philippe de Ghanpagas, vers 1866. Partie centrale, ter etage. t été declurée en seance solen- Salon de Mars.

La majorité du Roi avaît été declorée en seance solen-salon de Mars.

melle de parlement, le 7 septembre 1651, mais la cérémonio du sacre avait été differce, les many publies ne
permettant guere de songer à des fêtes. Lorsqu'enfin la
tranquillité ent éte rétablie au dedans du royaume et qu'au
dehors les armees françaises eurent repris leur ascendant,
on s occupa des preparatifs de cette grande solennité.

" Elle se fit à Reims, le 7 de juin, avec une pompe et " une magnificance extraordinaires. L'évêque de Soissons, « comme premier suffragant et doven-né de la province, » pour étant y fit la fouction de l'archovêque, le siège

or fors vacquant (3). »

Le procès-verhal du sacre de Louis XIV fait par l'évêque de Suissons, Simon le Gras, a conservé tous les détails de la céremonie.

a Leglise, depuis les hautes galeries jusqu'an bas, tant a dans le chaur que dans la nef, et les doux aistes, étoit a traduu et ornée des plus belles et des plus riches tapisa series de la Couronne; le morche-pied de l'autel et tout a le pavé du charar courerts de gamds tapis de Turquie, et a le gand autel, outre son marbre et son or, releve en se figures antiques, et cariohy d'une infinité de pierres

<sup>(1)</sup> Philippe de Bavière, comte palatin du film. I Charles Louis, lei du note, due de Bavière. Il Charles de Choiseil Du Plesdy-Prastin, comte d'Instel, marcehal de camp. (2) Miniore undilaire de Louis XIV, par Quincy, t. l., p. 136. (3) Idem., p. 182.

n précieuses dant il est composé, étoit encore pare des riches et precieux ornemens de satin blanc en broderie « d'or, que leRoy avoit donnés la veille de son sacre avec le « reste de la chapelle, etc. Au has du degré, devant le grand « autel, étoit la chaire qui devoit servir à l'évêque de Sois- sons pour officier, couverte, comme tous les autres hancs « et sièges, de velours violet parsemé de fleurs de lys d'or : « vis-à-vis, à huit pieds ou environ de ladite chaire, étoit un « haut daiz de huit pieds en quarré et d'un pied de haut, « couvert d'un tapis de velours violet, en broderie de Ceurs \* de lys d'or, et sur iceluy, un appuy d'oratoire, cou-« vert d'un autre tapis, un fauteuil et deux carreaux, avec « un grand daiz suspendu au-dessus, préparé pour le Roy, « le tout de pareille étoffe : au milieu, entre la chaire de « l'officiant et fedit appuy, un grand carreau de cinq quar-« tiers de lung, de semblable étoffe, sur lequel le Roy · devoit se prosterner avec l'évêque de Soissons, pendant a qu'on chanteroit la Litanie.

de Derrière, à cinq pieds du fauteuil du Roy, étoit un siège pour le connestable; un autre trois pieds plus à éloigne pour le chancelier, et plus en arrière un banc pour le grand Maltre, le grand Chambellan et le pre-

mier gentilhomme de la chambre.

« Au côté droit de l'autel, fut mis un banc pour les pairs « ecclesiastiques , derrière lequel il y en avoit un pour

a MM les Cardinaux, etc., etc.

Du même côte, entre deux pilliers, à douze pieds de haut, étoit dressée une tribune en forme d'oratoire
 pour la Reine, la Reine d'Angleterre et les autres prin-

cesses qui l'accompagneroient.

« Au côté gauche de l'autel, vis-à-ris du banc des pairs « ecclesiastiques, étoit un siege avec un marche-pied de « demi-pied de haut pour M. le duc d'Anjou, qui devoit re« présenter le duc de Bourgogne, et contre iceluy un « banc pour les autres pairs laics, derrière lesquels étoient des bancs pour les maréchaux de France et autres grands « seigneurs : plus bas, pour les Secretaires-d'estat, et plus « bas, en arrière, pour les officiers de la maison du Roy. « De ce même côté, entre deux pilliers, étoit éleve un « échaffaut à douze pieds de baut pour le nonce du Pape, « pour les ambassadeurs et résidents des princes étrangers

« conviés au sacre, etc. (1). »
L'eveque de Soissons, suivi de tout le clergé, ayant été
chercher le Roi à l'archevéché, Louis XIV se rendit à

<sup>1)</sup> Ire partie . p. 19-25.

l'église, entoure de toute sa maison et précède du sieur de Rhodes 11. grand-mattre des céremonies.

« Les cent gentil-hommes de la maison du Roy tenant « leurs bees de corbin, conduits par le marquis d'Hua mieres, leur capitaine, le sieur de Rodes, grand-maitre « des cérémonies de France, vetu de toile d'argent, les « chausses troussées avec bas d'attache de soye, le capot « de drap noir double de toile d'argent et tout chamarre a de passemens d'argent, avec la toque de velours bleu, a précedoient le Roy.

« Le marechal d'Estrées, faisant la charge de connestable, o comme le plus aucien maréchal de France, marchoit devant le Roy, l'épée nue au poing, revêtu de même que les m pairs laics, ayant les deux huissiers-massiers à ses cotés. « Le Roy marchoit au milieu des évéques de Beauvais et o de Châlons, le prince Eugène de Savoye [2] portoit sa " queue : le chancelier 🐣 suivoit le Roy, vetu d'une sou-« tanne de satin cramoisi, de son manteau et épitoge a d'écarlate rouge, rebrassé et fourré d'hermines. a ayant sur la tête son mortier de chancelier de drap d'or, bordé et doublé d'hermines ; puis le maréchal de Ville-« roy, représentant le grand-maître, ayant le duc de . Joyeuse, grand-chambellan, à sa droite, et le comte e de Vivonne, premier gentilhomme de la chambre, à n sa gauche, vétus tons trois de même que les pairs laies, le a comte de Noailles, capitaine des gardes, commandant la a garde écossoise, tenant la droite, et le marquis de Chae rost fils, capitaine des gardes en quartier, marchoient « derrière le Roy, et aux côtés les six gardes écussoises, a autrement appellées gardes de la manche, vétues de tafe fetas blanc, avec leurs hocquetons de velours blanc, en broderie d'or et d'argent, etc. (5). » Les premières cérémonies achevées, a le chancelier de

e France fit la convocation des pairs proche l'autel du a côté de l'évangile, le visage tourne du côté du chœur; a la convocation faite, sans quitter notre mitre, ayant « pris à deux mains la grande couronne de Charlemagne a sur l'autel, la mimes seul sur la tête du Roy, et aussitot « les pairs y portant la main pour la soutenir , la tenant « de la main gauche avec eux, dimes ce qui suit : Coronat e te Deus, etc., et, après cette oraison, seul nous posames

<sup>(1&#</sup>x27; Henry Pat, seigneur de Rhodes, etc. (4) Eugène-Maurice de Sarnie, comie de Soissons, depuis colonel general des Suisses et Grisons. 5 Mathieu Mole, seigneur de Champlatreux et de Lassy. (8) In partie, p. 42 et suiv.

- « la couronne sur la tête du Roy, disant : Accipe coroname a regni, etc. (1). »
- 266. LOUIS AIV RECOIT CHEVALUER DE L'ORDRE DU SAIVY-ESPRIT SON FRERE (MONSIEUR), ALORS DLC D'ANJOU, DEPLIS DUC D'ORLEANS (8 juin 1654).

Arie du Nord. B.-de-chaussee Salle n. 10. Par M. Navier Browf en 1836, d'après un tableau de Philippe de Champagne, en 1865.

Le Roi, le lendemain de sou sacre, reent le colfier de fordre du Saint-Esprit des mains de l'évêque de Soissons, « Cela fait, les officiers des ordres forent quérir Mon-« sieur, qui vint recevoir le collier des mains du Roy « et le manteau de l'ordre; ensuite sa majesté retourna « en sa place avec tons les autres, et Monsieur prit place « dans les hautes chaises du côté droit (?), »

Le comte de Servieu (3°, les sieurs Letellier (1), de Lionne (2) et de Bonelles (27), officiers des ordres assistaient le Roi lors de la réception de Monsieur, dur d'Anjou.

267. SIEGE DE STENAY (6 août 1654).

Aile du Nord L-de-chaussee. Salle no 12 Par M. Durat ssoin en 1836.

Los troubles du royaume apaises permettaient enfin de reprendre contre l'Espagne une vigoureuse offensire. Le conseil du Roi s'empressa de diviger de nombreux renforts sur les frontières. Les cerémonies du sacre ne suspendirent pas les opérations de la guerre, et le siege de Stenaj avant été résolu, le marquis de Fabert, gouverneur de Sedan, lieutenant général dans l'armée du marechat de Tureune, reçut le commandement des troupes qui devaient être chargées de cette entreprise.

C'est au siege de Stenay que Louis XIV fit sa pramère

campagne

L'entreprise étoit difficile tant à cause des fortifications « de la ville qui étoient regolières , outre une bonne cie tadelle, qu'à cause de la garnison qui na laissoit pas « d'être très forte, malgre les troupes qui en étoient sorties. « La cour, pour s'en approcher, se transporta à Sedan, « d'où le Roy allas outent à la tranchée, chose qui encourage gentellement les troupes, qu'elles » Grent des merveilles.

(1) Ile partie, p. 32. (2. Description du racre et du courantement de Louis ATI, p. 116. ") Abet de Seivien, increque de Sable, garde des securar et surintendant des demors des ordres. (5. Majoret Le Tulber, grand trésoluer des ordres. (5. Majoret Limine, préval et tradire des cremonnes des ordres. (5. Noël de Bulliun, seigneur de Bonclles, greffier des ordres.

« Les lignes de circonvallation clant en état , le marechal · de Turenne ouvrit la tranchée le 3 de juillet, et ayant a laissé le commandement au marquis de Faber, il marcha « avec son armee, et passa la Meuze pontroller couper les vio vresaux Espagnols qui avaient entrepris le siège d'Arras. « On travailla à pousser les attaques , pendant les quelles " les assiègez firent des sorties jusqu'au 21, qu'elles furent a à porter du chemin convert. Il fut attaque le 22 par le régiment de la marine, qui s'y logea après une action fort
 vive : le marquis de Guadagne (¹), marèchal de camp qui le « cummandoit, y donna de grandes preuves de valeur. Le 25. la descente du fo-se de la demie lune étant achevée, M. de Varences : maréchal de camp commandant la tranchée. o y fit attacher le mineur. Le lendemain 26, l'on fit deux « descentus dans le grand fossé de la citadelle. La mine o de la demi-lune étant en état le 28, elle fit son effet. On a attaqua la demi-lune, et on s'y logea le 2 du mois d'août; M. de Motondin, colonel susse, fit augmenter le logement, « de manière qu'on en demeura absolument mattre. On ato tacha casuite le mineur à un bastion de la ville, et la broo che fut perfectionnée par une batterie de huit pièces de e canon; alors la garnison se retira dans la citadelle, et le a gouverneur battit lachamade. La garnison sortit avec are mes et hagages et fut conduite à Montmedy (\*). »

# 268. ARRAS SECOURE (2001 1654).

PRISE DU MORE SAINT-ÉLOY.

Par M Dura smora en 1836. Aile du Nord.

Aile du Nord. B.-de-chaussée. Salle nº 12,

De toutés las conquêtes fastes sous l'administration du cardinal de Richelieu, Arras était une des plus importantes. Cette ville grande et forte était un boulevard qui arrétait les efforts des armées espagnoles, et les emperhait de penêtrer dans l'intérieur du royaume. Les Flamands regrettaient vivement Arras, dont ils étaient dépossédés depois quatre aux; aussi s'empressèrent-ils de fournir au gouverneur des Pays-Bas tous les secours d'argent qui lui étaient nécossaires pour one entreprise à laquelle ils attachaient le plus grand prix. L'archidue Léopold attendit que les troupes françaises sossent engagées devant Stenay, pour se porter avec toutes ses forces sur Arras, dont la faible garnison, dépourvue d'approvisionnements, ne pouvait op-

(1, Charles-Felix de Galean, depuis heutenant general des armees du roi. 2) Hoger de Nagu, marquis de Varennes depuis heutenant general des armees du roi. 4. Histoire militaire de Louis AIV, par Guiney, t. 1, p. 183 poser une longue résistance aux efforts réunis d'une armée nombreuse et aguerrie, qui comptait dans ses rangs les généraux les plus expérimentés, Fuensaldagne, Fernando de Solis, le duc de Wurtemberg, le prince de Ligne, le duc François de Lorraine, et enfin le prince de Condé, que les derniers troubles tenaient encore éloigné de la France. La place fut investie le 4 juillet. Le comte de Montdejen (¹), qui en était gouverneur, avait vu sa garnison rédoite par la nécessité d'envoyer au siège de Stenay une portion de son infanterie et sa cavalerie à peu près tout entière; il lui restait à peine cent chevaux et deux mille cinq cents hommes d'infanterie.

Le vicomte de Turenne ayant réuni ses troupes à celles du maréchal de La Ferté-Senneterre, s'était approché des tignes espagnoles; mais trop inférieur en nombre pour les attaquer, il dut se borner à inquiéter l'ennemi en intercompant ses communications et en coupant ses convois. Cependant avec les faibles renforts qui étaient parvenus à entrer dans la ville en trompant la vigilance des assiégeants, le comte de Montdejeu opposait une vigoureuse résistance aux attaques sans cesse renouvelées de l'armée espagnole, lorsqui enfin la prise de Stenay changea la face des choses. Le Roi confia aussitôt au maréchal d'Hocquincourt le commadement des troupes qui venaient de faire le siège de cette place, avec ordre de se rendre devant Arras, et de se réunir aux maréchaux Tureune et La Ferté.

réunir aux maréchaux Turenne et La Ferté. « Ces trois generaux s'assemblerent, pour concerter en-« semble la ruine du camp ennemi, et l'attaque mesme de la a circonuallation, s'il estoit besoin d'y penser ...... Estant « arrivez à l'éminence nommée le Camp de César, parce « que l'on croit qu'il a hyuerné autrefois en ce lieu-là, pendant qu'il faisoit la guerre aux Neruiens..., ils resolurent « de l'occuper pour y establir le quartier du mareschal « d'Hoquincour. L'abbaye de Saint-Eloy en est fort pro-" che; elle estoit gardée par des gens détachez de l'armée · conemie; il les falloit dénicher de là : et on ne le pounoit sans canon. On en fit rouler six pièces... L'abbaye fut à la fin emportée, après une assez longue resistance... « Les generaux ayant ordre exprès du Roy, de tout entreprendre pour le salut de la place, on resolut l'attaque generale des lignes, et on choisit pour cet effet la nuict

« du vingt-quatre au vingt-cinquième jour d'aoust (2). »

lean de Schulemberg, comte de Montdejeu, alors lieutenant general, depuis marcebai de France. (F. Arras secours, par La Mesnardière, edition de 1662, p. 28.

269. ARRAS SECOURG PAR L'ARMÉE DU NOI (25 août 1654)

LEVEE DE SIÈGE.

Par M. Hippolyte LECONTE en 1835. Partie centrale.

Partie centrale, R.-de chausses, Galerie Louis viit, N. 50.

L'attaque fut décisive; l'armée espagnole, repoussée sur tous les points, leva le siège d'Arras. De tous les généraux qui servaient sous les ordres de l'archidue, le prince de Condé seul parvint à rallier une partie de ses troupes, et sit sa retraite en bon ordre.

a Avant avec lui le comte de Fuensaldagne, le comte de a Boutteville depuis maréchal de Luxembourg, et M. de « Ligneville, il se retira de défilé en defile, faisant tete a de temps en temps aux François, qui le suivoient de près. a Les ennemis curent quatre mille hommes de tués sur la « place, du nombre desquels étoient M. de Valentin, ser-e gent de bataille, et MM. de Pulney et Fournier, des e troupes de Lorraine. On leur fit un plus grand nombre « de prisonniers, dont étoit M. Stranestrof, officier géa néral; on leur prit plusieurs drapeaux et étendars, cent a pièces de canon et tous leurs hagages. Du côté de la « France, le due de Joyeuse (1), colonel géneral de la cava-« lerie, fut tué, M. de Turenne blessé; aussi bien que le « chevalier de Créqui, qui s'étoit jeté dans la place. Le « Roy, qui étoit à portée avec la cour, arriva après l'ac- tion: ct, quoiqu'il n'eût pas encore seize ans, il fut sept ou huit heures à cheval pour visiter les lignes et le champ « de bataille. Il donna une somme d'argent pour enterrer « les morts, sit son entrée dans Arras, et témoigna à a M. de Montdejeu la satisfaction qu'il avoit de la belle dé-« fense qu'il venoit de faire, et aux troupes combien il « étoit content de leur valeur (f). »

270. PRISE DU QUESNOY (6 septembre 1654).

Par M. Durnesson en 1835. Aife du Nord. R.-de-chaussee

Salle nº 12.

« Le maréchal de Turenne étant entre dans Arras, après « en avoir fait lever glorieusement le siège, en sortit peu

de jours après pour aller investir le Quesnoy. Cette place,
 qui n'est importante que par sa situation, ne l'arrêta qu'un

four et fut aussit
 ót prise qu'assiégée (le 6 septembre 1655) (°).

(1) Louis de Lorrame. 2) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, 1, 1, p. 188. 3 Histoire de Louis XIV, par Linners, 1, 1, p. 525.

271. PRISE DE LA VIELE DE CADAQUÉS (CATALOGNE) (28 mai 1655).

Aire du Nord. L-de-chaussee Saile nº 12. Par M. Departmoin en 1836

La guerre continua, mais faiblement, pendant l'année 1655. Les armées françaises, commanders en Flandre par te vicomte de Turenne, et en Italie par le prince Thomas de Savoie, n'engagèrent aucune action décisive : la campagne se borna à la prise de quelques places: Landrecies, Condé, Saint-Guilhain en Flandre, et Reggio en Italie.

Les Espagnols avaient fait, en Catalogne, des approvisionnements considérables à Cadaqués et à Castillon, villes voisines de la place de Roses, qui était occupée par l'armée

francaise et qu'ils voulaient attaquer.

« Le Roi pour les prévenir envoya le prince de Conti (¹)

« commander son armée en Catalogne et fit armer six vais« seanx de guerre et six galères, dont il donna le comman« dementau due de Mercœur - ... Dés que le prince de Conti
« ent appris l'arrivée de la dotte, il forma le siège de
« Cadaquès, ville maritime et assez bien fortifiée. Les
« galères du Roi remorquèrent jusque dans le port les
« vaisseaux qui aussitôt canonnérent la place pendant que
« l'armée de terre la canonnoit aussi de sen côte, il y ent
« en peu de jours une brèche considérable. Le gouverneur
« craignant de ne pouvoir soutemr un assant, rendit la
« place le 28 de mai (²). »

272. COMBAT NAVAL DE BARCELONE (29 sept. 1655).

Arie du Nord Pavillon du Roi. R.-de Chaussée. Pur M. Theodore Geory en ....

a Le duc de Vandôme, qui commandoit la flotte du Roy dans la Mediterrance, avant rencontré à la hauteur de Barcelonne l'armée navalle d'Espagne, il l'attaqua, quol-c quelle fut supérieure à la sienne, et la battit après un combat très-vif de quelques heures. Il fut seconde dans cette action par le commandeur Paul, officier géneral de grande réputation sur mer, et par MM, de Gabaret et de Foran...: le dernier qui étoit capitaine de l'amiral y a fut blessé (\*). »

(1) Armand de Bourbon (2) Louis, due de Vendoine, (2) Wichiner de Louis XIV, pat komets, (1) L. p. 1938 ; Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, (1, 1, p. 203)

# 273. COMBAT D'UN VAISSEAU FRANÇAIS CONTRE QUATRE VAISSEAUX ANGLAIS (1655).

Par M. Théoduse Gunia est. ...

Aile du Nord. Pavillou du Ros, R.-de-chausses-

L'année 1655 fut encure remarquable par la helle a action que lit le chevalter de Valbeile, commandant un vaisseau du roi de trente pièces de canon. Il fot attaque par quatre vaisseaux angluis qui, oprès un combat de plusiours houres, le criblerent de coups de canon, et a le desemparérent de manière qu'à peine il lui restoit une è voile pour manmuvrer; il refusa cependant de sa rendre, et, voyant qu'it alloit perir, il alla s'erhoner sur un

a banc. Le commandant anglois fut si touché de la valeur a et de la fermeté qu'il avoit fait paroitre dans cette action.

a qu'il lui envoya une barque pour le sauver avec ce qui a lui restoit de mondo, et hu permit ensuite de se retirer

a en France (1). ..

## 274. SIÈGE ET PRISE DE MONTVIÉNY '6 août 1657).

Tahleau du temps. Aile du Nord.

Aile du Nord. R. de-chaussée: Salle nº 10.

Le maréchal de La Ferté, qui commandait un corps d'armée sur la frontière de Champagne, regut ordre d'investir la ville de Montmédy, il arriva devant cette place le 12 juin, et fit ouvrir la tranchée devant la citadelle le 22 suivant. Le comte de Soissons (2), qui se rendit au camp le 27, monta, la première nuit, la garde de la tranchée avec son régiment.

« Quoiqu'on pressit les attaques le plus vivement qu'on » pouvoit, les assiègez les soutigrent avec brancoup de

s valeur jusqu'au 6 du mais d'aout. Le Roy, qui etoit à s Sédan avec la cour, vint au sièze sur la fin, et leur

« accorda une capitulation très avantagense. M. de Melan-« dry, gouverneur de cette place, y fut tué; c'étoit un

officier d'une grande réputation chez les Espagnols (\*)... Cet auteur rapporte que Lonis XIV visita jusqu'à vingttrois fois les travaux de la tranchée, quelques remontrances qu'on put faire pour l'en empécher.

(i) Histoire militaire de Louis XII, par Quinry, U. J. p. 106 (2) Eugene Maurice de Savoye, depuis colonel general des Suisses et Gresons. (3) Histoire militaire de Louis XIV, par Quittev, t. 1, 221. 275. BATAILLE DES DUNES (14 juin 1658).

ORDRE DE BATAILLE.

drue centrale. de-chaussee. Salle n. 28

L'empereur Ferdinand III étant mort au mois d'avril 1657, la diète devait s'assembler l'année suivante pour l'élection de son successeur. Mazarin s'empressa d'envoyer des ambassadeurs à Francfort : il voulait obtenir que le nouvel empereur reconnut les stipulations du traité de Munster, et continuat d'abandonner la cour de Madrid à elle-même dans la guerre qu'elle soutenait contre la France. En même temps, cherchant avant tout le succès, il n'avait pas craint d'engager Louis XIV dans un traité d'alliance avec le protecteur de la république d'Angleterre, Ohvier Cromwell; et les deux puissances réunies devaient par leur ascendant contraindre enfin le roi d'Espagne à la paix. Philippe IV la désirait, elle lui était nécessaire : mais il ne voulait point tenir compte à la France des succès obtenus dans les précédentes campagnes, et il fallait le contraindre à traiter en terminant la guerre par une action éclatante.

Le siège de Dunkerque fut résolu. Dunkerque, enlevé par le duc d'Enghien en 1646, avait été repris par les Espagnols, malgré la belle défense du comte d'Estrades (\*), dans cette année 1652, où la France, victime de dissensions civiles, perdit ses plus belles conquètes. La place devait être assiégee par les armées combinées de France et d'Angleterre, et remise ensuite au protecteur : l'alliance anglaise était à cette condition; Mazarin avait du l'ageepter. La paix de-

pendait de la prise de Dunkerque.

Le marquis de Lède y commandait à la tête d'une nombreuse garnison; il avait mis la ville et la citadelle dans le meilleur état de défense. Cependant, quoique le fort de Mardick fut tombé au pouvoir de l'armée française dans la campagne précédente, on était loin de croire, à Madrid et à Bruxelles, que le siège de Dunkerque fût le but des grands armements de la France. On les croyait plutôt dirigés contre Hesdin, qui venait de se révolter et de se donner à l'Espagne; il était done présumable que tous les efforts se réumraient contre cette ville rebelle, dont la possession était d ailleurs d'une grave importance.

Le viconte de Turenne fut chargé de la direction de cette grande entreprise. Si l'on en croit La Mesnardière, auteur contemporain, qui suivit l'armée, il clait d'un avis contraire à celui du ministre. Il craignait de s'avancer dans

<sup>(1)</sup> Godefroy d'Estrades, depuis marechal de Prance.

un pays canemi, avant de s'etre emparé des places fortes qu'il laissait derrière lui; mais la volonte du roi, transmise par le cardinal Mazarin, alors tout-puissant, était precise; il fallut s'y conformer. Turenne avait rejoint l'armée le 16 de mai; a elle marche droit au vieu Hesdin, a dont les mazures sont peu esloignées du nouueau. Le a Roy, accompagné de Philippes duc d'Anjou, son frère a sinque, du cardinal Mazarin, des marcsehoux du Plessis a et de Villeroy, de Camille de Neuville, archeuesque de Lyon, et de cette maison si nombreuse qui fait dire aux a estrangers que les roys de France marchent toujours en

a corps d'armée (1).....

Malgré les pluies continuelles et les inondations dont le pays était couvert. l'armée française se mit en communication avec Mardick, et arriva devant Dunkerque le 28 mai. Après avoir enlevé tous les travaux avancés des Espagnols, le vicomte de Turenne fit investir la place. Les lignes de circonvallation étaient formées et le siège commence depuis longtemps, quand, le 12 juin, il apprit que don Juan d'Autriche (°) et le prince de Condearrivaient en vue de Dunkerque à la tête d'une armée nombreuse. Le cardinal Mazarin était avec toute la cour à Calais, d'où il dictait ses ordres. Ses dépéches ne laissaient aucun doute sur ce qu'il fallait entreprendre. Il mandait à Turenne que si les ennemis approchoient, il crogoit qu'il y duoit quelque choss de meilleur à faire que de les attendre dans les lignes (°).

L'armée espagnole occupait les dunes; don Juan, confiant dans la superiorité du nombre, était loin de penser qu'il pût être attaqué par une armée qui s'élevait à peine à quinze mille hommes. Mais Turenne, qui avait résolu de prendre l'offensive, s'occupa d'abord d'assurer les postes de la tranchée, afin de se mettre à couvert des sorties de la place. Puis, informé par un page du due d'Humières pris la veille, et qui était parvenu à s'échapper, que l'armée espagnole n'attendait pour commencer les opérations que l'arrivée de son artillerie, qui ne pouvait être rendue avant deux jours, il arrêta aussitot toutes ses dispositions pour le lendemain, et le 15, à la pointe du jour. l'armée française sortit des lignes et se forma en bataille dans

l'ordre suivant :

a Treize escadrons à l'aile droite de la première ligne,

<sup>(2)</sup> Jean d'Autriche, üls naturel de Philippe II. (2) Le Siege de Dunkercke, en l'année 1038, par La Mesnardière, p. 136.

o qui étoient : deux du regiment royal, deux de Grama mont et de Guiche, un de Gassion, deux de Turenne. a un de Poduits, un de Bouillon, deux de la Villette, un a du Condray-Montpensier et un d'Espine, commandes a par le marquis de Castelnau(1), capitaine général, et M. de « Varenne (\* , lieutenant général. Il mit parcillement treize a escadrons à la gauche de cette ligne, à seavoir : un de "l'Alsace, deux du grand mattre, un de Villequier, un " de Rouvray, un de Saint-Lien, un de Castelnau, un de Rroglie, et eing de Lorrains, aux ordres du marquis \* de Créqui Det d'Humières (1). Il y avoit dans le centre onze « bataillons, qui étoient : un des gardes francoises, deux a des gardes suisses, un de Picardie, un de Boutdubois. " deux de Turenne, et quatre anglois, sous les ordres du a marquis de Gadagne, du comte de Soissons (5) et de milord a Lokart. Dix escadrons formoient l'aile droite de la se-« conde ligne, seavoir : deux de la Reine, un de Cœuvres. « un de Quancour, un de Maneini, un de Rohan, un de Rove, un de Melin, un de Marsillae et un de Rochea paire. Il destina pareillement neuf escadrons de l'aile a gauche de cette ligne, qui étoient un de Genlis, un de " Torigni, deux de Belin, un de Coaslin et quatre de Lor-« rains, que commandoit le comte de Scomberg 18). Entre a ces deux ailes étojent sept hataillons : un de Piedmont, a un de Rambures, un de la Marine, un d'Espagny, trois a anglois, commandés par le marquis de Belfonds (%. Le « corps de réserve consistoit en quatre escadrons : de Ria chelieu, de Soissons, de Nogent, et un de Lorrains. a sous les ordres du marquis de Richelieu. (\*) Le curps des a gendarmes, à la tête duquel étoit le marquis de la Salle, « sous-lieutenant des gensdarmes da roi, etoit entre les « deux fignes d'infanterie, composè de sept escadrons, un « des gendarmes du roi, un des chevan-lègers de la garde, - un des gemlarmes écossois, un des gensdarmes et des a chevaux-lègers du duc d'Orlèans, un des gensdarmes du a cardinal et un de ses chevaux-légers. Toutes les troipes a destinées pour la bataille ponsoient monter à neuf mille « hommes d'infanterie et à six mille chevaux (°). »

<sup>(1)</sup> Jacques de Gastelmon-Mainosière, depuis marechal de France. (7) Roger de Nagu, marquis de Varennes. (5) François de Blanchefort, depuis marechal de François. (5) Louis de Gresant, 17 du nom, depuis marchal de France, et due d'Hommores. (5) Burbare-Mairine de Saone, colonel-general des Suisses et Grisons. (6) France-Armand de Schombarg, depuis marechal de France, (7) Bernatalin Gignolt, depuis marechal de France, (7) Jean-Baptiste-Armandor Du Plegsis, leutemait general des armaces du roi. (9) Histoire militaire de LamasMV, par Quincy, 1, 1, p., 234,

276. SIÈGE DE DUNKERQUE; BATAILLE DES DUNES (14 juin 1658).

Par M. LABIVIÈRE en 1827. Aile du Midi,

Aile du Midi, 101 etage, Galerie des Batallies, No 137,

Le prince de Conde, qui veillait, s'aperçut le premier du mouvement de l'armée française; il se rendit aussitot à la tente de don Juan, pour l'en prévenir. « D. Juan et Cara racene font de leur part des dihgences incrojables, et « employent merueilleusement le peu de temps qui leur « reste pour leur ordre de bataille; jugeant qu'en l'estat « où estoient les choses, une retraite en confusion seroit » plus honteuse et plus mortelle que le combat le plus san-

glant qui se feroit dans les formes (¹) »
 Les armées ne tardérent pas à se trouver en présence.
 « Le marquis de Castelnau , à la tête de l'aite gauche , se

- trouvant par sa situation plus près des ennemis, com mença le combat. Dès la première charge, il mit telle ment en déroute l'aile droite des Espagnols que don Juan
- « d'Autriche, qui étoit à la tête, ne put jamais la rallier.
  « Le marquis de Gadagne (\*), à la tête de l'infanterie, se« condé par le comte de Guiche (\*), le comte de Soissons à la
- a tête des Spisses, par milord Lokart, conduisantles Anglois, a rompirent entièrement l'infanterie enneune, qui fut char-
  - « gée avec benucoup de valeur , l'épée à la main. M. de « Turenne se tint derrière la première ligne de son infan-
- terie, où il pouvoit voir tout ce qui se passoit dans les
   dunes, et d'où il se porta aux endroits où il étoit néces-

\* Saire, 1), s

A vant été informé que l'aile droite, attaquée par le prince de Conde, faiblissail, ils y rendit anssitôt, suivi de la Berge, marcehal de hotaille, et l'un des meilleurs officiers de l'armee. La Berge fut tué dans le trajet. La présence du vicomte de Turenne ne torda pas à changer la face du combat. Les troupes ralliées revinrent à la charge, et la rictoire fut décidee.

« Le prince de Condé eut son cheval tué sous lui... Les « comtes de Boutteville, 3) et de Coligni (6) forent faits pri-« sonniers auprès de lui.... Les Espagnols curent,trois

<sup>(1.</sup> Le Siège de Duskercko, en l'année 1838, par La Mesnardière, p. 109. 3. Charles-Felix de Galean, lieutenant general des armees du son. 3. Armand de Gramout, depuis lieutenant general des armees du roi. 4. Mistoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. 1. p. 286. 19. François-Henri de Montmoren y, depuis duc de Luxembourg, prince de Tingry et marechal de France. (6. Jean de Coligny Saligny.

a mille hommes de tues dans cette occasion. Un grand a numbre se nova en voulant se sauver, et on leur fit trois a mille prisonniers (1). »

# 277. LE ROI ENTRE A DUNKERQUE (26 juin 1658).

Partie centrale Bi-dechoussee. Galerie Louis Note No 50 Tableau du temps, d'après Vandermeulen et Lebrun, vers 1670.

« Cette grande bataille étant finie à midy, l'armée rentra a dans ses lignes. Les assiègés, durant que les armées a étoient aux mains, profitèrent de ce tems pour faire « une sortie; mais leurs efforts ne réussirent point, parce « que le marquis de Richelieu, qui commandoit le corps a de réserve, voyant qu'il étoit inutile dans la bataille qui a se donnoit, vint au secours des troupes qui gardoient o les lignes, ce qui obligea les assièges de se retirer. La o place tint encore neuf jours après la bataille; mais la o garrison, voyant que le marquis de Lede, qui défendoit o la ville, avoit reçu une blessure dont il mourut, demanda a à capituler le 23 de juin, huitième jour de tranchée; le marquis de Lede mourut plein de gloire et d'honneur. « Il avoit défendu cette même place avec la même valeur a contre le prince de Conde, alors géneral de l'armée de a France, en l'année 1646. Le roi vint au siège après le « combat; il examina avec grand soin le champ de bataille, « et vit, le 25, sortir la garnison, qui étoit de treixe cens a hommes sans les malades et les blesses. Le marquis de « Castelnau fut blessé en arrivant au travail que ses en-« nemis avoient fait. On le porta à Calais, où il mourut; a avant qu'il mourût le Roi lui envoya le baton de maréa chal de France. Le comte de Guiche fut aussi blessé « d'un coup de mousquet On remit Dankerque entre les mains des Anglois, selon le traité fait entre eux (1). »

# 278. PRISE DE GRAVELINES (30 août 1658).

Arie du Nord Riele-chiussed, Salie nº 26 Tableau du temps.

Aussitét après la priso de Dunkerque, les troupes du viconte de Turenne se portèrent devant la ville de Bergues. Le Roi suivit l'armée, et peude temps après il tomba maiade à Mardick des fatigues de la campagne. On le transporta à Galais.

» La maladie fut si considérable, qu'il fut abandonné des

! Histoire militaire de Louis XIV. par Quincy 1, 1, p. 230. 12, Idem.

- « médecins de la cour; mais un médecin d'Abbeville lui « donna l'emétique, qui le guerit entièrement.... Aussi-tôt
- « que le Roy fut rétably de sa grande maladie, il partit « de Calais avec la reine mère et le cardinal de Mazarin, et
- a alla trouver l'armée qui étoit à Bergues, pour régler avec a M. de Turenne ce que l'on feroit le reste de la cam-
- pagne...... On tint un conseil dans lequel le siège de
- « Gravelines sut résolu : le maréchal de la l'erté sut chargé

« de cette entreprise.

- « Gravelines est une ville forte, et dont la garnison étoit a de trois mille hommes ; elle est située sur la mer, près
- a la rivière d'Aa, entre Calais et Dunkerque. Elle avoit
- « été fortifiée par Charles-Quint d'une citadelle, et depuis, « ses fortifications avoient été augmentées ; de manière que
- « l'on regardoit cette place comme l'une des plus fortes des

u Pais-Bas (1). n

La ville fut investie le 27 juillet : le 8 août le maréchal de La Ferte fit ouvrir la tranchée, et le 27 le gouverneur don Christophe Manrique demanda à capituler. Le cardinal Mazarin, qui s'etait tenu à portée du siège pour denner tous les ordres necessaires, prit lui-même possession de la place après quelle se fut rendue.

279. ARRIVÉE D'ANNE D'AUTRIGHE ET DE PHILIPPE IV DANS C'HE DES SAISANS (2 juin 1660).

Par M. Julien-Michel Gen en 1827, d'après une gravure du temps.

La campagne de 1658 termina gloricusement la guerre que depuis vingt-cinq ans la France soutenait contre l'Espagne. Léopold, élu empereur à la place de son père, ne put se dérober à la nécessité de recomaître les stipulations du traité de Munster Philippe IV, qui avait compté sur son alliance pour continuer la guerre, était désormais hors d'etat de la poursuivre seul : il fallut songer sérieusement à la paix. Des plenipotentiaires furent nommés par les deux couronnes ennemies. Le cardinal Mazarin, premier ministre du roi de France, et don Louis de Haro, 2, premier ministre du roi d'Espagne, assistèrent à toutes les conférences qui eurent lieu sur les confins des deux royaumes, dans une ile de la rivière de la Bidassoa, appelée alors l'île-de l'Hopital

<sup>(1.</sup> Histoire militaire de Louis M1), par Quincy, t. I., p. 238. 2 Don Louis Mender de Histo et Guzman, marquis de Carpio, comte-duc d'Olivarer, etc., etc.

on des Faisans, et à qui l'entrevue des deux souverains a

donné depuis le nom d'île de la Concorde.

Le mariage de Louis XIV et de l'infante d'Espagne Marie-Thèrèse d'Autriche, fille alnée de Philippe IV, était une des conditions du traité. La paix fut signée le 7 novembre 1659; été devait ensuite être ratifiée par les rois de l'rance et d'Espague, dans le lieu même où s'etaient tenues les conférences. Louis XIV arriva, dans les premiers jours de juin de l'année 1660, à Saint-Jean-de-Luz, sur la frontière des Pyrénées, et Philippe IV se reinfut également, à la même époque, sur les limites de son royaume, à Fontarabie; ces deux villes se trouvent à quelque distance de l'île des Faisans.

« Avant l'entrevue publique et declarée, il y en eut une « particulière et secréte, autant que le peuvent être les « démarches des souverains : le roi y voulut paroitre in- « cognito. Ce fut dans les mêmes appartements qui avoient « éte batis pour les conferences que se fit l'entrevue des « deux monarques. On y avoitajoute des galeries convertes, « et ils avoient éte embellis de tout ce qui pouvoit les « rendre magnitiques et brillants ,¹), »

On ne connaît pas l'ordonnateur de cette cérémonie pour la France; mais on sait que le peintre Velasquez, alors age de soivante et un ans, maréchal des logis de Philippe IV, ordonna les dispositions de la partie qui se trouvait sur le territoire d'Espagne. Mademoiselle de Montpensier, dans

ses Memoires, en a conservé la description.

« Monsieur eut envie d'aller dans le lieu où se tenoient les « conférences : j'eus la même curiosité J'allai avec lui; « c'étnit à deux lieues de Saint-Jean-de-Luz; c est un « lieu qu'on appelle l'île du Faisan. L'on passoit un pont « qui étoit comme une galerie qu'on avoit tapissée, il y « avoit au bout un salon qui domnoit sur un pareil pont « bâti du coté d'Espagne, de même que le notre du coté « de France. Il y avoit une grande fenètre qui donnoit sur « la rivière, du côté de Fontarabie, qui étoit l'endroit par « où on venoit d'Espagne; ils y arrivoient par eau. Puss il « y avoit deux portes, l'une du côté de France et l'autre du « côté d'Espagne, pour entrer dans deux chambres magni« d'quement meublées, avec de très-belles tapisseries. Il y « avoit d'autres petites chambres tout autour avec des « cubinets, et la salle de l'assemblée étoit au milieu, à « l'autre bout de l'île. Elle me parut fort grande; il n'y

<sup>(1)</sup> Mistoire de Louis XIV, par Limiers, t. 1, p. 646.

a avoit de fenêtre qu'à l'endroit qui avoit la vue sur la \* rivière : où l'on mettoit deux sentinelles lorsque les rois a y étoient : le corps de garde se tenoit hors de l'île. Les e gardes etoient dans deux salles auprès du vestibule dont a j'ai parle; chaque chambre n'avoit qu'une porte, à la a reserve de la salle de la Conference, qui en avoit deux a vis-à-vis l'une de l'autre, et qui étoit, comme j'at deja « dit, fort grande : a proprement parler, de deux chama bres l'on n'en avoit fait qu'une. La tapisserie du coté a d'Espagne étoit admirable, et du nôtre aussi. Les Espaa gnois avoient par terre, de leur côté, des tapis de Perse « à fond d'or et d'argent, qui étoient merveilleusement « beaux. Les nôtres étoient d'un velours gramoisi, cha-« marrès d'un gros galon d'or et d'argent 🗥 » a Le roi d'Espagne et l'infante s'y rendirent, le 2 juin, dans a une galiote foute peinte dedans et dehors, suivie d'un

a pue galiote fonte peinte dedans et delors, suivie d'un a grand nombre d'autres, où étoient den Louis de Haro et a plusieurs grands d'Espagne. A la descente de la galiote, a sa majeste catholique donna la main à la princesse et a la conduisit à la chambre de la Conférence, où la reine a mère. Anne d'Autriche, attendoit le roi, son frère et sa

a nièce avec toute sa suite (t), ...

# 280, ENTREVIE DE LOUIS XIV ET DE PHILIPPE IV

Par Charles Lingt v Partic centrale, R. de chanssee

Calerie Louis XIII,

... 104

« Le lendemain de cotto première entrevue (3 juin) les « premières ceremonies du mariage se firent à Fonta-« rabie, dans l'eglise cathédrale. Don Louis de Haro « épousa l'infante, en vertu de la procuration que sa ma-

« jesté très-chretienne lui avoit envoyéé.

« Trois jours après, les deux rois, accompagnés chacun « de leur cour, et suivis d'une grande affluence de peuple

attiré par la nouveauté du spectacle, retournèrent à l'île
 de la Conférence, pour y promottre et jurer solennelle-

a ment l'execution du traite de paix. Ils se renouvelerent a les temoignages réciproques de leur estime, et se virent

a encore de jour suivant, qui etou le 7 de juin, au meme a lieu, pour la dernière fois. Avant que de se séparer, le

« Roi d'Espagne donna sa benédiction à la reine sa tille, et

« la remit entre les mains du Roi son époux (3). »

(1) Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, t, V, p. 110. (2) Histore de Louis XIV, par Lumers, t. 1, p. 240. (2) Idem, p. 647.

Louis XIV était accompagné de la reine mère, de Monsieur, duc d'Orlèans ('), son frère, du prince de Conty (°) et du cardinal Mazarin, premier ministre; madame de Navailles (°), dame d'honneur, était à la suite de la reine mere. Parmi les grands officiers de la couronne on remarquait le vicomte de Turenne, qui venait d'être nommé marechal genéral des camps et armées du roi, et le maréchal duc de Gramout, ambassadeur extraordinaire, qui avait fait à Madrid, au nom du roi, la demande du mariage.

Philippe IV était suivi de don Louis de Haro, premier ministre d'Espagne; de don Pedro d'Aragon, capitaine de la garde hourguignonne; du marquis d'Aytone (\*), du marquis de Matepique, grand-maître des vérémonies; du marquis de Levee et du comte de Monterey (\*), tous deux fils de don Louis de Haro; de don Fernando Voués de Canto-Carrero, secrétaire d'état; de Pimentel (\*) et du pemtre

L'infante arriva avec le roi d'Espagne Elle portait, selon le récit de Mademoiselle de Montpensier, avec le quardainfante, une robe desatin blanc en broderies de jais. Coiffée en cheveux, elle avait un bouquet d'émerandes en poire, avec des diamants qui étaient un présent du roi.

Mademoiselle de Montpensier avait assisté à l'entrevue du 6 juin; mais elle ne se trouva pas à la cérémonie du 7, où , dit-elle, la reine mère se rendit toute soute. Ette rapporte dans ses Memoires que le roi d'Espagne regarda longtemps M. de Turenne, et dit à plusieurs reprises; « Cet « homme m'a donné de méchantes heures. »

281. MARIAGE DE LOUIS NIV ET DE MARIE-THERESE D'AUTRICHE (9 juin 1660).

Partie centrale.

40 clage.

Falon de Mars.
N c 25.

Tableau du temps, d'après Charles Lebrun.

La célébration du mariage fut renouvelée en France le 9 juin : dans l'église de Saint-Jean-de-Luz : avec tont l'eclut et la pompe que réclamait une si auguste solennite : « Il y avoit un pont pour aller du logis de la reine à l'é-

<sup>1,</sup> Phihppe de France, precedenment duc d'Anjou, (2 Armand de Bourbon, emqueune Ills de Henri de Bourbon, III du nom, prince de Conde. 3 Suganue de Bandean, duchesse de Navarlles, 4 faullaume Raymand de Moncade. 5 Gaspard de Haro de Guzman. 6 Jean-Dominque de Hato. 7, Don Antonio Alonzo Pinicutel de Herrera et Quinouez Al-comte de Benavente.

a glise, que l'on avoit tapisse par en bas tout le long de « la rue où il falloit aller. La reine avoit un manteau roval « de velours violet, seme de fleurs de lis, un habit blanc a dessous de brocart, avec quantité de pierreries, et une

« couronne sur la tête (1). » « Le roi avoit un habit noir et mille pierreries; la reine « se mit auprès du roi, sous un haut dais de velours vioa let, parsemé de fleurs de lis d'or, et l'estrade étoit de même, c'est-à-dire le tapis, les chaises et les carreaux; a le tout couvert de firmes de lis d'or. D'abord l'évêque, x avant que de commencer la messe, apporta au roi l'ana neau, que le roi donna à la reine, et la monnoie sur un a bassin de vermeil dore. Quand le roi alla à l'offrande,

o il fut accompagne du grand-maître des cérémonies de Rhodes (\*), de ses capitaines des gardes, de Vardes (\*), « qui commandoit la garde suisse, et de d'Humières (\*), « quicommandoit les gardes appelés becs de corbin; et Mon-« sieur, frère du roi, porta son offrande .. Mademoiselle (1),

« fille ainée du feu duc d'Orléans et fille unique de sa pre-« mière semme, portoit l'offrande de la reine, et mesde-« moiselles d'Alençon (\*) et de Valois (\*), ses sœurs, por-

" toient la queue de la reine 1 ..... »

La cérémonie fut d'une grande magnificence. La reine mère y assista avec l'habit de veuve : son estrade en velours noir, sous un dais de même étoffe, était séparée de celle du roi, et à sa droite. Tous les princes grands officiers de la couronne et grands du royaume, qui avaient suivi la cour à Saint-Jean-de-Luz, s'y trouvèrent : on y remarquait le duc de Vendôme, fils naturel de Henri IV; le prince de Conty, les comtes de Soissons (°), l'evèque de Fréjus (°), les maréchaux de Turenne et de Gramont.

Le cardinal Mazarin remplit, dans cette occasion, les

fonctions de grand aumônier.

La messe (ut célébrée par l'évêque de Bayonne (11) et chantée par la musique du roi.

<sup>1)</sup> Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, t. V., p. 156. (\*) Henri-Pot, seigneur de Rhodes, etc. (\*) François Rene Crespin du Bec, marquis de Vardes, heutenant general des armees du roi. (\*) Louis de Crevant, IV du nom, depuis marchal de France et due d'Illiaméres. (\*) Anne-Marie-Louise d'Orleans, mademoiselle de Montpensier. (\*) Elisabeth d'Orleans, depuis duchesse de Lectaine, de Guise, etc. (\*) Sançoise-Madeleine d'Orleans, depuis duchesse de Savoie. (\*) Memoires de Ma-dame de Mattecille, vol. X., p. 151. (\*) Emmanuel-Philibert-Amedeo de Savoie Carignan et Engène-Maurice de Savoie. (\*) Joseph Zungo Ondeder. (\*) Lean Dolce. 11) Jean Dolce.

282. MAZARIN PRÉSENTE COLBERT A LOUIS XIV (mai 1661).

Par M. LAPATE en 1826, d'après le tableau de M. Schnetz

Partic centrale. R. de chaussee fralerie Louis xiti N. 50

Colbert fut un des hommes que Mazarin employa le plus activement dans les dernières années de son ministère. Le cardinal conserva toujours, et même pendant la maladie dont il mourut, la direction des affaires : mais, sentant sa fin prochaine, il ne negligea rien pour faire connaitre au Roi la vérité sur l'état de sou royaume. Les finances, à la auite des longues guerres que la France avait soutenues. étaient dans un extrême delabrement; il était instant d'y porter remêde, et c'était là le sujet le plus ordinaire des entretiens du monarque et de son ministre. Colhert assistait à tous ces entretiens : Lonis XIV y sut apprécier son acle et ses talents. Aussi sa place etait-elle deja marquée dans l'estime du Roi, quand le cardinal le lui présenta officiellement commel housine le plus capable de rétablir l'ordre dans l'administration des revenus de l'état. L'auteur de la vie de Colbert rapporte que Mazarin, à ses deruiers moments, recommandant son protege au Roi, lui dit ces paroles: a Je vous dois tout, sire, mais je erois m'acquitter a cuvers Votre Majesté en lui donnant Colbert, a

Mazarin mourut le 16 mai 1661, dans la cinquante-buitième année de son age, au chateau de Vincennes, où il s'était fait transporter. Louis XIV étonna alors la France et touto l'Europe en prenant lui-même les rènes de l'état pour ne les phis quitter jusqu'à sa dernière houre.

283. RÉPARATION FAITE AU ROI, AU NOM DE PHILIPPE IV. BOI D'ESPAGNE, PAR LE COMTE DE FUENTES (24 mars 1662.

Tableau du temps, d'apres Charles Lebrun-

La paix était à peine conclue qu'une question de préseance entre les ambassadeurs de France et d'Espagne fut sur le

point de la rompre.

Le 40 octobre 1661, à l'entrée de l'ambassadeur extraordinaire de Suède près de la cour de Londres, le baron de Watteville, ambassadeur d'Espagne, prétendit avoir le pas sur le courte d'Estrades; ), ambassadeur de France. Une rise vodeute s'en était suivie, et plusieurs des gens de l'ambassade de France avaient été tues sur la place. Louis XIV, en

O Godefroy d'Estrades, depuis maréchal de France.

Partie centrale Resilections sec Galerie de Louis XIII. N. 20 étant informé, donna ordre au comte de Fuensaldagne, ambassadeur d'Espagne, de quitter aussitét la France. La réparation suivit l'offense de près. Philippe IV désavoua la conduite de son ambassadeur; le baron de Watteville fut rappelé, et le comte de Fuentes, ayant été envoyé extraordinairement près de la cour de France, fit de la part de son mattre une déclaration authentique, en vertu de laquelle les ministres espagnols ne concourraient plus désormais avec ceux de France.

 Cejourd'hui, vingt-quatrième du mois de mars, sa ma-jesté ayant eu agreable de donner audience dans son

- grand cabinet audit marquis de las Fuentés, nouvelle ment arrivé en sa cour, et M le comte d'Armagnac 1)
- « l'ayant amené à sa majesté, ledit marquis de las
- « Fuentes, après lui avoir présente la lettre de creance « du Roi catholique qui le déclaroit son ambassadeur,
- « et fait ses compliments en la manière accoutumée , « rendit à sa majesté une seconde lettre du roi catholi-
- a rendit à sa majeste une seconde lettre du roi cathona que, aussi en créance sur lui, au sujet de l'altentat com-

« mis par ledit Watteville (2), »

Le comte de Fuentes lut ensuite cette déclaration en présence de Louis Phélipeaux, sire de La Vrillière, comte de Saint-Florentin, baron de Hervif et de Châteauneuf-sur-Loire, commandeur des ordres du Roi; Henri de Guenégaut, seigneur du Plessis, marquis de Planei, vicomte de Semoine, baron de Saint-Just, commandeur des ordres de sa majesté; Michel Le Tellier, aussi commandeur desdit ordres, et Louis-Henri de Lomenie, comte de Brienne et de Mont-bron, baron de Pougi, tous conseillers du roi en ses conseils.

« Je suis bien aise, répondit Louis XIV, d'avoir entendu « la déclaration que vous m'avez faite de la part du Roi » votre maître, d'autant qu'elle m'obligera de continuer » à bien vivre avec lui. »

« Ensuite, le marquis de los Fuentes s'étant retiré, so • migesté, adressant la parole au nonce de sa saintelé et • à lous les ambassadeurs et résidents qui etoient présents, u dit:

v Vous avez oui la déclaration que l'ambassadeur d'Es a pagne m'a faite; je vous prie de l'écrire a vos maîtres,
 a afin qu'ils sachent que le Roi catholique a donné ordre à
 a tons ses ambassadeurs de céder les rangs aux miens en
 a toutes occasions, »

<sup>(\*</sup> Louis de Lorraine, grand écuyer de France. (\*) Histoire de Louis XIV., par Lamers, t. II., p. 61.

« A laquelle audience ont éte présents monseigneur le duc « d'Orléans, le prince de Conde (°), le duc d'Enghien (°), le « chancelier °), plusieurs dues, pairs et officiers de la con-« ronne, et autres notables personnages du conseil de sa « majesté : ensemble tous les ambassadeurs, résidents ou en-« voyes étant présentement en cette cour, lesquels y ont été « conviés, le nonce du pape, les ambassadeurs de Venise « et de Savoie, Mantoue, Modène et Parme, les ambassa-« deurs de Suède, les trois extraordinaires de Hollande, « avec l'ordinaire, les envoyés et résidents de Mayence, « Trèves, Brandebourg et Palatin, de l'archidue d'Ins-» pruck, du due de Neubourg, des dues de Lunebourg, « Brunswick, du landgrave de Hosse, de l'evêque de Spire « et du prince d'Orange, Fait à Paris, ce 24 mars 1662 (°).»

284. LES CLEFS DE MARSAL REMISES AU ROI (1° septembre 1663).

Partie centrale.

1 clage.
Salon
de Hercure.
Nº 96

Tableau du temps, d'après Charles Lebrun.

« Encore que la France joult d'une paix entière, et « que le Roy employat tous ses soins pour en faire goûter a les fruits à ses peuples, il eut avis néanmoins que le a due de Lorraine (2) vouloit toujours tenir entre ses mains a Marsal, au préjudice du traité fait avec lui : ce qui « obligea sa majesté d'ordonner au comte de Guiche (6) et à a M. de Pradel d'investir cette place avec les troupes qui a étoient en Lorraine, ce qu'ils firent dans le mois d'août; a mais le Roy avant appris que le gouverneur que le duc a de Lorraine y avoit mis, vouloit la défendre, sa majesté « résolut d'en faire le siège dans les formes : il en chargea a le maréchal de la Ferté avec un corps de troupes et y a marcha en personne. C'étoit une des meilleures places « du pais, tant par la régularité de ses fortifications que a par sa situation avantageuse. Lorsque le Roy y arriva, « on y avoit déjà ouvert la tranchée, et les travaux étoient a défa fort avancés, quand le duc de Lorraine, après onze « jours d'attaque, envoya à sa majesté le prince de Lixen « avec des lettres de sa part pour l'assurer qu'il envoyoit a ses ordres pour lui remettre cette place, ce qui fut exè-« cute. Le maréchal de la Ferte y entra avec les troupes des-« tinees pour la garnison. Le Roy en donna le commande-

1) Louis de Bourbon, III- du nom-le grand Condé (2) Henti-Jules de Bourbon, IIII- du nom. 3 Poetre Seguiet. - Histoire de Louis VIV., par Lituers, 4, 10, p. 32. 5 Charles IV. 6 Armand de Gramont, heutenant general des armees du rot. (7) Jacques-Henri de Lorraine.

- « ment à M. de Favri , lieutenant des gardes du corps; et « après avoir fait la revue des troupes qui avoient éte ema ployées à cette expedition, il rendit au duc de Lorraine
- a le reste de ses états, et s'en retourna à Paris (1). a

### 285. LE ROI RECOIT LES AMBASSADEURS DES TREIZE CANTONS SUISSES (novembre 1663).

Par Antoine-François VANDERMEULEN, vers 1672. Partie centrale.

« Sur la fin de cette année (1663), les treixe cantons a suisses envoyèrent en France leurs ambassadeurs, pour des Gardes du Corps du Roi. « renouveler leur alliance avec le Rui. Cette alliance est très-

« ancienne ; ils la renouvellent toujours quand le temps « porté par les traités est sur le point d'expirer. Le dernier

a avoit été fait sous le règne de Henri IV, pour lui et pour « le dauphin son fils, qui depuis règna sons le nom de

a Louis XIII. Dès les premières années du règne du Roi, « les cantons cherchèrent à renouveler cette alliance, mais « les conjonctures des temps en avoient retardé l'exécution,

« Enfin, cette année, ils envoyèrent une célèbre arobassaile « à Paris : leurs ambassadeurs y recurent les mêmes hon-

« neurs que du temps de Henri IV (2). »

# 286. RENOUVELLEMENT D'ALLIANCE ENTRE LA FRANCE ET LES CANTONS SUISSES (18 novembre 1663).

Par Pierre Sivi. en 1670, Parue centrale, d'après Charles Lebrun.

« Le Roi, pour lui et le dauphin, son fils, jura solennel-« lement l'alliance dans l'église de Notre-Dame.

« Sa majesté, précèdée des cent-suisses de sa garde, ar-« rivant à la porte de l'église, y fut reçue par les princi-« paux du chapitre, et conduite au chœur, ayant avec elle

« quatre hérauts d'armes, et à ses côtés les huissiers de la a chambre portant les masses. Elle se placa au milieu du

a chieur, sur un tapis couvert de velours rouge, semé de a fleurs de lis d'or , sous un riche dais , accompagnée de

a Monsieur, du prince de Condé et du duc d'Enghien. Les « évêques et autres prelats étoient en leurs rangs accou-

« lumes, ainsi que les secrétaires d'état, le corps de ville, « les ambassadeurs, et autres ministres des princes étran-

« gers. Les dues et pairs et les marechaux de France

(1) Ristoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. I, p. 262. (2) Histoire de Louis XIV, par Limiers, t. II, p. 51.

in clage. de Vereure.

Salle

a avoient la droite, et les quatre premiers gentilshommes " de la chambre venoient après. Les ambassadeurs des « camons ayant pris leurs places, et le Roi les ayant sa-· lues, la mosse fut ellebrée par l'évêque de Chartres (1), « à laquelle toutefois les deputés des cantons protestants a n'assistèrent pos. Quand ils furent revenus, les secré-« taires d'état monterent sur l'estrade où étoit le Roi. En a même temps le sieur de Lionne, qui avoit le départe- ment des affaires étrangères, porta le traité sur un car-« reau seme de fleurs de lis d'or, et le secrétaire de « l'ambassade des Suisses porta le même traité sur un · autre carreau ; et après que le sieur de la Barde , ambasa sadour du Roi auprès des cantons, ent parle sur ce suo jet, le cardinal Antoine (2), grand aumonier de France. « sapprocha du prie-Dieu du Roi, et v tint le livre des « évangiles, sur lequel sa majesté mit la main, en même « temps que l'un des ambassadeurs, pour tous les autres, « y posa aussi la sienne. Alors le dovon du conseil \* [M. d'Ormesson (%), en l'absence du chancelier (%), lit a la fecture du serment. La céremonie étant achevée, et a le Te Deum chante, les ambassadours furent conduits « à l'archeveché (4). »

287. PRISE DE GIGENI PAR LE DCC DE MEAUFORT (22 juillet 1664).

Par M. Theodore Gunia en ....

Arte du Nord Pasifion du Hoi R, de-chaussee

« Les corsaires d'Alger ainnt recommencé de troubler le a commerce des sujets du roy sur mer, le Roy envoya sur « les cotes de Barbarie six mille hommes sous les ordres » du duc de Beaufort ('', qui avoit sous loi le marquis de « Gadagne ('), hentenant general, avec ardre de faire une » descente et de se saisir de quelques ports. Ils mirent » pied a terre à Gigeri, qu'ils purent et qu'ils fortifièrent. « Linsuite ils gagnérent un combat contre les Maures, qui « donna bien de la réputation aux armes de France, et dans « lequel le marquis de la Chastre (\*, fut tué ('), »

(1) Perdinand de Neufville de Villeroy, (b. Antoine Barberin, eardinal, archeveque et due, de Beuns, b. Andri Lelevre, sequent d'Universon : Pierre Seguet d'Histoire d'Universon, t. II., p. 31. (b. Primers de Vendinne, am ral de France, b. Charles Fels, de Calean (b. Louis de La Ciatre, come de Nançay, (b. Histoire, unhitoire de Louis AFF, par Quincy, t. b. p. 367.

288. REPARATION FAITE AU ROL, AU NOM DU PAPE ALEXANDRE VIL, PAR LE CARDINAL GHIGI, SON NEVEU (28 juillet 1664).

> Par M. Ziuduna en 1835 ; d'après une tapissèrie du temps ; Partie centrale faite sur les dessuis de Charles Lebrau. R. des hausses

Partie centrals
Ri-de-chaussee,
Galerie
Louis viii.
N° 50

L'affaire des ambassadeurs de France et d'Espagne etait à peine terminée, que le duc de Crequy (¹), ambassadeur du Roi à Rome, fut insulté (2) août 1662, par les Corses de la garde du pape Alexandre VII, ²:. Se refusant à donner satisfaction, Louis XIV resolut de l'y contraindre Ce pontife, n'etant encore que cardinal Chigi, avait ête l'enmeni de Mazarin. Sa jalousie contre la France avait éclaté aux conferences de Munster; et depuis, sa médiation avant eté refusee lors de la paix des Pyrenèes, il était resté loujours opposé à la politique de Louis XIV.

Pour obtenir réparation de l'insulte faite à son ambassadeur, le Roi arma et donna ordre à ses troupes d'entrer en Italie. Le cardinal Chigi, neveu du pape, fut alors envoyé en France en qualité de légat à latere. Il fut recu à Fonlainebleau, dans la chambre du roi, où il présenta ses lettres de créaure, et fit ses excuses en présence des princes

et des grands officiers de la couronne.

# 289 COMBAT NAVALIDE LA GOULETTE ( 24 juin 1665 ;

Par M. Theodore Gunta pa . . . Aile dig Nord.

Aile du Nora. Pavillon du Koi

- « Quoique la paix régnât dans le royaume, le due de R.-de-chausses. « Beaufort, qui commandoit une escadre dans la Méditer-
- " rance. Sattachort a nettoyer cette mer des corsaires
- « d'Alger; il les alla chercher, et les rencontra , le 24 de
- juin, sous le fort de la Goulette, proche de Tams; il les
   attaqua, et, après un combat fort opiniatre, il les battit.
- « leur coula à fond et brûla trois vaisseaux, à savoir :
- a l'amiral, le vice-amiral et le contre-amiral. Cette perte
- e pour les Algériens fut d'autant plus considérable, que
- « leur vaisseau amiral étoit neuf, monté de sia ceus
- a hommes et de cinquante pièces de caron; le second
- a étoit de quatre cens hommes et de quarante pièces de
- K GHIDE ("). P

(1 Charles de Creque, prince de Port. (2) Fabro Chigo (3) Histoire militoire de Louis AFF, par Quiney, t. 1, p. 271.

# 290. FONDATION DE L'OBSERVATOIRE (1667).

COLDERT PRÉSENTE AU ROI LES MEMBRES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

Tableau du temps, d'après Charles Lebrun.

Partie centrale, in clage, Salon de Mercure,

Louis XIV profita de la paix pour encourager en France l'essor des sciences et des arts. Puissamment seconde par le génie de Colhert, il n'avait qu'à commander, et des monuments de tout genre, destinés à immortaliser son nom, s'élevaient partout comme par enchantement.

« Les libéralités du monarque, dit Limiers dans son Histoire de Louis XIV (1), attirant de toute l'Europe ce qu'il y « avoit de gens d'élite en toutes professions, il forma de ces « étrangers et des François les plus habiles, des académies « de sciences 1, de peinture, de sculpture, d'architecture « et de musique, où ces grands maîtres et leurs élèves s'ef-« forcèrent à l'envi, par mille beaux ouvrages, plus finis

« les uns que les autres, d'arriver à la perfection....

« Le Roi fit aussi bâtir de tous côtés et principalement au Louvre, dont la façade est estimée un des morceaux d'architecture les plus beaux qu'il y ait au monde. Au l'exemple du prince, chacun, selon ses forces, se piqua de faire bâtir. Paris s'accrut de jour en jour, les rues furent élargies, les carrefours ornés de fontaines, la riavière bordée de quais, et presque toutes les maisons rebâties d'un air de grandeur, de politesse et de bon

 gont, qu'on n'avoit point eu jusqu'alors.
 Ge ful pendant l'année 1667, rapporte Quincy, que le u roi, malgré ses grandes occupations, fit batir l'Observa-

a loire pour les astronomes, comme un monument de ses a soins pour la perfection des sciences dans son royaume.

Louis XIV visita les travaux et recut à l'Observatoire tous les membres de l'academie des sciences, qui lui furent présentes par son ministre Colhert, et dont les historiens contemporains nous ont conservé les noms;

#### Geometres.

Pierre de CANVAVI, conseiller au parlement de Toulouse, puis conseiller au grand conseil, garde de la bibliothèque du roi de France.

Chretien Heygness de Zulvchem.

Gilles Pensonne de Roberval, professeur royal de mathématiques dans la chaire de Ramus et dans celle du collége de mattre Gervais.

<sup>(1)</sup> Pages 19 et 30. (1) L'Academie des Sciences avait été fondes en 1666.

Bernard Fresion de Bessy.

Jacques Bi or, ingénieur du roi et professeur de mathématiques des pages de la grande écurie.

NIQUET.

DE LA VOYE MIGNOT.

Astronomes.

Adrien Auzout. Jean Picard, prêtre. Jean Richen.

Physiciens.

Marin Cunevo de la Chambre, médecin ordinaire du roi, de l'académie française.

Claude Parratt, docteur en médecine de la faculté de

Paris.

Edme Mantorra, prieur de Saint-Martin-sous-Baume.

Chimistea.

Agathange Corneau du Clos, médecin ordinaire du roi-Claude Bounceun, docteur-médecin.

#### Botanistes.

Nicolas Manchant, docteur en médecine de l'université de Padoue, premier botaniste de monseigneur Gaston de France, et directeur de la culture des plantes du Jardin royal.

#### Anatomistes.

Louis GAYANT, chirurgien juré de Paris.

Jean-Baptiste or Hamel, aumonier du roi, secrétaire et depuis anatomiste.

Jean Progret, docteur en médecine de la faculté de Montpellier.

#### Mecaniciens.

Claude-Antoine Courler, professeur de mathématiques des pages de la grande écurie, trésorier de l'académie.
Pivent.

291. PRISE DE CHARLEROI (2 juin 1667).

Par Antoine-Prançois VANDERMECTEN. Partie centrale

La paix des Pyrénées, en mettant un terme aux longues hostilités de la France et de l'Espagne, n'avait pu éteindre leurs inimitiés. De part et d'autre on n'attendait que l'occasion de reprendre les armes. Le cabinet de Madrid n'avait

arue centratu 1-r etage. Salon de l'Abondance. No 92. point pardonné à la France son intervention dans les affaires du Portugal. D'un autre coté, les excuses faites trop tardivement pour l'insulte qu'avait recue Fambassadeur du Roi à Londres n'avaient pu satisfaire la dignité blessée de Louis XIV. Une rupture était inévitable. La mort de Phi-

lippe IV vint en fournir le pretexte.

Louis XIV réclama pour la reine Marie-Thérèse, son épouse, la possession du duché de Brabant, du Limbourg. du comte de Namur, du Cambrésis, d'une portion du Luxembourg et de la Franche-Comté, toutes provinces où régnaient des coutomes, dont les unes appelaient à succeder la fille du premier lit à l'exclusion du fils du second, les autres admettaient indistinctement tous les enfants au partage. La régente d'Espagne 1), mère et tutrice du jeune Charles II, opposa aux pretentions de Louis XIV la renonciation formelle de l'infante Marie Thèrèse à l'héritage paternel. La cour de France répondit que cette renonciation était nulle, et par l'age de celle qui l'avait signée, et par le défaut de payement des cinq cent mille ecus d'or promis en dot à Marie-Thèrèse. Cette contestation diplomatique dura près de deux ans. Louis XIV la termina en écrivant le 8 mai 1667 à la reine régente d'Espagne pour demander une dernière fois «les états qui lui appartenoient, et déclarer a que, si on les refusoit, il s'en mottroit lui-même en pos-\* session, ou de quelque chose d'équivalent, n'entendant o pas au reste que la paix fut compue de son chef par son a entree à main armée dans les Pays-Bas, puisqu'il n'y · marchoit que pour reconvrer son bien. » Trois semaines après il accomplissuit sa munece,

« Le Roy étant détermine a marcher en personne en « Plandre, partit dans le mois de may pour s'y roudre, « apres avoir pris ses mesures pour être à la tête de trente-« cinq mille hommes, saus compter deux corps séparez, » dont l'un dévoit agir sous les ordres du maréchal d'Au-» mont <sup>22</sup>, du côte de Dunkerque, et l'autre sous ceux du

a marquis de Créqui (%).

a Le Roy, arrive à Avesnes, y fit la revue des troupes
qui y etoient, et se rendit à son armée campée auprès
de Charleroy, dont M. de Furenne s'étoit reullu maître...
Sa majesté en aiant examine la situation et consulté
M. de Turenne, sur les avis duquel il se conformoit,
prit le parti de fortifier cette place, y employa M. de

Auton Varie d'Autrelie (?, Antoine d'Aumont, duc d'Aumont (un Prançois de Blanchefort, Mepuis murechul de France.

a Vauban et en donna le gouvernement à M. de Mon-

292. PRISE D'ATH (6 Juin 1667).

Par Antoine-François Vandrumreurn, Partie centrale 10 etage.

La ville de Bergues, assiègée par le maréchal d'Aumont, ne tarda pas à tomber en son pouvoir; it se rendit ensuite devant Furnes, qu'il investit.

« Le Roy pendant ce tems-là, ayant règlé les fortificaa tions qu'on devoit faire à Charleroy, se mit en marche le « 17 puin, à la tête de son armée, pour aller vers Ath, que a les Espagnols abandonnèrent à son approche. Les boura geois vinrent implorer se clémence, et il recut leurs ser-« mens de fidélité, après leur avoir laisse une garnison a qu'ils lui demandérent. Il donna ses ordres pour fortifier a cette place (?). »

293. L'ARMÉE DU ROI CAMPÉE DEVANT TOURNAY (21 juin 1667).

Por Antoine-François VANDLAMELLES.

Partie centrale to etage baton de l'Abondance. No 92

294. SIEGE DE TOURNAY (21 juin 1667).

Par Charles LEBRER et Antoine-François VANDERMETARS.

Partie centrale ter étage Salon d Apollon. Nº 97

295. SIÈGE DE TOURNAY (21 juin 1667).

Par Bonnand, d'après Vandermeulen et Lebrun. Partie centrale

Partie centrale

10 ctose.
Salle due det
Gardes du
Corpe du Roi.

« Après que le marchal d'Aumont se fut rendu maître a de Furnes, il marcha vers Armentiers, et prit en passassant le fort de Saint-François, qui ne dit presque point a de resistance. Il détacha ensuite douxe cens chevaux, a selon les ordres qu'il en avoit reçus du Roy, pour aller a garder les avenues de Touroay d'un côte, et il fit a dédier autant d'hommes d'infanterie ters la Bassée. Le a Roy, qui vindoit faire le siège de cette place, avoit fait a marcher Monsieur avec les troupes de Lorraine, pour l'investur de l'autre côté. Se majeste y arriva le 24, et alla a reconnoitre la place, accompagne de M. de Turenne. »

Les attoques commencères le 22, lendemain de l'arri-(1, Charles de Montanulnin, comte de Montal, lientemant general des armees du 401. (2) Histoire militaire de Lusses XII, par Quincy, 1. I, p. 217

vée du roi, et furent poussées avec une si grande vigueur, que les assiègés, « surpris de l'audace avec laquelle leur « chemin couvert avoit été attaqué et pris, et apprehen-« pant d'être emportés d'assaut, lorsque les brêches se-« roient faites par les batteries qui étoient établies sur le « chemin couvert, envoyèrent des députés au Roy de la « part du clergé et des bourgeois, pour offrir de rendre la a ville, à condition que leurs privilèges seroient conserves; « ce qui avant été accordé, M. de Boldom, lieutenant de « Roy, se retira dans le château avec sa garnison; mais, « voyant qu'il y alloit être forcé, il se rendit le 25 de juin. « La capitulation fut signée par le marquis de Tresigni. « gouverneur de la ville. Sa majesté entra le même jour « dans Tournay, précèdée de deux compagnies des mous-« quetaires en casaques bleues chamarrées d'argent et en a buffles, suivie des chevaux-lègers de sa garde, en casa-« ques rouges, enrichies de six rangs de galous d'or et « d'argent, ayant tous des plumes blanches, et d'une par-« tie de ses gardes. Le Roy étoit accompagné d'un grand « nombre de princes et seigneurs magnifiquement vêtus, « et suivi d'autres gardes du corps, et de ses gendarmes, " lous fort lestes (1), p

Arle du Nord. Lote-chaussee. Salle ne 11.

Ante do Nord. 296. SIÈGE DE DOUAI (4 juillet 1667).

Par Antoine-François VANDERMEULEN vers 1670.

## 297. SIEGE DE DOUAI (\$ juillet 1667).

Partie contrale.
1: ctage.
Salon
d Spollon.
No 97

Par Charles LEBREN et Antoine-François Vangunueuren vers 1069.

a De Tournai le Roi se rendit devant Douai, qu'il avoit fait a investir deux jours auparavant par le comte de Duras (²). Sa Majoste alla aussitot reconnoltre la place, marqua les emiroits les plus propres pour l'attaquer, et fit ouvrir la tranchée le 3 juillet. Le lendemain, après avoir visité tous les postes, on dit qu'il descendit dans la tranchée, où demeura quelque temps, et où quelques officiers et quelques gendarmes furent blessez assez près de sa personne. Cette démarche du Roi inspira une telle ardeur aux troupes, que le quatrième jour du siège elles passè-

\* Histoire militaire de Louis MfV, par Quincy, t. I., p. 279-280. (2 Jacques-Henri de Durfort, depuis marechal de France et duc de Dures.

- « rent le fossé, emportèrent la contrescarpe et firent un
- « logement sur la demi-lune. La ville, qui se vit sur le
- « point d'être forcée, capitula le même jour (1). »

### 298. PRISE DE COUTRAY (18 juillet 1667).

« Pendant que le Roy étoit occupé à la conquête de Douay, Saliede Billard. « le maréchal d'Aumont eut ordre d'assièger Courtray. Il

« s'en rendit maître le troisième jour de l'attaque (2). »

299. siège d'oudenarde (30 juillet 1667).

Par Antoine-François Vandenmetten vers 1869. Aile du Nord.

B.-de-chaussée Salle no st.

« Le Roy marcha ensuite à Oudenarde, qu'il investit le a 28 juillet du côté de l'Escant, pendant que le comte a de Lislebonne, avec les troupes de Lorraine, fit l'inves-

a titure de l'autre. Le maréchal d'Aumont fit ouvrir la « tranchée le 29, du côté de la prairie, par les régiments « de Champagne et de Castelnau, et y sit établir une hat-

« terie de cinq pières de canon, pendant que le comte de « Listebonne ? faisoit une autre attaque de son côte. Le

« lendemain 30 on établit dix pièces de canon à une atta-" que et quatorze à l'autre. Ces batteries firent un si grand

« effet, que le gouverneur demanda à capituler dans le « temps que le Roy, qui étoit campé à une demi-lieue,

a arrivoit pour visiter les tranchées; le gouverneur fut a contraint de se rendre prisonnier de guerre avec sa gar-

a nison, qui étoit de cinq cens hommes. Le Roy y laissa a une forte garnison, et y mit pour gouverneur M. de

« Rochepaire, qui y avoit commandé avant la paix (). »

300. ENTRÉE DE LOUIS XIV ET DE LA REINE MARIE- Radica haussée THERÈSE A ARRAS (août 1667).

Salle ne 10.

Par Antoine-François VANDERMECTES vers cons.

301. ENTRÉE DE LOUIS XIV ET DE LA REINE MARIE-Partie contrafé THERÈSE A DOUAI (août 1667).

Par Antoine-François VANDERMEULEN vers 1007. Corps do Ros.

in chage. Salle date des Gardes du

(1) Bistoire de Louis XIV, par Limiers, t. 11, p. 21, (2) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. 1, p. 280, (3) François-Marie de Lorraine, heutenant general des armees du roi. (3) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. 1, p. 281.

### 302, entrée de louis xiv et de la bbine marie-THERÈSE A DOUAI (août 1667).

Partie centrale. per ctage. Salon d'Apollon

Tableau du temps, d'aprés Antomo-François Vandermeulen.

« Le Roy partit ensuite pour Compiègne, et quelques a jours après il retourna en Flaudre pour y mettre en exe-« cution le projet qu'il avoit forme ; il passa à Arras et alla a à Douny, où il fit son entrée avec la reine. Leurs ma-« jestés y furent reçues de la manière la plus galante et a la plus magnifique par les habitans de cette ville, qui a voulurent témoigner leur joie d'être devenus sujets d'un

a si grand prince (1). w

Le même cérémonial qui avait été spivi pour l'entrée du Roi à Tournay fut adopte dans cette circonstance. La reine était dans son carrosse, accompagnee des dames de sa suite, et le Roi, avec Monsieur, marchait immédiatement après la voiture de la reine. Louis XIV avait pour cortège, dans ses entrées solennelles, les maréchaux de France et les officiers de sa maison qui s'étaient distingues dans cette brillante campagne. Le vicomte de Turenne y occupait le premier rang.

Partie centrale in minge Salle dite des Gardes du Corps du Roi.

Partie centrale. 1. etage Salon de 1 Absorbance N 182

Partie centrale. 1. I tage Agigna & bergererget de la Bettic N= 101

303. stège de lille (août 1667).

Par Antaine-François VANDERMEULEN vers 1667.

304. SIÈGE DE LILLE (août 1667).

Par Antoine-François VANDERMELLES TOTA 1668.

305. SIÉGE DE LILLE (août 1667).

Par M. Pierre FRANGER en 1836. d'apres Vandermeulen et Lebrun.

306. SIEGE DE LILLE (août 1667).

Par Antoine-François VANDERMELLES vers 1008.

Ade do Sord H. de chansser Salle n 12

a L'entreprise que le Roy méditait étoit le siège de Lille: e entreprise si difficile dans la componeture presente, que

a M. de Turenne et M. de Louvois l'en voulurent dissuader; il « est vrai que les Espagnols avoient fait peu de résistance dans

a l'attaque de toutes les places que le Roy venoit de leur en-

« lever. Mais, comme ils avoient eu le tems de se remettre

(1 Histoire melitaire de Louis AIV., par Quincy , 1.1. p. 281.

« de leur première surprise, ils avoient pris des mesures a pour mettre à convert cette grande ville ; il v avoit un goua serneur brave et de réputation, une bonne garnison, des a vivres, des munitions de guerre pour faire une bonne réa sistance. L'armée du floy était fort diminuee par la garnie son qu'on avoit éte obligé de mettre dans toutes les places a conquises, ot parles pertes qu'on y avoit faites. Le comte de Marcin 1 , qui commandoit les troupes espagnoles en Flana dre, et qui avoit été excepté de l'amnistie générale, avoit a rassemble un corps de sée mille hommes avec lesquels if a esperoit faire entrer des secours dans cette place. La ville « de Lille étoit très-grande, et il falloit des lignes bien éten-« dues pour en fermer toutes les avenues. Les difficultez o qu'on representa au Roy ne purent être capables de l'em-« pecher de finir une campagne si glorieuse, par une « conquête dont les difficultez et la resistance augmentea count sa gloire.

o Tous les préparatifsordonnez pour cette entreprise étant or et et d. le Roy détacha le marquis d'Humières avec un corps de cavalerie qui investit cette place le 18 août d'un or este pendant que le counte de Lislebonne avec les troupes et de Lorraine et le comte de Lorges (3 fermérent les passac ges, d'un autre. Le counte de Groui en étoit gouverneur; a sa garnison étoit de deux mille hommes d'infanterie et de nuit cents chevaux de troupes réglées, sans un grand

« nombre de bourgeois qui avoient pris les armes.

Le Roy arriva le 10 devant Lille, et y lit travailler aux lignes de circonvallation. Par leurs étendues elles étoient mul garnies de troupes; de plus, il apprit que les Espaquois s'assembloient pour tenter de jeter des secours dans la place. Il fit donc venir le marquis de Créqui (²) avec son camp volant; et à peine fut-il arrivé qu'il l'envoya necuper les passages par où il crut qu'ils pouvoient qu'entre de la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra

"Desque le Roy fut arrivé au camp, il fut toujours à cheuval pour assurer les quartiers et pour hâter les lignes ().

La présence du Roi, rapporte Limiers, et l'actia vité avec laquelle il hâtoit sans cesse les travaux et les attaques, encouragèrent si bien les soldats, que cette grande ville, après neuf jours de tranchée ouverte, fut

<sup>(!</sup> Jean-Gaspard-Ferdinand, comte de Morchin, précédemment lieutenant general des armées du rot. 's Guy-Aldonce de Danfort, depuis marechal de l'innée et duc de Lorges-Duras. 'I François de Blanchefort, depuis miréchal de France. (! Mistoire de Louis XII), par Quincy, t. 1, p. 251-252.

« réduite à capituler. Il y entra le 28, d'autant plus satisfait « qu'il s'étoit engagé à ce siège contre le sentiment de la

a plupart des principaux officiers de son armée, qui ju-

geoient l'entreprise trop hazardeuse. Sa Majesté, non
 seulement accorda à la ville la continuation de ses an-

« ciens privilèges ; mais dans la suite, par le soin qu'il prit

ciens privileges; mais dans la suite, par le soin qu'il prit
 d'y attirer et d'y maintenir le commerce, il la rendit une

« des plus riches de l'Europe (1). »

Salle date des Grotage. Salle date des Gordes du Corps du Roi.

artie centrale.

Letage.
Intle de Billard.
N. 126.

Partie centrale.

10 ctage.

Apparlement
de la Reine.

# 307. COMBAT PRÈS DU CANAL DE BRUGES (2001 1667).

Esquisse par Antoine-François VANDERMETTEN.

308. COMBAT PRES DU CANAL DE BRUGES (août 1667).

Par Antoine-François V SELEMEI LEN.

# 309. combat près du canal de bruges (août 1667).

Par Antoine-François Vandenmetres et Charles Lebrey.

Cependant le comte de Marchin et le prince de Ligne, généraux de l'armée espagnole, avaient rassemblé un corps de troupes de plus de huit mille hommes. Ne sachant pas que la place de Lille eut capitule, ils s'avancèrent pour y jeter des secours.

Le Roi, qui, dès le premier avis de leur marche, avait détaché le marquis de Créquy d'un côté et le marquis de Bellefonds (?) de l'autre, s'avance avec une partie de la cavalerie vers le canal de Bruges pour les sontenir « Mais

valerie vers le canal de Bruges pour les soutenir. « Mais « M. de Marcin apprenant cette marche erut qu'il devoit

a éviter le combat, d'autant plus qu'il venoit d'apprendre a que Lille s'étoit rendu. Il prit donc le parti de se retirer;

« mais le marquis de Créqui, a yant joint son arrière-garde

« composée de quatre escadrons, l'attaqua avec tant de

« vigueur qu'il la défit entièrement, pendant que le marquis « de Bellefonds soutenu par le Roy attaquoit leur gros

a corps que M. de Marcin avoit fait avancer au secours de

" l'arrière-garde : il fut pareillement battu ; on leur fit

« dans ce combat quinze cens prisonniers, et on leur prit

a dix-huit etendarts et eing paires de timbales.

« Le Roy nomma, pour gouverneur de falle et de la « Flandre françoise, le marquis d'Humières (3), lieutenant

a general. Il laissa le commandement des troupes à M. de

<sup>4</sup> Histoire de Louis XII, t. U. p. 92 (2) Bernardin Gigault, depuis marchaid de France. A Louis de Crevant, IVe du nom, depuis marchaid de France et duc d'Humières.

- a Turenne, retourna à Arras pour y rejoindre la Beine.
- et finit ainsi une si belle campagne (1. n

### 310 COMBAT NAVAL ENTRE NEVIS ET REDONDE (1667).

Par M. Theodore Grun en .... Aile du Nord.

« L'année 1677, qui avoit commence par un traité de Re-de-chausses. \* paix, fut cependant suivie d'un grand nombre d'exa ploits; la nouvelle du traité signé à Breda entre la

· France, l'Angleterre, la Hollande et le Danemark. « n'ayant pu parvenir assez tôt dans les lles , les bostilités

a y continuèrent. a M le Fèvre de la Barre, lieutenant général pour le « roy dans l'Amérique, afant appris que le chevalier de & Saint-Laurent, gouverneur dans l'isle Saint-Christophle. e étoit réduit à l'extrémité, parce que les Anglois le teo noient bloque dans cette isle depuis six semaines, il y a fit voile avec une escadre de dix-sept navires et de deux a brúlots; il rencontra la flotte angloise, qu'il attaqua a entre Nieves et Redonde, et la battit après un combat a de quelques heures fort opiniatre de part et d'autre. Il e tua aux ennemis quatre ou cinq cens hommes, outre a deux cens, qui furent novès, et leur fit quatre cens prio sonniers. Cette action souva au Roy l'isle de Saint-Chrisa tophle, et ne lui couta que cent hommes; elle fit d'aua tant plus d'honneur à M. de la Barre, qu'il étoit entré « fort tard dans le service de mer, puisqu'il avoit été a conseiller au parlement de Paris, maître des requêtes, « intendant de Moulins et d'Auvergne en même temps, et

« ensuite intendant de Paris, emplois où il avoit acquis

## 311. prise de besançon 6 février 1668,

une grande réputation (²).

Par M. Lyrayri en 1836, d'après un tableau Aile du Nord-de la galerie de Chantilly, par Martin. R.-de chaussee

Salle in 12.

Le pape Clément IX . ; successeur d'Alexandre VII, avrit interpose sa médiation pour terminer la querelle de la France et de l'Espagne. Les états-géneraux de Hollande avaient joint leurs efforts à ceux du pontife, et Louis XIV avait accorde aux Espagnols un armistice, pendant lequel

<sup>1)</sup> Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. 1, p. 284. (2) Idem, t. 1. p. 275, (2) Jules de Rospighosi.

il s'efforca d'obtenir par les négociations ce que ses armes avaient conquis. Le cabinet de Madrid lui opposa ses lenteurs accontinnées. Le Roi se decida alors à frapper le grand conp qu'il méditait. Résolu d'ajouler la Franche-Conté aux conquêtes qu'il avait faits dans la campagne précédente, il confia son dessein au prince de Condé '), gouverneur general de la Bourgogne, et lui donna le commandement de l'armée qui devait marcher pour cette expedition.

 Ce Prince se présenta le 5 de février devant la ville de Besançon, capitale de cette province, située sur la rivière

- a de Doux. En arrivant il fit sommer cette grande ville de a se sommettre au Roy; les habitans témoignérent d'abord
- « qu'ils vouloient le faire et même recevoir sa majesté .
  « mais comme dans une ville impériale ; monsieur le prince
- " leur afant fait entendre que leur ville avoit cessé d'être
- a ville imperiale par le traité de Munster, et qu'un la con-
- a serveroit dans tous ses privilèges s'ils ne tardoient pas à o se rendre, ils se soumirent au Roy sans nulles condi-
- at tions to temberain, et remirent aux troupes du Roy la
- « ville et la citadelle le 6 de février. « Le duc de Luxembourg (\*) fut détaché en même tens
- o pour aller à Salins, qu'il fit sommer en arrivant, et qui
- « se rendit le même jour que Besançon (3), »

312. PRISE DE DÔLE (14 février 1668).

Par Antoine-François VANDERWALLER vers 1668.

318. PRISE DE DÔLE (14 février 1668).

Par Antoine-Francois Vaspellations.

314. PRISE DE DÔLE (14 février 1668).

Partie centrale, 150 ctage, Apparts ment de la Reme, N. 101.

Partie centrale.

retage.

torpe du Roi. Ne 108.

Asiesiu Nord. Bi-dealiaussee.

Salle in 10

Par Louis Tratter, d'après Antoine François Vandermeulen.

Pendant ce temps le Roi etait parti de Paris. Arrivé à Dijon, il se mit à la tête des troupes et marcha sur Dôle dont il voulait entreprendre le siège Le 10 février, il était devant la place, qui avait été investie par le due de

1: Louis de Bourbon, lle du nom (le Grand Condé 1, 2) François-Henri de Montmorenex, presèdemment contre de Bouteville et depuis marechal de France. (3) Buloire militaire de Louis AIV, par Quincy, t. 1, p. 258. Roquelaure; il alla aussitôt reconnaltre les travaux, et s'entendit avec le prince de Conde sur la manière d'assieger cette ville. La tranchée fut ouverte le 12 par trois endroits et poussée si avant que les attaques étaient les deux jours suivants arrivées aux glacis. Cette vigueur etonna si fort les assiègés, que, pour obtenir une composition plus avantageuse, ils capitulèrent le 11.

## 315. PRISE DE GRAY (17 février 1668).

Affecto Nord. R.-de chaussee. Salle no 12,

a Le Roy après cette conquête marcha sans perdre de a tems devant la ville de Gray. Dès le lendemain 15, sa a majeste y fit ouvrir la tranchée. Le 16 et le 17, les a habitous, voyant qu'ils ne pouvoient pas résister à une 🧪 si forte armée , demandèrent à capituler (\*). »

# 316. PRISE DU CHATEAU DE SAINTE-ANNE (Sévrier 1668).

Par M. LAFAVE, Capres Ade du Nord. un dessin du temps. R. de chaussée.

Salle no 12.

. Les châteaux de Joux et de Sainte-Anne avoient été a attaqués et pris en même tems par M. de Luxembogra a sprecedemment le comte de Boutteville) que le Roy avoit « detaché; ce qui rendit le Roy maître de toute la Comté. a qu'il conquit en moins d'un mois de temps et dans la

a plus rude saison de l'année (2), o

La cour d'Espagne, alarmée par la rapidité des conquetes du Roi, consentit enfin à entrer en arrangement. La paix fut signée à Aix-la-Chapelle et ratifiée ensuite par Louis XIV, le 26 mai 1668, a Le traité fut pareillement « ratifié par sa Majesté Catholique, vérifié et euregistre a de part et d'autre dans tous les conseils et chambres a des Comptes de Paris, Madrid et Bruxelles, au desir " du traité (1)

" La paix d'Aix-la-Chapelle assura à Louis XIV la posa session de tout ce qu'il avoit conquis en Flandre... La

a Franche-Comté scule fut rendue à l'Espagne.

() Histoire militaire de Louis VIV, par Quincy, t. 1, p. 269. (2) flod. (1) Histoire de Louis MIV, per Launers, t. 11, p. 98.

317. BAPTÈME DE LOUIS DE FRANCE, DAUPHIN, FILS DE LOUIS XIV (24 mars 1668).

Partie centrale 10 clage, Salon de la Henre, N. 102 Tableau du temps, par Antoine Dest, d'après Charles Lebrun.

a L'embarras que la guerre entraîne toujours après elle o avoit fait differer durant quelque tems les cérémonies du a bâteme de M. le Daufin. Elles furent celebrées peu après « la conclusion de la paix. Le cardinal de Vendôme (1). « légat à laiere, pour le Pape, fut le parrain, et la prin-« cesse de Conti (²) pour la Reine-Mère d'Angleterre (³. a la maraine. Comme le Roi vouloit marquer en tout sa o magnificence, il la fit éclater encore en cette cérémonie o qui fut faite à St-Germain-en-Laie dans la cour du vieux château. On y avoit élevé au milieu une estrade de o quatre marches, sur laquelle, pour servir de fonts, on avoit posè une grande cuvette d'argent, de cinq piès de o long sur quatre de large et quatre de haut , au dessous d'un dais élevé de quatre pies, de brocard d'argent en broderie, orné de daufins, entrelassez de palmes et de o Beurs de lis. Au dessus de la campane étoit une corniche o dorée, portant quatre grans daulins d'argent qui sou-« tenvient une couronne d'or fermée, de cinq piès de long « sur quatre de large. Cette machine paroissoit soutenue a par un ange suspendu en l'air, qui tenoit une épec. A « quelque distance de là, étoit un magnifique autel, fermé a par quatre colonnes de l'ordre corinthien, de dix-huit o pies de haut avec des contre-pilastres. « Tout étant ainsi préparé M. le Daufin arriva vétu de a brocard d'argent, les chausses retroussees à l'antique, a coupees par bandes, convertes de dentelles d'argent, avec une toque de même, ornée de plumes blanches et d'un a cordon de diamans ; il avoit un manteau aussi de brocard d'argent, double d'hermine. Il étoit suivi de Monsieur y'... a en habit de chevalier de l'ordre, avec son colier, et de la marechale de la Mothe (2), gouvernante des Enfans « de France. Le cardinal légat en chappe marchoit ena suite, précède de ses officiers, dont l'un portoit la croix a devant lui. La princesse de Conti en deuif, ctoit de l'au-

(4) Louis de Bourbon, duc de Vendome. (5) Anne-Marie Martinozzi. (3) Resviette-Marie de France, fille de Henri IV. (5) Philippe de France, du d'Offeans. (5) Louise de Prie, marcebale de La Motte-floudancourt.

Beine.

Nº 102

« tre côté, et plusieurs princesses et dames de la cour. « aussi brillantes par leur beauté que par l'éclat de leurs o pierreries, assistèrent à cette cérémonie. Le cardinal Ana toine, grand aumônier de France, en habits pontificaux, « s'étant ensuite rendu à l'autel, avec l'évêque d'Orléans . remier aumonier du Roi, suivi des autres aumomers, de deux archeveques et de six éveques, aussi pontificale-« ment vêtus , le cardinal légat donna à Monseigneur le a nom de Louis; et en même temps les héraults d'armes a crièrent par trois sois, vive Monseigneur le Daufin (1). »

#### 318. LE ROI VISITE LES MANUFACTURES DES GOBELINS.

Tableau du temps, d'après Charles Lebrun, l'artie centrale. ter útage. Salon de la

La guerre étant terminée, le Roi reprit le cours des occupations dont il remplissait les loisirs de la paix, a Il fit a bătir de tous côtez et principalement au château de a Versailles, qu'il ne cessoit point d'embellir. Une forêt e d'orangers parut alors dans ce superbe lieu : des statues a sans nombre, du marbre le plus beau et le plus exquis : a des vases de même, des bassins de tous côtez, ornez de a colosses de bronze ou de groupes de marbre; une infia nité de jets d'eau d'une grosseur prodigieuse; un canal à a perte de vue, et tout ce que l'on peut trouver de rare · et de surprenant, v fut rassemblé avec soin. Les dedans « du palais ne furent pas ornez avec moins de magnificence. o Ces admirables tableaux des plus grands maitres; ces a riches peintures où le premier homme du siècle (Charles « Le Brun) a donné l'essor à ses belles imaginations ; res a tapisseries relevées d'or et d'une beauté de travail qu'on u ne peut assez admirer; ces gros meubles d'argent, cette a prodigieuse diversité de coupes, de vases et de bassins a qu'on voit sur les buffets, faisoient de ces appartements « autant de palais cochantez, où l'œil, surpris de toutes « les beautes différentes qui s'offroient de toutes parts, ne « savoit à laquelle il devoit s'attacher (2). »

C'est aux Gobelins, sous les yeux mêmes du Monarque, que tous les meubles, que toutes les riches tentures etaient fabriquées. Colbert presentait à Louis XIV le résultat de ces travaux qui faisaient l'admiration de la France et de

l'Europe.

<sup>(1)</sup> Histoire de Louis XIV, par Linuers, t. H. p. 98. 3) Idem, p. 90.

Farine centrale, 1-7 ctage, Saile date des Valets de pied, Nº 107, Aule du Nord,

ft.-de chaussee. Salle nº 12.

Partie centrale. 319, prise d'orsor (3 juin 1672).

Tableau du temps, par Jeon-Baptiste Manrin, d'apres Antoine François Vandermeulen.

320, prise ne burica (4 juin 1672).

Par M. Depressors on 1837

321. PRISE DE WESEL (5 juiu 1672).

Arle du Nord. M. de chaussee. Salle no 12. Par M. Duenessom en 1836, d'après des desains du temps.

Après la paix de 1668. Louis XIV s'occupa, comme il l'apprend lui même dans ses instructions à son fils, de l'administration intérieure de son royaume. L'ordre rétabli dans les finances permit de diminuer les impots. La police fut améliorée; l'armée reçut de sages réglements; toutes les branches de l'administration furent perfectionnées, et, en même temps qu'il donnait à sa cour un éclat jusqu'alors saus exemple, le Roi changeait l'aspect de Paris en y prodignant les plus merveilleux embellissements.

Mais la capitale du royaume n'occupant pas seulement les pensees de Louis XIV. De tous catés la France se fortifiant: le genie de Vauban couvrait ses frontières d'une ligne de places redoutables. Dunkerque, ce rempart avancé, si long-temps dispute à l'Espagne, pris et repris si souvent, et que Mazarin avait eté dans la nécessité de cèder à l'Angleterre, avait ete acheté au roi Charles, en 1662, pour la soume de cinquithous, étectte ville avait ête enfin rendue à la France, pour ne plus en être détachée. Vauban la fortifia de manière à en faire un des houlevards de la frontière septentrionale du royaume.

Ces soins guerriers, mélés aux travaux de la paix et aux fêtes d'une cour brillante, annoncaient que Louis XIV méditait de nouveaux projets de conquetes. Il n'avait point pardonné aux Provinces-Uniés le traité de la triple alliance qu'elles avaient conclu avec l'Angleterre et la Suède, pour lui arracher le reste des Pays-Bas, qui albit tomber entre ses mains. Le voisinage de cette république protestante offensait d'ailleurs en Louis XIV le monarque absolu et le catholique orthodoxe. Aussi fut-il facile a Louvois de le decider à une guerre qui lui promettait la double satisfaction de reculer ses frontières et d'aller frapper l'heresie au ceur chez cette nation de marchands où elle semblait le plus puissanment etablie. L'entreprise fut conduite avec cesecretinerveil-

leux et cette habilete profonde qui caractérisaient alors la dipleanatic de Louis XIV. Le Roi d'Angleterre, Charles II, Ini Vendit les interêts de son pemple contre un sphside de vingt millions et la promesse d'une part des deponilles de la Hollande : l'electeur de Cologne (1) et l'eveque de Munster, tous deux voisins de la republique des Provinces-Unies, s'engagèrent à ouvrir au Roi leurs etats, età lui préter toute teurassistance pour Vinvasion qu'il méditnit; l'Empereur, enfin. était condamne à l'immobilité par les troubles de la Hopgrie et par la trainson de ses conseillers, vendus à Loms MV. Vainement les ctats généraux de Hollande, avertis de l'orage qui allait fondre sur out, s'abassérent, pour le detourner, jusqu'aux plus humbles supplications. Le Roi leur répondit par son manifeste de guerre, public à Paris dans le mois d'avril 1672;

« La mauvaise satisfaction que Sa Majesté a de la cona duite que les Etats-Generaux des Provinces-Unies ont « eue depuis quebjue temps en son codroft, étant venue si « avant, que Sa Majeste, sans difinitation de sa gloire, ne « pent dissimuler plus long-temps l'indignation qui lui est . « causée par une manière d'agir si peu conforme aux a grandes obligations don! Sa Majeste et les Rois ses préco decesseurs les ant comblez si genérousomant : La Majuste « a declaré, comme elle déclare présentement, qu'elle a a arrête et résolu de faire la guerre auxidits Etats-tre-« neraux des Provinces-Unies, tant par mer que par a Lorre, etc., etc. (\*), a

Les effets répondirent oussitôt à la publication de co mapileste. Cent danze unile hommes étaient rassembles sur la frontière de Flandre, armement producteux et jusqu'alors sans exemple; trente vaisseaux de ligne étaient alles se joindre à la flotte anglaise, forte de cent voiles; les prepacratifs de cette compagne n'avaient point couté moins de cent millions. C'est avec ce formidable appared de guerre, et des géneraux tels que Conde et l'urenne, Luxembourg et Vauban, que Louis XIV commença son expedition contre la république des Provinces-l'nies.

Le rendez-vous général de l'armée avait éte fixé à Charleroi.

. . Le Roy partit de Saint-Germain le 25 avril et arriva a le 5 de may a Charleroy of il trouva spu armee campee a près de cette ville au decâ et le long de la Sambre; il « en partit le 11, merchant toujours à la tête des troupes.

<sup>[11</sup> Maximilien-Henri de Bavière, (2) Histoire de Lauis XII , par Lamere, t. II, p. 176.

« Le maréchal de Turenne avoit pris les devans avec « vingt-cinq mille hommes, l'artillerie et près de quatre « mille chariots, prenant la route de Liège et de Mastrik. « Le Roy avec le reste de l'armée se mit en marche le 11, « les bagages marchant derrière. Il campa à Tongrenelle et le « 12 à Rosiers. Il laissa un corps de cinq mille hommes entre « Ath et Cambray, pour veiller aux mouvemens des Espa-« gnols. L'armée du Roy en cinq jours de marche alla cam-» per à Visé, sur la Meuse, le 17. Il y resta quelque tems, « montant tous les jours à cheval; il y tint un grand, con-» seil de guerre sur les projets de cette campagne; il y fit « construire un pont de bateaux sur lequel il fit passer la

Meuse, le 24 de may, à son armée, qui étoit de quarante mille hommes. Monsieur en étoit généralissime, et M. de

« Turenne, général.

Le prince de Condé commandoit une autre armée, ayant sous ses ordres le comte de Guiche. 1), le marquis de Saint-Abre 2) et M. Foucault (2), lieutenans généraux, etc.

a Le cointe de Chamilly (4) avoit sous ses ordres un corps

« de troupes séparé (\*). »

Il fut décide que la campagne s'ouvrirait par l'attaque simultanée des places de Wesel. Orsoy, Buriek et Rhinberg. Le prince de Coudé, dont l'armée marchait en avant de celledu Roi, alla assièger Wesel. Le Roi, arrivé devant Orsoy, laissa le soin de prendre cette ville à son frère, le duc d'Ozleans, et se porta de sa personne sur Rhinberg.

u Pendant que le Roi y mettoit le siege, il envoya le « viconte de Turenne devant Burik, qui est vis-à-vis de « Wesel de l'autre côté du Rhin. Quoque chacun connût « la puissance de Louis XIV, on ne laissa pas d'être étomé « de lui voir faire trois sièges à la fois. Cependant la « promptitude avec laquelle ils furent achevez ent lieu de « surprendre bien davantage. Orsov ne tint que vingt- « quatre heures, Burik de même et Wesel guère plus (\*) »

322. PRISE DE RHINDERG (6 juin 1672 .

Partie centrale

1 \* étage
Salle dite des
Porcetaines
N° 125

Par Jean - Baptiste Mantin vers 16an, d'après les dessus d'Antoine-François Vandermeulen.

« Après la prise d'Orsoy, le Roy marcha à Rimberg, a place des mieux fortifiées, que le comte d'Osseri, irlan-

(4) Armand de Gramont. (2) Jean de La Fropte. [3] Antoine de Foucault (5) Bezard Bouton, 11 du nout, heutenant general des armees du rot. 2) Mistoire militaire de Louis AII., par Quincy, t. l. p. 143. (6) Histoire de Louis XII., par Linners, l. II. p. 133.

- a dais de nation, defendit fort mal, et qui se rendit pres-
- « que sans être attaquée. Ce fut la premiere garnison qui
- en sortit, toutes les autres ayant été prisonnières de guerre. Elle fut conduite à Mastrik, où le comte d'Osseri
- fut arrête. Le prince d'Orange (\* lui fit couper la tête , 4), n

## 323. PRISE D'EMMERICH (8 juin 1672).

Par M. Di passona en 1876, Aile du Nord. d'après les desouis du temps. R. de chausses. Salle nº 12.

## 324. PRISE DE RÉES (8 juin 1672).

Par Jean - Baptiste Myarix vers 1880, d'ipres Partie centrale les dessins d'Antoine-François Vandermeulen. in claye. Salte dite des

M. le prince (3) après la prise de Wesel alla se présenter a devant Emerie pendant que M. de Turenne alla à Rées.

- o Ces deux places ne firent point de resistance et se soua mirent à leurs approches, pendant que M. de Beauvisé,
- brigadier de cavalerie, ctoit en marche par ordre de
- M le prince à Deudekom, que la garnison abandonna sur a la nouvelle de sa marche (\*, »

### 325. PRISE DE NANTEN (8 juin 1672).

Par Jean Rapliste Mantix vers 1880, dapres partie centrale. les dessus d'Antome-François Vandermeulen.

Turenne fit ensuite occuper par ses troupes la petite ville de Santen, située sur la rive gauche du Rhin, à peu de distance de Buric.

# 326. COMBAT NAVAL DE SOLE-BAY (7 juin 1672).

Par M. Theodore Grory en . . . .

Alle du Norde

10 stage Salle de Rillard

Nº 126.

Poterlaines Nº 125.

. Ce fut dans ce tems-là , dit Quincy, que le Roy apprit R. de chousee · la victoire que l'armée navale de France jointe à celle « d'Angleterre avoit remportée sur celle de Hollande.

" Desle mois de mars, le Roy d'Angleterre avoit déclaré la · guerre aux Etats-Généraux ; il avoit mis en mer une flotte

de quarante vaisseaux de guerre, de plusieurs frégattes et

brulots : commandés par le duc d'Yorck ; son frère uni-« que, qui a été depuis Roy d'Angleterre, sous le nom de

1) foullaume Benet de Nassan. (2) Bistoire militaire de Louis AP, par Quincy, 1, I, p. 317. (2) Louis de Bourbon, B du nom, prince de fonde le Grand Conde (5) Histoire militaire de Louis AP, par Quincy, t. 1, p. 317.

A Jacques II. a Le comte d'Estrèes (1), vice-amiral de France, sit sa jonction avec la slotte anglaise, à l'île de Wight; il aport sous ses ordres trente vaisseaux de guerre

et quelques brulots.

Les deux flottes combineos ne tardérent pas à roncontrer celle des Etats-Generaux; Ruyter la commandait; elle était forte de soixante-douze vaisseaux de guerre, de quirante autres bâtimens, tant frégates, brûlots, yachts et barques d'avis. Les armées restèrent quelque temps en présence sans combattre, et se séparérent. Les flottes francaise et anglaise se repdaiont à Sole-Bay, sur la côte d'Angleterre, pour faire de l'eau, lorsque Ruyter, qui avait l'avantage du vent, les attaquas « Le due d'Yorck fit les o signaux de bataille : le comte d'Estrées commandoit l'ae vant-garde ayant pavillon blane; il avoit en tête le « heutenant-amiral Brankort. Le duc d'Yorck se mit à la a tête du corps de bataille, avec pavillon rouge, et étoit a opposé à l'amiral Ruiter; le comte Sandwick (2) eut l'arv rière garde avant pavillon bleu, contre Vanghen, lieua tenant-amiral de Hollande. Il étoit environ cinq heures a du matin lorsque les deux flottes étoient en présence. Le « combat commença par le vice-amiral Brankort, qui atta-« qua avec l'avant-garde le comte d'Estrées qui com-« mandoit celle de France et d'Angleterre. Le comte soua tint ce fen avec une fermete qui fut admirée des Anglois g et des Hollandois, il n'avoit que neuf vaisseaux, parce a que les autres n'avolent pu se mettre sur la même ligne, a et que celle de l'lessingue étoit de heaucoup plus nom-« breuse. Ruiter attaqua avec le corps de bataille de l'ar- mée ennemie le duc d'Vorck; ils se hattireut avec tant « de valeur et d'opinl'Areté, qu'ils furent obliges l'un et « l'autre, après un combat de plusieurs heures, de changer a de navire. L'arrière-garde, commandee par le comte de « Sandwick, fut attaquée par Vanghen, lieutenant-amiral « de Hollande, qui soutint pendant la pournee tous les ef-« forts de cette arrière-garde, beauconp supérieure à la a sienne, mais son vaisseau, ayant ele crible de coups s par plusieurs navires des ennemis, il fut enfin enulé à a fonds, apres avoir vu tomber à ses cotes la plus grande " partie des hommes qu'il avoit sui son bord. Les Hollan- dois sontinrent jusqu'à la muit les grands efforts des a flottes de France et d'Angleterre, qui avoient pres si

<sup>(1)</sup> Jean d'Estrees, depuis marechal de France. (1) Edouard Montagu.

o forble dessus, qu'elles les contraignirent de se retirer à la a faveur de la nuit. Les deux armees travaillement toute la o unit à remettre leurs vaisseaux en état ; les Hollandois a avoient recu un puissant renfort qui les avoit mis en état a de recommencer le Jendemain : cenendant. l'armes des a deux Rois ayant fait voile pour les combattre : le counte e d'Estrees n'eut pas plutot approché des Hollandois que a lest flotte revira, reprit la route de leurs côtes et alla a mouitler à Schoneveld, rade de Zelande. Les Anglois et a les François se retirérent vers la Tamise, ou le sieur de la « Robinière, chef d'escadre de France, mourut d'une a grande blessure qu'il avoit recue. Les Hollandois perdi-« rent deux vaisseaux de soivante-dix pieces de canon a chacun; outre le vice-amiral Sandwick, qui fut sulmergé a avec le vaisseau qu'il commandeit pendant le combat, a les Anglois eurent encore de tués le comte d'Ighy et le a comte d'Osseri. Les François curent de blessez messieurs a des Ardans et du Maignon, et les Hollandois le vicea amiral Gent. Le due d'Yorck donna dans cette occasion « des marques d'une grande intrépidité et d'une grande « présence d'esprit, aussi bien que le comte d'Estrees, qui a tint toujours en échec l'escadre de Zélande, et empécha a qu'elle ne tombat sur la flotte angloise, et sur la fin du e combat, avant pris le vent sur les Hollandois, il les cona traignit de plier et de se retirer (1). »

# 327. PASSAGE DU NIMA (12 jain 1672).

Par M. Pierre Fhangek en 1835, d'après une chanche de Charles Lebrun.

328. PASSAGE DU RHIN (12 juin 1672).

R.-de-chaussee. Par Louis Tescatan, dapres Charles Lebrun.

329. PASSAGE DU RHIN (12 juin 1672).

Par Antoine-François Vantalimenten 1019 1018. Partie centrale

Le maréchat de Turenne, dit l'auteur des Mémoires de Louis XIV, avant représent au Roi la nécessite de passer le Rhin entre le fort de Schenck et Arnheim, afin de penetier dans les Provinces-Unies. Ce projet adopte, le prince de Condé, dont l'armee campait, depuis le 8 juin,

In claye. Sa.001 de Mercure Nº 96.

Partie centrale.

1 r clage Salm

d'Hereute.

N. 61. Aile du Nord.

Salle n . 16.

<sup>1)</sup> Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. 1, p. 317 et suir.

à Emmerich, recut l'ordre de l'exécuter. Il marcha le 11 à Elternberg, dans l'intention de faire jeter un pont de bateaux sur le Rhin, au-dessous du Tolhuis. La rive droite du fleuve fut bordée de troupes, et une forte batterie fut élevée pour favoriser la construction du pont. Le Roi, qui voulait être présent au passage, partit du camp de Rees avec six mille chevaux, et arriva à Elternberg le 11 juin, à dix heures. Le lendemain matin, le pont étant trèspeu avancé, on risqua de traverser le fleuve à la nage; et le même jour Louis XIV écrivait à la reine Marie-Therèse : a . . . . M. le Prince m'ayant rendu compte des gues « et passages que j'avois ordonne de faire reconnoître sur « le Rhin, depuis le fort de Schenck jusqu'à Arnheim, je « partis d'auprès de Rees avec ma gendarmerie, et je vins « à son camp près d'Emmerick, où je soupai; et au sortir « de table, je montai à cheval avec lui, après avoir donné v mes ordres pour un détachement de mille hommes de « son infanterie, et pour faire marcher les bateaux de cui-« vre et l'artillerie avec sa cavalerie et ses dragons ; et je « suis arrivé ce matin avec le jour ici. J'avois un guide · fort pratique des gués de cette rivière, sur le rapport duquel, avant commandé au comte de Guiche de recona nottre un certain endroit nommé le Tolhuis, il l'a trouvé « guéable. J'ai aussi disposé deux batteries sur le bord du Rhin, contre tout ce qui s'opposeroit à la cavalerie, que a j'avois destinée pour passer à droite et à gauche, tandis que je ferois faire un pont de bateaux dans le milieu, pour faire passer l'infanterie; mais sur le rapport dudit « comte de Guiche, j'ai commande deux mille chevaux de « l'aile gauche pour passer le Rhin, sous la conduite dudit a comte, au gue qu'il avoit reconnu devers le Tolhuis. Le régiment des entrassiers, qui avoit ordre de passer le prea mier, a détaché dix à douze cavaliers qui s'efforcoient de passer tantot à gué, tantot à la nage. Ces gens-ci opt vu venir à eux trois escadrons qui sortoient de dérrière des baies et des saules, et ont été chargés bravement par les officiers du premier escadron; ce qui les avant oblia gés de reculer quelques pas dans la rivière pour attendre leur corps, ils ont marche tous ensemble aux ennemis, a l'épécia la main, avec tant de vigueur que le second et le k visième escadron ont tiré d'effroi leurs comps en l'air, 💮 et ont aussitot pris la fuite; et le premier escadron, qui jusque là avoit tenu assez bonne contenance, a lache le pied comme les autres, à quoi n'a pas peu contribué le

« canon, et alors tout le reste de la cavalerie a passe la a rivière, et une partie a marché avec le courte de Guiche · aux ennemis. Le reste a demeure en bataille sur le bord, « avec le bonheur et l'éclat que nous pouvions souhaiter. « n'avant perdu au passage que fort peu de cavalerie, et \* n'y ayant que le seul comte de Nogent 11, de personnes remarquables, qui a été noyé, et presque point de blesa sès. Mais ensuite le molheur a voulu que M. le Prince, a à qui j'avois mande de ne pas passer le Rhin, étoit parti dans un petit bateau, avant l'arrivee de mon ordre, pour o aller voir ce que l'on mettroit de gens dans le chateau a de Tolhuis, et pour faire reconnoître les postes de dela o l'eau; de sorte que, n'avant su de mon intention, et a avant vu M. le duc d'Enghien et M. de Longueville [4] « courir à toute bride vers une batterie où les trois esca-📑 drons dont j'ai parle avoient joint d'autre cavalerie et a quelque infanterie, il y est accouru aussi, et a été suivi de quantite de gens qui n'ont plus gardé de mesure après a un tel exemple. D'abord M. le Prince et ces messieurs « ont pousse les ennemis, et M, le comte de Guiche les a pris par derrière, en sorte qu'ils se disposoient à mettre " bas les armes, à condition d'avoir bon quartier. Mais « M. de Longueville, étant entre dans la barrière, a en ce « moment crie : Point de quartier ' meme, selon quelques-« uns, tire un coup de pistolet. Le désespoir a fait faire une a salve aux ennemis, dont M. le Pruice a eu l'os au-dessus « du poignet gauche froissé, MM, de Longueville et de « Guitri "tués sur-le-champ, et plusieurs dont vous verrez a la liste. Un peu de patience, il ne nous ent pas échappe a un seul de ces gens-là. Le comte de Guiche les avoit ena veloppés d'un côté, et d'un autre nous les cussions pous-« ses avec les autres escadrons et avec l'infanterie, qui étoit presque passée dans les bateaux, au lieu que cet « emportement nous a coûté cher; mais , à cola près, les « affaires sont en si bon état que j'y ai tout sujet de louer « Dieu de cette entreprise. »

Louis XIV écrivait en même temps au maréchal de Turenne :

Au bord du Rhim prés de Tolhuis, le 12 juin 1672, 4 des beures du matin.

« J'ai estimé à propos de vous dépêcher ce garde, pour

<sup>1)</sup> Armand de Bautru, marcebal de camp. 2) Charles-Paris d'Orleans, 3, Gui de Chaumont, marquis de Guttry, maréchal de camp.

a prévenir les fausses nouvelles. En substance, la envalerie
 a passe a gue et l'infanterie dans les bateaux, et le pont
 sera fact dans deux heures. Il est vrai que nous avons en

a quelques gens de qualite blessés et tues à ce passage, et de

o plus une certaine harrière dela l'ean. M. le Prince est du o nombre des premiers, et Marsitlae, Vivonne, le comte

a de Saulx et quelques autres; el entre cens qui ont eté

u tues, MM. de Lougueville, Gnitri et Nogent. Ce garde vous en pourra dire le détail. Dieu l'a permis pour tem-

a perer un joie; car, à cela près, toutes choses sont ici en

a fort bon étal. Je vous écrirai ce soir encore, pour vous

n faire savoir mes intentions, et quel parti je prendrai (\*).»

### 330. Prisk de schevek (19 jain 1672).

Alle du Nord. R.-de-chaussee. Salle no 12

#### Par M. Duran soin en 1836.

« Si-tôt que le prince d'Orange apprit qu'une partie des a troupes du Roy avoit passe le Rhin, il murcha du coté a d'Utrecht avec son armée, après avoir retire les troupes

o qui gardment teurs retranchemena sur l'Issel, qu'on avoit

dessein de surprendre par derrière, ce qui fit que le Roy
 e repassa le Rhin et se rendit à son armée. Il envoix M. de
 Turenne à la tête de celle du prince de Condé, que sa

a blessure nuttoit hors d'etat d'agir.

... d Le prince d'Orange se retira vers Utrecht, et jeta des

a troupes dans Nimegue (\*). v

Pendant ce temps, Turenne, qui s'était emparé du fort de Knotzembourg, entreprat le siège de celui de Schenck, sittre entre deux rivières, et que l'on regardait comme imprenables deux jours d'attaque lui suffirent pour s'en rendre mattre la garnison, qui était de deux mille hommes, se rendit prisonnière de guerre.

## 33). PRISE DE DOESBOURG (21 juin 1672".

Partie contrale.

1 dage
Saile de Biltard.
No. 126

Par Jean-Haptiste Mantin

g Le Roy arriva le 15 de juin, avec Mousieur (°), devant • Doesbourg, place située sur l'Issel, qu'il fit investir en « arrivant du coté de la rivière ; le lendemain il fit ouvrir « deux tranchées a deux endroits differens par quatre ba-« taillons des gardes-françoises, commandés par le due de

Memorres militaires de Louis A.D., mis en ordre par le general Grimoord, t. 113, p. 198-195. \* Histoire nulétures de Lunis M.I., par Quincy, 1. 1, p. 523. 5; Philippia de Canoc, due d'Orlonis.

o Rouanez (1) en qualité de colonel. Les assièges firent un a tres-grand feu pour retarder les travaux; mais il me fut e pas capable de les ralentir. Le len lemain on établit une a batterie de douze pièces de canon, qui firent un si grand e feu qu'il diminna le leur considerablement. Enfin le gouverneur, après s'etre défendu jusqu'au 21 de juin, demanda a capituler; mais on ne lui accorda d'autre capituler e lation que celle d'être prisonnier de guerre avec sa garma suson (2). «

### 332. Paise d'utrecer (30 juin 1672).

Par Bosnann, d'oprès Virodermeulen. Partie centrale

• Pendant que le Roy. M. de Turenne et d'autres saile du des • officient-généraux penetroient dans le païs com un, Valets de pied • M. de Luxembourg, général des troupes de Mouster. • faisoit de sou côte de grands progrès. Après la prise

a de trott, il assiegea Deventer, capitale du pays d'Overissel, dont il se rendit maître en peu de jours, aussi-bien a que des villes de Zuzoill, de Kempen, d'Elbourg, de a Hardewick, de Haben, de Hasselt et d'Ommen (°, »

Le Roi fut hentôt mattre de tout le cours de l'Yssel. Il detacha Monseur, avec un corps de troupes et de l'artifleria, pour faire le siège de Zutphen. La place fut investie le 21 de juin, et la tranchée ouverte le lendenain. Le conquiene jour le gouvern ur demanda à capituler, et le duc d'Orléans fit son entrec dans la ville le 25 de juin. Il cavaya au Rai vingt-neuf drapeaux et quatre étentards.

a Si-tôt que le prince d'Orange se fut retiré avec ses a troupes des environs d'Atrecht. Les habitans de cette « ville, après avoir tena conseil, envoièrent des députés a qui vinrent offrir an Roy de lui remettre cette place, et a pour le prier de leur accorder des sauvegardes. Le Roy « les regnt fort bien, et, afant accepté leurs offices, il déa treba le marquis de Rochefort 3, pour en aller pren ire a possession, et lui donna ses mousquetaires avec quelques a autres troupes d'élite. Le Roy, parti de son camp de Daa merougue, le suivit de près, et fit son cutres dans « Utrecht le 30 de juin (3), »

(t François d'Aubusson, 411- du nom, depuis duc de La l'endlade et matechat de Franço. 2 Histoire militaire de Lusia MI), par Quanco, t. t. p. 344. 5 Idem, p. 825. 5 Henri Louis d'Aloigny, depuis autochat de Franço. 6 Histoire militaire de Louis MI, par Quincy, t. J. p. 426.

### 333. PRISE DE NIMÉGUE (9 juillet 1672).

Arte du Nord-R.-deschaussee-Salle ne 12. Par M. PINGRET en 1837.

a Le Roy avoit laissé derrière M. de Turenne, qui conationoit à se rendre maître des villes et des postes que les a Hollandois tenoient encore. Le marquis d'Appenont (1) a prit par ses ordres le fort de Saint-André le 27 juin, le fort a de Worn, et la ville de Thiel le 28. Le counte de Chaamilly (2 assiègea et prit Gennep. M. de Turenne marcha a après à Nimègue qu'il fit investir le 3 de juillet; cette a place étoit forte et avoit une garnison de quatre mille a hommes d'infanterie et de quatre cens chevaux (3). »

La ville de Nimègne investie, le vicomte de Turenne somma le gouverneur de se rendre; et sur son refus, il prit aussitot des mesures pour commencer le siège. La tranchée fut ouverte dans la nuit du 4 au 5 juin, et les attaques poussées avec une si grande activité que le 9 les assiegés demandérent à capituler, « M. de Valderen, goua verneur de la place, sortit le lendemain à la tête de sa « garnison et avec une partie des honneurs qu'il avoit de-« maudés.... Le comte de Saulx, qui avoit encore des em-« plâtres sur le visage et le bras en écharpe des blessures a qu'il avoit reçues au passage du Rhin, voulut venir 🕏 « ce siège, malgré les representations que lui fit M. de . Turenne, et eut part aux actions qui s'y passèrent. On « tronva dans cette place quarante-cinq pièces de canon. « Le Roy en donna le gouvernement au comte de Lorges (\*), a marechal de camp et neveu de M. de Turenne (\*). a

# 334 PRISE DE GRAVE (14 juillet 1672).

Partie centrale. 1-1 stage. Salon de Mars. Nº 05 Par Bonxano, d'après Vandermeulen.

a La prise de Nimègue acheva de jetter l'épouvante a parmi les Hollandois. M. de Turenne étant occupé dea vant cette place, il détacha le comte de Chamilly pour a assieger Grave, place situes sur la Meuse; elle étoit fortia flée de terre, bien fraisée et palissadée avec de grands a dehors, un bon chemin couvert, et un large fossé plein

(1 François de La Mothe Villebert, depuis insrechal de camp. (2) Hérard Bouton, Ile du nom, heutement general des armees du roi (2) Histoire militaire de Louis XII., par Quiney, t. 1, p. 327. (4) Guy-Aldonce do Durfort, depuis marcelial de France et duc de Lorges-Duras. (3) Histoire de Louis XII., par Quiney, t. 1, p. 327.

- « d'eau ; elle fut cependant obligée de se rendre après « quelques jours d'attaque, lorsque le marquis de Joyeuse d')
- « ent défait vingt-quaire compagnies d'infanterie que le « prince d'Orange avoit envoyées pour s'y jeter. Cela mit
- « le gouverneur hors d'état de souleuir un siège dans les

a formes par la faiblesse de sa garnison (2, n

### 335. PRISE DE NAERDEN (20 juillet 1672).

Par Jean-Baptiste Mantin, d'après Vandermeulen. Partie contrali

Pendant que le maréchal de Turenne etait occupé au siège de Nimègue, le Roi détacha le marquis de Rochefort, qui partit d'Utrecht avec un corps de troupes pour marcher sur Naerden qu'il attaqua, et dont il s'empara après une

faible resistance.

Les Français étaient aux portes d'Amsterdam. Le grand pensionnaire de Witt proposa alors aux États-Généraux de demander la paix, et, dans la première frayeur des armes françaises, cet avis prévalut contre l'opiniatreté guerrière du prince d'Orange. Charles II appuva de son intervention l'humble demande des États-Généraux; mais Louis XIV prétendit imposer à la Hollande de telles conditions, que c'etait la rayer de la liste des nations indépendantes. On ne prit plus dès lors conseil que de l'excès du désespoir; Jean de Witt fut egorgé par la populace ameutec, le prime d'Orange mis à la tête des armées de la république, et les digues, percèes de toutes parts, livrèrent la Hollande aux caux de la mer pour l'enlever aux Français. Louis XIV en effet dut renoncer à pénètrer dans un pays inondé.

## 336. SIÈGE DE MAESTRICHT (mai 1673).

INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

Tableau du temps. Partie centrafi

L'empereur Léopold, alarmé des conquètes de Louis XIV, s'était détaché de son alliance, et de concert avec le cabinet de Madrid, ainsique les électeurs de Saxe et de Brandebourg (\*), il avait conclu, dès le mois de mai 1672, avec les États-Genéraux, une nouvelle ligue contre la France. Louis XIV en eut connaissance; il s'en exprime ainsi dans les Mémoires militaires:

« J'avois pris un très grand soin, pendant l'hiver, que

(1) Jean-Armand de Joyeuse-Grandpre, alors brigadier de cavaleire, et depuis marechal de France. (2) Bistoire militaire de Louis VII, par Quine), (1), p. 328. (3) Jean George II et Frederic Guillaume Fredit le Grand.

attie central
in clage,
salte dite des
Porcelaines

Partic centrali

a Jacques II. » Le comte d'Estrées .'), vice -amiral de France , fit sa jonction avec la flotte anglaise, à i the de Wight; il avoit sous ses ordres trenle vaisseaux de guerre

et quelques bralots.

Les deux flottes combinees ne tardérent pas à rencontrer celle des États-Generaux; Ruyter la commandait; elle était forte de soivante-douze vaisseaux de guerre, de quarante autres bâtimens, tant fregates, brûlots, yachts et harques d'avis. Les armées restérent quelque temps en presence sans combattre, et se separerent. Les flottes francaise et anglaise se rendaiont à Sole-Bay, sur la cote d'Angleterre, pour faire de l'eau, lorsque Ruyter, qui avait l'avantage du vent, les attaquas « Le duc d'Yorck fit les a signaux de bataille : le comte d'Estrées commandoit l'ae vant-garde ayant pavillon blanc; il avoit en tête le « lieutenant-amiral Brankort. Le duc d'Yorck se mit à la • tête du corne de bataille, avec pavillon rouge, et cloit \* opposé a l'amiral Ruiter; le comte Sandwick (3) ent l'ara riere garde ayant pavillon blen, contre Vanghen, lieu-\* tenant-amiral de Hollande. Il étoit environ einq heures « du matin lorsque les deux flottes étoient en présence. Le « combat commença par le vice-amiral Brankort, qui attaa qua avec l'avant-garde le comte d'Estrées qui com-« mandoit celle de France et d'Angleterre. Le comte soua tint ce feu avec une fermeté qui fut admirée des Anglois e et des Hollandois; il n'avoit que neuf vaisseaux, parce « que les autres n'avoient pu se mettre sur la même figue, a et que celle de Plessingue étoit de beaucoup plus nom-« breuse. Ruiter attaqua avec le corps de bataille de l'ar-« mée eunemie le duc d'Yorck; ils se hattireut avec tant a de valeur et d'opiniatreté, qu'ils furent obligés l'un et · l'autre, après un combat de plusieurs heures, de changer a de navire. L'arriere-garde, commandee par le comte de « Sandwick, fut attaquee par Vangben, lieutenant-amiral « de Hollande, qui soutent pendant la journée tous les ef-« forts de cette arrière-garde, beam oup superioure à la a sienne; mais son vaisseau, avant eté crible de coups « par plusieurs mavires des enneuns, il fat enfin coulé à o fonds, apo s avoir vu tomber à ses cotes la plus grande a partie des hommes qu'il avoit sur son bord. Les Hollan-« dois soutiment jusqu'à la muit les grands efforts des a flottes de France et d'Angleterre, qui avoient pris si

<sup>(1</sup> Jean d'Estrees, depuis marechal de France. (1) Edouard Montagu.

« fortle desses, qu'ellos les contraignirent de se retirer à la a faveur de la noit. Les deux armees travaillerent toute la a nuit à remettre leurs vaisseaux en état : les Hollandois a asment recu un puissant renfort qui les avoit mis en état a de recommencer le lendemain; cependant, l'armée des a deux Rois avant fait voile nour les combattre : le comte , e d'Estrees n'eut pas plutot approché des Hollandois que e leur flotte revira, reprit la route de lems cotes et alla a moudler à Schoneveld, rade de Zelande. Les Anglois et a les François se retirerent vers la Tamise, où le sieur de la a Robinière, chef d'escadre de France, mourut d'une « grande blessure qu'il avoit reçue. Les Hollandois perdi-« rent deux vaisseaux de soivante-dix pièces de canon chacun; outre le vice-amiral Sandwick, qui fut submergé a avec le vaisseau qu'il commandoit pendant le combat, a les Anglois curent encore de tués le comte d'Ighy et le a comte d'Osseri. Les François curent de blessez messieurs a des Ardans et du Margnon, et les Hollandois le vicea amiral Gent. Le duc d'Yorck donna dans cette occasion des marques d'une grande intropidité et d'une grande présence d'esprit, aussi bien que le coute d'Estrees, qui m lint toujours en échec l'escadre de Zelande, et empécha a qu'elle ne tombat sur la flotte angloise, et sur la fin du « combat, avant pris le vent sur les Hollandois, il les con-« traignit de plier et de se retirer (\*). »

327. PASSAGE DU NHYS (12 jwin 1672).

Par M. Pietre Franges, en 1-25, d'après une ébruche de Charles Lebrun.

ne chancke de Charles Lebrun. Attercute Nobel.

328. PASSAGE DU RHIN (12 juin 1672).

Par Louis Testetan, d'après Charles Labrun.

Alle du Nord. R.-de-chaussee. Salle n. 11.

Partie centrale.

for clause Salon

329. passage du kuin (12 juiu 1672).

Par Antoine-François Vandatmerich vers 1878. Partie centrale.

Le maréchal de Turenne, dit l'auteur des Mémoires de Louis XIV, avait représenté au Roi la nécessité de passer le Rhin entre le fort de Scheuck et Avolueim, afin de penetrer dans les Provinces-Unies. Ce projet adopte, le prince de Condé, dont l'armee campait, depuis le 8 juin. Solon de Mercure. N 96.

<sup>1)</sup> Hestoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. 1, p. 317 et suis .

« avoient faites en 1672. La Meuse la partage en deux a villes, et l'étendue de ses dehors, tous bien fortifiez, en a rendoit les approches et la circonvallation très-diffia ciles. Les Hollandois l'avoient munie abondamment de a toutes choses, et y avoient jeté un renfort de six mille a hommes de piè, et d'onze cents chevaux. Cette garnison, a l'élite de leurs troupes, étoit commandée par un officier a de grande réputation. Le Roi savoit l'état de la place, et a sembloit que toutes ces difficultez dussent le détoura ner du dessein de l'assièger. Cependant Sa Majeste le fit a en personne au mois de juin, et après que l'on cut em-« porté en plein jour les dehors l'épèc à la main, on ata taqua un grand ouvrage à corne, où les assiègez avoient a pris feur principale confiance. Ce fut aussi en ce lieu a qu'ils se défendirent avec le plus de vigueur. Ils firent a jouer coup sur coup plusieurs mines et plusieurs foura neaux; mais, malgré cette résistance, l'ouvrage fut pris; « et cette place, qui avoit soutenn de si longs sièges contre « le duc de Parme (Alexandre Farnèse) et contre le prince Frédéric-Henri de Nassau, prince d'Orange), se rendit « au Roj après treize jours de tranchée ouverte (1), » Le Roi, devant Maëstricht, recut la lettre suivante de son ministre Colbert:

### · Paris, le 4 juillet 1673.

« Toutes les campagnes de Votre Majesté ont un carac-• tère de surprise et d'étonnement, qui saisit les esprits « et leur donne seulement la liberté d'admirer, sans jouir « du plaisir de pouvoir trouver quelque exemple.

« La première, de 1667, douze ou quinze places fortes .

« avec une bonne partie de trois provinces.

a En douze jours de l'hiver de 1668, une province

« En 1672, trois provinces et quarante-cinq places

u fortes.

« Mais, Sire, toutes ces grandes et extraordinaires actions « cèdent à ce que Votre Majeste vient de faire. Forcer six » mille hommes dans Maëstricht, une des meilleures places « de l'Europe, avec vingt mille hommes de piè, les attaquer » par un seul endroit, et uc pas employer toutes ses forces » pour donner plus de matière a la vertu de Votre Majesté; « il faut avouer qu'un moyen aussi extraordinaire d'acque-

<sup>1)</sup> Histoire de Louis XIV, par Limiers , t. 11, p. 214.

- a rir de la gloire n'a jamais été pensé que par Votre Majeste. « Nous n'avons qu'a prier Dieu pour la conservation de
  - « Votre Majesté; pour le surplus, sa volonté sera la seule

a règle de son pouvoir.

- « Jamais Paris n'a témoigné tant de joie : des dimanche a au soir, les bourgeois, de leur propre mouvement, sans
- « ordre, ont fait partout des feux de joie, qui seront re-

a commences ce soir après le Te Deum (1). »

### 339. COMBAT NAVAL DU TEXEL (21 août 1673).

Par M. Theodore Genis en .... Aile du Nord

Pavillon du Re

Les flottes de France et d'Angleterre cherchaient celle de Badeschaussell Hollande pour la forcer à combattre, et l'amiral Ruyter, après avoir quelque temps évité l'ennemi, d'après la recommandation des Etats, recut tout à coup l'ordre d'accepter la bataille, alin de protèger le retour de la flotte que les Hollandais avaient envoyée aux Indes. Il spivit donc le prince Rupert (2), qui avait pris le chemin d'Amsterdam; mais le vent étant devenu contraire aux Hollandais, ils se retirerent dans leurs banes, jusqu'à ce qu'un vaisseau de la flotte des Indes, richement chargé, étant venu donner au milieu de la flotte du prince Rupert, les États, craignant. que le reste n'eût le même sort, expédièrent des ordres à leur amiral de tout hasarder pour prévenir ce malheur. « Il « leva l'ancre en meme tems, et apprit en chemin que la « flotte d'Angleterre, après avoir tenté une descente en « plusieurs endroits, étoit devant le Texel: il v fit voile, et a se prépara au combat. Les Anglois firent de même, et, « étant venus au-devant de lui, le prince Robert donna « ordre au comte d'Estrées de commencer le combat; « mais, la nuit étant survenue avant que de se pouvoir « joindre, il fut remis au lendemain. Le comte d'Estrees, « à son ordinaire, aïant entrepris de couper plusieurs « vaisseaux des ennemis, fut obligé d'essuver le feu de a presque toute la flotte ennemie, qui vint au secours de a coux qu'il avoit entrepris. Jamais combat ne fut plus « rude ni plus long : il dura depuis le matin jusqu'au soir a sans se rallentir de part et d'antre. Le prince Robert, « qui avait l'œil à tout, voulant aller donner du secours aux « siens, fut entonré de vaisseaux ennemis, et se trouva en a si grand péril, qu'il fut obligé d'arborer pavillon bleu,

<sup>1)</sup> Mémoires de Louis MI. 2) Robert ou Rupert de Baylére, due de Cumberland, palatin du Rhin.

« signal que les Anglois ont pour demander du secours, Mais a la fumee aiant empéché pendant quelque temps que les « siens ne la pussent découvrir , le danger devint si grand, « qu'on fut obligé de mettre le signal tout au plus haut a du vaisseau, afin qu'un le pût voir de plus loin. Cette vue « ne manqua pas de faire venir plusieurs vaisseaux au se-« cours du prince : le combat recommenca en cet endroit a plus furioux qu'auparavant; si bien qu'il y eut en un a moment un nombre infini de monde fue de part et d'au-" tre. Pour ce qui est du comte d'Estrees, quand il vit gu'une escadre ennemie vouloit encore percer au travers « de la sienne pour venir accabler le prince Robert, il « s'y opposa genereusement sans avoir pu en venir à bont ; a enfin le combat n'auroit point fini entre les deux chefs a qu'avec la perte de l'un et de l'autre, si l'on ne fut venu a dire au prince Robert que le vice-amiral Sprach, qui e étoit aux mains avec le vice-amiral Blankert, étoit encore « en plus grand daoger que lui, ce qui obligea ce prince de a faire tant d'efforts qu'il ecarta tous les vaisseaux qui l'en-« virognojent pour lui aller donner secours : mais il arriva « un peu trop tard : car le vice-amiral Sprach, après avoir « souteau le combat avec beautoup de courage, et avoir « changé deux fuis de vaisseau, s'étoit malbeureusement a nové. Il fut extremement plaint des Anglois, qui fai-« soient une grande estime de sa personne. Cependant, a comme la nuit approchoit, on ne sougen plus de part et « d'autre qu'à sanver les vaisseaux qui étoient le plus ena dommagés, et, chacun s'etant retiré de son côté, le « combat finit. a Le conte d'Estrées soutint dans cette occasion l'honneur

a Le comte d'Estrées soutint dans cette occasion l'houneur de la nation françoise, aussi bien que le marquis de Martel, à qui les Anglois et les Hollandois ne parent refuser des lonanges, pour s'être dencle, avec quatre vaissoux, d'une grande partie de la flotte ennemic, qui avoit « entrepris de le faire périr (†).»

340. Prise de gray, franche-comté (28 février 1674).

Partie centrale, 1 m idage Salle dite des Valets de pred N: 107 Par Autome-François Vyani nather fin vers 1675,

« Le commencement de cette année, dit Louis VIV., « dans ses instructions à son fils, ne fut pas si tranquille « que la procédente. La plupart des princes de l'Europe

1 Histoire militaire de Louis XIV, par Quises, t. 1, p. 300-361.

a sétuent ligues et mis contre moi ; de mes altiés, ils a étoient devenus mes ennemis, et ils vouloient tous agir a de concert pour traverser mes dessums ou pour empéa cher qu'ils ne réassissent. Tant d'ennemis puissans a mobligerent à prendre plus garde à moi, et à penser ce a que je devois faire, pour soutenir la reputation de mes a armes. l'avantage de l'etat et ma gloire personnelle, a Pour y parvenir, je devois éviter les accidens qui, d'or-a dinaire, ont des suites facheuses, et me mettre en etat, a par ma d'iligence, de ne rien craindre. Pour y réussir, a il falloit que mes résolutions fussent promptes, secretes, a mes ordres envoyés et exécutes ponetuellement, et que a rien ne troublât l'harmonie d'un semblable concert, ve a Jamais la puissance du Royn'avoitété plus grande qu'elle

a le parut pendant l'année où nous entrons. Ce prince cut a à soutenir toutes les forces de l'Empereur, de tous les

a Princes de l'empire, de l'Espagne et des Hollandois. Le Roy d'Angleterre, son allié, à l'appui duquel il avoit e entrepris la guerre contre la Hollande, fut contraint, a par les intrigues que les Etats-Généraux formèrent dans e l'interieur du royaume, et dans son parlement. d'aband donner son alliance. L'evêque de Munster et l'électeur de Cologne (!), les seuls allies que le Roy avoit conservés, a facont obtigés de prendre le même parti; il n'y ent que l'écleteur de Bavière (?, qui garda la nentralité, et le Roy de Suede (? comme médiateur. Louis XIV, dans cet etat, fut a contraint de tenir teta à un si grand nombre d'ennemis, et a desouterur soul le pesant fardeau d'une guerre qui, selon a l'esperance de ses ennemis, devoit entièrement l'accabler.

« Cependant au grand etonnement de l'Europe, ce fut la « plus glorieuse campagne qui se fut faite en France , de-

« puis le communeement du règne du Roy (1), »

Louis XIV, en se rendant à Maëstricht dans la campagne precedente, avait laisse en Bourgogne le due de Navailles (1), lieutenant général, pour y surveiller les monsements des Espagnois du côté de la Franche-Comté. Aussitot après la déclaration du cabinet de Madrid, au commencement de l'année 1671, ce generals était empressé de réunir toutes les troupes dant il pouvait disposer. Il s'empara d'abord de quelques chateaux. Ayant regu un renfort considerable composé de seize compagnies des gardes françaises, du régi-

<sup>(1)</sup> Maximilier Henri de Barlére. (2) Perdinand-Marie. (2) Charles XI. (2) Historie molitaire de Louis XII., par quincy, t. 1, p. 170 (2) Philippe de Montault de Benac, He du nom, depuis marechal de France.

ment de Lorraine et de six cents chevaux, il marcha sur Gray, en chassant l'ennemi devant lui. Les troupes espagnoles se retirérent dans la placé.

a Monsieur de Navailles n'arant plus rien qu'i l'empéchat d'assièger Gray y marcha. En s'approchant il trouva la cavalerie des ememis qui venoit brûler les villages où il avoit dessein de s'établir pour faire ce siège; il y eut une grande escarmeuche, et les ennemis furent repoussés jusqu'à lenre postes; M. de Navailles y recut plusieurs coups de mousquetons qui le blessèrent lègèrement. Le lendemain qui étoit le 28 de février, il fit ouvrir la tranchée, et malgré l'inoudation qui étoit grande, les soldats aiant de l'eau jusqu'à la ceinture, il fit attaquer le chemin couvert par le régiment de Lionnois. Il s'en rendit maître après un combat de cinq heures. Les ennemis qui se virent pressés, demanderent à capituler. On prit dans cette place seize cents hommes d'infanterie, quatre « cens chevaux et six cens dragons (1).

## 341. PRISE DE BESANÇON (15 mai 1674).

Partie centrale, 100 clage, Salle de Billard, N. 176. Par Antoine-François VANDERNEULEN.

Après la prise de Gray, Vesoul se rendit à la première sommation. Le duc de Navailles prit également Lons-le-Saulnier. Dôle et Besancon n'auraient pas tardé à tomber en son pouvoir, si le roi d'Espagne n'eût envoyé le prince de Vaudemont pour sanver à tont prix la province des mains des Français. Il employa tous ses soins à mettre ces deux villes dans le meilleur état de défense.

a Le Roy avant résolu la conquête du reste de la Franche-Comté, que le due de Navailles venoit de faciliter par la prise de Gray et des autres villes de cette province, envoia le due d'Enguien 2 en Bourgogne sous pretexte de règler quelques affaires dans cette province.

Le due, afant joint avec une augmentation de troupes M. de Navailles, marcha à Bezancon, qu'il investit le 25 avril. Le Roy, qui vouloit faire cette conquête en personne, étant parti de Saint-Germain le 20 de ce mois avec la Renne et toute la cour, arriva le 2 du mois de may. A son arrivée il visita tous les dehors de la place, et en afant examiné les fortifications, il régla avec M. de Vauhan, ingénieur en chef, l'attaque de la

<sup>(1)</sup> Histoire malitaire de Louis MI, par Quinny, t. 1, p. 374. 2 Henrilules de Rourbon, depuis prince de Conde.

wille, qui est divisée en haute et basse; la citadelle est située sur un rocher fort escarpé et fort haut, où l'on ne
peut aborder que du côte de la ville. La face qui la reagarde avoit deux bastions environnés d'un bon fossé
taillé dans le roc avec une demi-lune sur la droite et
une tour à l'antique sur la gauche. Quoique la citadelle
parût imprenable par sa situation avantageuse, le Roy,
en l'examinant, reconnut qu'on pouvoit la hattre par
une montagne qui luy étoit opposée; la difficulté étoit
d'y faire conduire du canon à bras. On en chargea les
Suisses, qui en vinrent à bout par les soins infatigables de Sa Majesté, qui fit faire ce pénible ouvrage
pendant la nuit à la faveur des flambeaux. Le baron de
Soye, gouverneur de Bezancon, étoit secondé par le
prince de Vaudemont (1), qui s'y étoit jeté avec une
agarnison de trois mille hommes (2), »

La tranchée fut ouverte dans la nuit du 6 au 7 mai.

« Les pluies et les neiges continuelles incommodèrent

« extrêmement les troupes et retardérent beaucoup les traa vaux. Ils se trouvérent encore fort pénibles, tant par le « grand feu des assiègez qu'il falloit essuyer, que par le ter-« rain pierreux et difficile à creuser. D'ailleurs, les assiègez « faisoient tous les jours des sorties qui étoient autant de a rudes combats. Mais enfin les troupes du Roy s'étant a logées sur la contrescarpe, la ville se rendit en peu de a temps. Les bourgeois furent confirmez dans leurs privi-· lèges; mais la garnison demeura prisonnière de guerre. a Le prince de Vaudemont se retira dans la citadelle, qui a passoit pour imprenable. Les ennemis en avoient achevé a les fortifications sur les fondemens jetez en 1668. Elle a est presque entièrement environs ée de la rivière du Doubs a et bâtie sur un roc escarpé. On l'attagua en plein midi. « Les soldats, à la faveur du canon qu'on avoit mis en a batterie sur deux hauteurs plus élevées encore que la ci-\* tadelle, gagnérent le haut du rocher en gravissant, et y a plautérent leurs drapeaux. Cette action, des plus hardies « qu'on ait jamais vues, intimida tellement les assiegez a qu'ils battirent la chamade sept jours après la reddition · « de la ville. La garnison sortit avec armes et bagages, et a le Roy donna des passeports au prince de Vaudemont pour w after à Bruxelles (\*), n

<sup>(1)</sup> Charles-Henri de Lorraine. A Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. 1, p. 375. (3) Histoire de Louis XIV, par Limieis, t. U. p. 256.

## 342. PRISE DE DOLE (6 juin 1674).

Partie centrale, 1-2 etage, Saile dite des Valets de pied, No 107. Par Antoine-Prançois VANDERMECLEN.

Le Roi se rendit immédiatement après la prise de Besancon devant Dole, qu'il avait fait investir le 26 de mai par le duc d'Enghien. Le gouverneur, somme de rendre la place, ayant repondu par un refus, la tranchee fut ouverte le 28. Les assiegés firent une vigoureuse resistance; mais les troupes, encouragées par la presenze du Roi, foreèrent, après huit jours de defense, la ville à capituler.

Le jour de la reddition de Dole, rapporte Quincy (¹),
 Monseigneur le dauphin, qui n'avoit que douze ans et
 demi, arriva au siège; il étoit accompagné des princes de
 Conti (²) et de La Roche-sur-You (³), p

### 343. COMBAT DE SINTZHEIM (16 juin 1674).

Arie du Nord H. de chaussee, Salle nº 12 Par M. Pinenar en 1837.

Le duc de Lorraine avait tenté de porter en Franche-Comte des secours au prince de Vau lemont, son fils. N'ayant pu's autyrir un chemin à travers la Suisse, it fut contrant de revenir sur ses pas pour essaver de passer par l'Alsace; mais il rencontra, dans son camp d'Anzin, le viennite de Turenne, qui lui ferma le passage. Turenne n'avait sous ses ordres qu'un faible corps d'armee; mais il sut, par d'habiles manœuvres, en grossir le nombre aux yeux de l'ennemi, et forca le duc de Lorraine à se retirer. Rassemblant ensorte sur sa route toutes les troupes dispersées dans les divers quatriers, il parvint a en former un corps natez considérable pour tenter le sort d'une bataille. Il rejounit à Smizheim les troupes imperiales sous le commandement du duc de Lorraine.

of the trouve poster de l'autre côté de cette petite ville, a dans un heu tort avantageux. Les avenues en etoient diffia eiles et environnées d'un marais d'un côté. Un n'y poua veit arriver qu'en déliant. Le duc de Lorraine y mit un a corps d'infantene qui houcha les portes et répara les a breches; puis il mit le reste de ses troupes en hataille de l'autre côte; il se crut d'autant plus en sûrete dans cette a situation, qu'on ne pouvoit aller a lui qu'en torcant la ville, a qu'en traversant un ruisseau, et qu'on s'exposoit au feu

<sup>(1.</sup> Histoire militaire de Lumo XIV. t. I. p. 378. 2) Louis Armand de Bourbon. 3) François-Louis de Bourbon, depuis prince de Conti.

a d'une hatterie de canons qu'il avoit postée sur une haua teur. Outre cette difficulté il y en avoit une autre qui a paroissoit aussi considérable : c'est qu'après que M. de a Turenne se seroit rembi maître de la ville, le terrain. a depuis l'endroit où il ctoit en bataille, rétrécissoit insena siblement jusqu'à Seintzheim, et rendoit l'attaque trèsu difficile : sans compter que l'impossibilite qu'il y avoit de d former un grand front devant ses troupes le rendoit u mattre de sa retraité. Tontes ces raisons avoient deter-« mine le duc de Lorraine a faire ferme en cet endroit, et a il sembloit qu'elles dussent de même obliger M. de Tu-« renne à ne pas tenter une si difficile entreprise; mais son a expérience lui fit voir des facilitez que les autres n'apera cevoient point. Après avoir exactement reconnu la situaa tion des ennemis il résolut de les attaquer, ne trouvant a rien de plus avantageux pour les armes du Roy que de a chasser les impériaux du Palatinat en entrant en came pagne (1), n

La bataille fot longtemps disputée; de part et d'autre l'acharmement fut extreme. Enfin le maréchal de Turenne

parvint à enlever toutes les positions de l'ennemi.

« Cette action lui fut d'autant plus glorieuse qu'elle étoit « hardie, et qu'il combattit, avec douze mille houmes très« fatigues d'une longue et pénible marche, près de quinze « nille houmes qui sortseent de leurs quartiers et qui « étoient postés dans un lieu presque inaccessible. Les enne « mis eurent environ trois mille morts on blessés. On leur « prit plusieurs drapeaux et étendarts, et presque tous leurs « bagages M. de Turenne ent onze ceus hommes tués ou « blesses. Parmi les premiers etoient le marquis de Saint« Ahre (\*), lieutenant genéral, messieurs de Beauvisé et de « Coulange \* , brigadiers , et cent trente officiers. Le cheva« lier de Bouilton, le marquis de la Ferté, le prince de « Guémene. \*\*, le comte d'Hoquincourt et plusieurs autres « officiers y donnérent de grandes marques de valeur (\*), »

## 344. PRISE DE SALINS (22 juin 1674).

Par Antoine-François Vysbraurittes vers 1678 Partie centrale,
« Après la réduction de Dôle, de Roy ayant laissé le salle dite des
« commandement des troupes au due de la Feuillade (\*), Valets de pred-

<sup>(1)</sup> Histoire militaire de Louis XIV, par Quinev, t. I., p. 392. (2) Jean de La tropte. 3. Franço s de Chastelbur-Conlanges. 3. Charles de Roban, III- du nom, depuis due de Montharon. 3. Histoire militaire de Louis XIV, par Quarry, t. I., p. 191. 6. François d'Aubusson, précedemment due de Robannois, depuis marechal de France.

- « s'en retourna avec la cour à Paris. Le duc, après avoir « fait combler les tranchées et pourvu à la sûreté de Dôte.
  - « se mit en marche pour faire le siège de Salins. Cette
  - « place ctoit environnee de trois forts qu'il lui fallut at-
  - a laquer, et prendre avant que d'en venir au corps de la
  - « place; il se rendit mattre des uns et des autres en huit
- a jours d'attaque. Il donna pendant le cours de ce siège
- « des marques de sa valeur ordinaire, et d'une si grande
- « vigilance, qu'il monta, pour ainsi dire, lui-meme toutes
- a les tranchées (1). »

### 345. PRISE DU FORT DE JOUX (juin 1674).

Partie centrale.

Le ctage.
Saile dete des
Valets de pied.
Nero?

Par Antoine-François Vandenmerles vers 1678.

Le marquis de Duras (\*), qui commandait un corps de troupes detaché, s'empara de son côté du château Saint-Anne et du fort de Joax.

Ainsi en moins de six semaines toute la Franche-Comté

se trouva réduite sous l'obeissance du Roi.

- « Cette conquête, rapporte Limiers, l'emporte d'autant « plus sur celle de l'année 1668, que les ennemis furent
- « surpris et se défendirent mollement à la première, au
- e lieu qu'à celle-ci ils s'étoient préparez et firent partout
- « une vigoureuse résistance (1), »

Parto centrale R sle brossec Sallo o 25

Parto contrale. 356, BATAILLE DE SENEFF (11 août 1674).

ORDER DE BATAILLE.

Tablesu du temps.

347. BATABLE DE SENEFF (11 août 1674).

Ade du Nord R. des baseser. Salle n. 12 Par M. Dienessous en 1836.

La declaration de guerre du roi d'Espagne avait contraint Louis XIV d'abandouner une partie de ses conquêtes en Hollande. Cependant Maëstricht, Grave, et d'autres places étaient encore occupées par les troupes françaises. Les alliés, pour les lui enlever, portèrent tout l'effort de la guerre du cote de la Flandre: leurs forces réunies n'allaient pas à moins de soivante mille hommes. Le commandement en avait été contie au prince d'Orange: Montecuculli, le jeuné duc de Lorraine (°), le prince de Vaudemont, le comte de Waldeck (°), étaient sous ses ordres. L'armée française s'élevait

(\* Histore militaire de Louis XII), par Quincy, t. 1, p. 379, (\* Jacques-Heart de Durfort, depuis matechal de France et duc de Duras. \* Histoire de Louis XIV, t. 11, p. 25n. c. Charles V. A. Christian-Louis.

seulement à quarante mille hommes; mais le prince de Condé la commandait.

Le prince d'Orange, confiant dans la supériorité du nombre, manœuvrait pour amener les Français à une bataille. Il prit d'abord position entre Busseray et Arkieu, et le 11 aoûtif ordonnit un mouvement à son armée, lorsque le prince de Condé, qui suivait tous ses mouvements d'un uni attentif, saisissant l'occasion favorable, ordonna l'altaque. Ce ne fot d'abord qu'un combat d'avant-garde; mais bientôt la mélée devint genérale. Le terrain fut disputé pied à pied, et les troupes des deux armées revinrent plusieurs fois à la charge. Le village de Seneff, pris et repris, cesta au pouvoir de l'armée française, sans que la bataille fot terminée : elle recommença à l'attaque du village de Say.

« Il y avoit un marais d'un coté et un bois de l'autre . v dans lequel le prince d'Orange mit plusieurs butailv lons, soutenus par toute la cavalerie allemande qui a étoit venue à son secours. Le due de Luxembourg, a fut chargé de les attaquer du coté du bois avec les régia mens d'Enguien, de Condé, de Conty et d'Auvergne, « pendant que le prince de Condé les fit attaquer de l'au-« tre par les gardes françoises et suisses , soutenues d'au-« tres régimens. Ce fut en cet endroit qu'il y eut un e combat sanglant, que la nuit ne put faire finir. Il contie mus deux heures au clair de la lune, et dura emp heures e sans qu'on put dire que l'un des partis eut avantage sur « l'autre. L'obscurité qui survint le fit cesser. Chacun o resta de son côte dans le poste où il se trouva. Il y avoit a deux heures qu'on se reposoit dans les deux camps, et e que les soldats, accablés de lassitude, et pour la plupart e couverts de blessures et de sang, táchoient de reprendre « des forces pour recommencer à combattre des que le a jour paroitroit, lorsque tout à coup les deux armées fia rent, comme de concert, une décharge si subite et tel-« lement de suite, qu'elle ressembloit plutôt à une salve « qu'à une décharge de troupes qui combattent. On étoit o si près des uns et des autres que quantité de soldats des n deux armées en furent tués ou blessés; et comme tous s les périls paroissent plus affreux dans l'horreur de la a nuit, l'épouvante fut si grande que les deux armées se « retirérent avec précipitation en même tems; mais chaa cun s'apercevant bientot qu'il n'étoit point poursuivi.

<sup>(1)</sup> François-Henri de Montmorency, précèdemment comte de Boute ville, depuis marechal de France.

« on s'arrêta inut court, et le prince de Conde s'etant re-« mis à la tête de son armée la fit refourner sur le champ a de hataille, où il passa le reste de la nuit, et le prince

d'Orange l'abandonon.

a Jamais bataille ne fut plus sangfante; les Hoffandois a curent cinq à six mille hommes tues on blesses, les Esa pagnuls trois mille, et les Allemanis six cens. On feur fit a six malle prisonniers, la plus grande partie Espagnols.

a Ils perdirent une grande partie de leurs équipages. a cent sept drapeaux ou étendarts, trois pièces de canon et a un mortier, deux mille chariots, trois ceus mille ècus desa tines au paigment de leurs troupes, et soixante pontons. « Le prince de Conde se ménagea moins que le dernier a soldat. Il se portoit partout l'epèc à la main, quoique a fort incommodé de la goutte; il se faisoit jour partout; « en quelque lieu qu'il adressat ses pas, avenn ennemi a n'osoit tenir ferme devant bui; il fut seconde par le due a d'Enguien qui partagea la gloire de cette grande joura nee avec lui, et qui fut torjours à ses côtés (11.0

Louis XIV, par une lettre datée de Versailles du 16 août 1674, felicite en ces termes le prince de Condè sur la vic-

toire de Seness :

a L'unique chose qui me fait de la peine est la grandeur a des perds où sous et mon cousin le duc d'Enghien avez « ète continuellement exposes durant une si longue et si a meurtrière occasion; mais je me promets qu'à l'avenir a vons aurez plus d'egard, l'un el l'antre, à un sauz qui a mest si cher et qui fait partie du mien Cependant vons a me ferez plasar de témment à tons les officiers seue or raux of particuliers qui vins ont si hisp recurste qual ina se peut men ajouter à la satisfaction que par de l'urs ser a vices, en avant appris le detail et par le rent du sieur de a Briouret par les relations écrites, ave- une estrais qui " a me permettra januis de les cublics, ni de ce a moindre mension d'en récompouser le meet La lettre de Lums XIV au duc il Eres

rapporter.

a Mun cousin, je n'ai t

a combat de Secell, mas a mich, pour me rejouer a

I Historie mir miced 1 at

marge inclinates in Louis

a et même pour vous féliciter de la gloire que vous y avez a acquise. Croyez qu'on no peut pos être plus touche que o je le sus, de tant de differentes louanges que vous avez a meritées, et surfout plus persuade que l'amitié que vous . avez pour moi n'est pas le mundre motif qui vous ait s porte à faire les choses extraordinaires que vous avez

• failes en cette occasion (1). »

## 358. BATAILLE DE LA MARTINIQUE (21 soût 1674).

L'ATTAQUE DE RUTTER EST REPOUSSÉE.

Par M. Theodore Lana on . . . Atle du Nord-Pavillon du Res.

Les Etats-généraux avaient mis en mer, le 21 du mois de Rades hausser. mui, une flotte de soixante-six vaisseaux de guerre, vingtquatre flutes, buit brulots et douze barques d'avis. Cette flotte se montra quelques jours unic en une scule dans la Manche, mais elle se sépara en deux le 2 de juin ; la moins nombreuse partit, sous le commandement de l'amiral

Rayter, pour les Indes Occidentales. "Le succès ne répondit pas à la dépense d'un si puissant armement; l'amiral Ruiter affa fenter une descente au cul-de-sac de la Martinique, qu'il avoit espére de surpren-« dre : mais les troupes francoises qui le gardoient , les a balitans et les salsseaux de guerre et marchands qui s'y transcrent, frent une telle defensive, et thèrem un si grand nombre de Hollandais qui avoient mis pied à terre pour attaigner to fact que l'amiral finiter, afant remai le passaso escret de el de promere fentative, où • som fempis et ses yr, les fit remsegrit la route orise (2, n

41. Byoir enabout appa-

temps. Partie centrales. B de chiers in. Salle n 2

a coup Enfin le prince d'Orange se détermina à faire a quelque siège, et le 14 septembre il se jeta tout à coup « sur Oudenarde. A la nouvelle de ce siege le prince de « Condé quitta ses retranchemens et résolut de tout haa sarder plutot que de laisser prendre cette place. Il as-« sembla promptement toutes les garnisons de Flandre, et alla à grandes journées vers le camp ennemi. Le prince a d'Orange, qui croyoit avoir emporté Ondenarde avant « que le prince de Condé la put secourir, recut la noua velle de son approche avec autant de chagrin que de a surprise. Il fit assembler aussitot le conseil de guerre, et « proposa de sortir hors des lignes et d'aller attaquer les a François avant qu'ils cussent le temps de se remettre de a la fatigue de leur marche. Les Espagnols furent du « même avis ; mais le comte de Souches s'y opposa si ou-« vertement, qu'on résolut de quitter le camp le plus tôt a qu'il seroit possible. Ainsi les Alliez évitérent la ren-« contre du prince de Conde, quoiqu'ils cussent plus de a troupes que lui. Cependant peu s'en fallut que ce Prince « ne leur tombát sur les bras ; mais il survint deux accidens a qui les délivrerent de ce danger. Le premier fut que le « duc de Navailles 1, qui avoit l'avant-garde du Prince, a s'égara, de sorte qu'il perdit pour le moins deux heures a de temps: l'autre fut un brouillard fort épais qui s'éleva a pendant que le prince de Coudé approchoit des lignes \* Tout cela donna le temps aux ennemis de faire leur re- traite sans crainte d'être poursuivis. Le prince de Condé e s'avancant loujours passa au travers de leur camp sans a trouver aucun obstacle et entra dans Oudenarde (\*).

# 350. BATAILIE D'ENTZHEIM (4 octobre 1674).

ORDRE DE BATAILLE

Après la bataille de Sintzheim, le due de Lorraine et le comte Caprara (3 se rallierent à Heidelberg, S'étant ensuite retranchés à Ladenbourg, entre le Mein, et le Necker, ils furent attaquès par le maréchal de Turenne, et contraints de se retirer de cette position. De courtes négoriations qui eurent lieu à cette epoque suspendirent les hostilités, mais elles n'eurent point de suite, et la guerre reprit son cours.

« Pendant que tout cela se passoit les troupes impériales

<sup>(\*)</sup> Philippe de Mantault de Benar , lle du num , depuis marechal de France (†) Bistoire de Louis XII , par Limiers , t. ll. p. 100. N. Albert de Laprato. Secundor de Sidlos, general de cavaleire, gentulhoume de la chambre de l'empereur Leopold.

 s'étoient grossies de plus de la moitié par l'arrivée de celles de Munster sous le marchgrave de Bade 1, et de celles de Lunebourg sous le duc de Holstem 12. L'élec-

\* teur de Mayence (), qui jusqu'alors n'avoitrien osé faire • en faveur des Impériaux, leur donna passage sur son

pont et dans sa propre ville, et ceux de Strasbourg ne

a tardérent pas à suivre son exemple (1. »

Cette nouvelle, et celle de la prochaîne arrivée de l'électeur de Brandehourg à , qui accourait pour rejoudre le duc de Lorraine, farent un coup de fondre pour Turenne. Il se sent it de plos d'un tiers inferieur à l'ennemi qu'il avait devant lui, et sa seule : essource était dans les hasards d'une bataille. La prudence même lui conseillait de les courir, pour devancer l'arrivée de l'électeur, aussi n'hésita t-il pas, et, après avoir reçu d'Alsace un faible renfort, il marcha à l'ennemi

rennem

« Arrivé le soir sur les hauteurs de Molsheim, il décou
» vrit les Impériaux campez au-delà de deux rivières qu'il

« fit passer la nuit, et le lendemain, à la pointe du jogr, ses

- troupes se trouvérent en bataille. La droite des ennemis
- en partie par un bois, et défendue par le village d'Entzheim, où ils avoient de l'infanterie et du canon. L'atta-
- que commença par le bois avec heaucoup de chaleur, et
- fe carnage fut grand de part et d'autre. Les Aliemans
   furent sonvent poussez et se rallièrent plusieurs fois.
- « Mais après huit heures de combat, ils se retirerent en
- « desordre sous Strasbourg, ils eurent dans cette troisième « bataille plus de trois mille hommes tuez; ils perdirent
- « dix pièces de canon, trente étendarts ou drapeaux, la
- « plus grande partie de leur bagage, et on fit un grand
- « nombre de prisonniers ". »

#### ÉTABLISSEMENT DE L'HOTÉL ROYAL DES INVALIDES (1674).

Par Charles Lanas vet Pierre D'eux vers 1673. Partie centrale.

salon de la Reine. Nº 102.

De tons les établissemens que fit Louis XIV, rapporte
 Quincy, le plus grand et le plus durable fut celui de l'Hô-

 tel de Mars. On commença ertte année 1671, ce superhe édifice qu'on voit aujourd hui, pour retirer les soldats et

b) Frederic VI. margrave de Bade-Douclach, marechal general des remees impensales. 2 Jean-Adolphe, duc de Holstem-Phoin. 3: Lothaire-Frederic, eveque de Spite. (V. Histoire de Louis VII., par Limiers, L. II., p. 200. 3: Frederic conflaume let. 5 Histoire de Louis XIV, par Limiers, L. II., p. 207.

a officiers qui ne sont plus en état de servie ; ils v trouvent

e tout ce qui est nécessaire à leur entretien et tous les secours

\* spirituels qu'onpeut y souhaiter. Ils y sont instruits dans

» farelgion, de manière que plus de trois nulle tantsoldats « qu'officiers invalides y vivent d'une facon si exemplaire.

a qu'on ne les peut voir sans admiration. Les fonds pour

e la durce de ce bel établissement sont si solidement assu-

 a rés qu'ils ne peuvent jamnis manquer. Aussi en regarde a avec raison ce monument de la prété et de la magnifi-

« cence de Louis le Grand, comme le plus digne de ce

a mourrane (4), a

Le Roi suivait les progrès des travaux de l'Hotel qu'it avait ordonnés. Après la campagne de l'ronche-Comte, il se rendit aux Invalides, et, voulant que le souvenir de cette grande fondation fût consacré par la peinture, il en commanda le tableau à Le Brun.

Louis XIV s'y fit representer accompagné de Monsieur, dur d'Orléans (1), du prince de Conde (2), du marcebal de Turenne (2), de Luxembourg (2), Rochefort (2), Schomburg (2), etc. Louvois (2), secrétaire d'état, présente les plans.

#### 352. PRISE DE MESSINE (11 févr. 1675).

Par M. Théodore Grais en ...

Tile in Not I. Payillon dirko Balcaliansac

Depuis longtemps la Sicile, mécontente de la domination Espagnole, attendait l'occasion de s'en affranchir : la guerre allumee entre la France et l'Espagne lui en fournit les movens. La ville de Messine donna le signal, les habilants réclamèrent la protection de Louis XIV et arborérent l'étendard de la France. Ils avaient déjà reçu un premier secours conduit en septembre 1674 par le marquis de Valavoire \* et le chevalier de Valbelle !!", qui occupait la ville au aunadu Roi, lorsque le duc de Vivonne !!", nommé viceroi de la Sicile, parut en vue de Messine le 11 janvier 1675.

i) Mistaire ma'itaire de Louis VIV, t. 1, p. 30x. 2 Philippe de France (2 Louis de floutbon, II du nom le grand l'orde (2 lleurs de la Tom d'Anvergne, vi sonne de Turcune. 3 François Henri de Monnascenes, du de La rembarg, depois na rechat de France. 6 Henri-Louis d'Abogov, mangois de Rachelor, depois na rechat de France. 7 Frederie Armand, contra de salcomberg, lepris na rechat de France. 7 Frederie Armand, contra de salcomberg, lepris na rechat de François, 1 tonicos Mishel Le Fellier, marquis de Louisis, 2 François Anguste de Valla voire, honorant procent des armées do rou (19) Jean Ruptiste de Vallaclle, chef d'escadie des armées navales. (4) Louis-Victor de Rachonart, depuis marcebal de François.

« Il y trouva les Espagnols, qui aïant joint à leurs vais-« seaux et à leurs galères ceux du royaume de Sicile, de Naples et de Sardaigne, composoient ensemble une flotte de vingt vaisseaux de guerre et de dix-sept galères, avec « laquelle ils fermoient entièrement l'entrée de la ville. La a flotte étoit commandée par le marquis de Viso. « Le duc de Vivonne n'avoit que neuf vaisseaux de guerre. « une frégate et trois hrûlots; il étoit accompagné d'un grand nombre de bâtimens chargés de troupes, de vivres, d'armes et d'autres secours qu'il portoit aux habitans, et « volant qu'il n'étoit pas possible d'entrer dans Messine sans combattre les Espagnols, il résolut de le faire, malgré leur grande supériorité. « Le marquis de Valavoir, qui avoit été instruit du « secours que le duc de Vivonne amenoit, avoit fait armer tous les vaisseaux qui étoient dans le port de Messine : il ordonna au chevalier de Valbella de se préparer à aller au-devant de lui. Les Espaguols voïant que le duc de Vivonne s'apprêtoit à combattre, se préparèrent de leur côté à se défendre. • A peine le duc de Vivonne eut mis son armée en bataille • que les Espagnols, se confiant sur le nombre de leurs « vaisseaux et de leurs galères, vinrent sur lui à hautes « voiles. Le combat fut opiniatre et sanglant de part et d'autre, et l'avantage fut quelque temps douteux; mais « le chevalier de Valbelle, étant sorti du phare au plus fort « du combat avec les six vaisseaux qu'il commandoit. a tomba sur les Espagnols par derrière, et commença à les a mettre en désordre ; en même temps le duc de Vivonne. a seconde par M. du Quesne et le marquis de Preuilly a d'Humières (1), profitant du mouvement qu'ils furent obligés de faire, les attaqua avec tant de vigueur que toute « leur armée fut obligée de prendre la fuite et de se retirer « à toutes voiles à Naples, après avoir eu quatre vaisseaux coulés à fond et avoir perdu un monde considérable. a Le duc de Vivonne entra le lendemain dans Messine, « et y fut reçu et reconnu en qualité de vice-roi (2). »

**353. entrée de lo**uis xiva dinant (pays-bas) (23 mai 1673).

Par Antoine-François VANDERMETERS. Aile du Nord.

R.-de-chaussee a Une campagne aussi glorieuse pour la France que la Salle ne 12

(1: Jacob de Crevant d'Humières , chef d'escadre. (2) Histoire militaire de Louis XVV, par Quincy, t. I, p. 169.

« précédente, et qui renversa tous les projets des princes » lignés, ne fut pas encore capable de les disposer à la paix.

« L'Empereur, que cette guerre regardoit plus particulière-

« ment que personne, n'oublia rien pour se faire de nou-« veaux allies et pour porter ceux qui l'étoient dejà à

augmenter leurs forces; car il ne s'agissoit plus de porter la guerre au cœur de la France, comme c'étoit leur premier dessein, mais de défendre leur propre païs (!). »

Aucun des commandements de l'année précedente n'avait été change; Turenne était en Allemagne et Schomberg en Catalogne. Le prince de Condé était toujours à la tête de l'armée de Flondre, où le Roi devait cette année commander en personne.

Avant l'ouverture de la campagne, le comte d'Estrades (1), gouverneur de Maestricht, avait enlevé par surprise, le 23 mars, la vitte de Liège, dont l'armée de l'Empereur voulait s'emparer pour faciliter aux Hollandais le siège de

Maestricht.

Louis XIV partit de Saint-Germain-en-Laye le 11 mai; le 31 il était entre Huy et Hennut, près de la Meuse, à peu de distance de Liège. Le maréchal de Créquy (<sup>3</sup>), qui commandait un corps d'armée détaché de celui du Boi,

recut ordre de se porter devant Dinant.

« Cette place, située sur le bord de la Meuse, fut in
« vestie le 22 mai; la ville dont il s'empara le deuxième

« jour est commandée de tous les côtez; ainsi elle fit fortpeu

« de résistance. Il attaqua ensuite le château, qui ne tint

« que quatre jours de tranchée, quoique sa situation soit « bonne, étant sur une montagne presque de roc. Le duc

« de Lorraine n'eut pas plutôt avis du siège de Dinant, « qu'il rassembla tous ses quartiers pour venir à son se-

« cours; mais elle fut prise avant qu'il put y arriver.

« c'est-à-dire le 29 mai (1). »

## 354. PRISE DE HUY (6 juin 1675).

Par M. PINCRET en 1836

Aile du Nord. R. de-chaussee. Salle nº 12.

« Le Boi fit dans ce tems-là avancer son armée sur les « frontières du Brabant pour arrêter la marche du prince « d'Orange, qui s'approchoit avec les Espagnols et les Hol-« landois. Il envoya pen après le maréchal de Crèquy » pour agir sur la Moselle et dans le pais de Trèves, et

1) Histoire militaire de Louis XII, par Quinex, t. l, p. 127. (? Godefroy d'Estrades, depuis marceba) de Franço. 3. François de Blumhefort, marquis de Crequy. 3. Histoire militaire de Louis XII, pat Quinex. t. l, p. 132.

donn ordre au marquis de Rochefort d'alter faire le siège de Hui entre Namur et Liège. La ville ouvrit ses portes aussitot, et le château, après s'être défendu du-crâti quelques jours, capitula. La prise de ces deux places (Huy et Dinant assura tout le pays et ouvrit un chemin dibre pour envoyer les secours nécessaires à Maes-cfricht.).

355. SIEGE ET PRISE DE LIMBOURG (22 juin 1675).

Par Antoine François Vysbanstittis, Partie centrale

a A peine Hui et Dinant eurent capitulé, que le Roi se Salte dite des

posta avec son armée à Neuf-Chaleau nour observer las Sites de pest

« posta avec son armée à Neuf-Chateau pour observer les « conemis, pendant que le prince de Conde formeroit le « siège de Limbourg, investi par le marquis de Roche-« fort. Les ennemis connoissment l'importance de la place. « Ils s'assemblérent sur la Meuse, près de Ruremonde, au « nombre de quarante mille hommes, et sous la conduite « du prince d'Orange; ils s'avancèrent jusques à Hams-\* berg, resolus de tenter le secours. Le Roi, sur l'avis de a leur marche, fit reconnoître un poste dans la plaine de « Clermont pour les combattre, s'ils s'opiniatrojent dans « leur dessein. Cependant le duc d'Enguien 🕛, à qui le « prince de Condé, son père, avoit remis la conduite du « siège, pressa vivement les attaques. La tranchée fut ou-« verte le 14 juin. On attaqua ensuite la contrescarpe, qui « fut emportée le même jour ; et les assiegeans se logèrent « dans la demi-lune nonobstant la vigoureuse résistance « des assiègez. Le prince de Condé fit ensuite attacher le mineur à un des bastions qu'il fit battre avec buit pieces de canon. La brèche se trouvant assez grande pour y · faire monter quinze hommes de front, le duc d'Enguien « y fit donner l'assaut, après que le prince de Conde son a père, pour lui laisser la gloire de cette action, se fut « retiré à l'armée du Roi. On se logea donc sur la pointe · de ce hastion; et le Prince de Nassau-Sigen demanda à « capituler (4), »

366. MORT DE TURBANE (27 juillet 1675).

Par M. Cnasonn en 1810.

Aile du Nord. R. de-chaussee Salle no 12.

« Comme les affaires d'Allemagne demandoient un

(1) Histoire de Louis MV, par Limiers, t. II, p. 294, 21 Henro-Jules de flourbon III- du nom (2 Histoire de Louis VIV, par Limiers, t. II, p. 294,

prompt secours. Sa Majesté ordonna avant son départ au maréchal de Créqui de s'y en retourner avec les troupes qu'il avoit commanders dès le commencement de la camapagne, et de prendre de plus avec lui cinq on six réginuens de l'armée de M. le prince. Ce renfort arriva fort à propos, premièrement pour repousser le duc de Lorraine

« qui s'étoit avance sur la Sarre, afin de faire diversion « de ce côté-là, et puis pour aider au maréchal de Turenne « à s'opposer aux desseins du comte Montecuculli (¹). »

Le général de l'armée imperiale, qui avait des inteltigences dans la ville de Strasbourg, voulait approcher pour l'entraîner dans le parti de l'Empereur. Connaissant l'habile clairvoyance de Tureune, il mit tous ses efforts à le tromper par de fousses manurures, et à lui faire croire que son attention était de porter le siège devant Philisbourg. Mais sa pensee avait été devince, et Tureune, après avoir passe le Rhin à Attentiem, était alle se poster entre Strasbourg et l'armée imperiale.

Alors s'engagen entre ces deux grands capitaines une lutte qui depuis lors a fait l'admiration de tous les gens de guerre Pendant six semaines on les vit manœuvrer dans l'étroit espacede quelques lienes, avec des forces à peu près égales. Unit toujours fixè sur le Rhin, dont l'un voulait forcer l'autre defendre le passage. Entin Turenne veuait d'obtenir un avantage, en contraignant l'ememi de quitter un poste qu'il occupaitsur le ruisse au de Rinchen; et Montemeulli (2), reptie sur la hauteur de Sasbach, allait être force d'accepter la bataille avec des chances inegales. Ainsi le succes couronnait les grandes operations de Turenne, « Je les tiens , avait-il dit en parlant des limpérinux; ils ne m'échapperont plus, » Il attenduit pour le lendemain la victoire; on sait comment elle lui futenlevée.

Il faut emprunter ici les paroles si commes de madame de Sevigné.

o il monta à cheval le samedi à deux heures, après avoir mauré ; et, comme il y avoit bien des gens avec lui, il « les larssa tous à trente pas de la hanteur ou il vouloit « aller, et dit au petit d'Ebeuf ) ; « Mon neveu, dementez

a li ; vous ne faites que tourner autour de moi, rous me a ferien reconnuitre. » M. d'Hamilton, qui se trouva près

Witteler de Louis AFF, par Lluiers, t. H. p. 295. (2 Raumand de Monte un affi, prince de Melphe, general des armes de l'empereur d'Albenden agné à Menri de Lorraine, dopuis du d'Elbeuf, hautenaut general des atmess du roi.

a de l'endroit où il alloit , lui dit : « Monsieur , venez par « ici, on tirera du coté où vous allez, » « Monsieur, lot a dit-il, vous avez raison, je ne veux point du tout être tue abjourd'hui; cela sera le mieux du monde, » Il eut a à poine tourné son cheval, qu'il apereut Saint-Hilaire , heutenant de l'artillerie), le chapeau à la main, qui lui unt: a Monsieur, jetez les yeux sur cette hatterie, que je vieus de faire placer là. » M. de Turenne revint, et dans l'instant, sans être arrêté, il eut le bras et le corps fraças-Ses du même comp qui emporta le bras et la main qui tenoit a le chapeau de Saint-Hilaire. Ce gentilhomme, qui le regardoit tonjours, ne le voit point tomber : le cheval l'emporte où il avoit laissé le petit d'Elbeuf; il étoit penché le nez sur l'arcon. Dans ce moment le cheval s'arrête, le heros tombe entre les bras de ses gens; il ouvre deux fois a de grands yeux et la bouche, et demeure tranquille pour jamais. Songez qu'il etoit mort, et qu'il avoit une a partie du cœur emportée, n

Le même coup qui frappa l'urenne emporta le bras de Saint-Hilaire; et comme son fils tout en larmes le serrait cutre ses bras, on connaît la réponse qu'il lui lit : « Ce n'est pas moi, c'est ce grand homine qu'il faut pleurer, » Montecuculli rendit à son rival un hommage, s'il est possible, plus précieux encore : « Il est mort , dit-il , un homme qui faisait a homeur à l'homme » Le deuil fot universel en France. et Louis XIV, s'associant à la donleur de son peuple, fit ensevelir les reste de Turenne dans l'église de Saint-Denis,

à rôte de ceux des rois de France.

357. Prise d'augusta, en sicile (23 sont 1675).

Par M. Theodore Ginna en 183 . Alle du Nord. Pavillamas Bai

R. destinues C.

Louis XIV continuait à faire passer des secours en Sielle, pour donner au duc de Vivonne le moyen de s'y étable. Le vice-roi , de son coté , s'attachait de faire occuper les principaux points de l'île qui pouvaient assurer sun occupation. La ville d'Augusta, entre Syracuse et Catane, ponyait protéger la navigation et la communication de ses tempes; il l'attaqua avec sa flotte et la prit après siv jours de siège. Il s'empara ensuite de la petite ville de Leutini, et se rendit maltre d'une partie du pays des environs, qui est le plus fertile de la Sieule.

358. COMBAT EN VUE DE L'ULE DE STROMBOLI Sjanvier 1676 :

du Nord op du Ros. Chausses. Par M. Theodore Gums en ....

Les armements maritimes de Louis XIV devenaient de plus en plus considérables. Duquesne venait de quitter les cotes de Provence, et, au commencement de janvier 1676, it conduisait une flotte composee de vingt vaisseaux et d'un grand nombre de brûlots et de bâtiments de transport De leur côté, les alliés n'avaient pas fait de moindres efforts. Ruyter commandait la flotte combinée des Hollandais et des Espagnols, composée de vingt-six vaisseaux de guerre et de neuf galères, et le 7 janvier 1676 les deux escades étaient en présence, près de l'île de Stromboli.

« Le marquis de Preuilly, chef d'escadre, qui se trou-« voit pour lors à l'arrière-garde avec la division qu'il « commandoit, revira au large dès qu'il vit les ennemis, » pour étendre la ligne, qui étoit trop serrée par les isles, « de manière que sa division se trouva à l'avant-garde, « celle de M du Quesue au corps de bataille, et celle de

M. Gabaret à l'arrière-garde.

L'armee de France demoura tout le jour et toute la

nuit en cel état à la vue des ennemis sans qu'ils profi
tassent de l'avantage du vent qu'ils avoient pour commencer l'attaque; mais le vent afant un pen changé le 8,

à la pointe du jour, M. du Quesne fit revirer et gagna

le vent Dès qu'au mojen de ce mouvement le marquis

de Prenilly eut attrapé la tête des ennemis, il commença

le combat, environ sur les neuf heures du matin : il fut

si opiniatre et si long qu'il dura jusqu'à deux heures

après midi ; il fit enfin pher l'avant-garde des ennemis,

qui lui étoit opposée, où le contre-amiral Veischoor, qui

la commandoit, fut tué.

a M. du Quesne, aiant, de son côté, combattu avec a beaucoup de valeur le corps de bataille, avoit presse si a vivement l'amiral Ruiter, qu'il avoit ete obligé de se a couvrir de ses deux matelots, lorsqu'il survint un calme a qui empècha l'armee de France de profiter du désordre a de commence à mettre celle des conemis, et a donna le moien aux galères d'Espagne, que le gros tems a avoit obligées de se retirer à Lipari à la pointe du jour, de venir remorquer les vaisseaux hollandois qui etoient a endommagez, et qui ne purent être enlevez par ceux de France, à cause du calme; elles ne purent pourtant pas empécher qu'un vaisseau de l'avant-garde ennemie ne coulăt à bas du grand nombre de coups de canon dont îl avoit été percé. L'arrière-garde, commandée par M. Gabaret, trouva plus de résistance, mais elle contraignit celle des concemis de se retirer avec le reste de la flotte. L'armée de France y perdit seulement deux brulots, qui se consumèrent sans aucun effet. M. de Villeneuve-Ferrière, qui commandoit un des vaisseaux de l'arrière-garde, et quelques officiers subalternes, y

« furent tues; MM. de Bellefontaine, de la Fayette, de « Relinghem (\*) et Septéme, curent part à ce combat (\*), »

### 369. combat naval d'augusta, en sigile (21 avril 1676).

Par M. Louis Gannanay en 1836.

Payillon du Rei Rade-chaussée

Duquesne avait introduit dans Messine le secours qu'il B. de-chausse conduisait. La flotte combinee, après cet échec, alla chercher un refoge dans la bate de Naples, mais Ruyter, ayant été rejoint par le comte de Montesarchio, qui lui amena dix vaisseaux espagnols, reparut sur les côtes de la Sicile au mois d'avril 1676. Le due de Vivonne, informé que l'escaure ememie se trouvait à peu de distance d'Augusta, carre à Duquesne de mettre à la voile avec loute sa flotte et de l'attaquer.

« M. du Quesne partit des environs de Messine le 19 avril, « et des que l'amiral Ruiter en eut avis, il s'avança avec a toute sa flotte et celle d'Espagne, à mesure que M. du · Quesne approchoit. Les flottes se rencontrérent le 21, sur « le midi, environ à trois heues d'Angousta, par le travers « du golphe de Catane; celle de France étoit composée de « trente vaisseaux et de sept brolots. Le marquis d'Almeras « commandoit l'avant-garde, M. du Quesne le corps de baa taille, ajant avec lui le marquis de Prenilly, et le cheva-« lier de Tourville, chef d'escadre; M. de Gabaret, aussi « chef d'escadre, commandoit l'arrière-garde. Celle des en-« nemis étoit de vingt-neuf vaisseaux, tant espagnols que a hollandois, de neuf galères et de quelques brûlots. L'ami-« ral Buyter se mit à l'avant-garde des ennemis ; le pavillon « et les vaisseaux du Roy d'Espagne etoient au corps de a bataille, et le vice-amiral Haen commandoit l'arrièrea garde. Pendant que les flottes s'approchoient, le chevalier

Il Ferdinand, cointe de Relingue, depuis tientenant general desarrices aasales du roi es prenier cenyer du cointe de Toulouse. S, Histories militaire de Louis XIV, par Quincy, t. I, p. 502.

a de Bethune (1) sortit du port d'Angousta, et passa avec son a seul saisseau entre les deux lignes pour joindre l'armée a de France.

« Les deux avant-gardes commencèrent le combat sur « les quatre heures après midi, et s'attaquèrent avec tant « de valeur et d'opiniatreté, que presque lous les vaisseaux a de part et d'autre furent endommagez; le canon y fut a servi avec une vitesse presque égale anssi hien que la a mousqueterie, et l'action fut une des plus sanglantes qui « se fut vue à la mer depuis cette guerre. Le marquis d'Al-« meras fut tué dans le fort du combat, étant sur le tillac. a et le chevalier de Tambonneau, qui commandoit un des a vaisseaux de cette avant-garde, fut emporté d'un coupa de canon. Le chevalier de Valbelle après la mort de M. d'Almeras prit le commandement, et continua le com a bat avec la même vigueur. L'amiral Ruyter eut le devant a du pied gauche emporté d'un éclat, et les deux os de a la jambe droite brisez, ensorte qu'il tomba du coup, et a se lit une légère blessure à la têle; ce qui ne l'empêcha a pas de continuer à donner ses ordres le reste du jour (\*).

Les blessures de l'amiral bollandais firent perdre aux conomisune partie de leur audace, et donnerent le temps au chevalier de Valhelle, qui avait remplacé d'Almeras dans son commandement, de rallier l'avant-garde des Français qui était ébranlée. Sur ces entrefaites, buquesne «blant avancé avec le corps de bataille, il se fit, de part et d'autre, un feu epouvantable. Le combat dura jusqu'a la muit qui sépara les deux armées. Le lendemain, l'armée hollandaise se retirait; elle fut poursuivie par la flotte française jusque dans le port de Syracuse, où l'amiral fluyter mourut le 29 avril.

360. PRISE DE CONDÉ (26 aVril 1676).

Bartie centrale.

1 \* clage.
Salon de
1 Mond inc.

Par M. Antoine-François Vaspuntini 115

α Pendant que les plénipotentiaires des princes de l'Euα rope qui étoient en guerre s'assemblérent à Nimègue α pour y traiter de la paix, le Roy de France, qui la desiα roit véritablement, premoit des mesures pour rendre ses α troupes complettes, et faisoit travailler à des préparatifs α pour être en état de faire en personne de nouvelles conα quêtes, afin d'obliger ses ennemis de ne plus troubler

<sup>(\*)</sup> François-Annibal de Bethune, cheralier de Malte, chef d'extrate (\*) Histoira militaire de Louis XIV, par Quincy, t. 1, p. 501.

a les négociations de paix, et de donner les mains pour a finir une guerre qui avoit coûlé taut de sang de part et

a dautre ('). n

Les grands armements des puissances coalisées forcèrent encore Louis XIV à entreteur quatre armées : la prendiere, sur le Rhin, fut destinée au maréchal de Luxembourg, et la seconde, en Catalogue, au maréchal de Navailles, la troisième entre la Sambre et la Meuse, avait été confiée au marechal de Rochefort; enfin la quatrième, qui devait se porter sur les Pays-Bas, était commandee par le Roi en personne, qui avait sous ses ordres les maréchaux de Créquy, d'Humières, de Schomherg, de La Feuillade et de Lurzes. Cette detmière armée était forte environ de cinquante mille hommes.

« Les troupes françoises faisoient des progrès considéa rables dans les Pais-has. Le Roi y marcha en personne a sur la fin de mars, à la tête de cinquante mille hommes. a accompagné du duc d'Orléans , , avant sous les pour « généraux les maréchaux de Crequi, d'Humières, de « Lorges, de Schomberg et de la Feuillade. Il prévint a ainsi les alliez, dont les troupes dispersees et les fonds a incertains ne leur permettoient pas de se mettre en « campagne avant la belle saison. Ce prince avant détaa ché le maréchal d'Humières avec quelques troupes a pour faire une invasion dans le pass de Vaes, celui-ci o port le fort Saint-Donk, où il y avoit quatre cens Es- pagnols et quelque cavalerie. Le maréchal de Crequi eut e en même temps ordre d'investir Condé entre Tournai et Valenciennes; et le Roi s'étant rendu devant la place le 11 avril pour en faire le siège en personne, il le coma mença le lendemain par l'ouverture de la tranchée à la a partée du mousquet de la contresearpe ; la nuit suivante « les batteries, avant commence à tirer, en brisèrent toutes a les palissades. La même nuit, trois cens Espagnols se je-« terent dans la place par le païs inondé, mais ce renfort a n ayant pas empêchê les assiégeans d'avancer leurs traa vaux, le Roi fit attaquer les dehors la nuit du 25. Le maa richal d'Humières commandoit à la droite. Le maréchal a de Lorges à la gauche, et le maréchal de Crequi une a troisième attaque. Le signal ayant été donué par la déa charge de toutes les hatteries, tous les dehors furent « insultezet emportez en peu de temps; ce qui jetta l'épou-

<sup>().</sup> Untoire militaire de Louis XII, par Juney, t. 1, p. 473. (2 Philippe de France (Monneur).

« vante dans la ville, et obligea la garnison, de capituler et

de se rendre prisonnière. Le prince d'Urange, et le due
 de Villa-Hermosa, qui s'étoient avancez jusqu'à Mons

« avec l'armée des alliez, ayantappris la destinée de Conde,

 retournérent se poster entre Mons et Saint-Guillain, pour « observer les mouvemens du Roi de France (¹), »

Après la prise de cette ville, Louis XIV ayant reçu une

lettre de l'elicitations du prince de Condé, lui répondit du camp de Sébourg, le 3 mai 1676.

« Mon cousin, c'est beaucoup pour des gens qui com-

« mencent à faire la guerre, qu'un approbation comme « la vôtre; mais rien ne me touche davantage dans le

a compliment que vous m'avez fait sur la prise de Conde.

« que l'amitié que j'y remarque. Conservez-la-moi, et

respez que j'y répondrai toujours avec l'estime qu'elle
 mèrite (\*).

101

361. Paise de Bouchain 12 mai 1676).

Par M. Pinunar en 1536.

le du Nord. Jestiansser Me ny 12.

« Le Roy qui avoit fait le projet d'assièger Bouchain après « la prise de Condé, aïant appris la marche du prince « d'Orange, détacha de son armée vingt bataillons, qua- « rante escadrons et vingt pièces de canon de batterie, « qu'il fit partir le 28 avril aux ordres de Monsieur P pour « faire le siège de cette place. Il ne s'en chargea qu'à condi- « tion qu'il joindroit l'armée du Roy, en cas d'une action « générale, pendant que le Roy avec son armée qui étoit « de cinquante mille hommes. l'aïant augmentée par des « troupes du maréchal de Rochefort, s'avança du côté des « ennemis pour les combattre s'ils vouloient s'opposer à « cette entreprise. Mais le prince d'Orange décampa sur la « nouvelle qu'il en eut (\*). »

Pendant ce temps Monsieur avait marché sur Bouchain, avec vingt bataillous et quarante escadrons: le maréchal de Gréquy, qui était sous ses ordres, investit la place le 2 mai; la marche du prince d'Orange ayant empéché de commencer aussitot la tranchée; elle ne fut ouverte que dans

la nuit du 6 au 7.

« Le 8, les travaux furent poussés près du chemin cou-

<sup>1).</sup> Histoire de Louis VIV, par Limiers, t. II., p. 219. (2) Mémoires militaires de Louis VIV, nos en ordre par le general Grimoard, t. IV, p. 20. Philippe de France, duc d'Orleans. (2) Histoire militaire de France, de Coris AIV, par Quiney, t. I., p. 476.

a qui visitoit exactement les gardes et les tranchées.... Le a 10, les dehors afant eté emportés et le fossé étant passé, a on attacha le mineur au corps de la place : le gouver-« neur demanda à capituler (1)....»

#### 362. BATAILLE NAVALE DEVANT PALERME (2 juin 1676).

Par M. Théodore Gubin en .... Aile du Nord Pavillon du Re

Quelque temps après la bataille d'Augusta (le 21 mai), R.-dechousses te duc de Vivonne 12 , avant recu à Messine les galères de France et trois vaisseaux de guerre, monta lui-meme sur la flotte pour aller à la recherche de l'ennemi.

. Il sortit le 28 may du port de Messine avec vingt- huit vaisseaux, vingt-cinq galères et neuf brûlots. La flotte a ennemie, après s'être raccommodée, etoit sortie de Si-« racuse et s'arrêtoit pour lors auprès de Palerme : le maréchal de Vivorme la rencontra le 31; il envota une fea lougue soutenue des galères pour connoître leur disposia tion; on lui rapporta que leur flotte, composée de vingt-« sept vaisseaux de guerre, de dix-neuf galères rangées a dans les intervalles et de quatre brûlots, etoit en ba-« taille sur une ligne afant le mole de Paterme à sa gauche, « le fort de Castelmare derrière la ligne, et une grosse

o tour avec les bastions de la ville à sa droite. « Sur cet avis le maréchal de Vivonne fit attaquer le 2 de o juin leur avant-garde par un détachement de neuf vaisa seaux commandes par le marquis de Pretitly (3), et de « sept galères aux ordres des chevaliers de Breteuil (\*) et de « Béthomas, accompagnés de sept brûlots. Ces vaisseaux « et ces galères approchèrent ceux des ennemis à la lona gueur d'un cable, et essuyèrent tout leur feu sans tirer o un coup de canon, jusqu'à ce qu'ayant mouillé dans le a même lieu où étoient leurs ancres, et ayant fait avancer a les brûlots à la tête des galères, ils commencèrent le com- bat avec une si grande vivacité que trois de leurs brùa lots avant aborde et mis le seu à trois des vaisseaux des « ennemis , le reste de leur avant-garde coupa les càbles et alla echouer aux terres les plus proches; le maréchal de Vivonne, pour profiter de l'avantage que lui donnoit ce premier désordre, tomba, avec le gros de la flotte, sur

<sup>(1)</sup> Histoire militaire de Louis VIV, par Quincy, t. I, p. 179, 1 Louis-victor de Rochechouart, marcebal de France. N Antoine Le Tounclier de Breteud, d'abord encyalier ensuite commandeur de Malie, et chef d'escadre des galeres de France. · Elemone de Beaulieu-liethomas, cheva-her de Malte et chef d'escadre des galeres de France.

a le corps de bataille et sur l'arrière-garde des ennemis, a où étoient les amiraux de Hollande et d'Espagne ; le feu « fot grand de part et d'autre, et le combat fut toujours o fort opiniatre; mais deux brûtots de l'armée de France « ayant embrase l'amirat d'Espagne, son vice-amirat et le « contre-amiral furent obligés de couper leurs cables pour « éviter l'embrasement de l'amiral, et le reste des deux « flottes suivit incontinent leur exemple; une partie alla échoner sous Palerme, et l'autre se sauva dans le port: « ceux qui commandoient leurs quatre liculots y mirent le o feu de peur d'etre pris, et quatre autres brodots de la a llotte de France, avant die pousses dans le port par · l'impétuosité du vent, pertirent le feu au vice-amiral a d'Espagne, au contre-amiral de Hollande et à sept autres a vaisseaux qui y étoient échonés l'un sur l'autre. L'incen-« die de ces vaisseaux et des brûlots, et les efforts de la a poudre qui y étoit enfermes, poussant en l'air des pièces u de fer et des parties entières de navire, abimerent la · Reale d'Espagne, la Patronne de Naples et quatre nutres a galères, sans compter un grand numbre d'officiers, de a soldats et de matelots tues et estropies. Le port fut raa vage; plusieurs édifices de Palerme forent ruines : ce fut. a cen un mot, le plus horrible et le plus affreux spectacle a que l'imagination paisse se representer. Les ennemis « perdirent en ce combat sept gros vaisseaux de guerre, a six galères, sent brulots et quelques autres petits bâtimens; sept cents pièces de canon et pres de cinq mille a hommes. Cette victoire, la plus complette qui ait éte remportee sur la mer pendant cette guerre, ne conta • que deux enseignes et tres-peu de soldats : elle fut gaa gnée le 2 juin (1), w

Admilie Nord B. de-thopsee Salle n. 11

363. siene de la ville d'aire juillet 1676).

36% PRISE DE LA VILLE D'AIRE (31 juillet 1676).

Ade die Nord Bode Genesoe Sallene in Par Jean-Reptrste Menres, d'après Vandarmeulen

Le prince d'Orange évitait de livrer bataille et se retirait. Le biof, après le suge de Bouchain, fit envore quelques marches en Flandre, pars il quitta son armée, qu'il laissa sons les ordres du matéchal de Schomberg (1 juulet), a Il avoit fait demotir la citadelle de Lacge et le

<sup>&</sup>quot; Histoire militaire de Louis VII , par Quines , 1,1, p. 508

a château de Huy, de peur que les ennemis ne les atta-· quassent et qu'ils ne lissent avec plus de facilité le sièxe de " Maestricht, que le prince d'Orange sembloit meisurer, » Cette entreprise sur Macstricht n'inquietait pas le Roi; il comanissait la force de cette place qu'il avait conquise en personne, il comunissait la fermete et le courage du marectuel de camp de Calvo, 1., qui la commondait, « Il ne se pressa pas de la seconter, jugeant le si que le marcelist d Humières, qu'il avoit charge de faire le siège d'Aire. auroit pris cette place asses tot pour mettre le marechal de Schomberg, aidé d'une partie des troupes qui étoient sons les ordres de M. d Humieres, en état de marcher a son secours. Aire, l'une des deux seules places qui restoient pour lors à l'Espagne dans le pais d'Artois, est considérable par sa situation; elle est environnée de marais de trois cutés; les fortifications étaient excellentes o du côté qui pouvoit être attaque. Le maréchal d'Una mières, qui fut chargé de cette entreprise, y marcha le a 18 de juillet avec quanze mille lammes, trente pièces de a canon et neuf mortiers " Le marquis de Louvois ' se rendit devant Aire avec a Larmee, Le marechal d'Humières, après l'avon investie. tit attaquer le 21 juillet le fort Saint-François, à la tête des travaux, du côté où la place étoit accessible: et a Lavant emporté le lendemain, il ouvrit la tranchée dea vant la ville. Le marquis de Louvois la fit ensuite foua drover si continuellement de bombes, de carcasses et de

365, PRISE DE LA VILLE ET DU CHATEAU DE L'ESCALCUTTE 8 novembre 1676,

 comps de canon, que les assiègez furent contraints de se a rendre le 31, quoiqu'ils cussent reçu un secours de trois a cents Espaznols. Cette prise fut suivie de celle de Bouro hourg et de quelques forts dans la Flandre (\*).

Par M. Braues on 1836.

Aile de Nord. B.-de-cha asset Salle 6-12.

Après la bataille de Palerme, les Espegnols ne parucent plus à la mer le reste de la guerre, et les Hollandois a n'employèrent leurs vaisseaux qu'au secours de leurs a allus du Nord, et à teuter quelques entreprises dans

a l'Amerique, où ils ne furent pas long-tomps saus oprou-

(1) Jean convent ou François de Calvo, depuis heutetaut general des armers du con : l'histoire militaire de la cer 1/1, par quiocs. (-1, p. 41). (2) l'impous Michael Le fether, ruinestre secretaire detail de la guerre : Histoire de Louis AII, par lamiers, (-1), p. 54).

« ver encore une disgrace presque semblable à cette de « Palerme. Cet éloignement des forces maritimes des Hol-« landois donnant lieu au maréchal de Vivonne d'em-« ployer toutes les troupes du Roy à terre, il prit avant la

a fin de l'année la ville de Merilly dans le pais de Cartena tino, celle de Taormine avec son chateau, on le prince

« Cincinelli, Napolitain, fut blessé et fait prisonnier, et la

a forteresse de Scaletta (Escaleette) (1), »

Escalcette est une place assez forte entre Messine et Taormine, que le duc de Vivonne assiègea en personne malgré la rigueur de la saison extrêmement froide et pluvieuse. Les ennemis s'y defendirent bravement pendant quinze jours; mais enfin, foudroyes de tous côtes par le canon des galères et par une hatterie qu'on avait trouve moven de faire élever sur une montagne extremement haute, ils furent obligés de capituler, et le fort Somte-Placide se rendit aussi le même jour, 8 novembre 1676 (4)

#### 366. PRISE DE CAYENNE (17 décembre 1676).

Arie du Yord. Paradon du Roi. H.-de-chaussec. Par M. Theodore Guns en ....

Les Etats-Généraux avaient essavé d'enlever à la France les colonies d'Amérique; ils espéraient que le grand nombre d'ennemis que le Roi avait en Europe l'empécheraient de s'occuper de la conservation de possessions aussi éloignées, et « dans cette vue ils y avoient a envoyé le vice-amiral Binkes au printemps de cette an-« née, avec ouze vaisseaux de guerre et des troupes avec a lesquels il prit sur les François l'iste de Cavenne avec « assés de facilité, d'autant plus que M. de la Barre ... « qui en étoit gouverneur, étoit pour lors en France, et a qu'il y avoit laissé, pour y commander, le chevalier de a Lezi, son frère, qui cloit fort jenne.

« Le Roy ayant recu la nouvelle de la perte de cette « isle, donna une escadre de six vaisseaux et de trois frè-« gates au comte d'Estrées? qui y fit voile. Y étant arrive « le 17 de décembre, il tit attaquer le lendemain le fort de a cette isle, dans lequel le vice-amiral Binkes, avoit laissé « une garnison hotlandoise. Il l'emporta la nuit du 19 au « 20, par assaut ; le chevalier de Lezi, etant à la tête , y " monta le premier ; en sorte que toute l'isle retourna sons

<sup>(1)</sup> Histoire militaire de Louis VIV, par Quines, t. I., p. 808. (2) Petites conquetes de Louis VIV. 2) Autoine befevre de La Barre, beutenant general des armees du roi. (1) Jean d'Estrees, vice-amiral, depuis marechal de France.

a l'obeissance du Roy, avec la même facilité qu'elle avoit

a éte perdue (f). »

#### 367. combat naval de tabago (27 février 1677).

Par M. Théodore Genta en ....

Atle du Nord Pavillendu IIo

Le comte d'Estrées, après avoir repris l'île de Cayenne, Rade chousse partit le 11 février de la Martinique, avec six vaisséaux et quatre frégates, pour aller chercher la flotte hollandaise. commandée par le vice-amiral Binkes, qui était à l'île de Tabago. Après avoir fait reconnaître le fort et la rade, il choisit le 27 février, jour du mercredt des Cendres, pour faire attaquer le fort par M. Herouard, pendant qu'il occuperait les ennemis à la défense de leurs vaisseaux.

« L'escadre des ennemis, composée de dix vaisseaux de a guerre, d'un brulot et de trois petits bâtimens, etoit a amarée dans un espèce de cui-de sac, où les vaisseaux a du comte d'Estrées ne pouvoient entrer qu'un à un à la " file. Outre le canon qui tiroit de dessus les forts, il y avoit · encore des batteries à fleur d'eau qu'il falloit essuïer pour a entrer dans le port. M. de Gabaret, qui v entra le pre-« mier, alla mouiller à la portée du pistolet des ennemis. « et la blessure dangereuse qu'il reçut en y entrant, ne « l'empecha pas de demeurer sur son pont, et de combattre · jusqu'à fant qu'un second coup de canon l'eut emporté. M de Montortier et le comte de Blenac : le suivirent : o le dernier alla mouiller entre les vaisseaux des conemis et o leurs batteries. Le comte d'Estrées, étant entré dans le meme tems avec le reste de son escadre, commença un des plus furieux combats qui ait jamais été donné sur mer. a Le vaisseau de M. de Lesine, qui fut le premier brûlé, · mit le feu à deux vaisseaux hollandois qui étoient à ses " cotes : deux flûtes, sur lesquelles les conemis, qui n'a-" voient pas eru qu'on pût les venir attaquer dans le port, avoient mis les femmes, les enfans et les nègres qui étoient a dans le fort, furent embrases par les debris entlammes de ces deux vaisseaux ; les hurlemens des femmes et les cris a des enfans, se joignant au bruit effroyable du canon et des u vauscaux que le feu faisoit sauter en l'air, firent que ce « port ne fut rempli que d'horreur et de carnage. Le canon o du vaisseau du comte d'Estrées mit le seu au contre-ami-" ral de Hollande, qu'il avoit abordé, et dont il s'étoit

H stoire militaire de Louis XIV , par Quincy , t. 1. p. 508. 4, Charles de l'outbons, ligutenant general des armees navates du toi.

« rendu mattre. Ce vaisseau sauta en l'air et couvrit de a flammes le vaisseau du comte d'Estrees, auquel le feu a prit incontinent de tous cotés, et, comme il etoit deja a blesse à la tête et a la jambe, et qu'il avoit une partie des a officiers, des matelots et des soldats de son vaisseau tuez « auprès de lui, il ne sauva sa vie, dans ce péril extrême, a qu'à la faveur d'un canot que M. Bertier, garde de la ma-

a rine, out la hardiesse d'aller enlever à la nage, sons l'é-

a peron d'un vaisseau ennemi.

a A peine le comte d'Estrées fut entré dans ce canot, que a les enneues le criblèrent de coups de canon, mais, s'èa tant trouve asses près de terre lorsqu'il coula bas, les maa teluts se jetérent dans l'eau et le portèrent, et ceux de ses a officiers qui étoient avec lui , jusqu'à terre. Quelques Hol-« landois qui étoient au rivage , effrayés de l'horreur du a carnage, et du bruit terrible qu'on entendoit de toutes a parts, se crurent perdus des gu'ils le virent approcher " d'eux, et lui demandérent quartier, quoiqu'ils fussent a bien armés, et que le comte d'Estrées et ceux qui le a suivoient n'oussent aucunes armes.

o Prun autre coté, trois vaisseurx des ennemis, presses a par les frégates et les vaisseaux du roy, furent contraints a de s'alter échoner. Deux valsseaux françois curent un a pareil sort et furent presque entièrement brôlès. Enfin, a après sept heures d'un des plus sanglants combats qu'on a puisse inagmer, le comfe d'Estrees, afant recu avis que a le trop d'acdeur et de précipitation avec laquelle M. He-" rouard avait fait attaquer fe fort, en avoit fall manquer a le succes. Lit retirer ses vaisseaux du port et embarqua

a ses troupes. " Tons les vaisseaux des ennemis furent ou brûles ou

a coules a fond ou échoues, et l'échie qu'ils recurent dans a le combat fut si considérable, qu'ils ne pararent plus à

a la mer, du reste de la guerre, dans les iles de l'Amèri-

que [

## 368. Siége de Valencienars (4 mars 1677)

INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

Tableau de temps.

Les conférences do Nimegue n'avaient encore eu aucun resultat, et la paix semblait plus cloiques que jamais; malgré tous leurs revers de l'année précedente, les albés étaient

" Histoire militaire de Louis WIV, par Quincy, t. I. p. id. 157

l'arue contrair de almesage. 5. 1 ti 25.

parvenus à s'emparer de Philipshourg. Fiers d'avoir mleve à la France ce poste avance qu'elle avant conquis en Allemagne, ils reculaient de jour en jour le terme des negaciations, dans l'espoir de ramener vers eux la fortune. Mais Louis XIV. qui avait compris qu'il n'obtiendrast la paix qu'avec de nouveaux efforts et de nouvelles victores. esuploya l'hiver à faire des preparatifs considérables, puis. avant même que le printemps fut commence, il etonna ses ennemis par la vigueur imprevue de ses attaques sur les Pays-Bas. C'etait la qu'il voulait porter les grands coups . il n'avait dirigé du côté de l'Allemagne que de simples corps d'observation. La prise de Conde et de Bouchain rendait plus facile le siège de Valenciennes. Le Roi en projeta la conquête. Les maréchaux d'Homières et de Luxembourg recurent l'ordre d'entrer en campagne dès le mois de levrier, et de se diriger sur cette ville.

o Cette place, fameuse par les sièges qu'elle avoit sou« tenus, étoit estimée une des plus fortes des Pays-Bas espagnols. Les fortifications en étoient excellentes, et elle
« étoit munie de tout ce qui étoit nécessaire pour une longue résistance. Le marquis de Richebourg (4), frère du
« prince d'Epinoi, en étoit gouverneur; il avoit sons lui
« M. Desprez, officier d'infanterie, le plus experimenté des
troupes du roy d'Espagne. Il avoit doux mille cinq cens
a hommes d'infanterie, Espagnols, Italiens ou Walons, et
a douze cens chevaux de troupes reglées, avec toute la bour« geoisie, qui étoit aguerrie et qui avoit pris les armes foi de

Louis XIV, pour ôter aux cumemis la pensée qu'il vouloit faire quelque entreprise pendant cet hiver, donnait à sa cour des fêtes d'une magnificence extraordinaire; et, dans le moment que toute l'Europe et ses courtisans le croyaient le plus occupé aux plaisirs du carnaval, il n'eut pas plus tôt appris que ses troupes étaient decant Valenciennes, qu'il quitta Saint-Germain et arriva avec beaucoup de diligence devant cette place, le 4 du mois de mars, malgré la rigueur de la saison. Il distribut aussitot des quartiers et prit le sien a Farnas, avec les maréchaux d'Homières et de La Fenillade; le marechal de Schombergeut son quartier à Saint-Sauve, le marechal de Luvenhourg à Annoy, et le marechal de Lorges à Anzin. Le Roi fit faire des ponts sur la rivière pour avoir la communication des quartiers les uns avec les autres, et les o

<sup>(1)</sup> François Philippe de Melan, it Mistoire multaire de Louis VII., par Quincy, 1, 1, p. 320.

visita tons pour connaître leur état. Cependant, la place étant d'une grande étendue, il fit travailler à des lignes de circonvallation, et y occupa ses troupes en attendant que son artillerie fût arrivée. Quoiqu'il y cût beaucoup de neiges et de glaces sur la terre, ce grand prince était continuellement à cheval, et par son exemple apprenait à ses troupes à mépriser les fatigues et les rigueurs de la saison.

Salle dite des

Gardes du corps du Roi. No 103.

irr ctage. Salon ste l'Abondance.

No ma

Partie centrale. 369. SIÉGE DE VALENCIENNES (16 mars 1677).

Esquisso faite sur les lieux, par Antome-Prançois VANDI RMELLEN.

Partie centrale, 370. SIEGE DE VALENCIENNES (16 mars 1677).

LOUIS XIV RANGE SES TROUPES EN BATAILLE POUR L'AT-TAOBE DU CREVIN COUVERT.

Par Antonie-François Vyxor unividas.

371. SIÉGE DE VALENCIENNES (16 mars 1677).

Partie centrale ter mage Salfo de Hillard N 126.

Pur Antonie-Prancois VANDERMELLEN-La tranchée avait été ouverte le 9 mars : les travaux fu-

rent poussés avec une activité si grande que le 15 on était arrivé, malgré le degel et les pluies, au pied du glacis du chemin couvert.

Vauban, qui avait toute la confiance du Roi, conduisait les opérations du siège. L'attaque du chemin couvert fut arretée pour le 16, a Le roi, dit l'autem du siècle de « Louis XIV, tint conseil de guerre pour attaquer les ouo veages du dehors. C'etait l'usage que ces attaques se « fissent toujours pendant la nuit, afin de marcher aux o ennemis sans être aperçu, et d'eparguer le sang du soldat. Vauban proposa de forre l'attaque en plein jour Tous les « marechaux de France se récrièrent contre cette propo-« sition Louvois la condamna Vauban tint ferme, avec la « confiance d'un homme certain de ce qu'il avance..... Le a roi se rendit aux raisons de Vanban, malgré Louvois et « cinq maréchaux de France . 1,. »

372. VALENCIENNES PRISE D'ASSAUT PAR LE ROI (17 mars 1677).

Alle du Midi In clage. Cinterio des Batailles. N. 137

Par M. Jenn ALALX en 1837.

« Sa Majeste (rapporte le comte de Louvigny 2), dans

1 Sircle de Louis VIV, par Voltsire !! Antoine-Charles de Gramont , VI. du nom, depuis duc de Gramont.

une lettre qu'il écrivoit de Valenciennes à son père, le marechal de Gramont 1, sous la date du 17 mars, le jour même de la prise de cette ville) s'est enfin resolucde faire attaquer la contrescarpe le matin, estimant a qu'elle seroit emportée plus facilement et avec moins de perte de jour que de mit, les ennemis ne s'y attendant pas et la chose devant leur paroitre impraticable. II y a eu quatre attaques disposées de la manière que je vais vous dire : les mousquetaires gris par le flanc de l'ouvrage couronné, avant à leur tête la moitié de la compagnie des grenadiers à cheval; les mousquetaires noirs par le flanc de la gauche de l'ouvrage, avant à Jeur tête l'autre moitié des grenadiers à cheval ; le regiment des gardes à la droite de l'ouvrage par la fête . a et le régiment de Picardie à la gauche du même ouvrage par la tête; tous les grenadiers de l'armée à la gauche de la tranchée, pour s'en servir en cas de besoin. Les quatre attaques ont commencé en meme temps, après le signal a qui était neuf coups de canon. L'on a emporté la contres-« carpe sans résistance, puisque tout ce qui étoit dans l'ouvrage couronné a été tué. Quelques fuvards se sont mis dans la demi-lune revêtue; les mousquetaires, grea nadiers et un grand nombre d'officiers sont entrés pèlemele avec eux dans la demi-lune. Les ennemis y ont e encore perdu beaucoup de gens. Ceux qui ont pris le parti de se sauver dans la ville n'ont pas eu un sort plus houreux que leurs confrères; ils y ont été pousses l'épèe dans les reins, et les mêmes mousquetaires et gens que je viens de vous nommer, après avoir fait main-basse partout, sont entres dans le guichet du pâté, et ensuite a ont gagné le rempart de la ville, se sont rendus maitres du canon, et l'out tiré sur les ennemis, après avoir fait une espece de retranchement. Ce que je vous mande est a la vérité, et moi qui le viens de voir, j'ai peine encore à le croire. Cependant rien n'est plus assuré, que le Roy a pris d'assaut, en plein jour, Valenciennes, et en deux heures, étant à vingt pas de la contrescarpe, quand on a commencé à marcher. M. le maréchal de Luxembourg « était de jour ; la Trousse et Saint-Geran, officiers généo raux: les chevaliers de Vendôme (2) et d'Anjou, aides de « camp (du Roy), qui se portent tous fort bien. Bourle-

<sup>1.</sup> Autoine de Gramont, Ille du nom, duc de Gramont. (2) Philippe de Vendome, second fils de Louis, cardinal, duc de Vendôme, et de Laure Maneini, et frère de Louis-Joseph, duc de Vendôme.

« mont(¹) est le seul qui a été tué d'un coup de fauconneau.
« en arrivant à la palissade : Champigni, capitaine aux
« gardes, est blessé : un capitaine de Picardie tué et qua« rante hommes tués ou blessés, tant mousquetaires que
« soldats. Les ennemis ont perdu tout ce qu'il y avoit dans
« les dehors, dont il en est resté plus de six cents sur la
« place. Il y a près de six cents prisonniers. Le comte de
« Saure, cinq colonels, près de douze cents chevaux,
« enfin les bourgeois et la garnison, tous pris à discrétion.
« Voilà ma narration et celle de la matinée qu'a eüe Sa
« Majesté, qui peut être comptée comme une des belles
« qu'elle aura dans sa vie (²). »

La ville, emportée d'assaut, allait être livrée au pillage; Louis XIV s'empressa d'envoyer Louvois pour l'en pré-

server.

## 373. PRISE DE LA VILLE DE CAMBRAI (7 avril 1677).

Par Antoine-François Vandermetten.

Le prince d'Orange (3° avait donné rendez vous à ses troupes à Bendermonde, où il apprit avec un profond étonnement la prise de Valenciennes.

« Le Roy, qui sans perdre de tems voulut mettre ses pro-« jets à exécution, fit un détachement de son armée qui « investit Cambray le 22° de mars, et donna en même « tems un corps d'armée à Monsieur (b) pour faire le siège « de Saint-Omer. Sa Majesté suivit de près le premier de-« tachement, et étant arrivée à Cambray, il visita exacte-« ment les environs de la place, presqu'à la portee du « monsquet. Il fit travailler ses troupes aux lignes de cir-« convallation; et pendant que six mille païsans, qu'il « avoit fait venir de Picardie, faisoient aussi ces lignes qui

« furent achevées le 27, il distribua ses troupes en a différens quartiers.

« Cette ville est située sur l'Escant, qui la traverse d'un « côté; les murailles étoient défendues par de bons bastions « et des demi-lunes; il y a une excellente citadelle sur une « élévation qui commande toute la ville; ses fosses sont « taillés dans le roc; c'est un quarré régulier dont les bas-« tions sont bien revêtus, et toutes les courtines couvertes

2 Henri d'Anglure, marquis de Bourlemont, brigadier general. A Record de pieces d'histoire, etc. par l'abbe Grenet et le P. Desmotels voll III., p. 129, edition de Paris, 1738. (3 Guillaume-Henri de Nassau, depuis Collaume III, roi d'Angleterre, 2) Philippe de France, duc d'Orleans.

is on contrale, is of ige, official des concelaines, is 125. de bonnes demi-lunes. Cette place était défendue par l'om Pedro Savala, qui en était gouverneur; elle etait pourvue de tout ce qui étoit nécessaire pour sa défense.

et avoit une forte garnison.

B. Le Roy fit ouvrir la tranchée dans la nuit du 28 an 29. à

la ville, du cote de la porte Notre-Dame en sa présence;

il fut jour et nuit à cheval pendant le siège, et ilt si bien

que la tranchée fut poussée, malgrela rigueur de la saisen,

a plus de cinq cens pas, saus avoir perdu pré un soldat,

a Le 2 avril, le Roy aiant fait faire, par M. de Vaulan,

a les dispositions pour attaquer les trois demi-lunes en

meme teus, et le signal mant été donné à dix heures du

« soir, elles furent attaquées avec tant de valeur que les

toupes s'emparèrent de deux et sy bigerent; la troiseme

fut mangage. Le Roy tit ensuite attacher le museur au

a troupes s'emparerent de deux et s'y logérent; la troisieme o fut manquee. Le Roy fit ensuite attacher le mineur au o corps de la place, ce qui obligea le gouverneur de demander à capituler. Les ótoges mant été envoies de part et d'autre, le Roy accorda aux assiegés une trève de

a vingt-quatre hours pour se retirer dans la citadelle (1), n

## 37 f. sièce de saint-over (avril 1677).

INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

Pac M. Hapman Levels of Cartin or are let

Tatter constrained

Pendant que le Roi s'emparait avec cette heureuse capidité de Valenciennes et de Cambrai. Monsieur, qu'il avait envoyé devant Saint-Omer, pour en fairo le siège, était arrive sons les mues de cette ville. Après avoir fait investir cette place et lencé ses ligues de cir convallation, il avait déjà commence les opérations du siège par l'attaque du fort aux Vaches, dont il s'etait rendu maire, brsqu'il apprit que le prince d'Orange avait quitte son camp de Dendermonde, et a dirigeait, à la tête d'une armée de trente mille hommes. vers Saint-Omer, pour en faire lever le siège. A la nouvelle de ce mouvement, le Roi s'empressa d'envoyer à son frite ses deux compagnies de monsquetaires, avec plusieurs regiments d'infanterie, qu'il met sous les ordres du marèchal de Luxembourg. Le due d'Orleans, des qu'il ent recu ce renfort, pourvut à la defeuse de ses lignes devant Saint-Omer, et marcha avec décision au-devant de l'ennemi,

# 376. BATAILLE DE CASSEL (11 avril 1677),

" Lo 10 à midy, les deux armées se trouvérent en pré-

« sence auprès du mont Cassel, n'étant séparées que par
 « deux petits ruisseaux, par des liaves vives et par quelques
 « watergans qui environnoient des près et des jardins. Ce
 « même jour M. de Tracy \*) joignitectte armée avec les neuf
 « hataillons que le Roy y avoit envoïés, et qui vinrent d'au-

a tant plus à propos qu'avec ce secours elle étoit encore

« inferieure à celle des ennemis.

a Son Altesse Royale mit ensuite son armée en bataille a sur deux lignes avec un corps de réserve. Sa droite a efoit apuice au mont d'Aphinghen, et sa gauche alloit « jusqu'à l'abbaye de Piennes, dont il venoit de s'emparer. L'aile droite étoit commandée par le maréchal « d'Humières 4), qui avoit sons ses ordres M. de la Cordon- niere et le chevalier de Sourdis (3), maréchaux de camp. « Le maréchal de Luxembourg etoit à l'aile gauche, ajant « sous lui le prince de Soubise (3) et le marquis d'Albret (6). a marechaux de camp. Monsieur se mit au centre avec le « comte du Plessis, », lieutenant général, et le comte de la a Mothe 1, maréchal de camp. L'armée du prince d'Orange a étoit pareillement sur deux lignes. Le comte d'Horn e commandoit l'aile droite, le prince de Nassau l'aile gaua che, et re prince étoit au centre avec le comte de Wala deck (\*). Ce prince, voiant que Monsieur s'étoit rendu 📉 ĸ maître de l'abbaye de Piennes, dégarnit la gauche de son « armée pour fortilier sa droite. S. A. Il vonlant profiter « de ce mouvement, résolut de commencer la bataille. On « peut dire touteslois que les ennemis étoient avantageua sement postez, puisque pour aller à eux il falloit passer • un ruisseau et des haves qui les convroient ; c'est ce qui a fit prendre le parti à Monsieur d'étendre ses troupes sur

<sup>(1)</sup> Henry Bonneau de Tracy, marcehal de camp. (2) Louis de Grevant, Be du nom, due d'Humieres. (2) Erançuis d'Escoubleau, depuis comte de Sourdis et heutenant general des armées du roi (2) François de Roban, leutenant general des armées du roi. (3) Charles Annayleo d'Abret, macechit de camp. (5) Charles Auguste de Chusent, lieutenant general des armées du 101. (3) Charles-Guillaud de La Mothe, marcehal de camp. (4) Christian Louis, general-feld-marcehal dans les armées de l'empereur

a la droite et sur la gauche. Le régiment colonel de dra- gons etoit hors de la ligne à la droite; les deux compaa guies des monsquetaires du Roy et six escadrons de gena darmerie formoient l'aile droite de la premiere ligne .

e faisant dix escadrons. L'aile droite de la seconde ligne o consistoit en la brigade de Monrevel, au nombre de huit a escadrons. Elle avoit à sa droite le regiment de dragons-« Dauphin , hors la ligne; les gardes françoises , les regia mens de Navarre, de Revel de Lionnois, du Royal, et des Vaisseaux, étoient dans le centre de la première ligne. a sontenus des regimens de Fifer, du Bordage, et du Rous-« sillon, qui eto-ent dans le centre de la seconde ligne. La e ganche de la premiere ligne étoit composée des brigades « de cavalero de Gournay et de Bulonde, faisant dix escao drons et alant sa gauche hors la ligne. Le regiment de a Listenoy dragons, et la brigade de Grignan consistant « en dix escadrons, étoient à la seconde ligne de cette aile. « Le corps de reserve étoit forme du regiment de dragous « et de quatre bataillons , et l'artillerie etoit commandée par le marquis de la Fresselhère (1., lieutenant géneral de " l'artillerie (2). »

376. BATAILLE DE CASSEL [11 avril 1677].

Par Antoine-Francois Vanneau 1178.

557. BATABLE DE CASSER (11 avril 1677).

Par M. Hippolyte Licours on com.

378, BATTILLE DE CASSEL (11 avril 1677).

Par W Garrar en 1837, d'après

Le combat commença par la droite où se trouvait le marèchal diffumères ; il fut vifet opiniatre, mais tous les efforts des ennemis étaient dirigés sur le centre, où commandait le duc d'Orléans.

La brigade de Tracy et deux autres bataillons, après a avoir battu l'infanterie qui leur avoit disputé le passagu du ruisseau, furent mises en desordre par la cavalerie des ennemis; mais Monsieur avant fait avancer en difigence quelques bataillons de la seconde ligue, il les mena lui-

(1) François Prezeau, depuis maréchal de camp. (2) Histoire militaire de Louis MF, par Quincy, f. I, p. 535.

Partie centrale,
in Mage
Salle dife des
Valets de pirole
Valets de pirole
Partie centrale

Partin contrale.

R. deschaussers

tealerin

Louis Mil.

tile da Nord It, des hausses, Salle as 67même à la charge pour rétablir le désavantage ; sa préo sence fit renouveler le combat en ce lieu avec tant de chaleur, et,S. A. R. s'y exposa de manière qu'elle recut « deux coups dans ses armes , le chevalier de Lorraine (¹) « fut blessé à ses côtés, le chevalier de Silly, un de ses chambellans, y fut tué, et plusieurs de ses domestiques fu-

« rent blessés assés près de sa personne (\*). »

Le maréchal de Luxembourg, à la gauche de l'armée française, avait été opposé à la droite de l'armée hollandaise. Après avoir emporté l'abbaye de Piennes, il attaqua successivement tous les postes occupés par l'ennemi ; il éprouva une grande résistance , mais il s'en empara après plusieurs charges consécutives; « en sorte que, le centre de « notre armée et l'aile droite poussant de leur côté les « ennemis, le désordre devint si général dans leur armée . qu'il ne fut plus au pouvoir du prince d'Orange, malgré « tous les efforts qu'il fit et les mouvemens qu'il-se donna. « de la rallier, et tout y prit la fuite ; elle abandonna le e champ de bataille, et se retira vers Poperingen. Cette victoire, arrivée le 11 avril, fut complette, et sanglante de la part des ennemis; ils y laissèrent trois mille hommes sur le champ de bataille, et ils curentun si grand nombre de blessés qu'on en trouva huit cens des leurs parmi « les nôtres. De ce nombre étoient soixante officiers ; l'on « out grand soin des uns et des autres. On lour fit quatre mille prisonniers , on leur prit treize pièces de canon , e deux mortiers, quarante-quatre drapeaux, dix-sept etendarts et tous leurs bagages et chariots de vivres (35,00 Le prince de Condé félicita le Roi sur la victoire de Cassel ; il en regut la réponse suivante :

Au camp, devant la citadelle de Cambrai, le 16 avril 1677.

Mon cousin, c'est avec justice que vous me félicitez de
la bataille de Cassel. Si je l'avois gagnée en personne,
je n'en serois pas plus touché, soit pour la grandeur de
l'action, ou pour l'importance de la conjoncture, surtout
pour l'homeur de mon frère : au reste, je ne suis pas
surpris de la joie que vous avez ene en cette occasion. Il
cst natorel que vous sentiez à votre tour ce que vous
avez fait sentir aux autres par de semblables succès (¹).

Jouis - Philippe de Lorraine d'Armagnac, marechal de camp.
iii toire militaire de Louis VIV, par Quincy, t. 1, p. 536 3 Idem 35 moires militaires de Louis VIV, mis en ordre par le general terrestet. I. 1V, p. 117.

379. REDDITION DE LA CITADELLE DE CAMBRAT (18 avril l'artie centrale 1677).

Par M. Marzaisse en 1835, d'après l'esquisse de . Testelin faite sur l'original de Vandermeulen.

R.-de-chaussee Galerie Louis Nuc No. 50.

380. REDDITION DE LA CITADELLE DE CAMBRAI (18 ayril 1677).

> Tableau du temps, par Charles Lebucs et Antonie-François Vannermetella.

Aile du Nord. Realeachaussee Salle ne 13.

 Le Roy étant maître de la ville de Cambray, et la susα pension d'armes que Sa Majesté avoit accordée à la gara nison, étant expirée le 7 avril, il fit ouvrir le soir même la tranchée sur l'esplanade, sans que les assiègez tissent « aucune sortie, s'étant contentez de faire un grand bruit « de mousqueterie et de leur artillerie. Le grand nombre « de troupes qui y étoient entrées, la résolution que les as- siégés avoient pris de tuer leurs chevaux, à l'exception « de dix par compagnie, afin que le fourrage ne manquât « pas,..... auroit dù faire creire que ce siège seroit une entreprise de longue haleine. « Le Roy fit continuer du côté de la campagne les travaux « qui avoient servi pour l'attaque de la ville, et fit jeter dans « la citadelle un si grand nombre de hombes et de cara casses, que le 9, les assiégez furent obligez de se retirer a dans leurs souterrains, où ils étoient les uns sur les autres. « Le 16 le Roy fit seavoir au gouverneur que la mine du basa tion neuf étoit prête à jouer, et qu'il l'avertissoit de pren-« dre ses mesures, afin d≥ ne pas courir le risque de la perte « de sa garnison ; mais comme il répondit qu'il lui restoit eua core trois bastions entiers à un bon retranchement sur « celui qui étoit ouvert, et qu'il prioit Sa Majesté de trouver « bon qu'il fit son devoir jusqu'au bout, on fit jouer la · mine, et les batteries achevèrent pendant le jour d'élargir a la brèche à coups de canon. On fit la disposition des trou-« pes pour y donner l'assaut le lendemain, jour du vena dredy saint : comme le maréchal de la Feuillade (1), qui a étoit chargé de cette action, aila reconnoitre dès la pointe a du jour la brèche, et qu'il ne la trouva pas encore assés « grande, il la fit élargir par un grand feu de canon, qui a l'augmenta en peu d'heures de quarante pieds; ce qui « obligea le gouverneur de faire battre la chamade. La ca-

<sup>(1)</sup> François d'Aubusson, III- du nom, duc de La Feuillade.

a pitulation aïant été signée, la garnison sortit le lende-« main 18, par la brêche avec deux pièces de canon, deux

a mortiers et tous les autres honneurs de la guerre. Le « Roy, qui avoit fait mettre ses troupes en bataille et

« qui étoit présent pour la voir défiler, aborda le carosse

« de don Pedro Zavala, gouverneur, qui avoit été blesse à

a la jambe d'un éclat de grenade, et qui étoit couché dédans. « Il fit son compliment a Sa Majesté, qui lui donna beau-

a coup de louanges sur sa valeur et sur sa fermeté (1). »

Partie centrale, 381, PRISE DE SAINT-DMER (22 avril 1677).

in clage Saile dite des Gardes-du-Corps du Roi.

Esquisso faite sur les fires par Antoine-François \ Annuau ......

382. PRISE DE SAINT-OMER (22 avril 1677).

Aile du Nord. It.- le-chaussee. Salle us 12.

Par M. Pingaus en 1836.

« Après que Monsieur cut demeure assès de tems sur « le champ de hataille pour faire enlever les morts et les a blessez, il retourna devant Saint-Omer pour en achever

a le siège (2), n

Les opérations recommencèrent le 16; le prince diriger les travaux, anima les troupes par sa présence, et des le 19 on s'était déjà emparé du chemin couvert. « Les assieges,

« intimidez par la perte de la bataille de Cassel, battirent la

« chamade, et sortirent le 22 avril par capitulation. Le a prince de Robec (3) y commandoit comme gouverneur gene

« ral de ce qui restoit au Roy d'Espagne dans l'Artois, et k « comte de Saint-Venant, comme gouverneur particulier de

« la place. La reddition de Saint-Omer acheva de rendre 🕊

« Roy entièrement maître de cette province (\*). »

icc elage. Salon de l'Abondance. Va 82.

Pattie centrale. 383. SIÈGE DE FRIBOURG (novembre 1677). Par Antoine-Prançois VASHERUS LAS

384. siège de fribourg (novembre 1677).

Asle du Nord. H.-de-chausser. Salle nº 10.

Par Autoine-François Vanhantical

Le maréchal de Créquy (\*) avait eté nommé pour comman der l'armée d'Allemagne, et s'opposer aux tentatives da du

1. Histoire militoire de Louis VIV. par Quincy, t. 1, p. 248-249. p. 537. Philippe de Montinotency, prince de Roberque militoire de Louis XII. par Quincy, t. 1, p. 338. :- FG. chefort, marquis de Crequy.

Charles de Lorrame (\*). Ce prince, qui avait sous ses ordres une nombreuse armée, voulait rentrer en possession de ses états, et de la penêtrer en France. La possession de Trèves et de Philipsbourg, dont les alliés s'étaient emparés dans les campagnes précèdentes, lui en fournissait les moyens. Trèves et Luvembourg donnaient passagesur la Sarre et sur la Meuse, et Philipsbourg ouvrait les portes de la haute Alsace.

Le duc de Lorraine passa en effet la Sarre et s'avança jusqu'à Metz. Mais le maréchal de Créquy, quoique avec que armée fort inferieure, suivait tous ses mouvements, et, en le harcelant sans cesse et interceptant ses convois, il l'empecha de rien entreprendre. Le prince se porta alors sur la Meuse pour y chercher un passage, et lier ses opérations à celles du prince d'Orange (\*); mais il apprit là que le stathouder, pressé à la fois par les deux armées du maréchal de Luxembourg et du marèchal d'Humières, avait renouce à prendre Charleroi. Informé en même temps que le duc de Saxe-Eisenach (1), qui venuit se joindre à lui à la tête de l'armée des cercles de l'empire, était bloque par le maréchal de Créquy dans une ile du Rhin, il revint précipitamment sur ses pas, et se dirigea sur l'Alsace pour porter secours à son malheureux allié. Mais il n'était plus temps : le duc-Georges " avait capitulé, et s'était engagé par serment à ne plus porter, pendant toute cette année, les armes contre la France. Le duc de Lorraine se trouva alors en face du marechal de Crequy, presque sur le théâtre où, deux ans auparavant, Turenne avait fait la glorieuse campagne qui termina sa vie. Crèquy sembla s'inspirer des exemples de ce grand capitaine, et le 7 octobre il remporta à kochersberg un avantage signalé sur l'armee impériale; puis feignant de vouloir rentrer en Alsace pour y faire biverner ses troupes, il trompa sur ses projets le duc de Lorraine, qui dispersa son armée dans les quartiers où elle devait passer l'hiver.

« Sitôt que le maréchal de Créqui en ent nouvelle, « dit Quincy, il voulut mettre en exécution le projet qu'il « avoit formé de faire le siège de Fribourg sur la fin de la

a campagne, p

Il donna ordre à tous les quartiers de se mettre en marche le 8 octobre pour se rendre aux environs d'Ajeb-

<sup>1)</sup> Charles V, fils de Nicolas-François de Lorraine, duc de Lorraine, et acreu de Charles IV, duc de Lorraine. ? Guillaume-Henri de Nassau, depuis Guillaume III, roi d'Angleterre. (3) Jean-Georges. (4) Jean-Georges, duc de Saxe-Eisenach.

soint, et partit la nuit, suivi du regiment du roi Le 9 il etoit arrivé devant Fribourg, et le 13 l'armée française attaquait « le faubourg de Neubourg, qui fut emporté, « malgré la vigoureuse résistance que firent le marquis de Bade (1), le comte de Fortia et le comte de Kaunitz « qui commandoient les troupes qui le défendoient. On « y établit des batteries pour battre en breche le corps de la place; ce qui obligea le général major Schultz, qui « en étoit gouverneur, de faire battre la chamade le 16 sur « les cinq beures du soir. Il fut arrêté par la capitulation « que la garnison sortiroit de la ville et du château le 27 « au matin, fambour battant, enseignes déplotees, avec « ses bagages, pour être conduite à Rhinfeld. Elle étoit encore de douze cents hommes d'infanterie et de quatre « cents chevaux.

Le marcehal de Créqui après avoir denne tous les ordres nicessaires pour assurer la conquete de Fribourg,
et y avoir laisse pour garnison les deux bataillons d'Orleans, cenx de Plessis-Bellière, de la Percet de Vene dône, et le marquis de Boufflers (\*\* pour y commander,
decampa le 19, et alla repasser le Rhin à Brisac II envoita
consuite fontes les troupes de son armée dans des quartiers d'byver, et finit cette longue campagne aver la
gloire de l'avoir conduite et ferminée d'une mamère
d'igne de M. de Turenne.

a La nouvelle de cette conquête jeta une grande consa ternation à la cour de Vienne. On ne pouvoit comprena dre que ce fussent là les progrès de cette puissante ar a mée que l'Empereur et l'Empire avoient formée avec a tant d'efforts. La France, matresse d'une place si considérable au delà du Rhim, donna à penser aux confédéares, etallarma extremement les princes qui en éloient les a plus à portée (\*). o

385. PRISE DE TABAGO (7 décembre 1677).

Par M. Theodore Gruis en ....

t and Sord Paython In it i It best meses

a Le Roy afant fait équiper une nouvelle escadre de e huit vaisseaux de guerre et de huit moindres bâtimens, a renvoya le comte d'Estrées tenter une seconde fois l'ena treprise de Tabago. Il partit de Brest le 1º d'octobre, et

1 duis-liuffaume les, margrave de Rode. L'auis-François de Bouffiers, afors marcelail de camp, et depuis duc de Bouffers et marcelail de France. (A) Histoire militaire de Louis VIV., par Quincy, 1, 1, p. 6 p. a étant arrivé le 20 à l'isle du Cap Verd, il en fit dès le « lendemain canonner les forts , dont le gouverneur , après a s'être retiré de l'un à l'autre, et fait tirer quelques coups « de canon, se rendit à discrétion avec deux cens hom-« mes qui les gardoient. Le comte d'Estrées fit voile ensuite aux Barbades, où il arriva le 1er de décembre, et y aïant trouvé un secours de la Martinique qui le devoit joindre , il prit la route de Tabago, où il arriva le 7. Il débarqua des le même jour du canon, deux mortiers « et les troupes qu'il avoit destinées à l'attaque du fort : mais les chemins pour y arriver, par le côté où il vou-« loit l'attaquer, n'étant point fraïés, il fut obligé d'ena ploser tout le huitième à passer un bois qu'il falloit « occuper à mesure qu'il avancoit, Lorsqu'il se trouva à a six cens pas du bois, il fit sommer M. Binkes, qui y « commandoit, et qui répondit qu'il étoit en état de se a défendre loug-temps. Il fit commencer les approches, et a mit quelques mortiers en batterie. La troisième bombe a qu'il fit jeter, tomba sur le magasin à poudre, et le fit « sauter aussi bien que M. Binkes qui étoit à table avec a plusieurs officiers; ils furent tous enlevez, à l'exception « de deux. Le comte d'Estrées, profitant de ce bonheur et decette occasion, fit dans le moment attaquer le fort l'épèc à la main et l'emporta: et, comme il avoit fait fermer le a port par une partie de ses vaisseaux , pour empêcher a que ceux des ennemis n'en pussent sortir pendant qu'il attaquoit le fort, il se rendit maître, sans résistance, des a vaisseaux hollandois qui y étoient restez, et reconvra un a de ceux du Roy qui avoit échou : au dernier combat, et a que les Hollandois avoient relevé. « Ce fut par ce dernier avantage que finit l'année 1677 si glorieusement commençõe par le Roy, et si heureuse à la France, pendant tout sou cours, en Flandre, en Aliemagne. α en Catalogne et dans les îles de l'Amérique (°).

386. PRISE DE GAND (12 mars 1678).

Par M. Renot v en 1836. Alle du Nord.

Aile du Nord. R. de-chaussee Salle n. 12.

Le roi d'Angleterre, Charles II, entraîné par l'opinion de ses peuples, venait d'abandonner Louis XIV, et de signer avec les États-Généraux de Hollande (10 janvier 1678) un traité destiné à arracher les Pays-Bas espagnols aux armes françaises. Louis XIV n'en raleutit point ses

(1) Histoire militaire de Louis NIV, par Quincy, t. J. p. 566.

préparatifs pour la campagne de cette année : il les poussa au contraire avec plus de vigueur, et concentra toutes ses forces sur le terrain qu'on lui voulait disputer. Voici comme il s'exprime à ce sujet dans ses instructions à son fils, le grand dauphin (1):

a Les efforts que mes ennemis ligues ensemble, et les

« envieux de ma prospérité vouloient faire contre moi, « m'obligèrent de prendre de grandes précautions; et pour

« commencer je résolus, en finissant la campagne de 1677,

« de n'employer mes forces que dans les lieux où elles

« seroient absolument nécessaires.

« J'avois impatience de commencer la campagne de a 1678, et une grande envie de faire quelque chose d'aussi

« glorieux et de plus utile que ce qui avoit déjà éte fait ;

o mais il n'étoit pas aisé d'y parvenir et de passer l'eclat

« que donnent la prise de trois grandes places (2) et le gain

a d'une bataille (1). J'examinai ce qui étoit faisable, et je

a travaillai à surmonter les difficultés qui se rencontrent

a d'ordinaire dans les grandes choses. Si elles donnent de

a la peine, on en est bien récompensé dans les suites. Un

« cœur bien élevé est difficile à contenter, et ne peut être pleinement satisfait que par la gloire, »

Le Roi partit de Versailles et « se rendit le 4 de mars

" devant Gand, qui avoit été investi des le let du mois. Sa

« Majesté en fit le siège avec une armée de près de quatre-

« vingt mille hommes. Don Francisco Pardo, qui en étoit gouverneur, se mit en état de defense, quoique les tron-

a pes qui composoient sa garnison fussent en petit nombre.

Il commença par l\u00e4cher les \u00e9cluses, qui inond\u00e4rent les en-

a virons de la ville; mais cela n'empécha pas les François

a d'ouvrir la tranchée la nuit du 5 au 6 de mars. Le

« prince d'Harcourt (3), aide de camp du roi, et le sieur de Rubantel (3) furent blessez en cette occasion. La ville se

a rendit au bout de cinq jours, et la citadelle deux jours

a après suivit son exemple [6], n

Partic centrale. 387. PRISE D'YPRES (19 mars 1678). to étage

Salon del'Abondance. X- 92.

Par Antoine-François Vyapenmomay.

1 Mémoires militaires de Louis XII, mis en ordre par le general Grimon d. 1. IV, p. 153 (4). 2) Valenciennes, Cambra et Saint-Omer. V. La bataille de Gassel. (4 Alphanse-Henri-Charles de Louis de Mondatour, ce. (8 Denis Louis de Ruyentet de Mondatour, marcehal de camp. (6) Histoire de Louis AIV, par Limiers, t. II, p. 351.

## 388. PRISE D'YPRES (19 mars 1678).

Par Jean-Baptiste Myarin, d'apres Vandermeulen,

Aile du Noit R. de chauss Salle n 11

« La ville d'Ypres eut bien-tôt le même sort, malgré la « vigoureuse résistance de la garnison. Le Iloi fit ouvrir la 🛪 tranchée le 18 mars, du côté de la citadelle; mais les a pluies ayant fait retarder les travaux, le marquis de « Conflans, qui commandoit dans la place, fit un feu si « continuel aux aproches du canon, qu'il tua beaucoup « de monde; le marquis de Chamilli (\*) fut blessé encette a occasion, et le duc de Villeroi, recut un coup qui lui a emporta quelques boutons de son justaucorps. Ce même e jour le Roi fit ouvrir la tranchée d'un autre côté pour a obliger les assiègez à une diversion, et rendre leur dé-· fense plus foible du côté de la citadelle. Les deux atta-· ques se trouvant avancées jusqu'à quinze pas de la con-« trescarpe , le Roi la fit attaquer. La résistance ne fut pas « grande à la défense de la contrescarpe de la ville ; mais « comme le marquis de Conflans avoit mis tous les officiers « réformez à celle de la citadelle, le combat y fut opiniatre « et sanglant, surfout à l'attaque de la gauche où étoient · les grenadiers à cheval, dont vingt-deux furent tuez, a sans les officiers qui furent ou tuez ou dangereusement « blessez. Enfin la contrescarpe fut emportée, et le gou-« verneur capitula le lendemain à la pointe du jour (%, »

Les négociations de Nimégue, qui semblaient abandonnées, reprirent alors avec plus d'activité. La prise de Gand et d'Ypres avait porté le découragement chez les alliés, et de tous côtés on demandait la paix. Le Roi put alors en dicter les conditions.

Les ambassadeurs des Etats-Généraux à Nimégue eurent « ordre de déclarer à ceux de France qu'ils les acceptoient, « mais qu'ils demandoient seulement dix jours de délay, a au-delà du 10 may, pour porter leurs afficz à faire la même chose, ce qui leur fut accordé. Ils envotèrent sans perdre de temps en Angleterre et à Bruxelles pour d représenter au roy d'Angleterre les raisons qui les « avoient portez à cette résolution, et pour obliger les « Espagnols à embrasser le seul parti qu'ils avoient à a prendre pour sauver le reste des Pals-Bas (5). »

<sup>(1)</sup> Noel Bouton, depuis maréchal de France. (2) François de Neufville, heutenant general des armées du roi, depuis maréchal de France. \*\* Histoire de Louis XIV, par Limiers, t. 11, p. 351. (5) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. 1, p. 387.

(arther emit de 4 - 1420. Sum Sum jolf Abondance - Nagara

(arbe endede 389. PRISE DE LEEWE (4 mai 1678).

Par Antoine-François V UNDERMETLE V.

390. PRISE DE LEEWE (4 mai 1678).

Aste da Naca. L-de-chansa e Soite to 41 Par Jean-Haptiste Maurin , d'après Vandermeulen.

Avant la fin de la guerre, « le comte de Calvo (!) qui coma mandoit dans Maestricht, fit le projet de surprendre « Leaw, où il étoit informé qu'il n'y avoit que six cens « hommes de garnison; elle est située entre Liège, « Mastricht et Louvain. Elle avoit une citadelle de quatre « hastions de terre fraisée et palissadée; elle étoit environ-« n'e d'un fossé de douze pieds de profondeur, et dont on « ne pouvoit approcher que pieds de profondeur, et dont on « d'éfendue par une barrière et un bon retranchement; le « reste étant environné d'eau (\*).»

Le comte de Calvo chargea de cette entreprise La Bretèche, colonel de dragons. La citadelle fut d'abord enlevée

par surprise dans la muit du 3 au 4 mai.

a Pendant ce temps-la Dom Hermandez, gouverneur de la place, assembloit le reste de la garnison sur l'esplace nade, entre la ville et le château, pour marcher au o secours de ceux qui étoient attaques; mais le canon de a la citadelle, que les François pointerent contre la ville, le a fit retirer dans la grande église, ou il fut contraint peu d'heures après, de se rendre prisonnier de guerre, avec quatre ceus soldats et trente-enq officiers qui s'y étorent a renfermés avec lui. Ce fut par une action si hardie et si « heureusement conduite, que la prise d'une place, qui par « sa situation paroissoit imprenable, ne conta que vingt e soldats et une noit de tems (†). » « « Il y eut trois traités a dit les president llemante: l'un outre la France et la

Enfin la paix se fit à Nimègue, « Il y eut trois traités e dit le président Henault: l'un entre la France et la « Hollande, signé le 10 août; le second avec l'Espagne, « signé le 17 septembre; et le troisième avec l'empereur « et l'Empire, à la réserve de l'électeur de Brandebourg « et de quelques autres princes. Ce qu'il y a de remaraquelle dans le traité signe avec les Hollandois, aux- « quels ou rendit Maestricht, c'est qu'après avoir éte

<sup>11,</sup> foan Sauveur de l'alvo, lieutenant genéral des atmées du rot. [2. Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy 2 1, 1, p. 289, [5] Ibid, p. 282.

- a l'unique objet de la guerre de 1672, ils furent les seuls
- a a qui tont fut rendu. Par le traité conclu avec l'Esa pagne, il fut convenu que la Franche-Comté resteroit
- « in Roy, ainsi que les villes de Valenciennes, Condé,
- a Bouchain Cambray, Aire, Saint-Omer, Ypres, Warvick, a Varneton, Poperingne, Bailleuil, Cassel, Menin, Bayay.
- a Maubruge et Charlemont ... La base du traité avie
- a l'Empereur, qui ne fut signé que le 4 fevrier 1679, fut

a celui de Munster 🤼 »

#### 391. COMBAT DE CIHO (1681).

Par M. Theodore Grois en ...

Arle do Nord. Pavillou in Ruij

En l'aunée 1681 la marine française remporta un avan- il de chaisser large sur les pirates de la Mediterrance,

a Les Tripolais continuant à pirater sur les cotes de Pron vence . M. du Quesne , qui commandoit un escadre du

- a Roy dans la Mediterrance, canonna et coula a fund un
- a grand nombre de vaisseaux de Tripoli, dans le port de
- u Chio, et endommagea consulerablement le chateau, qui u est de la domination du Grand-Seigneur 9, u

### 392, LOUIS DE FRANCE, DI C DE BOURGOGNE, EST PRESENTI. AU ROI [août 1682].

Par Antolno Dier vers 1690. Partir controlog

Aussitét après la signature du traite de Nimegue, les Saturdates en néguerations avaient été reprises pour le marioge du grand dauphin avec la princesse Anne-Marie-Unistine, fule de l'electeur de Baviere. Ce mariage fut celebre le 8 mars 1680, dans l'eglese cathédrale de Chalons. La princesse apportant pour dot six places fortes enlevces à son pare par

l'electeur palatin, que celui-ci refusa de rendre, et dont Louis XIV fut force de se saisir par les armes. Le duc de Bourgogne, fils aine du grand Dauphin, naquit le 6 août 1682, et fut nomme Louis, Survant l'usage,

il fut presente au Roi aussitôt après sa naissance

C'était la contonne que les princes du sang recussent la croix de l'ordre du Saint-Esprit et le cordon bleu en venant au monde. Le Roi voulut recevoir le duc de Bourgogne avec les mêmes cérémonies qui avaient été observees à la maissance du grand. Dauphin « Sa Majeste nomma

(1) Abrigd chronalogique de l'histatre de France. (3) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. 1, p. 676,

a lours côtes une armée navale, pour leur apprendre que a la protection d'Espagne ne pouvoit les mettre à convert de sou ressentiment. Le marquis de Seignelai 1), secrétairea d'etat, s'embargua sur la flotte commandée par le mara quis du Quesne, lieutenant général, et arriva devant Gènes le 17 de mai. Le lendemain il exposa aux sénateurs a députez pour le complimenter, les sujets que le Roi prè-« tendoit avoir de se plaindre de leur conduite , et leur dé-« clara que, «'ils ne le désarmoient par leur soumission, ils a alloient sentir les effets de sa colère. Les Genois, pour « toute reponse, firent une décharge générale de toute e leur artiflerie sur la flotte de France. Les Franceis irri-« tex jetérent aussitôt dans Gènes une quantité de boin-· bes qui causèrent un désordre affreux. L'embrasement. « joint aux cris des habitans, fit espèrer au marquis de « Seignelai que ce châtiment les auroit rendus plus traia tables. Il envoya les sommer encore de donner au Roi « la satisfaction qu'il avoit demandée. Mais ils persistèrent a dans leur résolution. Les galiotes recommencerent à « tirer. On fit une descente au faubourg de Saint-Pierrea d'Arène, et on réduisit en cendres une partie des ma-« gnilique» palais dont il étoit composé. " Les Génois, dans la crainte d'un second hombarde-

a ment, curent recours au Pape (\*), pour Occhir par son a entremise la colère du Roi. Sa Majesté déféra à la e prière du pontife, et promit de leur pardonner, pourvu « que le Boge 1, accompagné de quatre senateurs, vint a faire des excuses de la part de sa république. Quelque a répugnance qu'enssent les Génois à subir une loi si

a humiliante, il fallut obeir, 1). o

## 396. PRISE DE LUXEMBOURG (3 juin 1684).

Partie ertetenlei

Por Antoine-Feangois Veybraureten, Sallede Hillard

# 396. PRISE DE LEVEMBOURG '3 juin 1684).

Pur Antome-François Vanduntet : La. Partie centrale.

Le traité de Nimègue avait agrandi la France et porté à Selon de Marc son plus haut point la gloire de Louis XIV. Le Roi cependant songeait à d'autres conquêtes qui lui restaient à accom-

11 Jean-Baptiste Colbert. F Innocent 31 (Benott-Odescalchi). 3) Prancois-Marie Imperiali. (\* Histoire de Louis XIV., par Limiers, t. 11.p. 428. plir, non plus par les armes, mais en vettu des vieilles mavimes du droit feodal. Une charabre rogale de reunion fut adjointe au parlement de Melt, en meme temps qu'un conceil souver ion d'Alvice, etabli a Brusach, pou adauger a la commone tous les terr tuires relevant autrefois des fießnauvellement comquis. C'est ainsi que fa ville imperiale de Strasbeurg, la principante de Montbekard, surretrack, etc., turent judicurrement attributes i la France Elemente temps Louis XIV reclamant du roi d'Espagne la vine d'Alost, en Fluidre, ou tout au min- en coloning celle de l'uxerahourg; et, comme les chimet de Midend revisiale a sondenamiles, il fresidat de se faire justice mi- un me

Le 31 a art, le baron d'Asfeid à s'etaid cen fa a Bruxelles, et avait des lare, au nom de Louis XIV, au marquis de tarma, gouverneur general des Pays-Bas, qu'eles troupes fron aixes y allaient entrir pour y subsister propea ce que la cour de Ma frid oùt satisfait aux demandes de Roi

Cette de licateur et le commencement des hustifites nayant poi la faire obtenir set sin fain, il resont d'ouverr la compagne par que estimal estat qui forterait entin le la compagne la faire destat ses partes reviennaments.

Le Box portit de Versilles an commencement du conficient, et se revolt à Courle, ou il treus i une araite de distribution, pour oppostr à celle

· que le ten il Espache anual, il empagne aver ses tron-

s per beliande des que les Provinces-l'unes les avenent

e former, la llor avait dessem de fra asserve, par le e marvel de treger l'arren be re places soon fortes

e de l'Eur que On est que se partes un surve pour desembler

· Indice qualitations on a color graphe entraprise, el

e pour emperier que les III for le person essent e par les ser urs qu'ils peurs est e mor et le soret fuit

es la nelsersie percetti nis e fal musin sans que les

e commune s v fascet attemptes

 In tille de la volle og est helse ser un roeg la riture a Visital europe de production operation.

education of his house of recommend

e reaffer, had a sittle on many one of de def-

e in a firefer of tarina if its in a quatre

a first and buller done to be a present on the burne beauty

o qui del tres and mbe contract la part - qui e gande le contract de la riviere. Il s

At his house, acceptance or de letagran, as diques marechal de cope. Pera los li Bases have, marques de Unique

« a devant les bastions des contre-gardes et des demies lunes « taillées aussi dans le roe, et au devant de ces ouvrages « sont deux chemins couverts, deux glacis et quatre re« doutes de maçonnerie dans les angles saillans de la con« trescarpe, qui deffendent le premier de ces chemins cou« verts. On ne peut attaquer la place que par cette tête où 
« cet la porte neuve du côté du septentrion, vers l'endroit 
« où la rivière commence à quitter la ville. On trouve un 
« chemin creux par lequel on peut approcher près de la 
« contrescarpe, et ce fut par cet endroit qu'on ouvrit la 
« tranchée. Cette place, commandée par le prince de Chi« may (1), avoit pour lors une forte garnison, et étoit 
« munie de tout ce qui étoit nécessaire pour faire une 
« forte résistance (2). »

Les opérations du siège commencèrent le 29 avril; elles furent dirigées par Vauban, et les attaques conduites avec autant d'activité que de persévérance par le maréchal de Créqui. Les assiégés tirent une vigoureuse résistance; mais la brèche étant devenue praticable, la garnison se rendit par capitulation, après vingt-cinq jours de tranchée ouverte.

- « Les principaux articles de la capitulation, étoient « que la garnison sortiroit par la brèche avec armes « et bagages, tambours battans, enseignes déployées, « avec quatre pièces de canon, un mortier et les muni-« tions, à raison de six coups par pièce; qu'on leur four-« niroit des chevaux pour l'artillerie, outre trois cens pour « les bagages et les blessez, et qu'on donneroit des vivres « à la garnison pour cinq jours.
- « Elle sortit le 7 en vertu de la capitulation : elle étoit « encore d'environ treize cens hommes de pied, la plu-« part Espagnols ou Walons, et, de plus, de cinq cens « chevaux croates ou dragons. Les troupes du Roy entrè-« rent en même temps dans la place, et M. le marquis de « Lambert (° fut nommé pour v commander (°). »

Enfin, le cabinet de Madrid, à la sollicitation des États-Généraux, fit droit aux demandes du Roi. Il accepta le traité de Ratisbonne, qui fut signé le 10 août entre la France et l'Espagne, et le 16 entre la France et l'Empereur. En vertu de ce traité, Luxembourg resta à la France.

<sup>(1)</sup> Ernest-Dominique de Ligne, dur d'Aremberg, courte de Beaumont, etc. (2) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, l. II., p. 53-54. (3) Henri de Lambert, lieutemant général des armées du roi. (3) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. II, p. 84.

397. COMBAT D'UN VAISSEAU FRANÇAIS CONTRE TRENTE-CINQ GALÈRES D'ESPAGNE (168%).

Arle du Nord. Pavellon du Hoi. Jode-chaussée. Par M. Theodore Grory en 1839.

Avant la conclusion de ce traité, un glorieux fait d'armes était venu relever encore l'éclat des armees françaises sur mer:

« M. de Relingue 4), commandant un vaisseau du Roy « dans la Mediterranée, fut rencontré et attaqué pendant « un calme par trente-cinq galères d'Espagne : il se def-« fendit avec tant de valeur, qu'après en avoir desemparé « plusieurs, il leur donna la chasse et poursuivit ensuite « sa route (\*). »

398. LA SALLE DÉCOUVRE LA LOUISIANE. (1685).

Par M. Théodore Gubis en . . .

Adeniu Nord Paythin du Kor. Leile-Thanbeet.

La marine française, déjà illustrée depuis plusieurs aunées par tant d'éclatants succès, y joiguit, en 1684, l'honneur d'une importante decouverte. Robert de La Salle, voyageur français, était né a Rouen. Il se cendit au Canada vers 1670, pour chercher fortune ou se distinguer par quelque entreprise honorable. Là le voyage du pere Marquette au Mississipi lui inspira l'idée de chercher, en remontant ce fleuve, un passage au Japon on à la Chine par le nord du Canada II revint en France, où Seguelay, qui venait de succeder à Colbert, son pere, dans le ministère de la marine, gouta les projets de La Salle, et lui fit obtenir des lettres de noblesse aver des pouvoirs fort étendus ; our le commerce et les nouvelles découvertes qu'il pourrait faire. Après avoir parcouru le Mississipi depuis son embouchure jusqu'à la riviere des Illimois, il vint rendre compte de son expedition au ministre qui l'avait envoyé, « Seignelay apa prouva son plan de reconnaître par mer l'embouchure « du Mississipi et d'y former un établissement, et le char-« gea des préparatifs. Sa commission le nommait comman-« dant de l'expédition. Quatre hatiments de différentes a grandeurs furent armés à Rochefort; deux cent quatrea vingts personnes y furent embarquees. La petite escadre " partit le 24 juillet 1684, » Après quelques dissensions entre les chefs de l'entre-

(1) Ferdinand, courte de Retingue, depuis hentenant genéral des armées navales du rol. 3 Histoire militaire de Louis AII, par Quincy, 6, 11, p. 85, (5) Jacques Marquette, de la compagnie de Jésus.

prise, et la perte d'un navire chargé de munitions, la Salle parvint heureusement à doubler le cap Saint-Autoine, pointe occidentale de Cuba, et le 28 décembre on deconvrit les terres de la Floride. En cherchant à l'ouest l'embouchure du Mississipi, il vint mouiller à cent lieues de la , dans la bare de Saint-Bernard, où une belle rivière terminait son cours. La Salle, s'imaginant que ce pouvait etre un des bras du Mississipi, résolut de le remonter: c'était le Rio Colorado, qui vient d'un côté opposé. Un navire se perdit avec une partie des provisions; les sauvages en pillèrent un autre, enlevèrent et tuérent plusieurs Français. Tous ces malheurs rebuterent une partie de ceux qui s'étaient engages dans cette expedition, et le 15 mars la principale frégate reprit la route de France. Reste seul avec deux cent singt hommes, La Salle ne se rebuta pas, fit jeter les fondements d'un fort a l'embouchure de la rivière, chargea Joutel, son compatriote, de l'achever, et voulut remonter le fleuve aussi loin qu'il pourrait (1 . Il découvrit un beau pays, où il batit un second fort; le premier fut abandonne, et le nouveau fut achevé au mois d'octobre. Jusqu'en 1687 il fit trois voyages. Il marchait vers l'est et commencait à entrer dans un pays plus peuplé, lorsque trois scélérats de sa troupe, qui avaient dejà assassiné son neveu, le tuerent pendant qu'il faisait une reconnaissance avec un recollet et un chasseur. a Telle fut, dit le P. Charlevoix, a la fin tragique d'un homme à qui la France doit la décou-

verte d'un des plus beaux pays du nouveau monde (²).

399. REPARATION FAITE AU ROI PAR LE DOGE DE GÈNES, FRANÇOIS-MARIE IMPERIALI 1" mai 1685 ...

> Par tlande Guy Hatti, en 2690, l'artic centrale for establis

> > V 10 :

Salon du Grand Les Génois, après avoir éprouvé combien il leur en avoit coûté pour avoir en le malheur de déplaire au Roy,

mirent tout en usage pour appaiser la colère de Sa Majesté. a 11- firent agir auprès du Pape pour y parvenir, et le nonce

qui étoit en France ent ordre de sollierter est accommode-

ment. Le Roy, voyant qu'ils se mettoient à la raison, lui prescrivit la satisfaction dont il vouloit bien se contenter.

a que les Génois acceptèrent. Ils envoyètent pour cet effet

« un pouvoir au marquis de Marini, envoyé de la Republi-

🤫 Il existe encore a l'embouchure du Mississipi une balise, destince a marquer le passage des bâtiments, que l'on dit avoir ele placer par La Salle , Biographie unicerselle, t. XL, p. 177. a que en France, pour signer un traité sur les articles que a le nonce leur avoit communiquez. Le Roy nomma M. de Croises (1) pour y travailles (2)

« Croissy (¹) pour y travailler (²). »
On régla les articles du traité qui furent signés à Paris, le 12 février 1685, et il fut arrêté que « le doge « pour lors en charge, et quatre sénateurs, se rendroient « au commencement de cette année à Marseille, d'où ils « viendroient au lieu où seroit Sa Majesté; qu'ils seroient « admis à son audience, revêtus de leurs habits de céré-« monies; que le doge, portant la parole au nom de la « République, témoigneroit l'extrême regret qu'elle avoit « d'avoir déplu à Sa Majesté; qu'ils employeroient les expressions les plus soumises et les plus respectueuses et « qui marqueroient mieux le désir sincère qu'elle avoit de « miériter à l'avenir la bienveillance de Sa Majesté.

« Quelque tems après le doge partit de Génes avec quatre « sénateurs et huit gentilshommes camarades, que le sé-

« nat avoit nommez pour l'accompagner.

Als passèrent par les états du thic de Savoye (a) et arri vèrent à Lyon, d'où ils se rendirent à Paris incognito
 pour faire préparer leurs équipages, afin de représenter
 toute la République, et de donner plus d'éclat à la sou-

« mission qu'ils devoient faire.

« Leurs èquipages étant en état, et le jour marqué pour paroître devant le Roy, à seavoir le premier de may. « M. de Bonneuil, introducteur des ambassadeurs, alla « prendre le doge dans les carrosses du Roy à Paris , les-« queis furent suivis par ceux du doge, qui étoient au nombre de trois des plus magnifiques qu'on cut encore « vus , et de quantité d'autres pour sa suite. Il avoit douze pages et soixante et dix valets de pied avec une magniti-« que livrée chargée de gallons d'or avec des agremens bleus, et cent gentilshommes qui marchoient apres les « gentilshommes camarades. Le Doge paroissoit ensuite , « ayant un sénateur à sa droite et M. de Bonneuil à sa « gauche, suivi des trois autres sénateurs. M. le maréchal de Duras (?) le reçut à l'entrée de la salle des gardes et
 le conduisit au trône du Roy, qui étoit au bout de la « grande gallerie et d'une magnificence extraordinaire. Monseigneur étoit à la droite de Sa Majesté et Monsieur

Charles Colbert, marquis de Groissy, ministre et sceretaire d'état. fristoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. H., p. 95-69 Victor vin dec II, dépuis roi de Sardaigue, (5, Jacques-Heari de Durfort, duc de cottas.

à sa gauche; tous les princes et grands du royaume
étoient aux environs. Le doge avoit une robe de velours
cramoisi avec des ailerons; son bonnet étoit de même
étoffe, à quatre cotez aboutissant à une houpe de meme
couleur, et une come par devant; il avoit une fraise
fort petite; l'habit des quatre senateurs etoit de velours
noir et de même façon.

« Dès que le doge cut apercu le Roy, il se découvrit; il « avança quelques pas et fit deux profondes réverences. « Le Roy se leva, ots un peu son chapeau et lui fit signe » de la main de s'approcher. Le doge monta ensuite sur » le premier degré du trône, et fit une truisieure reve- « rence aussi bien que les quatre sénateurs. Il se couvrit

• ensuite; les princes en firent de même et les quatre se-

a nateurs demeurérent découverts 1 . a

Le discours du doze fut dans les termes les plus respectueux et les plus soumis, et s'humilia jusqu'à implorer le pardon du roi pour la republique dont itétait le chef; al. aua dience finite, ajoute Quincy, le Roy en saluant le deze - baissa son chapeau plus qu'il n'avoit fait borsqu'il était a arrive, et le doze fit trois profondes reverences en seretia rant, et ne se couvrit que quand il ne fut pous vu do Roy a Le 26 il ent son audience de couge avec les cérememies accontumes, et le Roy lui envoya son portrait enrein de diamans, et deux picces de tapis-ries rehoussees d'or, de la manufacture des Gobelius; il envoya aussi a chacun des senateurs son portrait curichi de diaamans, et une pière de tapisserie de même (2), »

## 500. BOMBARDEMENT DE TRIPOLI (22 juin 1685).

Par M. Theodore General

Les corsaires de Tripuli malgré la paix que le Roy,
leur avoit accorde dans l'année 1680, avoient foit des courses sur les vaisseaux marchands sujets du Bay, dont ils avoient enlevé quelques-uns, ce qui contraignit Sa Majesté de faire quelque armement cette année pour les a chatier et les obliger à demander la paix, à rembre les esclaves chrétiens, et à réparer le tort qu'ils avoient fait a aves sujets.

o La flotte destince pour cette expédition étoit commande par M. le marcchal d'Estrees (2), vice-amiral Elle partit le 17 de juin de l'île de Lampedouxe, et acriva le 19

Hestnire militaire de Louis MI . par Comey, t. 11, p. 97. 4. Idem, p. 99. J. Jean d'Estrees, coute d'Estrees.

a devant Tripoli, où le marquis d'Amfreville (\*) croisoit a avec M. de Nesmont

Après quelques jours passès en préparatifs, « M. de « Tourville <sup>15</sup> qui commandoit l'attaque, fit poster les bâ-« timentsarmez à l'entrée du port, pour empecher les entreprises des ennemis; et les galiotes à bombes, étant à « l'endroit marqué, commencèrent à tirer des bombes

« dans la ville le 22 juin , vers dix heures du soir, »

Le 23 M. le marcebal d'Estrees fit sonder les approches de la ville, et reconnaître l'écueil le plus voisin, afin de voir s'il y aurait assez de terre pour y dresser une batterie, d'où l'on put ruiner la place et les forteresses. M. de Landonillet et M. de Pointy, avec rinq chaloupes armées, s'acquitterent de cette perilleuse commission sous le canon de rennemi. Quelques bombes tomberent dans la ville tandis que le peuple etoit assemb e, et tuèrent environ trente hommes; ce fraces fit pousser des eris epouvantables.

Les Tripolitains, deconcertés par l'ellet des hombes et par l'intrepidité de ceux qui, en plein jour, et malgré un feu continuel, avaient aborde à un endroit dont ils se cro-vaient entièrement les maitres, envoyèrent Triek, ancien bev d'Alger, dont il avait éte chasse deux ans auparavant, demander la paix de la part du divan de Tripoli. M. Reymond, major de l'armec, et M. Delacroix, interprète, se rendirent avec lui chez le bey le 25, pour lui porter les cenditions. Les principales étaient le pavement de deux cent mille écus pour le dedommagement des prises qu'ils avaient faites sur les marchands français, et la delivrance de tons les esclaves chretiens pris sous la bannière de Françe. La somme à payer fut reduite à cinq cent mille livres, et dix des principaux de l'rinoli furent donnes en otage.

Comme les Tripolitains éludaient le pavement de la somme convenue, les galiotes à bombes se rapprochèrent de la ville; cette disposition les effraya, et le bey, voyant qu'un allait recommencer, imposa une taxe e, fit couper la

tête à quatre récalcitrants des plus riches.

Le 27 ils apporterent une partie de l'argent dont on
etoit convenu; ils rendirent aussi un vaisseau marchand
de Marseille qu'ils avoient pris quelques jours auparant vant. Ils eurent jusqu'au 9 de juillet a fournir le reste de
la somme, soit en argent ou un marchandises. M. d'Estrèes

François-Davy, capitalne de vaisecau, depuis licutenant général des armées navales du roi. Affire Hilamon de Costrume, conte de Taurville, alors hentenant general des armées navales du roi, et depuis marechal de france.

a envova son secrétaire au bey, qui, de son côté, lui

a envoya un chaoux pour ratifier la paix.

" Il y eut plusieurs maisons abattués par le bombardement, et trois cens personnes de tuées. Ils demandèrent

un consul de la nation française, et M. le marèchal

d'Estrées, en nomma un en attendant les ordres de la a cour. C'est ainsi que finit l'affaire de Tripoli et que le

Roy mit à la raison ces corsaires (1). »

### 601. SOUMISSION DE TUNIS (1685).

Par M. Théodore Gubin en .... Atle du Nord.

Aile du Nord

B. de chausses

" Après cette expédition, le maréchal d'Estrées sit voile R de chaussés à Tunis, et obligea les corsaires de ce pais à rendre tous

les esclaves chretiens qu'ils avoient pris sur les Francois;

a il les contraignit de demander la paix et de payer au Roy

les frais de l'armement (\*). »

### 102. BOMBARDEMENT D'ALGER PAR LE MARÉCHAL p'estres (1er juillet 1688).

Par M. Theodore Guner en 1839

a Les Algériens, qui vivoient toujours de piraterie, a malgré les chatimens qu'ils en avoient regus de la France,

 avant encore enlevé cette année quelques vaisseaux mar-chands françois, le Roy fut obligé, pour les reprimer, de

mettre en mer une escadre dont il donna le commandement au maréchal d'Estrées. Il fit voile vers Alger dans

a le mois de jum, et il y arriva sur la fin de ce mois; il fut

quelques jours à faire les preparatifs nécessaires pour

bombarder cette ville, et il ne discontinua point d'y jeter des hombes depuis le 1er de juillet jusqu'au 16. On en

jetta près de dix mille, qui bouleversérent tellement cette

ville, qu'il n'y resta pas une maison entière; on coula à fonds einq vaisseaux de ces corsaires dans leur port, et on

en brûla un (4). n

## 403. PRISE DE PHILIPSBOURG (29 octobre 1688).

Par M. RENOUX en 1836.

Le prince d'Orange , 11, toujours ardent à susciter des ennequis a la France, avait provoqué des l'année 1686 l'alliance

Aile du Nordi R -de chaussét Salle n - 12.

(1) Hastoire militaire de Louis XIV, par Quiney, t. 11, p. 29-104. 7 Idem., p. 104. (3 Idem., p. 147. 4 buillaume-Henri de Nassau, Guillaume III., roi d'Angleterre).

connue sons le nom de Lique d'Augsbourg, entre l'Empereur 18, les principaux états de l'Empire, l'Espagne, les Provinces-Unies, la Suede et le due de Savoie, à l'effet de maintenir les traités de Westphalie, de Nimégue et de Ratisbonno, contre les entreprises de Louis XIV. Le Roi, instruit de cette ligua, ne negligea rien pour la dissaudre; mais, voyant que le prince d'Orange continuait ses armements, et que l'Empereur se préparait à attaquer la France. il résolut de prévenir ses ennemis aussitot qu'il pourrait trouver un prétexte, et de prétexte ne tarda pas à s'offrir. La succession de l'électeur Palatin ?, frère de la duchesse d'Orléans, deuxième femme de Monsieur, venait de s'ouvrir. On refusa de reconnaître les droits de cette princesso à l'heritage du Palatinat. En même temps l'election irregulière du prince Joseph-Clement de Bavière à l'orcheveche de Cologne, au prejudice du prince de Furstemberg, devoué à la France, avait été approuvée par le pape Innocent XI . , ennemi de Louis XIV et secrétement d'accord avec les puissances signataires de la ligue d'Augsbourg; et par suite l'Empereur avait accordé l'investiture.

Dans l'état où se trouvaient les choses, ces deux griefs furent plus que suffisants pour motiver la guerre, et pendant que de tous côtés on publiait des manifestes, Louis XIV fit marcher ses armées. Il savait que l'Empereur, qui venait de terminer la guerre contre les Tures, avait l'intention d'envoyer ses truipes et celles de l'Empire sur le libin, pour penétrer ensuite en France. Il resolut de le prévenir et de rendre au royaume le boulevard de Philipsbourg, qu'il avait perda dans la guerre precedente. Cent mille hommes sous les ordres du grand dauphin, marchèrent

sur l'Allemagne.

«Le moréchal duc de Duras à commanda sous le prince, a dont les autre conseillers étoient M. de Catinat à lieua tenant général Vauhan à Chambat, pour certains details a militaires, et Saint Pounage à pour les affaires adminisa tratives. Le dauphin, parti de Versailles le 25 septema bre, arriva au camp devant Philipsbourg le 6 octobre.
« En l'attendant on avoit pristontes les mesures relatives au 
« siège, et attaqué le fort du Rhin dès le 3 au soir. Mais

<sup>(</sup>i) Lespold, roi de lleugue et de Bohème. (F Charles, due de Bavière, decide de le farache de Sumuerem. (§ Benoit Odeschalen.) La ques lleuri de Durfort. § Nicolas de Calmat, depuis merchal de France. § Schastion I e Prestre, seament de Vauban, beutenant general des armées du roi, depuis morechal de France. Thaibert Celbert, marquis de Sant-Podange, secretaire du cabinet du roi.

on ouvrit en sa presence la tranchée de la principale attaque, la muit du 10 au 11 octobre. Il montra beaucoup de sang-froid, voulant tout voir par lui-même, et s'exposant au feu sans avoir Fair d'y prendre garde. Le comte de Stahremberg '), qui défendait Philipshourg, a capitula le 30 octobre, et sortit de la place le fer no-vembre (F), p

#### 404. PRISE DE MAXHEIM (10 novembre 1688).

Par M. PINGRET en 1837.

Affe du Nord. R.-de-chausses Solle no 12.

a Mouseigneur ne se contenta pas de cetto conquête; et a quoque la saison fut fort avancée, il voulut exécuter les ordres qu'il avoitrecus de Sa Majesté pour faire faire justice à Madame des droits qu'elle avoit sur Manheim et sur « Brankendal, comme étant fiefsappartemansaux successions des electores palatins. Il partit de Philipsbourg le 2 novembre, et arriva de vant Manheim le 5. Il Pavoit fait investir de Fantre côté du Nekre, par le baron de Monelar (\*); et le marquis de Joyeuse (\*) avoit fait l'investiture de ce cotésci. « Cette place étoit fortifiée très régulièrement, et situee dans un lieu fort avantageux, à scavoir dans le confluens du Nekre et du Rhin, quatre lieues ac-dessous d'Heidelle lerg. C'étoit une ville nouvelle que l'électeur palatin (\*), per de Madame, avoit fait bâtir pour servir de retraite aux protestaus (\*). »

Les trasmix du siège furent aussitét commencés : on ouvrit la tranchée le 8 minumbre, et le 10 la ville capitula. La chadrile, attaquée le 11, se rendit dans la même journée. Le prince fit ensurte occuper Heilborn et Heideberg, et entra dans Frankenthal le 18 novembre. La saison ne permettant plus de tenir la campagne, le grand dauphin dutta l'armée pour retourner à Versailles.

Pendant la campagne de 1688, le marquit de Lorrois

etrivat à l'intendant général de l'armée du prince de Le Boy à la décnière joie d'apprendre comment monseigneur se comporte au siège, et de voir dans toutes les a lettres que les courtisans reçoivent, et qu'ils prennent « soin de lui montrer, combien on se loue de sa bonte, « et l'opunon que tout le monde à de sa valeur. Sa Ma-

Guldo-Rable, depuis feld-marcchal autruchien. 2 Mémoires mililegres le Louis VIV, mis en ordre par le general Grimoard, t. IV, p. 266, (i) loseph de Paus de Guimera, heutenant general des araness de vio. 5 Jean Armand de Joyeuse-trandpre, heutematt general des armees du roll depuis marce hai de France. 3 Charles-Louis, les du nom, duc de la vicco. 3 Histories militaires de Louis XIV, per Quincy, t. II, p. 135. a jesté cite aussi souvent ses lettres et ne peut se lasser d'ada mirer la netteté des ordres qu'il donne, et la clarté du a compte qu'il lui rend de tout ce qui se passe; le respect a m'empêche de me donner l'honneur de lui ècrire pour a luien témoigner majoie. Je vous prie de prendre l'occaa sion de l'assurer que personne n'en a plus que moi, de le a voir en état de soutenir la réputation des armes du Roy, a et de maintenir les grandes conquêtes que Sa Majesté a a faites (1). »

#### 405. COMBAT NAVAL DE LA BAIE DE BANTRY (12 mai 1689).

Par M. Theodore Grain en ....

Aile du Nord. Pavillondu for. R -de-chaus- r.

Jacques II, roi d'Angleterre, avait soulevé contre lui l'esprit de ses peuples par ses efforts imprudents pour faire triompher la religion catholique et le pouvoir absolu. Il avait suffi de quelques semaines (²) au prince d'Orange pour voir fuir devant lui le Roi son beau-père, et s'asseoir ensuite sur le trone vacant de la Grande-Bretagne. Mais Louis XIV n'avait pas reconnu la révolution qui venait de s'accomplir en Angleterre; Guillaume III n'etait toujours pour lui que le stathouder de Hollande, tandis qu'il prodiguait a Jacques II les bienfaits d'une hospitalité toute royale, et l'aidait de ses armées et de ses flottes.

Le comte de Châteaurenaut (\*) partit de Brest le 6 mai avec vingt-quatre vaisseaux, pour porter des secours au monarque détrôné qui avait éconfie sa fortune à la loyauté des Irlandais, et tâchait, avec leur aide, de reconquérir ses royaumes perdus d'Angleterre et d'Écosse. L'escadre française arriva le 9 en vue des côtes d Irlande, entre le cap de Clare et de Kinsal. La flotte anglaise l'y attendait depuis quinze jours. Dans un conseil que tint M. de Châteaurenaut, il fut arrête que l'on ferait voile vers la haie de Bantry pour y teneter un débarquement, et le 10 mai on mouilla à cinq lieues de ce bourg. On commençait à débarquer les troupes et les munitions lorsqu'on eul avis que la flotte enneune approchait.

« Le 11 on commença à découvrir les ennemis à la « pointe de l'est, et l'on compta vingt-huit voiles, parmi, » lesquelleson remarqua vingt et un vaisseaux, dont quatre » parurent bien plus gros qu'aucun de ceux de notre flotte,

<sup>(\*</sup> M. moires militaires de Louis XIV, t IV, p. 281-(I. Du 5 novembre au 19 décembre 1888, c<sup>2</sup> Louis flous-selet, lieutemant general des armées novales du roi, depuis marechal de France.

a une frégale et sept sayques, qu'on crut être des brûa lots... L'ordre de bataille fut réglé de cette manière :
a La seconde division, qui étoit celle de M. de Gabaret,

« étoit à la tête, composée de huit vaisseaux.

« La première, que commandoit M. de Château-Renault, « étoit au corps de bataille, compusée de pareil nombre. « La troisième, qui étoit commandee par M. Forant, fai-» soit l'arrière-garde, et étoit aussi de huit vaisseaux. »

Le combat commença par l'avant-garde, qui s'approcha sans tirer jusqu'à portée de mousquet; alors les Français firent une décharge de mousqueterie, qui obligea les ennemis de fermer les sabords, et les empécha de faire feu de leur canon. Chaque vaissean français tira le sien, et l'avant-garde ennemie se retira fort maltraitée et ne se battit plus.

Les vaisseaux des autres divisions se mirent en ligne et firent grand feu sur ceux des ennemis qui se trouvaient à

leur travers.

• Le vice-amiral Herbert étoit au corps de bataille de son armée, où M. de Chateau-Renault alla l'attaquer avec a sa division, en faisant la contre-marche et revirant des caux de M. Pannetier. Mais le combat avoit à peine duré un quart d'heure, que le vaisseau de l'amiral Herabert arriva vent arrière, et changea ses amarres; et comme il faisoit force voile, il se trouva à la tête de la ligue. M. de Château-Renault, s'en étant appercu, fit aussi force de voiles sur le même bord, pour se trouver toujours opposé à cet amiral, qui ne paroissoit pas avoir envie de combattre de près, et qui se trouvoit vent arrière toutes les fois que M. de Château-Renault arrivoit sor lui, ce qu'il fit cinq ou six fois.

« Les ennemis ayant fait force de voiles pendant tout le combat on ne put les approcher de si près qu'on auroit voulu. L'arrière-garde eut le même avantage sur eux que les autres divisions; de sorte qu'elle les chassoit en trant toujours sur eux, lorsque la première division lui donnoit du jour pour cela, à quoy ils répondoient foiblement. Il s'y fit un feu considerable pendant une heure et demie. L'amiral Herbert parut bien désemparé; mais soit matelot le couvroit pour essuyer le feu, en lui donnant par ce moyen le tems de se raccommoder Deux vaisseaux de notre arrière-garde, qui étoit sous le vent forsque le combat commença, et qui heureusement n'avoient pas encore pu prendre, leurs poste repous-

« serent avec beaucoup de vigueur deux vaisseaux anglois

a qui étoient sous le vent du côté de l'armée, et qui faia soient leurs efforts pour entrer dans la baye. Le cona bat étant cesse, ces deux vaisseaux plièrent et firent

a vent arrière.

« Le vaisseau le François, commandé par M. Parasa tier, après s'être distingué et avoir causé beaucoup de « dommage aux ennemis, voyant ses mâts prêts à tomber, a fut obligé de sertir de la ligne pour se raccommoder.

« Le Diamant, que le chevalier de Coetlogon " commandoit, remédia avec une diligence extrême au désordre que lui causa le feu qui prit dans la chambre du conseil « à des grenades et à des barils de pourire, et qui fit sau- ter la chambre, la dunette et les mousquetaires qui « étoient dessus. Il demeuru peu de temps hors de la « ligne et revint combattre.

a M. de Château-Renault, ayant pris la tête de la ligge sur le midi, suivit tonjours l'amiral anglois en le combattant, et en arrivant souvent sur lui, ce qui dura a jusques sur les cinq heures du soir. Tonte l'arrière-a garde de la flotte du Roy marchoit dans ses caux, et a tiroit des bordées sur les Anglois, qui, dans ce même a temps, n'étoient pas moins maltraitez par M. de Gabaret, a et par la division qu'il commandoit, de sorte que l'eur a amiral se trouva soment entre deux feux, "...» Dès que le combat fut cessé, M. de Châteaurenant reviut moniller dans le même endroit d'où l'on était parti. On y arriva sur les dix heures du soir.

406. BATAILLE DE PLEURES (1er juillet 1690).

Tableau du temps attribue à Martin.

Pattie centrale

1 - ctage
Saffe dife des
Valets de pied
N 197.

Les troupes auxiliaires que Louis XIV avait envoyées en Irlande a Jacques II dans l'année 1689 a furent cause a que la France, dans cette campagne, fut obligée de se a tenir sur la deffinsive. Mais le Roy prit des mesores pour a avoir pendant celle-cy des armees non sculement capables d'empérher les progrès des ennemis, mais encore a pour en faire sur eux 1000.

Le marechal de Luxemboorg avait reçu de commandement de l'armé e dirigée sur la Flandre. Il arriva le 5 mars à Saint-Anund, passa la revue des troupes le 11, marcha ensuite an-devant de l'ennemi, et parvint, le 2 juin, jusqu'aux

1 Alain-Framanuel de Coetlozon, capitaine de raisseau, depuis marquis de Condogna et marechal de France. 3 Histoire militaire de Louis XD, par Quincy, t. II., p. 150 et suiv. 9 Idem, p. 237.

portes de Gand, sans avoir ôté inquiété sur sa route. Avant ensuite éte rejoint par les renforts que lui amenait le marquis de Bonfflers 1, il marcha sur la Santhre, et vint chercher, dans sa position de Fleurus, le prince de Walderchet. 1, général de l'actrée impériale. Là, les deux armées de deplon érent en face l'une de l'autre, et l'on se prépara à la listaille pour le leudemain.

M. le prince de Valdeck avoit mis son armée en ba-💌 taitle dés le soir du 80 juin ; il avoit appuié sa droite à Mi ppenio, village sur une petite hanteur, et sa gauche s setenduit dans la plaine où elle étoft à déconvert, avant « devint elle les châteaux de Saint-Amant où il avoit mis a des truipes. Il avoitan front de son armée deux ruisseaux a difficules à passer, l'un venant de Fleurus qui avoit ses w bords fort relevez, et l'autre venant de Saint-Amant qui a enfermoit ce château, et avoit sa source un peu aue dessus. Le prince de Valdeck, dont l'armée montoit à a trente-sept mille huit cens hommes, la mit sur deux lignes : le prince de Nassau , général de la cavalerie , avoit -a le commandement de la droite; et sous ses ordres M. d'Hua buy et le prince de Birchenfeld, lieutenans généraux; le a prince de Nassau, gouverneur de Frise et maréchal de a camp général : MM. d'Ailva et de Webbemuna étoient à v la gauche et au centre.

Le maréchal de l'uxembourg resolut alors de tourner la position; et , pendant que le route de Gournay (\* faisait ,

<sup>4</sup> Louis-François de Bouffiers, lieutenant général des armées du roi, teguits marce bal de France et due de Ruuffiers. 2 George-Frederic, leffs-trare hal et prince de Compire. 3 Jean-Christophe de Gournay, treutenant général des armées du roi.

sur le front des Impériaux une fausse attaque, qui occupait toute leur attention, il fit, avec le reste de son armée, un long détour pour se porter à l'improviste sur leur flanc gauche.

a Lorsqu'il eut marché aussi loin qu'il vouloit, il trouva à a surmonter le passage d'un marais qui parut impraticable; mais un curé qu'il trouva, l'assura qu'on le poua voit passer. M. de Luxembourg lui promit une rèa compense si cela étoit, ou de le faire pendre s'il n'accua soit pas juste. La chose se trouva comme le curé l'avoit dit, et les troupes passèrent quoique avec beaucoup de a difficulté.»

Cette marche imprévue déconcerta l'ennemi, dont la cavalerie plia au premier choe : son infanterie quoique alundonnée, ne se déconcerta pas, et opposa une vigoureuse résistance.

« La vivacité de ces premières actions dura depuis onze heures et demie jusque vers deux heures après midy. « Dès que le maréchal de Luxembourg eut vu la pluspart de « ses troupes occupées à poursuivre les fuyards, à combat— « tre ceux qui se rassembloient et à garder les prisonniers , « il fit remettre , autant que cela se put , toute l'armée en a ordre de bataille pour s'opposer au reste des troupes a ennemies qui formoient un groscorps d'infanterie de quatorze bataillons, dont ils n'enfaisoient qu'un seul quarré, soutenu de six escadrons qui se trouvoient sur leur droite « et sur leur gauche......

« Ce bataillon quarré soutint, sans pouvoir être rompu, « trois attaques dans lesquelles on lit une très-grande perte. « Entin M. de Luxembourg voyant cette grande fermete, « et craignant que cela ne donnát le temps à la cavalerie en- nemie de se rallier et de revenir à la charge, il fit avana cer d'autre infanterie, et en forma une ligne qu'il mit en a bataille à la portée du pistolet de ce hataillon quarre, et « lui ayant donné ordre de charger, on marcha avec tant a de fierté, que si-tôt qu'on fut à vingt pas d'eux, ils toura nèrent le dos, et marchèrent par leur flanc sans se mettre « en desordre pour gagner la hauteur de Saint-Fiacre; ce « qui donna lieu à nos gens d'entrer dans cette colonne « et de passer tout au fil de l'epee, excepté huit cens qui « se sauvèrent dans la chapelle de Saint-Figere et dans des a hayes; ceux-là furent faits prisonniers. Pour lors il ne a parut plus d'ennemis et les troupes du roy firent une « décharge générale en reconnoissance d'une victoire si a importante. C'est ainsi que finit la bataille de Fleurus

vers les six heures du soir (1), »

Les alliez perdirent dans cette défaite sept à huit mille
 hommes tuez, sans les prisonniers. Les François en per-

dirent trois à quatre mille et un grand nombre d'offi-

ciers..... Ils n'eurent en quelque manière que le champ
 de bataille ; car quoique l'artillerie et le bagage fussent

d'abord tombez entre leurs mains, le sieur Pimentel,

gouverneur de Charleroi, reprit quelques pièces de ca-

a non , plusieurs pontons et quantité de chariots de mu-

a mtions. Le cheval du duc du Maine \* y fut tué sous lui, a ct à ses côtés le sieur Sussac, son gouverneur, qui l'avoit

« été de M. de Vendôme (3). »

### 107. BATAILLE NAVALE DE BEVEZIERS (10 juillet 1690).

Par M. Théodore Groin en 1839. Aile du Nord.

Aile du Nord. Pavillon du Rok

Peu de jours après la bataille de Fleurus, les Français R.-de-chausses, remporterent sur mer une victoire qui causa à l'Europe un

bien plus grand étonnement.

Le 10 juillet 1690 la flotte française, composée de soixante et douze vaisseaux de haut bord, rencontra les deux flot's combinées d'Angleterre et de Hollande, un peuinférieures en nombre, à la hauteur du cap de Beveziers, pres de Dieppe. Les Français étaient commandés par l'amiral de Tourville (1), digne successeur de Duquesne, et par les chels d'escadre de Châteaurenaut 5), d'Estrées [6), de Nesmond et d'Amfreville ?. Les ennemis avaient à leur tête l'amiral anglais Herbert et les vice-amiraux hollandais Evertzen et Van Calemburg. Après une action vivement disputée, la flotte des allies fut battue, dispersée et perdit dix-sept bătiments brûles ou échoues à la côte. Le reste alla se réfugier dans la Tamise ou parmi les bancs de la Hollande, abandonnant la mer aux Français, qui firent ensuite une descente à Teignmouth, et y brûlerent un grand nombre de batiments de commerce. C'était la première fois que la marine française triomphait, dans un

<sup>(1)</sup> Histotre militaire de Louis XII, par Quincy, t. II, p. 252-258.
(2) Louis Auguste de Bourhon, marechal de camp, com nandant la cavalerie, depois grand-maître de l'artillèrie de France. Il Histoire de Louis XII, par Lumers, t. II, p. 322. I Anne Illamon de Costentia, comte de Toutville, depuis marechal de France. Louis Rousselet, licutenant general des armees navales du roi, depuis maréchal de France. (5) Victor-Marie d'Estrees, d'abord comte de Cœuvres, depuis marechal de France et due d'Estrees, (7) François Davy, marquis d'Amfreville, heutenant general des armées navales du roi.

même combat, des deux nations à qui jusqu'alors avait appartenu l'empire de la mer. Le succès conronnait ainsi les efforts perseverants de Colbert et de son jeune fils, le marquis de Seignelay (1).

408. BATAILLE DE STAFFARDE (18 août 4690).

La guerre, si vive et si acharnée à la frontière des Pays-Bas, se faisait en même temps au pied des Alpes, où le marechal de Catinat commandait les troupes françaises. It contribua pour sa part aux succès qui, dans cette glorieuse

année, couronnérent les armes de Louis XIV.

a Il avait en tête, dit Voltaire, le duc de Savoie, Vica tor-Amédee, guerrier pleiu de courage, conduisant a lui-meme ses armées, s'exposant en soldat, entendant a aussi bien que personne cette guerre de chicane, qui se a fait sur des terrains coupés et montagneux, tels que son a pays; actif. vigilant, aimant l'ordre, mais faisant des a fantes et comme prince et comme genéral. Il en fit une, « en disposant mal son armée devant celle de Catinat. Le a goneral français en profita, et gagna une pleine victoire a à la vue de Saluces, près de l'abbaye de Staffarde, dont s cette bataille a en le nom. Lorsqu'il y a beaucoup de a morts d'un côté et presque point de l'autre; c'est une a preuve incontestable que l'armée battue etait dans un a terrain où elle devait être mécessairement accablee. " L'armée française n'eut que trois cents hommes de tues : a celle des alties, commandée par le duc de Savoie, en a cut quatre mille ( . 44 Le celèbre prince Eugène (1, combattait à côté du duc de

Bavoie, chef de sa maison: il apprenait alors par des defailes à remporter plus tard des victoires. « Catinat, selon « le recit de Quincy, s'exposa au plus grand feu tent « que dura la bitaille, et recet plusieurs coups dens ses « hahits. Il dut, ajonte le meme historien, le sucrès de la « jourure à l'opiniatre intrépulté de son infanterie, qui, « après avoir soutenn le feu des ememis aver une fer-« meté extraordinaire, alla les chercher derrière les « marais où ils étoient retranchés et les en delugea par une

\* charge impetueuse. »

La l'ataille de Staffarde donna aux armes de Louis XIV toute la Savoie, excepte Montmélian.

<sup>(1)</sup> Jean-Baptiste Colbert, minister secretaire d'eint de la marine. (1) Sicele de Louis AIV, ch. xxi., 3) Eugène Pronçois de Saroic.

# 409. SEEGE DE MOUS (AVEIL 1691).

INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

Tableau du temps.

L'expédition de Jacques II en Irlande avait appelé dans cette lle toutes les forces de Guillaume III, ", et opéré ainsi en faveur des armes de Louis XIV, une importante diversien Mais la bataille de la Bovne II juillet 1000, renversa la dernière espérance du Rordétrone; et pendant qu'il reprenant la route de Saint-Germain, Guillaume achevait la sommission de l'Irlande, pour tourner ensuite contre la France toute sa puissance et tous les efforts de sa hance. Le 5 février il se rendit à la Haye, où l'attendaient les annestres des puissances alliés.

Louis MV voulut prévenir ses ennemis : le siège de Mons, entrepris dans un moment où ils ne pouvaient s'y

opposer, déconcerta leurs projets. a Mons est la capitale du Haynault, place très forte par a sa situation et par ses fortifications. Le prince de Bera gues en cloit gouverneur, et y avoit une grosse garnia son, avec des munitions pour soutenir un long siège .... Le Roy, accompagne de Mgr. le dauphin, de Mona sieur et de tous les princes et seigneurs de la cour, partit a de Versailles le 17 de mars .... Sa Majeste arriva a le 21 devant Mons, suivie des deux compagnies des a representaires, et fit le raème jour le tour de la place. Le Roy ne permit qu'à Monseigneur le dauphin, à Mono sieur, à M. lo duc de Chartres, 2) et à M. de Vauban, de n le sucre, et ordonna à tous les autres de se tenir à une « certaine distance, avec défense d'avancer. Sa Majesté a s'approcha à la portée du mousquet de la place d'où l'on v tira plusieurs coups de canon, dont un boulet passant a auprès d'elle, tua le cheval de M. le marquis de la Chaia nave, aide de camp de Monseigneur, qui étoit derrière a lui un pen éloigné. Après que le Roy eut fait le tout de a le place et qu'il en cut examiné la situation, il alla à " l'aldave de Bethleem, entre Suplie et la Maison-Dieu, a où l'un avoit parque son quartier (1, m

Le grand Dauphin, Monsieur, M. le due de Churtres, M. le prince (\*) et tous les grands officiers de la maison

Godlaums-Berri de Nassau, prince d'Orange, (l' Philippe d'Orleurs, depuis sine d'Arlèans et regent du royanne, 's' Histoire militeire de leurs MFF, par Quiney, t. II, p. 343, (s' Henri-Intes de Bourbon, Prince de Cande, grand-mattre de Prance. avaient également leurs logements au quartier du roi. Les maréchaux de Luxembourg et de La Feuillade comman-

daient sous les ordres de Sa Majeste.

M. de Rosen 1), lieutenant général, et M. de Congis (2), maréchal de camp, occupaient Gumappe jusqu'à Frameries. Les lignes entre Frameries, jusqu'à la digue de la Trouille, étaient défendues par le marquis de Boufflers (1), lieutenant général, et par M. le duc du Maine (1), maré-

chal de camp.

M. le duc de Vendôme (5), lieutenant général, et M. le grand-prieur de France (6), maréchal de camp, étaient à la Maison-Dieu. Venaient ensuite le marquis de Joyeuse (7), lieutenant général, avec M. le prince de Conti (88), maréchal de camp, à la belle maison, près Saint-Antoine, regardant le mont Barizelle, et M. le prince de Soubise (9), lieutenant général, avec W. le Duc (10), maréchal de camp, à Nimy. Enfin Glain était defendue par M. de Rubentel (11), lieutenant genéral, et par W. le marquis de Villars (18), maréchal de camp.

Partie centrale. 410. PRISE DE MONS (avril 1691).

Tableau du temps.

411. PRISE DE MONS (avril 1691).

Parme centrate.

1 - rtage.

Salon de Mars.

No 95.

N 197.

Tableou du temps, d'après Antoine-François Vandrameulen.

Après que le Roi eut reconnu la situation de la place, la tranchée fut ouverte le 24. Tous les princes successivement y firent la garde; les travaux, encouragés par la présence du Roi, avaucèrent avec rapidité, malgré toutes les contrariétés de la saison.

« Pendant toute la nuit du 5 au 6 d'avril et tout le 6 on « eut des nouvelles du prince d'Orange (17). L'n prisonnier « assura qu'il étoit campé à Hall, et M. de Rosen manda

(1) Conrad de Rosen, comte de Bolweiller, depuis maréchal de France.
(2 Louis Henri de Mantigny, marques de Montigny, depuis lieutenant general des armées du rois 2 Louis-François, de Boufflers, depuis marchal de Françoi et duc de Roufflers, 5 Louis Auguste de Bourbon.
(5 Louis-Joseph de Rourbon. (6 Philippe de Vendome, depuis heutenant géneral des armées du roi. 7 Jean-Armand de Josense-Grandpre, depuis marchal de François - François-Louis de Bourbon. 9 François de Rosen. 9 François de Rourbon. 10 Louis de Rourbon, 11b du nom, depuis prince de Candé.
(1) Dems Louis de Richentel de Mondetoir. 31 Louis-Claude-Henri de Nassau, Guillaume-Henri de Nassau, Guillaume III, roi d'Angloterre).

 qu'un des partis qu'il avoit envoyés, avoit rapporté la mome chose, et que son armée pouvoit être de quarante

· mille hommes.

Le 7 on étendit les logemens de la contrescarpe des demies-lunes, et M. de Vauban marqua une nourelle batterie. On eut avis que les ennemis faisoient a travailler à trois chemins qui regardoient les quartiers de M. de Luxembourg et de M. d'Humières (3), et à ceux

« qui étoient à Nivelle, Soignies et Enguien.

Toute la cavalerie qu'on attendoit au camp y arriva dans un très-bon état et campa dans les lignes. Le Roy, a après avoir entendu tous les avis qui lui venoient de a toutes parts de la marche du prince d'Orange, fit un détachement de dix-huit mille chevaux, composé de a quatre escadrons des gardes-du-corps, de quatre de la gendarmerie, de trois mille dragons et du reste de cavalerie légère, avec deux mille grenadiers sous le commandement de M. de Luxembourg, pour protèger les opérations du siège.

 Le 8, du grand matin, une batterie de deux pièces de « vingt-quatre et de quatre pierriers qu'on avoit établie

sur la contrescarpe de la demie-lune de la gauche, com-

« mença à tirer.

 Le Roy étant monté à cheval à deux heures après midi a pour voir monter les gardes des deux attaques, avoit vu a défiler celle de la grande, et voyoit marcher celle de la

fausse, lorsque M. de Vendome lui envoya dire, sur les
 cinq heures du soir par un de ses aides de camp, que les
 assiègez avoient battu la chamade et demandoient à ca-

pituler.

Le 10, la garnison sortit de la place et défila devant
 Monseigneur le Dauphin entre deux hayes de la gendar-

meric.

Il sortit quatre mille cinq cens cinquante-huit soldats
 avec deux cent quatre-vingts officiers; la garnison étoit
 d'environ six mille hommes au commencement du siège.

Pi ulant ce tems-là le Roy passoit son armée en revue,

afin de ne point perdre de tems.

a Le 11. Sa Majesté fit le tour des remparts, où il se a trouva un nombre considérable de pièces de canon avec a de mauvais affuts : mais le magasin des poudres étoit

<sup>(1</sup> Louis de Crevant, IV- du nom, duc d'Humières, maréchal de France.

« asses bien garni. C'est ainsi que le Boy se rendit maître a en si peu de tems d'une des plus fortes places de l'Eua rope et de tout le Hainault; la quantité de travaux qui a avoient éte faits devant cette ville, étoit incroyable, et fit a connoître de plus en plus la grande capacité de M. de " Vauban, qui a mérité avec justice la réputation qu'il a s'est acquise du plus habile ingénieur de l'Europe, outre

a l'estime et les récampenses de son prince.

« Jamais on n'avoit vu une si grande quantité de tenna pes devant une place, sans que les ennemis en eussent a cu le moindre soupcon; jamais on n'avoit vu ensemble « un aussi grand attirail de guerre, ni une artillerie mieux « excentée. M. de Vigny(1) qui la commandoit, y donna des a marques d'une grande vigilance et d'une activité extraora dinaire. Il travailla pendant tout l'hiver aux grands apa prêts qui étoient nécessaires pour cette entreprise avec a un secret impénétrable.

« Le Roy avant donné ses ordres pour réparer les a fortifications de Mons, et pour y mettre les unmitions

a nécessaires, en partit le 12 d'avril 12, »

Il laissa l'armée sous les ordres du maréchat de Luxembourg. Le marquis de Boufflers recut en même temps le commandement d'un autre corps d'armée qui devait concerter ses opérations avec celles du maréchal de Luxemhourg, en se portant sur la Moselle.

12. JEAN BART SORT DU PORT DE DUNKERQUE, AVEC SON ESCADRE A TRAVERS UNE FLOTTE ANGLAISE (26 juillet 1691).

Par M. Théodore Grove en ....

Asie du Nord. Pavillondu llor L. de chaussee

Jean Bart, simple monsse dans la marine marchande de Dunkerque, s'était eleve, à force d'audace et d'habileté, inum au commandement des escadres royales. Bloque dans le port de Dunkerque par une flotte anglaise, il résolut de forcer la ligne de vaisseaux qui le tenait enfermé, et dans la nuit du 26 juillet 1691 il exécuta cet audacieux projet.

M. Patoulet, intendant de Dunkerque, rend ainsi compte de ce fait dans une lettre adressée à M. de Villermont :

a ...Je vous donnerai avis du passage de l'escadre de a M. Bart, cette nuit, à travers trente-sept vaisseaux des

(1) Jean-Raptiste de Vigny, marcehal de capp, (5) Bioloire millioire de Louis All , par Quincy , L. II, p. 367 A 371.

omemis, dont dix-hnit ou vingt lui donnent à présent

« chasse, je orgis assez inutilement,

u M. Bart a été près de quinze jours dans la rade sans a que les onnemis alent jugé à propos de venir l'attaquer;

les vaisseaux de son escadre n'étant que de quarante r prices de canon (les plus forts), ils sont sortis du port

a le boute feu à la main.

" Je ne saurois bien vous dire la force des vaisseaux en-« nemia qui occupent les passes de cette rade; il y en a de-

· puis soixante jusqu'à vingt-quatre canons, o

Jean Bart echappa facilement aux navires qui lui donnaicut la chasse, et dans la soirée du jour qui suivit sa sortie, ayant rencontré quatre bâtiments anglais richement charges, qu'escortaient deux vaisseaux de guerre, il les captura et les envoya en Norwège.

#### 413. COMBAT DE LEUZE (18 septembre 1691).

Par Joseph Paraourt

Aile du Nord. R.-de chaussée. Salle of 12

#### 414. COMBAT DE LEUXE (18 septembre 1691).

Par Frenor, d'après Joseph Parrocel. Partie centrale-

Si-tôt que le prince d'Orange (\*) appritta prise de Mons. Salle due des Valets de pued.

N. 107 « il augmenta considérablement la garnison de Bruxelles a et celles des autres places qui étoient à portée d'être as-« siegees, et renvoya le reste des troupes qu'il avoit à Naa mur, à Malines, à Louvain, à féand, et dans les autres r places de Flandre, et partit ensuite pour aller à La Haye. où il arriva le 16 d'avril, et d'où il partit le 21 pour aller a en Angleterre, en attendant le temps propre pour la a campagne; mais après que le Roy fut parti et qu'on eut u mis Mons en état de defense, on envoya une partie des

v troupes de France sur le Rhin, une autre sur la Moselle, a quelques autres sur les côtes, et le reste qui étoit desa tine pour former l'armée qui devoit agir en Flandre,

a fot mis dans les places de ce pais en attendant que la sai-« sou lut plus avancee pour entrer en campagne (2), v

Louis XIV, de Versailles où il était, diotait ses ordres : if avait recommandé au maréchal de Luxembourg de veiller à ses communication avec ses places, et d'éviter de confier le sort de l'armée aux hasards d'une bataille générale, à

(1) Guillaume-Henri de Nasgau (Guillaume III, roi d'Angleterre ). (2) Mistoire militaire de Louis XIV, par Quincy, f. 11, p. 312.

moins qu'il ne se that assuré du succès. Presque toute la campagne se passa donc en marches et contre-marches de la part du maréchal de Luxembong et du Roi d'Angleterre. On s'observait, on coupait les convois, et l'on n'en venait aux mains que dans des engagements partiels.

Le 28 juillet, Louis XIV écrivait de Versailles au maréchal de Luvembourg : « J'approuve tous les ordres que « vous avez donnés au marquis de Boufflers et au mar-« quis d'Harcourt. Nous n'avons au moins pas perdu un « moment et nous n'aurons rien à nous reprocher, quoi « qu'il arrive.

a Vousfaites bien de laisser les deux régimens de dragons
a pour garder les lignes. Je me remets à vous, s'il n'y a
a point de troupes de ces côtés-là, de les retirer ou de les
a laisser ; vous ferez là dessus ce que vous croirez pour le
a mieux. Je ne crois pas qu'avec les précautions que nous
avons prises, vous manquiez de cavalerie. Essayez de
a combattre dans les plaines et d'y attirer le prince d'Oa range, s'il vient à vous; je crois que vous y aurez beaua coup de peine. Je voudrois que vous cussiez plus d'infan-

a terie, mais cela n'est pas possible présentement (†). » Enfin le 17 septembre, le marechal de Luxembourg, certain que l'armée ennemie, qui avait quitté son camp de Guilinghen, s'était portée sur Louze, et que le prince d'Orange était parti pour Loo, laissant le commandement ap prince de Waldeck, se rendit de son côté à Tournay, où il établit son camp, afin d'entretenir la securité de l'ennemi. Mais pendant qu'il semblait ne songer qu'à se retrancher, par une manœuvre soudaine et hardie, n'emmenant avec lui qu'une portion de sa cavalerie, il tourna la position de Leuze, où il arriva lorsque le Prince de Waldeck etait en marche pour se retirer. On ne pouvait croire que le maréchal de Luxembourg, parti de Lessine, le 17, pût être arrivé le 19, « ce qui fut cause que le prince de Valdeck fit « repasser le plus promptement qu'il put l'aile gauche « de son armée qui ne faisoit que d'achever de passer de « l'autre côté du ruisseau. Il forma plusieurs lignes derrière « son arrière-garde, à mesure que ses troupes arrivoient, « et lit avancer dans les haves et les marais qui éloient sur a la gauche de ses troupes, cinq bataillous qu'il avoit sur a le ruisseau pour soutenir son arrière-garde...

<sup>(1)</sup> Memoires militaires de Louis XIF, mis en ordre par le général tirimeard, t. IV, p. 310.

« Le maréchal de Luxembourg voyant que les ennemis a grossissoient, ne voulut pas attendre que l'aile gauche de son armee commandée par M. de Rosen 🙏, qui étoit en marche pour le joindre fut arrivée, il prit la résolution de charger les ennemis; pour cet effet il fit ébranler sa a premiere ligne, composée de la maison du roy, et des « trois escadrons de Merinvelle (\*) qui s'approcha fort près a d'eux, et qui ayant une petite ravine devant, fit qu'ils " l'attendirent fort fièrement, et ne firent leur decharge qu'à bout portant. La maison du roy essuia cette decharge avec son intrépidite ordinaire. Elle passa le ravin pour se mêler avec eux. Cette première charge fut une des plus belles et des plus vigoureuses qu'on eut jamais vûes, et digne de ce célèbre corps. Les ennemis pherent, et la maison du roy trouva en les poussant une seconde ligne formee derrière cette première. Elle les chargea de même et les culbuta, ce qu'elle fit aussi des autres lignes à mesure qu'elle en trouva; mais comme en poussant toujours vers le ruisseau de la Ca-« toire, M. de Luxembourg s'apperent que les ennemis avoient encore beaucoup de troupes en ordre, il fit faire a halte à la maison du roy, et la fit remettre en ligne. Il fit passer ensuite la gendarmerie et la brigade de Coad · dans ces intervalles. Si tôt qu'elle fut passée, il alla luimême le long de la ligne, et donna ordre aux commana dans des troupes de se mettre en mouvement dans le même temps que la droite marcheroit; il tit cette dan- gerense promenade à la demie-portée du pistolet des a ennemis. La fierté avec laquelle se présenta la gendarmerie fit que les ennemis s'enfuirent après avoir fait, leurs décharges. La gendarmerie les poussa en bon ordre « quelque tems; mais M. de Luxembourg voyant de « l'infanterie des ennemis sur la hauteur, qui arrivoit et « commencoit à descendre dans le fond, ordonna aux troua pes de ne pas s'engager plus loin et prit le parti de se retirer au petit pas; ce qui fut exécuté sans que les ena nemis repassassent le ruisseau, en sorte que nos troupes · resterent plus d'une heure sur le champ de bataille pour · retirer les morts et les blessez. Plusieurs circonstances rendirent ce combat glorieux,

• tant pour les troupes en général que pour les particu-

<sup>(1)</sup> Contad de Rosen, comte de Bolweiller, depuis marechal de France.

5 Françon-Louis de Monstiers, cointe de Mermville, depuis marechal de camp.

a diers qui y firent des actions de valeur et d'intrépidité a dont on n'a guère vu d'exemple. M. de Luxembourg y

a fit paroltre tout ce qu'on peut attendre d'un grand capia toine, et montra dans cette occasion une grande intrepi-

« dité accompagnée de prudence et d'activité.

« M. le due de Chartres (\*) s'étoit mis d'abord à la tête des « gardes du corps pour y combattre ; mais M de Luxem» bourg fut obligé de se servir de son autorité de général « pour le faire reticer ; il ne laissa pas de donner à la fin du « combat avec M. le due du Maine \*), et d'alter à la charge « à la tête des cesadrons qui vinrent se rallier pour enfoncer la donnière liene des engemis

a cer la demière ligne des ennemis.

« Jamais on n'avoit vu une intrepidité pareille à celle des « troupes dont vingt-deux estadons en combattirent « soixante-et-donze. Il est vray qu'il y en avoit vingt-buit, « dont six de dragons étoient occupez contre les cinq ba- « toillous ennemis , qui étoient dans les hayes. Il ne s'est « jumais vu une si grande action exécutee avec tant de « sang-froid, et jamais troupes ne combattirent avec tant « d'ordre, ne conservèrent si bien leur rang, et ne se tin- « rent si bien serrées.

« Dans le tems de la première charge un garde du « prince d'Orange de la compagnie du duc d'Orandd, « ayant reconnu M de Luxembourg, vint à toutes jambes » le pistolet à la main et l'épèc pendue à sontras, et s'apa procha pour tuer ce général qui avoit dix ou douze pera sonnes avec lui; mais il détourna le pistolet avec sa canne « et en donna quelques coups au garde (3). »

415. SIÉGE DE NAMUR (mai 1692).

INVESTISSEMENT DE LA VILLE ET DES GHATEAUX

nttie rentrale Ar chanssee Salle n 25 Par M. Bartiste en 1838.

a Le roi d'Angleterre (), que le Roi avoit toujours préa venn dans les campagnes precédentes, assembla de bonne a heure son armec, et crut qu'avec cent mille hommes a it viendroit au moins à bont de mettre en surcte les a principales villes des Pais-Bas espagnols. Ce dessein a n'empêcha pourtant pas celui que le Roi avoit formé

<sup>(\*)</sup> Philippe d'Orleans, depuis duc d'Orleans et regert du consume l' Louis-Angusti de Bouchop. (\*) He Chie auférire de Lamis VII. par Quines. (\*) 11, p. 396-302. (\*) Guillatone III., procedemment prince d'Urange.

u d'attaquer Namur, capitale du comté de ce nom, située

« au combient de la Sambre et de la Meuse (1), »

Louis XIV partit de Versailles le 10 mai pour se rendre à Gevries, près de Mons, où, en présence des dames de la cour, il passa une revue générale de son armée. Elle était composée de quarante bataillons et de quatre-viugt-dix escadrous. Il en remit les deux tiers au maréchal de Luxembourg, pour couvrir le siège et fermer le chemin de Namur à l'armée ennemie rassemblée près de Bruxelles, et marcha en personne sur Namur.

 L'entreprise étoit grande; cette place avoit une bonne citadelle bâtie sur des rochers, et couverte d'un nou-« veau fort, appelé le fort Guillaume qui valoit une autre

🗸 citadelle ; néammoins le succès en fut heureux « Le Roi, à la tête de l'armée qui devoit faire ce siège, c campa le 21 de mai, dans la plaine de Saint-Amand, ena tre Ligni et Fleurus. Le même jour, il partagea ses troupes en plusieurs quartiers pour investir la place. Le prince de Conde T avec six à sept mille chevaux ou dragons avoit son quartier depois le ruisseau de Verderin jusqu'à la Mense; celui du marquis de Boufflers avec quatorze hatallous et soixante escadrons, étoit d'un autre côté. Ximenes avec six bataillons et vingt escadrons, depuis

a cavalerie, d'un autre coté. Et le quartier du roi, étoit près de la Sambre, et s'étendoit jusqu'au ruisseau de Verderin. Le maréchal de Luxembourg avec un corps a d'armée, convroit le siège pour empècher le secours. Sa

la Meuse jusqu'à la Sambre; Cras avec une brigade de

Mojesté reconnut elle-même les environs de la place . « depuis la basse Meuse jusqu'à la Sambre, et les endroits

a propres à y faire des ponts de bateaux pour la commua meation des quartiers

« Le celèbre Vauhan, dit Saint-Simon (1), l'ame de tous a les sièges que le Roi a faits, emporta que la ville seroit a attaquee separement du chateau, contre le baron de a Bresse, qui vouleit qu'on fit le siège de tous les deux à

a la fois, et c'étoit lui qui avoit fortifié la place. »

416. SIÈGE DE LA VILLE ET DES CHATEAUX DE NAMUR Partie centrale juin 1692).

1. etage. Salon de Mars 1. 95

Par Antoine-François VANDERMETLEN.

(b) Histoire de Louis XIV, par Lluners, t. H. p. 542. 2 Henri-Jules de Bourhon, HI- da nom. (5) Histoire de Louis XII, par Luners, t. H. p. 542. 3 Tome 1, p. 7.

417. SIÉGE DE LA VILLE ET DES CHATEAUX DE NAMUR (juin 1692).

Partie centrale.

100 ctage,
Solon du Grand
Gouvert
No 103

Tableau du temps, d'après Vandermeulen.

La tranchée fut ouverte en trois endroits dans la nuit du 29 au 30, et le lendemain on se rendit mautre du fau-bourg d'lambe. Deux jours après le Roi fit attaquer, l'épée à la main, la contrescarpe, et le 5 juin la ville se rendit. On attaqua ensuite les forts. Des pluies continuelles, qui survinrent et causèrent de grands dommages à l'armée, ne firent cependant pas discontinuer les travaux. Ils furent poussés avec une persevérance sans exemple et toujours animés par la présence du Roy.

Le Roi ayant résolu d'attaquer un ouvrage appelé
 l'Hermitage, se fit porter en chaise à la tranchée,
 parce qu'il avoit la goute. Les alliez le défendirent opi niâtrément; mais enfin ils en furent chassez, et les Fran-

« cois s'y logèrent en présence du Roi. Pendant cette « action, rapporte Bussi Rabutin, le comte de Toulouse (2)

« appuyé sur la chaise de S. M. reçut un coup de mousa quet au dessous du coude qui lui fit une contusion.

« Le duc de Bourbon demeura long-temps à la tête de ce

« détachement, exposé au grand seu des ennemis, et se

« signala fort en cette rencontre.

Quelques jours après, le roy d'Angleterre ayant fait
 un mouvement du côté de Charleroi, S. M. T. C. envoya
 le marquis de Boufflers avec quarante escadrons, à la dé-

« couverte, et il trouva que ce prince s'était retiré [le 23].

« Le Roi et int allé à la tranchée, accompagné à l'ordi-

a naire de M. le Dauphin et de M. le duc de Chartres (3).

a ordenna d'attaquer l'ouvrage à corne, nommé le fort « Guilloume, et commanda au sieur de Vauban de faire

a tout préparer pour cela : ce qui fut executé. Les Fran-

« cois delogèrent les ennemis de tous les postes qui cou-

vroient ce fort, et ceux qui étoient destans demandérent
 à capituler le 24 ; ce qui leur fut accordé. Ils furent

« combats a Gand au nombre de quatre-vingts officiers et.

« de douze cens soldats (%, »

Le chateau se rendit ensuite le 30 : la garnison , qui

<sup>(\*)</sup> Louis-Alexandre de Bourbon. Il Philippe d'Orlans, depuis duc l'Orleons et ragent du royaume, 3 Histoire de Louis XII, par Limiers, 4. 11, p. 513-544

était de huit mille hommes au commencement du siège, était alors réduite de plus de moitié; elle sortit avec les honneurs de la guerre, et fut conduite à Louvain.

### \$18. BAYAILLE DE STEINKERQUE ( 4 août 1692).

La prise de Namur fut bientôt suivie de la bataille de Steinkerque. Guillaume III 100, réduit par le maréchal de Luxembourg à demeurer spectateur immobile du fait d'armes qui venait d'honorer Louis XIV, brûlait de laver cette honte dans le sang français. Il trompe le maréchal par de fausses intelligences, l'endort, malade et souffrant, dans une fatale sécurité, et, le 4 août, à la pointe du jour, vient fondre sur son camp.

« Dejà, dit Voltaire, une brigade est mise en fuite, et • le genéral le sait à peine. Sans un excès de diligence et

 de bravoure, tout était perdu..... Le danger rendit des forces à Luxembourg : il fallait des prodiges pour n'être

point vaineu, et il en fit. Changer de terrain, donner un
 champ de bataille à son armée qui n'en avait point.

retablir la droite tout en désordre, rallier trois fois ses
 troupes, charger trois fois à la tête de la maison du Roi,

a fut l'ouvrage de moins de deux heures. Il avait dans son a armée Philippe d'Orleans, alors duc de Chartres, depuis

a regent du royaume, petit-fils de France, qui n'avait pas

a croore quinze ans. If ne pouvait être utile pour un coup décisif; mais c'était beaucoup pour animer les soldats

qu'un petit-fils de France, encore enfant, chargeant avec

a la maison du roi, blesse dans le combat, et revenant encore

« à la charge malgré sa blessure, »

Le due de Bourbon (\*), le prince de Conty (\*), le due de Vendome (\*), et son frère le grand-prieur (\*), contribuèrent également, par leur courage, à entraîner la maison du Roicontre un corps d'Anglais qui, continue Voltaire, « occum pait un poste dont le succès de la bataille dépendait. .. Le serrange fut grand. Les Français l'emporterent entin : le

régiment de Champagne destit les gardes auglaises du
 Boi Guillaume; et quand les Anglais furent vaincus, il

« fallut que tout le reste cédat.

<sup>(2)</sup> Guillaume-Henri de Nassau, prince d'Orange. (3 Louis de Bourbontils du nom, depuis prince de Conde. ,3) François-Louis de Bourbon. (5 Louis-Joseph de Bourbon. 5, Philippe de Vendôme, grand prieur de Fordre de Malte en France.

« Boufflors, depuis maréchel de France, accourait dans « ce moment même, de quelques licues du champ de baa taille, avec des dragons, et acheva la victoire (1). »

419. INSTITUTION DE L'ORDRE MILETAIRE DE SAINT-LOUIS (mai 1693).

Par Charles LEBRUN vers 1093.

Partie centrale-Le clage. Salle dite des bardes du Corps du Roi. Nº 108.

« Le Roy, établit le 10 de may un nouvel ordre de chevalerie sous le nom de l'ordre militaire de Saint« Lous, pour recompenser les officiers de ses troupes qui 
« s'étoient distinguez, et afin de les animer à le faire 
» encore par la suite. Sa Majesté s'en déclara chef souve« rain, et en unit et incorpora la grand'maîtrise à la 
« couronne . 1). »

Le tableau de Lebrun représente Louis XIV recevant des chevaliers de Saint-Louis dans sa chambre à Versailles. Barbezieux <sup>†</sup> fils de Louvois, socrétaire d'état de la guerre depuis la mort de son père, est auprès du Roj.

420. PRISE DE ROSES (9 juin 1693).

Par M. Ruxora en 1836.

Aile du Nord. M. de chausseu. Salle nº 12

Le maréchal de Noailles commandait depuis quatre ans sur la frontoire des Pyrénées, charge d'observer les mouvements des Espagnols. Jusqu'alors il n'avait pu faire aucune entreprise. En 1690 il recut l'ordre d'entrer en Catalogne, et commence la compagne par le siège de Roses, ville maritime, et l'une des places fortes de cette province.

Le golfe auquel la vilte donne sen nom a est un enfona cement de mer dans la terre, lequel a plus de quatre a lieues de circuit. Ce golfe commence au hout des monts « Pirènces où est bati ce château, et finit à peu près à la o petite ville d'Empias. Il n'y a point de portdans tont ce « golfe, mais senlement une plage, où ni les vaisseaux, ni « les bâtimens, pas même les galères, ne seauroient abora der, parce qu'il n'y a pas assez d'enu ...».

Le golfe de Roses est defendu par le château de la Trinité, qui se trouve à pen de distance de la ville, qui est une bonne place à cinq bastions revetus de pierres de taitle.

1 Siecle de Louis VIV, par Voltaire, ch. xxi. (2 Histoire militaire de Louis VIV, par Outney, t. ft. p. crt. 1 Louis-François-Marie Le feiller, marquis de larbesteux. (3) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, 6-11, p. 699. u II n'y a point de fossé, parce que la mer est proche, a mais sentement une palissade tout du long à dix toises

a du corps de la place. Le fosse qui l'environne de l'autre

coté est parfaitem ent beau, de deux cens toises de lar-

ge, et a une très belle et haute contrescarpe revêtue. Le

a d'enu quand ou veut. Il y a un bon glacis et ring de-

a mes-lunes revetues avec leurs fossez. Les approches de la

a place sont très difficiles, parce qu'elle est enterrée et

« rasante.

a On arma de bonne heure pour cette expédition une a ceadre dans la Méditerrance, dont on donna le com-

a mandement à M. le courte d'Etrècs (1), qui alla mouiller

devant Roses le 27 may (2), n

Roses fut attaquée par les armées de terre et de mer. Le maréchal de Noailles fit ouvrir la tranchée dans la nuit du 1º au 2 juin; elle se rendit au bout de huit jours. La garmson sortit avec les houneurs de la guorre; on s'empara ensuite du chateau de la Trinité, qui fit quelque résistance.

421. COMBAT NAVAL DE LAGOS OU DE CADEX (27 juin 1693).

TODAVILLE DISPERSE ET BRULE LA PLOTTE ANGLAISE ET MULLANDAISE DE SMYENE, SUR LES CÔTES DU PORTUGAL.

Par M Théodore Groix en 1839.

Aile do Norda Pavillon do Rola R.-de-chaussee

Le 17 juin le comte d'Estrées sortit du golfe de Roses Radeschausses, pour after joindre M. de Tourville ca, qui l'attendant au cap Saint-Vincent avec soixante et onze navires de guerre et d'autres tatiments de charge. L'armée s'y rafraichit jusqua 26. Le suir de ce jour deux uavires de garde vinrent annoncer à M. de Tourville l'approche d'une flotte d'environ cent quarante voiles. Ne sachant si c'était la flotte marchaude expedice par les Anglais et les Hollandais, à Cadix et à Smyrne, ou l'armée ennemie, le maréchal de Tourville fit lever l'anere, et l'on mit à la voile sur les sept heures du soir, a On alla vent arrière toute la nuit, et le a lendemain on se trouva à douze lieues de Lagos, dans un a parage à pouvoir à volonté donner ou éviter le cambat.

T. Victor Maire d'Estrees, dequis marechal de France et duc d'Estrees.

2. Ilistoire midifaire de Louis VI), por Quincy, (. 11, p. 700. 3, Annelitarion de Costentin, comite de Tourrille, maréchal de France.

as de charge que M. le chevalier de Ste Maure at brûles , n'avant pu les emmener, parce qu'il s'étoit . trouvé seul, et que les navires de l'escorte le suivoient a de près. Cette escorte étoit de vingt-sept vaisseaux de a ligne, dont le moindre étoit de cinquante canons; il y avoit un amiral de quatre-vingts pièces, un vice-amiral, a et un contre-amiral de soixante-dix chacun. Le chevalier a de Ste Maure emmena les deux capitaines des deux « navires qu'il avoit brûlès : l'un étoit hollandois, chargé o de toiles pour six cens mille livres, et l'autre anglois, a chargé de draps, valant cinquante mille ccus. Lorsque a l'on out été assuré par oux que c'étoit la flotte marchande, a M. de Tourville fit le signal à toute l'armée, et força luia même de voiles pour aller aux ennemis; mais, comme a les vaisseaux étoient sous le vent et qu'il falloit louvoyer a pour les joindre, les meilleurs voiliers furent les seuls o qui, à l'entrée de la nuit, joignirent l'arrière-garde · Après qu'on les eut canonnes pendant une heure, un mit a entre deux feux deux navires hollandois de soixantea quatre canons, qui, ayant éte contraints d'amener le pavillon, se rendirent, l'un à M. Gabaret, et l'autre à M. Pannetier. Chacun essava toute la nuit de gagner le a vent, et les plus lègers vaisseaux qui s'y trouverent, firent · si bien, qu'ils enfermèrent presque la moitié de la flotte entre eux et la terre, de sorte que le jour suivant l'armee fit un demi-cerele fort spacieux, dans lequel l'on prit ou brûla tous ceux qui se trouvérent enveloppes; « les vaisseaux ennemis etoient au milieu du demi-cercle, « et au moins à quinze lieues de terre, dont ils s'appro-« choient toujours; et à toute heure un voyoit sauter des o navires, tantot sur la cote et tantot au large; et dans le « même tems qu'on approcha de la terre de quatre ou cinq a lieues, on en vit houler environ vingt autres. On amena « outre cela plusieurs flutes à l'amiral, a mesure qu'on les a prenoit. La plupart étoient chargées de mâts du nord, « de cordages, et de plusieurs autres bois propres à la a construction des navires Les vaisseaux de l'armée de a France, qui étoient tous dispersées, revinrent peu à peu a rendre compte a M. le marechal de Tourville, et la plua part avec des prises. Il en revint un , entre autres , qui a avoit pris un gros batiment hollandois, de ceux qu'ils « nomment pinasses, qui portoit jusqu'à cinquante-huit a canons, et sur lesquels ils mettent leurs plus riches a marchandises. Ce batiment, qu'on estimoit ceut cin quante mille livres, étoit chargé de draps d'Angleterre, d'étain et de quelque argent monnové. L'on y trouva a aussi des montres d'or et d'argent. Les navires qui a étoient plus avant ayant reviré, apprirent à M. de Toura ville que les vaisseaux ennemis qui n'avoient pu doubler, a avoient gagné le large, au nombre de plus de cinquante, parmi lesquels il pouvoit y avoir quinze navires de guerre. Cet avis fit qu'on mit le signal pour rallier l'ar-· mée, qui étoit fort dispersée; et après qu'on eut détaché " trois ou quatre navires pour achever de netoyer la côte, et brûler tous les vaisseaux ennemis qu'on y rencon-" treroit, et qu'on ne pourroit emmener, on lit route du o rôte de Cadix, pour en fermer le passage aux débris de la flotte, dont on savoit que la plupart des marchana dises étoient pour cette ville, »

Le lendemain la flutte ennemie se réfugia à Cadix, à l'exception de deux vaisseaux, qui furent brulès par deux des nôtres sous le canon de la ville « Ou comptoit alors vingt-sept bâtimens de pris, et quarante-cinq de brûlés. · Le capitaine Jean Bart en prit ou brûla six, dont le moindre etoit de vingt-quatre canons. On évalua la perte des ennemis à trente-six millions au moins. Ces prises furent

« envoyées à Toulon (1). »

## 122. EXPÉDITION DE COETLOGON A GIBRALTAR (1693).

Par M. Théodore Gunn en . . . Aile du Nord.

Pavillon du Itoi.

M. le chevalier de Coëtlogon 2, fut détaché avec buit R.-de-chaussée. o vaisseaux et huit galiottes, pour en aller brûler douze

a qui étoient entres dans le vieux Gibraltar. Il brûla et « coula à fond cinq navires anglois, depuis trente-six

o jusqu'à cinquante canons, qui faisoient partie de la flotte « de Smirne, avec deux autres bâtimens, et on en prit o neuf autres, qui étoient charges pour le camp des en-

« pemis (\*). »

## 423. expédition de malaga (19 juillet 1693).

Par M. Theodore Groix en 1840. Aile du Nord.

Pavillon du lloi,

Le 19 juillet la flotte française arriva en vue de Malaga, R.-de-chaussée. et le maréchal de Tourville, qui la commandait, ayant ré-

(4) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. II, p. 700 et suis. (5) Main-Emmanuel de Coetlogon, chel d'escudre, depuis marechal de France. (5) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. II, p. 710.

solu d'aller attaquer les vaisseaux ennemis jusque dans le môle, ce qui ne pouvait se faire sans chaloupes, fit faire signal à tous les vaisseaux d'envoyer les leurs armées à bord de l'amiral. « M. de Chammeslin , capitaine en second du a Soleil Royal, pria M. de Tourville de luy en accorder le a commandement, ce qu'il obtint. .... Deux capitaines de vaisseaux génois qu'il rencontra lui dirent « qu'il y avoit dans « le mole deux vaisseaux anglois, trois corsaires de Flesa singue, et une frégatte turque qu'ils avoient prises, avec e plusieurs bâtimens espagnols, que les Anglois et les a Hollandois avoient mis du canon à terre, et faisoient a quelques retranchemens le long du môle, pour defendre a leurs vaisseaux.... » Tourville ayant été averti, « arriva a dans un canot, et M. de Chamme-lin alla avec luy recona noitre l'entrée du môle à la portée du mousquet.... On a fit approcher le Magnifique, l'Arrugant, le Prompt, a l'Eclatant, l'Aquilon , l'Eole et le Phonix , et M. de a Tourville passa tout le jour à faire mouiller ses vaisseaux a dar's l'ordre qu'il cent le meilleur pour battre en dedans a du môle ceux des ennemis et les batteries qui les dé-« fendoient. ... M de Tourville fit mouiller les frégattes a l'Héroine et la Prompte autour du brûlot de M. de a Longchamps, afin qu'il fût conduit plus facilement sur a les ennemis. A six heures du soir du 20 il s'en rea tourna..... et laissa à M. de Chammeslin l'ordre de a briller les vaisseaux ennemis le lendemain, des que le a jour parnitroit.

« Quand la muit parut, M. le maréchal de Tourville en-« voya ordre par M. de Mesiène de faire avancer quel-« ques chalonges à l'entrée du môle, pour donner l'a-« larme aux ememis et les inqui ter pendant la nuit : ce « qui fut exécuté par M. de Caffare, avec quatre cha-« lorges, sur lesquelles les ennemis lirent un grand feu

a de canon et de mousqueterie.

a Le 21, à la pointe du jour, M. de Chammeslin en déa tacha quatre, commandées par M. de Greffin, sur lese quelles les vaisseaux ennemis et les hatteries de la ville à firent un grand feu, croyant que c'étoit dans ce moa ment qu'on les vouloit attaquer. Ce n'étoit cependant à que pour les amuser, et pour connoître d'où sortiroit a le plus grand feu, afin d's faire tirer tons les vaisseaux à du roy.... A peine fut-il jour, que M. de Tourville a arriva, et fit presser les vaisseaux de commencer la a canonnade, mais les ennemis les prévurent et firent . feu sur les vaisseaux et sur un grand nombre de chatoupes qui étoient avancées pres du Magnifique, où a M. de Tourville venoit d'arriver. Il en partit dans le moment pour faire le signal du pavillon rouge, ce qui fut tait d'abord; et les vaisseaux commencérent à canonner. M. de Chammeslin fit partir dans ce moment le brulot « remorque par six chaloupes commandees pour cet effet. Celle de M. des Gemeaux étoit à la tête, il lit marcher toutes les autres dans le même tems, et on avanca ainsi a sous les murailles de la ville, jusqu'au fond du mole. malgre le feu du canon des ennemis et des batteries de la ville. Le brûlot alla aborder un des vaisseaux bollandois a et se déhorda un peu après, n'avant mis au beaupre a qu'un feu leger qu'il auroit éte facile d'éteindre; mais il se trouva touché, et les chaloupes ne purent le remora quer. Elles entrèrent toutes en même tems dans le mole, et se saisirent de tous les autres vaisseaux, que les ennemis etonnes de leur approche s'étoient vus obliges d'abandonner. On avoit ordre de ne les point brûler, « et on avoit fait preudre des amarres à plusionrs chaa loupes, pour remorquer les vaisseaux dehors; mais a tous ces soins furent inutiles, les uns clant touchés et les a autres contant has d'eau, Cependant M. de Chammeslin a fit ranger toutes les chaloupes qui n'éloient pas occu-« pecs, pour faire un fen continuel sur les batteries de · la ville et sur celle du port, d'on l'on tiroit à brûlea pourpoint de haut en bas des coups de canon à mia traille sur elles. A la faveur de ce feu, qui interrompit « celoi du canon et du mousquet de l'ennemi, on fit ce « qu'on avoit dessein de faire, en remettant le feu plua sieurs fois en divers endroits aux vaisseaux ennemis. a dont on lit amarrer deux ensemble, afin qu'ils brulasa sent plus facilement. Toute cette exécution dura depuis a cinq a six beures du matin jusqu'à près de neuf. Mendant ce tems-là M. le maréchal de Tourville qui a avoit toujours éte a demie-portée du canon de la ville, a envoya ordre deux fois par M. le chevalier Lanion de " bruler plutôt les vaisseaux que de s'arrêter plus longa tems a tacher de les sauver. Ces ordres ayant été exèa cutez sans qu'il en cestat aucun, M. de Chammeslin fit retirer les chaloupes. On eut près de deux cens hommes " thez ou blessez, et sans le feu que les chaloupes faisoient " sur les batteries, on auroit fait une plus grande perte. « Après l'expédition de Malaga . M. de Tourville alla à  Toulon avec la flotte du Roy, pour y prendre des rafrai-chissemens (1), n

# 525. BATAILLE DE NERWINDE (29 juillet 1693).

Partie centrale.

10 clage.
Salle dite des
Valets de pied.
N. 107

Tableau du temps attribué a Martin.

Le Roi voulut encore cette année se mettre à la tête de ses troupes ; il partit de Versailles le 15 mai. Il était accompagné du grand Dauphin \* , de Monsieur \* , du duc de Chartres \* , de tous les princes et de plusieurs dames de la cour. Le 21 il était à Compiègne, où il annonca qu'il avait donné ordre au marcehal de Lorges \* de s'emparer de Heidelberg, et que la ville de Roses en Catalogne avait été investie par le maréchal de Noailles. Le 2 juin il arriva au Quesnoy et se rendit le lendemain à Aubour où il

passa la revue de son armée.

Les immenses préparatifs faits pour cette campagne étaient dirigés contre l'importante ville de Liège, dont Louis XIV voulaits emparer, pour se rendre maltre du cours de la Meuse. Mais il tomba malade; Guillaume (\*) jeta dixhuit mille hommes dans Liège, et il fallut renoncer à cette grande entreprise. Tout le poids de la guerre resta alors sur le maréchal de Luxembourg (\*). Pendant que le Roi retournait à Versailles et que le grand Dauphin emmenait sur les hords du Rhin près de la moitié de la formidable armée rassemblée dans les Pays-Bas, Luxembourg resta en face du Roi d'Angleterre, et il voulut renouveler contre Liège la tentative abandonnée par Louis XIV. Mais l'armée ememie couvrait cette ville, et il fallut livrer une bataille. Ce fut la plus sanglante et la plus disputée de toute cette guerre.

Guillaume avait employé la nuit à se fortifier dans sa position, que couvraient cent pièces d'artillerie, et dont les flancs s appuyarent aux deux villages de Nerwinde et de Neerlanden. L'action commença par une effroyable canonnade dont les Français, plus à decouvert que leurs ennemis, eurent beaucoup plus à souffrir. Le maréchal de Luxembourg

<sup>(!</sup> Hesinire melitaire de Louis XIV., par Quincy, t. II., p. 710 et sulv. (! Louis de France : ! Philippe de France, due d'Orleans : ! Philippe d'Orleans, depuis due d'Orleans et regent du ruyanme. [! Guy Aldonce de Durtort, due de Lutges-Duras, ! Guillannie III., roi d'Angleterra i Guillaum -Henri de Nassau : !, l'eaucois-Heuri de Mantmorency, due de Lutenibourg.

avait donné l'ordre d'attaquer le village de Nerwinde, et c'était la que s'était porté tout l'effort de la bataille. L'infanterie française venait à peine de s'y établir quand elle en fut repoussée. On lui demanda un nouvel effort, « Sou-• venez-vous de la gloire de la France, » leur dit le maréchal pour ranimer leurs forces épuisées, et Nerwinde fut repris. Ce fut alors, après des prodiges de valeur faits de part et d'autre, après que le roi Guillaume et Luxembourg eurent chargé chacun à la tête de leur ravalerie, que l'arrivée du marquis d'Harcourt, 1) vint décider la victoire en faveur des Français, L'aile droite des alliés, qui avait defendu Nerwinde, fut coupée par cette manœuvre et jetée dans la Cheete, où se noverent une foule de soldats. Le retranchement qui couvrait le centre ennemi fut tourné par la cavalerie française, le corps de bataille fut débordé et renversé à son tour, et Guillaume n'eut plus qu'à songer à la retraite. Il laissait sur le champ de bataille douze mille morts et deux mille prisonniers. Les vainqueurs perdirent de sept à huit mille hommes, parmi lesquels un grand nombre de gentilshommes des premières maisons de France.

a Le duc de Chartres, dit Saint-Simon dans ses Méamoires (\*), chargea plusieurs fois à la tête de ses braves escadrons de la maison du roi avec une présence d'esprit et une valeur dignes de sa naissance, et il y fut une fois mèlé et y pensa demeurer prisonnier. Le marquis d'Arcy, qui avoit été son gouverneur, fut loujours auprès de lui en cette action, avec le sangford d'un vieux capitaine et tout le courage de la jeur nesse, comme il l'avoit fait à Steinkerque. M. le Duc (3), à a qui principalement fut imputé le parti de cette dermière tentative des régimens des gardes françoises et suisses pour emporter le village de Neervinde, fut tou-

· jours entre le feu des ennemis et le nôtre.

M. le prince de Conti se, maître enfin de tout le village de Neervinde (où il avoit reçu une contusion au côté et un coup de sabre sur la tête, que le fer de son chapeau parase, se mit à la tête de quelque cavalerie, la plus proche de la tête de ce village, avec laquelle il prit à revers en flanc le retranchement du front, aidé par l'infanterie qui avoit emporté enfin le village de Neervinde, et acheva de faire prendre la fuite à ce qui étoit derrière ce long re-

<sup>(1)</sup> Henri d'Harcourt, lieutenant général des armées du roi, depuis des d'Harcourt et maréchal de France. 7 Tome 1, p. 106-3) Louis de Bourbon, III- du nom, depuis prince de Conde. (3) François-Louis de Bourbon.

#### \$25. BATAILLE DE LA MARSAGLE (\$ octobre 1693).

Par M. Eugene Drykert en 1837

Atle do Moio L'etage Galerie des Batadles N\_1 6

Le duc de Savoie ? , vaincu à Staffarde et déponitlé d'une portion considérable de ses états, avait pris l'offensive en 1692, quand l'armée du maréchal de Catinal eul eté affaiblie pour renforcer celles d'Allemagne et des Pays-Bas. Pendant que Cabnat, avec quelques milliers d'hommes, était réduit à couvrir Suse et Pignerol, ces deux cless des Alpes, pour les conserver à la France, Victor-Amédée avait pénétré sur le territoire français, à travers les montagnes du Dauphiné , et y avait porté l'incendie et le pillage. Mais . arrête dans ses succès par la maladie et bientot harcele par les paysans dauphinnis, qui lui faisaient une redoutable guerre de partisans, il repassa les Alpes, et fut force par l'hiver d'ajourner à la campagne suivante ses projets de comquête. En effet, au retour du printemps il vint attaquer Pigneral; mais tous ses efforts echonerent contre l'heroique resistance du comte de Tesse 🐈 C'est alors que Catmat, jusqu'alors renfermé dans son camp de Fenestrelles, recut enfin quelques renferts, et de-cendit dans les plaines du Pièmont pour y chercher l'ennemi. A son approche, le ducde Savoi : s'était replié sur le village de la Marsaille , prés de la petite rivière de Cisola. Catinat alla l'y chercher, et le 4 octobre lui présenta la bataille.

Avant de l'engager, le marechal de Catinat fit publier

l'ordre suivant dans son armée :

« MM, les brigadiers auront soin de faire un peu de d'halte en cultant dans la plante qui est devant nous. « pour se redresser, et observeront de ne point déborder « la ligne, afin que tous les bataillons puissent charger

« ensemble, its ordonneront dans leurs brigades que les « bataillons mettent la baronnette au bout du fusil et ne

e tirent pas on coup.

Ivermound, t. IV., p. 415.

 d.cs compagnies de grenadiers seront sur la droite des n bataillons, et le piquet sur la gauche, lesquels on fera a tirer, selon que les commandants de bataillon le jugea ront à propos, et tout le bataillon marchera en même a temps pour entrer dans celui de l'ennemi qui lui sera

« opposé, s'il l'attend sans se rompre. En cas que le ba-« taillon ennemi se rompe avant que le nôtre l'ait chargé.

o il faut le suivre avec un grand ordre saus se rompre (3), » (5) vetor-Amedie II, depuis roi de Santalgne, 3 Rem de Frontav, III-da mono, homerant general des accioes do roi, depuis narredad de brance 3 Méricos comitatores de Louis XII, mis en ordrepar le general

M. de Catinat, s'étant mis à la tête de l'aile droite, fit
 avertir M. le due de Vendome et tous les officiers géné-

ranx qui étoient à la gauche, qu'il alloit faire charger.
Toute la ligne, s'étant ébranlée en même tems, marcha

a dans un a bel ordre et avec tant de fierte, qu'elle en-

fonça tout ce qu'elle trouva devant elle.

La droite de l'armée du roy tomba sur le flanc gau che de celle des ememis, et la fit plier. En même tems
 toute la ligne les chargea en face, et les renversa les uns

sur les autres. Pendant ce tems-là la droite de l'armée ennemie marcha sur la gauche de celle de l'rance qu'ils

débordoient, et la fit pher; mais la gauche de la seconde figne, que commandoit M. le grand-prieur C, les chargea

o si a propos et les renversa de telle sorte, que les deux

armées se trouvèrent mélées.

On connut, par la résistance que firent les troupes que
 les ennems avoient opposées à notre gauche et qui vin-

a rent plusieurs fois à la charge, qu'on avoit fait un coup

capital en y faisant passer la gendarmerie, qui y fit tout
 ce qu'on pent attendre d'un corps de cette réputation.

 Il est vrai que cette gauche fut d'abord repoussée avec quelque perte; mais la gendarmerie, ayant fait ensuite

plier leur aile droite, attaqua par le flanc et par derrière

a leur infanterie, qui n'avoit plus de cavalerie à leur gaua che, parce qu'elle étoit engagée avec la nôtre qui l'atta-

a quoit vivement. Cette manieuvre décida l'affaire. Elle a dura quatre houres et demie, qui ne furent employées

a qu'à tuer. La victoire, des le commencement du combat, a s'était déclarée pour nous. Les charges des troupes du

a roy furentsi vives, qu'elles renversérent tout ce qui leur a était opposé, de sorte que l'infanterie des ennemis fut

a presque entièrement ruinée (3. »

Les historiens militaires ont justement observé que cette victoire fut la première que l'infanterie française dut à l'usege de la bajonnette, devenue depuis une arme si redoutable entre ses mains.

Lorsque Louis XIV eut appris la victoire remportée à la Marsaille, il écrivit au maréchaf de Catinat, le 29 no-

vembre 1693:

« Mon cousin, le succès de mes armes , sur lesquelles il « paroit bien que la bénédiction de Dieu continue de se

<sup>(1</sup> Philippe de Vendoure, grand prieur de France, lieufenont genéral des armees du rol. (2) Histoire milituire de Lauis VIV, par Quincy, t. II, p. 689.

« répandre, n'a point effacé de mon cœur le désir que j'ai « toujours eu de faire une bonne paix. Je ne vous parlerai « point de la générale, parce que les affaires dont vous ètes « charge pour mon service regardent l'Italie à laquelle j'ai toujours souhaité de donner le repos, et vous savez « bien qu'il n'a pas tenu à moi que mon frère le duc de « Savoie ne contribuat à cette paix que je desirois. Prea sentement que Dieu m'a fait la grâce, malgré tout ce qui a s'est passé, de conserver encore pour lui les sentimens a que vous me connoissez....., et comme il ne dépend que a de moi de réduire en pitoyable état la meilleure partie a de ses états, mon intention est que vous lui fassiez dire, a que pour lui donner le loisir de prendre le parti que je a crois qui lui convient et à son pays, je vous ai ordonné a d'épargner l'incendie des villes de Saluces, de Fossano « et des autres ; et que pour donner , comme je viens de « vous dire, le mayen à mon dit frère, le duc de Savoie, « de faire tranquillement les mûres réflexions qui convien-« nent à l'état auquel je pourrois réduire son pays, mon « intention est que vous fassiez repasser mon armée en « France, et qu'au même temps vous fassiez entendre à mon a dit frère le duc de Savoie, que passé cette occasion, dans « laquelle je donne à lui et à toute l'Italie des marques du a désir sincère que j'ai de contribuer à son repos, je prena drai toutes les mesures que je croirai nécessaires, pour « faire ressentir à ce prince le grand tort qu'il a de ne « vouloir pas contribuer au bien de son peuple, de son état e et de toute l'Italie (1). »

# 426. PRISE DE CHARLEROI (11 octobre 1693).

Partie centrale.

1" etage.
Salon du Grand
Couvert.
No 103.

Par Autoine-Francois VANDERMEDAEN.

« La prise de Charleroi fut le fruit de la bataille de Ner-« winde; le marquis de Villeroi (\*), ayant été chargé d'en « faire le siège, v fit ouvrir la tranchee le 15 septembre « par le duc de Roquelaure (\*), et poussa les attaques avec « beaucoup de vigueur; il ne put pourtant obliger le gou-« verneur de la place à se rendre, qu'au bout de trois se-« maines (\*). »

(1) Mémoires militaires de Louis XIV, mis en ordre par le general Grimanard, t. IV, p. 415. (2) Nicolas de Neufville, VI- du nom. brigadier d'infanterie, depuis due de Villeroy, lieutenant general des armees du roi et capitaine des gardes du corps. 3. Antoine-Gaston-lean-Raptae de Roquelaure, marcehal de camp, depuis marcehal de France. (2) Histoire de Louis XIV, par Limiers, t. II, p. 553.

### 127. PRISE DE PALAMOS (juin 1694).

Par M. RENOUN en 1836.

Aile du Nord. R.-deschaussen. Salle n. 12.

Le maréchal de Noailles (1) avait été continué dans le commandement de l'armée de Catalogne, Maitre de Roses, dont il s'était emparé l'année précédente, et fortifié par les recrues qui étaient venues grossir son armée, il pouvait donner une extension plus grande à ses opérations. Il passa donc la revue de ses troupes, le 16 juin, près du Boulou, dans la plaine de Roussillon, et se mit en marche se dirigeant sur Girone et sur Palamos, dont il devait entreprendre le siège. Il traversa les montagnes par le col de Pertuis, alla camper sous Bellegarde, se rendit à Figuières sans rencontrer d'obstacles, et arriva sur le Ter, près de Girone. L'ennemi qui s'était fortifié dans son camp de l'autre côté de la rivière, en face de Torella de Mongri, tenta vainement de lui disputer le passage. Le combat du Ter facilità le siège de Palamos, où le maréchal de Noailles se rendit aussitôt, et il arriva le 31 mai devant cette place, en même temps que l'amiral Tourville qui commandait l'escadre.

Palamos est une place maritime assez forte. La garnison s'élevait à trois mille hommes, sous le commandement du gouverneur Pignatelli; vivement attaquée par terre et par mer, elle fut défendue avec courage, et le dixième jour de la tranchée, les assiègés ayant été contraints de capituler, la garnison se rendit prisonnière de guerre.

#### 528. LA FLOTTE ANGLAISE REPOUSSÉE DE DEVANT BREST (18 juin 1694).

Par M. Théodore Grois en ....

Aile du Nord. Pavillon du Rol. Radochaussée.

La flotte anglaise, sous le commandement de lord Bar-R.-de-chaussée. kley, avait embarqué à Portsmouth dix régiments d'infanterie et quelques dragons, dans l'intention de faire une descente sur les côtes de France. Averti qu'ils avaient dessein d'alter du côté de Brest. M. de Vauhan mit cette ville en état de défense. Cependant lord Barkley doubla l'île d'Ouessant le 16 juin, et entra le jour suivant dans la baie de Camaret, avec trente-six vaisseaux de guerre, douze galiotes à bombes et environ quatre-vingts petits bâtiments. Lord Talmash et le marquis de Camarthen vinrent, aussi avant que possible, reconnaître la baie

<sup>(1)</sup> Anne-Jules, duc de Noailles.

dans une galère à vingt rames; et dans le conseil qui fut tenu à leur retour on décida que le marquis de Camarthen irait le 18, à la pointe du jour, avec sept frégates, dans la baie, pour battre un fort et deux batteries qui étaient à l'ouest, pendant que leurs troupes déharqueraient dans une autre baie sablonneuse d'un demi-quart de lieue de longueur, qui avait aux deux houts des rochers. Un gros brouillard les avant retenus jusqu'à dix heures, ils commencerent l'entreprise des qu'il fut dissipé, quoique les chaloupes envoyées à la reconnaissance eussent rapporté que les endroits propres à faire une descente étaient bien gardes. Le marquis de Camarthen s'avanca avec ses frégates dans la baie, où il se trouva environne de nos batteries, qui le prenaient de tous cotés, « En même terns les chaloupes avec les troupes de a débarquement arrivèrent, et le genéral Talmach, s'étant a mis à la tête d'un hataillon de grenadiers, donna ordre à « chaque chaloupe de faire prendre terre aux troupes qui a étoient dessus, le plus promtement qu'elles pourroient. a Cette action commença à peu près à midi, par une caa nonade qui dura deux heures, pendant lesquelles les ena nemis essuvèrent le feu des hatteries et des retranchea mens, qui etoient garnis d'un hataillon de la marine et « de quelques milices commandées par le marquis de Lan-

a Après cette manœuvre, tous les petits hâtimens firent a voile pour se rendre dans l'anse de Camaret, où les plus avancez mirent à terre buit ou neuf cens hommes. o Le feu dura assez longtems de part et d'autre. M. Be-" noise, capitaine d'une compagnie franche de la marine, o avant remarqué quelque desordre parmi les troupes dese cendues, qui sembloient incertaines du parti qu'elles dea voient prendre, sortit l'épèe à la main , à la tête de cine quante hommes soutenus par M. de la Cousse, capitaine e d'une compagnie de la marine, avec un pareil nombre de n soldats. Il chargea les ennemis d'une manière si vie goureuse, que, les ayant cenversex, il en tua un grand a nombre, et les popusuivit jusqu'à leurs chaloupes, dont a il ne restoit plus que sept, les autres s'étant rétirées. Ils " s's jettèrent en si grand nombre, que, la mer baissant a en même tems, ils demeurèrent echouez. Alors M le a comte de Servon (15), maréchal de camp. M. de la Vaisa se (4), brigadier d'infanterie, et M. du Plessis, briga-

<sup>1)</sup> Henri de Lyonne. 5 Pierre de Villette de La Vaisse, depuis heutemint général des armées du roi

a dier de cavalerie, qui s'étoient rendus sur les retrana chemens avec le regiment de cavalerie de du Plessis, sur l'avis qu'ils avoient eu par les signaux, firent marcher un escadron sur la grève; ce qui obligea les roupes qui se trouvérent dans les bátimens échouez à demander quartier. Celles qui n'avoient pas encore débarque craignirent la meme d'estinée, se retirérent avec beaucoup de précipitation, à la faveur de leurs vaisseaux, qui continuoient de canouer les retranchemens et les batteries, qui leur répondoient sans cesse avec supériorité. Un vaisseau hollandois, s'étant approché trop près de la terre, s'échoua. Aussitôt M. de a la Gondinière, capitaine d'une compagnie de marine, a s'alla poster avec quelques mousquetaires sur les roa chers voisias qui le dominoient, et l'obligea de se rendre. On y trouva quarante hommes tuez, du nombre desquels étoit le capitaine. Il en restoit soixante-quatre antres, qu'on fit prisonniers. Les ennemis laissèrent sur a la place près de quatre cens hommes, parmi lesquels a étoit le général Talmach, qui commandoit les troupes a de debarquement. On leur lit eing cent quarante-huit prisonniers et quarante officiers. Ils eurent outre cela a un grand nombre de soldats tuez. Quoique leurs vais-· seaux fussent présque hors de la portee des hombes, il « en tomba cependant une sur une galiote chargée de cinq a cens soldats, et une autre sur un bateau plat. Ces deux a bâtimens coulèreut à fond, ce qui fit juger que cette « entreprise leur conta près de deux mille hommes. On « remarqua , la muit après l'action , qu'ils brûlèrent un de a leurs vaisseaux, qu'on jugea être celui qui fut démâtté « de son mast de mizaine, et un autre de son hunier (¹). »

# 429. COMBAT NAVAL DE TEXEL (29 juin 1694).

Par M. Engone Itaner un 1839.

Aile du Nord, Pavillon du Roi, R.-de-chaussec.

Jean Bart était parti de Brest le 27 juin , avec eix vais-R-de-chaussecseaux et deux flûtes , pour aller à la recherche d'une flotte qui venait du Nord , chargée de blé pour la France. Mais le 29 , lorsqu'il la rencontra , elle était déjà touther au pouvoir des Hollandais, et, peur la déliver , il fallait combattre un ennemi supérieur en forces. Voici comment Jeau Bart , dans son rapport au ministre de la marine, rend compte de cette oction glorieuse :

(4) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. 111, p. 79.

A Dunkerque, le 3 juillet 1694.

a J'ai l'honneur, monseigneur, de vous rendre compte « que, le 29 du mois passé, je rencontrai, entre le Texel « et la Meuse, douze lieues au large, huit navires de a guerre hollandois, dont un portoit pavillon de contrea amiral. J'envoyai les reconnoître : on me rapporta a qu'ils avoient arrêté la flotte de grains destinée pour la α France, et avoient amariné tous les vaisseaux qui la a composoient, après en avoir tiré tous les maitres. Je a crus, dans cette conjoncture, devoir les combattre pour a leur ôter cette flotte. J'assemblai tous les capitaines des a vaisseaux de mon escadre, et, après avoir tenu conseil de « guerre, où le combat fut résolu, j'abordai le contre-amia ral, monté de cinquante-huit pièces de canon, lequel j'en-« levai à l'abordage après demi-heure de combat. Je lui ai a tué ou blessé cent cinquante hommes. Ce contre-amiral, a nommé Hyde de Frise, est du nombre des blessés: il a a un coup de pistolet dans la poitrine, un coup de mousa quet dans le bras gauche, qu'on a été oblige de lui cou-« per, et trois coups de sabre à la tête. Je n'ai perdu en « cette occasion que trois hommes et vingt-sept blessés. " Le Mignon a pris un de ces huit vaisseaux, de cina quante pièces de canon.

« Le Fortuné en a pris un autre de trente pièces; les a cinq autres restant des huit, dont un est de cinquante-« huit pièces, un autre de cinquante-quatre, deux de a cinquante et un de quarante, ont pris la fuite après m'a-

a voir vu enlever leur contre-amiral.

« J'ai amené ici trente navires de la flotte, lesquels

a sont en rade.

« J'ai donné ce combat à la vue des vaisseaux de guerre « danois et suédois, qui ont été témoins de cette action sans a s'y mêler. Ils sont passès aujourd'hui avec le reste des a vaisseaux de charge, au nombre de soixante-six voiles.

« pour aller en France (6). »

430. LOUIS XIV REÇOIT LE SERMENT DE DANGEAU, GRAND-MAITRE DE L'ORDRE DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL ET DE SAINT-LAZARE (18 dec. 1695).

Aile du Nord. R -de-chaussee. Salle no 12.

Par Antoine Passy.

«Le Roi, dit Saint-Simon (2), donna à Dangeau (2) la grande

(3 Histoire de la marine française, par M. E. Suc, t. V. p. 183. (2) Memoires de Saint-Simon, t. 1, p. 129. (3) Philippe de Courcillon, marquis de

- maitrise de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare unis, comme l'avoit Nerestang 1) lorsqu'il la
- a remit entre les mains du Roi, qui en fit M. de Louvois
- son grand-vicaire, L'hiver précèdent, le Roi avoit ins-
- a titué l'Ordre de Saint-Louis, et c'est ce qui donna lieu à
- donner à un particulier la grande mattrise de Saint-La-

La cérémonie se passa dans l'ancienne chapelle du chàteau de Versailles le 18 décembre 1695. Dangeau est représeule à genoux devant le Roi, prétant serment. Louis XIV est accompagné du grand Dauphin, des princes et des grands seigneurs de sa cour.

### 431. COMBAT DANS LA MER DU NORD (18 juin 1696).

Par M. Theodore Gunin en 1839. Aile du Nordi Vingt vaisseaux anglais et hollandais tenaient Jean Bart R.-de-chaussée bloque dans le port de Dunkerque. « Son escadre étoit de a sept vaisseaux de guerre et de deux brûlots; mais, s'étant a impatienté de se voir si longtems assiègé, il monta sur a un lieu fort élevé pour examiner leur situation. Il résolut « de sortir dans le moment, ayant entrevu qu'il pourroit le « faire malgré les ennemis. Il fut joint par quelques armateurs, et rencontra, le 18 de juin, la flotte hollandoise, a qui venoit de la mer Baltique, composée de plus de cent a voiles, sous l'escorte de cinq frégates; elle étoit com-« mandée par M. Bachiry, qui montoit une frégate de · trente-huit pièces de canon. Le capitaine Vanderberg en avoit une de quarante-quatre ; celles des capitaines « Swrin et Mesnard le jeune étoient chacune de trente-huit, et celle du capitaine Alvin, de vingt-quatre.

• Le chevalier Bart crut pouvoir mieux surprendre cette « dotte en l'attendant proche du port où elle devoit entrer. « Il envoya plusieurs petits bâtimens pour la reconnoitre :

« les ennemis en eurent beaucoup d'inquiétude ; et comme les ordres du commandant de cette flotte étoient de se rendre incessamment en Hollande, il poursuivit sa conte

« assez heureusement, et crut être hors de tout péril, « lorsqu'il appercut les côtes d'Hollande, peu de jours a après le 18 du même mois. Mais il vit l'escadre du che-

« valier Bart, dont les vaisseaux attaquèrent les frégattes « ennemies, et, après un assex rude combat, les abordérent

« et s'en rendirent maitres, pendant que les autres navires

<sup>(1)</sup> Achille de Necestang, grand-maître de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare.

« et les armateurs coupèrent les vaisseaux marchands, et « en prirent trente, les autres qui étoient au-dessus du

« vent s'étant échapez.

« M. de Bachiey, qui commandoit la flotte ennemie, recut « un coup mortel au-dessus de la mamelle gauche ; le

a capitaine Vanderberg ent sur son bord trente-quatre a hommes tuez et dix-huit blessez : le capitaine Swrin

\* fut blessé au bras, et le capitaine Alvin fut tué (1). »

432. DUGUAY-TROUIN DISPERSE UNE FLOTTE ESCORTÉE PAR TROIS VAISSEAUX DE GUERRE HOLLANDAIS (1696).

Aile du Nord. Povillondu Bor. U.-de-chaussec. Par W. Theodore Gepra en .....

Au même temps où Jean Bart donnait ainsi à son nom une popularité immortelle dans la marine française, un jeune et intrépide armateur de Saint-Malo. Duguay-Trouin, commençait à se faire connaître par des faits d'armes d'une audace et d'un bonheur non moins remarquables.

a Il arma, selon son propre récit , les vaisseaux le Sainta Jacques , le Sans-Pareil, et la frégate la Léonore , de

a quarante-six, quarante et seize canons, et, s'étant joint à a deux autres frégates de Saint-Malo, attaqua une flotte

a escortee par trois vaisseaux de guerre hollandois, de cina quante-quatre, cinquante-deux et trente-six canons, com-

« mandés par le baron de Warseuart, vice amiral de Hollande. « Dans le commencement de ce combat, le feu avant mal-

a Dans le commencement de ce combat, le feu ayant mala heureusement pris au vaisseau le Saux-Pared, et fait

a sauter toute sa poupe, Duguay-Trouin fut force d'aborder

a avec son vaissean seul les deux gros convois, qu'il ena leva l'un après l'antre après un sanglant combat où la

a moitie de son équipage perit; le troisième convoi el

a une partie de cette flotte fut pris par les fregates qui s'e-

a taient jointes à lui (%), » Le Roi récompensa cette belle

action par un brevet de capitame de fregate.

C'est ici le lieu de citer un calcul consigné dans l'histoire d'Angleterre de Rapin Thoyras. Il rapporte que, d'après les registres de l'aminunté britannique, les corsaires de Saint-Malo, de 1688 a 1697, enlevèrent aux Anglais et aux Hollandais cent soixante-deux navires de guerre et trois mille trois cent quatre-vingt-quatre bâtiments marchands.

<sup>11.</sup> Histoire militaire de Louis VIV, par Quiney, 1 III, p. 278. [2] Étals de services de Duguay-Troung, desses par lui-mente pour sa masilianation, et ettes dans l'Histoire de la marine française, par M. E. Sue, t. V., p. 223.

### 433. QUATRE VAISSEAUX FRANÇAIS DISPERSENT UNE PLOTTE ANGLAISE (13 avril 1697).

Par M. Theodore Groin en ....

Pavilion du Ilui

« Quatre armateurs de France, montant des vaisseaux du Rade-chausse « roy de soivante-dix, de cinquante, de trente-six et de a vingt-quatre pièces de canon, rencontrerent le 13 d'aa vril, à la hauteur des îles de Silley, les vaisseaux anglois " le Norvich, le Château , l'Eschernesse, le Schafort , et « le brulot de la Blare, servant de convois à la flotte mara chande angloise, qui alloit aux Indes occidentales. Les a armateurs de France les attaquèrent, et, après un a combat de deux heures, pendant lequel la flotte mar- chande se dispersa, ils s'emparèrent du vaisseau le Scha-. fort, qu'ils furent obliger de bruler, parce qu'il ctoit v tout perce : mais ils gardérent le brûlet de la Busse . a qu'ils avoient pris. Après le combat, les armateurs pour-« suivirent cette flotte pendant trois jours, et la rejoignisent a le 18. Le combat recommença, et dura trois heures; mais « les vaisseaux anglois, se trouvant fort mal traités dans a leurs agrès, ils furent contraints de prendre le large. Les a armateurs les abandonnérent pour suivre les hatimens a marchands, dont une partie se sauva à Plimouth, d'aua tres ana isles de Silley, et en d'autres ports. Les arma- teurs de France en pricent quelques-uns, qu'ils amenerent « dans les ports de l'Occun (1). »

# 131. BOMBARDEMENT DE CARTHAGENE (mai 1697).

Par M. Theodore Gi my en 1839.

Asle du Nord. 'avillon du ha

Le pavillon français, malgré la triple rivalité de l'An- Rode-chousse gleture, de la Hollande et de l'Espagne, continuait à soutenir son honneur sur toutes les mers. « Le Roi catholique a en ressentit des effets dans ses états du Nouveau-Monde... Le sieur de Pointis (\*) étoit parti des cotes de France au « commencement de l'asside, avec une escadre de sept · vanscaux de guerre et plusieurs antres hatimens. Il a arriva devant Carthagene, ville du nouveau royaume de a Grenade dans l'Amerique méridionale, ou les Espagnols « tenomat la plus grande partie des richesses qu'ils tia roient du Pérou. Il attaqua cette place avec tant de

(1) Westoire militaire de Louis XIV, per Quincy, t. 111, p. 380. (2) Jean-Bernard Desjeans, baron de Pointis.

- a vigueur, assisté des troupes que lui amena le gouverneur « de Saint-Domingue, qu'il la prit de force en peu de « jours et la pilla. Les immenses richesses qu'il en tira
- « redresserent un peu les finances épuisées de la France,
- « et mirent le Roi en état de continuer la guerre aux « dépens de ses ennemis (1). »

### 435. PRISE D'ATH (5 juin 1697).

Fartie centrale. B ale-chaussée. Satte no 26. Par M. BAPTISTE en 1838.

« Après la paix d'Italie, les alliez devoient s'attendre de a voir en Flandre de plus nombreuses armées, et les avana tages que la France se promettoit d'en retirer ne contri-« buèrent pas peu à re dessein. En effet le Roi y envoya « trois maréchaux de France, dont chacun avoit un corps « d'armée séparé sous sa conduite; ces trois maréchaux « étoient MM. de Catinat, de Villeroy et de Boufflers. Le « premier fit l'ouverture de la campagne par le siège « d'Ath, avec une armée de quarante mille hommes, pena dant que les deux antres le couvroient ; le Roi d'Angle-« terre 2 et l'électeur de Bavière (3) firent divers mouvemens pour secourir la place; mais, considérant qu'il auroit fallu « hazarder une bataille contre une armée de beaucoup suc périeure à la leur, dans un tems où la France seroit oblia gée de rendre Ath, ils jugérent plus à propos de faire c choix d'un camp qui mit le pais à couvert le reste de la « campagne. Le gouverneur de la place, se voyant donc o par là sans espérance de secours, se rendit le 5 de juin, « après treize jours de tranchée ouverte (\*). »

### 436. M. DE POINTIS AVEC CINQ VAISSEAUX ATTAQUE SEPT VAISSEAUX ANGLAIS (25 août 1697).

Aile du Nord. Pavillon du Roi. R.-de-chaussec. Par M. Théodore Gunia en 1839.

Au retour de sa glorieuse expédition de Carthagène, Pointis eut à combattre une escadre de sept batiments anglais, cinq vaisseaux de ligne de soixante et douze et soixante et dix canons, et deux frégates de trente-six. Il n'avait sous ses ordres que cinq vaisseaux : le Furieux, le Vermundois, le Sceptre-Amiral, le Saint-Michel et le

Histoire de Louis XIV, par Lumers, I. II, p. 635. (§ Guillaume III. )
 Maximilien-Emmanuel de Bavière, (§) Histoire de Louis XIV, per Limiers, (§ II, p. 633.

Saint-Louis. Sa position était critique: la maladie avait ravagé ses équipages; les trois quarts des officiers et des matelots étaient hors d'état d'agur, et à peine avait-il de quoi fournir au service de la moitié des batteries. Ce fut dans cet état que, le 24 août, à la pointe du jour il découvrit l'ennemi qui faisait force de voile pour l'atteindre. Points lui épargua la moitié du chemin, et la division française alla canonner les vaisseaux anglais avec autant de résolution que si les équipages complets avaient garni tous les sabords. L'engagement dura jusqu'à la nuit : les bâtiments français reçurent rourageusement les bordées d'un ments français reçurent et de tout point supérieur, et eurent l'honneur de poursuivre, en face de lui, leur route sans dommage.

# 437. PRISE DE TROIS VAISSEAUX ANGLAIS PAR M. DE NESMOND (28 août 1697).

Par M. Théodore Genin en 1840.

Aile du Nord. Pavillon du Roc R.-de-chaussée

- Le marquis de Nesmond, lieutenant général des a armées navales du Roy, avoit armé une escadre de six a vaisseaux pour alter en course. Il rencontra trois vais-
- seaux anglois qui revenoient des Indes. Il les attaqua
   avec tant de vigueur, qu'après une médiocre résistance,
- avec tant de vigueur, qu'après une mediocre resistance,
   la partie n'étant pas égale, ils ne purent éviter de tomber
   entre ses mains. Ils étoient lous trois chargez de mar-
- « chandises pour plus de six millions (1). »

\38. COMBAT DE M. D'IBERVILLE CONTRE TROIS VAISSEAUX ANGLAIS (5 septembre 1697). Alle du Nords Pavillundu Boi R.-de-chaussén

Par M. Théodore Gunin en 1839.

439. PRISE DU FORT DE BOURBON PAR M. D'IBERVILLE (13 septembre 1697).

Par M. Théodore Gunin en 1840. Aile du Nord-

Aile du Norde Pavillon du Roi

- " Les vaisseaux du Roy le Pélican, le Palmier, le R.-de-chaussée " Weesph et le Profond, commandés par M. d'Iberville,
- \* recurent des ordres du Roy de reprendre le fort de Nel-
- « son, dit Bourbon, situé à cinquante-sept degrés trente

(1) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, L. Ill., p. 388.

« minutes de latitude nord , en la baye d'Huton (Hudson) , 👚 « au nord du Canada. M. d'Iberville partit avec ces quatre a vaisseaux le 8 de juillet. Ces vaisseaux se trouverent « renfermés dans les glaces du detroit de cette baye l'es- pace de vingt sept jours. Les courans en firent déboua quer, le 15 d'aoust, le Pélican, que montoit M. d'Iber-« ville, qui étoit à six lieues de Digue, situé à soixantes trois degrés huit minutes, à l'extrémilé du détroit. Ce a vaisseau arriva seul devant le fort Nelson le 5 de senteme bre. Étant mouillé à deux lieurs de terre, il aperent a trois vaisseaux sous le vent, que M. d'Iberville crut a être les autres navires. Après avoir leve l'ancre sur les « sept heures du matin, il chassa sur eux, et, leur avant a foit les signaux de reconnaissance, ausquels ils ne réa pondirent point, il connut qu'ils étoient anglois, comme a cela se trouva vray. L'un étoit le Hampshire de guerre, « de trente six pièces de canon, et de cent cinquante a hommes d'équipage, et les autres le Dering, et le Haba sousbage, de trente deux. M. d'Hierville, malgre l'inéa galité des forces, se disposa à les attaquer. Les trois vais-« seaux anglois s'attachérent à démater le vaisseau du roy. « Après trois heures et demie de combat, le commandant a du Hampshire prolongea le Pélican pour le couler à a fond, et il se fit à bout portant, de part et d'autre, une a décharge générale de mousqueterie et de canons à mia traille de toutes les batteries. Les canons du Pélican a furent pointés si à propos, que le Hampshire en ful a coulé bas, et sombra dans le moment sous voiles. Le a Habsousbaye amena aussitot pavillon, et le Deriny prit a la fuite. Mais le temps devint si rude, que le Habsousa baye s'échoua sur une basse, et le Pelican fit naufrage o d'un vent du nord-est, qui le jeta à la côte. On se sauva e à terre en canot et en radeaux.

a Les troupes formèrent un camp à leur arrivee, et trois e jours après M. d'Iberville attaqua le fort de Bonrbou.

a Il commença le 11 à faire faire des escarmouches à la c faveur de quelques petits ruisseaux et de quelques troncs e d'arbres bridez. Il étoit en cet état lorsque les autres e vaisseaux arrivérent. Le Palmier lui envoya, le 12, un mortier, que l'on tenta de mener à une hatterie qui avoit été faite à deux ceus pas du fort, dans un bois e tuillis, nonobstant le grand feu que les ennemis firent.

On les hombarda depuis dix heures du matin jusqu'à quatrebeures du soir ; et pendant ce tems-la ou les harcela

a par des escarmouches. Ils firent un seu continuel de ca-

• nons et de bombes.

 M d'Iberville fit sommer le gouverneur de se rendre. a et lui fit dire que, s'il s exposoit à souffrir un assaut, on o ne recevroit aucune proposition de sa part. On travailla a à dresser une nouvelle batterie, qui auroit fait un fua rieux désordre, si, sur les quatre heures du soir, le a gouverneur n'eut envoyé trois deputes a M. d therville, a qui lui apporterent une capitulation par laquelle il · demandoit tout le quartier qui appartenoit à la compaa guie de Londres. Cette proposition clant trop avantao gense pour des gens qui étoient à sa discretion, il la a refusa. Le gouverneur envoya, sur les huit heures du 🗷 soir, un député avec une lettre pour M. d'Iberville , par a laquelle il demandoit deux mortiers de fonte et quatre o pieces de canon du même métal, qu'il avoit apportes a l'année precedente, lorsque les Anglois prirent re fort a sur les Canadiens : ce qu'il refusa. Enfin, le lendea main 13, le gouverneur lui envoya trois otages, pour a lui dire qu'il lui rendoit la place, le priant d'en laisser a faire i evacuation à une beure après midi.

a MM. de la Poterie et de Serigny s'en rendirent les mattres, et le gouverneur en sortit à une heure, à la tete

a de la garnison, tambour battant, méches attumées, ena seignes déployées et avec les bagages. M. de Roisbriant

se trouva à sa rencontre à la tête de plus de deux cens
 Canadiens.

« Ce lort étoit composé de trois hastions et demi-bastions, « dont il y en cut un qui sauta en l'air de deux bombes « qu'on y jetta. Enc autre bombe tenversa une galerie qui « enhuroit un grand corps de logis , et une quatrième

a tomba au milien de la place, et blessa trois hommes.

a On ne perdit à ce siège qu'un Canadien, qui fut tue !)...

440. MARIAGE DE LOUIS DE FRANCE, DUC DE BOUR-GOGNE, ET DE MARIE-ADÉLAIDE DE SAVOIE (7 décembre 1607).

Par Antoine Dint, vers 1700. Partie centrale.

Partie centrale, to chare. Salon du Grand Convert. No 103.

Le traité de Ryswick rendit encore une fois la tranquiltité à l'Europe. La France victorieuse, mais épuisee, dut

1) Hestoire militaire de Louis XII, par Quincy, L. III, p. 380.

renoncer à la plupart de ses nouvelles conquêtes. La paix, que l'état du royaume rendait si nécessaire, fut publiée à Paris le 4 novembre 1697, suivant le cérémonial d'usage, et accueillie avec les plus grandes démonstrations d'enthousiasme.

Cependant le mariage de Louis de France, duc de Bourgogne, avec la princesse Marie-Adélaide de Savoie, avait été une des stipulations du traité de Ryswick. Malgré le jeune âge des deux époux, dont l'un avait quinze ans et l'autre onze, leur union fut cétébrée sans retard.

l'autre onze, leur union fut célébrée sans retard. « On n'étoit occupé que de la magnificence qui devoit a éclater à ces noces : on en pressoit extraordinairement « les préparatifs, et l'on prétendoit surpasser tout ce qui « avoit eté fait en de pareilles occasions. Les dames surtout a n'y épargnoient aucunes dépenses. Elles devoient avoir « six habits différens, et ces habits étoient tellement char-« gez de dorures que l'on eut assez de peine à les porter. « L'habit de M. le duc de Bourgogne étoit de velours noir. « tout couvert de perles ..... L'habit de la princesse étoit a d'un drap d'argent, tout couvert de pierreries. Le Roi a étoit habillé d'un drap d'or, sur les coutures duquel il y a avoit un point d'Espagne d'or, large de quatre doigts. M. le dauphin et tous les princes étoient aussi magniba quement vêtus, et tous ces habits étoient relevez de broa deries d'or, et éclatans de pierreries agréablement a diversifiées et mises en œuvre.

« Tout étant prêt pour la cerémonie, elle fut célèbrée à « Versailles le 7 de décembre par le cardinal de Coistin (¹), « en la manière suivante: M. des Granges (²), mattre des « cérémonies, alla sur les onze heures du matin prendre « M. le due de Bourgogne dans son apartement, et le « conduisit en celui du Roi. Sa Majesté se rendit ensuite « chez madame la duchesse de Bourgogne, et la mena à « la chapelle, accompagnée des princes et princesses du « sang, de la duchesse de Verneuit (¹), des cardinaux d'B-« trées (²), de Janson (²) et de Fursemberg (²), et de l'arachevêque de Reims (²). Le cardinal de Coislin, premier « aumònier du Roi, dit la messe en mitre, revêtu de ses « habits pontificaux, et fit la cèrémonie du mariage après

<sup>(1</sup>º Pierre de Cambout, grand aumonier de France. 2º Nicolas Le Camus, seigneur de la Grange-Blign). 2º Charlotte Seguier. (2º Cesar d'Estrées, evêque et duc de Laon. 2) Toussaint de Porbin, evêque et comte da Reanvais. 2º Guillaume Egon de Furstemberg, evêque de Strasbourg. 7) Charlos-Maurice Le Tellier.

- laquelle Sa Majesté donna un magnifique diné aux nouo veaux mariez (1), »
- 141. PHILIPPE DE FRANCE, DUC D'ANJOU. DÉCLARÉ ROI D'ESPAGNE (PHILIPPE V) (16 novembre 1700).

Par le baron GERARD en 1824. Partie centrale.

Charles II , roi d'Espagne , mourut sans postérité , le Salon du Grand 1º novembre de l'année 1700. Déjà, depuis plusieurs an-An 193. nècs, sa succession était convoitée par des prétendants divers, et deux traités même l'avaient partagée. Mais la fierté espagnole se révolta contre le démembrement de la monarchie de Charles-Quint, et les principaux conseillers de Charles II, Je cardinal Porto Carrero [2] et le comte de Monterev 11, firent violence à ses affections de famille, pour décider le prince mourant à laisser à un petit-fils de Louis

a la ruine de sa maison et la grandeur de la France. » Cependant Louis XIV, qui comprenait quel fardeau de guerre il fallait accepter avec le legs de Charles II, ne voulut point prendre seul une si grave décision. Il convoqua son conseil, et. après une longue delibération, dans laquelle le grand Dauphin défendit les droits de son fils avec une énergie de langage inaccoutumée, il fut résolu que le testament serait accepté.

XIV son vaste héritage. Charles II, en effet, après avoir consulté le pape Innocent X125, fit un testament par lequel il léguait tous ses royaumes à Philippe de France, duc d'Anjou, sous la condition que la couronne d'Espagne ne pourrait jamais être unie à celle de France. Ce fut le 2 octobre 1700, un mois avant sa mort, qu'en signant ce testament, il signa, selon la belle expression de Saint-Simon.

On etait impatient à la cour de Madrid de voir arriver le nouveau Roi, « L'ambassadeur d'Espagne recut de nou-

- veaux ordres et de nouveaux empressements pour demander M. le duc d'Anjou. Le lundi, 15 novembre, le Roy partit de Fontainebleau entre neuf et dix heures,
- u n'ayant dans son carrosse que monseigneur le duc de « Bourgogne, Madame la duchesse de Bourgogne, Ma-
- a dame la princesse de Conti, 3) et la duchesse de Lude (6).

" Harriva à Versailles vers quatre beures.

1 Histoire de Louis XIV, par Limiers, t. III, p. 2-, 3 Louis-Emmanuel-Fernandez de Porto-Carrero, archeveque do Toledo, 3 Jean-Bommaque de Baro. 3 Beand Odessalah, 3 Marie Therese de Bourbon Mademoiselle de Bourbon), 30, Marguerite-Louiso-Susanne de Belliune.

a Le lendemain, mardi 16 novembre, le Roi, au sortir a de son lever, fit entrer l'ambassadeur d'Espagne dans a son cabinet, où M. le due d'Anjou s'étoit rendu par les a derrieres. Le Roi, le lui montrant, lui dit qu'il le pou-« voit saluer comme son Roi. Aussitot il se jeta à genoux a à la manière espagnole, et lui fit un assez long compli-« ment en cette langue. Le Roi lui dit qu'il ne l'entendoit a pas encore, et que c'étoit à lui à repondre pour son pea tit-fils. Tout aussitot apres le Roi fit, contre toute couo tume, ouvrir les deux battants de la porte de son cabie net, et commanda a tout le monde, qui étoit la presque a en foule, d'entrer; puis passant majestueusement les a yeux sur la nombreuse compagnie : « Messieurs , leur a dit-il en montrant le due d'Anjou, voilà le Roi d'Es-« pagne. La naissance l'appeloit à cette couronne, le feu a Roi aussi par son testament, toute la nation l'a souhaité a et me l'a demande instamment; c'étoit l'ordre du ciel; « je l'ai accordé avec plaisir. » Et se tournant à son petit-fils: « Soyez bon Espagnol, c'est presentement a votre premier devoir; mais souvenez-vous que vous étes a ne Francois pour entretenir l'union entre les deux naa tions; c'est le moven de les rendre heureuses et de con-

a server la paix de l'Europe (3). »

Ge fut alors aussi que Louis XIV prononça le mot si
connu : « Il n'y a plus de Pyrénees. »

142. PRISE DE QUINZE VAISSEAUX HOLLANDAIS PAR. NEUF VAISSEAUX FRANÇAIS (21 avril 1703).

Par M. Theodore Gunix en 1859.

Quand Louis XIV eut notifié aux diverses cours de l'Europe l'avénement de son petit-fils au trone d'Espagne, la première impression qui s'y manifesta fut celle d'une profonde stupeur. Guillaume 111, qui ne pouvait entramer à son gré le parlement aughais dans les projets de sa politique haineuse, commenca par recomattre Philippe V au nom de la Grande-Bretagne et des Provinces-Umes. L'empereur Léopold se horma à protester et à négueier, pendant que l'electeur de Bavière et le due de Savoie, se déclarant en faveur de Louis XIV, abdiquaient entre ses mains leurs pretentions à la succession espagnole. Mais cet etat de choses dura peu: il ne fallait à la cour de Vienne pour

(1) Mémoires de Saint-Simon , t. III , p. 38.

Aife do Nord. Pavillondo llor. R.-de chanssee. celater que le temps de former une nouvelle coalition contre la Prauce. Lonis XIV aida le roi Guillaume à y faire entrer l'Angleterre, en donnant imprudemment au fils de Jacques II, mort, le titre de Jacques III. Les lors la guerre, qui d'abord, en 1701, n'avait eu que le Milanais pour théâtre, se fit à la fois en Italie, en Allemagne, et dans les Pays-Bas; la France, a qui quatre années de paix avaient à peine donné le temps de respirer, eut contre elle les armées de l'empire, de l'Angleterre et de la Hollande, commandees par Marlborough et le prince Eugene.

Cependant les succès se balancèrent dans la campagne de 1702. Le duc de Vendôme tint tête en Italie au prince Engene (\*), et l'electeur de Bavière (\*), avec Catinat et Villars (\*), assura en Allemagne la superiorité des armes

francaises.

L'année 1703 fut également marquée par d'heureux faits d'armes sur terre et sur mer. Dans cette guerre, en effet, comme dans la précédente, Louis XIV avait à combattre les deux puissantes marines de la Grande-Bretagne et des Provinces-Unies; et en même temps qu'il entretenait de formidables armées au pied des Alpes, sur les bords du Rhin et du Danube, et sur ceux de la Meuse et de l'Escaut, il fallait qu'il armat des flottes considérables pour défendre les cotes de son royaume, et soutenir I honneur du pavillon français sur l'Océan et la Mediterranée. Si, pendant ces douze ans d'une lutte non interrompue, la France ne remporta pas sur mer d'éclatantes victoires, les succès du mons furent partagés entre elle et ses ennemis. Épuisce par de si longs et si prodigieux efforts, c'était tout ce qu'elle pouvait pretendre.

La flotte des vaisseaux marchands d'Hollande sortit

 de la Meuse le 19 avril, pour aller à la rivière de Londres
 avec quelques yacaths d'Angleterre, ou étoit indust! Pa get et le baron de Baisan, ministre du Roy de Pologne de Cette flotte fut attaquée le 21 par trois vaisseaux de guerre du Roy, et par six capres de Dunkerque, d'Ostende et du Havre, Après un rude combat, deux vaisseaux de guerre, qui servoient de convoi à la flotte, furent pris, et les armateurs, pendant le combat, prirent treize vais 

« seaux marchands (6). n

<sup>1)</sup> Jacques Edouard-François Staart, prince de Galles le chevalur de Saint-Georges, : Eugene-François de Savoie, feld-marceloid, generales de des armees imperiales, 5 Maximilien-Emmanue, c'il cuis Gaude-Hector, duc de Villars, marceloid de France, c'il Fréderic Auguste [10,10] Histoire militaire de Louis XII), par Quincy, (; IV, p. 221.

443. M. DE COETLOGON PREND QUATRE VAISSEAUX HOLLANDAIS ET EN COULE A FOND UN CINQUIÈME A LA HAUTEUR DE LISBONNE (mai 1703).

Aife du Nord. Pavillon du Itor. R -de-chaussée. Par M. Theodore Gunts en 1839.

« Le marquis de Coëtlogon (¹) qui étoit parti de Brest le 13 de mai, avec cinq gros vaisseaux, rencontra, à la « hauteur de Lisbonne, une flotte angloise et hollandoise « de près de cent voiles, escortée par cinq vaisseaux de « guerre ausquels il s'attacha d'abord, et, après quelques « heures d'un combat fort opiniatre, il en prit quatre et « coula à fond le cinquième. On trouva sur un de ces vaisseaux le comte de Vallenstein, amhassadeur de l'Em- « pereur auprès du Roy de Portugal. Pendant le combat « tous les vaisseaux marchands se sauvèrent, et retournée rent dans les ports de Portugal, d'où ils étoient partis. Le marquis de Coëtlogon rentra dans le port de Toulon avec « les quatre vaisseaux de guerre qu'il avoit pris (²). »

444. prise d'aquilée par m. duquesne-monier (23 juillet 1703).

Par M. Théodore Grots en .....

Aile du Nord. Pavillonda Rot. B -de-chaussre,

« M. du Quesne-Monier, qui commandoit dans la Média terranée le Fortuné et l'Échur, avec deux barques de a pécheurs du pais, qui portoient deux petits mortiers, a et des chaloupes qu'on lui avoit envoiees de Toulon. a apprit qu'il y avoit dans Aquilee, ville qui apartenoit à o l'Empereur, un gros magazin de bled, d'huile, de vin, de fromage et de porc sale, qui ctoit destiné pour l'armée o de l'Empereur en Italie. Il résolut d'aller attaquer cette place avec les troupes qu'il avoit sur sa petite flotte. Cette « ville est située dans le Frioul, environ à sept lieues dans e les terres. L'on n'y pouvoit aller par eau qu'avec de e petits bateaux plats, et l'on étoit obligé de passer par « de petits canaux fort etroits, où il y avoit très-peu a d'eau. Il partit pour cette expédition la nuit du 22 de « juillet, et arriva le 23, à dix heures du matin, à trois e quarts de lieue de la ville, après avoir été cent fois prêt a a s'en retourner, parce qu'il ne pouvoit faire passer ses

<sup>(1</sup> Alain-Emmanuel de Coetlogon, lieutenant general des artivees navales du roi depuis marciliol de France. (2) Histoire militaire de Louis AII, par Quincy, t. IV, p. 214.

a bâtimens par le peu d'eau qu'il trouvoit. Il découvrit a une redoute environnée d'un petit fossé plein d'eau, avec a un corps-de-garde qui étoit nouvellement fait, et une a maison vis-à-vis mais à une petite portée de mousquet; · le canal étoit si étroit, que deux chalouppes avoient e beaucoup de peine à y passer. Il appercut en même e temps conquante ou soixante hommes qui étoient au pied de la redoute. Il fit avancer deux chalouppes avec « chacune une pièce de canon, et la compagnie de grena-« diers commandee par M. de Beaucaire, pour la canonner, e et fit débarquer en même tems pour l'enlever. Ils ne e jugérent pas à propos de les attendre. Les grenadiers mirent pied à terre et bouleversèrent la redoute le plus a promitement qu'ils purent. A un quart de lieue de là . « M. du Quesne, qui avoit marché avec les troupes, trouva « un retranchement soulenu d'une redoute et entouré d'une have vive, à l'endroit le plus étroit du canal, où il ne pouvoit passer qu'une chalouppe : les avirons meme · touchoient au bord. M. du Quesne l'aïant reconnu, prit π le parti, la nuit approchant, de faire mettre pied à terre a h cent vingt soldats qu'il avoit amenés avec lui, dont il a y avoit cinquante grenadiers, et de poster une chalouppe « à canon dévant, et une barque de preheurs qui avoit a deux petits mortiers derrière pour bombarder, canonner « et faire en même temps attaquer, ce qui leur parut « très-difficile, etant obligés, pour y affer, de passer e quantite de haves vives par un endroit où l'on ne pouvoit e defiler que l'un après l'autre. Cependant, comme l'afa faire etoit pressante, il ordonna à M. de Beaucaire de a donner avec ses greundiers et le reste du bataillon, pena dant qu'il feroit hombarder et canonner par ses barques « de pécheurs et ses chaloupes : pour lui, il n'étoit pas « en état de sauter dans un retranchement, parce qu'il a avoit perdu un bras. Les petites hombes et les canons, a qui incommodoient beaucoup les ennemis, et les troupes s qu'ils voyoient venir droit à leurs retranchements en a bon ordre, les obligérent de prendre la fuite de l'autre a coté du canal, et M. du Quesne fut fort surpris. sur les « sept heures et demie du soir, étant à une portee du a canon de la ville, de voir venir un officier que M de a Beaucaire lui envoïoit pour lui dire que les troupes du a Roy étoient en hataille dans la ville. Elles avoient a marché avec beaucoup de flerte, et avoient execute ses a ordres avec une extreme diligence. Les ennemis avoient

« quelques troupes réglées, avec un nombre considérable a de milices. M. du Oursue trouva dans la ville beaucoup de « vivres, et en emporta tout ce qu'il put. Il fit bruier une « quantité de bled en gerbes qui étoient dans la ville et « dans la campagne, et se retira ensuite sans avoir fait a aucune perte (\*).»

# 445. COMBAT A LA HAUTEUR D'ALBARDIN (10 août 1708).

Par M. Theodore Genen en 1639.

Ade du Nord-Pavillon du Rui & deschaussee

a Le comte de la Luzerne, qui s'embarqua le premier a d'aout sur le vaisseau l'Amphiliète, ajant sur son bord le a marquis de Lanquetot, capitaine en second, avoit a ordre d'aller croiser dans le nord d'Ecosse avec les nas vices le Jersey et les Jeux, commandes par MM. de a Camilly et de Beaujeu. Ils joignment le 9 une escadre a que commandoit M. de S. Pol (2 à la hauteur d'Albardin a et de Boucanes. Ils découvrirent, le 10 au motin, la a flotte de la peche du hareng de la Meuse, composée de a deux cens voiles, et escortée de quatre vaisseaux de a guerre hollandois, de quarante ou de cinquante canons a chacun. Ils firent force de voiles pour les joindre, ce qui e fut fait en très-peu de tems. M. de S. Pol n'allant pas a si bien que M. de la Luzerne, et voiant que la nuit a s'aprochoit, prit le parti de les faire attaquer par le Jersey a et les Jeux, qui étoient deux vaisseaux pris ci-devant « par les armateurs de Dunkerque. M. de la Luzerne a attaqua le commandant du convoi, lequel se rendit a apres avoir essure deux bordées de près. M de Camilly a et M. de Roquefeuille : en firent autant des deux autres, a qu'ils amenèrent de même; mais le quatrieme, etant g lion voilier, échapa, et se sauva à la faveur de la nuit. a Les vaisseaux de flotte s cearterent pendant le combat; e on en protet brûla trente et un , sans ceux qui furent rana connes par plusieurs armateurs. M. de S. Pol fit mettre a sur quatre de ces batimens hoit cens Hollandois qu'on a avoit fait prisonniers dans cette action, et qu'il renvoia a à Calais par M. de Lanquetot, qui y arriva le 24 (1), a

(N Histoire malitaire de Louis XIV, par Quincy, t. IV, p. 200.) Marc-Antono, ches Aler de Sant-Pol chel d'escadre. Lacques-Aymar de Ropeleust, depuis herbenant general des armées navales du roi, (b. Busbire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. IV, p. 215-

# 146. PIUSE DE BRISACH (6 septembre 1708).

Par Jean-Augustin Fuasquelin en 1827.

Arie du Nord. R. de chaussee, Solle n. 12,

Monsieur le comte de Toutouse d'étoit parti pour Toulon de monseigneur le duc de Bourgogne de pour aller
prendre le commondement de l'armée du maréchal de
Tallard de un Rhin, où le prince Louis de Bade et les
autres generaux en chef de l'Empereur, occupés à la tête
de diverseores às opposer aux progrès déjà faits de l'electeur de Bavière de tà ceux qu'ils en craignoient bien
folus depuis que Villars (d'Eavoit joint, n'étoient pasen etat
de s'opposer beaucoup aux projets du maréchal de Tallard, qui fut assez longtemps à observer le prince Louis
et à subsister, tandis que l'Empire troubloit dans son
centre por les avantages que l'electeur avait remportes
sur les Impérioux, et que la Diéte de Ratishonne ne s y
continuoit que sous ses auspices.

a Monseigneur le duc de Bourgogne, après plusieurs a camps, avoit passèle Rhin. Le marèchal de Vauban par-« tit de Paris , le joignit peu après, et le 15 aout, Brisach fut investi. Morsin avoit paru le matin du a meme jour devant Fribourg. Le gouverneur, se crovant investi, brûla ses fauhourgs, et celui de Brisach lui eu- vovaquatre cents hommes de sa garnison et soi xante canonniers. Tous deux en farent les dipes, et Brisich se trouva a investi le soir. Il tint jusqu'an 6 septembre, et Denonville, a fils dun des sons-gouverneurs destrois princes, en apporta « la nouvette, et Mioneur la capitulation. La garnison, qui « cloit de quatre mille hommes, étoit encore de trois millo « cinq cents qui sortirent par la brèche avec les honneurs a de la guerre et furent conduits à Rhinfel; la defense a fut mediocre. Monseigneur le duc de Bourgogne sy a acquit heaucoup d honneur par son application, son assi-« duite aux travaux, avec une valeur simple et naturelle qui n'affecte rien et qui va partout où il convient et où a il y a à voir , à ordonner , à apprendre , et qui ne s'aper-« coit pas du danger. Marsin , qui prenoit jour de lieute-« nant général, mais que le Roi avoit attaché à sa per-« sonne pour cette campagne, lui faisoit sonvent là-dessus a des représentations inutiles. La libéralité, le soin des

<sup>(1</sup> Louis Alexandre de Bourbon de France, (2) Louis de France, depuis Jauphin, (2 Camille d'Hoston, comte de Tallard, depuis duc d'Hostone Maximilien-Emmanuel, (2) Louis-Caude literior, morpuis de Villars, marechal de France, depuis dur de Villars, (4) Ferdinand, comte de Marsin, depuis marechal de France,

jours auparavant, et par un heureux coup de main s'était emparée de Gibraltar. Les vaisseaux de Toulon et les galères avant rejoint l'armée, le comte de Toulouse se trouva à la tête de trente-deux vaisseaux, dix-neuf gatères, buit galiotes à bombes, six brûlots et plusieurs bătiments de transport. La flotte anglo - hollandaise ne comptait pas moins de soixante et quatorze voiles. L'amiral Showel 1 commandait l'avant-garde, le corps de bataille ètait sous les ordres de l'amiral Rook 🤼 et l'amiral van Calemburg avec les vaisseaux hollandais était à l'arrièregarde. Le 21 août, les deux armées étajent en présence « Il etoit alors dix heures, et le feu commenca générale-« ment par toute la ligne. Les armées étoient à onze lieues a au nord et sud de Malaga. Les ennemis ayant toujours e le vent sur les François. L'amiral Rook alla attaquer M. le comte de Toulouse; mais il ne soutint pas longtemps son feu. Il lit arriver deux vaisseaux frais, pour le relever; et quand il les vit hien battus, il reprit leur place. On n'avoit jamais vu un feu pareil à celui de l'amiral de France. M. le comte de Toulouse combattit avec tant de force et de valeur l'amiral d'Angleterre. a qu'il l'obligea de plier, et de quitter prise avec sa division. Le maréchal de Cœuvres ent beaucoup de part à a cette glorieuse action, et conduisit toutes choses avec autant de prudence que de capacité. Le bailly de Lor-« raine, 3) avoit placé son navire le plus près des ennemis qu'il avoit pu. Il y sut blessé si dangereusement qu'il « mourut à minuit avec la même constance et la même fermeté qu'il avoit témoignée dans le combat. M. de Grand-« Pre, qui se trouva commander son vaisseau après lui, « se comporta si bien qu'on ne s'apercut point de sa perte, « et ce vaisseau fit tout ce qu'on pouvoit désirer. Il sontint e le feu de trois frégates de soixante-dix canons jusqu'à » quatre heures; après quoi l'amiral Rook, lassé du feu de le comte de Toulouse, passa à lui, et il le regut de son mieux (1), n

On se battit sur toute la ligne avec un acharnement sans égal, et le combat ne fut pas moins vif à l'avant qu'à l'arrière-garde. Il ne cessa qu'à la fin de la journée. Les armées restèrent en présence pendant toute la nuit qui suivil la bataitle et échangèrent encore des coups de canon. Enfin, le lendemain matin, la flotte anglo-hollandaise se retira.

<sup>(1)</sup> Sir Clowdesley Showel, (2) Sir George Rooke, (3) Louis-Alphonselanace de Lorraine, chef d'escadre, (5) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. IV, p. 432.

- e Situt que le Bay d'Espagne 1 ent appris le gain de e cette bataille, il voulut en terminguer à M. le mante de le Toulouse sa satisfacte n., et len envoir l'enfre de la
- · Tosson, aussi bien qu'au marechal de Cepuvres , à qui il
- e envoir son portrait enrichi de diamans 🧓 »

# 449. COMBAT NAVAL LIVRÉ PAR LE CHEVALIER DE SAINT-POL CONTRE LES ANGLAIS 31 BMI 1705).

MORT DE CHEVALIER DE SAINT-POL.

Me du Sont patton du hor ale chausse Par M. Tueodore Geous en 1830.

a Le chevalier de S. Pol sortit de Dunkerque le 30 mai avec une escadre de quatre vaisseaux. Il decroyrit, à « la pointe de jour, huit navires anglois charges de mo-. rus, et le 31 il vit la flotte angloise de la mer Baltique, e qui était de douze vaisseaux marchands, escortés par « trois vaisseaux de guerre, savoir deux de soixante ca-\* nont chacun, et le troisième de quarante Il trouva à e propos d'envoier M. Bart, qui commandoit la fregate o l'Heroine, et einq armateurs qui étaient avec lui, pour e se rembre maltres des vaisseaux marchands, ce qui fut " si bien exécute qu'il ne s'en echapa qu'un petit bâtio ment. Il réserva les quatre vaiss aux du Roc pour come lattre les trois vaisseaux ennemis; mais arant attendu a longtems le Triton, commandé par le chevalier de . Cavena, qui ne pouvoit le joindre parce qu'il étoit maya vais volher, il se détermina à les aborder sans hit. Le e signal about eté fait, M. de S. Pol, qui montrit le a Salisbury, ful sur le commandant, nommé le Pendet; a M de Roquefenille avec le Prothee s'attacha au vaisseau a le Pescont, et M. Hennequin, commandant le Jersey. « attaqua le troisième, nominé les Nortingues. Le combat e fut rude et opimatre. M. de Roquefemile, joizoit et e aborda le sien le premier, après en avoir essulé un « grand feu. Le chevalier de S. Pol aïant été tué d'un o coup de mousquet, le comte d'Illiers pris le commana dement, et acheva le combat avec l'eaucoup de valeur. u II fit tout son possible pour aborder le commandant; \* mals ce vaisseau premant soin de l'éviter, et le Sulisbury e clant un pen tombé sous le vent, le commandant ennemi o port le parti de venir aborder M. de Roquescuille, le

O Britispe V (Philippe de France, previdemment duc d'Anjou). O Britispe militaire de Louis XII, par Quincy, t. IV, p. 635.

a mettant entre son camarade et lui. Il s'etoit rendu maitre a du voisseau, et le second fut fort surpris de le trouver en etat de le recevoir à son arrivée, n'aiant point encore tire son canon de ce coté-là. Le feu qu'il fit avec le peu de monde qui lui restoit lui donna le temps d'appeler a à son secours une partie de l'équipage qui avoit sauté a dans le premier vaisseau, et qui, anime par l'exemple a des officiers, alla à l'abordage de ce second, dont il se

a readit aussi maltre.

« Quelque honne volonté que témoignat M. de Cayeux, a commandant le Triton, pour joindre les autres, il ne put y reussir qu'à la fin de l'action, qui dura trois heures. « Il n'avoit essure qu'un coup de canon, dont il cut le mala heur d'avoir le bras emporté. Ainsi le vaisseau le Proa thre, qui n'éloit monte que de quarante pieces de canon, a dont le plus gros était de douze livres de balles, eut l'aa vantage d'en prendre deux, dont l'un étoit percé pour a sorvente canons, et l'autre pour einquante-huit, quoigu'ils n'en enssent chacan que cinquante. M. Heunequin a aborda et enleva le troisième.

a Toutes ces prises et les trois vaisseaux de guerre furent a conduits à Dunkerque. Il y avoit neuf cens prisonniers dessus; elles furent estimees un million, et causerent « beaucoup de dommage aux négocians d'Angleterre, dont

a quelques-uns fireat banqueroute ('). »

# 450. BATAILLE DE CASSANO (16 août 1705).

Tableau du temps. Partie centrate. e ctage

Victor-Amédée, duc de Savoie, après avoir pendant deux Salle de Hillard. ans prete aux armes francaises une assistance douteuse, avait signe un traité d'alliance avec l'Empereur (2), et s'était déclare contre Louis XIV. Dès lors ses états devinrent le theatre de la guerre, et les villes de Nice, de Verue, de Chivasso, passèrent successivement aux mains des Français 1705). Toutes ces opérations devatent préparer le siege de Turin, but de la campagne. Mais, pour parer ce coup : le prince Eugène accourat des bords de l'Adige sur ceux de l'Adda, où il trouva le due de Vendome, avec son stère le grand prieur [1]. a La première tentative qu'il sit « pour passer l'Adda fut auprès de Treso; mais y ayant a trouvé des obstacles insurmontables, plus par la rapi-

<sup>(\*)</sup> Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. IV, p. 662. (\*) Joseph. 1-. 1 Philappe de Vendôme, grand pireur de France, lieute-nant general des ararees du roi.

« dité et la profondeur du fleuve que par l'opposition du « due de Vendôme, qui se présenta de l'autre côté, il « marcha vers Treviglio et Cassano, précédé par un déa tachement sous les ordres du baron de Ried, dans la « pensée de prévenir l'armée françoise. Cependant, le duc « de Vendôme, ayant fait une marche forcee, se tronva a encore à l'autre bord, ce qui ne détourna point le a prince Eugène du dessein qu'il avoit formé. Il attaqua « sans balancer l'armée françoise avec tant de violence, a que ses troupes gagnèrent le pont sur le canal Ria torta, et poussèrent les François dans l'eau. Ceux-ci étant a revenus à la charge, obligérent les Impériaux de le ree passer; mais les François furent repoussez de nouveau « avec perte, pendant une heure , par la droite de l'armée a impériale, au-delà de l'Adda, malgré les efforts du duc « de Vendôme qui se mit deux fois à la tête des troupes a pour les ramener au combat. L'attaque ne fut pas moins a rude d'abord à la gauche des Imperiaux contre la droite a des François, dont plusieurs bataillons furent renversez. « Mais ceux-là n'ayant pu soutenir leur première attaque. « après avoir passé un canal, où leurs armes à feu s'étoient « mouillées, furent repoussez par les François, des bords « d'un autre canal qu'ils ne purent traverser à cause de « sa profondeur; il s'y nova même un grand numbre de « soldats pour s'être jetés dans l'eau par une bravoure « excessive. Le prince Eugène, qui se trouva durant l'aca tion au plus fort du feu pour animer les troupes, leur a ordonna alors de s'arrêter, et resta sur le champ de bae taille durant plus de trois heures, quoique les Francois o fissent de la tête de leur pont et du château de Cassano. o un feu extraordinaire de canon et de mousqueterie (1). » « L'action commenca à une heure après midi et ne finit « qu'à cinq heures au soir. Les ennemis n'aïant point été a poursuivis par delà le Naviglio, se retirèrent à Treviglio. « La nuit du combat, le prince Eugène fit porter à Palaze zuolo tous les blesses qu'il avoit ou sauver, lesquels mon-« toient, suivant l'état du commissaire impérial, à quatre a mille trois cens quarante-sept. Il laissa sur le champ de a bataille six mille cinq cens quatre-vingt-quatre hommes. « On leur fit dix-neuf cens quarante-deux prisonniers le e jour du combat, ou le lendemain matin parce qu'on en a trouva plusieurs que leurs blessures avoient empêchés a de suivre leur armée, et pour lesquels M. de Vendome

<sup>(1)</sup> Histoire de Louis XIV, par Limiers, t. 111, p. 179.

- « donna ses ordres afin qu'on en cût soin. On prit aux « ennemis sept pièces de canon, sept drapeaux et deux « étendarts. Parmi les blesses étoient le prince Joseph de « Lorraine et le prince de Wirtemberg, qui moururent » de leurs blessures. Le prince Engène fut aussi blesse dans l'action
- « dans l'action.

  « Le gain de la bataille de Cassano rompit toutes les « mesures que le prince Eugène avoit prises pour pené« trer en l'ièment et pour secourir le duc de Savoye qui « étoit fort pressé, et le contraignit par plusieurs marches « hardies que M de Vendôme fit devant lui, et par plu« sieurs belles manœuvres , d'aller prendre des quartiers « d'hyver dans le même pals , où les Impériaux avoient « commence laguerre : cela donna lieu au duc de Berwick !) « de terminer cette campagne par la prise du château de « Nuce, qui ôta toute espérance au duc de Savoye de rece-
- « voir aucun secours (1). »

### COMBAT LIVRÉ PAR LE CHEVALIER DES AUGERS CONTRE LES HOLLANDAIS (13 avril 1706).

Par M. Theodore Gronn en 1839.

Aile du Nord. Pasillon du Hoi. R.-de-chaussen.

« par un vent très-lavorable, avec une escadre composée du vaisseau l'Elisabeth, de saixante et dix canons, de l'Achille, de soixante, de la fregatte le Griffon, de quarante-quatre, et de la Nayade, de dix-huit.

« Le 13 d'avril il se battit contre trois vaisseaux hollandois qu'il avoit vus la veille tout le jour. Après cinq heures de combat M. des Augers, ayant coupe le mat de celui contre lequel il se battit, et lui ayant tue soixante hommes et blessé un plus grand nombre, l'oda bligea de se rendre. Ce navire s'appelant le Rochetet. Il e envoya aussi-tôt prendre commassance de cette prise,

« sept lingots d'orgent pesant chacun huit marcs, et « vingt-quatre autres caisses pleines d'escalins d'Hollande, « montant à deux cens mille lavres ou florms d'Hollande, « M. Lappé, qui commandoit l'Achdle, prit aussi le a sien, sur lequel il y avoit environ quarante mille ceus

« sur laquelle il v avoit six caisses contenant chacune

a sien, sur tequel it y avoit environ quarante mule eeus a de Flandre dans deux caisses. Le troisieme, qui s'étoit

<sup>1)</sup> Jacques de Fitz-James, depuis maréchal de France. (?) Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. IV, p. 512 et 571.

- a battu avec le Griffon, se sauva la nuit, après avoir été
- · mis en fort mauvais état. M. de Soudelin, capitaine de
- " ce dernier vaisseau, recut un coup de mousquet dans
- a la poitrine (1), o

#### 452. COMBAT DANS LA MER DU NORD (2 octobre 1706).

Par M. Theodore Gunta en 1839.

Alle du Nord. avillanda Ros Ladeschausser

Le chevalier de Forbin (\*) commandait une escadre de

sept navires, tant vaisseaux de guerre que frégates. « Le 2 d'octobre il déconvrit, à la pointe du jour, une

a flotte hollandoise qui venoit de la mer Baltique, envi-

« ron trois lieues sous le vent, composée de soivante voiles

o et convovée par six vaisseaux de guerre ennemis, qui

a étoient au vent des marchands. Ils se mirent en ligne et en

a panne pour attendre ceux du Roy. M. de Forbin fit aussi-

e tot signal à ses vaisseaux d'aborder chacun le sien. Le

e combat commence sur les huit heures du matin, M. de

e Forbin joignit l'amiral hollandois ; le Blakoual, com-

e mande par M. Lanquetot, qui étoit de l'avant, aborda

a avec lui. Il y cut beaucoup de fracas entre ces deux vais-

e seaux, qui étoient à hord du commandant hollandois,

o lorsque le feu y prit; mais ils s'en retirèrent, et l'amiral

a hollandois santa en l'air deux heures après. Le vaisseau

o que le Blakoual devoit combattre étant venu avec un

a troisième au secours de celui que le Salichuri alloit

« aborder, il ne jugoa pas à propos de le tore, ayant à

a essuver le feu de ces trois vaisseaux, dont il fut entière-

ment désemparé ; il y eut rependant très-peu de monde

e tué, et les comps portèrent plus dans les mais et dans les

e manœuvres que dans le corps du vaisseau. MM. Henne-

e quin et Bart, qui commandoient les frégates les Sor-

e linques et l'Héroine, abordèrent un vaisseau de ein-

a quante canons, qu'ils prirent; les trois antres se

e souverent, et toute la flotte marchande échapa pen-

o dant le combat. Le chevalier Forbin out cent hommes

e tuez ou blessez dans cette action, qui fut des plus vi-

e gonreuses; car les ennemis etoient supérieurs par la

force des vaisseaux et des équipages. M. de Bresme.
 capitaine d'un de ses vaisseaux, futtné; M. de Ligondez

e eut une jambe emportee, et MM, de Gourville et de

Histoire militaire de Laure XII , per Quincy , L V , p. 264. (2) Claude de Forbin, depuis chef d'escadre et coute de forbin.

« Sillery furent dangereusement blessez. Le vaisseau de « cinquante canons que prirent les Sortingues et l'Héroine

a fut conduit à Brest (1), »

# \$53 BATAILLE D'ALMANZA (25 avril 1707).

Par M. Dat rate en 1841, d'apres un tableau de temps.

Lannee 1706 avait été fatale aux armées françaises. Dans les Pays-Bas le maréchal de Villeroy avait perdu la sauglante bataille de Hamillies; en Espagne, Philippe V se retual devant l'archiduc, qui venait d'etre proclamé roi à Madrid. Louis XIV pliasous les coups redoublés de la fortune, et se resigna à demander la paix : elle lui fut refusee. Il réclama alors de la France un nouvel effort, esperant qu'il serait décisif. Pendant que Villars et Vendôme allaient arreter l'ennemi sur le Bhin et à la frontière de Flandre, treate bataillons et vingt escadrons furent envoyés en Castille au marechal de Berwick 2, qui s'était maintenu dans cette province. Avec ces renforts, l'armée des deux couconnes reprit aussitot l'offensive, et en moins de quelques mois les deux Castilles furent entièrement reconquises; Philippe V rentra victorieux dans Madrid, et la guerre fut reportée aux frontières des royanmes de Murcie et de Valence. C'est là que fut livrée, le 25 avril 1707, la célèbre hatail'e d'Almanza.

Le marechal de Berwick cherchait, par de prudentes mannares, à éviter le combat. Il attendait le due d'Orléans 31, qui arrivait avec des renforts pour prendré le commandement de l'armée, et qui, à son grand regret, ne le rejoignit que le surlendemain de la victoire. Les ennemis ne voulurent pas l'attendre. Trente-cinq mille combattant setaient renns sous les ordres du marquis de las Minas, general portugais, et du réfugié français Ruvigny, conte de Galloway.

L'armee francaise ne comptait que trente mille hommes.
On vint la chercher jusque dans son camp... « Le due

de Berwick, dit Saint-Simon, ne songea plus alors qu'à

combattre. Le début en fut heureux. Bientot après il

se mit quelque désordre dans notre aile droite, qui

souffrit un furieux feu. Le maréchal y accountt, la ré
tallit, et la victoire ne fut pas longtemps après à se dé
clarer pour lui. L'action ne dura pas trois heures, elle fut

<sup>(1)</sup> Histoire militaire de Louis XII, par Quiney, 1 V, p. 264 (2) Jacques de Fitz-James, duc de Berwick. (3) Philippe d'Orleans, depuis régent du royaume.

« générale; elle fut complète... Les ennemis, en fuite et « poursuivis jusqu'à la nuit, perdirent tous leurs canons « et tous leurs équipages, avec beaucoup de monde.... « On eut en tout huit mille prisonniers, parmi lesquels « deux lieutenants généraux, six maréchaux de camp, « six brigadiers, vingt colonels, force heutenants-colonels « et majors, avec une grande quantité d'etendards et de « drapeaux (%). »

### 454. COMBAT DANS LA MANCHE (13 mai 1707).

Aile du Nord. Pavillon du Roi. B.-de chaussee. Par M. Theodore Genis en 1839.

L'oc escadre de dix vaisseaux, une frégate et quatre harques longues, armée à Dunkerque et commandée par le chevalier de Forbin, mit à la voile le 11 mai, et fit route du côté de la Manche.

a Il cut avis, le lendemain 12, qu'il y avoit passé une a flotte sortie des dunes, composee de cinquante voiles, a vaisseaux marchands et autres batiments chargés de proa visions, qui alloient en Portugal et aux lides occidene tales. Il la suivit et la joignit le soit. Il la garda pene dant la nuit, et le lendemain il se mit en devoir de
a l'attaquer, quoiqu'il lui parût qu'elle avoit beaucoup de
a navires de force : elle étoit escortée de trois vaisseaux de
a guerre, qui étoient le Hamptoneourt, de soixante et
a dix pièces de canon, le Graffton de même force, le
a Chesne Royal, de soixante-dix-neuf, et de deux fréa gates. Les autres navires qui lui avoient paru gros, et
a dont il y en avoit un de trois ponts, ne se mirent pas
a en ligne.

e Le Blakoal, commande par M. de Tourouvre, attaqua e le premier, et fut fort meommodé. M. de Roquefeuille « avec la Dauphine, et le chevalier de Nangis <sup>2</sup> avec le « l'iriffon, enlevèrent ce navire. Le chevalier de Forbin « attaqua le commandant, mais il déborda et perdit beau- « coup de monde. Le Gersey et le Protee. l'un commandé par M. Bart, et l'autre par le comte d'Illiers, « ne purent arrêter ce navire, qui forca de voiles sans être « poursuivi, et joignit le navire de la tête, que MM Hen- « sur son commandant, pour être plus près du secours. « M. Hennequin le suivit et combattre le commandant.

<sup>(!</sup> Memorres de Suint-Simon, t. IV. p. 220 22 Pierre-Cesar de Brichanteau-Nangis, depuis capitame de vaisseau.

anglois, afin que M. de Vesins n'eut pas ces deux naa vires sur le corps. M. de Vesins n'y tint pas et passa a de l'avant. Le navire anglois mit tous ses soins à a acculer sur le commandant, qui alloit aborder: de a sorte qu'il pouvoit ne pas trouver M. Hennequin entre deux. Il retint un pen le vent et continua son feu sur a le commandant, en faisant tirer aussi sur l'autre na-« vire. Il coupa la vergue d'artimon et ensuite le grand a mast du commandant, puis il arriva pour l'aborder et e le vaisseau se rendit. Le navire que M. de Vesins « avoit combattu et qu'il canonnoit encore se trouva par · le travers de M. Hennequin, qui le canonna aussi. Une « de ses vergues de hune fut coupée, et il se determina a arriver pour prendre la fuite, suivi du Salisbury. . M. Hennequin, voulant retenir le vent pour lui couper « le chemin, la mer etant fort grosse, sa batterie ouverte. et ses canons dehors, on l'avertit qu'il s'emplissoit o d'eau; et comme il vit que ses canons labouroient la · mer, il fit amener ses huniers pour dresser le navire, a avant que de faire rentrer ses canons dedans, et il fit · fermer les sabords. Ce navire prit beaucoup d'avance « sur lui, de sorte qu'il ne chassa plus. Il envoya au vais-· seau qu'il venoit de prendre M. de Conserac, pour le · commander. Les vaisseaux qui donnérent la chasse au a navire anglois qui fuvoit ne purent le joindre étant trop a ures de terre. Ce combat se donna sous le cap de Bea resiers. · Le soir cette escadre fit route vers Brest, où elle arriva a à onze heures du matin le lendemain, et y amena

455, prise des lignes de stolhoffen 23 mai 1707).

\* trente-quatre vaisseaux marchands pris (1) \*.

La campagne de 1707, ouverte par la victoire d'Almanza, fut heureuse sur presque tous les points pour les armes de Louis XIV. Le maréchal de Villars, ayant passé le Rhin, au mois de mai, surprit les ligues de Stolhoffen, que les Allemands regardaient comme imprenables, dispersa les troupes qui les gardaient, et s'empara de la nombreuse artillerie, ainsi que des approvisionnements de tout genre, que renfermaient ces retranchements. Il envahit ensuite le

<sup>(1)</sup> Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, L. V, p. 459.

marquisat de Bade, le duché de Wurtemberg, le Palatinat, une partie de la Franconie, et étendit ses contributions jusque an delà d'Ulm. Il ent enfin la gloire de rendre à la France plus de huit cents prisonniers et trente-cinq pieces de canon, qu'elle avait perdues à la fatale journée d'Hochstett. Marlhorough <sup>17</sup>, alarmé des progrès de Villars, détacha une partie de ses troupes des Pays-Bas pour secourir l'armée imperiale, et se condamna ainsi à une inaction profitable pour la France.

456. LEVÉE DU SPÉGE DE TOULON (23 noût 1707)

Les allies comptaient premire leur revanche de tons ces échees par le grand coup qu'ils alfaient frapper au midi de la France. En effet, le duc de Savoie et le prince Engène, après avoir chasse les Français de Nice, claient entrès en Provence, et avaient mis le siege devant Toulon, qui n'était defendu alors que par de mauvais ouvrages, et cinq ou six bataillons de troupes de terre et de mer. L'alarme fut grande a Versailles en voyant la France ainsi prise à revers, et une flotte anglaise prête à se saisir du second port du revaume. Mais le petit nombre de bras que renfermait la ville suffit, par des prodiges d'activité et de courage. pour la mettre en état de défense. Un vaste retranchement, èleve en quelque jours sur les hanteurs de Sainte-Catherine, arreta les premiers efforts du duc de Savoie, et donna le temps à plus de soixante bataillons de se rassembler sous les murs de Toulon, de manière à former une armée en face de l'armée ennemie. Ce fut en vain que l'amiral Showel aver sa flotte parut devant le port comme pour le forcer; « La marme, dit Saint-Simon, qui fit merveille des mains 6 et de la tête, avoit desarme tous ses batiments, en avoit en-« foncé le plus grand nombre à l'entrée du port pour le bou-« cher. » Les attaques du duc de Savoie contre les hauteurs de Sainte-Catherine ne furent pas plus heureuses. Le 15 aout, le maréchal de Tessé , emporta les retranchements élevés par I ennemien face des lignes françaises, et lui tua quatorze cents hounnes, parmi lesquels le prince de Saxe-Gotha (1), lieutewant general des armees imperiales. Ces echees, la nouvelle de la prochaine arrivee du duc de Bourgogne avec

<sup>(1)</sup> John Churchill, due de Mariborough, genéral en elsel des anules auglasses. (2) Rene-Froulay, ille du nom, comte de Tesse. (3) Jean-Guillanne.

des forces considérables, enfin a la maladie, la désertion,
a la disette même, qui diminuoient les troupes alhées de
a jour en jour, déterminérent le duc de Savoie et le prince
Eugène à la retraite. Ils l'exécutèrent dans la nuit du 22
a au 23 août, y après un mois de siège. C'elait la seconde
fois que le duc de Savoie, comme avant lui Charles-Quint,
apprenaît par sa propre experience combien il est difficile
d'entamer la France par exte frontière des Alpes.

# 157. Stice of Efrica (9 septembre 1707).

INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

Le due d'Orléans avait rejoint l'armée française deux jours après la bataille d'Almanza.

a Le due de Berwick, dit Saint-Simon, alla au-devant de M. le duc d'Orléans, bien en peine de la reception · qu'il lui seroit et du dépit qu'il auroit de trouver e besogne faite. L'air ouvert de M. le duc d'Orleans et ce qu'il dit d'abordée au maréchal, sur ce qu'il étoit a deji informe qu'il avoit fait tout ce qu'il avoit pu pour « l'attendre , le rassurérent. Il y joignit de justes louan-« ges; mais il ne put s'empêcher de se montrer fort a touche de son malheur, qu'il avoit taché d'éviter o par toute la diligence imaginable, et par ne s'être pas « meme arreté à Madrid antant que la plus légère biena seance l'auroit voulu. Enfin le prince, persuade avec a raison qu'il n'avoit pa être attendu plus long-temps par a l'attaque des gungmis dans le camp même du marechal. a et le maréchal à l'aise, ils ne furent point brouilles, et a cette campagne jeta entre cux les fondemens d'une

Le duc d'Orléans prit aussitôt le commandement général de l'armée, soumit les provinces de Valence et d'Aragon, et termina la compagne par le siège de Lérida.

e estime et d'une amitie qui ne s'est depuis jamais

o Cette ville, située sur la Segre, est, par sa position, o une des plus importantes de la monarchie d'Espagne o Outre son assiette avantageuse, qui la fait regarder a comme le rempart de la Catalogne, les ingenieurs ana glois et hollandois avoient commence à en augmenter les a fortifications en 1705, sans discontinuer d'y travailler

« dementie 1), »

<sup>(1)</sup> Mémoires de Saint-Simon, I. V. p. 232-

a depuis ce tems-là. Les ennemis s'attendoient depuis a long-tems que M le duc d'Orleans en feroit le siège, a et ils en furent bien plus persuadés, lorsqu'ils scurent a les apprèts que l'on avoit faits en France et en Espagne: a c'est pourquoi ils n'oublièrent rien pour la munir de a tout ce qui etoit nécessaire pour y faire une longue rea sistance. Ils eurent tout le tems de travailler aux fora tilications et d'y mettre une bonne garnison. Elle étoit a composée de deux bataillons anglois, d'un hollandois, de e deux portugais et de deux de miquelets. Elle étoit com-« mandée par le prince de Darmstat 🖖. Outre la ville a qui étoit forte par elle-même, il y a un fort situé du a côté de l'ancien château de la place, très peu accessible, a étant situé sur un rocher fort escarpé, excepté du côté α de la ville, où il y a une pente de terre que les ennea mis avoient fortifiée par un grand ouvrage, avec un a chemin couvert M le duc d'Urleans trouva heaucoup de a difficultés à rassembler toute l'artiflerie et les munitions « pécessaires pour cette entreprise, parçe que l'Espagne a en étoit pour lors fort dénuée. On fut contraint d'en faire « venir la plus grande partie de France; ce qui couta bien « du temps et de la dépense, et fut exécuté en partie nena dant que les troupes étoient en quartier de rafraichisla sement. Le tems de se mettre en campagne étant arrivé. a ce prince détacha le 9 de septembre quelques troupes « pour investir la place d'un coté (°). »

### 458, PRISE DE LÉRIDA (13 octobre 1707).

Aile du Nord. B. deschaussee. Salle n. 12 Par M. Auguste Coupra en 1837.

a La tranchée fut ouverte devant Lérida dans la muit du 2 au 3 octobre. Hasfeld ('s'y chargea des vivres et des munitions, et M. le due d'Orléans donna lui-meme tous a les autres détails du siège, robuté des difficultés qu'il a rencontroit dans chacun. Il fut machiniste pour remner son artiflerie, faire et refaire son pont sur la Sègre, qui « se rompit et ôta la communication de ses quartiers. Ce « fut un travail immense. « Lérida étoit, après Barcelone, le centre, le refuge des a révoltes qui se défendirent en gens qui avoient tout à a perdre et rien à espèrer. Aussi la ville fut-elle prise

(! Errest-Louis, Lindgrave de Hesse Datustadt, !! Histoire militaire de Louis VII., par Outres, t. V., p. ver. .), Claude François Bidal, marquis ("Asfeldt, depuis marechol de France.")

- d'assaut le 13 octobre, et entièrement abandonnée au pillage pendant vingt-quatre heures... La garnison se
- retira au château où les hourgeois entrèrent avec elle.
   Ce château tint encore long-temps; enfin il capitula
- le 11 novembre, et le chevalier de Maulévrier en ap-

a porta la nouvelle au Roi le 19 (1). p

#### 459. COMBAT DU CAP LÉZARD. (21 octobre 1707).

Par M. Theodore Genin en 1839. Aile du Nord.

Aile du Nord. Pavillon du Rol R. de-chausses

Je mis à la voile le 19 du mois passé, écrit Duguay-· Trouin au ministre de la marine, avec l'escadre de M. le comte de Forbin; je me séparai de lui par un accident · qui arriva au vaisseau l'Achille, lequel se démata, la a nuit, de son premier mât de hune. Nous nous rejoignimes le 21, et eûmes connoissance d'une flotte de quatre-vingts voiles, escortée par cinq vaisseaux de guerre anglois, · savoir: le t'umberland, de quatre-vingt-quatre canons, commandant; le Revincheim, de quatre-vingt-six; le a Royal-Oak, de soixante et quatorze; le Chester, de « cinquante-quatre, et le Ruby, de cinquante-deux. Nous · chassames sur les ennemis, qui nous altendoient en tra-« vers; mais, étant à une lieue et demie au vent d'eux, M. de Forbin jugea à propos de tenir au vent pour prendre « ses ris: je fis de même, par déférence pour lui; cela donna le temps aux ennemis de reconnoltre nos forces, puisqu'un moment après que nous etimes arrivé sur eux , · le commandant fit signe à la flotte de se sauver, et les convois commencèrent eux-mêmes à plier. J'étois pour lors « de l'avant de M. le comte de Forbin, avec les vaisseaux « de mon escadre, et je l'avois attendu jusque-là avec mes a basses voiles carguées et mes deux huniers tout has; mais, « vovant que la flotte s'écartoit insensiblement et étoit même a près d'une lieue et demie des convois, je connus bien que c'etoit une nécessité de commençer le combat avec ce que j'avois de vaisseaux, et que je ne pouvois plus différer sans « donner occasion aux ennemis de se sauver, d'autant a plus que la journée étoit fort avancée. Ce parti étant a pris. j'ordonne aux vaisseaux l'Achille, le Juson, et la frégate l'Amazone, qui étoient à portée de la voix, « d'attaquer et aborder le Royal-Oak et le Chester, qui étoient l'arrière; je destinai la frégate la Gloire pour me

<sup>(1)</sup> Mémoires de Saint-Simon, t. V, p. 336.

a suivre dans le dessein où l'étois d'aborder le comman- a daid, afin que, me remplacant les homases que je pou-« vois perdre dans cet abordage, je pusse être eu état · d'aller seconcir mes camprales. Les vaisseaux le filack-· « coal et le Maure n'étoient pas assez près de moi pour a pouvoir leur donner une destination; mais; selon les a apparences, ils ne pouvoient prendre d'autre parti que e celui d'attaquer les vaisseaux le Revincheim et le Ruby, a qui etoient de l'avant, pour donner le temps aux autres a vaisseaux de M. de Forbin de venir les seconder. Ce « fut dans cet ordre à peu près, qu'étant à la tete de ma a petite troupe j'abordai le commandant, après avoir ese suye, sans lirer, la bordée du vaisseau le Chester. e M de la Jaille, commandant la frégute la Gluire, qui e avoit ordre de me suivre. le lit avec heaucoup de vaa leur, et, voyant que j'avois mis le beaupre de l'ennemi a dans mes grands haubans, it ne balança pas à l'aborder e par le même côté que je l'avois range dans le moment o meine que je faisois battre la charge pour sauter à bord. e après avoir vu que le vaisseau ennemi étoit en désordre. e et qu'il ne paroissoit sur son pont et sur ses gaillards a qu'un annas de morts et de blessés. Le sieur de la Caa lambre, servant de capitaine en second sur la Gloire, s se trouva des premiers à bord, et me fit signe avec un a mouchoir qu'ils étoient les maîtres. Je vis aussi un de « mes contre-maitres amener le pavillon anglois, ce qui « me fit prendre le parti de déborder pour aller an see cours de ceux qui pouvoient en avoir besoin. Le vais-\* seau l'Achille aborda dans ce temps-là même le Royal-· Oak; mais, étant à bord et pret à s'en rendre mantre. le leu prit matheureusement dans plusieurs gargousses, a qui enfonca le pont et mit hors de con.bat plus de cent a vingt hommes; en sorte que ce fut une necessite de déa border pour l'éteindre et réparer un si cruel accident. " Le vausseau le Jason aborda le Chester; mais ses grapo pius avant rompu, la frégule l'Anazone prit sa place, et a deborda ensuite par le meme accident. Le Jason reo tourna à la charge, et. l'avant abordé. l'enleva; le o vaisseau le Blackcoul pensa même le prévenir dans ce a second abordage; mais, avant connu qu'il ny pouvoit e pas ètre à temps, il alla attaquer le Revincheim; le vaisn seau le Maure s'attacha aussi à combattre le liuby. « Les choses étoient dans cet état lorsque je debordai , o et M. le comte de Forbin, arrivant sur ces entrefaites,

« vint aborder par la poupe le vaisseau le Ruby, qui se resolit et sut amarine par le Maure. Pour moi, je demeurai dans l'invertitude si je devois aller au Royal-Onle, qui s'enfuyoit avec son beaupré et son baton de pavillon bas, on si je devois aller secourir M. de Toucouvre, qui osoit attaquer un vaisseau de quatre-vingt-· six e mons; il est viai que sa valeur et son audace me toucherent si sensiblement, que je ne balançai pas longtemps à suivre ce dernier parti. M. de Tourouvre sit a bien tout ce qu'il put pour aborder l'ennemi, essuvant un • leu continuel de mousqueterie et plusieurs coups de caa non tirés par derrière : mais ce vaisseau manœuvra si bien · qu'il lui sut impossible d'en venir à bout, san beaupré a avant rompu sur la poupe de l'anglois, ce qui lui fit a prendre le parti de venir au vent pour lui tirer sa bordée. a J'etois pour lors à portee de susil de lui, saisant sorce a de voiles dans l'intention de l'aborder; mais la fumée e éprisse qui sortait de sa poupe à deux ou trois reprises · modera mon impatience, et me fit changer ce dessein « dans celui de le battre à portée de pistolet, pour être a toujours près de l'aberder ou de l'éviter. Ce combat. · qui dura trois quarts d'heure, fut très-sanglant, par Le seu continuel de canon et de mousqueterie qui sor loit a des deux vajsseaux. Entin, ennuye de cette manière de combattre, je lis pousser mon gouvernait pour l'aborder. a et je me trouvai si pres qu'à peine j'eus le temps de « changer mes voiles et mon gouvernail pour l'éviter, le a feu ayant repris dans sa poupe avec taut de violence d que, dans un moment, ce vaisseau fot tout embrase. " M. Dar, qui me suivoit de près, et qui commençoit à lui a tirer, se trouva de même fort embarrasse, et cut toutes · les peines du monde à éviter son abordage : mais heua reusement il s'en bra, et le combat finit par la perte a do vaisseau, à qui nous ne pômes donner aucun se-· cours, et dont tout l'equipage perit par le feu, à l'excepa tion de trois hommes, qui se sauvèrent à la nage, et qui « se sont trouvés dans mon bord.

" l'ai perdu, dans ces deux actions, cent cinquante a hommes, tant tués que hlesses, et je suis resté dans un si grand désordre que j'ai eté trois jours en travers pour mettre mon vaisseau en état de naviguer (1). »

<sup>(1.</sup> Budere de la marine française, par M. E. Suc, t. 1, p. 223-225.

#### 460. PRISE DU VAISSEAU LE GLOCESTER PAR DUGUAY-TROUIN (6 novembre 1707).

Aile du Nord. Pavillon du Roi. A. de-chaussee. Par M. Theodore Gubin en .....

Quelques jours après, Duguay-Trouin ajouta encore, par un heureux combat, un nouvel éclat à la gloire qu'il venait d'acquérir dans celui du cap f.ézard. Voici comment il en rend compte dans son rapport au ministre de la marine:

« Je me suis approché de la côte d'Irlande, pour croiser a au-devant des flottes ennemies et des vaisseaux des « Grandes-Indes, que je sais que l'on attend en Angle-« terre, me réglant sur les vents pour tenir le large ou a m'approcher de terre, depuis les 49 jusqu'à 51 degrés « de latitude nord; et cela sans avoir vu aucun vaisseau a ennemi jusqu'au 6 novembre de ce mois, qu'ayant eu « connoissance d'un vaisseau de guerre, le hasard voulut a que je le joignisse le premier, et que je m'en rendisse a maltre après une heure et demie de combat, avant que a mes camarades, qui forcoient de voiles, cussent pu nous a joindre. Ce vaisseau se nomme le Glocester, monté de a soixante canons, percé à soixante-dix, et armé de cinq « cents hommes d'équipages; mais, selon l'apparence, a il avoit pris une augmentation de monde pour donner e aux vaisseaux des Grandes-Indes, au-devant desquels α ce vaisseau devoit croiser avec un autre de la même o force, dont il s'étoit depuis peu séparé en donnant ø chasse. Voilà ce que j'en ai pu juger par le rapport des prisonniers, que j'ai fait exactement interroger.

a .....La prise de ce vaisseau nous a mis vingt-cinq a hommes hors de combat. Le sieur de la Poterie, garde a de la marine, y a été tué; le sieur de Nogent, à qui j'ai a douné le commandement de ce vaisseau, et tous mes a officiers ont fait des merveilles dans cette action: tout

o l'honneur leur en est dû (1).... »

# 461. BATAILLE DE VILLAVICIOSA (10 décembre 1710).

Aile du Midi. 10 etage. Galerie des Batailles. No 137. Par M. Jean ALALX en 1837.

Les campagnes de 1708 et de 1709 avaient été désastreuses pour la France : Louis XIV, réduit à défendre son

(1) Mistoire de la marine française , par M. B. Sue, t. V. p. 276 et 279.

royaume envahi, avait rappelé ses armées d'Espagne, et Philippe V, abandonne à ses propres ressources, avait, comme son aïeul, essuyé une suite cruelle de revers. Vaincu à Saragosse, le 20 août 1710, il s'était retiré à Valladolid avec les débris de ses troupes, spectateur impuissant des progrès de son ennemi. Tout semblait annoncer que l'archiduc Charles, mattre de l'Aragon et de la Castille, et rentré vainqueur à Madrid, devait rester maître de l'Espagne. Mais cette fois, au défaut d'une armée, Philippe V avait demandé à son aïeul un général, et ce genéral suffit à relever sa fortune desespèrée. Le duc de Vendome (1) arriva à Valladolid, au mois de septembre. Les Espagnols reprirent confiance, et déployèrent, pour sauver leur Roi, toutes les ressources de la plus héroïque

fidelite. « On vit alors en Espagne le plus rare et le plus grand « exemple de fidélité, d'attrehement et de courage, en meme temps le plus universel qui se soit jamais vu ni a lu. Prelats et le plus bas clergé, seigneurs et le plus bas peuple, béneficiers, bourgeois, communautés ensemble, a et particuliers à part, noblesse, gens de robe et de tra-· fie, artisans, tout se saigna de soi-même jusqu'à la der- nière goutte de sa substance pour former en diligence de a pouvelles troupes, former des magasins, porter avec a abondance toutes sortes de provisions à la cour et à tout « ce qui l'avoit suivie. Chacun, selon ce qu'il put, donna a peu ou beaucoup, mais ne se réserva rien; en un mot, a jamais corps entier de nation ne fit des efforts si surprea nans, sans taxe et sans demande, avec une unanimité et s un concert qui agirent et effectuérent de toutes parts à a la fois. La Reine vendit tout ce qu'elle put [2]. a Cet élan national eut bientôt donné à Philippe V les

(1) Après la bataille de faizzara, le duc de Vendôme s'etait retire à Anet. Lest dans cette residence qu'il recut de Louis MV lordre de prendre le commandement de l'armée qu'il envoyait en Espagne pour appuyer les droits de sun pent-fils Philippe V.

L'envoye du Rot rencontra le prince dans la campagne. Le due de Vendone montait alors en cheval de charrette. Apres avoit pris connaissance des ordres de Louis XIV et repondu a tenvoye du Rot, il ajouta, en s'adtessant à son cheval : Eh hien, puisqu'il n'est urnai, lu ferai la campagne acec moi Effectivement, pendant toute cette campagne, le prince n'eut pas d'antre cheval ; il le moutait à la bataille de villaviensa. La pierre terminee, il Ili faire son portrait et cellud de son cheval. Ce portrait gunestre a che longiques place dans le conference que cheval. lui de son cheval. Ce portrait equestre a ete longiemps place dans le château d'Anet, propriete du duc de Vendôme. Il se trouve actuellement au château d'Eu. (?) Memoires de Saint Simon, t. IX, p. 22.

moyens de rentrer en campagne. Il marcha sur Madrid, y entra sans coup férir, et, s'attachant à la poursuite de l'ennemi. L'atteignit le 8 décembre à Bribuega. Là, le géneral auglais Staubope (\*), surpris avec un corps de dix mille hommes qu'il compandait, se readit prisonnier. Il était trop tard quand Stabremberg (\*), chef de l'armée de l'archidue, arriva pour le secourir. Il vint chercher une defaite à son tour.

a Il étoittrois heures après midi; les deux armées étoient a séparces par des cavins, par un terrain pierceux, de a vieulles masures, quelques restes de murailles de pierres a sèches. Cette situation étoit très-désavantazeuse pour le a premier qui attaqueroit. Cependant le Roy d'Espane, a appuve du sentiment du duc de Venkôme, étant per-a suade que si on remettoit à attaquer le comte de Sta-a remberg au lendemain, il profiteroit de la unit pour se a retirer, donna ordre de commencer le combat. Dès qu'il a fut arrivé à la droite, il se mit à la tête, passa un grand a ravin, et se forma en présence des comemis du cote de u Villa-Viciosa. Il attaqua l'aile gauche des ennemis avec a tout de vigueur, qu'après une médiocre résistance il la rompit, la mit en toite, et reuversa quelques bataillons u qui soutenoient une batterie dont il se rendit maître.

d'Le duc de Vendôme charges en même tens l'aile « droite des ennemis, qui fit une très belle résistance. « Les charges de part et d'autre furent très vives et très

a frismentes, p

On combatht tout le reste du jour, et lorsque la nuit arriva, it ne restait plus sur le champ de bataille qu'un bataillon carré au milieu duquel le comte de Staremberg

s'etait place et résistait encore.

a Il no se seroit pas sauvé un seul homme de cette in
σ fanterie saus la mit qui favorisa la retraite de ce qui put

σ échaper, et qui mit fin à ce combat. M. de Staremberg

α quonque vaineu, s'acquit beaucoup de gloire dans cette

α occasion. Il fit la retraite du cote de Siguença avec tant

σ de precipitation, qu'il laissa sur le champ de bataille son

α artiflerie et plusieurs chariots charger de munitions,

α avec un grand nombre d'autres chariots longs attelez de

α huit mulets, qu'on nommoit galeices. Il s'y trouva buit

α mille soldats. M. Mahoni prit de son côte sept cens mu-

<sup>&#</sup>x27;I Jacques, comte de Stanhope. I Guido fialde, comte de Stahrem-berg, feld-marechal des armees autrichiennes.

a lets chargez, et les troupes d'Espagne s'enrichirent du a butin que les ennemis avoient fait dans la Castille. Un

a soldat porta à M. de Vendôme un étendant qu'il avoit

a pris, et refusa l'argent que ce prince voulut lui donner, e en lui montrant une bource pleine d'or, et lui disant.

a I vili ce qu'on gagne en combattant pour son Roy Les a emiemis laissèrent environ quatre mille morts sur le

a champ de bataille, et on leur fit trois mille prison-

a niers (1). n

Le duc de Vendôme, après la victoire, présenta à Phihippe V les étendards pris sur l'ennemi. Le Roi et le due couchérent sur le champ de bataille et continuérent le

lemlemain à poursuivre l'archidue fugitif.

Philippe V, dans cette journée, combattit en roi qui reut conquerir ses états. Il rallia plusieurs fois ses troupes et les ramena lui même à la charge : ce qui donna lieu au duc de Vendôme de lui dire, après la hataille, qu'il s'était conduit en soldat. La journée de Villaviciosa fut decisive : elle affermit sans retour la couronne d'Espagne sur la tête du petit-fils de Louis XIV.

462. PRISE DE SEPT VAISSEAUX ANGLAIS, HOLLAN-DAIS ET CATALANS PAR M. DE L'AIGLE (2 mars 1711).

Par M. Theodore Growen .... Affects Noted.

- Le 2 de mars, M. de Luigle prit, après un combat de R. de chaussee, a quelques heures, sept vaisseaux, tant anglois que hol-
- a landois et catalans, dont il mena une partie à Malthe, et

« l'autre à Toulou (2).»

463. PRISE DE RIO JASEINO (28 septembre 1711).

Par M. Theodore tropin on 1839.

Aile du Nord. Pavillon du Rol.

En 1711 une escadre, sous les ordres du commandant Du- Rade-chaussee. clere, avait été chargée d'aller attaquer Ilio-Janeiro. Cette expedition n'avait pas réussi, et Duclerc, prisonnier avec les officiers qui l'accompagnaient, avait eté ensuite massacré avec eux. Louis XIV résolut de tirer une vengeance éclatante de cette violation du droit des gens. Il confia à Duguay-Trouin le commandement d'une flotte qui partit de la Rochelle le 9 juin. Elle était composée de dix-

" Histoire militaire de Louis XIV, par Quincy, t. VI, p. 448. 3) Ibid,

sept vaisseaux, et portait environ trois mille cinq cents hommes de débarquement. Arrivé au Brésil dans les premiers jours de septembre. Duguay-Trouin demanda satisfactionau gouverneur Don Francisco de Castro-Marias. N'ayant pu l'obtenir il foren l'entrée de la baye de Rio-Janeiro. « Elle « est fermée, dit Quiney, par un grand goulet beaucoup plus étroit que celui de Brest. Elle est défendue du côté « de Stribord par le fort de Sainte-Croix, qui étoit garni « de quarante-quatre pièces de canon de tout calibre, « d'une autre batterie de six pièces, qui est en dehors de ce fort; et du côté de Bas-bord par le fort de S. Jean. « et par deux autres batteries, où il y avoit quarante-huit « pièces de gros canons qui croisoient l'entrée, au milieu de « laquelle se trouve une isle ou gros rocher, qui peut avoir

a quatre-vingt ou cent brasses de longueur. » L'escadre de Duguay-Trouin passa dans ce goulet défendu par près de trois cents pièces de canon, dont il essuya le feu avec une intrépidité extraordinaire. Il s'empara de l'île et entra dans le port. « Ayant mis à terre environ a trois mille cinq cens hommes de débarquement, ils a attaquèrent des forts bien fortifiez, et obligèrent les a Portugais à les abandonner, aussi bien que la ville. a quoiqu'ils cussent plus de quinze mille hommes de a troupes, dont la plus grande partie avoit servi en Espaa che et s'étoit trouvée à la bataille d'Almanza M. du « Guay-Trouin, s'étant emparé de la ville, marcha aux " Portugais pour les combattre, et les obligea, quoiqu'ils a fussent bien postez, de racheter par de grosses sommes a leur ville qu'ils ne pouvoient garder faute de vivres. u Cette entreprise couta aux Portugais plus de vingt mila lions, et causa un grand préjudice à la cause commune o des affiez, puisque le Roy de Portugal se trouva hors a d'état de contribuer autant qu'il avoit fait jusques-là, à a soutenir la guerre sur les frontières de son royaume a contre l'Espagne, et obligea les Anglois et les Hollandois a d'y suppleer en sa place (1). »

#### 464. LA FIDÈLE, LA MUTINE ET LE JUPITER CONTRE TROIS VAISSEAUX HOLLANDAIS (1711).

Aile du Nord. Pavillon du Roi. B «de-chaussee. Par M. Theodore Groin en. ....

- a Trois vaisseaux bollandois venant de Curasso (Cu-
- . Histoire militaire de Louis XIV, por Quincy, t. VI, p. 612 et 652.

Aile da Muli. Jer etage. Galerie

des Batailles.

- a ração : furent pris , après un combat de peu de résisa tance, par la Fidèle et la Mutine, qui avoient été armées
- a à Dunkerque, accompagnées du Jupiter, armé à Bayonne. a Ces vaisseaux furent menez à Painbouf. Ils étoient char-
- a gez de riches marchandises et de trois cens mille piastres,
- « le tout de la valeur de douze cens mille livres (1). n

# 165. BATAILLE DE DENAIN (21 juillet 1712).

Par M. Jean ALAUX on 1839.

Les revers éprouvés dans les campagnes précédentes avaient rendu le maréchal de Villars plus prudent. Le prince Engène, au contraire, ayant vu son heureuse témérite contounée du succès, était devenu plus aventureux. Les troupes des confédérés occupaient Lille, Tournay, Bouchain et Maubenge; le Quesnov venait de tomber en leur pouvoir, et Landrecies était investie.

La reine Anne ayant conclu la paix avec la France, avait retiré ses troupes de la coalition, et des commissaires s'ètaient rendus à Utrecht pour traiter de la paix : «il sembloit. « dit Quincy, qu'après cette diminution de troupes dans « l'armée des Allies, le prince Eugène ne sonzeroit plus à de « nouvelles entreprises : mais ce prince , enllé des progrès a qu'il avoit faits depuis quelques années sur la France, et a de la prise du Quesnov qu'il venoit de réduire en peu a de tems; et se persuadant que le maréchal de Villars a avoit des ordres de ne rien hazarder, dans la crainte · qu'un événement désavantageux ne rompit les négociaa tions qui se faisment à Utrecht, entreprit de faire le a siège de Landrecies, comptant que s'étant rendu maître en très peu de tems de cette place, qui d'elle-même o n'est pas honne, et qui est une clef de la Champagne, a ce seroit le véritable moien de continuer la guerre avec a succès, sans le secours des Anglois, ou bien d'obliger la « Reine Anne, par le succès de ces projets, à rompre les · traités qu'elle venoit de faire avec la France; et c'étoit la le veritable but qu'il se proposoit.....

o Cependant comme les mouvemens du maréchal de a Villars, et l'importance de cette place qui par les progrès a des Alliès étoit devenue une des principales clefs du

a royanme de France, faisoient craimbre au prince Eugène a que ce general n'en tentat le secours, il fit couvrir le

<sup>(1)</sup> Histoire militaire de Louis XIV, par Quiney, t. VI. p. 600.

« camp des assiegeans par un retranchement dont le fossé a avoit seize pieds de largeur sur quatre de profondeur. a qui fut bordes d'artillerie charger à cartouche, et le a général Fagel eut ordre de veiller à la défense de ce a retranchement. Le prince Engène avec la grande armée a bien retranchée dans toutes les avenues, couvroit le a siège, et veilloit à tous les mouvemens du maréchal de

a Le comte d'Albemarle (1) étoit poste à Denain pour a couvrir le transport de l'artillerie, des munitions et des a vivres qu'ils tiroient des magazins de la Flandre Wao loone, qu'ils mettoient en entrepos à Marchienne sur a la Scarpe, où il y avoit plusieurs bataillons pour leur surete. Le comte d'Albemarle fit travailler en diligence a à une d'aible ligne ue communication qui s'étendoit au a travers de la plame de Denain jusqu'à l'abbave de Beaua rep ire Ces lignes étoient de deux lienes et demie de a longueur, et defendées de distance en distance par des « redoutes et des corps-de-garde, pour assurer les passages a des convois qui devoient aller à l'armée, et pour s'oppo-« ser aux partis et aux entreprises que pourroient faire . a d'un coté, l'armée du marcelial de Villars, ou le prince « de Tingry (\* du côte de Valenciennes (\*), »

Ces dispositions annongaient un grand mépris de l'enpemi. Le prince Eugene avait présume que les Français. intimide par une longue suite de revers, n'oseraient jamais prendre l'offensive. Cette presomption lui couta cher. Villars, rassemblant quatre-vingt mille hommes, feignit de vontoir se porter au secours de Landrecies, puis, reculant brusquement vers l'Escaut, il franchit ce fleuve à Neuville et vint fondre sur les lignes de Denain avec une promptitude si inattendue, que le comte d'Albemarle ne connut le mouvement des Français qu'à l'instant où il al-

lait etre atlaque.

a La priere étant faite et le signal donné, toute la ligne « savanea et marcha sept ou liuit cens pas vers les retran-« chemens, sans tirer un seul coup. Quand elle fut arrivée a à la demi-portée du fusil, les ennemis qui bordoient a les retranchemens, firent une décharge de six pièces de a canon chargees a cartouches, qu'ils avoient dans leur centre, et trois décharges de feur monsqueterie, sans

<sup>1</sup> Arnuld Junst Van Keppel (2) Christian-Louis de Montamerency-Luvembourg, depuis marchal de France, 3. Histoire militure de Louis XII, par Quincy, t. VII, p. 22 et 63.

qu'aucun bataillon en fût ébran!é Etant arrivés à ciuquante pas des retranchemens, les piquets et les grenaa diers se jettèrent dans le fossé, suivis des bataillons.

Ils grimpérent les retranchemens qui étoient fort haut
 sans le secours des fascines, et entrent dans le camp,

o farant main basse sur tout ce qui feur voulnt resister.

Les enuenis alant été chassés des retranchemens, se e retirérent dans le village et dans l'abhaye de Denain.

a et forent poursuivis de si près, que des hataillons presque a entiers se jettèrent dans I Escant. Le carnage fut fort

a grand, et on cut beaucoup de peine à arrêter le soldat,

de manière que des seize bataillons qui y étoient, il ne se sauva pas quatre cens hommes, tout le reste afant éte

a tuè, maé ou pris (1). »

Le prince Eugène accourut au commencement de l'action, mais, de l'autre rive de l'Escaut, il ne put que contempler la défante du conte d'Albemarle, sans lui porter
secours. Il était trop tard, et la défaite était consommee
quand le gros de son armée arriva, et fit un effort pour
reprendre sur les Français le pont de Prouvy. Leur attaque fut repoussée, et Villars put recueillir en toute securité les fruits de sa victoire, lorsque, six jours après, il
s'empara de Marchiennes, et y prit, avec cent pieces de
canon, tous les approvisionnements de l'armée du prince
Eugène, La levee du mète de Landrecies, et la reprise de
l'ouai, de Bouchain et du Quesnoy, furent les conséquences immédiates de la victoire de Benain. On a justemont dit qu'elle sauva la France.

# 166. CONGRES DE RASTADT (mars 1714).

Tableau du temps par Jean Rudolf Henne. Aile du Nord,

Aile du Nord, R. de-chausson Salle no 12.

La paix avait été conclue à l'trecht: l'Angleterre, la Hollande, le duc de Savoie, le Portugal et l'électeur de Brandehourg (?), devenu roi de Prusse, avaient traité avec les rois de France et d'Espagne, L'empeçeur Charles VI s'obstinait seul à rester les armes à la main. Cette opiniatreté lui fut funeste. Toutes les forces de la France et de l'empire s'etaient portees sur le Rhin, et là, le prince Eugène, campé sous Philipsbourg, n'avait pu empêcher Villars de prendre, presque sans coup férir, Spire, Worms, Kaisersautern, Landau et d'autres places. Ayant ensuite passé le

<sup>(1)</sup> Histoire militaire de Louis XIV. par Quincy, t. VII, p. 71. (2) Frederic-Guillaume II.

Rhin à Strasbourg, et trompé son ennemi por une manœuvre audaciense. il était allé attaquer devant Fribourg une division de l'armée impériale, l'avait taillée en pières, et assiegeait la ville saus qu'Eugène put la secourir. Péjà il en était maître, et la citadelle s, ule avait échappé à ses coups, torsque tant de revers donnérent enfin de meilleurs conseils a l'Empereur. Il consentit à entrer en négociation, et envoya le prince Eugène comme son plénipotentiaire à Rastadt, pendant que Louis XIV donnait, de son coté, à Villars, la même mission. Après de longues conférences, la paix fut enfin signée, le 6 mars 1714. Landau rendu à la France fut le fruit de la dernière et glorieuse campagne de Villars, i.

467. PHILIPPE, DUC D'ORLÉANS, VA RECEVOIR AU PAR-LEMENT LE TITRE DE RÉGENT DU ROYAUME. (2 septembre 1715).

Par M. Jean ALAIX en ....

Aile du Nord. Pavillon du Roi. 10 etage

Louis XIV était mort le les septembre 1715. A la manière calme et solennelle dont il avait vu sa fin approcher, on avait pa croire qu'il avait voulu faire de la mort le dernier des actes de représentation royale qui remplirent son grand règne.

a Aussitot, raconte M. Lemontey, l'historien de la réc genee, tous les grands du royaume entrent dans la
c chambre du duc d'Orléans, et le saluent du nom de
c regent. Une partie d'entre eux le presse d'en accepter
e le titre, de le notifier au parlement, et de saisir, sans
c autre formatité, les rénes du pouveir. Philippe sourit au
c zele de ces nouveaux d'Epernon; mas, avant peine à
c reconnaître, dans la courtoisie de quelques habitués du
c chateau de Verscilles. le pavois du champ de mars et
le droit des guerriers de Clovis, il ordonne sagement
de convoquer le parlement, et entraine le corfège aux
a pueds de l'enfant Louis XV.

<sup>11</sup> Descamps rapporte, dans la Vie des peintres Flamands, Allemands et Hollanders, t. IV., page 136, que s'le courte du l'un appeir l'inpere clean lindoff a la lade, ou cto sur pour lors assembles les pleaqueters, tantes nomines pour terminer les debrends et qui com lurent la paix.

Notre peutir ent overe de pentire dans un seul oblisso les plempotens traites de la part de la restant et un account ou ville est, M. de Santistontest, le reute du larest M. du illed se retaine fandassades coux, de Seilern et M. de Bendrat eth, servetaire de les, lons, de Seilern et M. de Bendrat eth, servetaire de les, lons,

« Tout se prépare, ou plutôt tout était prêt pour la a seance du lendemain. Les gardes françaises et les gardes a suisses environnent le palais. Villeroy, de Guiche, Contades. Reynolds et Saint-Hilaire dirigent, en faveur du duc d'Orléans, toutes les mesures que Louis XIV à prescrites contre lui. D'Agnesseau et Joly de Fleury ont composé les harangues. L'ambassadeur d'Angleterre 1) e étale dans une tribune l'apparence d'un crédit qu'il n'a » pas. La grand'salle et les vestibules sont inondes d'une a soule d'officiers déguisés, de militaires réformés, et de ces aventuriers dont les grandes villes sont le rendezvous. La plupart portent des armes cachées sons leurs habits, mais sans aucun dessein arrêté. Tous obeissent a à cette curiosité française qui aime à saisir les évêné-· ments dans leur source, à la vanité de jouer un rôle · dans toutes les affaires, ou . peut-être au plaisir puéril de figurer une scène de la Fronde. « Le parlement, impatient de sentir sa liberté, s'était rassemblé dès la pointe du jour..... Philippe put recona nattre, à son entrée dans la grand' chambre, tout l'ascen- dant de son parti. Le premier président de Mesmes (2), son ennemi, fut obligé lui-même de le haranguer avec · soumission. » Le prince n'en éprouva pas moins un grand trouble quand ce fut à lui de prendre la parole : l'autorité de Louis XIV était si imposante encore, même dans la lettre morte de son testament! Le discours du due d'Orléans était habilement composé : il supposa au feu roi des dispositions contraires à celles que le testament renfermait; puis a il promit un gouvernement sage, économe, réparateur, « et toujours éclairé par les remontrances du parlement, etc. A ces derniers mots, tous les cœurs tressaillirent de « joie. Aussi, quand il proposa de prononcer, séparément a et en premier lieu, sur le droit que sa naissance et les lois du royaume lui donnaient à la régence, un empressement sans frein dépouilla l'assemblée de la gravité d'un « corps délibérant. Le testament fut apporté, un con-« seiller nommé Dreux le lut d'une voix hasse et rapide, et personne ne daigna l'écouter, Les têtes bouillantes

(1) Lord Stairs. 2 Jean-Antoine de Mesmes, comte d'Avaux. (3) Histoire de la Regence, par Lemontey, ch. 1, p. 32-35.

« de sa naissance et des lois du royaume (3). »

« des enquêtes ne souffrirent même pas qu'on recueillit les « voix dans la forme accoutumée, et une impétueuse « acclamation nomma le duc d'Orléans régent, en vertu

#### \$68. LIT DE JUSTICE DE LOUIS XV (18 sept. 1715).

Aile du Nord. B.-de-chaussée. Salle n. 13 Tableau du temps par Deugnit.

Le duc d'Orléans s'empressa de faire confirmer par la royauté, dans son plus solemnel appareil, l'arrêt du parlement qui venait de détruire le testament de Louis XIV. Il fut décidé que le jeune roi (¹) âgé sculement alors de cinq ans, se rendrait au Palais pour y tenir un lit de justice où serait enregistré l'acte qui conférait la régence à son oncle le duc d'Orléans. Cette ceremonie, fixée d'abord au 7 septembre, n'ent lieu que le 12, par suite d'une indisposition qui alarma un moment la cour, et le régent plus que tout le monde, pour l'enfance debile de Louis XV.

Le parlement était assemblé dans la salle de la grand' chambre, lorsque le Roi arriva: Louis XV, accompagne du régent et des princes du sang, fut reçu au bas des degres de la Sainte-Chapelle par la députation, ayant à sa tête le premier president, et conduit jusqu'au trône qui se trouvait dans un angle de la salle. Le premuer chambellan, comme grand écuyer, le porta depuis le carrosse jusqu'à la porte de la grand' chambre, où le duc de Tresmes I le prit et le mit sur son trêne. Le Roi étant assis, chacun prit place, alusi que l'indique Saint-Simon (1).

Le regent et les princes du sang à sa droite ;

Le grand chambellan était sur les marches du trône;

Le prévot de Paris couché sur les degrès ;

Les huissiers de la chambre du Roi à genoux plus bas, leurs masses de vermeil sur le col, et les héraults d'armes en costume avec leur cotte.....

La Cour portait le deuit; après les princes veneient ensuite sur les gradins éleves de la saile et au-dissons du trone, les pairs lanques à la droite et les pairs cerlesiastiques à la gamehe du Roi.

Le Conseil d'État, sous le gradin des pairs laiques et plus

Devant les pairs ecclésiastiques les présidents des chambres, en robes rouges avec leurs feut ures. Les conseillers de toutes les chambres, en robes rouges, en fire des pairs lanques et plus bas; et enfin, en retoin de la siffe et en face des pairs ecclesiastiques, encore les conseillers. Derrière

<sup>(\*</sup> Louis XV, ne en 1710, c'int fils in due de Bourgogne, fils sine du grand daughan, et par consenient de en spons his de Louis XIV (\* tranços-Bernard Potter de Cossers, 2, Tume XVII, p. 134.

eux, les gens du Roi, après les spectateurs de marque et de considération.

Les dames de la Cour occupaient les lanternes ou loges.

o Il n'y out, dit Saint-Simon (), point de foi et hom-

- mage et rien de particulier, sinon que la duchesse de
- Ventadour (\*) y eul un petit siège, et que le maréchal de villeroy en cut un aussi fort bas, hors de rang, entre
- le trone et la première place des pairs ecclésiastiques.
   Ce fut une tolérance, car il ne pouvoit être en fonctions
- a tant que le Roi étoit entre les mains des femmes. »

# 569. BEPART DE ROI APRÈS LE LIT DE JUSTICE (12 sept. 1715).

Tableau du tenus par Jean-Bapuste Maurin.

Aile du Nord. R.-de-chaussoc. Salle nº 12.

La séance étant levée, le Roi fut reconduit jusqu'à son carrosse au bas des degres de la Sainte-Chapelle, par la même députation qui l'avait regu à son arrivée. Le duc d'Ortéans, le duc de Bourbon et tous les princes du sang marchaient immédiatement devant lui. Ensuite le cortége se mit en marche pour retourner aux Tuileries.

#### 470. LOUIS XV VISITE PIERRE LE GRAND A L'HOTEL DE LESINGUIÈRES (10 mai 1747).

Par Mm: Hensent en 1840.

Aile du Nort. R.-de chaussee. Salle nº 12.

Le czar Pierre avait commence ses voyages en Europe dans l'année 1698; des cette époque, il témoigna l'intention de venir en France; mais Louis XIV ne voulut point tui montrer le royaume attristé par les malheurs qui finirent son règne. Ce prince etant mort, et le Car avant de nouveau manifesté l'intention de passer par la France avant de retourner dans ses états, le règent choisit le maréchal de l'essé pour l'accompagner pendant son séjour à Paris.

Pierre le Grand arriva à Calais, où il fut d'abord recu par le marquis de Neelle; le maréchal de Tessé alla au-devant de lui jusqu'à Beaumont. « Il arriva à Paris le 7 « mai. Il descendit d'ab orl au Louvre, entra partout dans « l'appartement de la Reine-mère. Il le trouva trop ma-« gnifiquement tendu et éclairé, remonta tout de suite en

O Torne VVII. p. 137. \* Charlotte-Eleonore-Madeleine de La Mothe Condancioutt.

a carrosse et s'en alla à l'hôtel de Lesdiguières, où il vou-

a Le lundi suivant, 10 mai, le Roi alla voir le Czar, « qui le regut à la portière, le vit descendre de carrosse, et « marcha de front à la gauche du Roi jusque dans sa a chambre, où ils trouvérent deux fautenils égaux. Le « Roi s'assit dans celui de la droite, le Czar dans celui de a la gauche, le prince Kourakin servit d'interprête. On a fut etonné de voir le Czar prendre le Roi sous les deux « bras , le hausser à son niveau , l'embrasser ainsi en l'air , a et le Roi, à son âge, et qui n'y pouvoit pas être pré-« pare, n'en avoir aucune frayeur. On ful fort frappé de a toutes les graces qu'il montra devant le Roi, de l'air de a tendresse qu'il prit pour lui, de cette politesse qui coua loit de source, et toutefois mêlée de grandeur, d'égalité a de rang, et légérement de supériorité d'age; car tout a cela se fit très-distinctement sentir. Il loua fort le Roi, « il en parut charmé, et il en persuada tout le monde. Il a l'embrassa à plusieurs reprises. Le Roi lui fit très-jolia ment son petit et court compliment, et M. du Maine 11, le « marcchal de Villeroy, et ce qui se trouva là de distingué, a fourmrent à la conversation. La séance dura un petit a quart d'heure. Le Czar accompagna le Roi comme il l'aa voit reçu, et le vit monter en carrosse (2). »

471. PIERRE LE GRAND ET LE RÉGENT A LA REVUE DE LA MAISON MILITAIRE DU ROI (16 juin 1717).

Atte du Nord. H.-de-chnussec. Salle no 13

Par M. LESTANG-PARADE OR 1837.

Le mercredi, 16 juin, le Czar se rendit à cheval à la revue des deux régiments des gardes, des gendarmes, des chevau-lègers et des mousquetaires; le régent lui fit les honneurs de cette revue. Le Czar était suivi du maréchal de Tessé et du prince Kourskin, qui l'accompagna partout dans son voyage en France.

Salle no 13.

Arle du Nord. 472. PRISE DE FONTARABIE (16 juin 1719).

Par M. Hippolyte LEGOMTE on . . .

1. Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine. 2. Wemaires de Saint-Simon, t. M. p. si et st.

473. CAMP DE L'ARMÉE FRANÇAISE ENTRE SAINT-SÉ-BASTIEN ET FONTARABIE (juin 1719). QUABILER DU PRINCE DE CONTI.

Tableau du temps par lean-Baptiste Marris. Aile du Nord

Aile du Nord R -de-chausse Salle no 13,

Philippe V en montant sur le trône d'Espagne avait renonce à tous ses droits sur l'héritage de Louis MIV; cependant, depuis la mort de ce prince, le cabinet espagnol ne cessait d'agiter la France de ses intrigues. Une révolte avait éclaté en Bretagne, et tout avait prouvé qu'elle était l'œuvre du cardinal Alberoni. On découvrit, peu de temps après, la conspiration ourdie à Paris par le prince de Cellamare. (1), ambassadeur d'Espagne, dont le but était de faire passer la régence des mains du due d'Orleans dans celles de Philippe V. Il importait d'assurer le repos de la France et celui de l'Europe contre la politique turbulente d'Albéroni. Son reuvoi fut demandé, et, sur le refus du roi d'Espagne, la France, unie à l'Empereur, au roi d'Angleterre et aux États-Généraux de Hollande par le traité de la quadruple alliance, déclara la guerre à Philippe V.

Le marcchal de Berwick recut le commandement de l'armée française, avec l'ordre d'entrer immédiatement en Espagne; le 27 mai il était devant Fontarabie, dont il entre-

prit le siège.

Le prince de Conty (\*) se rendit à l'armée du maréchal de Berwick, et l'accompagna pendant toute la campagne.

- L'armée d'Espagne étoit vers Tatalla, à trois lieues de Fontarable. Coigny?,, par ordre du duc de Berwick, visitoit cependant avec un léger détachement les gorges et les passages de toute la chaîne des Pyrenées pour les
- bien reconnoître. Fontarabie capitula le 16 juin. Tresnel,
   gendre de Le Blanc, en apporta la nouvelle. Le duc de
- \* Berwick fit aussitüt après le siège de Saint-Sébastien. Il \* y ent quelque désertion dans ses troupes , mais pas d'au-
- cun officier. L'armée d'Espagne n'étoit pas en état de se
   commettre avec celle du maréchal de Berwick; Saintsebastion capitula le 157 août. Bulkley, frère de la maré-
- chale de Berwick, en apporta la nouvelle. Quinze jours
- « après M. de Soubise (\*) apporta celle du château, et qu'on

<sup>(1)</sup> Antoine Guidice, due de Giovenazzo, 3. Louis-Armand de Bourbon.
2. François de Françoistot, dej uis matechal de François de Goigny,
3) Louis-François-lufes de Roban, prince de Soulise, copitaine-lieutenant
des gendarmes de la garde du foi.

a avoit brûlé, dans un petit port près de Bilbao, nommé « Santona, trois gros vatsseaux espagnols qui etoient sur le

« chantier près d'etre lauces a la mer 1. »

Le maréchal de Berwick se porta ensuite en Catalogne. La flotte espagnole fut de faite par celle de l'Angleterre près de Messine, et Philippe V fut forcé d'accepter la paix aux conditions qui lus furent dictées par le regent. Alberoni quitta le ministère et l'Espagne. La Sieile fut cédée à l'Empereur, et la Sardaigne donnée en échange au duc de Savoic.

Le mariage de Louis XV avec l'Infante d'Espagne, fille de Philippe V et d'Elisabeth Farnèse, sa seconde femme, fut une des conventions de ce traité; signé à la Haye, le 17 février 1720. L'Infante était alors âgec de six aus : elle devait être conduite en France pour y achever son éducation. Les événements qui suivirent mirent au mont cet article du traité.

On convint également du mariage de mademoiselle de Montpensier , Louise-Elisabeth d'Oriéans , fille du régent, avec Louis, prince des Astories, fils aine du roi d'Espagne et heritier du trône. Ce dernier mariage eut lieu dans la ville de Lerma, le 20 janvier 1722.

R. de chaussee Salle # 13.

Ade du Nord. 474. MEHEMET-EFFENDI, AMBASSADEUR TURG, ARBIVE AUX TUILERIES (21 mais 1721).

Tableso de temps par Charles Parapolas.

Escaller des Ambassideurs

Partie centrale. 475. MÉBÉMET-EFFENDI, AMBASSADEUR TURC, ARRIVE AUX TULLBRIES (21 mars 1721).

Tableau de temps par Charles Panaoutt.

476. MEHRMET-EFFENDI, AMBASSADEUR TURC, SORT DES TUILEBIES APRÈS SA RECEPTION PAR LE not (31 mars 1721).

Tableau du temps par Charles Pannochi

Partie centrale. 100 0000 20 Escalter de-Autossadeurs.

On lit dans les mémoires du duc de Saint-Simon (2) : a Le

Grand Seigneur, qui n'envoie jumais d'ambassadeur aux

« premières puissances de l'Europe, sinon si rarement à

Vienne, à quelque occasion de traite de paix, en résoa lut une sans être sollicité, pour féliciter le Roi sur son

. Memoires de Saint-Simon, t. XVII p. 331, (2) Tome XVIII, p. 346.

a avenement à la courenne, et fit aussitot portir Mehemete Effeudi Tefderdur, c'est-1-dire grand trésorier de l'ema pire, en qualité d'ambassadeur extraordinaire, avec une grande saite, qui s'embarquèrent sur des vaisseaux du Roi, qui se trouvèrent fortaitement dans le port de Coustantinople. Il débarqua au port de Cette en Langueduce a Arravé a Paris, il fut togé à l'hôtel des Ambassadeurs extraordinaires, rue de Tournon.

deurs extraordinaires, rue de Tournon. Le veudredi 2f du mois de mars, le prince de Lambese (1) a et Remond, introducteurs des ambase deurs, allerent a dans le carrosse du B à prendre l'ambassadeur à son a botal; et aussitet ils se mirent en marche pour aller à a l'audience du Roi : la compagnie de la police avec ses a timbiles et ses trompattes à cheval, le carrosse de « l'introducteur, celui du prince de Lambese, entourés a de leurs livrees, précédés de six chevaux de main et de a hait gentilshommes à chaval, trois escadr uns d'Orleans, « donze chevaux de maiu, monés par des palfreniers du a Roi a cheval, trente-quatre Tures a cheval, deux à « deux, sans armes, puis Merlin, aide-introducteur, et « huit des principaux Turcs à cheval, le fils de l'ambassa-· theur a cheval, seul, portant sun ses mains la lettre du « Grand Seigneur dans une étoffe de soie, six chevaux de a main, harnachés à la turque, menés par six Tures à ches val, quatre trompettes du Rei à cheval L'ambassadeur suivoit entre le prince de Lambese et l'introducteur, tous a trois de frant à cheval, environnés de valets de pied a tures et de leurs livrées, cotoyés de vingt maîtres du « regiment Colonel-général, ce même régiment précède a des greundiers à cheval; pais le carrosse du Roi et la a Connétablie. Les mêmes escouades et compagnies, ci-dea sant nonninces à l'entree, se trouvérent postees dans les a rues du Passage, dans la rue Dauphine, sur le Ponta Neuf, dans les cues de la Monnoie et Saint-Honoré, à la place Vendome, devant le Palais-Royal, à la porte a Sant-Honoré, avec leurs trompettes et timbales; de-· puis cette porte en debors jusqu'a l'Esplanade, le régia ment d'infanterie du Ros en haie des deux cotés, et dans a l'Esplanade les détachements des gardes-du-corps, des a gendarmes, des chevau-legers, et les deux compagnies a entières des mausquetaires. Arrivées en cet endroit, les a troupes de la marche et les carrosses allerent se ranger « sur le quai , sous la terrasse des Tuileries : l'ambassa-

A Louis de Lorraine, comte de Brionne et de Braine, brigadier des

deur, avec tout ce qui l'accompagnoit et toute sa suite à cheval, entra par le Pont-Tournant dans le jardin des Tuderies, de pais lequel, jusqu'au palois des Tuileries, a les regiments des gardes françoises et suisses étoient en haire des deux côtés, les tambours rappelant et les dra- peaux déployés. L'ambassadeur et tout ce qui l'accom- pagnoit passa ainsi à cheval le long de la grande allée, centre ces deux haies, jusqu'au pied de la terrasse, où it mit pied à terre, et fut conduit dans un appartement en has, preparé pour l'y faire reposer, en attendant l'heure de l'audience.

a Apres l'audience, continue Saint-Simon, le prince de Lambese conduisit l'ambassadeur à l'appartement où a il était entré d'abord, et prit congé de lui. Il s'y reposa un peu : puis, l'introducteur à rôté de lui, à sa gauche, a il traversa la terrasse du palais des Tuileries, monta à cheval avec tout ce qui l'accompagnoit, trouva, dans la grande allée, au Pont-Tournant, à l'esplanade, les mêmes troupes dans les mêmes postes, et les mêmes honneurs qu'en venant.

477. SACRE DE LOUIS XV A REIMS (25 octobre 1722).

1. b'eau du temps par Jean-Raptiste MARTIN.

478. SACRE DE LOUIS XV A REIMS (25 octobre 1722).

COURONNEMENT DU BOL.

Par M. Emile Signot en 1837.

Louis XV fut sacré le 25 octobre 1722, à l'âge de treize ans. La cerémonie eut lieu à Reims dans l'eglise cathedrate; tecardinal due de Roban 1, archeveque de Strasbourg et grand aumonier de France, officia; il était assisté des éveques de Laon et de Beauvais; 1

L'eglise avait été tendue et ornée comme au sacre de Louis XIV, Le cardinal de Rohan alla chercher le Roi à l'archeveche, et le cortège se rendit à l'église dans l'ordre

et la marche indiques par le cérémonial.

Les premières ceremonies du sacre étant achevées, « le « Roy s'étant leve , le grand chambellan 3, lui présenta les « vetemens que Sa Majeste devoit mettre par-dessus sa « camisole , la tunique , la dalmatique et le manteau royal.

1 Armand Jules de Rohan. 2 Charles de Samt-Albin, depuis archeve que de Cambrer et François Charles de Bannolher Samt-Aignan. 1 Froderic-Maurice de La lour-flouiflon, dit le prince de l'urenne.

Partie centrale.

10 otage.
Chambre de
Louis XV.
No 107.

a Lorsque le Roy en fut revêtu, il se mit à genoux de-« vant l'archeveque, et recut les deux dernières onctions aux deux mains que Sa Majeste joignit pendant qu'on a benissoit les gans et l'anneau qui lui furent présentez « par l'archevèque.

" Ce prélat prit sur l'autel le sceptre et la main de jus-. tice, et mit l'un dans la main droite du Roy et l'autre « dans la gauche; aussitôt le Chancelier (1) avant appele les · douze pairs selon leur rang, l'archeveque prit sur l'autel « la couronne de Charlemagne, et après en avoir fait la a benediction, il s'approcha du Roy pour la mettre sur la a lete de Sa Majesté (1). »

« Les pairs laies : Le duc d'Orléans, 3) représentant le duc a de Bourgogne; le duc de Chartres (5) représentant le duc « de Normandie; le duc de Bourbon(6) représentant le duc a d'Aquitaine; le comte de Charolois (a représentant le comie de Toulouse; le comte de Clermont (\*) représentant a le comte de Flandre, et le prince de Conti , representant « le comte de Champagne ; les trois premiers, portant la « couronne ducale, et les trois autres celle de comte, sont du o côte de l'Evangile, et les pairs ecclesiastiques, l'évêque et o due de Laon; l'évêque comte de Chalons (3) représentant a l'eveque et duc de Langres; l'éveque et comte de Beaua vais, l'evêque comte de Novon (10) représentant l'évêque a et comte de Châlons; l'ancien évêque de Fréjus (11) repré-« sentant l'évêque et comte de Noyon du cote de l'Epitre.

« Derrière les pairs laies viennent les trois maréchaux de 8 Franced Estrées, 19, d Huxelles(13) et de Tesse, 11, ; aupres d'eux, les ministres et secretaires d'état, le marquis de la a Vrillière 13, le comte de Maurepas, 16, et M. Leblanc : les a seigneurs et les principaux officiers de Sa Majeste. Dea vant les secrétaires d'étatse trouvoit le duc de Charost (17., a gouverneur du Roi.

a Du côté des pairs laïes et selon leur rang, les cardi-

<sup>1)</sup> Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau, seigneur d'Armenonville, garde des cenna de France 17 Description de sucre de Leara VI. 11 Phetapus d'Orleans, regent du rovaume. 2 Louis d'Orleans, depois du d'Orleans. 6 Louis Heuri de Bourbon, prince de Conde, Monsieur le Pue. 6 Charles de Bourbon, brece du precedent. 17 Louis de Bourbon. 8 Louis-trumaid de Bourbon. 9 Navilas de Sauly-Tas mors, epins aumonne: de la rouis. 19 Charles-François de Chateauneut de Rochebonne. 10 Undre-Hercule de Fleury, depuis cardinal et presucer ministre. 17 Victor-Marie d'Estress, duc à Estress. 13 Nicolas Du Ble, marquis d'Itavelles 10 Rome de Froulay, III du nom, counte de Fessé, 15 Louis Phetapeaux, II- du nom, courte de Fessé, 15 Louis Phetapeaux, II- du nom, courte de Fessé, 15 Louis Leionte Phetapeaux, courte de Pontchartrain, et secretaire d'état. (17) Armand de Bethune, lieutenant general des armées du roi. sceans de France (2 Description du sacre de Laurs St. ()

- « naux, les évêques, les abbès, les conseillers d'état, les « ministres des requêtes et les secretaires du roi. Dons le
- o milieu du sanctuaire, du côté de l'Epitre auprès du fau-
- e teuil et du prie-dieu du roi, on voit le capitaine des
  - « gardes écossoises, le duc de Villeroy (1), le prince Charles
- de Lorraine (2), grand ecnyer, et le capitaine des cent-
- a suisses, le marquis de Courtenvaux (a), et du coté de l'Ea vaugile, l'autre capitaine des gardes, le duc d'Harcourt (b).
  - « Au bout des degrés du sanctuaire, le Connétable.
  - a dont les fonctions étoient rempties par le maréchal due de
- \* Villars(\*) en habit de pair, et à ses cotés les deux lixissiers de
  - « la chambre, Après le Connetable, le Chancelier, repré-
- a senté par M. d'Armenoaville, garde des sceaux, et der
  - a rière lui les trois grands officiers.
  - o Le prince de Rohan 11, avec le bâton de grand maître
  - « dont il faisoit les fonctions, à sa droite le prince de Ju-
  - \* renne, grand chambellan, et à sa gauche, le duc de Vil-
- · lequier 7 , premier gentithoumse de la chambre, tous trois
  - a en habits de pairs avec des couronnes de comte sur la
  - « tête et sur la même ligne.
- e Les gardes-du-rorps sont placés au bas des degrés e du sanctuaire, et les hérauts d'armes se tiennent près des
  - a stalles des chanoines.
    - « Les chanoines de la cathedrale sont dans les hautes
  - e et basses stalles. Les quotre chevaliers de l'ordre du
  - . Saint-Esprit, he maréchal due de Tallard (%, le comte de
  - u Matignon ", le comte de Meday y 100, le marquis de tioésu briant 10 portant les offeandes, occupant les quatre pre-
  - a mières hautes stalles du coté de l'Epitre, et les quatre
  - a seigneurs otages les quatre hautes stalles du côte de l'E-
- « vangile ; leurs écuvers tenant leurs banneres se timment
- a dans les quatre stalles au dessous (11), a

# 479. SACRE DE LOUIS XV A REIMS.

CAVALCADE DU BOI (26 octobre 1722).

Aile du Nord L-de chaussée. Salle n° 13. Tableau du temps par Jean-Baptiste Maurin

Un des jours qui suivirent le sacre, Louis XV mouta à

(3) Louis Fermens-Anne de Neutritle, (7 Charles de Lorraine, dit le prince Charles, comic d'Armagna, 3 Mebel Frinçais Le Tellier (5) François de Barcount - Louise Loude des lar de Vill es prince de Mariannes, etc. 4 Heronie Meria le cue Bohan, dur de Bohan Bohan prince de Soulase, hentemant « ne cit-les armes Invo. 7 Louis-Marie d'Aumont de Rochestaron, 20 mulle d'Rostin, dur d'Rostin, 2 house Mariane, de tous de Caracey, depuis innicelaid de France, d'Elouis Vincen, de trasbriant, hentemant general des armees du roj. 2 Extrait du sacre de Louis XV.

cher al pour accomplir la cérémonie de la grande cavalea de. Il était accompagne du regent, des grands officiers de sa maison, des marechaux de France et des officiers de

Fordre du Saint-Esprit.

Voici l'ordre dans lequel le cortige sortit de l'archeveché : les hauthois, tambours et trompettes marchaient en tete : venaient ensuite le comte de Monsoreau grand prevôt de l'hôtel ; puis les gardes du corps , avec leurs officiers , prini lesquels se trouvaient de la Billarderie , heutenant ; de Fauvel , enseigne, et de la Grange, exempt, qui avaient été nommes pour assister à la cerémonie du sacre.

Le cortège se rendit d'abord à Saint-Marcou et ensuite à Saint-Remy, où le roi mit paed à terre, « Le 27 octobre, ajoute le maréchal de Villars, il fit chevatiers de l'ordre du soint-Esprit, M. le due de Chartres et M. le comte de Chartres et M. le conte de Chartr

cents malades des écrouelles (1), o

480. MARIAGE DE LOUIS XV ET DE MARIE LECZINSKA (15 août 1725).

> LOCIS, DUC D'ORLÉARS, FILS DE RÉGENT. ÉPOUSE A STRAS-BUCRE, AP NOT DU ROI, WARRE-CHARLOTTE-SOPHIE-FÉLI-CITE LECZINSKA, PRINCESSE DE POLOGNE.

Louis-Philippe d'Orléans, régent pendant la minorité du ror Louis XV, étant mort le 2 décembre 1723 et le duc de Bourhon, plus coma sous le nom de Monsieur le

Duc, lui avait succède dans le ministère.

Le Roi avant alors quinze ons, et l'Intante d'Espagne (\*) qui avait été amenée en l'auree pour lui être unie, n'en avait que sept. Il faliait donc attendre plusieurs aonées encore avant feur mariage. Le conseil trouva que le delai était trop long dans l'interêt de l'état, qui voulait que le roi fut promptement marie. En consequence, il fut decidé que l'infante serait rendue à sa royale famille. Elle quitta Versailles le 5 avril, et fut remise, le 17 mai, à Saint-Jean-Pied-de-Port, sur la frontière des deux royaumes, aux envoyes de la cour d'Espagne.

(4. Memoires du maréchal de Villars, t. III, p. 144. ?) Marie-Anne-Victoire, fille de Philippe V.

Le 15 août, Louis, duc d'Orlèans, fils ainé du régent, épousa à Strasbourg, au nom du roi de France, Marie Leczinska, fille de Stanislas, roi de Pologne. Le mariage fut célèbré dans l'église cathédrale de cette ville; le cardinal de Rohan donna aux deux époux la benèdiction nuptiale.

481. SIÈGE DE PHILIPSBOURG (15 mai 1734).

INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

L'ancien évêque de Frèjus, depuis cardinal Fleury, précepteur du Roi, ne tarda pas à remplacer M. le duc dans la direction des affaires. Le Roi, dans l'année 1727, ayant supprime le titre de premier ministre, nomma son

ancien precepteur, principal ministre d'état.

L'Europe était en paix depuis quatorze ans lorsque la mort du roi de Pologne, Auguste II, électeur de Saxe, vint y rallumer la guerre. Deux prétendants se disputérent les suffrages de la diéte assemblée à Varsovie. Stanislas reçut d'une seconde élection, le 12 septembre 1733, la couronne qu'il avait déjà portée; mais Charles VI, empereur d'Allemagne, et l'imperatrice de Russie (°) appuyèrent les prétentions de l'électeur de Saxe, fils d'Auguste II, et leurs troupes marchèrent sur Varsovie. La diéte convoquée de nouveau appela alors au trone par une décision contraire l'électeur de Saxe, et la Pologne se trouva annsi partagée entre deux rois.

Gependant Stanislas, cédant à la force, s'était retiré à Dantziek. Louis XV arma pour soutenir les droits de son beau-père, et fit partir une flotte, qui ne lui porta que de tardifs et mutiles secours. Il fallut alors que la France entrât en campagne avec toutes ses forces (1733), alluce avec les rois d'Espagne et de Sardaigne, elle attaqua Fempire à la fois sur le Rhin et en Italie. Pendant que le marcelai de Villars, à quatre-ving-deux ans, achevait glorieusement sa carrière par la prise de Milan, le vainqueur d'Almanza, le duc de Berwick, allait aussi terminer la sienne sous les

murs de Philipsbourg.

Berwick, à la fin de l'année 1733, s'était emparé du fort de Keld; au printemps de l'année suivante, malgré le prince Eugène, qui lui était oppose, il avant rapidement conquis l'electorat de Trèves, forcé les lignes d'Ettlingen, occupé

<sup>.</sup> Catherine le, veuve de Pierre le Grand.

le pays de Spire et pris Haguenau. Eugène, menacé d'être coupe, fut contraint de se replier sur le Necker, et laissa te marcehal de Berwick s'approcher de Philipshourg pour y mettre le siège. La place fut investie le 2 juin; mais, six jours après, au milieu des operations de la tranchée, un coup de canon vint frapper Berwick à la tête, et mettre fin à sa vie.

Cinq jours après, le 17 juin, Villars mourait à Turin. Avec eux finit la dernière genération des grands hommes de guerre qui avaient illustré le nom de Louis XIV.

#### 182. PRISE DE PHILIPSBOURG (18 juillet 1734).

Par M. Auguste Cotona en 1838.

Aile du Nord R -de-cha issé Salle u 13

Atle du Nord R.-de-chaussi

Salle no 13,

Après la mort du maréchal de Berwick, le siège de
 Philipsbourg ne fut pas moins continué par le marquis d'Asfebl l'et le due de Novilles 2; et, après six semaines de tranchée ouverte, malgré les obstacles qu'op-

 posoient des pluies continuelles , l'inondation, des trane chées et la présence de l'armée impériale , les assièges

« capitulèrent et rendirent la ville, »

Vamement le prince Engène marcha-t-il au secours des assiegés, avec les renforts que lui avait amenés le roi de Prusse, accompagné de son fils, depuis le grand Frédéric; les retranchements français étaient trop redoutables pour qu'il osat les assaillir.

# 483. BATAILLE DE PARME (29 juin 1734).

« Les armées des trois puissances continuaient de faire

les plus grands progrès en Italie. La ville de Novarre se
 rendit au marquis de Coigny, et le maréchal de Maille bois prit le château de Serravalle. Le maréchal de

Coigny, qui avait succèdé au marechal de Villars, gagna
 la bataille de Parme contre les Impériaux qui y per-

dirent huit mille hommes avec leur général Mercy (3).

La prise de Modène fut une des suites de cette vic-

" toire (4), »

La bataille de Parme fut suivie de celle de Guastalla, éga-

1º Claude-François Bidal, maréchal de France. (2) Adrien-Maurice de Noulles, marechal de France. 3 Flormonds laude de Mercy. 4 Campagnes de Louis XV, par Poncelin de La Roche-Filhag, p. 18.

lement gagnée par le maréchal de Coigny sur l'armée impériale. En même temps le duc de Montemar, genéral espagnol, faisait subir à la maison d'Autriche un pouvel échec à Bitonto, dans le royamme de Naples. Les défaites multipliées decidérent l'empereur Charles VI à ne pas tenter plus longtemps la fortune. En échange du triste honneur d'avoir imposé un roi à la Pologue, il fut contraint de cèder le royaume des Deux-Sieiles à l'infant don Carlos, un des 61s de Philippe V, et les cantons de Novarre et de Tortone, au roi de Sardaigne tin Le duché de Lorraine, avec la condition de retour à la couronne de France, fut donne a Stanislas Leczinski, en dédommagement de la royauté de la Pologna. et l'héritage du dernier des Medicis attribué, par compensation, au duc François de Lorraine ! Telles furent les principales stipulations du traité conclu à Vienne en 1738. qui ne rendit que pour deux ans la paix à l'Europe.

#### 48%. PRISE DE PRAGUE (novembre 1741).

Par M. Auguste Corpen en 1838.

« La paix que la France avait procurée à tous les étals « de l'Europe fut bientôt troublee par la querelle de l'Esa pagne et de l'Angleterre pour le commerce d'Amerique. « La mort de l'empereur Charles VI, arrivée au mois a d'octobre 1740, acheva de tont bronifler. Il n'était aucun a souverain en Europe qui ne prétendit avoir des droits à a la succession de ce prince. Marie-Thérèse, sa fille atnée, o et épouse du grand duc de Toscane, François de Lope raine, se fondait sur le droit naturel qui l'appelait à l'héritage de son père, et sur la pragmanique sanction. « par laquelle Charles VI avait ordonné l'indivisibilité de a toutes les terres de sa maison, dispositions qui avaient a eté garanties par presque toutes les poissances de l'Eu-« rope, Charles-Albert, é'ecteur de Baviere, Auguste. a roi de Pologue, électeur de Save, le roi d'Espagne, a Philippe V, se croyaignt fondes à réclamer cette « succession en tout ou en partie. Le roi de Prusse, de o son cote, Frédèrie II, qui venait de monter sur le a trone, réclamait quatre unchés en Slesie, Louis XV aus rait pu prebudre a cette saccession à aussi juste titre a que personne, paisqu'il de scendajt en divide ligne de la · branche ainée masculine d'Autriche, par la temme de

<sup>(1</sup> Charles-Emmanuel III. (2 François-Ettentur.

 Louis XIII et par celle de Louis XIV; mais ce prince aima mieux être arbitre que protecteur ou concurrent.

Doja la France, l'Espagne, la Bavière, la Save se remuaient pour faire un Empereur. La France voulait éle-

ver à l'Empire le duc de Bavière, et l'enrichir des dé-

a pouilles d'une maison puissante, si long-temps rivale de la

France. Le maréchal de Belle-Isle fut envoye en Allema gue pour de sujet, et il convint, avec le roi de Prusse et

a la cour de Saxe, des mesures à prendre pour faire reus-

« sir ce projet (1), »

Marie-Thérèse, voyant l'orage qui grondait contre elle. se mit aussi'ot en possession de tout le domaine que son père avast laissé. Elle recut l'hommage des états d'Autriche à Vienne; les provinces d'Italie et de Bohème lui prétèrent serment de fidelite. En vertu de ses droits de succession, elle demandait l'Empire pour François de Lorraine, son mari, et cherchait partiait à se faire de nouveaux allies. Elle fit entrer dans ses intérêts le roi d'Angleterre et les etats genéraux de Hollande. Le roi de Prosse, ele grand Frederic , lui offrit son alliance; mais il la lui offrit après s'etre jeté sur la Silèsie, à laquelle les électeurs de Brandebourg pretendaient avoir quelques droits, et se l'etre adjugee par les armes. Marie-Therèse refusa une assistance qui lui contact une de ses provinces, et Frédéric mit alors du côté de la France et de la Bavière son genie guerrier. ses trésors et sun armée. La hataille de Molwidz sur la Neiss, qu'il livra aux Autrichiens, fut le signal d'un embrasement universel. Le cardinal de Fleury essaya vainement de conserver à la France une attitude pacifique en ne declarant point la guerre a Marie-Thèrèse, et ne faisant paraître les l'rancais en Allemagne que comme auxiliaires de l'electeur Charles-Albert. Le mouvement de la guerre emporta tout, et pendant qu'une armée française, prête à fondre sur le Hanovre, observait les mouvements de l'Angleterre, une autre armée française, commandée par le comte Maurice de Saxe, se joignait à l'électeur de Bavière, qui venait de prendre Lintz et Passau, et marchait sur la capitale de la Roheme

 Il fallait, At l'auteur des Campagnes de Louis XY, ou
 prendre Prague en peu de jours, ou abandonner l'ena treprise. La saison était avancée, et l'aranée manquait de vivres. Cette grande ville, quoique mal fortifice, pou-

<sup>1)</sup> l'ampagnes de Louis XV, par Poucelin de La Roche-Tilbac, . 21.

o vait soutenir les premières attaques. Le général Ogilvi, « Irlandais de naissance, qui commandait dans la place, a avait trois mille hommes de garnison, et le grand-duc a marchait à son secours avec une armée de trente mille · hommes. Il était déjà arrivé à cinq lieues de Prague, le

" 25 novembre 1741; mais la nuit meme les Français et

a les Saxons donnérent l'assaut. « Ils firent deux attaques avec un grand fracas d'artil-« lerie qui attira toute la garnison de leur côte. Pendant « que tous les esprits se portaient de ce côté-là , le cointe « de Saxe fit preparer en silence une seule échelle vers les a remparts de la ville neuve, à un endroit très-éloigne de a l'attique. M. de Chevert (1), alors lieutenant-colonel du « régiment de Beauce, monte le premier; le fils ainé du a marechal de Broglie (\* le suit ; on arrive au rempart où a l'on ne trouve qu'une sentinelle; on monte en soule, et « l'on se ren ! maître de la ville. Tonte la garnison met bas a les armes. Ogilvi se rend prisonnier de guerre avec ses « trois mille hommes. Le comte de Saxe préserva la ville « du pillage; et, ce qu'il y ent d'étrange, c'est que les a conquerans et le peuple conquis demeurérent confondus

a sans qu'il y cut une goutte de sang de répandu (%, » Le comte de Saxe présenta les clefs de Prague à l'électeur de Bavière qui y fit son entrée le 26 novembre 1741. Charles-Albert, couronné roi de Bohème dans cette ville, le 19 décembre suivant, fut élu roi des Romains par la diète de Francfort, sans aucune concurrence sérieuse, le 21 janvier 1742, et recut la couronne impériale le 11 février de

la même année. Il prit le nom de Charles VII.

R. de chaussec. Salle n 13.

Ade du Nord. 485, PRISE DE MENIN (4 juin 1744).

Tableau du temps par Pierre LENGANT.

486. PRISE DE MENIN (4 juin 1744).

Partie centrale. in chage Salle dite de la Yaisselle d'or. N. 121

Gouache par VAN BLAREMBERG.

Marie-Thérèse semblait perdue : elle l'était , en effet , sans l'indomptable courage qu'elle opposa à ses revers. Laissant Vienne, que menacait l'armée française, elle alla se jeter, son fils entre les bras, au milieu des vaillantes popu-

l' François de Chevert, depuis heulenant genéral des armées du roi, 2) Victor François de Broglie, depuis duc de Broglie et marechal de France. : Campagnes de Louis Al, par Poncelin de La Roche-Lilhac. p. 25.

lations de la Hongrie, et implora leur assistance en jurant le maintien de leurs privilèges. Un rapide mouvement d'enthousiasme entraine dors à sa suite toute la nation hongroise, pais toutes les peuplades slaves de la Moravie, de la Bohème et des bords de l'Adriatique. En peu de temps elle redevint maitresse de tous les etats héreditaires de la maison d'Autriche, et hientot la paix qu'elle conclut avec le roi de Prusse juillet 1752, en lui cedant la Silesie la mit en état

de tenir tête partout à ses ennemis.

Au milieu de ce mouvement national, les Français ne purent plus tenir en Allemagne, et, assiégé dans Prague. le marechal de Belle-Isle fut réduit à la triste gloire de faire, au cœur de l'hiver (17 decembre 1744, une retraite que les écrivains du temps ont comparée à celle des Dix mille. En même temps l'électeur de Bavière, nagaére triomphant, etait chasse de sa capitale, et reduit a cacher sa misère dans la ville libre de Franchort, theatre des pompes de son conformement. Mais Marie-Thérèse, non contente de son glorieux retour de fortune, voulut davantage. Avide de vengeance, et confiante dans la double alliance de la Hollande et de l'Angleterre, elle révait l'invasion et le partage des provinces françaises, et jeta le prince Charles de Lorraine sur l'Alsace, pendant que le feroce Mentzel, avec ses bandes esclavonnes, allaient dévaster les ctats du roi Stamislas. Ces tentatives furent victorieusement repoussées par les troupes françaises; la guerre fut formellement déclaree au roi de la Grande-Bretagne et a la reine de Hongrie ; le prince Charles-Edouard, le dernier des Stuarts, appelé de Rome pour aller en Angleterre redemander à la maison de Hanovre l'heritage de ses aïeux; le roi de Prusse rattache pard'habiles négociations à l'alliance française, et d'immenses preparatifs furent faits enfin sur terre et sur mer pour résister avec toutes les ressources de la France aux deux redontables ennemis qu'elle avait à combattre.

Quatre armées lurent mises sur pied. Le Roi, à la tête de quatre-vingt mille hommes, se dirigea sur la Flandre; le maréehal de Goigny marcha sur le Rhin avec cinquate mille, et le due d'Harcourt (1, sur la Meuse avec div mine hommes. Le prince de Conti 2 commanda l'armée de Premont qui s'elevait à vingt mille hommes. Le conte de Save, nouvellement nommé maréchal de France, était destine à

il François de Harcourt, depuis maréchat de France. 2, Louis-François de Rourbon.

servir en Flandre sous le Roi : il arriva à Valenciennes le 20 avril, et s'empara aussitut de Courtray, dont il fit son quartier général. Louis XV avait quitte Versailles le 3 mai : il passa la revue de l'armée le 15 mui dans la plaine de Cisoin, près de Lille, accompagné du ministre de la guerre, le comte d'Argenson 1).

Le Roi quitta Litte le 22 à midi pour se porter sur Menin, où il arriva le 23, a On ouvrit la tranchée en sa « presence, le 28, à dix heures du soir, du coté de la porte « d'Ypres : Sa Majesté ne se retira qu'à deux heures du

a mutur.

 Le comte de Clermont-Prince (1), chargé d'une seconde « altaque à la rive deoite de la Lys, ouvrit la tranchée la me muit, devant l'ouvrage à corne de la porte de Lille. « Le maréchal de Saxe alla, le 28, reconnaltre le pays « jusqu'apprès d'Ondenarde; il revint par Devase et le u long de la Lys; ce fut alors qu'il commenca à se servir

a avantageusement des partis d'infanterie,

a Le Roi étant allé, le 31, visiter la tranchée devant « l'ouvrage à corne, en ordonna l'attaque, pour la nuit a suivante : on le fit reconnaître par un lieutenant et six « grenadiers qui le trouvèrent abandonné.

« Le chemin convert de Menin étant pris, le haron « d'Echten, commandant de la place, demanda, le 4 min.

« à capituler : il obtint les honneurs de la guerre (\*). »

-de chaussee. Salle n 13.

life do Nord. 487. PRISE D'YPRES (27 juin 1744).

Par M. Ven Vennyes en 1837.

488. PRISE D'YPRES (27 juin 1744).

artic centrale. etage. alle dite de la Vansselle d'or. N. 127.

Godache par V ON BLAKEMBERG.

a Le siège d'Ypres suivit immédiatement. Les troupes a arriverent devant la place le 10 juin, dans la position a indiquée par le maréchal de Nouilles, a Ce fut le prince a de Clermont (1), abbé de Saint-Germain-des-Prés, qui a commanda les principales attaques de ce siege On vit « les Français, assures de la victoire, monter la tran-« chée avec leurs drapeaux; l'investissement avait eté

(1) Mare-Pierre de Voyer de Paulmy d'Argenson, comte de Weill-Argenson. " Laurs de Bourbon. " Wistoire de Meurier, comte de Saxo. par le baron d'Espagnac, année 1775, t. 11, p. 6.

« ordonné le 16 juin; la capitulation fut siguée le 27 du

a meme mois (1).

Le Moi avait visité les tranchées le 21 et le 24; « ce même jour, sur le soir, M. d'Arnaud de l'Estang, aide-

major d'artillerie, servant comme volontaire dans la a tranchée, sous les ordres du duc de Biron (1), obtint la

permission d'aller avec deux mineurs, reconnaître ce qui

a se passait dans la basse ville : il se glissa dans le fosse ; a et apres avoir escaladé la petite demi-lune vis-à-vis de

a la poterne, il fit grater et arracher par ses deux mineurs,

a une porte de communication pratiquee dans l'épaisseur a du rempart : il y monta seul, l'épée à la main, en criant :

« vive le Roi! ce qui fut répeté par toute la tranchée : eet « officier revint tout de suite demander au duc de Biron

a des prenadiers à la lète desquels il marcha, et s'empara a de toute la basse ville ainsi que la porte royale (3), »

#### 489. PRISE DE FURNES (11 juillet 1744).

Par M. RAVEAAT en 1837

a Le prince Charles de Lorraine et les Autrichiens

« avaient repassé le Rhin. Le maréchal de Coigny les a poursuivit, s'arrêta à Vesseimbourg qu'il emporta sans

 a voir employé le canon; l'épée et les baïonnelles des officiers et soldats avoient suffi Trois mille Autochiens a y perirent; six cents lurent faits prisonniers; c'était le

• 15 juillet 1766 ...

« Tandis que les Français entraient dans la ville d'Ypres, « le due de Boufflers prenaît la Knoque, et péodant

que le Roi altait, après ces expéditions, visiter les places
 frontières, le prince de Clermont faisait le siège de

« Furnes, qui le 11 juillet 1745, arboro le drapeau blanc « au bout de cinq jours de tranchée ouverte (°). »

# 490. BAVALLE DE COM (30 septembre 1744).

Par M. Sennin en 1837.

Les hostilités avaient commencé du côté de l'Italie, le 22 février 1744, et les flottes réunies de France et d'Espague avaient été attaquées dans la Méditerranée par l'escadre anglaise commandee par l'amiral Matthews. L'issue du combat était restée indécise. Cependant le prince de

Aile du Nord. R.-de-chausseu. Salle ne 12.

Aile du Nord, R.-de-chaussee, Salle ne 13. Conti avant rejoint l'Infant dom Philippe; les armées combinees de France et d'Espagne passèrent le Var, elles s'emparèrent de Villefranche et Montalban et forcèrent ensuite les passages de la Stura. On s'empara du château Dauphin et du fort Demont. On assura ainsi la libre communication de l'armée d'Italie avec le Dauphine et la Provence.

Le prince de Conti écrivait à Louis XV après la prise du château Dauphin; « C'est une des plus brillantes et des a plus vives actions qui se soient passées. Les troupes y ont « montré une valeur au-dessus de l'humanité. La brigade a de Poitou, ayant M. d'Agénois (1) à sa tete, s'est couverte

a de glorre.

a la bravoure et la présence d'esprit de M. de Chevert a ont principalement decidé l'avantage. Je vous recoma mande M. de Salemi et le chévalier de Modene 3. La a Carte, 'a cté tue. Votre Majeste, qui connaît le prix de

o l'amitié, sent combien j'en suis touché (1). »

Les armées réunies se portérent ensuite ensemble sur

Coni, dont le siège fut aussitot commence.

Cette ville, située au confluent de la rivière de Gesse avecla Stura, à quatorze lieues de Turin, est une des places fortes de l'Italie. La tranchée était à peine ouverte que le roi de Sardaigne se présenta pour en faire lever le siège et livra bataille le 30 septembre. On se canonna d'abord pendant quelque temps, et vers une heure après midi, les grenadiers du roi de Sardaigne [8] s'étant portés sur la porte de la Madona

del l'Imo. l'attaque fut vive et sanglante, · Les Français et les Espagnols comhattirent en cette « occasion comme des alhes qui se secourent, et comme des rivaux qui veulent chacun donner l'exemple. Le roi e de Sardaigne perdit près de cinq mille hommes et le e champ de bataille. Les Espagnols ne perdirent que neuf

e cents hommes, et les Français eurent onze cents hommes a tues ou blesses. Le prance de Conti, qui ctait genéral et

o soldat, ent sa cuirasse percée de deux coups, et deux

a chevaux tués sous lui [9, n

La prise de Coni fut le résultat de la bataille

<sup>1</sup> Phansappel-Armand de Vignerot Du Plesse-Richeben, depuis duc d'Aquillon et hentemant general des armées du roi. ? Pierre de Raj mond de Villerenvi de Pourrols, repuis mariellat de carejs. ? Jean France Mato de Bahant, parques de La Carte, brigades general de la papire de Leure AV, par Pouccin de Lo Roche bilhas, p. 3. (Instan-Emmanuel III. Campagnes de Louis XI, pai Poncelin de La Riche-Lithre, n. 38 La Ruche-Tithac, p 36.

#### 491. ENTRÉE DU ROI A STRASBOURG (5 octobre 1744).

Par M. Sunnun en 1837. Aile du Nord.

Aile du Nord. R.-de-chausse Saile n. 13.

Après la prise de Furnes, le maréchal de Nouilles (¹) reçut l'ordre de se diriger sur l'Allemagne pour opèrer sa jonction avec le marechal de Coigny (†). Le Roi suivait le mouvement de l'armée. Arrivé à Metz , le 8 août , il y tomba malade, et le 1½, lorsqu'on désespérait de ses jours, il se faisait encore rendre compte de la situation de ses armées. C'est alors , rapporte Voltaire, qu'il dit au comte d'Argenson (³), ministre de la guerre : « Écrivez au marechal de Nouilles « que, pendant qu'on portait Louis XIII au tombeau , le « prince de Condé gagna une bataille. »

Le maréchal de Noailles répondit par des succès : étant arrivé à Suffelheim, il fit sa jonction avec le marechal de Coigny , força les retranchements de l'ennemi et obligea les

Imperiaux à repasser le Rhin.

Le Roi, étant rétabli, quitta Metz pour se rendre en Allemagne, et se dirigea sur Strasbourg, où il arriva le 5

octobre.

a Sur les quatre heures après midy son carrosse parut a environné de ses officiers et de ses gardes. Aussitôt l'air a retentit du bruit des instrumens et des acclamations rea doublees de ence le Roi! Les cavaliers mirent le sabre à a la main. M. le préteur royal salua le Roi à son poste. Les

a autres officiers eurent le même honneur.

« Sa Majesté étant arrivée au pied duplacis recut les trois « clefs de vermeil , qui lui furent présentées dans un leassin « demême metal par M. le baron de Trelans (\*), lieutenant de « Roi de la ville. En même temps le corps du magistrat se » presenta devant le Roi et out l'honneur de complimenter

« Sa Majesté.

- « Le Roi entra ensuite dans la ville au hruit de toutes « les cloches et de l'artillerie des remparts.
  - « A l'extremité du faubourg de Saverne étoit place un

a arc de triomphe de soixante pieds d'élévation.

« En dehors de cet arc de triomphe, sons lequel le Roi « passa, étoient placés les petits cent-suisses (1) qui se pré-

<sup>(4)</sup> Adrien-Maurice de Noailles, due de Noailles. (2) François de Franquetot, due de Coigns. (3) Foir la note p. 406. (4) Henri Du Roux, brigader general. (5) Les petits cent-susses etaient composes de jeunes garçons de douze à quenze ans, haballes en cent-susses d'un uniforme de canctet bleu, charge, sur toutes les tailles, de rulans de soies touges et blancs, aver la fraise, la hallebarde, le chapeau, le plumet et le resta de l'ajustement à la sousse.

« sentèrent devant Sa Majesté, et lui firent le salut avec « une assurance également noble et modeste. De là le Roi

a marcha vers l'église cathédrale au milieu d'une double

 haye des troupes de la garmson. Les rues, qui de ce coté là a sont droites et spacieuses, étoient sablees, jonchées de

a verdure, et tapissees, à droite et à gauche, des plus belles

a tapisseries, que les habitans de tout état avoient fournies

« à l'envie.

Sa Majesté élant arrivée devant le principal portail de
 l'ézhse cathedrale descendit du carrosse, et fut reçue par

« M. le cardinal de Rohan : qui etoit à la tête de tout son « clergé, avec M. le cardinal de Soubise : son coadjuteur, et.

. M. Leveque d'Uranople son suffragant. Son Emmence fit

au Roi un très-beau discours, après lequel Sa Majeste fut
 conduite jusqu'au pied du maître-autel a un prie-Dieu

« convert d'un tapis de soye et de velours, où M. le prince « Camille de Rohan Guemené, fils de M. le prince de

a Montaubun, et chanoine domicellaire de cette eathodrale,

« presenta le carreau à Sa Majoste. Le Roi, après avoir fait « sa prière, se rendit à pied au palais episcopal, où il avoit

a choisi son logement.

« Les petits cent-suisses se trouvérent rangés en haye « dans la cour : les troupes bourgeoises, qui fermoient le « cortege, suivirent jusqu'à l'entree, et passérent en revue

« devant Sa Majeste qui se mit aux fenestres pour les voir

a debler. Tous les corps furentensuite admis à complimena ter Sa Majesté. »

Les fêtes qui suivirent l'arrivée du Roi furent toutes de la plus grande magnificence

« Le 10 octobre, le floi partit au son de toutes les

a remparts, laissant tous les cours penetres de la joye

a d'avoir vu et du regret de perdre sitot ce monarque bien

a aimė (1, 1)

492, sièce de princura (11 octobre 1744).

LE NO! APPIVE AU CAMP DEVANT FRIBOURG.

Arle du Nord. Restr chausset. Salte ne 12. Par Pierre Leneart vers 1760.

Le maréchal de Coigny (\*) ayant passè le Rhin, donna ordre

(1) Armand-Gaston-Maximinen de Ruhan, grand aumèmer de France. (2) Armand de Roban, de puis grand aumèmer de France. — Extrat de Pouveage intitule. Representation des fetes données par la celle de Stragbourg pour l'arreive et pendant le séjour de Su Majeste en celle ville, L'. Foir la note p. 109. au dur d'Harcourt 1 de se porter sur levieux Brisseh, tandis qu'il marchait avec le reste de ses troupes vers Fribourz en Brisgau. Arché devint cette ville depois le 19 septembre, il l'avait fait investir, lorsque le roi, arché de Strasbourg, prit le commandement de l'armée.

Le siège de Fribourg fut long et penible, surtout à cause de l'abondance des caux du Treisam qu'il fallant arrêter et detourner. Les assiègés qui avaient reçu des seconts se defendirent avec courage et opiniatrele; ils tenterent plu-

Sicurs sorties.

- a Le maréchal de Coigny rendoit compte au Roi tous a les jours du progrès des travaux, et en recevoit les ordres : a les caux devenues basses, on sout profit à habilement de a cette heureuse circonstance; on lit passer de l'autre cote de a la rivière des canons, des pierriers et des mortiers pour a repondre et pour imposer à ceux des assieges ; d'autres a batteries furent établies contre les faces du bastion du a Roi, contre celle de la demi-lune et contre chaque a flanc (†).
- 493. SIÉGE DE FRIBOURG 17 au 18 octobre 1744).

ATTAQUE DE NUIT.

Par Louis Lingary on 1777. tile du Nord.

tile da Nord. R. de chanssee. Salle nº 1).

Dejà les travaux étaient arrivés à peu de distance du chemin couvert; on crut pouvoir l'attaquer; une muit obscure du 17 au 18 octobre favorisait ce projet; mais il survint que pluie si considérable, qu'on ne puts occuper, même le jour suivant, que de perfectionner les ouvrages.

a Le 29 octobre Sa Majesté, visitant les travaux pour reconnoître les ouvrages de la tranchée et le progrès des
a batteries qui battoient en breche, s'appereut que les
descentes du fosse de la gauche étoient fort avancées; en
a sorte qu'il décida que celles de la droite qui avoient été
abandonnées seroient reprises, et que le travail des mines qui avoit été derangé, seroit répare. Les ordres du
ltoi ponctuellement exécutes, les batteries furent etablies sur le chemin couvert : à peine curent-elles commence à battre en brêche, que le feu des ennemis redoubla, et qu'ils démasquèrent une nouvelle batterne qui fit
un feu continuel sur celle des François et sur leurs ou« vrages. Les nouvelles forces des assiègés n'empéchèrent

(4 Foir la note p. 103. (4) Histoire des conquétes de Louis XV, par Dumortous, p. 20.

- a pas l'artillerie du chemin couvert de faire deux brèches a au bastion du Roi, ni plusieurs compagnies de grenadiers a d'y monter (1). »
- 494. PRISE DE LA VILLE ET DES CHÂTEAUX DE FRIBOURG (5 et 25 novembre 1741).

Partie centrale.

( ) etage.
Salle due de la
Vaisselle d'ot.
N° 127.

Gouache par VAN BLADENDERGHE en 1781.

La ville se rendit enfin le 5 novembre ; on signa le 6 les articles de la capitulation dans la tente même du Roi. Les châteaux furent livrés ensuite le 25 novembre, et la garnison resta prisonnière de guerre.

Après la prise de Fribourg le Roi quitta l'armée pour

retourner à Paris.

Aile du Nord. B «leschaussee. Salle u» 14.

Aile du Nord. 495. SIÉGE DE TOURNAY (26 avril 1745).

ANVESTISSEMENT DE LA PLACE, CAMP DE LA RIVE DROITE DE L'ESCAUT.

Tableau du temps par Ignace Paunocel.

Aile du Nord. R. de chatissee. Salle ne 14.

Aile do Nord. 496, SIÉGE DE TOURNAY (26 avril 1745).

INVESTISSEMENT DE LA PLACE. CAMP DE LA RIVE GAUCHE DE L'ESCAUT.

Tableau du temps par Ignace PARROCEL.

497. SIÉGE DE TOURNAY (8 mai 1745).

LE ROT VISITE LE CAMP DEVANT TOURNAY.

Asie du Nord. R -te chausser. Salle nº 11. Par Louis LEPAON en 1777.

- « L'empereur Charles VII (3) mourut à Munich le 20 jan-
- a vier 1755: la France n'ayant agi que pour les intérêts de a ce prince, il y avait lieu de croire que les puissances
- a belligerantes se préteraient aux propositions de paix de
- a Sa Majesté très-chrétienne ; elles furent sans effet, et ce
- « monarque dut continuer la guerre avec plus de viguour « qu'auparavant.
- " Le Roi ayant déclaré qu'il irait en Flandre avec M. le
- « Dauphin, le marechal de Saxe fut nommé pour com-« mander sous ses ordres. La campagne devait s'ouvrir par
- (1 Histoire des conquêtes de Louis A F., par Dumortous, p. 21. (3) Charles-Albert, precedemment electeur de Basicie.

« le siège de Tournay. Le chevatier d'Espagnac (\*), aide-« marechal-géneral des logis de l'armée, avait été envoyé

a secrettement à Condé pour examiner l'emplacement des

premiers camps que les troupes devaient prendre entre
 Maubeuge et la Haisne : il devait aussi s'assurer des fa-

cilités pour la paille, le hois et les transports des vivres.
 M. Thomassin (2), capitaine d'ouvriers, avait été chargé

« de voir les endroits les plus commodes pour faire des

ponts sur la Haisne.

« Le maréchal de Saxe ayant reçu ses dernières instruc-» tions, se rendit à Valenciennes le 15 avril. Il s'occupa, » en y arrivant, de l'exécution des ordres nécessaires pour

" l'ouverture de la campagne (3), »

On devait entreprendre le siège de Tournay. Le Maréchal de Saxe avait trompe l'ennemi sur le véritable but de ses dispositions, et Tournay était dejà investi sur les deux rives de l'Escaut, lorsque l'armée des alliés se dirigeait du côté de Mons et de Maubeuge qu'elle croyait menacès. Le duc de Cumberland (\*) s'empressa de se porter sur Tournay.

Le maréchal de Saxe, prévoyant qu'il pourrait être înquiété pendant le siège, avait fait protéger les travaux par une armée d'observation. Son projet, était de combattre les alliés sans discontinuer le siège de Tournay. Il avait fait occuper le village de Fontenoy, jugeant ce poste de

la dernière importance.

Sur la nouvelle de la marche de l'ennemi, le Roi avait quitté Versailles le 6 mai; le 8 il avait rejoint l'armée, et était au camp, où il se fit rendre compte du siège de Tournay.

# 498. BATAILLE DE FONTENOY (11 mai 1745).

ATTAQUE DU VILLAGE D'ANTHOIN.

Tableau du temps par Pierre LENGANT.

499. BATAILLE DE FONTENOY (11 mai 1745).

Tableau du temps par H. PEGNA.

## 500. BATAILLE DE FONTENOY (11 mai 1745).

Par Pierre LENFANT vers 1757.

Rade chaussed Saffe no 14,

Aile do Norda

Salle me 15.
Aile du Norda
R.-de-chrussen
Salle me 14.

B.-de chausset

(1) Jean-Baptiste-Joseph Damazit de Sahuguet, depuis haron d'Espagnac et marechal de camp, ? Ettenne-Jean Thomassun, depuis marchal de camp, (2) Histoire de Maurice, conte de Saxe, par le baron d'Espagnac, l. II, p. 28. (4) Guillaume-Auguste, ills de Georges II, roi d'Augleterre,

### 501. BATAILLE DE FONTENOY (11 mai 1745).

Partie centraleter chage Saile due de la Virssede d'or. N. 127. Gouache par Van Blanensenche en 1779.

« Le 10, au matin, Sa Majesté se rendit avec M. le Dau-» pluin, à la tête des troupes; le maréchal de Save y etait; « il faisoit exécuter les ordres donnés dans la muit. Le Roi « lui avait permis de se tenir dans une voiture d'osier par « rapport à l'état ou il était; il ne monta à cheval qu'au « moment de l'action.....

Le lendemain, à quatre heures du matin, le Roi se mit à la tete des troupes, « Les gardes du corps étaient « encore dans leur camp : le marechal de Saxe envoya dire « au comte d'Argenson, que, si le Roi et M. le Dauphin « avaient passé le pont, on ne fit marcher les gardes du a corps que quand le Roi et M. le Dauphin l'auraient reo passé. Le maréchal de Saxe sentait l'importance de ne a pas exposer à la destinée d'un combat incertain, deux o tetes aussi précienses. Le Roi et M. le Diuphin étaient a alors en decà de l'Escaut. Sa Majesté s'étant fait rendre a compte de ce que désirait le maréchal : on peut des à a present, dit ce prince, faire venir mes gardes du corps . a car très-certainement je ne repasserai pas l'Escaut. Il a alla se placer près de la Justice de Notre-Dame-auxa Bois, doù il pouvait tont voir et donner ses ordres ..... o Le canon de l'ennemi commenca à tirer avec une viva-

« cite extrême un pen avant comp heures du matin....

« Le maréchal de Noulles 1) chat al 11s avec le maréchal

« de Saxe auprès de Fontenoy : il lui faisant voir l'ouvrage

» qu'il avait fait faire à l'entrée de la nuit pour la commu
neation du village de Fontenoy , avec la redoute la plus

» près de ce poste. Il lui servitée jour-là de premier aide

« de l'état , et s'oubli int saj-même pour un général étran
« ger et moins ancien. Le maréchal de Saxe sentait tout le

» près de cette magnanimité, et jamais , comme l'observe

« très-bren M. de Veltaire , on ne vit une union si grande

« entre deux hommes , que l'amour-propre semblait devoir

« étoismer l'un de l'autre , 5). »

e la sideox armées se canonnérent pendant plus de trois a heures; enfin les alliés se determinérent à attaquer. Fona tenoi : leur infauterre avança sur cinq colonnes. Deux

O Vois la nofe p. 109 3 Mestoire de Maurice, comte de Suer, par le baion d'Espagnac, t. 11, p. Voes

« colonnes hollandaises tentérent deux fois de rompre les a troupes qui étaient entre Anthoin et Fontenoi; deux a autres voulurent emporter Foutenoi. Les attaques furent « vives; une seconde attaque sur Fontenoi et sur la rea doute de la gauche ne fut pas plus henreuse. Ils for-« merent alors deux lignes d'infauterie fort épaisses et « marchèrent en très-hon ordre pour attaquer le centre de a l'armée du Roi. Ils firent un seu si vif et si terrible, « qu'ils ébranlèrent le front de l'armée française qui fut

« obligee de ceder quelque terrein.

« La première ligne de cavalerie française donna , pour a laisser à l'infanterie le tems de se reformer; mais le feu « souteun des alliés la força de plier et de se rallier dera riere la seconde ligne qui la sontenait. Celle-ci fut égalea ment forcée de céder à l'épouvantable feu qu'elle essuva. La cavalerie française ne perdit cependant point courage

« et revint plusieurs fois à la charge .1,. u a Le marechal de Saxe, dit le baron d'Espagnac, n'avait « d'inquietude que pour le Roi : il lui fit dire par le mara quis de Meuse . . . qu'il le conjurait de repasser l'Escaut « avec M. le Dauphin; mais on ne put jamais l'obtenir. Cependant, malgre leurs avantages, les lignes anglaises a souffraient beaucoup : leurs flanes étaient exposés au feu a du canon et de la mousqueterie, tant de la redoute de la a pointe des bois de Barry, que des troupes françaises qui a étaient près de Fontenoy : le duc de Comberland ( crut « devoir resserrer ses deux lignes pour les éleigner du feu • qui les maltraitait. Ayant fait marcher en même temps les a quatre régimens qui étaient sur sa droite et le long de la a lisière du bois, il s'en servit pour fermer le vuide qui se a trouvait entre ses deux lignes : il presentait ainsi un baa taillon quarre, dont trois faces pleines : ce bataillon, compose de l'elité de l'infanterie anglaise et hanovrienne, « était d'environ quinze mille hommes. Les régimens de o cavalerie de la gauche les plus à portée curent ordre de a lattaquer (\*,, n

Cette formidable colonne résistait à toutes les charges; son feu terrible et soutenu enlevait des lignes entières de regiments. La bataille alloit etre perdue; le maréchal de Saxe voulut faire un dermer effort, mais il sentait que la defaite totale de l'armée française dépendait de cette der-

<sup>(\*)</sup> Campagnes de Louis XV, par Poncelin de La Roche-Tilhac, p. 42 (\*) He millouis de Chessenl, he net ent general des armées du roi. N. Poir la note p. 413. (\*) Historie d' D'unice, route de Saxe, t. II., p. 70.

nière attaque; il previt tout pour la retraite qui eut été impraticable si les Hollandais avaient passé entre les redoutes qui étaient vers Fontenoy et Anthoin, et s'ils étaient venus donner la main aux Anglais.

« Le duc de Richelieu 1), lieutenant général et qui servait « en qualité d'aide de camp du Roi, arriva en ce moment. « Il venait, rapporte Voltaire, de reconnaître la colonne » près de Fontenoi. Ayant ainsi couru de tous côtés sans « être blessé, il se présente bors d'haleine. l'èpée à la main « et couvert de poussière. Quelle nouvelle apportez-vous? « lui dit le maréchal de Noailles, quel est votre avis? Ma » nouvelle, dit le duc de Richelieu, est que la bataille est « gagnée » i l'on veut; et mon avis est qu'on fasse avancer « lans l'instant quatre canons contre le front de la co-« lonne : pendant que cette artillerie l'ébranlera, la maison « du Roi et les autres troupes l'entoureront; il faut tomber « sur elle comme des fourrageurs (\*). »

Le marechal approuva l'avis du duc de Richelieu; on prit les ordres du Roi. L'artillerie fut dirigée sur le front du bataillon carré; la maison du Roi avance, le duc de Richelieu en tête.

« Le maréchal de Saxe avait commandé que la cavalerie a touchat les Auglais avec le poitrail des chevaux ; il fut a bien obéi. Les officiers de la Chambre chargeaient péle-« mèle avec les gardes et les mousquetaires : les pages du « Roi y étaient l'épée à la main. Il y eut une si exacte égaa lite de lemps et de courage, un ressentiment si unanime a des échecs qu'on avoit reçus, un concert si parfait; la a cavalorie, le sabre à la main , l'infanterie , la baïonnette a au bout du fusil ; que la colonne anglaise fut foudrovée « et disparut : ce qui put s'en échapper, repassa les ravins a dans le plus grand désordre : laissant le champ de baa taille convert de morts et de blesses. Les Hollandais voua lant taire une diversion en faveur des troupes anglaises « et honovriennes, s'ébranlèrent dans le moment de l'ata taque de la colonne : mais l'infanterie et les drazons qui a étalent sur la droite vers Anthoin, se disposant à les charger, ils se retirérent précipitamment, abandonnant a vingt pièces de canon et feurs blessès. Ce dernier succès a rendit la victoire complette (3). 2

<sup>1</sup> l'ours-François-Armand de Vignerot Du Plessis, depuis marcchal de France : Preus du marcé de Langa VI. 3 Hattire de Maurice, conste de Sarce, par le baron d'Espagnac, L. II, p. 50.

#### 502. BATAILLE DE FONTENOY (11 mai 1745).

#### LOUIS XV VISITE LE CHAMP DE BATAILLE.

Par M. Horace VERNET en 1837.

Le maréchal de Saxe, qui était malade, se fit porter vers le Roi : «Sire, j'ai assez vécu ; je ne souhaitais de via vre aujourd'hui que pour voir Votre Majesté victorieuse. « Ce qui rend encore, dit Voltaire, cette bataille à jamais « mémorable, c'est qu'elle fut gagnée lorsque le général,

a affaibli et presque expirant, ne pouvait plus agir. Le « maréchal avait fait la disposition, et les officiers trançais

« remportèrent la victoire (1). »
« Le Roi , s'étant rendu sur le champ de bataille, rea commanda qu'on prit un soin égal des blesses des en-« nemis comme de ceux de ses troupes. Il fit l'honneur au a marechal de Saxe de l'embrasser; il eut la bonté de lui « ordonner d'aller prendre du repos : ce soulagement lui « était essentiel dans l'état affreux où il se trouvait, et à « la suite des fatigues d'une pareille journée. Sa Majestè passa à la tête de tous les régimens qui avaient combattu; « elle témoigna à chacun en particulier sa satisfaction de a leurs services (2).

### 503. BATAILLE DE FONTENOY (11 mai 1745).

#### PRISE DE VILLAGE DE VEZON

Tableau du temps par Pierre LENGUYT.

« Les alliés laissèrent un gros corps d'infanterie dans les a haies de Vezon, et leur cavalerie en bataille devant ce « village; cette précaution et la nuit qui survint favori-

« sérent leur retraite. M. de Grassin (3) s'étoit tenu, pen-" dant la bataille, dans les bois de Barry, avecson régiment.

« Il se porta après le combat sur le flauc de la cavalerie « ennemie formée devant Vezon; il l'obligea, par son teu,

 de s'éloigner de ce village; il y prit huit cents hommes y « compris les blessés, vingt-deux pièces de canon, tous les

« chariots d'artillerie , l'hôpital ambulant et beaucoup de " bagages.

Les allies eurent environ quinze mille hommes tues ou « blessés; on leur fit nombre de prisonniers, parmi les-

(1) Précis du siècle de Louis XV. (2) Histoire de Maurice, comte de Sare, par le baron d'Espagnac, t. 11, p. 81. 3. Simon-Claude de Grassin de Glatigny, depuis marechal de camp.

Aile du Midi per charge.

des natailles

Nº 157.

Arte do Nord. Rade-cuausset Salie te 14.

« quels plusieurs officiers de marque. On leur enleva qua-« rante pièces de canon et cent cinquante chariots char-

a gès de toutes sortes de munitions de guerre 11. »

Le comte d'Argenson 🤚 , du champ de hataille même. fit connaître à Voltaire la victoire de Fontenoy, et Voltaire presenta au Roi à son retour à Paris l'ode qu'il avait faite pour la célébrer.

Salle nº 15

Aile on Nord. 504. SIÈGE DE TOURYAY (11 mai 1745).

LE BOI DONNE DES ONDRES POUR L'ATTAQUE DE TOURNAY.

Par Pierre Leniant en 1735

505. SIÈGE DE TOURNAY (14 mai 1745).

LE ROI DONNE DES ORDRES POUR L'ATTAQUE DE TOURNAY

Gogache par VAN BLARENBERGUE en 1781.

Partir centrale po clage Salle dite de la Vaisable d'or. Nº 127

a Le lendemain de la bataille de Fontenoy, le 12 mai. a les troupes françaises rentrérent dans la carconvallation a devant Tournay ; le Roi retourna à son quartier au chaa teau de Chin. Le 14, il se rendit à la tranchée, accompa-

a gné de Monseigneur le Dauphin, et en examina tous les a travaux malgré le grand teu de l'ennemi. Le comte d'Ar-

« genson, ministre et secrétaire d'état de la guerre suivait

α Sa Majeste (3), p « En moins de six jours la brèche fut faite au corps de « la place; l'ouvrage à corne fut emporté d'assaut, et les a Français se logèrent sur l'angle et sur une partie de l'ata taque gauche du chemin couvert de la demi-lune. Le a gouverneur de Tournay jugea convenible de capituler : a mais ses propositions parurent inadmissibles; on recoma mença les hostilités. En peu de jours Tournay affait être a ensevelie sous ses ruines. Le gouverneur fut obligé de a rendre la place, et s'enferma dans la citadelle qu'il de-« fendit jusqu'à la dernière extrémité et dont il sortit, ainsi a que la garnison, avec les honneurs de la guerre; il ne a s'était rendu qu'après que toutes les batteries de la citaa delle furent presque demontées, que les puits furent a infectés, et que la poudre eut commence à lui mana quer (1), n a La garnison de la citadelle de Tournay avant defile le

(1 Historre de Maurice, comte de Saxe, par le baron d'Espagnac, t. II., p. 82. 22 Vair la note p. 406. 2 Histoire de Maurice, comte de Sazz, pat le baran d'Espasuac, t. II., p. 85. 24. Campagnes de Louis XI, par Poncelin de La Roche-Tilhac, p. 41.

- « 24 au matin, devant le Roi. Sa Majesté, accompagnée de .
- a Monseigneur le Dauphin fit son entrée dans Tournay. Les
- a magistrats de la ville se trouverent à la porte pour lui
- « rendre leurs hommages (1, n

#### 506. COMBAT DE BELLE (9 juillet 1745).

Tableau du temps par Ignace Pannocal.

Ade du Narda R.-de-chausses Salle no 14-

### 507. COMBAT DE MELLE (9 juillet 1745).

Gosache par Van Blantanentus en 1784. Partie centrale.

« Les alliés avaient rassemblé dans fand de gros maga-« sins ; les Anglais y avaient déposé leurs équipages , et

« une grande partie de leurs munitions de guerre; ils y

« avaient aussi le canon arrivé d'Angleterre, pour rem-« placer celui perdu à Fonten y : plusieurs officiers et

a sold its blessés y avaient eté conduits : cette place faisait a tour communication avec les îles Britanniques , par

a Ustende et Nieuport...

o Le Rei, instruit qu'il y avait peu de monde, résolut de

a comte d'Argenson (\*) et le marcchal de Saxe ; le secret n'en a fut confie qu'au comte de Lowendal (\*), chargé de l'en-

e treprise (\*). a

« L'armée ayant quitté le camp et passé l'Escaut, marcha sur cinq colonnes, et arriva dans la plaine de

« Leure, où elle campa sur le bord de la Teure. Les alliés « avaient passe la Dendre ; notre armée vant occuper

« le camp de Vanbeck et celui de la Chartreuse de Gra-« mont et ensuise celui de Bost, M. du Chayla († marcha à la

« tête de son detachement avec vingt pontons et vingt piè-

e ces de canons, pour jeter un pent sur l'Escant, afin d'em-

a pecher six mille Anglais postes à Alost d'entrer dans la

« detachement de hussards ennemis voulut reconnaître fo

« chemm de Gand : les Grassins , qui tennient la même « route, les hattment et les obligérent à se retirer. Les six

a mile Auglais, informes do cette deroute, s'avancerent

a pour envelopper les tirassins qui couvraient la marche de

(1) Mistoire de Maurice, comtr de Saxe, par le baron d'Esparane, t. II., p. 91. 1 bore la mite p. 10. 1 Tree l'e dette Woldenar de Lowe dat, depuis mar bal de l'ance. 1 Histoire de Maurice, comte de Soice, par le baron d'Esparane, t. II., p. 50. 1 Nordan-Joseph-Hallbarar de Languade, vicomte Du Casyla, heutenant general des utimes du roi.

Partie centrale.

Salle dite de la Vaisselle d'ora " M. du Chayla. Ce fut en cette occasion que M. Grassin (1) a donna des preuves de sa valeuret de son experience. Ce a brave commandant fitun feusi vif, qu'il força les Anglais a à le bloquer. Leur confiance les trahit : au lieu d'attaa quer les Grassins, ils attendirent; et dans cet intervalle « M. du Chayla arriva près de l'abbaye de Melle avec les a troupes qu'il commandait. Ils s'avancèrent vers M. du a Chayla et se porterent à Melle ; ils avaient déjà enlevé u les pontons et les canons qu'ils faisaient marcher du côté « de Gand. La brigade de Crillon les arrêta et soutint avec a MM. de Granville (\*) et de Souvré (\*) le premier che c. Celle a de Normandie s'y joignit. Le régiment de Laval suivit de a près, reprit les vingt pontons et les vingt pièces de canon a qui furent pointées à l'instant contre les ennemis. Les a Grassins tombérent à leur tour sur les Anglais qu'ils mi-« rent entre deux feux. Ce combat fut opiniatre ; les An-« glais furent entièrement rompus (\*). »

le centrale. 508. SURPRISE DE LA VILLE DE GAND 10 au 11 juil. 1745). e claue.

Gouache par VAN BLANKNBERGER en 1787.

509. PRISE DE GAND (11 juillet 1745.)

Par M. Gigotx en 1857.

edu Nord. el asser. die e 11.

eselle d'or Nº 127.

> La marche de l'armée française entre l'Escaut et la Dondre semblait menacer Oudenarde; elle couvrait celle du comte de Lowendal (3) et cachait son expédition.

a Le pont d'Espières, si renomme dans l'histoire par la « marche extraordinaire de l'armée commandée par le a marechal de Luxembourg en 1688, sous les ordres de « Monseigneur (le grand dauphin), deviendra célèbre à « jamais par le poste que le comte de Lowendal y prit " pour marcher à la fameuse escalade de Gand.

« Ce fut là que ce général regut les derniers ordres de Sa « Majesté; M. du Chayla Cut aussi chargé par le Roi de la « meme expedition; ees deux généraux, autant connus par « leur expérience que par leur bravoure, se portérent sur

« Gand, l'un par la droite et l'autre par la gauche de

<sup>1</sup> Voir la note p. 417. (\* Etienne-Julien Loquet de Granville, lieule-mant general des armees du roi. 3 François-Louis Le Tellier, marques du Souvre, lieutenant general des armees du 101. (2) Campagner de Louis V V, par Pancelin de La Roche Tilhac, p. 14-45. (2) Voir la note p. 419. (6) Foir la mole p. 419,

d l'Escaut : lorsque le comte de Lowendal fut arrivé à portee de Gand, il fit insulter le front de cette place, entre la porte Saint-Pierre et l'Escaut; quoique le fossé fût large, profond et rempli d'eau, les troupes commandées quoir une si grande entreprise, où il paroissoit de la témérité, se jettèrent néanmoins dans ce fosse avec autant de hardiesse que de vivacité, et la place fut emportée a lepée à la main. Ce succes important ne coûta aux François qu'un lieutenant tué d'un coup de fusil et deux

· dragons noyes.

« Le seu des François servit de signal à M. du Chayla a pour s'approcher de la ville ; ce général fit tirer quel-« ques coups de canon du côté de la porte impériale , qui a lui fut bientôt ouverte par le détachement de M. Lowena dal : la garnison, composée de huit cens hommes, se re-« tira avec précipitation dans le chateau, sous les ordres « du baron de Kisegheim , ou quatre jours après elle fut « faite prisonnière de guerre ; les généraux françois dona perent ensuite des ordres si sages et si précis, pour ema pecher le désordre que les troupes victoriouses auroient " pu faire, que les habitans de Gand, qui s'étoient couchés « Autrichiens, furent moins surpris en se réveillant, de se a voir sous la domination françoise, que du bon ordre qui a avoit eté ctabli dans leur ville ; le calme qui y régnoit a leur representoit une ventable paix, quoiqu'ils fussent au a milieu de la guerre.

a Les François trouvérent dans la ville de Gand de a nombreux effets appartenant aux Anglois qui s'y a étoient réfugiés après la bataille de Fontenoy; ils y froua vèrent aussi des magasins de farine, un armement con- siderable de fusils, d'epecs, de sabres, et l'habillement a neuf et complet de plusieurs régimens ; plus de cinq cent « mille rations de fourrage et quatorze mille sacs d'avoine, a heaucoup de canons avec ceux que les Anglois avoient « fait vemir de chez eux pour remplacer ceux qu'ils avoient a perdus à la bataille de Fontenoy, dont vingt-sept pièces a étoient en batterie sur le rempart et le reste dans des a bélandres sur le canal, pour être conduites à Bruxelles; a on y fit aussi plus de six cens prisonniers, tant Anglois a qu'Hanovriens qui s y ctoient retires après la bataille, a pour se faire panser des blessures qu'ils y avoient re-« cues (3). »

<sup>(1,</sup> Conquetes de Louis XV., par Dumortous, p. 78-80.

Aile du Nord. Radeschaussee. Salle no 14.

Aile du Nord. 510, SIÉGE D'OUDENARDE (17 juillet 1745).

Tableau du temps par Ignace PARROCEL.

511. PRISE D'OUDENARDE (21 juillet 1745).

Partie centrale, ter stage. Salle dite de la Vaisselle d'or. No 127. Gousche par Van Blandneuerent on 1788.

Après que le comte de Lowendal 1) eut occupé la ville de Gand, il marcha sur Oudenarde, fit ouvrir la tranchée le 17 et jouer les batteries, qui furent si bien servies, que dès la première canonnade elles démontèrent deux de celles des assiègés. On capitula le 21 juillet.

Ade do Nord. R.-de chaussee. Salle nº 14.

Ade do Nord. 512. SIÉGE D'OSTENDE (acût 1745).

Par M. Riotur en 1837.

513. SIÉGE D'OSTENDE (noût 1745).

Partie centrale.

1rr etage
Sulle dite de la
Vaisselle d'or.
N+127.

Gouache par VAN BLARENDERGBE en 1783.

Le comte de Lowendal (1 s'empara de Dendermonde; et marcha ensuite sur Ostende, « A peine la garnison euta elle aperçu les Français dans les dunes du côte de a Nieuport, qu'elle fit un feu terrible pour empêcher a leur approche. La vivacité du feu de la place n'intimida a point les troupes destinées à la conquerir, et que le « comte de Lowendal commandait. Les batteries furent « bientot dressees et on ne cessa de tirer sur la ville et sur a le port. On écoula les eaux ; et en moins de trois jours, on « tira contre le corps de la place, et on était à l'abri du « canon des vaisseaux anglais qui côtoyaient les dunes. « Ces vaisseaux entrérent dans le port d'Ostende, où ils ne « furent pas long-tems en sûreté. Une bombe que les Frana cais y jetérent pendant la muit coula un de ces vaisseaux a à fond, et les autres se retirérent ; et la même nuit les a assiegeans se rendirent maîtres de l'avant-chemin coua vert.

a Le Roi examina lui-même les dispositions du siège et a du camp, renforça les brigades, et fixa l'attaque du chea min convert. Les assiegés se défendirent avec la plus a extraordinaire intrépidite. Ils se retirèrent avec précipitation dans la place, où ils furent presses par les Frana cais, et d'où ils arborèrent le drapeau blanc (²).

(1 Voir la note p. 419. 3. Campaynes de Louis XV, par l'oncelin de La Roche-Tilbue, p. 45.

### 514. suége d'ATH (2 au 8 octobre 1745).

Partie centrale Gouache par VAN BLADENBLOGHE en 1788.

Le comte de Lowendal s'étant emparé de Nieuport, « de Salle due de t tout le pays que la reine de Hongrie possédait depuis la « Dendre jusqu'à la mer, il ne lui restait plus que la ville a d'Ath. Le marechal de Saxe fit toutes les dispositions « pour le siège de cette place, dont il confia la conduite au a comte de Clermont-Galterande (1). Les ennemis voulant

a secourir cette place, firent avancer un corps de troupes a aux environs de Halle; mais le comte d'Estrées 3, qui

« marchait à Englien à la tête de vingt-huit escadrons, se a replia sur M. de Clermont-Gallerande, et leur jonction « forma un corps de vingt-trois mille hommes bien en

« état de résister à toutes les entreprises des ennemis. Le « duc de Cumberland <sup>2</sup> augmenta de huit mille hommes le

a corps de troupes qu'il avait déjà fait avancer du côte de « Halle, Le maréchal de Save fit echoner tous ces projets

e en se portant aux endroits d'ou l'on pouvait secogrir la

« place qui se rendit le 8 octobre 1715 (1). »

515. SIEGE DE BRUXELLES Tévrier 1746

Par M. Genmen 1807

Aile du Nord. H -deschausses Salle nº 14.

10 clage.

Vaisselle d'or.

#### 516. Stege de Brewelles (février 1746).

tionacle par Van Beierabenone op 1781.

« Pendant que les prospérités de la France semblaient devoir chasser nour jamais la Maison Autrichienne de la a Flandre, la reine de Bonurie rassemblant toutes ses a forces sous les murs de Francfort. Cette princesse fit élire

a Empereur, dans cette ville, le grand-duc de Toscane ... a son epoux, sous le nom de l'aure es l'a cette ceremonne se o fit to 12 septembre 1715. It roi de Pru se int protester

e de nullité par ses ambassadems ; l'Electeur Palatin ... dont l'armée autochienne avait ravage les terres, protesta

de même. Les ambasadeurs électoraux de ces deux

(1 Pierre-baspard de Chermont, marques de Chermont Galberande, lucalem mi general de armose do r. Le ne-Cherle desar Le Teller, maisjons de Louveis et de courses aux, depuis marcellat de France. For la sate p. 412, p. t. suppaper de Louis VI, par l'aurebu de La Roche Lillie, p. 12 : M. Cherese et a in he dispersione d'Alle-manin . François-L'henne de Lori, ne . L'endach III de Grand Ligder ie . is Charles-Theodore, prince palatin de Sulial à fi-

Partir centrale for plane. Salle dite de fi Variabled or. No 127. o princes se retirèrent dans Francfort; mais l'élection ne fut pas moins faite dans les formes, aux termes de la Bulle d'or, qui dit que o si les électeurs ou leurs ambassadeurs es retirent du lieu de l'élection, avant que le roi des Romains, futur Empereur, soit élu, ils seront privés cette fois de leur droit de suffrage, comme étant censès l'avoir abandonné....

« Cette élévation de François le à l'empire ne devait pas « ralentir les hostilités; et la France, abandonnée par α le roi de Prusse, qui avait fait sa paix particulière « avec la reine de Hongrie, n'en suivit pas moins ses

« conquêtes (1). »

Le maréchal de Saxe fit les dispositions du siège de Bruxelles au milieu d'un hiver rigoureux. Les tronpes réparties dans les différentes garnisons de la Flandre, eurent ordre de se rendre à Maubeuge, Ath, Tournai, Oudenarde, Gand et Dendermonde. Le maréchal de Saxe se porta ensuite sur Bruxelles et laissa un corps de troupes pour observer les mouvements des garnisons de Mons et de Charleroi et les empêcher de faire aucune tentative qui pût arrêter sa marche.

La tranchée fut ouverte devant Bruxelles le 7 février, visà-vis de l'ouvrage à cornes de la porte de Schaerbeck : « f.es « efforts furent si heureux, queles travaux s'élevèrent avec « une activité prodigieuse ; bientôt deux batteries menacè-« rent la ville et commencèrent à lancer des boulets et des « mortiers. Le feu des assiegés était vifet bien servi ; mais « l'ardeur des assiégeans ne se ralentissait point : les brè-« ches du corps de la place et de l'ouvrage à corne étaient « devenues praticables. Les assiégés pour prévenir l'assaut « arborèrent le drapeau blanc le 20 février, et la capitula-« tion fut signée le même jour ; la garnison se rendit pri-« sonnière de guerre v²). »

517. SIÉGE D'ANVERS (mai 1746).

Gouache par Van RLARENBERGHE en 1789.

Partie centrale, for etage, Saile dite de la Vaisselle d'or, No 127.

« Tout le Brabant, Louvain, Malines, Lierre, Arschot, « et le fort Sainte-Marguerite étaient conquis. Le sière

a d'Anvers sut resolu; la ville sut bientot abandonnée, et

« le siège de la citadelle ne fut point différé.

a M. le comte de Clermont (3) était chargé du siège d'Ana vers. M. le marèchal de Saxe et le comte d'Argenson,

(1) Campagnes de Louis VV. par Poncelin de La Roche-Tilhac, p. 51. (2) Ibid, p. 52. (3) Fair la note p. 406.

- a ministre de la guerre, vincent reconnaître ses travaux.
- « et leur suffrage le détermina à ordonner l'ouverture de
- « la tranchée le 26 mai 1746. Trois mille six cents travail-
- a leurs étaient employés à cette opération, soutenus de
- douze compagnies de grenadiers, de deux bataillons du
- a régiment d'Auvergne et du régiment suisse de Bettens.
- e commandés par M. Thomé (1), maréchal de camp, et le
- marquis de Berville (1, , brigadier.
- a Quatorze pièces de canon attaquèrent la citadelle sans « relache : bientôt de nouvelles batteries furent établies ;
- « les sappes étaient avancées jusqu'aux palissades. Le che-
- a min couvert fut à la disposition des Français, et le gou-
- a verneur d'Anvers, après une courageuse résistance.
- a capitula le 31 mai. Il obtint pour la garnison les honneurs
- e de la guerre. Il fut aussi obligé de rendre le fort Sainte-
- a Marie, situé sur la rive gauche de l'Escaut, vis-à-vis le
- a fort Saint-Philippe (3). o

#### 518. ENTRÉE DE LOUIS XV A ANVERS (4 juin 1746).

Par M. Hippolyte Lecoure en 1837.

Ade do Nord. Il.-de-chausses Salle pr 14.

- " Pendant ce tems le Roi parcourt le pays qu'il vient a de conquerir par la seule terreur de ses armes, verse partout ses bienfaits et fait chérir son humanite. Lorsqu'il
- a entra dans Malines, le Cardinal Archevegue, , prélat dis-
- tingué par ses mœurs et ses lumières, lui tint ce discours
- a cloquent :
- « Sire, le Dieu des armées est aussi le Dieu de miséri-
- a corde. Tandis que Votre Majesté lui rend des actions de « graces pour ses victoires, nous lui offrons des vœux pour
- « les faire heureusement cesser par une paix prompte et « durable. Le sang de Jésus-Christ est le seul qui coule
- « sur nos autels; tout autre nous alarme. En I rince de
- « l'Eglise doit avoir le courage d'avouer cette peur devant
- « un Roi très-chrétien, »
- a Monsieur l'archeveque, répondit Louis XV, vos vœux
- « sont conformes à mes désirs, qui ne tendent qu'à porter a mes ennemis à la paix; c'est l'unique but de mes demar-
- n ches et le succès que j'attends de mes efforts (5), o
  - Louis XV fit ensuite son entrée à Anvers le 4 juin 1746.

(! Pierce de Thome, depuis lieutenant general des armees du roi. (2) Pierre Hyacunthe Le Gendre, depuis heuremant seneral des armees du roi. 3 Campagnes de Leuis XI, par l'oncelin de La Roche-Tilline, p. 53-54. 4 Philippe-Thomas d'Alsace de llussu de Chunay, (3 Campagnes de Louis XV, par l'onevim de La Roche-Filhac, p. 53.

Tout le clergé et les magistrats allèrent au-devant du Roi hors des portes de la ville.

Aile du Nord. R.-de-chaussee. Salle no 14.

Aile du Nord. 519. SIEGE DE MONS (juillet 1746).

Par Pierre LEBRANTON 1753

### 520. SIÈGE DE MONS (juillet 1746 ).

Partie centrale.

1st elage.
Satte dio de la
Vaisselle d'or.
No 127.

Gouselm par VAN BLARENBERGER en 1790 -

Louis XV, ayant achevé de réduire le Brabant sous son obéissance, résolut de conquerir tout ce qui restait encore dans le Hainaut à l'impératrice Marie-Thérèse. Le siège de Mons fut entrepris ; le prince de Conty (¹), qui s'était fait si honorablement connaître à la bataille de Coni, en eut la conduite.

« Ge prince enflamma, par son exemple, les troupes et « redoubla leur zèle. Le 7 juin, il fit investir la place d'un « cotéparle due de Boufflers 2 avec seize bataillons et vingt-« quatre escadrons, de l'autre par le comte d'Estrées (2)

« avec treate bataillons.

« Les attaques furent ordonnées vingt-quatre heures « après l'établissement des batteries. Dans la nuit du 24 au

α 25 juin, la tranchée fut ouverte en deux endroits, l'une α sur le front de Bertamont, l'autre sur celui de Nimy.....

Les assiègés, harcelés de toutes parts, se défendaient
 avec une opiniatrete égale à l'ardeur des assiègeants.

« Leurs efforts étaient vains : les mines du demi-hastion

« furent éventées, on avanca la sappe, on multiplia les « tranchées. Les assiègés, hors d'état de pouvoir ralentir

« l'impétuosité d'un feu aussi terrible, furent forcés de ca-« pituler le 10 juillet 1746. La garnison , composée de six

a bataillons des troupes de la reine de Hongrie, de six a bataillons hollandais et quelques escadrons, fut faite pri-

# sunnière de guerre (\*/. »

### 521. SIÉGE DE SAINT-GUILMAIN (juillet 1746).

Aile du Nord. Parte-claussee. Salle no 11. Tableau du temps par Vennesses.

Le siège de Saint-Guilhain suivit de près la prise de Mons. Le maréchal de Saxe, s'etant charge de cette expédition, avait fait investir la place le 11 juillet. La redoute de

(1) Foir la note p. 105. F. Joseph Marie de Boufflers, lieutenant général des armées du roi, F. Foir le note p. 125. F. Campagnes de Louis XI, par Poncelin de La Roche-Filliac, p. 35.

Bourdon fut enlevee dans la nuit du 17 au 18, la tranchée ouverte du 21 au 22, et les grenadiers s'emparérent de l'ouvrage avance dans la nuit du 23 au 28. L'attique fut continuee pendent le jour, et les assieges forces dans leurs tetranchements, demanderent a capituler le 25. La garnison se rendit prisonnière de guerre.

#### 522. SIEGE DE CHARLEROI (2 août 1746).

Tableau du temps par lance Pannecel. Alle du Nord.

La ville de Charleroi sur la Sambre avait éte investie le 14 juillet, aussitôt après la prise de Mons. Le prince de Conty : commanda ce siège; la tranchée avant eté ouverte dans la neit du 28 au 29, on ne tarda pas a ataquer la place, qui fut vivement defindue.

« Ce fut vers la porte de Bruxelles que toutes les hor-

- « reurs d'un siège cruel parment se réunir. Les assi zés, « qui defendaient cette porte avec la plus grande intrè-
- « pichte, cederent enfin a la fureur des granadiers fran-
- « çais , qui , mattres du chemin couvert et deja repandus « dans la ville, la menagaient de l'emporter d'assaut. Le
- a drapean blane qu'on arbora sur le bastion gauche dis-
- a sipa ce dernier orage; la capitulation fut signe e le 2 aout, a après trois attaques vigourcuses. La garnison, composée
- a de trois bataillons, fut faite prisonnière de guerre (). »

### 523. SIÈGE DE LA VILLE DE NAMER (septembre 1746).

Tableau du temps par Ignace Pannoct L.

Atle du Nord. Redechaussee. Salle pu 14.

No 127

# 524. SIEGE DE LA VILLE DE NAMUR SOPTEMBRE 1746).

Gouarhe par Van Brannsbeneun en 1782. Partie centrale.

a Il ne restait plus à la reine de Hongrie de, entre la mer Salte de de et la Meure, que la ville de Namue, d'ais elle pour air Valuselle de de.

« et la Meuse, que la ville de Namur, d'où elle pouvait « menacer les anciennes frontières de France et penetrer

- e dans les nouvelles conquetes du Roi : cette dernière
- « ville attira tonte la vigilam e du prince Charles de Lot-
- raine, qui fit tout ce qu'il pouvait pour la conserver ; il
   rassembla toutes ses forces dans un camp avantageuse-
- o ment place; il s'y retrancha par des travaux muntiplies .
- a et rendit impénetrables toutes les issues qui menaient à
- « Namur. Les obstacles semblaient s'entasser et s'élever
- « à chaque pas.

(1) Foir la note p. 40% (1) Campagnes de Louis XI, par l'oncella de La Roche-Tilhau, p. 36, 3, 3, 4 et la note p. 425

R.-de-chaussée, Salle no 14. a Le maréchal de Saxe marcha contre lui; sa marche a futsi bien concertée, il choisit des postes si avantageux.

« qu'il parvint à couper toutes les subsistances au prince « Charles de Lorraine. Cette adresse fut heureuse; elle

a obligea les alliés d'abandonner leur camp et de chercher

« un autre asile au delà de la Meuse,

« Namur fut investile 9 septembre. Cinquante-neuf baa taillons et cinquante-six escadrons, commandés par le

« comte de Clermont , attaquèrent la ville. Cinq batteries « de canon ouvrirent le siège par un feu aussi vif que

a meurtrier. La ville capitula le 19 septembre (1). »

### 525. PRISE DES CHATEAUX DE NAMUR (30 sept. 1746).

Partie centrale.

10 clage.
Salle due de la Varsselle d'or.
No 127.

Gouache par VAN BLABENBERGRE en 1782.

« Le commandant se retira avec sa garnison dans les « châteaux, qu'on assiègea cinq jours après. Le feu des

« assièges était violent et continu; mais celui des assiè-« geants, devenu plus terrible par l'établissement de nou-

« velles batteries, les força de capituler le 30 septembre.

« La garnison se rendit prisonnière de guerre (2). »

Aile du Nord. Rode-chaussee. Salle no 15.

Aile du Nord. 526. BATAILLE DE ROCOUX (11 octobre 1746).

Par M. ROQUEPLAN en ....

### 527. BATAILLE DE ROCOUX (11 octobre 1746).

Partie centrale, to clage, Saffe dite de la Vaisselle d'or, N. 127. Gouache par Van Blanenbergne en 1784.

Le maréchal de Saxe avait offert au prince Charles de Lorraine, pour ménager le sang du soldat, de mettre de part et d'autre les troupes en quartier d'hiver. Cette offre, faite par un ennemi supérieur en nombre, et dans l'entrainement de la victoire, fut rejetée par le général autrichien. Il s'était flatté, dans son orgueilleuse obstination, d'arreter sous Liège la marche victorieuse de l'armée française. Son camp était assis entre Houtain et Grasse. Le maréchal de Saxe poursuivait ses avantages, « et allait bien- « tôt attaquer le prince Charles de Lorraine. L'armée françaises avait passé le Jaar et occupait le terrain qui sépare « les deux chaussées qui conduisent à Liège; elle était « rangée sur quatre lignes; la droite était appuyée à

<sup>(1)</sup> Campagnes de Louis XV, por Poncelin de La Roche-Tilhac, p. 57. (2) Ibid.

# Hognoul, la gauche sur Neudorp. Un corps de réserve a formait la troisième ligne derrière le village de Houte; et a celui que commandait le marquis de Contades (11 formait. a la quatrième. Les troupes détachées aux ordres du comte « de Clermont 2 et du comte d'Estrées (8) campérent en « avant de l'armée sur la chaussée de Saint-Tron à Liège .

« et celles commandées par M.M. de Clermont-Gallerande, b)

a et de Mortagne (3) se placérent à la gauche.

a L'ordre le plus exact regnait dans tous les rangs : le u jour convenu étant arrivé, le maréchal de Saxe fit bat-« tre la génerale, et l'armée marcha sur dix colonnes pa-« rallèles jusqu'à la hauteur du village de Lointain, qui a avait ète donné pour le point de direction de la marche « de chaque colonne. A cet endroit la cavalerie des deux « ailes se mit en ordre de bataille , et l'infanterie , chargée « des attaques, resta en colonnes par hataillons.

« Le prince Charles de Lorraine s'avanca à cinq cents a pas environ de son camp, sans abandonner les différents a postes qu'il occupait sur les hauteurs, et fit ses disposi-

a tions pour le combat.

« Le feu du canon placé à la droite de l'armée française « en donna le signal. L'action s'engagea dans le faubourg « de Sainte-Valburge et dans le village d'Ance. Le comte de Clermont et le comte d Estrées, à la tête des brigades a de Picardie, de Champagne, de Monaco, de Segur, de « la Fère, de Bourbon, poussèrent les allies si vivement

a qu'ils furent chasses de ces deux postes.

a Le marechal de Saxe s'exposa comme le moindre sola dat, et parut à la tête de toutes les brigades, bravant le a feu du mousquet et du canon. Il se signala personnelle-« ment comme officier, au camp de Varoux, et c'est cette o bravoure qui enflammait l'âme du soldat. Les allies, en-« core chasses de ce nouveau poste, étaient consternés : ils a se replièrent contre le village de Rocoux, où le marquis a d'Herouville [9] conduisit les brigades de Navarre, d'Au-« vergne, de Royal, de Montmorin. Elles y firent des proa diges de valeur, et battirent entièrement les allies : le « marechal de Save les avait suivies à la tête de six bataila lons. Tout phait devant lui : la cavalerie hollandaise ef-« frayée jeta la confusion dans l'armée alliée, et occasionna

<sup>(1)</sup> Louis-Georges Brasme de Contades, depuis maréchat de France (2) Poir la note p. 400. A Idem, p. 423. & Foir la note p. 423. & Ernest-kours de Mortany, comité de Mortagne, heutenant genéral des atmos du roi. 6 Antonie de Ricouari d'Hérouville de Claye, depuis licutenant général des armées du rou-

α une désertion générale ; la fuite fut la ressource des α vaincus. Les allies eurent dans ce combat sept mille homα mes buit tués que blesses ; on feur fit mille prisonniers , α et on feur enteva cinquante pièces de canon et dix draα peaux. Du coté des Français il y eut trois mille hommes α tués ou blessés (²). »

#### 528. ENTRÉE DE LOUIS XV A MONS (30 mai 1747).

Partie centrale.

1-7 ctape.
Salfe dite de la
Varsselle d'or.
N° 127.

Gonache par Van Blanknauagus, en 1783.

Quelques avantages remportes en Italie, et les victoires navales de l'Augleterre, rendirent aux alliés la confiance. Ils firent de nouveaux efforts, et Maéstricht fut rempti de prodigieux approvisionnements de guerre. Louis XV cependant, mattre de la Flandre autrichienne, proposait encore la paix: elle fut refusée, Le marcchal de Saxe à qui Louis XV avait donné, après la bataille de Rocoux, le titre de maréchal general des armées du roi, porte sculement avant lui par Turenne, fut chargé de poursuivre une guerre qu'il avait si glorieusement commencée. Il était convenu qu'il porterait ses armes dans la Flandre hollandaise: on voulait ainsi forcer les États-Generaux à se detacher de l'alliance impériale.

Le 20 avril, Maut ce [5] fit une revue générale de l'armée dans les différents cantonnements qu'elle occupait, le conte de Lowendal, qui était sous ses ordres, se mit aussitét après en marche; il s'empara des villes de l'Ecluse, d'Issendick et du Sas de Gand., les 22, 25 et 30 avril. D'un autre cote, le marquis de Montmorin (5) se rendit maître de Philippine presque en vue de la flotte auglaise qui se trouvait à l'embouchure de l'Escant, où elle couvrait Flessingue et Muddelbourg. Hulst capitula le 1/2 mai, et Avel le 16; en moins d'un mois presque toute la Flandre hollandaise se trouvait occupée par les Français.

En 1672 la Hollande, menacée par Louis XIV, avait remis ses destinces aux mains de Guillaume, en le nommant stathouder. L'influence anglaise fit, en 1749, parodier cette grande mesure de patriotisme; et, pour sauver l'indépendance hollandaise, on nomma stathouder héreditaire Guillaume de Nassau qui ne fit rien pour elle.

Cependant le duc de Cumberland (), qui était venu du

(b) Campagnes de Louis XV, par Ponceim de La Roche-Tilbac, p. 58-59. (c) Arminius Maurice, comité de Save, marcehal de François de Montmoiris Marrier François de Montmoiris marquis de Montmoiris Marrier Legis de Montmoiris Save La note p. 443.

Aile du Midt. irr etage.

Garrie des Batuilles. Dº 107.

Aile du Nord. R.-de chausseco Salle by Co.

balle or 15.

champ de bataille de Culloden prendre le commandement des armées alliees, apres avoir fut une demonstration contre Auvers, s'était porte sur Maestricht pour proteger cette ville, menacée par les armes françaises. Le maréchal de Saxe, suivant les mouvements de l'armee ennemie, manœuvra alors pour la rencontrer. Une bataille etait mevitable. Louis XV accourut de Versailles pour y prendre part. Le 30 mai il était à Mons, où il fit son entrée, et fut recu par le clergé et tous les corps de la ville qui étaient alles à sa rencontre.

### 529, mataille de lawfeld (2 juillet 1747).

Par M. Auguste Corpen en 1836.

l'ar l'incre LEBRANT en 1751.

531. BATAILLE DE LAWFULD 2 juillet 1747

Tubic in country to e par Charles Ponnoers, Rode-chaussee. et termine par M. Pierre Funngen en 1537.

632. BATAILLE DE LAWFERD 2 juillet 1747).

Gonache pur Van Buangangungen en 1760. Partie centrale.

to ctage. Le lendemain Louis XV arriva à Bruxelles, où il avait eté salle que de la Adverdle dor. precedé de quelques jours par le maréchal de Noailles 15. No 127. Lecomfe de Lowend d'a resta dans cette ville avec quelques hataillons pour la defendre en cas d'attaque. L'armée affiée ayant fait un mouvement pour se porter aux environs de

pressa de prendre les erdres du Roi pour livrer bataille. Il faut citer ici les propres parotes du marechal de Saxe faisant au roi de Prusse 'le recit de cette journée. L'auteur d'un si beau fait d'armes en est le meilleur historien .

Lawfeld , le marèchal de Save , saisissant l'occasion , s'em-

comme le meilleur juge en était alors le grand Frederie. a Les ennemis etaent sur la Nethe et nous dere rière la Dyle, entre Louvain et Malmes; des armees « ne peuvent guères quitter ces sortes de positions sans « qu'il n'en résulte quelque événement : les allies avaient « pris rette position intermediare pour convrir Berg-opa Zoom et Maëstricht, deux points fort éloignés, et où a nous conduisaient l'Escaut et la Meuse : je n'osais quitter

a le bassin de Bruxelles pour me porter à Maestricht, parce a que si les ennemis avaient une fois passe la Dyle, et s'é-

(1) Foir la note p. 103. (2) Idem . p. 419. 3 Idem , p. 423.

e en m'établissant dans les haies de ce village, qui sont rea vêtues de terre et garnies de fortes épines : je fis donc « en conséquence mes dispositions : pendant ce temps-là , a les ennemis mirent le feu au village de Vlitingen et au a hameau de Lawfeld.....

« Comme mon objet principal était de percer les enne-« mis par le centre, tandis que je faisais attaquer leur gauche et tenais leur droite en échee, j'y mis toute mon « attention : les ennemis commencerent d'abord par nous a canonner fort violemment, ayant près de deux rens e pièces de canons de tous calibres; insensiblement l'ina fanterie du comte de Clermont s'approcha du hameau de a Lawfeld, et l'attagua par trois colonnes en face et dans « les deux flanes : la colonne de la droite y entra , celle du a centre y pénétra aussi, mais celle de la gauche ne put a avancer, l'ennemi étant plus en force vis-a-vis d'elle. Le village de Lawfeld résistait à toutes les attaques qui

avaient été dirigées contre lui.

Alors, ajoute le maréchal : «Nous attaquames, la a barannette au bout du fusil sans tirer, les troupes qui « soutenaient le village, et les mimes en des rdre : dans ce a moment, les ennemis qui soutenaient le combat dans le village, entendant tirer derrière eux, abandonnèrent les a baies: nos troupes qui les attaquaient par l'autre extrémité a les suivirent, et dans un instant toute la bordure du village « l'utoccupee par notre infanterie avec deseris et un feu épou-« vantables: la ligne des ennemis en fut ébranlée : deux bria gades de notre artillerie qui m'avaient suivies se mirentà « firer, ce qui augmenta le désordre : il nous était arrivé « sur la gauche deux brigades de cavalerie, j'en pris deux a escadrons, et ordonnai au marquis de Bellefonds (1), qui « les commandait, de pousser à toutes jambes dans l'infan- terie ennemie, et criai aux cavaliers : Comme au fourage . a mes enfans .....

« Mon canon, qui avait passé avec moi à la gauche de « Lawfeld, tourna ce hameau et s'établit sur une éleva-« tion d'où il battait toute cette infanterie qui marchait a devant nous, et y causait un grand dommage; elle avait « entre nous et elle une ligne de cavalerie qui favorisait sa

a retraite : je dis au comte d'Estrees de la pousser sur leur

« infanterie : mais comme je donnais cet ordre , cette caa valerie, sentant la nécessité de sauver son infanterie mise

<sup>(1)</sup> Armand-Louis-François de Gigault, marechal de camp.

a en desordre, nous santa au visage et nous causa quelque a trouble : elle fat etrillée d'importance, mais elle sauva a cette infanterie que nous ne revimes plus : M. de Ligonanier, qui fit cette prompte et belle manœuvre, y fut pris a prisonnier : les escadrons gris qui chargérent avec lui et a quelques escadrons hessois furent tailles en pièces. Ne a voyant presque plus d'ennemis à cette droite, le reste se a refirant en déronte vers la basse Meuse, je recommandai à M. le comte de Clermont de les suivre, et je m'en fus à notre gauche où était le Roi, et vis-à-vis de lui M. de a Bathany avec vingt-sept mille bommes : il était trois « beures près-midi ; ainsi cette attaque avait duré envi-

Au moment ou arrivait le maréchal, le comte de Clermont venait « de mettre en déroute l'aile gauche des « ennemis. Le Roi faisait attaquer alors l'aile droite, « composée des troupes de la reine de Hongrie, 1, qui « jusque-la n'avaient pris aucune part à l'action. Le maré« chal de Save, a la tête des brigades d'infanterie que « commandait le marquis de Senectère 1, porta les pre« miers coups. Le comte de Clermont-l'onnerre 1, le « marquis de Gallerande 1, poursuivirent les ennemis « assez loin, et tirent un carnage affreux de tout ce qu'ils « atteignirent

« Cette bataille se donna le 2 juillet 1747; la perte des a Français fut evaluée à six mille hommes, tant tues que a blesses, et celle des ennemis à dix mille : on leur fit a douze cents prisonniers dans le village de Lawfeld, et a plus de neuf cents dans la poursuite; on leur prit vingta neuf pièces de canon, deux paires de timbales, neuf

a drapeaux el sept étendarts 🥠 »

Louis XV, rapporte Voltaire, rendit cette bataille célèbre par le discours qu'il tint au genéral Ligonnier qu'on lui amena prisonnier : « Ne vaudrait-il pas mieux , dit-il a en lui montrant le village de Lawfeld qui était la proje des flammes, songer sérieusement à la paix que de faire périr tant de braves gens (7). »

<sup>(5)</sup> Historie de Maurice, comte de Saxe, par le baron d'Espagnac, 1. II, p. 142000, f. I oir la note p. 123. 3 Jean-thartes de Saint Nectaire, dit Senneterie, depuis marcchal de cang. (4) Jaspard de Clermont, depuis duc de Clermont-Tonnerre et marechal de France. 6 Voir la note p. 123. (6, Lumpaynes de Louis XI), par Poncelin de La Roche-Tilhac, p. 68. (7) Precis du siècle de Louis XI, chap. XXVI.

533. SIÉGE DE LA VILLE DE BERG-OP-ZOOM (Juill. 1747). Partie centrale. INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

H. de-chaussee. Salle no 25.

Par M. Simeon Pont en 1841.

534. stège de la ville de berg-op zoom , 14 juill, au 15 septembre 1747...

Conache par VAN BLAKENBRONE en 1786 Partie centrale.

La prise de Maëstricht était le but de la bataille de Law- Satte de la de la fold; mais l'armée ennemie s'étant retirée de l'autre coté de la Meuse sous les mors de cette place, le marechal de

Saxe ajoute dans sa lettre au roi de Prusse (1): a Notre projet sur Maestricht étant manqué j'écrivis

« au comte de Lowendal, qui était resté à Louvain avec « seize bataillous et trente-denx escadrons, de marcher à a Berg-op-Zoom pour en faire le siège : les allies ayant fait a passer depuis, et envoyant journellement des troupes de « leur armée vers Berg-op-Zoom, le Roi a renforcé le a comte de Lowendal de plusieurs batrillons et escudrons. a de sorte qu'il a actuellement sous ses ordres quarantea deny hataillons et soivante-dix escadrons, un bataillon a de Royal-artifferie et les volontaires Bretons,

« La tranchée a été ouverte devant Berg-op-Zoom le e 11; et comme la place peut être rafraichie, n'étant pas « investie, ce siège pourrait être meurtrier, d'autant que d les assiègés ne manqueront pas d'employer tout ce que

« l'art indique en pareil cas (2), »

« Le comte de Lowendal, prévenu que l'ennemi était a en force près de Berg-op-Zoom, s'attendait à livrer un a combat avant d'en pouvoir faire le siège; mais voyant « que les eunemis, au lieu d'en défendre les approches, a s'étaient retires derrière leurs retranchemens, il jugea a qu'il aurait moins à combattre la résistance des troupes a que la bonté de la place et les difficultés inséparables de a l'execution d'un projet aussi extraordinaire.

R Berg-op-Zoom, le chel-d'œuvre du fameux ingénieur « hollandais Cohorn 3, avait la réputation d'avoir été a vainement assiegé dans les temps antérieurs, et passait « dans l'Europe pour imprenable; il ne pouvait être investi « que par un seul côté, où le rival du maréchal de Vauban

avait employé son sçavoir : deux cens bouches à feu dé-

Varsselle for.

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 423. I Histoire de Maurice, comte de Saxe, par le baron d'Espagnac, t. li, p. 362, (3) Menno, baron de Cebora, licutenant general.

a fendaient les remparts : la place était abondamment a pourvue de munitions de bouche et de guerre, et elle a avait la facilité de s'en procurer par mer et par terre : sa a garnison communiquait avec un corps considérable de a troupes, campe derrière des lignes, protégees par des marais qui regnaient sur tout leur front, et qui dans les « endroits accessibles, d'ailleurs très-étroits, étaient défena dus par des forts revêtus, dont chacun exigeait un siège. a Les allies avaient à portée de cette ville un corps de « troupes nombreux, et qui pouvait être renforce, et par ce « qu'ils avaient derrière les lignes de Steenberg, et par « leur grande armée. Il était aisé de juger que s'ils ne pouvaient faire lever le siège par un acte de vigueur, ils étaient du moins en état, ou de le prolonger ou de « forcer les Français à l'abandonner. Il était en effet difo ficile de commencer ce siège avant la mi-juillet, et il « fallait qu'il fût fini avant la fin de septembre, à cause « des fièvres biliaires qui dans l'arrière-saison sont le fléau a annuel des habitans du pays. Il n'y avait pas moins à a craindre que les mauvais temps ne rendissent les che-« mins des convois impraticables. Cette entreprise enfin « était faite contre les principes de guerre accrédités; a aussi le succès en parut-il impossible à bien du e monde (1). v

La tranchée fut ouverte dans la nuit du 14 au 15 juillet; les attaques furent poussées avec la plus grande vigueur; les assiégés se battirent en désespérés et opposèrent la plus

opiniatre résistance.

535. PRISE D'ASSAUT DE LA VILLE DE BERG-OP-ZOOM (16 septembre 1747).

Gouache par VAN BLARENBERGHE en 1786.

Partic Contrale.

10 ctage.
Salle dite de la
Taisselle d'or.
D. 117.

Le 16 août le comte de Lowendal ordonna l'assaut.

« Les soldats enfoncèrent tout ce qui s'opposait à leur

» passage, forcèrent les retranchements et se mirent en

» bataille sur chaque bastion et sur le rempart à droite et à

« gauche. Le carnage fut affreux; aucun officier ni soldat

» n'èchappa à leur fureur; ils se rendirent maîtres de la

« ville, taillèrent en pièces et dispersèrent tout ce qu'ils

« rencontrèrent dans les rues; le reste de la garnison se

« rendit, ainsi que ceux qui défendaient les forts de

(1) Histoire de Maurice, comte de Saze, par le baron d'Espagnac, t. 11, 31, 342.

- « Mormont, de Pinsem, de Rouvers. Le pillage, qui fut « permis , mit le comble aux malheurs de Berg-op-Zoom.
- « Ce siege fut récompensé par le bâton de maréchal de
- n France, que le Roi donna au comte de Lowendal (1). »

### 536, COMBAT DU VAISSEAU L'INTRÉPIDE CONTRE PLU-SIEURS VAISSEAUX ANGLAIS (17 octobre 1747).

Par M. Gu bent en 1835.

Aile du Nord. d'après un tableru du temps. l'avillon du lioi-R.-de-chaussee

Pendant que les armes de la France triomphaient ainsi sur le continent, elles étaient moins heureuses sur mer. Les flottes réunies de la Hollande et de l'Angleterre avaient presque detruit la marine française, tristement déchue depuis les dernières années de Louis XIV. C'étaient des particuliers, de simples armateurs, qui seuls relevaient alors l'honneur du pavillon national; et tandis que les escadres anglaises, sous les amiraux Anson et Hawke, dominaient sans contestation dans l'Atlantique, deux hommes, à force de talent et de courage, étaient parvenus à maintenir la supériorite de la France dans les mers de l'Inde. La prise de Madras, capitale des possessions anglaises, en 1746, immortalisa le nom de La Bourdonnais 2, et Dupleix 2 ne se signala pas moins, la même année, par sa belle défense de Pondichery. Trop heureux si une basse jalousie n'eut point souille sa gloire !

Il faut citer aussi, parmi les faits glorieux qui vinrent rompre alors la triste continuité de nos revers maritimes, l'action hardie du commandant du vaisseau l'Intrepide.

Une escadre de huit bâtiments de l'Etat, sortie de l'He d'Aix, escortait deux cent cinquante vaisseaux marchands. Le 17 octobre 1747, à la hauteur du cap Finistère, elle rencontra une flotte anglaise composée de vingt-trois vaisseaux et commandée par l'amiral Hawke, « Le chef d'esca-« dre, rapporte l'auteur des Campagnes de Louis XV, a manœuvra pour favoriser la fuite des navires mar-« chands; mais leur mauvaise disposition, leur marche « inegale, leur trouble à l'aspect d'une flotte superieure à a celle qui les défendait, en laissèrent une partie à la pora tée des Anglais. Ils furent enveloppés, l'escadre s'aa vança pour les dégager, et le combat commença. Les

<sup>(4)</sup> Campagnes de Louis XI, par l'oncelin de La Roche-Tilhac, p. 102. 2 Bertrand François Mabe de La Bourdonnais, gouvernoir general des bles de France et de Bourbon. 3 Joseph, marquis Dupleix, gouverneur de Pondichery.

« vaisseaux de guerre s'y virent bientôt investis eux-« mêmes, tellement que chacua d'eux en combattait plua sieurs d'une force superieure. Il leur était impossible de a seporter un mutuel secours. Le Aeptone, le Monarque, le a Fougurux, le Sècère, ne se rendirent que lorsqu'ils fua rent entièrement desemparés. Le Tonnant que montait « M. l'Etenduere 13, commandant de l'escadre, avait suc-« cessivement essuyé le feu de toute la ligne anglaise; plu-« sieurs fois il s'était vu au milieu de trois ou quatre vaisa seaux qu'il avait repoussés; mais après la réduction des e quatre vaisseaux français, tous les efforts de l'amiral « Hawke se réunirent contre lui. Ses manœuvres furent a hachées, ses voiles criblées; son mât de perroquet de a fongue tomba; la chute de son artimon paraissait inevia table; il allait se rendre ou perir lorsque M. de Vaua dreuil, qui commandrit l'Intrépide, traversa la flotte a anglaise et vint le seconrie. Le Terrible et le Trident a veulent suivre cet exemple; mais il leur est funeste, et « ils sont forces de se rendre. L'Intrépide et le Tonnant « restent donc exposés seuls à tout le feu de l'artillerie a d'une flotte entière. Déjà cinq vaisseaux anglais désem-« parès sont contraints de se retirer ; d'autres reviennent « à la charge, puis s'éloignent aussi pour réparer leur a dommage. Tandis qu'ils se préparent à un nouveau a combat, M. de l'Etenduère fait fausse route, leur « échappe à la faveur des ténèbres, et le Tonnant rentre « dans Brest, remorque par l'Intrépide (3), »

### 537. SIÉGE DE MAËSTRICHT (7 mai 1748).

Partie centrale.

1st clage.
Salle date de la
Vaissi lis d'or.
Ao 127.

Gouache par VAN BLARENBERGHE en 1787.

Après la prise de Berg-op-Zoom, qui avait frappé de consternation les Provinces-Unies, Louis XV offrit encore la paix aux alliés. Ils s'obtinerent à la refuser, et il fallut la leur imposer par les armes. « La paix est dans Maes- « tricht, » dit le marechal de Saxe; et le siège de cette ville fut decidé.

C'était une grave et difficile opération que de venir assiéger une place aussi forte et aussi puissamment défendue, en face d'une armée de quatre-vingt mille ememis. Tout l'ef-

Menri François Desherbiers, manquis de L'Etanduére, chef descodre des armées misules.
 Campagnes de Louis XV, par Poncelin de La Roche-Tilhae, p. 79.

fort du génie du maréchaf de Saxe fut de tromper sur ses intentions le duc de Cumberland 🔍 , qui de la Haye observait ses mouvements. Il envoya son lientenant, le maréchal de Lowendat, opérer dans le Luxembourg, pour se rabattre ensuite sur Maestricht par la rive droite de la Meuse, tandis que lui-même faisait semblant de se porter sur Breda, et revenant brusquement sur la rive gauche du fleuve, investissait de ce cote la ville qu'il voulait assieger. Cette savante manœuvre réussit a sonhait : le 9 avril. le mardchaf de Saxe était sous les murs de Maestricht, et

Lowendal y arriva quatre jours apres.

Aussitöt les travaux du siège commencèrent, et ils furent pousses avec la plus grande activité. Dans la quit du 15 au 16 la tranchee fut onverte, et les deux marechaux encouragèrent cette operation de leur presence. Elle était necessaire aux troupes, qui avaient à subir à la fois le feu de l'ennemi et les rigneurs d'une saison contraire. Enfin, malgre la rèsistance courageuse des assiègés et leur frequentes sorties. malgre les menaces du duc de Cumberland, qui vint se présenter devant les lignes françaises sans oser les assaillir, les travaux furent pousses avec une telle vigueur, que le 4 mai au matin le marechal de Saxe ordonna pour la nuit l'attaque du chemin convert.

o Mais à midi, le lord Sackville (1), aide de camp du « due de Cumberland, arriva à l'abbaye d'Hochten, avec « une lettre de ce prince, ou il donnait avis au marechal « de Saxe que les preliminaires de paix venaient d'étres a signes à Aix-la-Chapelle; il lui proposait en même temps « de lui ceder Maestricht, s'il voulait accorder à la garni-

a son les honneurs de la guerre.

a Le haron d'Aylwa, gouverneur de Maestricht, ne ju-« gea pas que la lettre du due de Cumherland fut une au-« torite suffisante pour la faire rendre une place qui lui a avail ete confice par les Etals-Generaux ; il demanda un a delai de quarante-huit heures, pour envoyer à Breda a savou les intentions du prince d'Orange; le genéral maa jor, comfe de Wied, en clauf revenu, aver les ordres au a baron d'Aylwa de remettre Maestricht , le drapeau fut a arbore et la capitulation fut signée le 7 : elle portait que a la garnison sorterait avec les homenes de la guerre, et a sans chariots converts; mais que par consideration para ticulière pour le baron d'Aylwa, commandant de la place

<sup>11</sup> Foir la note p. 413. 4 Lord George Germain, vicomte Sackville.

a et pour le baron de Marshal, commandant des Autria chiens, ils pourraient emmener, l'un et l'autre, quatre

a pièces de canon et deux mortiers (1). n

Le lendemain, les hostilites furent suspendues, et la paix, signee le 18 octobre à Aix-la-Chapelle, fut publiée à Paris, le 12 février de l'année suivante.

# 538. PRISE DE PORT MAHON (juin 1756).

Aile du Nord. Pavillon du Ros. R.-de-chaussec.

Le traité d'Aix-la-Chapelle, en rendant la paix à l'Europe, n'avait terminé ni les luttes lointaines de l'Inde, ni les entreprises réciproques des colons français et anglais de l'Amérique septentrionale. Dupleix (3), avec son énergique activite, faisait une guerre redoutable à la compagnie britannique des Indes orientales, et sur les frontières du Canada et de la Nouvelle-Angleterre, les limites mal définies de l'une et l'autre de ces grandes colonies donnaient lieu à de continuelles escarmouches. Le làche assassinat du parlementaire français Jumonville et la prise de trois cents navires marchands, saisis sans déclaration de guerre, épuisérent la patience du pacifique gouvernement de Louis XV. On demanda satisfaction à l'Angleterre, et, sur son refus de l'accorder, la guerre lui fut déclarée par la France. Trois escadres furent aussitôt armées. Le maréchal de Belle-Isle recut le commandement des côtes de l'Océan, pendant que le maréchal de Richelieu allait prendre à Toulon celui de la flotte de Méditerrannée.

Cette flotte, composée de douze vaisseaux de ligne, de cinq frégates et d'un grand nombre de bâtiments de transport, sous les ordres de La Galissonnière (\*), avec quinze mille hommes de débarquement, partit des îles d'Ilyères le 12 avril 1756. Elle fit voile vers l'île de Minorque, où

elle occupa sans coup férir la ville de Mahon.

A cette nouvelle, quatorze vaisseaux anglais, commandés par l'amiral Byng, se dirigérent vers Minorque pour la secourir. L'action s'engagea, et le succès en fut très-vivement disputé. L'escadre anglaise fut enfin dispersée et contrainte de se réfugier à Gibraltar.

<sup>(1)</sup> Bistoire de Muurice, comte de Saxe, par le baron d'Espagnac, t. II., p. 178. : Voir la note p. 487. (4 Rolland-Medel farrin, marquis de La Gaussoni iere, lieutesant general des armées novoies.

538 bis. siège du fort saint-philippe (port mahon), juin 1756).

Tableau du temps.

539. SIÉGE ET PRISE DU FORT SAINT-PHILIPPE (PORT-MAHON) (28 juin 1756).

Par M. Wacusmur en 1837.

Aile du Norda R.-de-chiussed Salle o 15.

a Il restait aux Anglais l'espérance de défendre la citaa delle de Port-Mahon (le fort Saint-Philippe), qu'on
a regardait après Gibraltar comme la place de l'Europe la
a plus forte par sa situation, par la nature de son terrain
a et par trente ans de soins qu'on avait mis à la fortifier.
a C'était partont un roc uni, c'étaient des fossés profonds
a de vingt pieds et en quelques endroits de trente, taillès
a dans ce roc; c'étaient quatre-vingts mines sous des oua vrages devant lesquels il était impossible d'ouvrir la
a tranchée. Tout était impénétrable au canon, et la citaa delle entourée partout de ces fortifications extérieures
a taillées dans le roc vif.

a Le maréchal de Richelieu tenta une entreprise plus hardie que n'avait été celle de Berg-op-Zoom: ce fut de donner à la fois un assaut à tous les ouvrages qui defendaient le corps de la place. Il fut secondé dans cette entreprise audacieuse par le comte de Maillebois F, qui, a dans cette guerre, deploya toujours de grands talents, déjà exercés dans l'Italie. C'est par cette ardeur difficile à comprendre qu'ils se rendirent maîtres de tous les ouvrages extérieurs. Les troupes s'y portèrent avec d'autaut plus de courage, qu'elles avaient affaire à près de trois mille Anglais, secondès de tout ce que la nature et l'art avaient dû faire pour les défendre. Le lendemain

d [28 juin] la place se rendit (2 , 2 ) La garnison sortit avec les honneurs de la guerre et se retira a Gibraltar. Le 29 juin l'armee française prit possession du fort Saint-Philippe.

# 540. BATAILLE D'HASTEMBECK (26 juillet 1757).

Par M. BIOLLY on 1837.

Ade du Nied. R. de chaussée Salle n. 15.

« Tandis que les Français combattaient en Canada, plua sieurs puissances de l'Éurope s'unissaient par des traites

(1) Jean-Baptiste-François Desmaretz, marechal de France. (2) Pricus du Sicele de Louis XV., par Voltaire, ch. xxxi.

a pour tapprocher le theates de la guerre. Le roi de e Pracor de manuil par la cour de Londres que la France

o aven le dessein de perter ses farces vers la principauté

o de Hamovre, se liena aves l'Ancheterre et jura de sup-

e peser de tent son pensons à l'errice de toute armée

o Rucos consens de l'endern , Auguste III , soi de Po-

a togne et electeur de Sexe qui avait des indemnités à

o ce the point les progres centais par les Prussiens pen-

a draw a gine to de totte l'imperatrice reine . Marie-Thè-

e rose qui vontai com ret dans la Silesie, que les circon-

stone stronen: forcee d'abandonner, s'unirent contre

a Traffic Ha

t ... A some afors, contre les anciennes habitudes de

o panettait une garantie reciproque / le cas de la gerte excepté ); on s'engagenil à se rendre de cas mutuels, pour prévenir toute invasion de puissance ennemie, soit dans les ctats de la mainant tuttiche, soit dans ceux de la maison de France. Pass le cas où , par les voies de la négociation, l'une on patre des puissances contractantes ne pourrait pas em-

secher une irruption dans les états de son allice, elle s'obligeait à lui fournir pour sa défense vingl-quatre mille

a hommes effectifs (1), n

Le roi de Prusse, menacé de tous côtés. fit tête à l'orage. Avec une armée de cent cinquante mille hommes, la
plus forte et la mieux organisée de l'Europe, avec les trèsors amassés par son économie et celle de son père, il crut
pouvoir braver la redoutable coalition formée contre loi;
et, n'attendant pas qu'on l'attaquat, il se jeta sur les états
de l'électeur de Saxe. Marie-Therèse le fit mettre au ban
de l'empire. Il s'en vengea en hattant les Autrichiens accourus au secours d'Auguste III, et enferma les Saxons
daus leur camp de Pyrna.

« Jamais, dit Voltaire, on ne donna tant de batailles « que dans cette guerre. Les Russes entrèrent dans les « états prussiens par la Pologne; les Français, devenus « auxiliaires de la reine de Hongrie, combattirent pour « lui faire rendre cette même Silesie, dont ils avaient « contribué à la dépouiller quelques années auparavant, « lorsqu'ils étaient les alliés du roi de Prusse. Le roi

<sup>(1</sup> Foir la note p. 423. 2) Campagnes de Louis AV, par Poncelin de La Roche-Tilhac, p. 105.

d'Angleterre (1), qu'on avait vu le partisante plus déclaré de la maison d'Autriche, devint l'un de ses plus dangereux ennemis. La Suède, qui avait autrefois porte de si
grandscoups à cette maison impériale d'Autriche, la servit
aiors contre le roi de Prusse, novemant 900,000 livres
que le ministère français lui donnait, et ce fut elle qui
c causa le moindre ravage. L'Allemagne se vit ainsi déc chiree par heaucoup plus d'armées nationales et étrangères qu'iln y en eut dans la fameuse guerre de trente ans.
Tandis que les Russes venaient au secours de l'Autriche
par la Pologne, les Français cutraient en Allemagne par

a le duché de Cléves et par Vesel. De son côté, le roi de « Prusse allait chercher l'armée autrichienne en Bohème. « Il opposait un corps considerable aux Russes. Les trou-» pes de l'empire, qu'ou appelait les troupes d'exécution.

« étaient commandées pour pénétrer dans la Saxe, tom-« bee tout entière au pouvoir des Prussiens; ainsi l'Alle-« magne était en proje à six armées formidables qui la dé-

a voraient en meme temps, a

Le nurérhal d'Estrees, à la tête de l'armée francaise, avait posse le Rhin à Dusseldorf, a ll survait pas à pas le « due de Cumberland ²), et il atteignit ce prince vers les « tords de la Hamel. On ne pouvait chuisir une position « plus avantageuse que celle des Hanovriens près de « Hamelon: leur droite se prolongeait vers cette ville. « Leur front était défendu par un marais impermeable; « leur gauche s'élevait sur des montagnes couvertes de « bois, entrecoupées de ravins très-profonds; elle était « terminee d'un cote par une batterie, de l'autre par le « village de Hastembeck. On ne pouvait attaquer que ce « flanc gauche, et de cette allaque dependait la victoire; « M. de Chevert ² en fut charge.

a Le due de Cumberland, qui connaissait l'importance de sa gauche et de sa batterie, y avait porté l'elite de ses troupes, commandee par M le comte de Schullemberg. Tous les chemins étaient rompus; il fallait tournet les bois et les montagnes pour parvenir a cette aile des Hamoviens. M de Chevert partit à la tête des brigades de Picardie, de la marine et d'Eu; après une marche longue et penible, entreprise pendara la nuit, ilarriva cofin; a l'était neuf heures du matin, et la bataille était commens de depuis sus heures. Chevert prend sa place : s'avance a la tête des grenadiers et pénètre dans les rangs des en-

<sup>(1)</sup> George II. \*\* Voer la male p. 413. (1) François de Chevert, Leutenant general des armees du rot.

- « nemis; il est suivi et bien secondé par ses premières « bregades, par celles de Champagne, du Roi, des gre
  - a nadiers de France et par les Autrichiens qui étaient ac-
- « courus pour le soutenir. Champagne s'empara de cette
- « batterie retranchée qui faisait la sureté du camp des en
  - a nemis. On les poursuivit de poste en poste, tandis que
- « l'artillerie continuait à les foudroyer de front. Le pas
  - u sage étant frayé, M. de Contades (1, penetra jusqu'à Has-
  - a tembrek et chassa les Hanovriens de ce village, qu'ils
- a défendaient encore. Le duc de Cumberland donna le si-
  - « gnal de la retraite (2). »

### 541. BATAILLE DE LUTZELBERG (10 octobre 1758).

Par M. Demanis en 1837.

Aile du Nord. B.-de-chaussée. Salle nº 15.

La bataille d'Hastembeck et la capitulation de Closter-Seven qui suivit quelque temps après, n'eurent pas les résultats heureux que l'on devait en attendre. Cette capitulation n'ayant pas été reconnue par l'Angleterre, le duc de Cumberland (3) perdit son commandement, et la guerre se ralluma avec plus de fureur au commencement de 1758. Les journées de Crevelt et de Rosbach avaient porté une rude atteinte à l'honneur desarmes françaises; mais le marcehal de Broglie le rétablit par la victoire qu'il remporta à Sundershausen le 23 juillet 1758; et, après avoir chassé devant lui les Hessois commandes par le prince d'Isembourg, il se rendit maître de toute la Hesse et pénétra en Westphalie.

Le prince de Soubise \*, de son côté, avait également rencontre l'ennemi à Lutzelberg. Les armees, qui ne demandaient que l'occasion de se mesurer, furent bientôt en
presence. « Le prince de Soubise devait attaquer le front
« des ennemis, le duc de Fitz-James (\*) leur gauche; le duc
« de Broglie (\*) devait détonrner leur attention par des ma« nœuvres et de fausses attaques, tandis que par un long
« détour M. de Chevert (1), à la tête des Saxons et des Pala« tins, viendrait les prendre en flanc. Quoique celui-ci
« eût un long espace à parcourir, il fut le premier aux
« mains avec les ennemis. Toutes les autres divisions mon« trèrent beaucoup d'ardeur, leurs chefs un concert par« fait; mais toute l'armee convint que c'était principale-

(h Voir la note p. 429. 2 Compagnes de Louis XV, par Poncelin de La Roche-Tilhac, p. 108-412. (3 Voir la note p. 413. (5 Charles de Rohan, due de Rohan-Roban, alors heutenant general des armees du rot et depuis marcchal de France. 3º Jean-Charles de Fitz-James, depuis marcchal de France. 40 Victor-François de Brughe, depuis marcchal de France. 5, Just la note p. 443. e ment à M. de Chevert que la gloire de cette journée e était due. Les alliés y perdirent trois à quatre mille a hommes tués ou blessés et huit cents prisonniers. Le e baron de Zastrow, neveu du géneral de ce nom, fut du nombre des derniers. La perte des Français fut très-médiacre en comparaison de celle des ennemis; ils n'eurent e pas plus de six cents hommes tués ou blessés. Huit jours a après cette bataille, le prince de Souhise fut élevé au a grade de maréchal de France, et de son côté le roi a de Pologne envoya à M. de Chevert le cordon de l'Aigle a blanc (3).

### 542. BATAILLE DE BERGHEX (13 avril 1759).

Les avantages remportés vers la fin de l'année précédente à Sundershausen et à Lutzelberg inquietaient le roi de Prusse et lui faisaient craindre pour ses frontières; il résolut d'ébigner la guerre du Hamovre et de la Hesse, et de la reporter dans le milieu de l'Allemagne.

a Les l'enssiens firent en consequence des mouvements « qui furent combines avec ceux de l'armée aux ordres du a duc Ferdinand de Brunswick. Dès le commencement du e mois de mars, la Thuringe était inondée de Prussiens, n et le prince Ferdmand de Brunswick marcha droit à « l'armée française, commandée par le duc de Broglie (\*). « Ce genéral assembla aussitôt son armée et prit une po-« sition avantageuse à Berghen , près de Francfort-sur-le-« Mem, où, le 13 avril, il fut attaque par le prince Fera dinand. Le combat fut vif et opiniatre; mais cofin le a prince fut obligé de se retirer. L'armée des allies était a composée de quarante mille combattants, et celle du duc « de Broghe n'excéduit pas vingt-einq mille. La perfe des « premiers monta à près de six mille hommes, tant tues a que blassés; les Hessois souffrirent le plus; le prince e d'Issembourg (1), leur général, y fut tué. Les Français a perdirent trois à quatre mille hommes; plusieurs officiers « furent tués ou dangereusement blessés. Le baron d'Hirn. general des troupes saxonnes, qui mourut à Francfort a des suites de ses bles-ures, fut generalement regrette. a Cette action, qui combla de gloire le duc de Broglie, a facilità la réunion des armees françaises du Haut et du

<sup>(1)</sup> Campagnes de Louis A.F., par Poncelin de La Roche-Tilhac, p. 128, (2) Voir la note p. 448. (2) Wolflang Ernest, II- du nom.

a Bas-Rhin, et leur ouvrit les portes de Cassel, de Gata tengen, de Rittberg, de Menden et de Munster (1). n

543. BATAILLE DE JOHANNISBERG (30 août 1762).

Aile du Nord. A.-de-chaussée. Salle no 15.

Par M. Amédée Farne en 1837

Cette longue guerre, entreprise dans l'intérêt de l'Allemagne et dont la france ne pouvait espèrer aucun avantage, épuisait les finances du royaume. Quels qu'eussent ète les succès obtenus, les revers avaient été plus grands encore. Le commerce surtout était en souffrance; la marine, presque anéantie, se trouvait hors d'état de le protéger, et les colonies, en partie occupées par l'ennemi, étaient dans la situation la plus déplorable.

C'est alors que le duc de Choiseul (?), secrétaire d'état des affaires étrangères, conclut le traité connu sous le nom de parte de famille qui fut signé le 15 août 1761 par les rois de France, d'Espagne, des Deux-Siciles et par l'infant duc de Parme, et qui devait avoir une si grande influence sur la paix générale.

On vit donc les hostilités commencer entre l'Espagne et l'Angleterre pendant que la guerre continuait en Allemagne. « Selon les nouvelles de l'armée du Roi (3), les e ennemis s'étant approchés de Friedberg pendant la joura née du 28 du mois dernier, les marechaux d'Estrées (\*) et

e de Soubise (\*) réunis au corps commandé par le prince « de Condé ,\*), résolurent de marcher à eux le 30 , pour ne

a pas leur laisser le temps de se fortifier dans une position a si essentielle.

a Leur objet principal étoit de s'emparer de la montagne de Johannisberg ou Johansberg, près les salines de Nan-

e heim à une demi-lieue de Friedberg. Le marquis de a Lévis / l'occupoit avec l'avant-garde du prince de

« Combé. Les colonnes de l'armée étoient encore loin : les

« marechaux d'Estrées et de Soubise, voyant la nécessité a de renforcer ce poste, y portèrent le comte de Stain-

« ville (\*) avec l'avant-garde à ses ordres.

La marche des ennemis fut si rapide qu'avant l'arrivée

<sup>(1)</sup> Compagnes de Louis XV., par Poncelin de La Roche-Tilhac, p. 127. (2) Étamue-brançois de Choiseul-Stainville. (3) Gazette de France, du 6 septembre 17-41. 5 Louis-lossar Le Telller, cooute d'Estress, marquis de Louvois et de Courtenvaux. 5 Charles de Rohan, duc de Rohan-Rohan, prince de Societe. 5 Louis-lossaph de Bourbon. (5 François-tioston de Levis, depuis duc de Levis et marcellal de France. 2 Jacques-Philippe de Choiseul, depuis dut de Choiseul-Stainville et marechal de France.

« du comte de Stainville ils eurent le temps de gagner le

« sommet de la montagne. »

Cependant le prince de Soubise parvint à les en déloger, pendant que le maréchal d'Estrées faisait attaquer leur flanc gauche. La position fut emportée.

« La cavalerie des ennemis, étoit postée dans la plaine « de Nidermelle, pour y recevoir leur infanterie. Le « prince de Condé la fit charger par ses dragons. Elle

- a plia; mais, s'étant raffiée au dels d'un ravin, elle rea vint avec une grande célérité. La seconde charge que
- « fit le comte de Stainville fut vive et obstinée; elle nous
- « reussit entièrement. Les ennemis y ont beaucoup perdu. « On y a fait une grande quantité de prisonniers, dont
- a plusieurs colonels et quelques officiers superieurs. Le
- a regiment de Coullans a pris l'étendard d'un régiment a hamovrien. L'infanterie des ennemis, dispersée et mise
- e en un extreme désordre par cette charge, a regagné le
- a ravin dans lequel coule le Veter. Les ennemis nous ont
- a abandonné une grande partie de leur artillerie, et nous
- a avons quinze pièces de differents calibres. On avoit rasα semble, le 31, plus de quinze cents hommes prisonniers

a des différentes nations qui composent l'armée des alliés, » Ce fut la dernière action de cette guerre de sept ans, qui rapporta si peu de gloire à la France, et lui coûta si cher. Le 1º novembre 1762 des préliminaires de paix furent arrêtés à Fontainebleau, et le 10 février de l'année suivante un traité fut signé à Paris, qui rendit encore une fois le repos à l'Europe.

544. LIT DE JUSTICE DE LOUIS XVI (12 novembre 1774).

Par M. Auguste Cornea en . . . .

Aile du Nord. Pavillon du Roi

Louis XV était mort le 19 mai 1774. La première pensée de Louis XVI, son petit-fils et son successeur, fut de réconcilier avec la royanté l'opinion publique, aigrie par les scandales et les dispidations du dernier règne. Un des principaux griefs de cette opinion mecontente etait la suppression des parlements, sacrifies trois ans amparavant aux fantaisies de la compar le chancefier Maupeou . Louis XVI resolut de les rétablir, et, pour solenniser ce grand acta de justice, il vint à Paris presider lui-même à la restauration de la magistrature dans ses anciens priviléges.

(1) Rene-Nicolas-Charles-Augustin de Maupeou, garde des seraux de France.

Voici en quels termes la Gazette de France de lundi 14 novembre 1774 raconte cette cérémonie :

« Le 12 de ce mois, à neuf heures moins un quart du matin, le Roi, après avoir entendu la messe à la Sainte-« Chapelle, est arrivé à la grand'chambre du parlement, précédé de Monsieur (1) et de monseigneur le comte a d'Artois (1), du duc d'Orléans (3), du duc de Chartres (4), « du prince de Condé (\*), du duc de Bourbon (\*), du prince a de Conty (3) et du comte de La Marche (8), princes du « sang. Les ducs et pairs, les grands officiers de la coua ronne et les autres personnes ayant séance au lit de a justice, avoient devance le Roi, qui étoit suivi du sieur « de Miromenil (9), garde des sceaux de France, et des « magistrats du conseil, qui l'accompagnoient. Le Roi « ayant ordonné qu'on prit séance, Sa Majesté a déclaré « que son intention étoit de rétablir dans leurs fonctions « les anciens magistrats du parlement; et le garde des « sceaux, de l'ordre de Sa Majesté, avant expliqué plus a amplement les volontés du Roi . Sa Majesté a ordonné a au grand-maître des cérémonies d'aller chercher à la « chambre de Saint-Louis les anciens membres du parle-« ment, qui s'y étoient réunis en vertu d'ordres parti-« culiers. Ils ont pris à la grand'chambre les places qu'ils a sont dans l'usage d'y occuper lors des lits de justice. a après quoi en a fait la lecture des édits, les portes « ouvertes, et Sa Majesté en a ordonné l'enregistrement, »

545. COMBAT DE LA FRÉGATE FRANÇAISE LA BELLE POULE CONTRE LA FRÉGATE ANGLAISE L'ARÉTRUSE (17 juin 1778).

Par M. Juggi ut en 1837, d'après un tableau de la gaierie du munistere de la Marine.

La querelle engagée entre l'Angleterre et les colonies de l'Amérique du Nord était devenue irréconciliable par l'aveugle obstination de Georges III et de ses ministres. Le 4 juillet 1776 le congrès national, rassemblé à Philadelphie, proclama l'indépendance américaine, et l'acte qui la noti-

(4) Louis-Stanislas-Aavier de France, comte de Provence, depuis Louis xviii. A. Charles-Philippe de France, depuis Charles x. A. Louis-Philippe d'Orleans. Louis Philippe Joseph d'Orleans, depuis due d'Orleans. Wort la note p. 446. 48 Louis-Henri-Joseph de Bourbon, depuis prince de Conde. A. Louis-François de Bourbon. (8) Louis-François-Joseph de Bourbon, depuis prince de Conté. (9) Armand-Thomas Hue de Miromenil.

Arte du Nord. Pavillondu Ros. B. de-chaussée. fiait fut un manifeste de guerre lance par les treize États contre la mère patrie. Washington recut le commandement suprème de l'armée des États-Unis, pendant que Franklin allait solliciter l'appui de la France pour la cause de la nouvelle république. La prèsence de ce vieillard excita en France un enthousiasme qui entraîna le gouvernement lui-mème. L'indépendance de l'Amérique fut solennellement reconnue par Louis XVI, et un traité de paix et de commerce, signé le 2 février 1778 avec les États confédérés. C'était rompre avec l'Angleterre : la marine française, qui avait à venger les affronts de la guerre de sept ans, saisit cette espérance avec une ardeur incroyable. Cependant l'acte de déclaration de guerre resta quelques mois suspendus : on armait de part et d'autre, et l'on s'observait avant d'engager les hostilités.

a L'Angleterre venait d'équiper à la hâte une flotte « de trente vaisseaux de ligne, dont elle avait donne le « commandement à l'amiral Keppel "). Cette flotte était sor- « tie depuis quelques jours. On avait envoyé de Brest pour « l'observer trois frégates, la Belle-Poule, de vingt-six ca- nons, la Lécorne, de trente-deux, la Pallas, de dix-huit, « et le lougre le Coureur, de douze. La première était « commandee par M. de La Clocheterie, la seconde par « M. de Balisal, la troisième par M. de Rausanne, et le « lougre par M. de Razilli.

c Ces quatre vaisseaux, à la suite d'un coup de vent, se a trouverent presque tous au milieu de la flotte anglaise; a la Licorne baissa pavillon après avoir laché une seule e bordée; la Pallas se rendit, sans pouvoir se défendre, so a trouvant enveloppée de plusieurs vaisseaux emmenis; la Belle-Poule, avec le lougre, trouva moyen de se dégage ger. Poursuivie par la frégate anglaise l'Aréthuse, de a quarante-quatre canons, elle s'arrêta dès qu'elle se vit à a une demi-lieue de la flotte ennemie. Le capitaine anglais a Maeshall iui donne ordre de venir parler a l'amiral; lo a Français répond qu'il n'a d'ordre à recevoir que de son a prance; l'Anglais fait tirer un coup de canon, auquel La Checheterie répond par toute sa bordée; le combat est a engage. De son côté le lougre se bat avec vigueur con-a tre un cutter anglais de même force que lui.

a Le combat, apris avoir duré deux heures, tourne au a désavantage de l'Arcthuse, qui par des signaux appelle

<sup>(1)</sup> Auguste, vicomte de Keppel, amtrat anglais.

- a la flotte à son secours. Deux gros vaisseaux accourent à
- v force de voiles: la Belle-Poule fait retraite et rentre à
  - « Brest couverte de gloire (1), »

## 546. COMBAT NAVAL D'OUESSANT (27 juillet 1778).

Aile du Nord. Pavillonda Rot. R,-de-chaussee. Par M. Theodore Gunis en 1837.

Il fallait un prodigieux effort pour remettre la marine françoise en etat de lutter avec celle de l'Angleterre. Le gouvernement de Louis XVI deploya toute l'activité que réclamait une si haute entreprise : en peu de temps le nombre des vaisseaux à flot fut considérable, celui des bâtiments en construction plus grand encore, et les escadres françaises se trouvérent partout où il y avait à rencontrer

le pavilton britannique.

L'engagement des quatre bâtiments dont nous parlions tout à l'heure, au milieu de toute l'escadre anglaise, le 17 juin 1778, fut le signal de la guerre. Le comte d'Orvilliers (?) sortit alors de Brest à la tete d'une flotte de trente-deux vaisseaux de ligne. Il avait sous ses ordres le duc de Chartres (° et Duchaffault °, lieutenants genéraux de marine. La flotte était divisée en trois escadres : la Blanche au corps de bataille, la Blanche et la Bleue à l'avant-garde, et la Bleue à l'arrière-garde.

Le comte d'Orvilliers, généralissime, sur la Bretagne de cent dix canons, était au corps de bataille, le comte de

Guichen .5, avec lui,

Duchaffault, sur la Couronne de quatre-vingts canons, dirigeait l'avant-garde avec le capitaine de vaisseau Rochechouart. Le duc de Chartres, monté sur le Saint-Esprit de quatre-vingts canons, conduisait l'arrière-garde; le comte de Grasse é était sous ses ordres. Les armées navales de France et d'Angleterre se rencontrérent le 23 juillet.

Dès qu'elles furent en vue l'une de l'autre, elles manœuvrèrent durant qualre jours consécutifs, le comte d'Orvilliers pour conserver l'avantage du vent qu'il avait enlevé aux Anglais. l'amiral Keppel pour le recouvrer. Enlin, le 27 juillet, à neuf heures du matin, le temps paraissant favorable, la flotte française offrit le combat à

<sup>(!</sup> Histoire de Louis XVI., par Bournisseaux, t. 1, p. 207. (2) Louis Guillonel, houtenant general des artures cavales. 3 Fine la note p. 448. (3 Louis-Charles de Boras, counte Du haffaoil, depuis amiral, t. tec-Urbain fui Boueue, chef d'escadre etilepuis lieutemant general des armées navales. 4 Leançois-Joseph-Paul de Grasse, capitame de vaisseau et depuis lieutenant general des armées navales.

l'ennemi. Les Anglais savaient qu'un prince du sang royal de France commandait l'escadre bleuc, qui, avant le combat, formait l'arrière-garde de la flotte française. L'amiral Keppel mannuvrant dans l'intention de couper cette division du reste de l'armée navale, le comte d'Orvilliers fit virer de bord, et l'escadre bleue se trouva former l'avant-garde. Le Saint-Esprit fut exposé, à demi-portée de canon, au premier fou des Anglais. Voici les termes dans lesquels le ministre de la marine s'exprimait sur ce combat, en écrivant au duc de Penthièvre (1), grand amiral, beau-père du duc de Chartres : « M. d'Orvilliers à donné des preuves de a la plus grande habileté; M. le duc de Chartees, d'un coua rage froid et tranquille et d'une présence d'esprit étona nante. Sept gros vaisseaux, dont un à trois ponts, ont « successivement combattu celui de M. le duc de Char-« tres, qui a répondu avec la plus grande vigueur, quoique e privé de sa hatterie hasse; un vaisseau de notre armée a a dégage le Saint-Esprit dans le moment le plus vif, et a a essuve un feu si terrible qu'il a été absolument désempare a et obligé de se retirer. » La flotte étant entrée à Brest, le due de Chartres vintà Paris et à Versailles ; il y fut recu avec enthousiasme par le public. La bataille d'Ouessant, en effet, relevait la gloire navale de la France, tristement fletrie durant la guerre de sept ans.

547. COMBAT DE LA FRÉGATE FRANÇAISE LA CONCORDE CONTRE LA FRÉGATE ANGLAISE LA MINERVE (22 août 1778).

Par V. Theodore Dinois en 1837, d'après un tableau de la galezie du ministère de la Marine.

Ade du Nord. Pavellon du Roi. R.-de-chausses.

Le 22 août, la Concorde, frégate de vingt-six canons, commandée par M. Le Gardeur de Tilly, rencontra du côté du Cap Français la frégate anglaise la Minerve, de trente-deux canons. Le combat commença à neuf heures et demie et fut soutenu pendant deux heures, à la portee du mousquet, avec une égale fermeté de part et d'autre. A onze heures et demie, sir John Scott, capitaine de la Minerve, étant trop maltraite dans ses manouvres et sa mature pour tenter plus longtemps le sort des armes, fit signal qu'il se rendait. Sa frégate fut amarinee et conduite au Cap (\*).

(i) Louis-Jean-Marte de Bourbon (2) Annales marilimes et coloniales, par M. Bojot, f. H. p. 194.

548. COMBAT DE LA FRÉGATE FRANÇAISE LA JUNON CONTRE LA FRÉGATE ANGLAISE LE FOX (11 sept. 1778).

Aile du Nord. Pavillon du lloi. R de chanssee. Par M. Gilleter en 1837, d'après un tableau de la galerie du ministère de la Marine.

« Le vicomte de Beaumont, capitaine de vaisseau, « commandant la frégate la Junon, rencontra, le 11 sep- « tembre 1778, à quarante lieues sud-ouest de l'île d'Oues- « sant, la frégate anglaise le Fox; il l'attaqua et la com- « battit pendant trois heures et demie à portée de pistolet. « Lorsqu'elle fut entièrement démâtée et hors d'état de so « défendre davantage, le capitaine Windsor, n'ayant plus « même de pavillon, fit signe avec son chapeau qu'il ame- « nait. Il avait quarante-neuf hommes hors de combat, « et lui-même était grièvement blessé au bras; la frégate « française n'eut que quatre hommes tués et quinze bles- « sés (¹), »

549. COMBAT DU VAISSEAU FRANÇAIS LE TRITON CONTRE LE VAISSEAU ANGLAIS LE JUPITER ET LA FRÉGATE ANGLAISE LA MÉDÉE (20 octobre 1778).

Aife du Nord. Pavillon du Rol. R.-de-chaussee. Por M. Giauent en 1837, d'après un tableau de la gulerie du ministère de la Marine.

« Le Triton, commandé par M. de Ligondés, capitaine « de vaisseau, fut attaqué, à la hauteur du Cap-Finistère, « par un vaisseau et une frégate anglaise. A huit heures du « soir, après trois heures de combat, la frégate abandonna « la partie et profita de l'obscurité pour se soustraire au « feu dont elle était criblée. Le vaisseau anglais continua « le sien encore pendant une heure et parut plier trois « fois; il finit par prendre la fuite et disparut dans la « nuit (²). »

550. COMBAT DE LA FRÉGATE FRANÇAISE LA MINERVE CONTRE DEUX VAISSEAUX ANGLAIS ET DEUX FRÉGA-TES ANGLAISES (7 février 1779).

Arte du Nord. Pavillon du Roi. R.-de-chaussee. Par M. Gunrar en 1837, d'après un tableau de la galerie du ministère de la Marine.

« Le chevalier de Grimoard, commandant la frégate la

(1) Annales maritimes et coloniales, per M. Bajot, t. 11, p. 195. (2) Ibid, p. 198.

« Minerve, en sortant de la baie des Baradaires, le 7 fé-« vrier , aperçut au point du jour deux bâtiments ennemis « sous le vent à lui : ces bâtiments étaient le Ruby, de · sorvante-quatre, et la frégate le Louestone. Il ne balança « pas à envoyer toute sa bordée au vaisseau qui se trouvait a alors par son travers, et qui lui riposta par toute la « sienne, haute et basse. Le Ruby continua sa route en tia rant sur la Minerce pour virer dans ses caux. En même a temps le chevalier Grimoard eut connaissance du Brua tol, de cinquante, et de la frégate l' Molus, qui cher-« chaient à l'envelopper. Il attaqua la frégate, et après « trois quarts d'heure de combat, elle fut forcée de l'a-« bandonner. Le calme vint quelque temps après et dura a jusqu'à une heure. Lorsque la brise s'éleva du norda nord-ouest, les vaisseaux qui l'entouraient commencè- rent à le chasser; mais il força de voiles, et la nuit tomba « sans qu'ils pussent l'atteindre : il en profita pour faire « fausse route et se soustraire à leur poursuite. Le lendemain, n'apercevant plus aucun des bâtiments contre les-« quels il avait combattu la veille, il prit le parti de re-« monter jusqu'à la hauteur d'Inagne, dans l'espérance de « trouver quelques corsaires dans ce passage. En effet il e rencontra la fregate la Providence, de vingt-quatre caa nous, lui livra combat et s'en rendit maltre sans perdre a un seul homme (1). »

## 551. PRISE DE L'ILE DE LA GRENADE (4 juillet 1779).

Par Jean-François Hez en 1789. Aile du Nord. a La prise de l'île Saint-Vincent ne tarda pas à être suj. Bade chaussee. « vie d'une conquête beaucoup plus importante, celle de « la Grenade. Le comte d'Estaing 🚉 , après avoir reuni à a son armée navale l'escadre du chevalier de La Mottea Piquet 3, apparcilla du Fort-Royal de la Martinique avec w vingt-cinq vaisseaux, et parut, le 2 juillet au matio, « à la vue de la Grenade. Il mouilla le soir devant l'anse « Molenier, et mit de suite à terre treize cents hommes, « qui occupérent les hauteurs voisines. a La journée du 3 fut employée à examiner les positions

(1) Annales maritimes et coloniales, par M. Bajot, t. II., p. 198. (2) Charles-Beuri-Theodat d'Estang, depuis amital. ) Toussaint-Guillaume de La Motte Picquet et lieutenant general des armees uavales.

a de l'ennemi et à concerter le plan d'attaque. Le comte

« mortiers (1), 20

« d'Eslaing, à la tête des grenadiers, fit une marche trèsa longue pour tourner le mole de l'hópital, où les Anglais
a avaient réuni leurs richesses et leurs forces. Après cette
a reconnaissance, il commence l'attaque dans la nuit du
a 3 au 4, saute un des premiers dans les retranchements
a anglais, se porte avec rapidité au sommet du Morne, et
a s'en empare de vive force. Il y frouva quatre pièces de
a vingt-quatre, et en fit tourner une, au point du jour,
a contre le fort dans lequel s'était retiré le gouverneur.

« Ainsi menacé d'etre fondroyé à chaque instant par une
a artiflerie qui dominait le lieu de sa retraite, lord Maa cartney fut obligé, deux heures après, de se rendre à
a discrétion.

a On fit sept cents prisonniers, et l'on prit sur les ennemis
a trois drapeaux, cent deux pièces de canon et seize

# 552. COMBAT MAVAL DE L'ÎLE DE LA GRENADE (6 juil. 1779).

Aile du Nord. Pavillon du Roi. B.-de-chaussee. Par Jean-François Hun en 1789.

« Le lendemain, pendant que le comte d'Estaing était a occupé à faire désarmer les habitants et à indiquer l'ema placement des batteries, il regut l'avis de l'approche de « l'armée navale anglaise; le vent, qui soufflait de l'est et a de l'est-nord-est, ne lui permettant pas de sortir à sa a rencontre, il rappela au mouillage ceux de ses vaisseaux « que la mauvaise qualité du fond de l'anse Molenier avait a fait dérader et s'étendre jusque dans la baie pour y troua ver une meilleure tenue. En même temps il envoya quela ques frégates croiser au vent de son armée. Le 6, à la pointe du jour, il fit signal à une partie de ses vaisseaux, « qui n'avaient pas encore appareillé, de couper leurs cables a et de se former en ligne. l'amure à tribord sans avoir a égard ni à leurs postes ni à leur rang. a L'armée anglaise, qui avoit l'avantage du vent, s'aupro-« chait alors, toutes voiles dehors, dans l'ordre de bataille a suivant:

« A l'avant-garde, le vice-amiral Barrington, sur le « Prince de Galles, de soixante-quatorze canons.

a Au corps de bataille, l'amiral Byron, sur la Princesse

« Royale, de quatre-vingt-dix.

<sup>(1)</sup> Annales maritimes et coloniales, par M. Bajot, t. II, p. 204.

e El l'arrière-garde sons les ordres du contre-amiral e Ille-Parker, embarque sur le Compurent, de succeptee qual rie camus

L'armee francaise, qui courait à lurd oppose, devait

e dire ainsi f emer :

a A l'armi-garde, le comte de Brenzoun commandant, a sur le Temente de quatre-rougis caseus.

. In ormed Estains general autorise de batable sur

a le brook de , de quatre-sonats can es.

e Et a turnire-mrie M de Bruces , sur le Cener, de

e mesante-qual mer careers

e II n y est is about que quinze rassener français que o possent persoles part au mentat. Les compani ar ant les a limiter les agires unes le rept de policie, aim a par est de la sante con er de contratte en la la description de la sante con er de contratte de la sante con er de la sante de Sante (per ex description de la farmació mais a la rez du feu des facts con un los a la farmació mais a la rez du feu des facts con un los a de fair é amente fact des facts con un los de fair é amente fact de la facta de la facta

<sup>(\*</sup> dendle merthaus et erkniske, per A. Bejet, L. D., p. 16-16.

553. COMBAT DES FRÉGATES FRANÇAISES LA JUNON ET LA GENTILLE CONTRE LE VAISSEAU ANGLAIS L'ARDENT (17 août 1779),

Aile du Nord. Pavillon du Roi. M.-de-chaussec. Par M. Gilbert en 1837, d'après un tableau de la galerie du ministère de la Marine.

a La frégate la Junon, commandée par le chevalier de Marigny, découvrit le 17 août, à huit heures du matin, a sur la pointe de Good-Start, deux bâtiments, dont l'un a donnait chasse à l'autre, et le visitait après l'avoir atateint. Le chevalier de Marigny reconnut que le bâtiment visité était danois et que l'autre était un vaisseau de liagne anglais. Il en donna aussitôt le signal à l'escadre dont il faisait partie, et qui était auxordres du comte de La Touche-Tréville (†). Ce général marqua qu'ilentendait a le signal, et fit en même temps à son escadre celui de forcer de voiles.

« forcer de voiles. a La Junon avait profité du temps que le vaisseau ana glais avait employé à visiter le bâtiment danois pour a courir un bord et s'élever dans le vent, et elle était a parvenue à se mettre dans les eaux de l'ennemi. Lorsque a le chevalier de Marigny en fut à la petite portée du ca-« non, il arbora la flamme et le pavillon français, et l'ase sura d'un coup de canon. L'ennemi fit alors ouvrir les a sabords de sa première batterie du côté qu'il presentait a à la Junon, mais sans arborer le sien. Le chevalier de « Marigny ne doutant plus que ce ne fût un vaisseau ana glais, et, revenant sur tribord, envoya deux volées à ce a vaisseau qui lui présentait la hanche. Jugeant ensuite « qu'il ne pouvait être préparé au combat que d'un seul a bord, il l'abandonna du coté de babord, et dirigea son a attaque du coté de tribord. En exécutant cette manœuvre. a il lui envoya deux nouvelles bordées dans la hanche et a dans la poupe.

a En ce moment, la frégate la Gentille, commandée par a M. Mengaud de La Haye, lieutenant de vaisseau, arriva a à portée de combattre, et ît le feu le plus vif. Le vaisseau a anglais commença alors à tirer sur les deux frégates et a leur envoya deux bordées. Il ne leur fit aucun mal, et a après cette courte défense, le capitaine amena son pavil-

<sup>(1&#</sup>x27; Louis-Rene-Madeleme Levassor de La Touche Treville, depuis vice-amiral.

- e lon et nous laissa mattres du vaisseau l'Ardent de soixante-
- « quatre canons, destiné à augmenter l'armée de l'amiral

a Hardy (1). »

554. COMBAT DE LA FRÉGATE FRANÇAISE LA SURVEIL-LANTE CONTRE LA FRÉGATE ANGLAISE LE QUÉBEC (7 octobre 1779).

Par M. Gilbent en 1817. Aile du Nord.

Aile du Nord. Pavillon du Roi. R.-de-chaussee.

« La fregate la Surveillante de vingt-six canons, com-« mandée par M. du Couedic 1, lieutenant de vaisseau, croi-« sait à la hauteur de l'île d'Ouessant avec le cutter l'Expéa. dition, commande par le vicomte de Roquefeuil; on dea couvrit, le 7 octobre, à la pointe du jour, une frégate et « un cutter qui furent soupconnés ennemis. M. du Couedic « fit signal à l'Expédition de se preparer au combat, forca « de voiles et serra le vent pour s'approcher des Anglais. Des qu'il fut parvenu à demi-portée de canon, il arbora son pavillon et l'assura d'un coup de canon à boulet. Les batiments ennemis mirent en panne sans arborer leurs couleurs, et ayant reçu, dans cette position, la bordée de la fregate française, ils arriverent en deployant le pavil-Ion anglais. La Sur evillante revira aussitot pour se metr tre au meme bord que la fregate et l'attaquer, tandis que · le vicomte de Roquefeuil combattrait le cutter.

 L'action s'engagea bord a bord a dix heures et demie ; a elle fut soutenue, de part et d'autre, avec la meme vivaa cité et le même courage. A une heure après midi , la Sura reillante fut dematée de tous ses mats , et peu de minutes a après, la mâture de la frégate anglaise éprouva le même a sort. Ces deux hatiments, prives de tous leurs mats et hors n d'état de manieuvrer, continuerent à combattre avec la n même chaleur. M. du Couedie, quoique blesse trèsgrièvement, n'abandonna point le gaillard de sa fregate. Lorsqu'il vit que les deux botoments claient assez rapprowiches pour tenter l'abordage, il ordonna a son equipage o de sauter a bord. Deja le beaupré de la Surceillante était n'engage dans les debris des mats de son ennemi, lorsa qu'on vit tout le gaillard de la fregale anglaise en feu. L'incendie se communiqua rapidement au beaupré de la « Surerillante. M. du Couedie manœuvra avec assez d'ha-

A Relations des exements et combute de la guerre marifimente 1728, etc., par le contre communité etc, uc etc., p. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Du Courte de Kerzonaler, deputs espitant de transcau.

- a bilete et de precision pour s'eloigner du hâtiment en-
- a flamme, à l'aide de quelques avirons : il parvint à éteina dre le fen de son beaupré, et dès lors il ne s'occupa plus
- « qu'à sauver quelques Anglais qui s'étaient jetés à la mer.
- « Quarante-trois sculement purent gagner son bord, et à
- a quatre heures, la frégate anglaise sauta en l'air On ap-
- a prit par eux qu'elle se nommait le Québec, qu'elle portait
- a trente-deux canons et était commandée par le capitaine
- « Farmer (1. p

#### 555. COMBAT NAVAL D'UNE DIVISION FRANCAISE CONTRE THE ESCADRE ANGLAISE (18 decembre 1779).

Arle du Nord. Parallundu Ros L-de-chaussee. Par le marques de Bosser en 1737.

a Un convoi de vingt-six navires, destiné pour les iles e du Vent, et parti de Toulon sons l'escorte de la fregate a l'Aurore, que commandait M. de La Flotte, était sur le a point d'entrer au Fort-Royal, lorsqu'on apercut quatorze a vaisseaux ennemis qui fui donnaient chasse. M. de La Flotte fit serrer le vent et la côte à son convoi. Il e-perait e pouvoir le faire entrer dans le port avant que l'ennemi u fût à portée de l'intercepter; mais le vent, manquant à

a la cite, tandis que les vaisseaux anglais en avaient en-

a core au large, un d'eux, l'Elisabeth, de soixante-qua-

a torze canons, fut bientôt à portee de l'Aurore, qui fit feu a de ses canons de retraite pour protèger les bâtiments de

a la tête du convoj.

a A deux heures après midi, on vit du Fort-Royal le a combat inégal que l'Aurore était obligée de soutenir a Aussitot M. de I.a Motte-Piquet (\*), chef d'escadre, appaa reilla avec le vaisseau l'Annibal, de soivante-quatorze,

a pour aller au secours de la frégate et du convoi. Il fut a bientôt suivi de deux vaisseaux de soixante-quatre, le

a Vengeur, commandé par M. le chevalier de Retz, et a le Réflèchi, par M. Cillart de Suville. M. de La Motte-

" Piquet se presenta d'abord seul au combat contre trois a vaisseaux ennemis qui avaient coupé le convoi, et déga-

a gea la frégate l'. furore, et avec elle huit des navires mar-

a chands, qui enssent été infailliblement pris sans cette

manœuvre aussi hardie que bien exécutée.

a Lorsque les deux antres vaisseaux français eurent a joint l'Annibal, ils engagerent un combat des plus vifs

<sup>(1)</sup> Annales maritimes et coloniales, par M. Bajot, t. 11, p. 214. (2) Voir la mole p. 153.

- e contre sept vaisseaux ennemis; mais malgré tous leurs e efforts, ils ne purent empécher que ceux des vaisseaux
- e anglais qui restaient sans combattre, ne Cemparassent
- c de plusieurs latiments du convoi. La mit d'ailleurs mit c un terme au combat, et M. de La Motte-Piquet, voyant
  - e que ceux des navires du convoi qui ne s'etaient pas
  - a echoués a la côte, etaient déjà amarinés derrière l'es-
  - a cadre anglaise, se détermina à rentrer au Fort-

n Royal (1), n

556. COMBAT NAVAL EN VUE DE LA DOMINIQUE (17 SVIII 1780).

Par M. Gunkay on 1837, d'après un tableau du la galetie du muniche de la Marine.

L'Angleterre, menacée dans ses possessions des Antilles, avait envoye l'ordre à l'amiral Bod, ey (!) de quitter, avec une partie do sa flotte. Ja Mediterranée pour se rendre en Amérique. La l'rance, de son côté, avait armé à Brest quinze vaisseaux de ligne, qui partirent sous les ordres du

comte de Guichen (1),

L'amiral Myde-Parker, en station dans les Antilles, y commandait en maître, lorsque le comte de Guichen arriva à la Martinique le 23 mars 1780, et reunit aussitét sous ses ordres toutes les forces navales qui se trouvaient dans ces parages. Les escadres defachees, commandees par le chevalier de La Motte-Piquet (\*), le conte de Grasse le marquis de Vandreuil, s'étaient jointes à lui Le marquis de Boutle (\*) étut sur la flotte à la tête des troupes de debarquement. Des deux côtes on cherchant à reprendre les colonies qui avaient pu être enlevées dans la précedente campagne la comte de Guichen vouluit tenter une attaque sur l'île de Sainte-Lucie, et le 16 avril il debouchant par le canal de la Domouque pour remonter au rent de la Martinique, « lorsqu'il ent connaissance de l'armée anglaise. Alors il signala l'ordre de bataule ainsi que les manœuvres propres à lui procurer l'avantage du vent et à le rapprocher de l'enneam.

all parut d'abord que l'amical Bodney, sous le comman-

(1) Consider marritimes el coloniales, par Vi ita, et a VI, p. 217. " treorges Bridge Rodnes, depuis havan et pare d'anabeterre : Lucal rise n'in Eugente, hautenant general des attrees uns ales, es, i en la note p. 652. 3. François Joseph Paul de Gerges, et et a sessader, depuis bestemmt general des armées navales. C'hours Philippe de big and, chef desse adre, depuis heutenant general des armées navales. Erançois Claude-Amout de Bouillé, morechal de camp, depuis heutenant general des armées du rot.

Aile du Nord. Pavillon du Rot. R. de-chausses, « dement duquel la Grande-Bretagne avait mis toutes ses

« forces navales aux Antifles, ne voulait qu'observer les « Français; mais le comte de Guichen, le voyant se poster à

huit heures du soir sur son arrière-garde, fit aussitôt re-

a virer son armée vent devant, et prendre les memes amu-

« res que les vaisseaux anglais, qui tinrent alors le vent et

a mirent au hord opposé [1]. o

L'amiral Rodney, qui avait fait sa proction avec les amiraux Rowley, Walsingham et Hyde-Parker, se rendit dans la rade de Saint-Pierre, et ferma l'accès de l'île au comte de Guichen.

Les armées navales étaient en présence dans l'ordre sui-

vant:

Flotte anglaise, à l'avant-garde, sept vaisseaux de haut bord; le vice-amiral Hyde-Parker, commandant, sur la Princesse Royale, de quatre-vingt-dix canons; au corps de bataille sept vaisseaux. l'ammral Rodney, generalissime, sur le Sandwich, de quatre-ving-dix canons; à l'arrière-garde, six vaisseaux, dont quatre de soixante-quatorze, un de soixante-quatre et un de soixante.

La flotte française était rangée dans l'ordre inverse :

A l'arrière-garde, sept vaisseaux de haut bord; le comte de Grasse, commandant sur le Robuste, de soixante quatorze canons; au corps de balaille, sept vaisseaux de haut bord; le comte de Guichen, genéral en chef, sur la l'ouronne, de quatre-vingts canons; et à l'avant-garde, huit vaisseaux de haut bord; le chevalier de Sade, commandant, sur le Triomphant, de quatre-vingts canons.

 En forçant de voites depuis onze heures du matin, l'armee française avait d'autant plus étendu sa ligne, que les

a vaisseaux qui composaient l'avant-garde étaient moins

bons voiliers. La lacune qui s'était necessairement faite
 entre cette escadre et le corps de bataille devint encore

o plus grande par la dérive de l'Actionnaire, qui quoique

o forcant de voiles, tomba sous le vent de la ligne. Ce fut

e cet instant que l'amiral Rodney saisit pour tenter de con-

a français, à tenir le Sandwich par son travers et à le com-

a battre obstinement à demi-portée de fusil, et les manœu-

" ves que faisait le corps de bataille français pour execu-

« ter le signal de virer lof pour lof tout à la fois, rompirent « toutes ses mesures et le contraignirent de reprendre

« ses amures. Dans cette position, ne pouvant plus com-

o battre l'avant-garde, qui etait tombée sous le vent, parce

(1) Annales marstimes et coloniales, par M. Bajot, t. 11, p. 373.

- « qu'elle avait été fort dégréée, l'amiral anglais fit voiles a pour attaquer le corps de bataille français; mais à quatre
- a heures du soir, vovant la mâture de son vaisseau endom-
- a magee, et la ligne française se reformer, il amura sa
- a grande voile, refint le vent, et le fit serrer à toute son ar-
- a mee : cette dernière manouvre mit fin au combat. a Entre autres vaisseaux anglais, le Sandwich, qui avait
- a éte combattu successivement par les vaisseaux français le
- · Vengeur, le Bestin et le Palmier, fut si maltraite, que peu
- u s'en fallut qu'il ne coulât. Le Sphinx et l'Artésien soutin-
- e rent pendant plus d'une heure, et avec fermeté, le feu su-
- a périeur des plus gros vaisseaux de l'avant-garde anglaise,
- a parmi lesquels se trouvait la Princeise Royale, jusqu'à ce
- a que le Robuste, après avoir vire de bord, fut venu à leurs
- « secours et les cut dégages (1). »

#### 557. COMBAT NAVAL DE LA PRAYA (16 avril 1781).

Par M. Gunnur en 1837, d'après un taldeau. Aile du Nord. de la galerie du ministère de la Marine. Pavillon du Roi,

H. de chaussee.

La Hollande, qui était parvenue à rester neutre pendant les trois premières années de la guerre, avait été entratnée, en 1781, dans l'alliance française. Le gouvernement anglais mit alors une escadre sous les ordres du commodore Johnstone, pour aller attaquer la colonie du cap de Bonne-Espérance, avec mission de se rallier ensuite dans l'Inde à la Notte de l'amiral Hughes, et d'y detruire les établissements hollandais. A cette terrible menace, les Etats-Generaux avaient reclamé l'appui de la France.

« A la demande des Hollandais, le gouvernement fraue cais expedia, sous les ordres de M. de Suffren 2, une

- a petite flotte pour porter des troupes et des munitions de
- a guerre au cap de Bonne-Esperance, qui était menace

par les Anglais.

- M. de Suffren approchait de la baie de la Prava, dans · l'île de Sant-Lago, où il se proposait de faire de l'eau,
- a lorsque l'Artéven, qui marchait en avant, deconveil a
- « l'entree de la rade un bâtiment avec pavillon anglais, et
- e revira sur son commandant avec signal de voiles en-

« nemies " n

Suffren reconnut l'escadre anglaise : voyant qu'il avait èle prevenu, il prit aussitot le parti de l'attaquer, a Le

<sup>(1)</sup> Annules mur-limes et colonisies, par M. Bajot, t. 11, p. 376. (2) Pierre-Andre de Suffren Saint-Tropes, aines commandeur de l'ordre de Maite, depuis bailli du même ordie et vice-amiral. 17 Annales maritimes et culoniales , par flajot , t. Il , p. 291.

a varsseng le Heron qu'il montait aila mouiller ser la " luner de l'euwent, et fut suive par l'Acudal coma mande par M. de Tremignon l'aute, copitaine de vais-" want. L'Artimen, connuande par M. de Cardaillac, vint a en nite el manqua le monthage; mais il aborda doux o latiments de la compagnie, dont il se rendit mulo tre Le Sphing et le l'engeur, aux ardres du conse de · Forbin et du vicamte du Chilleau, ne purent tenir sur a leurs aperes et se baltirent sous voiles: leur fep eut a poine deffets et les cinq vansoaux auglais proditèrent a de leur éloignement pour diriger le leur sur le Henon et a et l'Annbal. Ce dernier en fat tellement cerase, qu'il a perdit tous ses mats et fut oblige de couper son cable a pour gogner le large. Le lléron fut bientot oblige d'en a faire autant, et fut suivi par les autres vaisseaux qu'il e avait sous ses ordres. Le commodore Johnstone fit signal à son escadre d'appareiller et de poursuivre les vaisseaux e français; mais elle était trop maltraitée pour pouvoir les at-· tgindre, et fut obligee de regagner la rade de la Prava. « Le parti courageux que prit le commandeur de Suffren a dans cette circonstance lui procura l'avantage inapprea ciable d'avriver dans l'Inde avant les Anglais, dont le o depart avait précedé le sien, et c'est à juste titre qu'un a doit lui attribuer tous l'honneur de cette journée (1).

558. combat naval en vue de louisbourg (22 juil. 1784).

l'ar te marquis de liu-sec en 1788

Aile du Nord. Pariffendu Itoi B.-de-chaussee

Les frégates l'Astrée, de vingt-six canons, commandée par le capitaine de vaisseau de La Péronse (2), et l'Hermione, sons les ordres du capitaine de vaisseau comte de La Touche Treville (1), étant en exociere le 22 pullet 1781, à six lieues dans le sud-est du cap Nord de l'ale Royale sur les cotes de la Nouvelle-Augleteire, fuient informées qu'un convoi enment, escoré par des bâtiments de guerre était dans ces parages. Le rapitaine la Peronse donne ordre de se porter de ce colé les deux fregates ement bienfot à se défendre contre cinq bahments enneuns : l'Allogence, de vingt-quatre canons, le l'ernor, de vingt-quatre ce l'harleslown, de vingt-huit, le Lanc, de vingt-quatre, et l'endour, de vingt, taudis qu'un sixième, le rhompson, de dix-huit entous gresta constanuncut au vent.

" L'Astrée s'attacha particulièrement au Charlestown ;

to Melations des éventements et combate de le guerre maritemente 1778, etc., p. etc., un re annéal hetginéen, p. 177, (†) Jean-François Calamp de La Perouse. 12 Tour la note p. 456.

a l'Hermione somhattit cette Tregate à son tour, sprès a aver tire plusieurs bordees au l'autour et au Jack. Le a combat avait commencé à six heures et donnie; une de-\* mi-licure apres, le Charlestourn, alternativement coma battu par M de La Pérouse et le comte de La Touche, a brassa à culer, et retomba par le travers de l'Astrée qui a lui ayant cassé son grand mát de hune, le força d'amea ner son pavillon. Le Jack se trouvait alors par le travers a du commandant de l'Ucrmone, qui l'ecrasa de son seu « et le força à se rendre. Le combat était même engage de « mamère que les trois autres hatiments ennemis eussent « clé obligés d'en faire autant , si la nuit ne fut pas tombée a si vite M de La Pérouse, voyant que tout annonçait s qu'elle serait très-obscure, ne voulut pas poursuivre " L'Allegrance et le Vernon qui forement de voiles et prea paient la fuite. Les deux commandants français virèrent a de bord pour amarmer le Charlestown et le Jack qui resa taient de l'armère ; le dernier de ces bâtiments le fut en a effet; mais le premier qui avait laisse tomber sa misaine. e au lieu d'arriver pour se laisser amariner, échappa à la a faveur de la nuit aux recherches du comte de La Touche a qui avait vire sur lui.

« Nos deux frégales se rejoignirent à neuf heures et demie L'Astrée mit en panne, dans l'espoir que le Charles-« tour prembrait ce parti pour se lanser depasser; mais elle n'en cut point conoaissance à la pointe du jour, et « les vents d'ouest ayant porte les frégales du Roi à quaa torre lieues sous le vent de la hage des Espagnols, elles

a firent voiles pour Boston ('). »

#### 559, SIECT P'TORK - TOWN.

GONDAY MANAL DENANT LA CHESARRAK (5 septem. 1781).

Par M. Theodore Grain en ....

Ade du Nord. Pavillandu Boil

Depuis trois aus que la France s'était engagée dans la lu-de-chausses guerre de l'U-dependance américaine, rien de décisif encore ne s'était passé sur terre pe sur mer. Le general Rocharabe in 12, de harque à New-Port dans l'était de Rhode Island juillet (785) à la tête de six mille Français, attendait, avant d'agu, les renforts que devait lui amener le comte de Guichen 13. Washimston 13, retranché dans son

(1) Metations des creatments et combate de la querre maritime de 1725, etc., par le contre-ameral keremelen , p. 190. 2 Jean-Reptiste-Bonatien de tameur , comte de Bochambeau , depuis marce hal de trance. 3 foir la nule p. 190. 4 foi rei Washington , reneral en chef des troupes américaines , depuis pursident de la republique des plats l'uns

camp de West-Point, épiait l'occasion de se joindre au général français mais sir Henri Clinton (1) de son quartier général de New-York l'observait, prêt à suivre tous ses mouvements. Pendant ce temps la guerre se faisait avec acharnement dans les provinces du Sud. Lord Cornwallis (2), qui y commandait les troupes anglaises, avait d'abord marché de succès en succès; mais hientot les Américains lui opposèrent Greene, un de leurs capitaines les plus habites et les plus résolus. Les journées de Cowpens, de Guildford-House, de Eutaw-Springs, firent reculer de proche en proche l'armée anglaise, qui, dépossèdee presque entièrement de la Géorgie et des deux Carolines, concentra toutes ses forces dans la Virginie. C'est là que

devaient se porter enfin des coups décisifs.

Sir Henri Clinton avait donné l'ordre à lord Cornwallis, en attendant qu'il lui envoyât des secours, de fortifier un des ports de la Virginie, qui put lui servir de place d'armes dans le Sud, et celui-ci avait choisi York-Town, ville située à la pointe de la péninsule formée par les rivières d'York et de James, M. de La Fayette (3), à la tête d'un corps de Français et de milices américaines, arriva le premier devant cette place; le comte de Rochambeau et Washington ne tardérent pas à Ly rejoindre. Mais, avant de se mettre en marche, Rochambeau avait eu soin de réclamer l'assistance de la flotte française des Antilles : il fit connaître sa position au comte de Grasse (3), en lui demandant de conduire en Amérique toutes les troupes dont il pourrait disposer. L'amiral francais s'empressa de deférer à la demande qui lui était adressée. Il sut cacher sa marche à la flotte anglaise, et il parut le 28 août devant le cap Henri, en dehors de la baie de Chesapeak, le môme jour que le contre-amiral Samuel Hood arrivait des lles du Vent avec quatorze vaisseaux de ligne. Deux jours après il jeta l'ancre devant Linn-Haven; ayant pris position à l'entrée des rivières James et d'York pour en former le blocus, il donna connaissance de son arrivée aux généraux des armées combinées, et fit débarquerà James-Town trois mille cinq cents hommes de troupes qu'il avait embarqués au cap. Ces troupes rejoignirent bientôt de l'autre côté de la rivière un corps d'Américains qui interceptait les communications de l'armée anglaise entre la Virginie et la Caroline du Nord.

<sup>(</sup>P Sir Henri Clinton, commandant en chef de l'armée anglaise. Charles, marquis de Cornwollis, depuis gouverneuezemeral du Benrale. Scribert Mottier, marquis de La Fayette, depuis lieutenant general et general en chef. S. Jour la sole p. 459.

« Pendant que le comte de Grasse attendait à son mouil-« lage les nouvelles de la marche du généralissime améri- cain et le retour de ses embarcations, sa fregate de decouverte lui signala vingt-sept voiles dans l'est, dirigeant leur route sur la baie : les vents soufflaient alors du nord-« est. A l'instant l'amiral rappela ses bâtiments à rames , « qui faisaient aiguade, et ordonna de se préparer au com-« bat, en se tenant prét à appareiller. A midi, la marée lui a permettant de mettre sous voiles, il fit signal de cou-« per les cables et de former en appareillant, une ligne de vitesse. Ces ordres furent exécutés avec tant de célérité. « que nonobstant l'absence de quinze cents hommes et a quatre-vingt-dix officiers employés au débarquement des a troupes dans la rivière James, l'armée navale française a fut sous voiles en moins de trois quarts d'heure et sa « ligne formée dans l'ordre suivant :

« Avant-garde, de Bongainville (1), commandant, sur

a l'Au unte, de quatre-vingts canons.

« An corps de bataille, le comte de Grasse, sur la Ville

« de Paris, de cent quatre canons.

a L'arrière-garde, sous les ordres du chevalier de Monteil. « embarque sur le Languedoc, de quatre-vingts canons.

o L'armée anglaise avait l'avantage du vent; elle mar-

a chait dans l'ordre de bataille inverse :

a Le contre-amiral Drake, sur la Princesse, de soivante-

« dix canons , marchait à l'acrière-garde.

« L'amiral Graves était au corps de hataille, sur le

a London, de quatre-vingt-dix-huit canons.

a L'avant-garde était commandée par le vice-amiral Samuel Bood, ', sur le Barfleur, de quatre-vingt-dix canons.

a L'action s'engagea par un feu tres-vif et dans l'ordre a inverse entre les avant-gardes des deux armees, et à la

a portee de la mousqueterie entre leurs vaisseaux de tête.

a Quelques vaisseaux des deux corps de bataille prirent · aussi part à ce combat, mais à une grande distance; l'ar-

« rière-parde anglaise, en tenant constamment le vent,

« évita l'attaque de celle des Français, qui faisait tous ses cefforts pour l'approcher, ainsi que le corps de bataille

a anglais. Le combat dura jusqu'à six heures et demie du a soir, et ce fut en vain que les Français cherchérent, pen-

« dant quatre jours, à le rengager. Les vents variables et

20.

<sup>1)</sup> Louis-Antoine de Bougainville, comte de Bougainville, depuis viceamiral. (\* Samuel, lord vicomte Hood, baron de Catherington, depuis amiral.

a les temps orageux, qui ne cossèrent de les contrarier, fi-

« nirent par leur faire perdre de vue l'armee anglaise :

« alors, dans la crainte qu'à la faveur de quelque variation « de vent elle no le devaneat dans la baie de Chesapeak, l'a-

a miral français revint y mouiller. En y rentrant, ils empara

a des fregales anglaises / Iris et le Richmond, qui avaient

« etc envoyées par l'amiral Grayes pour couper les bouges

« des vaissenux français au monillage de Linn-Haven, »

Les vaisseaux anglais le Shrewshury, le Montagu, l'Ajax, l'Intrépude et le Terrible furent considérablement endommagés dans leurs corps et dans leurs matures, et le 11 septembre, l'amiral Graves fut oloige de faire mettre le feu à ce dernier vaisseau, parce qu'il ne pouvant plus résister à la lame (1).

## 660. siege d'york-town (6 octobre 1781.)

INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

i'ar M. Simeon Fort en 1841.

Partie centrale Rode-chapsace. Salle n. 25.

a Cependant l'armée française si longtemps bloquee à Bhode-Island en sort le 1<sup>er</sup>septembre, Clinton(2), persua-« de qu'elle marche sur New-York, pour en faire le siège « conjointement avec Washington (1), se renferme dans la \* place, ou il se fortific. Le comte de Rochambenu (1), par e une marche habile, quitte la route ne New-York et se a porte vers Philadelphie, où il arrive le 2 octobre. Cette a armee complait au nombre de ses principaux officiers " MM. de Vioménil . de Custine et , de Laurun () de o Dillon, , de Chastellux , Berthier , Dumas 11), de Damas (2), de Lameth , et de Rochambenu (1), fils

« du genéral. On y voyait plusieurs etrangers et entre

(4) Annales maritimes et caloniales, p.a. M. Bajot, L. H. p. 401-403.
(2) Farr la nule p. tat. A. Lar la side p. La. A. Meson p. 163.
(3) Chartes Joseph hyacuther in Laux, departs transcelled or France et morques de V. (a. J. "A. na. P. expe de tristice, conte not usline alegans green rate proched de l'arrece de libra, et d'a Soc. L. Levanni-Leonis de temparat, il abord due de Carrara, cosal e due de litra, d'apare le affecte. hand general et sanctal en clari de larina a illion, la toma de l'alement de l'allon, de puis general en clari de la mara a illion, la toma de l'allon, de puis general en chef de l'accordin Sand. La largues-Proncois de Chastellar, a marques de Chastellar, a la casal de samp (de Loin Mexandre Borther, depuis prime de Ne los adel et de samp gram, marechai de l'accordin de l'allon al mara, depuis omte et heutetrant general. A Charlesde Lamae, combinde Danae, depins la interant general. Charles Male-Francies de Londin, combine la latach, autremprechal general des logis, depins bentenant general relationere de La mell, ach des mip du comte de l'och imbeau, depais beron et heutevant general, et l'heodore de Lameth, depuis matechal de camp (5) Donatien Mare - Juseph de Vimeur, depuis comte de Rochambeau et general de division

« autres le comte des Deux-Ponts (1). L'armée défila a devant le président du congrès, auquel elle rendit de

a grands honneurs militaires.

Apres s'être concertée avec le comte de Grasse (\*), dont
 la flotte interceptait le passage de la baie de Chesapeak et

« de l'embouchure du James, elle s'unit à l'armée de Wa-« shington ; les Américains et les Français marchèrent de

a suite a Williamshourg, où ils arrivèrent le Foctobre; ils y

a trouvèrent MM. de Chastellux (\*), de La Fayette (\*) et de Saint-Simon (\*), et toutes les forces des armées combinées

se rassemblerent sur ce point. Elles formaient un corps

a effectal de dix-sept mille hommes.

« York-Town fut investi lo 6; la tranchée fut ouverte « le 8 (°). »

## 561. SIÉGE D'YORK-TOWN (12 octobre 1781).

ATTAQUE DES REDOUTES.

Gousche par Van Blankenskers en 1785. Partie centrale irr clage.

a Denx redoutes, rapporte Bourniseaux (\*), furent em- Salle due de la portees d'assant le 12 : l'une fut prise par les Américains, Vausselle d'occurrent de la conduits par les généraux Lincoln, Lawrence et Hamil-

a ton; l'autre fut conquise par le régiment d'Auvergne, com-

 mandé par le marquis de Saint-Simon (1). MM. de Vioménil (7), de Dillon (7), de Rochambeau (10) et de Lameth (11). »

## 562. SIÈGE D'YORK-TOWY (19 octobre 1781).

LE GINERAL ROCHAMBRAU ET WASHINGTON DONNENT LES DERNIERS ORDRES POUR L'ATTAQUE.

Par M. Auguste Coupen en 1836.

La place de York-Town, défendue par une armée, opposait une vive resistance. Cornwullis (\*\*) tenta plusieurs fois
des sorties qui furent toutes reponsées. Les genéraux de
l'armée combinée, informes que sir Henri Clinton (\*\*), à la
tête de ses troupes, avait quitté New-York, pressaient de
plus en plus les attaques. Lord Cornwalts résistant toujours,
mais « sa position déjà très-critique, devint insontenable.
« Les assiègeants avant élevé, dans la mut du 11 au 12 oc« totre, une seconde parallèle à cent emquante toises du
« corps de la place, ne l'eurent pas plutôt perfectionnée,

(1) Guillaume de Forkach. (2 Voir la note p. 459. 2 Idem p. 468. 1 Idem p. 166 40 Chande Anne de Same-Simon, marcebal de camp. (6 Hutoire de Louis XII, par Bourniseaux, p. 450. 2 Idem, p. 451. (2 Foir la note p. 466. 2 Voir la note p. 466. 49, l'oir la note p. 466. 4) Voir la note p. 466.

Aile du Mid 14 étape. Galerie des Datailles. No 137.

« qu'ils résolurent d'attaquer les deux redoutes détachées n de la gauche des assièges. Le marquis de La Favette (1), à « la tête des Américains, et le baron de Vioménil (°) avec a le régiment de Gatinais et quatre cents grenadiers frana cais aux ordres du comte Guillaume de Forbach des Deux-Ponts et de M. de l'Estrades, les emportèrent a l'opée à la main, tuérent ou blessèrent la plus grande « partie des troupes qui les défendaient, et firent cent a soivante-huit prisonniers. Dans la même nuit, les assiéu geants enfermèrent ces deux redoutes dans la seconde a parallèle, à laquelle ils les firent servir de point d'appui. a Ils travaillèrent avec tant d'ardeur que des le lendea main, à la pointe du jour, ils les avaient déjà remises a en état de défense. Resserrés de plus en plus et menacès « d'être canonnés avec des batteries à ricochet, qu'ils a vovaient établies contre la ville d'York, les assiègés. a au nombre de six cents hommes, firent une sortie. a la muit du 15 au 16, et enclouérent doux pièces de a canon dans la seconde parallèle; mais elles furent rea mises en état de servir six heures après. Le feu de l'ara tillerie des assiègeants était si vif, qu'il n'était pas a possible aux défenseurs d'York-Town de monter un seut « canon sur tout le front attaqué. Hors d'état d'opposer dé-« sormais une plus longue resistance, lord Cornwallis dea manda, le 17 octobre, une suspension d'armes pendant a un jour. Deux heures seulement lui furent accordees; « alors il se decida à parlementer (1). »

563. SIEGE D'YORK-TOWN (19 octobre 1781).

SORTIE DE LA GARNISON ANGLAISE.

Gounche par Van Blanennengel en 1784.

Partie contrale 10 claze. Salle dun de la Varsselle d'or. No 127.

« Le jour suivant fut employé à discuter les articles de « le capitulation , qui fut redigée par le colonel américain » Lawrence, dont le père était captif en Angleterre , et par « le vicomte de Noailles (b , conjointement avec deux offi- « ciers supérieurs de l'armée anglaise. Les troupes de « terre se rendaient prisonnières de guerre aux Etats-Unis, « et celles de mer à l'armée navale française. Cette capitu- « lation, qui fut signée le 19 octobre 1781, portait encore « que les troupes ennemies défileraient l arme au bras , les drapeaux dans leurs étuis, les tambours battant une « marche auglaise ou allemande , et qu'elles viendraient

(1- Voor la vote p. 461. (2) Idem p. 406. 3) Histoire de l'independance américaine, par Leboucher. 3 Louis-Marie de Nuvilles, depuis general de lieugado.

« déposer les armes sur les glacis non loin d'York-Town,

« en présence des armées alliées.....

- « Le nombre des prisonniers monta à six mille cinq cent quatre-vingt-onze, y compris deux mille quatre-vingt-
- neuf malades et environ huit cents matelots. On trouva
- dans ces deux postes cent soixante canons de tout calibre,
   dont la moitie etait en fonte, huit mortiers, vingt-deux
- a drapeaux et quarante bâtiments de transport, dont vingt

a avaient été coulés bas (1). »

56%. Prise des iles saint-christophe et névis (3 fév. 1782).

Par le marq us de Rosses en 1789.

Aile du Nord Pavillon du Re R. de-chausse

Après la prise d'York-Town, le comte de Grasso (2) était R. de-chausse retourne dans les Autilles. Ayant pris à son bord le marquis de Bouillé (2), avec six mille hommes de troupes de débarquement, il sortit de la Martinique le 17 décembre 1781 dans le dessein d'attaquer la Barbade. Le mauvais temps qu'il essuya dans le canal de Sainte-Lucie ne lui permit pas d'entreprendre cette expédition; il sedirigea alors sur l'île Saint-Christophe. Ayant rencontré l'armée navale de l'amiral Hood (2) il lui livra combat et poursuivit sa route

- vers les 1les Saint-Christophe et Névis. Le 3 février, les
   armées de terre et de mer, aux ordres de M. le marquis
- de Bouillé et de M. le comte de Grasse, s'emparèrent de ces
- « deux îles après trente-trois jours de siège (8). »

565, COMBAT NAVAL EN VUE DE NÉGAPATNAM (6 juil. 1782).

Par M. Théodore Draois en 1836, d'après un tableau de la galerie du ministère de la Marine.

Alle du Nord Pavillon du Rol R.-de-chausséi

Après l'affaire de la Praya, Suffren (\*) fit une telle ditigence, que non seulement il dépassa le commodore Johnstone, mais qu'il précèda de plusieurs mois dans l'Inde l'amiral Bickerton qui était parti d'Europe en même temps que lui. Il se rallia à l'escadre française du lieutenant général d'Orves, qui stationnait dans ces parages, et qui, étant mort le 3 février 1782, lui laissa bientôt le commandement de toutes les forces navales de la France dans ces mers.

Les Hollandais avaient déjà perdu la plus grande partie

<sup>(1)</sup> Annales maritimes et coloniales, par M. Bajot, t. II, p. 578. (2) Voir la note p. 459. (3) Voir la note p. 459. (4) Idem p. 485. (5) Annales maritimes et coloniales, par M. Bajot, t. II, p. 578. (6) Voir la note p. 461.

de leurs possessions; les Anglais leur avaient enlevé Sumatra, une partie de l'île de Ceylan, de Negapatnam et de Trinquemale sur la côte de Coromandel. L'amiral Hughes, à la tête d'une escadre composée de onze vaisseaux de ligne, de plusiems frégates et quelques autres bâtiments, dominait dans les mers de l'Inde. L'arrivée du bailli de Suffien changea la face des choses; il comptait sous ses ordres un même nombre de vaisseaux, plusieurs frégates et d'autres bâtiments de transport sur lesquels il y avait trois mille hommes destines à renforcer l'armée d'Hyder-Aly, ou Haider-Aly, nabab du Benguelour, etc., etc.

Déjà l'escadre française s'était emparée le 22 janvier, près de la côte de Coromandel, du vaisseau anglais l'Annibul, de cinquante canons. Elle s'etait ensuite mesurée avec la flotte augl use, dans la rencontre du 7 fevrier et du 8 avril, mais ce fut le éjuitlet, en vue de Négapatnam, qu'elles engagéremt un véritable combat. Le bailh de Suffren commandait sur le Heros, de soixante quatorze canons; l'anneal anglais montait le Superbe, egalement de soixante-

quatorze.

« Le combat s'engagea à dix heures trois quarts, entre a les deux avant-gardes, au mome bord, à un quart de a portee de canon, et aux armère-gardes, à une plus « grande portee, parce que celle des Anglais, qui était au « vent, ne cossa pas de se tenir à cette distance. Il dura en« viron deux heures, avec la plus grande vigueur. Alors « quelques vaisseaux français étant entierment dègrées, « et le Brillant avant perdu son grand mat, le Héros, qui « avait dejà fait de la voite pour le secourir, fit le signal « d'arriver à l'Annibal qui combattait de très-près et au « vent de la ligne française. »

Une forte brise éloigna les deux armées encore en bataille, et y mit quelque désordre, à La ligne anglaise était à rompue et plusieurs de ses vaisseaux étaient péle-mèle à différents boxès. Son chief de file avait quitté le combat à et servait la terre en arborant le pavillon de detresse à La Monarch, entièrement désompare, ne pouvait plus à gouverner; et le Worces er, après avoir reeu, sans à riposer, plusieurs hordées de la mital français, au à vent diaquel il avait passe de tres-piès et a hord opposé, à continuait à coorir au large sans se rallier. Dauscette position, les deux escadres, plus necupées de leur ralliete ment que de la continuation du combat, s'éloignérent à respactivement à deux heures et denie, et allèrent jeter a l'appre, les Anglais entre Negapatham et Naour, les Fran-« cais à Karikal (1). »

L'amiral Hughes débarqua six cents blessés, le bailli de Suffren n'en comptait que deux cent cinquante.

566. COMBAT BU VAISSEAU FRANÇAIS LE SCIPION CONTRE LES VAISSEAUX ANGLAIS LE LONDON ET LE TOWBAY (16 octobre 1782).

Par M. Gilbert en 1837, d'après un tableau de la galerie du ministère de la Marine.

Atle da Nord Pavillon du Re R.-de-chaussé

Le 16 octobre 1782, M. de Grimoard, capitaine de vaissean, commandant le Scipion de soivante-quator le canons, revenait d'escorter avec la fregate la Sibylle un convoi sorti du cap Français, lorsqu'il fut rencontré à la hauteur de In buie de Samana par les vaisseaux anglais le London de quatre-vingt-dix-huit canons, et le Torbay de soixantequatorze. Il aborda le premier, l'enfils de long en long et le mit entièrement hors de combat.

567. COMBAT DES PRÉGATES FRANCAISES LA NTYIPHE ET L'AMPHITRITE CONTRE LE VAISBEAU ANGLAIS L'ARGO 111 fevrier 1783\.

Par M. Gunnar en 1837, d'apres on tableau Aile du Nord de la galerie de minist re de la Marine. Payillon de Ro

Pavillon di Re H.-dr-chause

« Les frégates françaises la Nymphr, de quarante caa nons, et l'Amphitrite, de pareille lorce, s'emparent, à a la hauteur de Tortola, du vaisseau l'Argo, de cinquante-

a deux canons. Ce vaisseau fut repris le même jour par a deux vaisseaux ennemis, de soixante-quatoras conons a chaeun; mais les deux fregates françaises, commandives

· par M. le vicomte de Mortemort, incapitaine de vaissenu. a et de Saint-Ours, lieutenant, parvinrent à leur échap-per. Elles curent quatre hommes tués et vingt-trois

hlesses ( ).

508, COURAT NAVAL EN TUE DE GORDELOUR ( 20 juin

Pag M. Jeuri i en 1830, d'après un tableau de la galerte du munistere de la Marme.

Tandis que les armées d'Hyder-Aly et de Tippoo-Saéb, sultan de Alysore, appuvees par les troupes européennes,

Annales maritimes et colonialis, par M. Rajot, t. U., p. 505, 2. Vernemen-Henri Pizzar de Roche-Konart. (\* Relations des évêncments et combats de la guerre muritime de 1775, etc., par le contre-guaral herguelen . p. 336.

Alle du Trots Parition du Be R.-de-chaussé reprenaient sur les Anglais les possessions dont ils s'étaient emparés, le bailli de Suffren 1) continuait à promener victorieusement le pavillon français dans les mers de l'Inde. Le 31 août il se rendit maître de Trinquemalé, et le 3 sentembre, en vue de cette ville, il soutint un nouveau combat contre la flotte anglaise. Grace à sa puissante protection, toute la côte de Coromandel était rangée sous les lois de la France.

Cependant, depuis près d'un an, sa flotte qui avait beaucoup souffert, ne recevait aucun renfort, et ce fut dans cet état que , devant Gondelour, il fut contraint d'accepter une nouvelle bataille, que l'amiral anglais vint lui présenter avec des forces supérieures. Le bailli de Suffren avait sous ses ordres quinze vaisseaux, dont cinq de suixante-quinze canons, huit de soixante-quatre et deux de cinquante. L'escadre anglaise comptait dix-huit vaisseaux, dont un de quatre-vingts canons, sept de soixante-quatorze, sept de soixante-quatre et un de cinquante.

« Conformement à l'ordre qu'il en avait recu, le bailli « de Suffren avait transporté son pavillon sur une frégate. « et parcourait sa ligne, en se tenant par le travers de son a avant-garde. Lorsqu'elle ne fut plus qu'à demi-portée « du canon, il arbora le signal de commencer le combat. Tous ses vaisseaux tinrent le vent pour l'exécuter, et « l'action s'engagea à quatre heures vingt minutes du « soir, entre les deux escadres, au même bord, et par « une canonnade très-vive de part et d'autre. Elle dura a environ deux heures et demie; alors la nuit separa les « combattants (3), w

Cependant l'escadre française qui avait l'avantage du vent. forca les Anglais de se retirer devant elle avec plusieurs de leurs vaisseaux démâtés. Cette action fut la dernière de

la guerre.

569. PUBLICATION DU TRAITÉ DE PAIX DE VERSAILLES ENTRE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE (25 nov. 1783).

Aile du Nord. B. de-chaussee. Salle no 15.

Par M. VAN YSENDYCK en 1837.

Le docteur Franklin avait été accrédité, comme ministre plépipotentiaire des États-Unis d'Amérique, près de la cour de France, et M. Adams avait eté reconnu en la même qualité près des Provinces-Unies. Ces deux ministres, par l'intermédiaire de la France et de la Hollande,

<sup>1)</sup> Voir la note p. 161. (2) Annales maritimer, t. 11, p. 616.

pressaient la reconnaissance de l'independance américaine. De son côte le parlement anglais demandait la paix, et l'administration belliqueuse du marquis de Rockingham avait été remplacee par celle de lord Shelbucne, qui pour finir cette longue querelle, réclama l'intervention du cabinet de Versailles. Le 30 novembre 1782 les préliminaires de la paix furent arrêtés à Paris, et, par un traité conclu quelque temps après entre sir Richard Howard et le docteur Franklin, l'independance des États-l nis fut reconnue par l'Angleterre.

Des traités définitifs entre les cours de France, d'Espagne, d'Augleterre et de Hollande, furent ensuite signés les 3 et 22 septembre 1783, et la paix fut publiée dans Paris le 25 novembre 1783, avec tout le cérémonial usite en pareille circonstance. Le prévôt des marchands et les échevins, le lieutenant général de police, les lieutenants procureurs du Châtelet et les autres officiers y assistèrent. Ils parcoururent la ville précédés des archers du guet, des huissiers à cheval et à pied, accompagnés du Roi d'armes, des six hérauts et du corps de musique de la ville.

Le cortège, suivant l'usage, partit de l'Hôtel-de-Ville à midi, s'arreta sur toutes les places publiques, devant le Palais-Royal, aux Tuileries, sur la place Vendôme, tra-

versa les boulevarts et rentra à cinq lieures.

Il y cut ensuite des feux de joie et de grandes illuminations dans les rues et à la façade de tous les établissements publics.

570. LOUIS AVI DONNE DES INSTRUCTIONS A.M. DE LA PÉ-ROI SE POUR SON VOYAGE AUTOUR DU MONDE (juill. 1785).

Par Nicolas-André Monsiau en 1817.

Aile du Nord. R.-de-chaussét Salle n. 15. 2

- a Louis XVI avait concu, en 1785, l'idée d'une grande entreprise dans l'intérêt de l'humanité, de la naviga-
- « tion et du commerce. Le capitaine Cook, envoyé par le « Roi d'Angleterre (1) dans la mer du Sud-pour y découvrir
- un passage d'Asie en Europe par le nord, avant fait trois voyages: le premier en 1769, le second en 1772, et le
- « dernier en 1775. Il fut tué, lors de son dernier voyage,
- « dans l'île d'Owyhee par des sauvages qu'il avait comblés
- de bienfaits, laissent après lui un nom immortel et à sa
   patrie l'avantage de plusieurs importantes découvertes.
  - « Ce fut pour complèter ce que ce grand homme avait

(I) Georges III.

- « laissé imparfait que Louis résolut d'envoyer deux fréga-
- a des sur les traces du capitaine anglais pour rechercher
- whe passage qu'il n'avait pas trouve, faire des decouvertes
- a dans le continent austral et dans la mer du Sud, explo-
- a rer des cotes peu connues, observer des volcans, re-
- a chercher des mineraux inconnus à l'Europe, des plantes

  - a nouvelles, etudier de nouveaux peuples et chercher au
  - e commerce de nouveaux débouches.
- a Danscette intention, il tit préparer les frégates la Bous
  - a sole et l'Astrolabe, et nomma pour chef de l'experission
  - Jean-Francois Galanp de La Pérouse, capitaine de
  - a vaisseau (1, n

Avant le départ de l'expédition, le Roi recut dans son cabinet à Versailles. La Pérouse, en présence du moréchal de Castries 11), ministre de la marine, et lui douna lui-meme ses dernières instructions.

La Boussole et l'Astrolabe partiront de Brest le 1er août 1785. La Pérouse ne donna de ses nouvelles que le 25 fuillet de l'année suivante.

#### 571. VOYAGE DE LOUIS XVI A CHERBOURG (juin 1786).

Par M. Cogrin en 1814.

Aile du Nord. R.-de chaussee. Salle n · 15

Depuis longtemps le ministère de la marine avait reconna la nécessite d'onvrir aux vaisseaux fraucais un refuge entre Brest et Dunkergue. La rade de Cherbourg fut choisie comme celle qui ponvait le mieux offrir cet avantage et en 1781 Louis XVI alla lui-même encourager les premiers travaux de sa présence.

Ces travaux marchérent avec rapidité, « On devait lancer

- « en mer , le 24 juin , un cône enorme ; le Roi voulut jouir
- a de ce speciacle. Il partit de Rambonillet, le 21 juin. at avec le prince de Poix . , les dues d'Albreourt 4, de Vil-
- a laquer ' et de Coigny ( ; il arriva a Cheahourg le 22,
- a et le come fut lance aux cris de nive le Roi 11 ! w

Le maréchal de Castries, ministre de la maring, avait procede Louis XVI à Cherhourg. Le lendemant de son

(9) Herbowe de Limas XVI., par Bourniseaux, t. R., p. 223. 2 Charles-Eugene Gabriel de La Grox, marques de Castries. A Louis-Phil ppe-Marg Antoine de Noailles, capitaine des gardes du corps du con, depuis Marie Allorie de Vallies, espetant des genes di capp de la debiente de Mentennot general des Démensos du tor de l'ours Alexandres debie de Vileguier, premer gen-tificame de la chambre du rocche destant general les armées du roi. de Marie François Alexat de François de Louis XII, par flourous caux, C. II, arrivec, le Boi se rendit au port à l'heure de la marée montante, all stait, rapporte l'auteur d'un sovage publié s pur Laconrière (4), vetu d'un habit ecarlate, avant la a irodenie des lieutenants generaux. Il s'emburqua à trois a finaces et demie du maten; en sing beures et demie de a convenue, le cone parviet au point donné pour son 🐷 rohounge. M. de Cessart 🤚, créateur de cette gloriense a entrepoise, demanda les ordres du Roi pour l'immera stop, qui sut exécutée en vingt-bait minutes, »

Le Roi his tempiqua toute sa satisfaction; il percourut consite in raile, debarqua à l'île Belee pour y prendre comuniciance des fortifications ; de là se rendit à la fosse du Gallet, et il centra enfin après awoir tenu la mer plus de

quinze heure conségutives.

Le retour du Roi fut signale par une triple salve des forts et de l'escadre, et à son débarquement il fut porté dans son ranot par les marins et le pouple, au milieu des acclamations universelles.

572. LOUIS KUT ABANDONNE LES DROITS DE DOMAINE SUR LES LAIS DE MER AUX RIVERMANS DE LA GUYENNE (1786).

Par M. BEGYHON en 1817.

Aile du Nord. Rade chausset Salle no 15.

Les eaux de la mer s'étant retirées sur l'un des points de la côte de Guyenne, avajent laisse à découvert une portion de terrain qui, selon le principe du droit alors existant, était devolue à la couronne. Cependant les riverains prétendaient, en vertu de quelques exceptions, avoir un droit particulier sur la propriété de ces ferres. La cause avant ete portée au conseil du Roi. Louis XVI décida contre lui-meme en faveur des habitants de la cote.

Le perlement de Bordeaux vint en corps pour adresser des remerciments an Roi, au nom de tous les habitants.

573. ASSEMBLÉE DES NOTABLES (22 février 1787).

Pur M. Jean Atava en .... Partie centrale

Generaux.

Louis XVI, pour remédier aux emineras financiers du Salle des États rossume, qui saggrassiont claque jour consuque à Versailles une assemblee de notables, suivant l'exemple qui lui en avait eté donne par plusieurs de ses predecesseurs.

Voier en quels termes la Gazette de France raconte l'ou-

verture de cette assemblée :

13 Layage de Leurs A VI en Narmandie, p. 53 et m. 5) Louis-Alexandre de l'essant, chevaliet de l'ardre-le 5 uni-Michel, aspecte a seneral des punts et chaussees, dépuis commendant de la Legion d'honirage.

« Sa Majesté sortit de chez elle pour se rendre à l'As-« semblée, étant accompagnée, dans sa voiture, de « Monsieur 11, de Monseigneur comte d'Artois 2), du « duc d'Orléans (\*) , du prince de Condé (\*) et du duc de « Bourbon (\*). Le prince de Conti (\*) et le duc de Pen-\* thievre (1), ne pouvant se placer dans la voiture du Roi, a s'y rendirent dans les leurs. Le Roi, qui étoit dans son « grand carrosse de cérémonie , fut accompagné d'un détachement de quarante-huit de ses gardes du corps et de a leurs officiers, précéde d'un détachement de vingt-cinq « chevau-lègers de la garde ordinaire de Sa Majeste coma mandès par le duc d'Agénois A, capitaine-lieutenant de « cette compagnie, en survivance, et suivi d'un pareil déa tachement des gendurmes de la garde, les officiers de « chacun de ces corps occupant les places qui leur sont a marquées. La fauconnerie, commandée par le chevalier « de Forget, commandant-géneral des fauconneries, du « cabinet du Roi , marchoit immédiatement devant la voia ture de Sa Majesté, et derrière celle de service, dans la-« quelle étoient le prince de Lambese (3), grand-écuyer de « France : le duc de Coigny (10), premier écuyer de Sa Maa jesté; le duc de Fleury il premier gentilhomme de la a chambre du Roi, représentant le grand-chambellan; le « due de Liancourt 12 , grand-maître de la garde-robe de « Sa Majesté ; le due d'Ayen 13 , capitaine des gardes du « corps du Roi, en quartier, et le duc de Brissac , capi-« taine-colonel des cent-suisses..... »

Le Roi s'adressa en ces termes à l'assemblée ;

" Messieurs, je vous ai choisis dans les differents ordres « de l'état, et je vous ai rassemblés autour de moi pour a vous faire part de mes projets.

« C'est ainsi qu'en ont usé plusieurs de mes prédéces-« seurs, et notamment le chef de ma branche, dont le nom a est reste cher à tous les François, et dont je me ferai

« gloire de suivre toujours les traces.

a Les projets qui vous seront communiques de ma part

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 448. (2) Voir la note p. 448. (3) Louis-Philippe-Joseph d'Orleans. A Voir la note p. 446. A foirm p. 448. (4) Louis-François Joseph de Bourbon. T. Louis-Lean-Marie de Bourbon, amiral de France.

A Armand-Desire Vigneroi Du Plessos Richeleu, depuis duc d'Algaillon et depuis d'Agaillon et depuis d'Agaillon et depuis de Lamber, depuis feld-marcelal freutenant au service de l'Autriche. (6) Voir la note p. 474. (11) Andre-Hercule-Rosset, lu du nom, hentenangémeral des armees du roi. (12) Prançois-Alexandré Frederic de Rocheloucould, (3) Tean-Jouns-Paul-François de Noatles, heutenant general des armees du roi. (3) Louis-Hercule-Innolean de Cosse. Inculemant general des armees du roi. Cosse, lieutenant general des armees du roi.

- a sont grands et imposants. D'une part, améliorer les re-
- répartition plus égale des impositions; de l'autre, libé rer le commerce de différentes entraves qui en génent
- a la circulation, et soulager autant que les circonstances me
- le permettront, la partie la plus indigente de mes sujets.
- Telles sont, messieurs, les vues dont je me suis occupé
   et auxquelles je me suis fixé après le plus mor examen.
- a Comme elles tendent toutes au bien public, et connais-
- sant le zèle pour mon service dont vous etes tous animes,
- a je n'ai point craint de vous consulter sur leur execution;
- j'entendrai et j'examinera: atlentivement les observations
   dont vous les croirez susceptibles. Je crois que vos avis,
- « conspirant tous au meme but, s'accorderout facilement,
- a et qu'aucun intérêt particulier ne s'élèvera contre l'inté-

« rêt général. »

Sa majesté revint avec le même cérémonial et le même cortège.

# 574. LOUIS XVI DISTRIBUE DES SECOURS AUX PAUVRES (hiver de 1788).

Par M. Hensuxy en 1817. Aile du Nord.

Aile du Nord. B.-de chaussee. Salle nº 15.

La fin de l'année 1788 fut remarquable par un hiver des plus rigoureux; depuis celui de 1709, devenu célèbre par la charite de l'archevèque de Gambrai, ou n'en avait pas vu d'aussi cruel. « Tous les riches de la capitale et des proa vinces se signalèrent par d'abondantes aumônes. L'archea vèque de Paris 1 donna plus de six cent mille francs et 
a greva ses revenus pour alimenter et réchauffer les mala heureux. D'autres évèques, dans les provinces, après avoir 
à épuisé leurs ressources, vendirent leur mobilier et se 
a dépouillerent pour vêtir ceux qui étaient nus et nourrir 
a ceux qui avaient faim; les eurès de Paris se distinguéa rent dans cette circonstance par tout ce que la charité a 
de plus héroique; le Roi, la Reine, les princes du sang, 
a le due de Penthièvre (1, la duchesse d'Orleans 13), la 
princesse de Lamballe (3) multiplièrent les dons en tout

a genre, et dépensèrent plus de cinq millions pour le soua lagement des malheureux (?). » Louis XVI ne se contentait pas de ces largesses publiques que son trésor répandait sur les victimes trop nombreuses de ce cruel hiver; on le vit plusieurs fois parcourir les en-

(\*) Antoine-Eleonor Lectere de Juigné (\*) Voir la note p. 178. (\*) Louise-Marie-Adelande de Bourbon. (\*) Marie-Therese-Louise de Savore-Languau (\*) Histoire de Louis XVI, par Bourniseaux, (t. II, p. 359.

virons de Versaitles, pour y chercher l'indigence et la soulager lui-même.

575. PROCESSION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX (4 mai 1789).

Partie centrale.

1. clage.
Salle des
Etats-Generaux
No. 129,

Par M. Louis Bochangea em 1837.

Lorsqu'en 1789, Louis XVI convoqua à Versailles les derniers États-Généraux de la monarchie, il ne prétendait faire autre chose que d'aviser à un moyen sur et décisif de remettre l'ordre dans les finances du royanme. En effet les dépenses de la guerre d'Amérique, succédant aux prodigalités du règne de Louis XV, avaient épuisé le trésor, et depuis six ans le gouvernement se consumait en d'inutiles efforts pour combler le déficit. L'Assemblée des notables, reunie en 1787, avait opiné pour l'établissement de nom elles taxes; mais l'autorité lui manquait pour les ériger en lois du royaume et en assurer la perception : il avait falla demander an parlement de les enregistrer, et le parlement, fidèle à ses vicilles habitudes de guerre contre la cour, n'avait consenti à l'enregistrement que sous l'empire de la force, et en protestant de son incompetence en matière d'impôt. C'est alors que, par un mouvement unanime et spontané, s'était réveillé dans les esprits le souvenir des anciens Etats-Généraux du royaume, que près de deux siècles de désuétude semblaient avoir efface. Mais dans ce retour à l'une des institutions fondamentales de la monarchie, les vœux de la nation française allaient au delà d'une reforme financière: le besoin d'une reforme politique se faisait impérieusement sentir, et les cahiers remis, selon l'ancienne coutume, aux députés par leurs bailliages témoignaient de la mission que la France leur avait donnée. de mettre un terme aux abus sous lesquels elle gémissait depuis tant de siècles.

Cependant M. Necker (3) verait de succèder au cardinal de Brienne. 3 dans l'administration des finances. Sa popularité était grande alors : il avait suffi de sa présence pour relever le crédit public, et le doublement des députés du tiers-etat, accordé à l'impatience du veu national, etait attribue à son heureuseinfluence dans les conseils du Roi. Ce fut donc avec un sentiment de joie universelle que la France, confiante et inexpérimentée, comme on l'est aux premiers jours des révolutions, vit arriver le moment où allait s'ouvrir une assemblée qu'elle croyait appelée à réaliser toutes ses espé-

rances de liberté et de bonheur.

<sup>(1)</sup> lacques Necker, contrôleur-géneral des finances. (7) Etienne-Chaples de Lomenie de Brienne.

L'ouverture des États-Généraux avait été fixée au 5 mai 1789, conformement au cérémonial en usage; elle fut precédée d'une solemnité religiouse qui eut lieu la veille.

Les deputés ayant éte invités à assister le 4 mai, en habit de cérémonie, à la procession générale du Saint-Sacrement, ils se rendirent de bonne heure dans l'eglise Notre-Dame, paroisse du chateau de Versailles. Le Roi sortit à dix heures pour se rendre à cette église. Ses carrosses, ceux de la reine, des princes ses frères, des autres princes et princesses du sang, etc., etc., tout le cortège enfin et la pompe qui entourent les rois de France dans les grandes cérémonies se montrèrent à celle-ci. Un peuple nombreux repandu dans les rues, les croisées garnies de spectateurs, et le beau temps, concourment a la magnificence de ce spectacle. Sa Majesté avait dans son carrosse Monsieur (comte de Provence (°, M. le comte d'Artois (°), M. le due d'Angouleme (°), M. le due de Berri (° et M. le duc de Chartres ('); la Reine et les autres princesses venaient à la suite de Sa Majesté. Après une courte prière à Notre-Dame, la procession commença à se former; il était alors onze heures; elle était ouverte par les Récollets, seul corps de religieux qui fut à Versailles; venait ensuite le elergé des deux paroisses de Versailles; puis venaient tous les députés des trois ordres composant les États-Généraux. Ils marchaient sur deux files; chacun deux portant un cierge à la main. L'ordre de préséance étant renversé suivant l'usage des processions où les rangs inférieurs précedent les rangs supérieurs, les députés du tiers-état se trouvaient les premiers dans le costume de leur ordre. On remarquait parmi eux un laboureur breton (9, qui avait conservé le costume des paysans de sa province, et qui n'en a jamais porté d'autre pendant toute la durée de son mandat. Les députés de la poblesse suivaient ceux du tiers-état, et ceux du clergé fermaient la marche. Les évêques étaient placés immédiatement avant le dais du Saint-Sacrement, porté par M. l'archevêque de Paris (7) M. l'archeveque de Rouen (8), à grand chape de cardinal,

Charles-Ferdinand d'Artois, J. Louis-Philippe d'Orleans, depuis duc d'Otteles-Ferdinand d'Artois, J. Louis-Philippe d'Orleans, depuis duc d'Otteles, et ensuite roi des Français. Louis-Philippe fr. — M. le duc de Charles occupant dans la voitore du roi la place de M. le duc d'Orleans, son père, qui, nommeaux Étais-Genteraux par la noblesse du badilinge de Creps en Valois, marchait dans la procession a son tang de depuite. [6] Michel Gerard, surnounne le Père Gerard, depuite de Saint-Martin de Rennes. [7] Voir la note p. 417. [8] Dominique de La Rochefoucauld, cardinal.

avait la place d'honneur. Le dais était porté par les grands officiers et les gentilshommes d'honneur des princes frères du roi, qui se relevaient successivement. Les cordons du dais étaient tenus par Monsieur. M. le comte d'Artors, M. le due d'Angouleme, M. le due de Berri. Le Roi, placé au centre des files qui suivaient, marchait immediatement derrière le dais, entouré des grands officiers de sa maison. La Beine était à la tête de la file de gauche. composée des princesses et des dames de leurs maisons, chacune à son rang respectif. La file de droite etait composée des princes et des dues et pairs. M. le due de Chartres marchait à la tête de cette file comme l'ainé des princes qui s'y trouvaient; il etait suivi de M. le prince de Condé (1), M. le due de Bourbon (3), M. le dué d'Eughien (7) et M. le prince de Conti (\*). Les ducs et pairs venaient ensuite.

576. OUVERTURE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A VERSAILLES (5 mai 1789).

Par M. Anguste Counta en 1839.

Partie centrale. jer elage. Salte des Etats-Generaux.

On avait disposé la salle des Menus-Plaisirs à Versaitles. pour la cérémonie des États-Genéraux, « Cette salle, rapa porte le Moniteur (3), de cent vingt pieds de longueur. « et de einquante-sept de largeur en dedans des colonnes, « est soutenue sur des colonnes cannelées d'ordre jonique. a sans pièdestaux, à la manière grecque; l'entablement u est enrichi d'ogives, et au-dessus s'élève un plafond percè a en ovale dans le milieu. Le jour principal vient par cet « ovale, et est adouci par une espèce de tente en taffetas « blanc. Dans les deux extremités de la salle on a ménage a deux jours pareils qui suivent la direction de l'entaa blement et la courbe du plafond. Dans les bas côtés a on a disposé, pour les spectateurs, des gradins, et à a une certaine hauteur des murs, des travées ornées de a balustrades.

« La partie de la salle destinée à former l'estrade pour « le Roi et pour la cour est surmontée d'un magnifique e dais, dont les retroussis sont atlachés aux colonnes, et o tout le derrière du trone forme une vaste enceinte tapis-

n sée de velours semé de fleurs de lys.

v Le trône était place sous le grand baldaquin; au côté a gauche du trone etait un fauteuil pour la Reine, et ena suite des tabourets pour les princesses. A droite il y

to ba'r la note p. 116. " I'em p. 118. " Lams-Antoine-Herri de Bourbon-Con e. P. Four la note p. 178 3, 1 . vol., p. 235.

a avait des pliants pour les princes; auprès du marche-pied

« du trône , une chaise à bras pour le grand chambellan. « Au bas de l'estrade était adossé un banc pour les secré-

a taires d'État, et devant eux une longue table couverte

ĸ d'un tapis de velours violet, semé de fleurs de lis.

Les banquettes à la droite étaient destinées aux quinze
 conseillers d'État et aux vingt maitres des requêtes in vites à la seance : les banquettes de la gauche ont été oc-

a cupées par les gouverneurs et lieutenants géneraux des

o provinces

« Dans la longueur de la salle à droite étaient d'autres » banquettes pour les députés du clerge; à gauche il y en « avait pour la noblesse; et dans le fond, en face du trône, » étaient celles destinées aux communes. Tous les plan-« chers de la salle et de l'estrade étaient recouverts de ma-

o gintiques tapis de la Savonnerie. »

L'ouverture des États-Géneraux eut lieu le 5 mai 1789; ils se composaient de onze cent quatre vingt-trois deputés, savoir : deux cent quatre-vingt onze du clergé, deux cent soixante-div de la noblesse, et six cent vingt-deux du tiers-etat.

« Vers une heure, les hérauts d'armes annoncérent « l'arrivée du Roi. Aussitôt tous les députés se lèvent, et

· des cris de joie retentissent de toutes parts.

o Bientot le Roi parait; les applaudissements les plus a vis se font entendre, accompagnés des cris de vive le Roi? Sa Majesté monte sur son trône. On remarque que « ses regards se promènent avec un air de satisfaction sur » la réunion imposante des députés du royaume. La « Reine s'asseoit a la gauche du Roi, hors du dais sur un « fauteuil inférieur au trone et placé quelques degrés plus a bas. Deux rangées de pliants se trouvaient de chaque « coté du trône. Ceux de droite étaient occupés par les « princes et ceux de gauche par les princesses. Les « princes présents étaient Monsieur (comte de Provence). (\*).

a due de Berri (\*), M. le due de Chartres; \*, M. le prince de « Conde, \*, M. le due de Bourbon, \*), M. le due d'Enghien (\*) « et M. le prince de Conti (\*) Les princesses placees à la gau-« che de la Reine étaient Madame (\*). Mar Efisabeth (\*).

" M. le comte d'Artois (2), M. le duc d'Angoulème (3), M. le

a Mme la duchesse d'Orléans (12), Mme la duchesse de

<sup>(1</sup> Loir la note p. 418. (2 Foir la note p. 448. 3° Idem p. 479. (3 Foir la note p. 479. 4° Foir la note p. 479. (6 Idem p. 446. 7° Idem p. 446. 7° Idem p. 446. 7° Idem p. 446. 7° Marie-Josephine-Louise de Savuie, contesse de Provence (11) Elisabeth-Philippine-Marie-Helène de France. (12) Louise-Marie-Adelaide de Bourbon.

a dues et pairs occupatent une rangée de tabourêts a derrièro les primes, et le cortége rayal garnissait tout le a fond de l'estrade. Le garde des secaux (§ de chancelier « étant absent) était assis sur un carreau, sur la seconde « marche du trone, et les ministres au pied de l'estrade. »

Le Roi s'étant couvert, et le garde des sceaux ayant pris ses ordres, dit à haute voix : « Messieurs, le Roi permet a qu'on s'asseye et qu'on se couvert, et tous les deputés s'étant aussitot assis et couverts, Louis XVI prononça un discours dans lequel il conseillait le désinteressement aux uns, la sagesse aux autres, et parlait à tous de son amour pour ses peuples. Le garde des sceaux. M. de Barentin prit ensuite la parole, et après lui M. Necker et lut un long mémuire sur l'état du royaume, où il parlait surtout de la situation des finances, et accusait an déficit de cinquante six millious. Quand il eut achevé, le Roi leva la séauce, en laissant l'injunction aux députés de chaque ordre de se rendre le lendemain dans le loral qui leur était destiné, pour y commencer le cours de leurs délibérations.

577, SERMENT DU JEU DE PAUME (20 join 1789).

Par M. Auguste Lottem en ....

Asle du Nord. Payillon du Rot. 101 etage.

Le lendemain même de l'ouverture des États-Généranx une violente exission delata entre les trois ordres. Les deux nordres privilegies, d'accord en cela avec la cour, voulaient une salle des seauces distincte et des votes séparés : le tiers vétat, confiant dans la force que lui donnaient le nombre et la faveur de l'opinion, pretendait appeter sur les bancs où il siegenit le clergé et la noblesse, et y voter en commun. Après un mois passe en déliberations saus issue et en vains essais de conciliation, les communes tranchèrent le debat en se constituant souveramement sous le grand nom d'Assemblée nationale (16 juin ). Cette demarche, aussi habile que hardie, effraya d'abord la conr: puis, avec cotte imprudente légéreté qui passe presque sans transition des augoisses de la peur aux plus teméraires resolutions, on se décida à un coup d'état. Il fut convenu que Louis XVI. dans tout l'appareil de la majesté rovale, jrait signifier ses volontes à l'assemblee par une ordonnance de réformation. qui poserait les limites des concessions qu'il prétendait faire, et arrêterait anisi dans le principe toutes les en-

(1) Louise Marie-Therese-Rathilde d'Orleans. (2) Foir la note p. 477.
(2) Charles-Louis-François de Paule de Barentin. (4) Foir la note p. 478.

treprises de l'esprit d'innovation. La séance royale fut fixee au 22 juin : un ordre du Roi suspendait jusque-là les séances de l'assemblee.

Cependant a Bailly (1), se eroyant obligé d'obéir à l'assemblée, qui, le vendredl 19, s'était ajournée au lendemain samedi, se rend à la porte de la salle : des gardes-franchises l'entourient, avec ordre d'en défendre l'entree. L'officier de service reçoit Bailly avec respect, a et lui permot de pénétrer dans une cour pour y réadiger une protestation. Quelques députés jeunes et a artients voulent forcer la consigne. Bailly accourt, les a apaise et les emmène avec lui pour ne pas compromèttre de généreux officier qui exécutait avec tant de modéraction les ordres de l'autorité. On s'attroupe en tumulte, a on persiste à se réunir; les uns proposent de tenir a sèance sous les fenètres mêmes du roi; les autres proposent la salle du jeu de paume; on s'y rend aussitôt : le maître la cède avec joie.

a La salle était vaste, mais les murs en étaient sombres « et dépouillés; il n'y avait point de sièges; on offre un a fauteuit au président, qui le refuse, et veut demeurer a debout avec l'assemblée; un hanc sert de bureau; « deux députés sont placés à la porte pour la garder, et « sont bientôt relevés par la prévôté de l'hôtel, qui vient « offrir ses services. Le peuple accourt en foule, et la dé-« libération commence. On s'élève de toutes parts contre « cette suspension des seances, et l'on propose divers movens pour l'empêcher à l'avenir. L'agitation augmente, et les partis extremes commencent à s'offrir aux imagia nations. On propose de se rendre à Paris : cet avis « secucitti avec chaleur, est agité vivement : déjà même « on parle de s'y transporter en corps et à pied. Bailly « est épouvanté des violences que pourmit essuyer l'asa semblee pendant la route; redoutant d'ailleurs une seisa sion, il s'oppose à ce projet. Alors Mounier (2) propose a nax députés de s'engager par serment à ne pas se séparer a avant l'etablissement d'une constitution. Cette proposi-« tion est acqueillie avec transport; la formule du serment a est aussitot rédigée. Bailly demande l'honneur de s'en-« gager le premier, et lit la formule ainsi conque : « Vous « prétez le serment solennel de ne jamais vous sépaa rer, de vous rassembler partout où les circonstances

<sup>(</sup>l' Jean-Sylvain Bailly, president des Etats-Généraux, depuis maire de Paris. 2 Jean Joseph Moumer, secrétaire général des États-Généraux, depuis conseiller d'état.

a l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides. » a Cette formule, prononcée à haute et intelligible voix, a retentit jusqu'au dehors. Aussitôt toutes les bouches proférent le serment; tous les bras sont tendus vers a Bailly, qui, debout et immobile, reçoit eet ongagement solenuel d'assurer par des lois l'exercice des droits nationaux. La foule pousse aussitôt des eris de eice a l'assemblée! vive le roi! comme pour prouver que, sans colère et sans haine, mais par devoir, elle recouvre ce qui lui est dû. Les députés se disposent ensuite à signer a la déclaration qu'ils viennent de faire (!).»

578. FÉDÉRATION DES GARDES NATIONALES ET DE L'ARMÉE AU CHAMP DE MARS, A PARIS (14 juillet 1790).

Par M. Auguste Coupan en . . . .

La cour, toujours avengle, malgré les premières lecons que lui avaient données les évenements, continuait à aigrir l'esprit public par ses imprudentes résistances. Bientôt la prise de la Bastille, l'institution de la garde nationale et l'adoption de la cocarde tricolore, les évenements des 5 et 6 octobre, qui transportèrent à Paris la résidence du Roi et de l'Assemblée; enfin les grands travaux de l'Assemblée elle-même, qui portait hardiment la réforme dans chacune des parties de l'ordre social, tout s'unit pour précipiter le cours de la révolution. Elle était pure et glorieuse encore : à peine quelques excès étaient venus se meler aux grandes choses qu'elle avait faites : mais déjà au-dedans comme audehors des ennemis commençaient à la menacer. C'est alors que la municipalité de Paris, dit M. Thiers, « proposa une féa dération générale de toute la France, qui serait rélébrée a le 14 juillet au milieu de la capitale par les députés de toutes • les gardes nationales et de tous les corps de l'armée, »

L'Assemblée nationale ayant accueilli cette proposition, et le Roi ayant sanctionné son decret, les députés féderés arrivèrent de toutes parts à Paris, formant une réunion d'environ cent trente mille hommes. Dès l'aube du jour fixé, cette grande armée fedérale etait en bataille sur les boulevards, formée par départements et par districts, chaque département portant sa bannière. Les bataillons de chaque departement étaient classés en légion départementale et placées dans la ligne de son ordre alphabétique; en sorte

(1) Histoire de la récolution française, par M. Thiere, t. l. p. 68-69.

Aile da Nord. Pavillon du llor 100 (Rage)

que le département de l'Ain était à la droite, près de la Madeleine et le département de l'Yonne à la gauche sur la place de la Bastille, l'armée de ligne était au centre. Tous ces députés, le sabre à la main, se mirent en marche au signal donné, et, au milieu des acclamations générales, en se dirigeant sur le Champ-de-Mars. L'Assemblée nationale constituante, réunie dans le jardin des Tuileries, sortit par le Pont-Tournant, et s'interposa au milien de la colonne sur la place Louis XV. Un pont temporaire, construit sur l'emplacement actuel du pont d'Ièna, servit au passage de cette imposante armée, qui se déploya dans le Champ-de-Mars, pendant que l'Assemblée se rendait sur les gradins qui avaient eté érigés devant l'École-Militaire et où le Rois etait rendu de son côté. Assis sur son trône au centre de cette solennelle réunion, il avait à sa droite le président (1). pour lequel un fauteuil de moindre dimension avait été préparé, mais qui se tint respectueusement debout pendant toute la cérémonie.

« Un balcon élevé derrière le Roi portait la Reine et la cour. Les ministres étaient à quelque distance du Roi, et les députés rangés des deux côtés. Quatre cent mille spectateurs chargeaient les amphithéâtres latéraux; soixante mille fédérés armés faisaient leurs évolutions dans le champ intermédiaire; et au centre s'élevait, sur une base de vingt-cinq pieds, le magnifique autel de la Patrie. Trois cents prêtres, revêtus d'aubes blanches et

d'écharpes tricolores, en couvraient les marches, et de-

« vaient servir la messe.

« Enfin la cérémonie commence; le ciel, par un hasard

» heureux, se découvre et éclaire de son éclatette scène

» solennelle. L'évêque d'Autun (3) commence la messe; les

« chœurs accompagnent la voix du pontife; le canon y

» mèle ses broits solennels. Le saint sacrifice achevé, La

» Fayette (3) descend de cheval, monte les marches du tro
» ne, et vient recevoir les ordres du Roi, qui lui confie la

« formule du serment. La Fayette la porte à l'autel, et,

« dans ce moment, toutes les bannières s'agitent, tous les

« sabres étincellent. Le général, l'armée, le président, les

« députés crient : Je le jure! Le Roi debout, la main

« étendue vers l'autel, dit: Moi, Roi des Français, je

<sup>(1)</sup> Charles-François de Bonnay, merquis de Bonnay, depuis pair de France, munstre d'etat et membre du conseil prive. (2) Charles Mauroce de Talleyrand-Pergord, depuis prince de Benevent, pair de France, etc. (2) Voir la mote p. 464.

« jure d'employer le pouvoir que m'a délégué l'acte consti-« tutionnel de l'État, à maintenir la constitution décrétée

a par l'Assemblée nationale et acceptée par moi (1). »

579. LA GARDE NATIONALE DE PARIS PART POUR L'ARmés (septembre 1792).

Partie centrale.
In clage.
Salle de 1792.
No 135.

Par M. Leon Country on 1837.

La révolution de 1789 avait répandu l'alarme dans toutes les cours de l'Europe. Elles s'étaient flattées d'abord que la cour de France trouverait dans ses propres ressources les moyens de la comprimer et d'en detruire les résultats; mais plus ces tentatives se renouvelaient, plus olles recevaient d'échecs, et, a mesure que l'imprissance de la cour et son impéritie devenaient chaque jour plus évidentes à tous les yeux, l'irritation de la nation devenait d'autant plus forte et le danger de la chute du trône d'autant plus imminent. Matheureusement, au lieu de voir le remède à cet état de choses dans un acquiescement sincère aux vœux de la nation, au lieu de chercher à obtenir d'elle cet attachement et ce concours auxquels, dans tous les siecles, le trône de France avait du sa stabilité, la cour, toujours aveugle, ne connaissait de salut pour elle que dans la coopération des puissances étrangères, et ce n'était plus que dans leurs armees qu'on se flattait de trouver les movens de force que l'armée française ne donnait plus pour comprimer le vœu national et maintenir le système de gouvernement que ce vœu repoussait. Mais aussi on se croyait certain du succès si l'on parvenait à déterminer les cours de l'Europe à faire marcher leurs armées pour opèrer en France ce qu'on appelait alors la contre-révolution. On s'efforça donc de per-Suader aux puissances que leur existence serait compromise, si elles ne prenaient pas ce parti. Tout fut mis en œuvre pour les y entraîner, et on en vint à bout. D'une part, les progrès rapides et effrayants que l'esprit révolutionnaire faisait en France, de l'autre, ces nombreuses fuites ou désertions de la plupart des propriétaires fonciers et des officiers alors presque tous nobles de l'armée francaise, qu'on a pompeusement appele l'imigration, répandaient partout les illusions et les déceptions qui fascinaient leurs yeux. Ils partaient dans la confiance que l'armée francaise, privée de l'avantage d'être commandée par eux. serait hors d'état d'opposer aucune résistance à l'invasion des armées étrangères, et que leur retour, à leur suite, no

(1) Histoire de la révolution française, pur M. Thiots, L.I, p. 241 et 246.

serait qu'une marche triomphante sur Paris, on plutôt, une

simple promenude militaire.

Cependant, hien loin d'intimider, cette jactance et ces menaces ralliaient tous les Français autour du drapeau de la patrie, et produisaient, pour la défense de l'indépendance mationale, cotte énergie et cet élan général dent le résultat a été aussi glorieux pour la France que latal aux malh ureux qui s'étaient laisses égarer par les forfanteries de l'emigration. Aussi, dès que la fuite de Varennes en 1791 eut confirmé les soupçons de la nation sur les projets concertés entre la cour et les puissances étrangères, la France mit sur pied quatre-vingt-onze mille hommes de volontaires nationaux, en addition à ses troupes de ligne. La formation des rassemblements d'émigrés armés à Coblentz, en Belgique et sur le Rhin, la protection qui leur était accordée, la connaissance des traités conclus et duconcert arrêté entre la plupart des souverains de l'Europe, ne permettaient plus de douter que les puissances éteaugères ne l'ussent résolues à attaquer la France aussitôt que leurs armées seraient prêtes à entrer en campagne.

L'inquiétude et la colère que ces préparatifs excitaient en France provoquaient de toutes parts la demande de mesures de rigueur coutre les émigrés et ceux qu'on soupponnait ou qu'on accusait d'être de leur parti, et celle d'une déclaration de guerre aux puissances, afin que les armées françaises pussent prendre l'initiative et devancer l'attaque qui se prè-

parait contre la France.

En effet, dès le 20 avril 1792, Louis XVI, entraîné par le ministère du général Dumouriez, il, s'était rendu à l'Assemblée nationale législative, et aux termes de la Constitution de 1794 alors en vigueur, il y avait proposé le décret qui autorisoit la déclaration de guerre au Roi de Hongrée et de Bohème (3), c'est-à-dire à l'Autriche; et ce décret avait été rendu immédiatement. Néanmoins, toutes les mesures qui devaient suivre ce graud acte furent partiellement et même souvent completement annulées. La mauvaise volonté de la cour, et d'autres influences non moins actives, paralysérent tout ce que le ministère s'était flatté d'entreprendre. Une résistance tacite, mais invincible, empéchait que les armées françaises ne fussent réunies en graudes masses. A peine avait-on rassemblé sur la frontière du Nord quelques faibles corps de troupes, qu'on se refusait

<sup>(1)</sup> Charles - François Dumouriez , lieutenant genural , ministre des offnires etrongères, depuis general en chef de l'atince du Nord. ,2 François II, empereur d'Allemagne, depuis François III, empereur d'Allemagne, depuis François III, empereur d'Autrighe.

même à laisser agir, lorsque rien ne semblait pouvoir s'opposer à leurs opérations au-dehors. Mais plus ce grand mouvement national pour la défense de la patrie rencontrait d'obstacles dans son développement, plus la violence des passions augmentait en intensilé, et plus le parti révolutionnaire acquérait de moyens et de forces pour l'exécu-

tion de ses détestables projets.

A la fin de juillet 1792 le trop fameux manifeste du duc de Brunswick 11 vint révéler à la France les intentions et les projets des puissances armées contre elle, et la prochaine arrivée sur ses frontières d'une armée de cent vingt mille hommes destinée à les mettre à exécution. Aussitot un décret de l'Assemblée nationale encore sanctionné par le Roi déclara que la patrie était en danger. La proclamation de ce décret fut faite partout avec une grande solennité; mais elle ne fut accompagnée d'aucune de ces grandes mesures que l'opinion publique réclamait avec force, et qui pouvaient seules mettre la France en état de résister à l'attaque dirigée contre elle. La catastrophe du 10 août ne se fit pas attendre longtemps dans cette déplorable inaction, et aussifot qu'elle eut brisé les entraves qui arrêtaient le déploiement des forces nationales, la garde nationale de Paris donna le grand exemple de partir en masse pour l'armée, et en peu de jours, la seule ville de Paris vit sortir de ses murs quarante-huit bataillons armés et équipés, formant un total de trente-cinq mille hommes qui volaient à la défense de la patrie.

Maiss'il est glorieux pour la France de rai peler ce grand acte de patriotisme, il est douloureux de penser que lorsque tant de bras s'armaient pour combattre et repousser l'invasion étrangère, il ne s'en est point trouvé pour s'opposer aux massacres qu'une poignée de misérables brigands faisaient froidement devant les portes des prisons, où la puissance révolutionnaire avait amoncelé les nombreuses vic-

times destinées à tomber sous leurs coups!

ro clage Salle de 1792. Nº 135.

Partie contrale. 580. COMBAT DANS LES DÉFILÉS DE L'ARGONNE (SOPL. 1792).

Par M. Eugène Laut en 1835.

I" elage. valle dr 1792 N. 135.

Partie centrale, 581. BATAILLE DE VALMY (20 septembre 1792).

Par M. Matgaisse en 1834, d'après le tableau de M. Horace Vernet, de la galerie du Patais-Royale.

(O Charles-Gullamme-Ferdmand, due de Brunswick-Lunebourg, cam-mandant les armees combinées de l'empereur d'Allemagne et du roi de Pruse.

581 bis. BATAILLE DE VALMY (20 septembre 1792, Partie centrale pouze heures du matin).

Gaterie
Aquarelle par M. Theodore June en 1838. des aquarelles.

581 ter. BATAILLE DE VALMY (20 septembre 1792 trois heures du soir).

Aquarelle par M. Théodore June en 1838. Portie centrale binee de Prussiens, d'Autrichiens, de Hessois, etc., mar- des aquarelles « Le territoire français était envahi. Une armée com-« Le roi de Prusse (2) y était en personne, et un groupe « nombreux de princes se faisait remarquer dans son « état-major. Le général Dumouriez (\* venaît de remplacer a le général Lafayette (1) dans le commandement de l'ar-« mée française qui était campée près de Sedan, tandis que « le général Kellermann (8) succèdait au maréchat Luck-« ner 6) dans le commandement de celle qui était campée sous Metz. L'armée de Dumouriez ne comptait que trentea trois mille hommes dans ses rangs, et celle de Kellera mann n'en comptait que vingt-sept mille; mais la pro-« clamation du danger de la patrie avait fait partir de « toutes parts des bataillons de volontaires et de féderés, « qui arrivaient à marches forcées pour s'opposer aux progrès de l'armée étrangère qui pénétrait en France.

En trois jours la seule ville de Paris avait mis sur pied. armé, équipé et envoyé à l'armée quarante-huit haa taillons d'infanterie, formant trente-cinq mille hommes « effectifs. Cependant ces troupes, plus ardentes qu'aguera ries et disciplinées, étaient presque toutes retenues à « Châlons-sur-Marne par des ordres que dictait la crainte a qu'elles ne devinssent nuisibles au bon ordre des armees a agissantes; Luckner, décoré du vain titre de genéralisa sime, était chargé du commandement de cette grande réserve : qui paraissait destinée plutôt à imposer a l'en-

Aussit
 ot que le général Dumouriez avait pris le commandement de l'armée campée près de Sedan , il s'éatait porté sur l'Argonne, dont les défilés lui paraissaient la ligne de défense la plus efficace pour arrêter la marche rapide de l'armée ennemie. Ce fut en y prenant position

« nemi par sa masse, qu'à le combattre réellement.

<sup>(6)</sup> Voir la nute p. 488. 2 Frederic Guillaume II. (3) Voir la nute p. 487. 6) them p. 464. 5 François-Christophe kellermann, depuis doc de Vulmy, marchal de France, etc. (6) Nicolas Luckner, haron de Luckner, marchal de France.

a à Grandpré, qu'il apprit la perte de Verdun, et qu'il a écrivit au conseil exécutif cette lettre remarquable que a les événements postérieurs ont rendue si glorieuse : « Verdun est pris et j'attends les Prussiens. Le camp « de Grandpré et celui des Islettes sont les Thermopyles « de la France; mais je serai plus heureux que Leonidas.» a Il le fut en effet; mais defferentes causes ébranfaient a la confiance que méritait le plan de defense qu'il avait « conçu, et pour le soutenir il fut obligé de lutter consa tamment avec le conseil exécutif et avec plusieurs de a ses généraux, qui considéraient la Marne comme la véa ritable ligne de defense, et qui s'efforçaient de lui faire a prendre cette timide attitude, en sorte qu'au lieu de pres-« ser la jonction de l'armée de Kellermann avec la sienne, α le Conseil exècutif engageait Kellermann à rester sur la a Haute-Marne, tantôt a Saint-Dizier, et tantôt à Vitry-lea Français. Il est probable qu'on espérait, par cette inac-« tion , amener Dumouriez à adopter le système qu'on pre-« férait à Paris et à se replier derrière la Marne; mais il a resta seul et inébrandable dans ses camps de Grandpré et a des Islettes, jusqu'à ce que son aile ganche cut ête battue a et enfoncée à la Croix-aux-Bois, le 14 septembre. Ce suc-« cès ouvrait à l'armée du duc de Bronswick un déboua ché dans les plaines de la Champagne, où il se jeta a aussitot avec la plus grande partie de ses forces : Dumoua riez fut oblige d'abandonner Grandpré; mais il conserva

a pandit dans l'armée ; la cavalerie passa au galop sur l'ina fanterie, tous les corps se mélèrent , et le désordre dea vint général ; mais les amemis ne s'en apercurent point ; a le chaos fut de brouillé avant quals en cussent connaisa sance , et l'armée occupa en bon ordre le camp de Saintea Menchould. Par cette nouvelle position Dunouriez res-

a les Islettes et la Chalade, et il se replia sur Saintea Menchould, en prenant ces deux postes importants a pour pivot, et faisant un grand quart de conversion a en arrière. En faisant ce mouvement rétrograde dans a la journée du 16 septembre, une terrour panique se ré-

a tait maître de la grande route de Verdun à Chalons, et a forent les Prussiens à établir leurs communications par a des chemins et dans un pays que la mauvaise saison com-

« mençait à rendre impraticables.

« Ce fut dans cette position que Dumouriez pressa de « nouvezu son collègue Kellermann de se joindre à lui, « et que celui-ci s'y décida enfin ; l'armée de Kellermann

prit donc position sur la gauche de celle de Dumouriez, a le 19 septembre au soir, entre Valmy et Dammartin-la- Planchette. Elle campa sur deux lignes, la première sous « les ordres du lieutenant général Valence (1), la seconde a sous ceux du lieutenant général duc de Chartnes (2). L avant-garde de Kellermann, commandée par le général a Desprez de Crassier 3), prit poste à Bans, ayant derrière « elle à Valmy le general Stengel (\*) avec un corps de troupes « légères de l'armée de Dumouriez. Gisaucourt fut occupé a par le colonel Tolozan avec le 1er régiment de dragons. a Cependant l'armée prussienne, défilant par Grandpré a et la Croix-aux-Bois, s'avançait dans les plaines de la « Champagne, et pénétrait jusqu'à la route de Chalous, en a sorte qu'elle s'interposait entre l'armée française et Paris. a Le 20 septembre, avant le jour, les hussards prus-« siens de Kæhler surprirent le premier regiment de dra-« gons dans Gisaucourt, qui, comme on l'a dejà dit, était a derrière le camp de Kellermann. Le colonel Tolozan a n'eut que le temps de faire monter son régiment à chea val et de sortir du village, où il perdit tous ses èquipages. " Beureusement les hussards prussiens n'avaient point a d'infanterie avec eux, en sorte qu'ils n'osèrent pas rester a à Gisaucourt, et que ce poste important, ayant été peu a après repris par les troupes françaises, ne leur fut plus e enleve. Vers six heures et demic du matin, on entendit « une forte canonnade du côté de Hans, où était l'aa vant-garde, et on battit la générale au camp. Desprez « de Crassier fit avertir Kellermann qu'étaut attaqué a par des forces considérables, il allait se replier : il a ajoutait que le brouillard épais de cette matinée ne lui a permettait pas de bien reconnaître le corps qui l'atta-« quait, mais qu'il croyait que r'était toute l'armée prus-« sienne qui s'avangait en masse. Desprez de Crassier suia vil de près cel avis, et revint au camp avec toute l'a-« vant-garde. Kellermann le dirigea aussitôt sur Gisaucourt, afin d'assurer la conservation de ce poste impor-\* taut. En même temps il placa sa première ligne sous « les ordres du genéral Valence, devant Orbeval, entre la · rivière d'Auve et la colline de Valmy, perpendiculai-« rement à la chaussee de Châlons. La seconde ligne, a commandee par le duc de Chartres, fut placee parallè-

<sup>(1)</sup> Jean-Roptisto-Cyrus-Marie-Adetaide de Timbeune-Thiomhropire, comie de Valen e. depuis pair de France. 2: Voir la note p. 170. 3 Jean-Enteune besprez de Grassier, houteman genérals, 15 Jiann-Christian, barron de Stengel, depuis général de division.

α lement à la chaussée et perpendiculairement à la pre-« mière, sur la crète de la colline de Valmy, en sorte a que les deux lignes formaient une équerre. Une forte a batterie d'artillerie de position fut établie au moulin de · Valmy, qui était le point le plus élevé de ces coleaux. « Quelle qu'eut été la promptitude du duc de Chartres à « se mettre en mouvement , la nécessité de détendre le u camp et de charger les chevaux de bât lui avait fait « perdre tant de temps qu'il etait près de huit heures « lorsqu'il arriva au moulin de Valmy avec la tête de son u infanterie. « Arrivez done, arrivez done, lui dit le géa néral Stengel, car je ne peux pas quitter le poste où a je suis sans y être relevé, et pourtant si je ne devance a pas les Prussiens là-dessus, ajouta-t-il, en montrant la a côte de l'Hyron, nous serons écrasés ici tout à Rheure. » En même temps, après avoir ordonné à son a infanterie de le suivre comme elle pourrait, il partit « au grand trot avec quelques escadrons de troupes légèa res qu'il avait sous ses ordres et les deux compagnies a d'artillerie à cheval des capitaines Barrois et Anique, « traversa rapidement le village de Valmy et le vallon qui « le séparait de la côte de l'Hyron, et y arriva au moment a où une colonne prussienne s'avançait pour l'occuper. a Il repoussa cette colonne et défendit l'Hyron pendant a toute la journée avec la plus grande vigueur.

a Le général Dumouriez, voyant que l'attaque se diri-« geait sur l'armée de Kellermann, vint trouver son cola lègue et l'instruisit lui-meme des dispositions qu'il avait a faites pour le soutenir. It avait partagé son armée en a trois corps qu'il avait mis en mouvement sur-le-champ, a sans compter la réserve qu'il avait laissée dans le camp o de Sainte-Menchould, et le corps du général Arthur u Dillon 1), qui occupait les Islettes. Le corps de gauche, a fort de neuf bataillons et de huit escadrons, sous les o ordres du général Chazot, se porta, par la chaussée de Châlons, sur les hauteurs de Dampierre-sur-Auve et de a Gisageourt, pour soutenir le général Desprez de Crase sier et la gauche du genéral Valence. Celui du centre, « de seize bataillons, sous les ordres du général Beura nonville (1), fut dirigé sur la côte de l'Hyron pour soute-« nir le général Stengel; et celui de droite, de douze a bataillons et de huit escadrons, sous les ordres du ge-« néral Leveneur, sut chargé de s'étendre sur la droite de

<sup>(1)</sup> Foir la note p. 406. 1) Pierre de Riel, depuis maré:hal de France et marquis de Beurnonville.

Beurnonville, afin de tâcher d'entamer l'arrière-garde des Prussiens, et de tomber sur leurs équipages.

La canounade, qui avait déjà commencé au moulin de Valmy, avant que le duc de Chartres y eût relevé le général Stengel, devint très-vive vers dix heures. Les Prussiens établirent contre le moulin deux batteries principales, qu'ils renforcèrent ensuite successivement.

L'une d'elles était sur le prolongement de la colline du moulin, et l'autre sur la colline en face du côté de la chaussée, devant la cense dite de la Lune, que cette journée a renduc célèbre, et où le roi de Prusse fixa le

a lendemain son quartier général. Ces batteries firent perdre beaucoup de monde à l'armée française; mais cette a perte n'ebranla point la fermeté des troupes, et il n'y ceut qu'un instant de désordre dans deux bataillons de la division commandée par le duc de Chartres, entre lesquels un obus fit sauter deux caissons pleins de car-

touches. Cette explosion les dispersa momentanément,
mais ils se rallièrent promptement, malgré le feu au
quel ils étaient exposés, et reprirent immédiatement
leur place dans la ligne. L'ardeur des troupes etait

« même si grande ce jour-là que tous les cavaliers, cara-« biniers et dragons, dont les chevaux étaient tues on

a blesses, couraient aussitôt, la carabine sur l'épaule,

« se placer dans les rangs de l'infanterie.

a Vers onze heures, le brouillard s'étant entièrement dissipé, on découvrit l'armée ennemie qui s'avançait dans le plus grand ordre sur plusieurs colonnes, et qui se déploya avec autant de précision qu'elle aurait pu le faire sur une esplanade, dans la grande plaine qui s'ée tend de Somme-Bionne vers la Chapelle-sur-Auve. L'œil pouvait alors embrasser plus de cent mille hommes prêts à se livrer bataille, et ce spectacle était d'autant plus imposant qu'on n'était pas encore habitué à voir des armées aussi nombreuses que celles qu'on a vues depuis, et qu'à cette époque il y avait trente ans que l'Europe n'avait mis sur pied une aussi grande réunion de combattants.

Le déploiement de l'armée prussienne fut très-lent,
et ce ne fut que vers deux heures, quelque temps après
qu'il cût été complétement achevé, qu'on la vit se
rompre en colonnes d'attaque. Il semblait alors qu'elle
allait engager le combat, el des cris de : vive la nation!
vive la france! se firent entendre aussitet dans tous les
rangs de l'armée française; mais, soit que la belle contenance des troupes ait fait pressentir au duc de Bruns-

« wick qu'il éprouverait plus de résistance qu'il ne l'avait a calculé d'abord : soit , ce qui est assez probable , qu'il ait « voulu attendre le corps autrichien du genéral Clerfayt (1), · qui n'arriva que dans la nuit, les colonnes prussiennes a se formèrent et se déployèrent trois fois successivement, « sans jamais se décider à l'attaque : le combat se réduisit a à une simple canonnade qui dura toute la journée, et qui « ne cessa que lorsque l'obscurite de la nuit eut rendu imc possible de la continuer davantage.

« Les officiers d'artillerie évaluèrent le nombre de coups de canon tirés par les deux armees à plus de quarante mille, et les munitions du pare d'artillerie de l'armée de

Kellermann furent presque épnisées.

a Tel fut le premier succès de sarmees françaises dans cette a longue guerre ou elles recueillirent ensuite tant de lau-« riers. Considére en Ini-même, on peut n'y voir qu'une canonnaile où chaeune des armées belligerantes se main-\* tint dans sa position : mais l'armée prossienne manqua a son but, tandis que l'armée française atteignit le sien ; et « lorsqu'on misonne sous le point de vue strategique ; a lorsqu'on considère l'époque, les circonstances, l'effet a moral et politique de cette canonnade, les conséquences • qu'elle a entrainées, on doit reconnaître qu'elle a bien • mèrite d'etre considérée comme une bataille et comme a une victoire. En effet, re fut dans cette glorieuse journée a que les armées étrangères commencèrent à éprouver combien la resistance d'une grande nation, qui défend « son independance et sa liberté, peut devenir formidable. « Valmy décida le roi de Prusse et le duc de Brunswick a à demander immédiatement un armistice aux genéraux a français; cet armistice fut bientôt snivi de l'évacuation toa tale du territoire français, et de l'abandon d'une entreprise « dans laquelle ils s'étaient si imprudemment engages. a Le moment représenté dans le tableau est celui où Kel-

a lermann ent un cheval tué sous lui ; ce général, renversé a par la chute de son cheval, porte un grand cordon tri-« colore, qui était alors celui de l'ordre de Saint-Louis, dee venu la décoration militaire. L'officier general qu'on voit a à sa gauche est le géneral Pully (\*) qui commandait les cui-« rassiers, et une brigade de grosse cavalerie faisant partie e de la division du duc de Chartres. Derrière lui, et à pied,

<sup>(!)</sup> François Sebustien-Charles-Juseph de Groix, comte de Clerfayt, general d'aratherie, depuis febil marcehal au service de l'Antriche (!) Charles besept Randon, comte de Pully, marcehal de comp, depuis lieutenant general.

a est le capitaine Sénarmont (1), de l'artillerie, blessé à la « cuisse; sur la droite du géneral Kellermann, est un groupe a d'officiers generaux où se trouvent le general Valence, le a due de Chartres et le due de Montpensier 2), son frère, qui a étnitalors son aide de camp (1). Le géneral Schauenbourg, « chef do l'état-major du général Kellermann et plusieurs a autres, et plus loin les géneraux Linch et Muratel, qui a commandaient des brigades d'infanterie dans la division a du dur de Chartres. C'est cette division qui entoure le o plateau du moulin de Valmy, dont la défense lui était a confice, et qui forme le premier plan du tablenn. C'est « ce moulin qu'on voit sur la gauche du tableau : l'ambua lance est établie auprès de la maison du meunier. Les · troupes qu'on voit se prolonger entre le moulin et le vila lage de Gisaucourt étaient de la division du general Vav lence : celles qui s'étendent depuis le moulin jusqu'a la a droite du tableau étaient de la division du duc de Chara tres. Le bataillon de volontaires nationaux qu'on voit en a colonne auprès du moulin est le premier bataillon de a Saone-et-Loire : devant lui se trouvent le trentième. a (Perche) colonel de Baudre, le quarante-quatrième (Or-• leans) colonel Lagrange, le quatre-vingt-unième Conty), colonel Dupuch, le quatre-vingt-divième (Chartres), le quatre-vingt-quatorzième (Salm-Salm), colonel Rothena bourg, le quatre-vingt-seizième (Nassau), colonel Rew-· bell, etc.; et enfin le bataillon qui marche en bataille a sur la droite du tableau est le premier régiment de figne « (colonel général, commande par le colonel Bris de Mona L'armée française fait face vers Châlons et Paris. De-

« vant elle sont les batteries prussiennes, derrière lesquel-« les on voit la cense de la Lune et toutes les lignes et les

· colonnes de l'armée du duc de Brunswick , . »

(f) Alexandre-Antoine Hureau, baron de Sénarmont, depuis general de lavraon. A Antoine-Poli ppe d'Orleans. A Le dui de las personses conditions deux general de monager a mentre l'homerable accompana que Kolstennoura countre dans la relazion odici de dont vers. L'extrait «Disconnoura countre dans la relazion odici de dont vers. L'extrait «Disconnoura countre dans la relazion odici de dont vers. L'extrait «Disconnoura", a l'accounte dans la mangarresse do la relazion de l'extrait de

<sup>&</sup>quot;Embarrassé du choix, je ne citerai parmi cenziqui ont i-entre un e grand courage que M. Chartres et son aide de amp. M. Monopeusier e dont l'extreme pennesse rend le son, fraid, a ten des feax les plus soulents qu'un phisse voir, extremement remarquable «

"Remarer 22 septembre 1792)

<sup>(\*)</sup> Netree bieteriques sur les tablosme de la galerie du l'alaix-Royal.
par M. Vatout, t. II., p. 451-495.

582. PRISE DE CHAMBÉRY (25 septembre 1792).

Partie contrale. ter ctage. Salle no 121. Par M. Adolphe Rouns en 1837.

Malgrè la déclaration de guerre duroi de Sardaigne (1), le gouvernement français ne s'était pas hâté de commencer les hostilités à la frontière de la Savoie. Ce ne fut qu'à la fin du mois de septembre que le général Montesquiou (2), commandant en chef l'armée du Midi, ayant réuni au fort Barreaux le peu de forces dont il pouvait disposer, se décida à entrer en campagne.

Les Piémontais avaient mis à profit le temps qu'on leur avait laissé pour construire trois redoutes qui dominaient le seul passage conduisant en Savoie; ces redoutes allaient être terminées et garnies de canons. Deux colonnes, sous les ordres du maréchal de camp Laroque, furent mises en mouvement pour tourner les positions ennemies; mais leur marche fut contrariée par le mauvais temps; l'armée du roi de Sardaigne prévint l'attaque en battant en retraite, et les trois redoutes furent occupées et détruites par les Francais.

Les Piémontais évacuèrent précipitamment les châteaux des Marches, de Bellegarde, d'Aspremont, de Notre-Dame, de Mians, et, par un mouvement rapide, le général Montesquiou se portant sur le centre de l'armée sarde, la separa en deux corps dont l'un se retira sur Montmélian, qui, le lendemain même, ouvrit ses portes; l'autre se replia sur Annecy. Bientôt tout fut au pouvoir des Français depuis le lar de Genève jusqu'au bord de l'Isère, et, le 25 septembre, Montesquiou fit son entrée solennelle à Chambéry.

583. PRISE DE VILLEFRANCHE, ET INVASION DU CONTÉ DE NICE (29 septembre 1792).

Partie centrale. 1er ctage. balle ne 131. Por M. Hippolyte LECOMTE en 1839.

Tandis que Montesquiou (1), commandant en chef de l'armée du Midi, s'emparait de Chambéry, le général Anselme (3), chargé de l'invasion du comte de Nice, préparait sur la rive droite du Var les moyens de l'exècuter. Il rassembla d'abord tout le matériel qu'il put réunir, et bientôt, renforcé par l'arrivée de six mille hommes de gardes

<sup>(1)</sup> Victor-Amedec III. 25 Anne-Pierre de Montesquiou, marquis de Montesquiou Fezensac. 2) Joseph-Jacques-Bernard d'Ansolme, licutenant general, commandant l'armee du Var.

nationales des départements voisins, il se mit en marche et passa le Var le 29 septembre 1792. La ville de Nice fut aussitét évacuée par les troupes piémontaises et occupée le même jour par les Français. Montalban, dont le siège avait arrêté si long-temps le prince de Conty en 1744, se rendit sans résistance, et Villefranche capitula sans avoir été assiègée.

« Villefranche, dit Jomini, où se trouvaient les arsenaux de la faible marine sarde, ne laissait pas d'être un point important dans les circonstances; c'était un bon mouillage de plus à une époque où l'on était encore maître de « la mer; et ces deux petites places (Villefranche et Mon-» talbant, mises en état, paraissaient susceptibles de dé-

fense: on y prit trois cents hommes et cent pièces de ca non, dont la majeure partie en fer, outre des approvi-

« sionnements assez considérables (1). »

## 584. PRISE DE SPIRE (30 septembre 1792).

Au commencement de la campagne, l'armée autrichienne avait formé sur le Rhin un cordon de troupes, qui s'étendait de Rhinfeld à Philipsbourg. Les Français de leur coté, avaient formé deux camps opposés aux forces ennemies.

L'armée française, sous le nom d'armée du Rhin, était divisée en deux camps: l'un, aux ordres du général Biron (2), était à Strashourg; l'autre, commande par Custine (3), se trouvait à Landau, et occupant les lignes de Weissembourg. Le prince d'Esterhazy (4) occupait le Brisgau avec douze mille hommes, et le comte d'Erbach (5) était avec treize mille hommes entre Mayence et Spire.

« Le comte d'Erbach, ayant reçu l'ordre de remplacer « le corps du prince de Hohenlohe \*) devant Thionville,

- s'était mis en marche par les défilés de Turckeim, le 11 septembre, abandonnant la garde du magasin de
- Spire et de toutes les communications de l'armee, à mille Autrichiens et deux mille Mayencais, sous les ordres

du colonel Winckelmann.

- « Le général Custine, instruit dans son camp de Landau du « mouvement du comte d'Erbach, se porta aussitöt sur Spire.
- « Le colonel Winckelmann voulut d'abord se mettre en

<sup>(1)</sup> Histoire des guerres de la révolution, t. II, p. 190. (2 Voir la note p. 466. 3) vir la note p. 466. 3) vir la note p. 466. 3) vir la note p. 466. 4 Nicolas, prince d'Esterhaza, magnat de Bongrie, feid-marcebal au service de l'Autriche. 4 Charles-Eugene contribution de l'Autriche. 4 Frederic Gull-laboue, prioce de l'Indendohe-Langenbourg-Kirchberg, general d'artifletie au service de l'Autriche.

- a bataille en avant de la ville. Bientôt sa petite troupe.
- « écrasce par une artillerie supérieure, et sur le point
  - a d'être tournée, se dirigea vers le Rhia, où se trouvaient
  - « les embarcations necessaires a son transport : mais les
- a bateliers, qu'on n'avait pas eu la precaution de surveil
  - a ler, s'étant culuis sur la rive droite avec leurs barques ,
- a le colonel, enveloppe, se vit dans la dure nécessité de
- mettre has les armes avec deux mille sept cents hommes.
  - a L'armee française s'empara, les jours suivants, de Worms
- a et de Frankenthal.(1). a

#### 585. Levée du siège de lille (8 octobre 1792).

En quittant la Flandre pour se porter rapidement à la rencontre de l'armée du duc de Brunswick 2 qui entrait en France par la Lorraine, le général Dumouriez (3) avait ramassé toutes les troupes qui étaient disponibles, et n'ayant laissé que de faibles garnisons dans les places de la frontière du Nord, il en avait donné le commandement au général Moreton de Chabrillant. Cette belle et riche frontière restait ainsi exposée aux attaques de l'armée autrichienne, réunie dans les Pays-Bas sous les ordres du duc Albert de Saxe-Teschen (\*). Ce prince, après s'être emparé successivement des postes de Lannoy, Roubaix. Turcoing et d'une grande partie du pays intermédiaire entre Douai, Valenciennes et Lille, se porta rapidement sur cette dernière place, et en forma l'investissement, le 23 septembre 1792.

a Cette ville commerçante, industrieuse, peuplée de a soixante mille ames, située sur la Deule, près du con-« fluent de la Lys, dans une contrée riche et fertile, est la c place d'armes la plus importante de toute la frontière du a Nord. Son enceinte de quatorze bastions est entourée de « la Deule qui ajonte a sa force. La citadelle passe pour le a chef-d'œuvre de Vauhan ('). v

Le géneral Duhoux avait pris le commandement de Lille. Sous ses ordres etait le marechal de camp Ruault, et parmi les officiers chargés de la defense de la place. se frouvait le capitaine du genie Marescot , , destiné plus tard à prendre un rang si élevé dans son arme. Cependant

<sup>(1)</sup> Histoire des guerres de la récolution, par lomini, t. II, p. 150. (2) Voir la note p. 458. (3) Idem p. 461. • Albert-Casimir-Ignace-Pierre-François-Xavier, duc de Saxo-Teschen, gouverneur general des Pays-Bas Autrichieus. S. Missoire des guerres de la recolution, par Jouni, t. II, p. 160, (6) Armand-Samuel Marcacot, depuis houtenant general du genie, comte et pair de France.

le due Albert, qui, à la tête de quivre mille hommes, ne pouvait prétendre à s'emparer d'une place restée imprenable pour de grands capitaines et de puissantes armées, songea à la réduire en lui faisant subir les borreurs d'un bombardement. Il établit, sur le seul point de la ville qu'il pût aborder, une hatterie d'obusiers, et commença à y faire le feu le plus redoutable.

 Pendant sept jours et sept noits le bombardement con-tinua avec une effroyable activité : l'incendie se propagea.

- a pres de deux cents maisons furent brûlees, et plus de mulle criblees par les projectifes; un grand nombre d'ha-a bitans, cherchant dans les caves un abri contre la bombe,
- a y trouvèrent la mort et furent ensevelis sous les ruines. a Toutes ces calamités n'amenèrent pourtant pas la sou-
- e mission à laquelle le duc Albert s'était attendu; au a contraire elles animèrent d'une nouvelle ardeur depuis
- o l'enfant jusqu'au vicillard. La garnison rivalisa avec les a bourgeois; partout on travailla pour arrêter les ravages du
- « feu el repondre en même temps à celui des Autrichiens (3), ». L'héroique résistance des Lillois vainquit cafin la cruelle obstination du duc Albert. Les moyens de destruction commençaient à lui manquer, et en même temps, le général Labourdonnaye (3), arrivant de Soissons, et Beurnon-ville (3), ravenant de la Champagne, marchaient à sa rencentre. Il se décida donc, le 8 au matin à abandonner les murs de Lille, laissant derrière lui, avec le souvemr de ses inutiles cruaulés, un nouvel aliment à cet ardent patriotisme qui enflammait alors la France pour la défense de

# 586. REPRISE DE VERDUN (14 octobre 1792).

son territoire.

La batuille de Valmy avant changé la face des affaires, et le roi de Prusse (\*) s'étant décidé, quelques jours après, à commencer sa retraite, les généraux en chef Dumouriez (\*) et Kellermann (\*) partagèrent l'armée française en plusieurs corps pour se mettre a sa poursuite. Bientôt après, lorsque l'armée prussienne eut evacué la Champane et repasse ceux des délies de l'Argonne qui étaient tombés en son pouvoir, Dumouriez, provovant que l'armée autrichienne sous les ordres du général Clerfayt (\*), allait se porter sur les

<sup>(1)</sup> Histoire des guerres de la revolution, par Jomini, L. II, p. 173-174. (2) Anne-François-Angustip Labourdonnaye, riconne de Labourdonnaye, lieutenantgeneral (2) Foir la note p. 492. (3) Idom p. 483. (3) Idom p. 483. (5) Idom p. 483. (7) Idom p. 494.

Pays-Bas autrichiens pour en disputer aux Français la conquête, détacha trente mille hommes qui partirent à marches forcées du Chêne-Populeux pour Valenciennes, en deux colonnes, la première sous les ordres du lieutenant général Beurnonville 1, et la seconde sous ceux du lieutenant général duc de Chartres (2). Pendant que ce mouvement s'exécutait, le général Dumouriez se rendit à Paris pour y concerter avec le gouvernement les opérations ultérieures, tandis que le général Kellermann, renforcé par les corps des généraux Valence (3 et Arthur Dillon /2), était chargé de suivre l'armée du due de Brunswick (3 dans sa retraite, et de la contraindre à évacuer le territoire français, ce qui fut heureusement et habitement terminé le 20 octobre 1792.

Le général Dillon, débouchant par les Islettes et par Clermont en Argonne, arriva devant Verdun, lorsque l'armée ennemie commencait à passer la Meuse, et que son arrière-garde entrait dans la ville. Il se porta aussitét en avant avec neuf escadrons, cinq bataillons, six pièces de douze et quatre de huit, fit mettre ses pièces en batteries sur le mont Saint-Barthélemy, qui domine la citadelle, et somma alors le commandant de livrer la place, en lui envoyant son aide de camp suivi d'un trompette.

On suspendit les hostilités: la place fut remise à la condition qu'il serait accordé trois jours à l'armée prussienne pour achever d'évacuer la place et de faire transporter les malades sur des voitures du pays. Le 14 octobre le général Dillon entra dans la ville à la tête de ses troupes, et en reprit possession pour la France.

# 587. LEVÉE DU SIÉGE DE THIONVILLE (16 octobre 1792).

En même temps que le roi de Prusse (8°, au début de la campagne, s'était emparé de Verdun, le général autrichien Clerfayt (°) avait bombardé et pris Longwy, et le prince de Hobenlohe-Kirchberg (°) était allé mettre le siège devant Thionville. « On avait esperé, dit Jonnini (°), que « cette place ne tiendrait pas long-temps. Mais le général « Félix de Wimpfen (°), qui y commandait, avait eu le « temps de faire de bonnes dispositions; il ripostait non « sculement avec vivacité aux diverses attaques, mais en-

th Foir la note p. 492. (4 Idem p. 470. (5) Idem p. 491. 5 Idem p. 466. 5 Idem p. 492. 6 Idem p. 499. 7 Idem p. 494. 8 Idem p. 497. 9 Idem p.

core il faisait des sorties Les approvisionnements du
 siège étant épuisés, une partie du corps du Prince de
 Hohenlohe se retira; on ne laissa devant la place qu'un
 faible detachement aux ordres du général Wallis, en

a strendant celui du comte d'Erbach ('), qui reent ordre de venir de Spire pour former un blocus plus res-

a serre »

Le général Wimpfen, assiègé de nouveau par les troupes autrichiennes, sous les ordres du comte d'Erbach, fut bientôt cerné de tous côtés, et se trouva dans la position la plus critique. Il fit une vigoureuse résistance « Le 16 sepa tembre (\*) les assiègés font une sortie, tombent sur les a travailleurs, les égorgent, et, protègés par l'artillerie « des remparts, ils pénétrent dans le camp ennemi, y font

un grand carnage, et forcent les Autrichiens a renoncer,
 pour cette fois, à l'attaque qu'ils projetaient. Cette sortie,
 à laquelle ils étaient loin de s'attendre, leur coûta quatre

« cent cinquante hommes, et le prince de Waldeck (\*), qui « combattit avec un grand courage, eut un bras emporté « par un boulet de canon. »

Le siège de Thionville, commencé le 25 août, sut levé le 16 octobre.

588. REPRISE DE LONGWY (20 octobre 1792).

Après la reddition de Verdun, Longwy était la dernière place de France qui restât encore au pouvoir des coalisés; le général Kellermann (b) vint prendre position en vue de cette place à Cosne le 20 octobre, sur les hauteurs de Rouvroy et de Longuyon. Il la fit sommer de se rendre : les deux bataillons prussiens qui l'occupaient encore s'étant retirés, le général Kellermann fit alors son entrée dans la ville de Longwy à la tête de ses troupes.

589. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A MAYENCE 21 oct. 1792).

Par M. Victor Aban en 1837. Partie centrale

« Après la prise de Spire le général Custine (a) se porta | Salle no 131. « aussitôt sur Mayence, dans la nuit du 14 au 15 octobre.

(1) Foir la note p. 427. (2) l'ictoires et Conquêtes, t. I. p. 60. (3) Frederic, prince de Waldeck, depuis heutenant general au service de Hollande. (4) Foir la note p. 419. (5) Idem p. 460.

- « Il marcha le 19 octobre, à la tête d'un fort détachement « de cavalerie, sur Wei-senau, an-dessus de Mavence. Il fut
- a bientot suivi par le reste de l'armée, qui compléta l'in-
  - « vestissement sur la rive gauche du Rhin, en occupant
  - a Hechsheim, Marienborn, Genenheim et Monbach Cus-
  - a tine, parcourant le front de sa position, ordonna plusieurs
  - a monvements, dont le but etait d'en imposer à l'ennemi

« sur le nombre de ses troupes. »

Arrivé devant Mayence, il envoya son aide de camp le colonel, depuis général en chef, Hunchard 1), sommer la ville de se rendre. Le commandant, qui n'avait qu'une faible garnison sous ses ordres, fit d'abord semblant de vouloir se défendre; mais, sommé de nouveau, « après deux conseils « de guerre, le baron de Gimnich se décide à capituler, « et le 21 octobre, la garnison sort de la place avec les « honneurs de la guerre et la promesse de ne pas servir « pendant un an contre la France (\*). »

## 590. PRISE DE FRANCFORT-SUR-LE-MEIN (23 octobre 1792).

Custine (3), maître de Mayence, résolut aussitôt de porter ses armes contre la vitte libre de Francfort-sus-le-Mein.

Il dirigea deux corps de troupes commandes par les généraux Neuwinger et Houchard sur les deux rives du fleuve. A l'arrivée des Français les magistrats firent baisser les ponts-levis et parurent vouloir se défendre : mais le général Neuwinger ayant fait diriger ses canons sur la porte de Sachsenhausen, les habitants s'empressèrent d'auvrir leurs portes. On prit aussitôt possession de la ville, et Custine y laissa une garnison.

591. PRISE DE KŒNIGSTEIV (DUCHT DE NASSAU, ALORS ÉLECTORAT DE MAYENCE) (26 octobre 1792).

Le 26 octobre, legénéral Custine (3) s'empara de Kænigstein, petite place assez forte, située à peu de distance et au nord de Francfort-sur-le-Mein. Elle appartenait alors à l'É-

(1 Jean-Moolas Houchard, marcohal de comp, depuis lieutenant gene ral et commandant en chef des armees du Rhin, de la Mosalle ci du Nord.
(2) Fictoires et conquêtes, t. 1, p. 65. 3, foir la note p. 406.

lecteur de Mayence († , et fait aujourd'hui partir du duché de Nassau. Le général Mennier, auquel la defense en fut confice, y soutiet en 1793 un siège de trois semaines, et la garnison française en sortit avec les honneurs de la guerre sans êtro prisonnière.

## 592. COMBAT DE BOUSSU (3 novembre 1792).

L'armée française, commandée par Dumouriez ?), était campée près de Quiévrain, derrière la Ronelle, sur le territoire français, mais son avant-garde occupait plusieurs villages sur le territoire alors autrichien et aujourd hui belge. On se décida, assez improdemment, à étendre ces cantonnements, et le 1 " novembre 1792, le village de Thulia, qui était à quelque distance sur la gauche, fut occupé par deux ou trois bataillons belges au service de France, et composés en grande partie de déserteurs autrichiens. Le général Staray 19, qui commandait l'avant-garde antrichienne à Boussu, les y attaqua le lendemain avec de l'artillerie. Ils n'en avaient pas, et ils furent fort maltraités. Dumouriez résolut de venger cet affront, et des le lendemain 3 novembre, il se mit à la tête de son avant-garde, et la renforca d'une partie de la division du duc de Chartres qui, débouchant par Quévrechin, devait opèrer sur la droite de la chaussée, tandis que, sur la gauche, le village de Thulin devait être attaqué et repris, ce qui fut fait. Le duc de Chartres ('), n'éprouvant point d'obstacles dans sa marche, la continua en se dirigeant sur le moulin de Boussu, où les Autrichiens avaient une batterie retranchée qui salua l'approche des troupes françaises d'un feu assez vif. Cependant ce seu n'arrêta point leur marche. La colline sut gravie rapidement, et les Autrichiens se retirérent à la hâte en emmenantleurs pièces par le bois qui est derrière le moulin, où ils avaient fait des abatis qui furent à peine défendus.

Tandis que le duc de Chartres s'avançait ainsi sur la droite, Dumouriez avec les généraux Beurnonville 35, Dampierre (6), Stengel (7, et Henri de Frègeville 8), delogeait les

<sup>(1)</sup> Frederic-Charles-Joseph, archevêque de Mayence, baron d'Erthal.
(2) Voir la note p. 487. A Antoine, comte de Staray. A Voir la note p. 487. Antoine, comte de Staray. A Voir la note p. 488. Idem p. 492. Anguste-Henri-Marie Picot, comte de Dampierre, heutenant general, depois general en chef de l'armen du Nord.
(3) Foir la note p. 493. (4) Henri, marquis de Fregeville, marechal de camp, depuis licuienant genéral.

Autrichiens de poste en poste au centre et sur la gauche, et poussait le soir même ses avant-postes jusqu'à Saint-Ghislain après s'être emparé du bourg de Boussu.

Dumouriez établit son quartier général dans l'auberge du Grand-Cerf d'où le général Staray était parti depuis si peu de temps que son souper allait être servi. En s'asseyant à la table qu'on avait préparée pour lui, Dumouriez, dit à ses généraux et à son état-major: « Cette journée est si « helle qu'elle doit mettre un terme à toutes les incertitudes. « Que toute l'armée se mette en mouvement demain à la « pointe du jour, et, dans deux jours, nous livrerons baa taille à l'armée autrichienne sur les hauteurs de Mons, « et nous la gagnerons. »

En effet cette bataille fut livrée et gagnée. C'est la bataille de Jemmapes.

593. BATAILLE DE JEMMAPES (6 novembre 1792).

Partie centrale 1º clage. Salle de 1792. Nº 135. Par M. Henri Schiffer en 1835, d'après le tableau de M. Horace Vernet, de la galerie du Palais-Royal

Lorsque l'armée du duc de Brunswick (1) se retirait de la Champagne, Dumouriez , avait prévu, avec la justesse ordinaire de son coup d'oil, que le corps autrichien de trente mille hommes qui en faisait partie, sous les ordres du général Clerfayt (5), se porterait rapidement sur Namur, Mons et Tournay, pour couvrir et défendre la Belgique. Ce qu'il avait prevu s'était accompli. Les deux colonnes de troupes françaises qu'il avait dirigées sur la Flandre, pendant son voyage à Paris, étaient part s du Chene-Populeux le 10 et le 12 octobre : la première, sous les ordres du lieutenant général Beurnonville (%; la seconde, sous ceux du lieutenant général due de Chartres (2. Ces deux divisions, retardées dans leur marche par l'état des chemins, par le mauvais temps et surtout par le parc d'artiflerie qu'elles amenaient avec elles, arrivèrent le 26 octobre, sous les murs de Valenciennes, presque en même temps que le général Clerlayt faisait entrer ses troupes dans Mons et dans Tournay

Le général Dumouriez, en arrivant de Paris a Valenciennes, éprouva de grandes difficultes pour mettre son armée en état d'entreprendre la conquête de la Belgique; car cette armée manquait de tout, et principalement d'habillements

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 488. (2) Idem p. 487. (3) Idem p. 494 (5) Idem p. 492. (5) Idem p. 479.

et de chaussures. Les manufactures de Sedan fournirent des draps dont on fit des capotes de diverses couleurs; et des réquisitions, faites de plusieurs côtés, procurèrent un certain nombre de souliers. Mais la difficulté principale était le manque de numéraire; il n'y avant que des assignats, qui perdaient déjà heaucoup, et comme, aux termes des décrets alors en vigueur, ce n'était qu'en France qu'on pouvait payer l'armée en assignats, et qu on était obligé de la payer en numéraire, ainsi que toutes ses fournitures, aussitôt qu'elle passant la frontière, le général Dumouriez se trouvait dans le plus grand embarras pour mettre son armée en mouvement et entrer en Belgique, où de leur côté les Autrichiens profitaient de chaque jour de retard pour ajouter à leurs retranchements et à leurs moyens de défense.

Autrichiens profitaient de chaque jour de retard pour ajou- Après avoir subvenu aux divers besoins des places fortes e et du petit corps d'armée reuni à Lille, sous les ordres du gé-« néral Labourdonnaye (1), le général Dumouriez organisa « l'armée qui devait agir sous ses ordres immédiats. Cette ar-« mée se composait de quarante-huit bataillons d'infanterie, « dont environ le tiers était d'anciennes troupes de ligne, et « les autres des volontaires nationaux de nouvelle levée. Pour les amalgamer le mieux possible, le général Dumou- ▼ riez avait règlé son ordre de bataille de manière que chaque. bataillon de ligne était placé au centre des deux hataillons de volontaires avec lesquels il était embrigadé, ce qui fut l'origine des demi-brigades devenues depuis si célèbres. « Il n'y avait d'autre cavalerie dans cette armée que des hus- sards et des chasseurs à cheval, qui formaient l'avant-garde avec quelques bataillons d'infanterie legère sous les ordres des généraux Beurnonville et Dampierre (2), plus, deux pe-« tits corps de flanqueurs de droite et de gauche commandés par les généraux Stengel 3) et Henri de Frégeville 1. Le général Dumouriez partagea son corps d'armée en deux ailes de vingt-quatre bataillons chacune. La droite était sous « les ordres du duc de Chartres, qui la commandait comme « lieutenant general, avant sous lui les maréchaux de camp Desforets, Drouet et Stetenhoff. La gauche devait être sous a les ordres du lieutenant general Miranda ") et des mareĸ chaux de camp Ferrand 🥙, Blotteffère et Bernevon; mais « le général Miranda n'étant pas encore revenu de Paris, « le commandement de l'aile gauche fut dévolu au général

<sup>(1)</sup> Foir la note p. 459, '2) Idem p. 503, (3) Idem p. 491 (4 Idem p. 503, (3) Prangus Miranda, depuis general en chef de l'armee da Nord (4 Jean-henri Begoys Ferrand de La Caussade, depuis general de division.

a Ferrand qui était le plus ancien. Ces différents corps fora majent un total d'environ vingt-sept mille hommes, non

compris la division du heutenant général d'Harville (1), a campée sous Mauhenge et forte de six mille hommes,

a mais qui n'acriva qu'apres le gain de la bataille.

a Un pent combat, peut être improdemment engage le 2 • novembre 1792, près le village de Thulm, décida le general · Dumourieza cenfercersonavant-garde d'une partie de la dia vision du due de Chartres, qui, opérant sur la droite, attaqua a l'ennemi li 3, emporta le moufin de Boussu avec la batterie a qui le défendait, tandis que les généraux Beurnonville, a Dampierre, Stengel et Frégeville délogeaient les Autri-

u chiens de poste en poste, et les repoussaient jusqu'à Saint-

& Gluslain.

« Ce succès décida le général Dumouriez à ne pas différer a davantage l'attique genérale sur la position de l'armée aua trichienne devant Mons L'armée française recut le soir « même l'ordre de se mettre en mouvement le lendemain. 4 novembre, à la pointe du jour. La journi edu 4 et celle du 5 o furent employ des a se porter en avant; cette marche fut pénia ble et laborieuse surtout pour l'artillerie, les Autrichiens « ayant pris la précaution de dépaver la chaussée et de coua vrir la route des pavés isolés, en sorte qu on fut obligé de « marcher par la plaine, coupee par de nombreux fossés, et a détrempée par les pluies; et telle était l'acdeur destroupes, a qu'indépendamment de vingt chevaux sur les pièces de a gros calilire, les soldats s'y attelaient eux-mêmes pour les \* retirer du bourbier. Cependant, dans la soirée du 5, l'armée « était au bivogac devant les hauteurs de Jemmapes.

« Le général Dumouriez avait fixé l'heure de l'attaque à « midi, afin de donner à la division du général d'Harville le temps d'arriver de Maobeuge pour agir sur la droite de l'ar-« mea; mais après une canonnade de trois heures, voyant que le régiment autrichien des dragons de Cobourg descendait « au grand trot et paraissait se diriger sur notre artillerie, le « genéral Dumouriez resolut de ne pas attendre le général « d'ffacville, et donna l'ordre à toute l'armée d'attaquer im-« médiatement. Aussitôt le duc de Chartres, qui commandait « le centre, rompit sa division en colonnes de bataillons et « marcha sur le bois de Flenn, qui couvrait le centre des Aua trichiens Il mit six de ses bataillons en réserve, et avec les dix-huit autres il culbuta l'infanterie légère autrichienne a qui défendait les abatis, traversa le bois et arriva sur le

<sup>(1)</sup> Louis-Auguste Jouvenel des Ursins, depuis comte de Harville et pair de France.

plateau. Mais l'infanterie autrichienne, soutonne par l'artillerie des redoutes qui tirait à mitraille, fit un tel a ravage dans la tete des colonnes qu'il devint impossible a de les faire deboucher : elles contrérent dans le hois et a le traversèrent rapidement dans le plus grand désordre. a C'est là que furent frappes le colonel Dubouzet, du 10% a régiment de ligne, qui fut tué sur la place ; le géneral a Drouet 1), qui cut les deux jambes emportées et mourut a peu d'heures après; les colonels Dupont de Chaumont 4) a et Gustave de Montjove, adjudants generaux, qui reenrent a des coups de feu. Tout était perdu si les Autrichiens « avaient su profiter de cet avantage momentané; mais leur infanterie resta immobile, et ils se contenterent de a lancer quelques hussards et quelques chasseurs à pied « qui ne parvincent point à traverser le bois; en sorte que a tandis qu'ils étaient contenus par la résistance des deux ■ bataillons du 83°, Foix), commandes par le colone! Chamc pollon et le lieutenant-colonel Villars; du 98 (Bouillon), colonel Leclerc; du 20° (Dauphin), colonel Laroque (a), et de quelques autres, le due de Chartres, formant derrière « le bois une chame de chasseurs à cheval du troisième régiment pour arrêter les suyards, parvint enfin à les rallier. Ce fut alors que, leur adressant quelques-unes « de ces paroles si puissantes sur le cœur du soldat, il fit a succeder l'enthousiasme à la terreur. Les bataillons s s'étaient meles; il en fit une colonne à laquelle il donna a le nom de bataillon de Mons, y plaça les cinq drapeaux « qu'il tenait dans ses bras, et dont les bataillons étaient « dispersés, puis, renforce des six bataillons qu'il avan mis « en réserve à l'entree du bois, il fit de nouveau battre la « charge, et ces mêmes soldats, que la frayeur venait d'emporter un moment loin du champ d'honneur, attaquérent « avec intrépidité l'infanterie autrichienne qui remplissait « l'intervalle des redoutes, y penètrerent la bajonnette en avant, et s'emparerent d'une partie de l'artiflerie ennemie. « que la cavalerie autrichienne s'efforeait vainement de faire a rentrer dans Mons. De ce moment la victoire n'est plus a douteuse; les prodiges de valeur se multiplient dans nos a rangs. A l'aile gauche, le colonel Thouvenut et le général Ferrand, qui eut un cheval tue sous lui ; à l'aile droite. & Beurnonvilleet Dampierre, à la tête du 19" (Flandre), colo-

<sup>(1)</sup> N..., Richer-Dronet, marcelul de camp. (2 Pierre-Antoine Dupont de fraumont, depuis levitenant general, gouverneur de l'ecote revoluimitaire de Saint-Cyr, comte, etc. (2) Jean-Louis, vironte de La Roque, dopuis general de brigade.

a nel Desponchez, et lieutenant-colonel d'Armenonville (1), a du 71" (Vivarais), colonel de Bannes, et des bataillons de Pa-· ris: Dumouriezqui charge lui-même à la tête d'un escadron; a partout enfin les soldats français prodiguent leur sang et « leur courage. L'ennemi, chasse de toutes les positions,

abandonne enfin le champ de Jemmapes, en le laissant

« couvert de ses morts et de ses canons. » Letableau d'Horace Vernet est une représentation fidèle « de cette mémorable victoire; le pay sage, peint d'après na-« ture, est d'une parfaite exactitude. La houillère ou fosse e de charbon de terre qui est incendiée dans le coin a droit du tableau, est celle du village de Frameries, dea vant lequel le spectateur est placé. On voit dans le fond « la ville de Mons, le village de Cuesme et le village de « Quarégnon sur la gauche. Le village de Jemmanes, qui a a donné son nom à la bataille, est situé entre Cuesme a et Ouarégnon; mais on ne l'apereoit pas parce qu'il est a masque par la colline sur laquelle l'armée autrichienne a était retranchée. Le général Dumouriez, suivi de quela quesofficiers de l'état-major et d'un groupe d'ordonnances, « est sur le premier plan. Il est arrêté dans son mouvement a par la rencontre de quelques prisonniers autrichiens qu'on e lui présente, et surtout par l'aspect du général Drouet

a blesse, que des soldats portent à l'ambulance.

a Parmi les officiers qui suivent le général Dumouriez. s on remarque Macdonald \*, qui était alors un de ses aides

a de camp, et auquel la victoire devait donner un titre dans a les champs de l'Italie; Belliard D, qui était officier d'é-

dat-major, et que la gloire a tant de fois retrouvé sous a nos étendards; le duc de Montpensier (V., qui était lieu-

a tenant-colonel, adjudant genéral, et qui, du champ de a bataille où il avait servi la patrie, devait passer dans les

a cachots de Marseille, dont il a laisse une peinture si tou-

« chante et quelquefois si énergique. Près du chirur-« gien qui rend compte au général Dumouriez de la bles-

a sure du général Drouet, un jeune guerrier attire l'atten-« tion par l'élegance de son uniforme et la grâce de sa figure :

a la douceur de ses regards, la délicatesse de ses traits ré-« vèlent une autre Clorinde : c'est la jeune Fernig , entrat-

« née aux combats par l'enthousiasme de la liberté (1)

(\* Lecouturier d'Armenonville : depuis marcelal de camp el viconte d'Armenonville : É Enente-Ja qui s-cosepir-Alexandre Macdonald : capitathe : depuis duc de Tarente : material de France etc. A Augustin-Daniel Belliard : capitathe : depuis comite : liculemant general : pair de France : etc. si Fore la material : p. 105. (2) On voil aussi derrière elle : a theval, son pere, qui l'accompagna a Jemmapes. Il demeurait a

- « On voit sur un plan plus éloigné l'attaque de la gauche « de l'armée autrichienne par l'avant garde française, sous
- « les ordres du lieutenant général Beurnonville et du ma-
- « réchal de camp Dampierre. Les dragons de Cobourg,
- « après avoir été repousses par l'infanterie française, sont
- « chargés par le premier régiment de hussards (Berchiny),
- « qui prit la redoute qu'on voit devant lui.
- a On apercoit dans le lointain la division du duc de « Chartres attaquant le bois de Flénu, et, plus loin encore,
- quelques bataillons de celle du général Ferrand, se por-
- « lant sur l'extrème droite des Autrichiens.
- « On se demande pourquoi le peintre a placé sur un
- « point aussi éloigné le Prince qui a contribué à cet impora tant succès. Un fait l'explique : c'est que le tableau de la
- « bataille où se signala le jeune duc de Chartres a été com-
- « mandé par le duc d'Orléans. On doit aussi regretter que
- a dans cette magnifique composition, M. Horaco Vernet
- « n'ait pas eu la faculté de faire ressortir les traits d'une
- « foule de nos guerriers qui, confondus dans les rangs à
- Jemmapes, ont pris bientôt après un si brillant essor vers
- a les honneurs militaires, et dont la victoire a inscrit les
- « noms sur les murs de toutes les capitales de l'Europe. Là
- a étaient Davout (1), depuis maréchal, prince d'Eckmuhl, « Mortier (2), duc de Trévise, Moreau (3), Serurier (4), Jour-
- « dan (%), Augereau (5), Maison (5), Gérard (8), et ce général
- « Foy (\*, qui a laissé de si beaux souvenirs à la France (10). »

## 594. entrée de l'armée française a mons (7 nov. 1792).

l'ar M. Hippolyte Bellange en 1836. Partie centrale

Lorsqu'après avoir chassé l'armée autrichienne des hau-

Mortagne, et là, barcelé tous les jours par les maraudeurs autrichiens, il Mortagne, et la, barcele tous les jours par les maraudeurs autricieres, in avant apprès à ses filles à faire le coup de fusil. Lors de la formation du camp de Mandie, deux d'entre elles s'attacherent à la fortune de Disnon-rier. La troisieme, qui est aujourd'hui la femme du general Guilleminot, etait sente restee dans la maison paternelle. (P. Lonis-Nicolas Davous, chef de la aillon, depuis prince d'Eckmith, marcebai de France, etc. (P. Edward Adolphes-Lasimir-Joseph Mortier, espitame, depuis duc de Tereuse, marcebai de France, etc. (P. Vieter Moreau, licutemant-colouels, dentis Commidia (Espandiente). depuis general de division et commandant eu chef l'armée du llhin. (\* Jean-Mathieu - Philibert Serurier, lieutenant-colonel , depuis comte Serurier, marcebal de France, etc. (\* Jean Baptiste Jourgan, lieutenant-colonel , depuis comte Jourdan, marechal de France, etc. 6) Pierre-François charles Augereau, adjudant major, depuis due de Castighone, marechal de France, etc. 6) Pierre-François charles Augereau, adjudant major, depuis due de Castighone, marechal de France, etc. 9 Maurice Etienne Gérard, sergent-major, depuis conte Gerard, marechal de France, etc. 9 Maximilien-Schastien Foy, heutemant d'artillerie, depuis comte, heutemant general et membre de la Chambre des Deputes, etc. 100 Notices sur les tableaux du Palais-Royal, par M. Nataut, 1, 17, p. 222-320.

in clage. Salle de 1792. No sie.

teurs de Jemmapes l'armée française découvrit la ville de Mons qui se presentait devant elle, un cri général retentit aussitet dans tous les rangs pour demander l'assaut. Dumouriez !) se crut obligé de résisterà cette noble ardeur, et deut raison, car l'assaut n'aurait eu aucune chance de succès. Cependant il fit sommer la place dans la soirée, et dans la nuit les Autrichiens l'évacuèrent entièrement. Le lendemain, 7 novembre, il se mit à la tête de quelques bataillons d'infanterie de la division du duc de Chartres, et se dirigea. sur la porte de la ville, où une foule immense s'était reunie. Le général Dumouriez y fut recu par le corps municipal, en ancien costume Bamand, qui lui présenta les clefs sur un plat d'argent, en declarant que la ville de Mons se mettait sous la protection de l'armée française. Derrière cux et sur deux files se trouvaient les Capucins, les Recollets et les communautés religionses de la ville, qui réclamèrent également la protection du général en chef. Après quoi les troupes entrérent dans la ville au milieu des acciamations des habitants.

595. COMBAT D'ANDERLECHT (13 novembre 1792).

Par M. Hippolyte Branaud en 1836.

Partie centrale.

40 ctage.
Salle de 1792.
No 135.

La victoire de Jemmapes avait décide la conquête de la Belgique; les villes ouvraient leurs portes sans resistance, et l'armée autrichienne ne songeait plus qu'à se retirer de l'autre coté de la Meuse, et même derrière la Roer, Cependant, toutes les fois que l'avant-garde française cherchait à entamer l'arrière-garde des Autrichiens, il s'engageait des combats plus on moins vifs. Celui d'Anderlecht, près de Bruxelles fut de ce nombre. Le village de Saint-Peters Woluve, sur la grande route, opposa une resistance qui ne fut surmontee que lorsque Dumouriez 1 ent fait avancer une partie des divisions du duc de Chartres et du géneral d'Harville pour renforcer son avant-garde, que ce jour-la il commandait en personne. Après que le village de Saint-Peters Woluve cut été enleve par les troupes françaises, celui d'Anderlecht fut encore defendu par les Autrichiens, qui ne rentrevent à Bruxelles qu'a la nuit Alors le maréchal Bender 2) envoya un trompette au général Dumouriez pour lui demander que les troupes françaises n'entrassent dans Bruxelles que quand il terait jour, ce qui fot accorde, et le lendemain, 14 novembre, l'armée française y fit son entree solennelle.

(1 Lair la nate p. 487. 12 Haise Colombeau, baron de Bender, feld-murcebal au service de l'Autriche.

596. COMBAT DE VAROUX (27 novembre 1792).

Par M. Victor Aban en 1637. Partie rentra

Parise rentrater ctage. Salle no 134

Le 27 novembre, à sept heures du matin, le general Dumouriez (1) attaqua l'arrière-gat de des Autrichiens, commandée par le genéral Staray 3) qui devait couvrir Liége avec douze mille hommes. « Je n'en avais pas autant pene dans sa relation officielle; mais, lorsque l'armée natio-a nale que je commande s'est déployée. l'ennemi a été sue-« cessivement force à Rocoux, à Varoux, dans six villages a et dans tous les retranchements. Le général Staray a été, a dit-on, grièvement blessé. La brièveté du jour et la prua dence m'ont empèrhe d'entrer le soir même dans la « ville de Liège; j'y suis depuis neuf heures du matin, et ail m'est impossible de peindre l'ivresse de ce brave peu-a ple et l'accueil qu'il a fait à nos troupes (3). »

597. entrée de l'arméefrançaise a liège (28 nov. 1792.)

« Les Français entrèrent à Liège le 28 et y furent reçus « avec acclamations (\*). »

598. CAPITULATION DE LA CITADELLE D'ANVERS (29 DOvembre 1792).

Par M. Pullippore tex en 1837. Partie centrale

Partie centrald 1 relage. Salle no 131a

Pendant les opérations militaires dont l'est de la Belgique était le théatre, le corps commandé par le géneral Labourdonnave 3) avait recu l'ordre de traverser la partie orcidentale pour aller former le siège d'Anvers. Labourdonnaye envoya d'abord en avant les généraux Lamarlière (\*\*) et Champmorin à la tête de l'avant-garde et de trois mille gendarmes. Ces deux géneraux arrivèrent le 28 novembre à quelques heures de distance, le premier par la rive droite et le deuxieme par la rive gauche de l'Escaut. Le genéral Lamarlière, qui se trouva le premier au rendezvous, lit prévenir de suite les magistrats d'Anvers de la presence des Français devant leur ville. A cette époque la presque totalité des Relges, fatigués du jong autrichien, regardaient les Français comme des libérateurs, et les habitants d'Anvers le prouverent dans cette circonstance. en ouvrant leurs portes au général Lamarliere, et le

(1) Foir la note p. 487. (2) Idem p. 503. (3) Extraited Montleur. (3 Histoire des guerres de la recolution, par Jonnui, t. II, p. 243. (5) Voir la note p. 600. (4) Antonne-Nicolas Collier, comta de Lamarhere, general de brigade, depuis genéral de divison.

recevant avec empressement dans leur ville. Les Autrichiens s'étaient déjà renfermés dans la citadelle et paraissaient décidés à opposer une forte résistance.

« Le genéral Labourdonnaye arriva bientôt lui-même a avec le reste de ses troupes, formant à peu près douze a mille hommes. Mais il fut bientôt remplacé dans son « commandement par le général Miranda . Les travaux a de siege devaient être dirigés par les officiers du génie a Dejean 2 et Marescot 3. L'artillerie était commandée a par le capitaine Sénarmont (\*), sous les ordres du général a Guiscard (b). Les travaux offraient de grandes difficultés. « L'armée de siège n'était pas familiarisée avec ce genre « d'exercice. La pénurie des ingénieurs était telle qu'on « fut obligé de prendre des officiers d'infanterie pour dia riger les travailleurs. Le sol, d'ailleurs, se refusait à « ce qu'on donnât aux tranchées la profondeur néces-« saire; on ne pouvait creuser à plus de deux pieds sans « trouver l'eau, et on fut oblige de racheter sur la lar-« geur le déblai destiné à former les parapets. Cependant « l'ardeur des soldats français surmonta ces obstacles ; a les ouvrages se trouverent terminés le 28 novembre. « Les batteries commencerent aussitôt à faire jouer leur « feu. Par un hasard singulier, le premier houlet lancé « emporta la table du gouverneur, au moment où ce dera nier allaits'y placer pour diner. Les assièges inquiétaient « et troublaient les travaux par un feu continuel ; mais celui a des Français fut si bien nourri et si bien dirigé, qu'au bout a de quelques heures il alluma un violent incendie dans la « citadelle. Deux corps de casernes et la moitié de l'arsenal devinrent la proje des flammes. Le gouverneur de la place, « effraye de ces ravages, envoya le capitaine Devaux demana der une capitulation. Elle fut conclue le lendemain 29; et o le même jour la garnison, forte de ouze cents hommes, sortit de la place avec les honneurs de la guerre et la pera mission de se retirer au quartier genéral du due de Saxea Teschen 51. Cent deux canons, soixante-sept obusiers, « treize cents fusils et d'abondantes munitions de guerre de a tout genre tomberent entre les mains des Français (7). »

Partie centrale. E de chaussec, Salle nº 25.

Partie centrale. 599. SIÈGE DE NAMUR (novembre 1792).

INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

Par M. Siméon Pont en 1841.

(t) Foir la note p. 505. 2. Jean-François-Aume Dejean, capitaine, depuils heurenant general, counte, pair de France, etc. 3. Foir la note p. 495. (2) Georges Guiscard de Bar, general de beigade (2) Voir la note p. 495. (3) Vectoires et conquetes, t. 1, p. 83.

#### 600, SIÉGEET PRISEDES CHATEAUX DENAMUR (2 déc. 1792).

Par M. Clement Bornangen en 1837, Partie centrain

fartie ventrale ger clage. Salle nv. 135.

« Les deux généraux autrichiens Schroeder (1) et Beau- lieu (2, s étantretirés après le combat de Bois-d'Asche, Valence (3) des le lendemain, 19 novembre, s'approcha de Namur pour en former le siège. Quelques volées de ca- non suffirent pour engager les habitants à ouvrir leurs portes. La garnison autrichienne, forte de six mille « hommes, se jette dans la citadelle, décidée à s'y défendre courageusement. Cependant, le 20 novembre, Valence la fait sommer de se rendre; mais son commandant, Moitelle, répond qu'il connaît son devoir, et qu'il saura a garder la forteresse qui lui est confiée. Valence n'avait point avec lui d'artillerie de siege : il est obligé d'en « faire venir; elle n'arrive qu'à force de bras à travers a les montagnes. Les batteries sont dressées et foudroient « la place avec une infatigable activité. Secondé par la vaa leur des soldats qu'il commande, le géneral donne plua sieurs assauts et parvient à s'emparer des forts le Camus a et la Cassate. De leur côté les Autrichiens faisaient un a feu terrible ; mais malgré les décharges multipliées de « la redoutable artillerie qui garnissait les remparts, « les travaux de siège furent poussès avec tant de vigueur, « que le 29 novembre la tranchée était ouverte et déjà les " boulets et les bombes écrasaient la citadelle. On savait « que le fort Villate, qui défend le château, avait sous ses glacis des fourneaux préparés, en cas d'attaque de vive « force, pour faire sauter les assiègeants. Le général Leveneur, qui commandait sous les ordres de Valence, a concoit le projet hardi de s'en emparer en surprenant la garnison et tournant le fort par sa gorge. Entre cette a gorge et la citadelle il y avait une caponnière au che-« min de communication , garnie de palissades et de paa rapets, à travers lesquels on arrive au fort par deux « voutes, dont une scule était gardée. A minuit. le 30 « novembre, le général Leveneur sort de la tranchée, à la « tête de mille deux cents hommes déterminés : conduits a par un déserteur autrichien, les Français franchissent « les palissades dans le plus grand silence ; ils marchent à « la première voûte qui se trouve en effet déserte. A la

<sup>(1)</sup> Charles Schreber, depuis lieutenant général et commandant de Cracavie. 7 Jean-Pierre, baron de Beaulieu, depuis feld-marcehal commandant en chef de l'armee d'Italie. 2/100r la note p. 191.

a seconde les sentinelles crient et font feu. Au même insa tant Leveneur, qui ne pouvait franchir la palissade, dit à un officier très-grand et très-fort, qui se trouvait à côté a de lui : « Jetez-moi par dessus, » L'officier le lance, en a effet, de l'autre côté de la barrière et s'y précipite après à lui ; plusieurs grenadiers s'empressent d'imiter leur géa néral. Leveneur atteint le commandant du poste, qui a cherchait à rassembler son monde : « Conduis-moi à tes a mines, lui crie-t-il d'une voix terrible et en lui appuyant a son épée sur la poitrine. » L'Autrichien hésite et bala butie quelques mots ; Leveneur lui repête son ordre en a le pressant davantage : l'officier se décide à marcher. Lo général arrache lui-même les mèches, les éteint et s'ema pare du fort Villate.

a Pendant cette action intrépide, le feu de la ligne as« siègeante redoublait; vingt-quatre canons, placés en
a batterres, produisent un effet si meurtrier, que le coma mandant Moitelle, désesperant de pouvoir s'y défendre
a plus long-temps, demande à se rendre; et le 2 décema bre il conclut avec le général français une capitulation
a par laquelle il est convenu que la garnison toute entière
a sortira avec les homeurs de la guerre, mais restera priα sonnière, et sera dirigée dans l'intérieur de la France.

Deux bataillons du superbe régiment autrichien de Kinski
 et un de celui de Vierzet enfaisaient partie. Valence s'em pressa d'envoyer à la Convention les huit drapeaux dépo sés sur les glacis de Namur. Ils furent les premiers dont.

a on fit hommage au gouvernement républicain (1).

#### 601. PRISE DE BRÉDA (24 février 1793).

Partie centrale. 1er clage. Balle no 131.

Par M. Hippolyte LECONTE en 1837

La guerre avant été déclarée à l'Angleterre, le 1st février 1793, par le gouvernement français, il ful aussitôt arrêté que la neutralite de la Hollande cesserait d'etre respectée. On savait que le gouvernement britannique ne manquerait pas de s'appuyer sur cette tépublique, son allier, et on resolut de le prévenir. Le siège de Maestricht fut décidé, en même temps qu'une invasion au cœur de la Hollande. Damouriez 2), qui avaiteoneu ce plan, fut chargé de l'exécuter. Le moment était pressant, la coalition qui venait de se former contre la France était la plus formidable qu'elle cût jamais cue à combattre. Il ue restait de

<sup>(1)</sup> Dictoires et conquêtes, t. I, p. 83. (2) Voir la nute p. 487.

puissances neutres que la Suède, le Danemarck, la Porte Ottomane, la Suisse et les républiques de Venise et de Gènes. La France affait donc être attaque à la fois au midi, par les armées espagnoles et portugaises; sur les Alpes, par celles de l'Antriche et des puissances italiennes; et sur toute la frontière, depuis Humingue jusqu'à la mer, par les armées autrichiennes, prussiennes, anglaises, holiandaises, reunies à toutes les forces de l'empire germanique. La Russie n'envoyait pas encore ses soldats; mais elle était entrée dans la coalition, et devait prendre part à la guerre, si ses secours devenaient nécessaires. Ce n'était pas trop de toute la puissance et de tout le courage de la France pour tenir tête à tant et de si redoulables ennemis.

Toutes les forces françaises dans la Belgique étaient alors en cantonnements sur la Meuse et derrière la Roer. Le géueral Miranda (¹, fut charge dusiège de Maëstricht, avec les divisions du duc de Chartres sur la rive gauche, et du géneral Leveneur sur la rive droite de la Meuse, tandis que les géneraux Valence (¹ et Lanoue étaient chargés de le couvrir.

Dumouriez devait commander en personne les operations contre la Hollande. Il arriva le 10 février 1793 à Anvers. Il n'y trouva aucune des ressources qui lui étaient mécessaires : ni artillerie, ni munitions, ni magasins, rien enfin de ce que réclament les besoins d'une armée. Le corps de troupes qu'il parvint à y réunir était à peine de quinze mille hommes. Cependant il n'hésita pas à se porter en avant, et ce fut avec cette faible armée qu'il alla audacieusement attaquer Bréda, et qu'il en commença le bombardement. Tel était le dénûment de sa petite armée, que le 24 février, à la pointe du jour, le général d'Arçon qui dirigeait le siège, vint l'avertir que si on ne ralentissait pas le feu, il manquerait de munitions à deux heures. « Tirez toujours, lui répondit Dumouriez, et surtout ne « diminuez pas le seu, car ce serait avertir les Hollandais a que nous allons être obligés de le cesser. » Cette résolution eut un plein succès. A onze heures, le général hollandais, comte de Byland, envoya un parlementaire pour demander à capituler. Aussitôt Dumouriez donna pompeusement l'ordre de cesser le feu ; la capitulation fut signée ; à deux heures, les grenadiers français prenaient possession des portes de la ville. Bréda était pris, et Dumouriez y trouvait one artillerie inmense, un arsenal bien approvisionné, et les movens de continuer la grande entreprise qu'il avait commencée aven tant de courage et de résolution.

<sup>(1</sup> Voir la note p. 505. (2) Idem p. 491.

602. PRISE DE GERTRUYDENBERG (5 mars 1793).

Partie centrale. 1-7 etage. Sallo no 13t. Par M. Hippolyte Lucourt en 1837.

Après la prise de Breda et de Klundert, le général Dumouriez (\*\* se porta sur Gertruydenberg pour en faire le siège. Cette ville importante, dont il voulait foire une place d'armes qui protégeât son passage du Moërdyk, était dans le meilleur état de défense. Outre la forte garnison qu'elle renfermait, elle était hérissée de forts avancès et entourée d'une multitude d'mondations qui ne laissaient, pour arriver au corps de la place, que des digues enfilées par les feux de ses batteries. Cependant l'attaque fut conduite avec tant de vigueur, que le lendemain de l'investissement, le fort de Steelinve, qui n'était accessible que par une seule digue, et dont les inondations couvraient les approches, tomba au pouvoir des Francais.

Dumouriez s'empara ensuite du fort Donk, et battait en brêche celui de Spuy, situé sur la gauche de la place, lorsque, le 5 mars. le gouverneur hollandais demanda à capituler, et Gertruydenberg se rendit aux mêmes conditions

our Breda.

Le général Dumouriez, outre des munitions considérables, trouva dans Gertruydenberg une marine qui aurait été suffisante pour opèrer le passage du Moërdyk.

603. COMBAT DE TIRLEMONT ET DE GOLZENHOVEN (16 mars 1793).

Partie centrale. 10 ctage. Salle no 133. Par M. Jory en 1836.

Le 1er mars 1793 l'armée autrichienne, sous les ordres du feld-maréchal prince de Saxe-Cohourg 2, s'était mise en marche sur trois colonnes et avait passe la Roér. Contraintes de se retirer devant des forces supérieures, les troupes françaises s'étaient repliées sur la Meuse; la ville d'Aix-la-Chapelle avait été evacuee; le siège de Maestricht avait été abandonné. Liège était retombée au pouvoir de l'armée impériale. Les revers que les Français venaient d'éprouver reclamaient la presence du genéral en chef, et numouriez (1), ayant remis au général de Flers (2) le commandement du corps d'armée qui occupait Breda et Gertruy-denberg, partit à la hâte pour Bruxelles, et le 12 mars il rejoignit à Louvain la grande armée française qui s'y trou-

<sup>(1)</sup> For la note p. 487. . 2) Frederic-Josias, prince de Saxe-Cobourg-Sanifeld, feld-marechal au service de l'Autriche. (2) Charles de Flers, general de division, depuis general en chef de l'armec des Pyrences-Orientales.

vait sous les ordres des généraux Valence (1) et Miranda (2). Ces deux chefs, se regardant comme indépendants l'un de l'autre, étaient peu d'accord entre eux, et le retour du général Dumouriez était d'autant plus nécessaire, que les troupes commençaient à tomber dans le découragement. Sa présence ranima tout, et lorsqu'il annonca à l'armee qu'elle alfait reprendre l'offensive, rette nouvelle fut accueillie avec acclamations. En effet, ayant appris le 15 mars par les rapports de son avant-garde, qui était à Cumptich sous les ordres du général Lamarche (1), que la grande armée autrichienne marchait sur lui, et que son avant-garde venait de s'emparer de Tirlemont, il résolut de la prévenir, et , faisant battre la générale le 15 , à neuf heures du soir, il mit l'armée en mouvement. Elle marcha toute la nuit en plusieurs colonnes, et le lendemain 16 mars, à la pointe du jour, le général Dumouriez attaqua Tirlemont. Les Autrichiens s'y défendirent vigoureusement dans les rues, dans les maisons, sur la grande place; mais la ville finit par être reprise, et le géneral Valence déboucha vaillamment par la porte de Liège, quoiqu'elle fut enfilée par les batteries que les Autrichiens avaient établies sur la chaussée, et près des monticules ou tombes antiques, situés à droite de la grande route, en sortant de Tirlemont. Après avoir éteint le feu de ces batteries, l'armée continua son mouvement, et alla se deployer hors de Tirlemont, dans la plaine qui se trouve sur la droite de la chaussée de Saint-Tron. Le genéral Dumouriez ordonna d'attaquer sur-le-champ le village de Goizenhoven, où les Autrichiens étaient retranchés, Les deux premières attaques furent repoussées, mais à la troisième, le dix-septième de ligne (l'ancien régiment d'Auvergne), commandé par le colonel Marcel Dumas, fit une charge brillante à la baïonnette, et penetra dans le village, qui fut bientôt emporté. Ce succès décida le mouvement rétrograde de l'armée autrichienne, qui repassa la petite Cette en plusieurs colonnes, et se retira sur la position de Norwinde, où cent aus auparavant (le 29 juillet 1693), le maréchal de Luxembourg (§) avait batin Guillaume III (§). Le même bonheur n'etait pas réservé à Dumouriez, lorsque, deux jours après, il y livra bataille au prince de Cohourg.

<sup>(\*)</sup> Foir la note p. 191. 2 Idem p. 305. (\* Joseph Brouet Lamarche, general de division, depuis general en chef de l'armee du Nord. 3 Français-Henri de Montmorency, con de Luxembourg. 3, Guillaume-Benri de Nassau, precedenument prince d'Orange.

604. PRISE DE CAMP DE PÉRELLE (19 avril 1793).

Partie centrate, in étage. Salle ne 132. Par M. Adolphe Rosun en 1836.

Les ennemis, qui avaient été délogés de leur camp retranché de Pérulle le 17, revinrent en force dans la journée du 19, et s'ébranlèrent sur trois colonnes. L'attaque commença à deux heures. Ils furent reçus avec vigueur par les grenadiers des Bouches-du-Rhoné et les chasseurs de Marseille, qui les culbutérent, les poursuivirent, et, sans la nuit qui terminale combat, eussent forcé leur camp pour la troisième fois depuis trois jours. Les cenemis eurent ceut hommes tués et blessés et vingt-un prisonniers, les Français n eurent que trois hommes tués et ouze blessés.

605. COMBAT DU MAS DE ROZ (17 juillet 1793).

Partie centrale. ser etage. Salle no 132. Par M. RENOLX on 1836 1).

Lorsque, au commencement de l'année 1793, les armées de la république étaient entrees en campagne à la frontière du nord, l'Espagne, quoiqu'elle fit partie de la coalition, n'avait encore rien entrepris contre la France. On se flattait que sa faiblesse ne lui permettrait aucune demonstration hostile, et cependant elle s'épuisait en préparatifs de guerre. La convention nationale se décida alors, comme toujours à prendre une témeraire initiative, et elle déclara la guerre à l'Espagne. Mais la France, forcée de se defendre à chacune de ses frontières, ne pouvait songer à prendre l'offensive. Elle se reduisit à former des camps, et l'ombre même en existait à peine malgré les décrets de la Convention qui avait ordonne la creation de deux armées des Pyrénées orientales et occidentales. Les généraux de Flers (f) et Servan (1), investis de ces deux commandements, avaient à peine renni sous leurs ordres quelques nouvelles recrues. Les chefs de l'armée espagnole, Riccardos (\*) et le comte de La Union (\* profitérent de la faible attitude de la France pour entamer la frontière

<sup>(1)</sup> Ce tableau a ete exècuté d'après une exquisse faite dans le temps par M. Gamelin, pointre, qui suivait, à cette epoque. l'armée des Pyrences mont des Cette estimes est deposee à l'instel de la prefecture des Pyrences. Or entales i Feriparan : 2 foir la noi p. 10. 3 fosqui Servan, precedent ent muistre de la guerre. 2 bou Antonio Riccardos Cartillo, commandant en élect de l'armée espagnole. 2 fon Louis-Firmin de Carvojal y Vargas, licutenant general, depuis commandant en élect.

des Pyrénées. Dagobert (1), incapable de tenir devant des forces supérieures, leur abandonna le fort des Bains et celui de Bellegarde, et aussitôt la terreur se répandit dans Perpignan. On s'attendait à y voir de jour en jour arriver l'armée espagnole. Cependant, après quelques hésitations, Riccardos se décide à attaquer le genéral de Flers dans son camp du Mas de Roz, où il se tenait retranché.

a L'armée espagnole, après avoir laisse un corps a d'observation devant les places de Collionre et Port-Vena dre qu'une escadre de quatorze voiles bloquait par mer a depuis plusieurs jours, s'était ébrantée sur trois colonnes a L'aile droite aux ordres du lieutenant géneral Cagigal a dans la direction de Niel, le centre conduit par le mara quis de Las Amarillas, et l'aile gauche commandée par

a le prince de Monteforte sur les deux extrémités du vila lage de Canhoés. Ces trois colonnes s'élevaient à plus

« de quinze mille combattants : elles trainaient avec elles

« un train d'artillerie considérable, »

Le général espagnol avant investi le camp presque sur tous les points, commença ses attaques le 17; elles reussirent d'abord. Les avant-postes français se retirèrent du Mas de Serres, où le lieutenant général espagnol Cagigal avait établi une grande hatterie d'où il soulenait les attaques, « Cependant le chef de brigade Lamartillère 2 , avant a mis en action la grosse artillerie du camp, fondroya en a peu d'heures la grande batterie du Mas de Serres. Ca-« gigal avant eu plus de moitié de ses pièces demontees a jugea prudent de retirer les autres, et n'en vint à bout « qu'à force de bras. Dès que ce point important fut éva-« cué, les Français y amenèrent quatre pièces qui firent un g feu très-vif contre les colonnes ébranlèes. Cette canon-« nade augmentant de moment en moment son intensité, a Ricardos ne voulut point hasarder l'assaut, et donna l'or-👚 🗷 dre-de la retraite ; à peine fut-elle prononcée que Dagoa bert s'élance hors du camp à sa poursuite, avec l'infante-\* rie qui se trouve sous sa main ; son adversaire pour l'ara rêter prescrit à La Union de la couvrir avec sa cavalerie Dagahert dirige aussit
ót contre elle ses pièces de bataillon; a mais leur effet ne répondant pas à son ardeur, il ordonne a à une brigade d'infanterie de charger ces escadrons à la a baionnette, p

<sup>(1</sup> Lunis-Auguste-Simon Dagobert de Fontenille, general de division. (2) Jean Fabre, depuis heutenant genéral, courte de La Martilhère et pair de France.

Telle fut la glorieuse journée du 17 juillet, dans laquelle l'armée espagnole, bien supérieure à l'armée française, fut cependant contrainte de se retirer devant elle.

a Ce serait une grande erreur, de juger son impora tance par les trophées recueillis sur le champ de baa taille; elle produisit, à l'égard des Espagnols, l'effet que dans la campagne précédente Valmy avait opéré a sur les Prussiens, et Jemmapes sur les Autrichiens; a elle leur inspira plus de circonspection, en même temps a qu'elle accrut la confiance et l'ardeur belliqueuse des a jeunes volontaires des départements voisins (1). »

606. COMBAT DE LA FRÉGATE FRANÇAISE L'EMBUSCADE CONTRE LA FRÉGATE ANGLAISE LE BOSTON (30 juillet 1793).

Arle du Nord. Pavillon du roi. L. de-chausser.

Par M. Theodore Genin en ... « La frégate l'Embuscade, commandée par le capitaine « Bompard 🤔 , avait été expediée de Rochefort pour trans-« porter le premier ambassadeur chargé de représenter la « république française auprès du gouvernement des États-« Unis. Vers la fin de juillet 1793 le capitaine Bompard se a trouvait dans le port de New-York, attendant les instruca tions et les dépéches de l'ambassadeur pour retourner en « France. Dans une croisière qu'il venait de faire, il avait « capturé ou détruit plus de soixante navires anglais. Le commandant des forces navales britanniques stationnées « dans les mers de l'Amérique septentrionale résolut de « s'emparer d'une frégate qui avait fait tant de tort au « commerce de sa nation. Il expédia à cet effet la fregate a le Boston, commandee par le capitaine Courtenay, et « armée d'une manière qu'il jugeait propre à assurer son a succès, si elle en venait aux prises avec l'Embuscade. a Depuis plusieurs jours le Boston etait à son poste, « épiant la sortie de la fregate française; mais celle-ci ne a paraissait pas faire de preparatifs pour mettre à la « voile. Impatient de voir arriver l'instant d'un triomple a qu'il regardait comme certain, le capitaine Courtenay a s'arrêta à une idée que lui suggérérent les sentiments « chevaleresques qui de tout temps ont distingue la nation " française. Il adressa au capitaine Bompard un cartel « dans lequel il proposait un combat singulier entre le a Boston et l'Embuscade.

(!) Histoire des guerres de la récolution, t. III, p. 321 - 327.

« Le bruit courait alors à New-York, qu'avant de venir prendre sa station devant ce port, le capitaine du
« Boston était entré à Halifax pour y augmenter son ar« mement, qu'il avait échangé douze de ses canons de 12
« contre autant de 18. qu'il avait ajouté à son artillerie
« deux caronades de 24 et vingt-deux pierriers, et enfin
« qu'il s'était composé un équipage de trois cent quatre« vingts hommes d'élite. On disait encore que les dames
« d'Halifax s'étaient cotisées pour donner une fête aux
« marius du Boston, et avaient promis une gratification
« de dix guinées à chaque matelot, si l'Embuscade etait

« prise et amenée en triomphe à Halifax. Bompard, sans s'informer de la réalité de ces circona stances, qui devaient rendre la chance inégale, accepta « le défi du capitaine anglais. Il se hata de sortir du port, « se mit à la recherche du Boston, et le 30 juillet, à cinq « heures du matin, il le joignit en arborant le signal cona venu pour se faire reconnaître. En ce moment les hau-« teurs voisines de la côte étaient convertes de spectateurs, « et quantité de citoyens de New-York, montés sur des a bâliments lègers et même sur de frèles embarcations, a avaient suivi l'Embascade pour observer de plus pres « ce duel étrange. De part et d'autre on était parfaitement « préparé; mais les deux frégates, parvenues à portée « de fusil, continuaient de s'approcher sans brûler une amorce : c'était à qui ne tirerait pas la première. Enfin, « ne pouvant plus maitriser son impétuosité, le capitaine a du Boston, contre l'usage des officiers de sa nation, c commenca le feu, et Bompard se trouva, en cette occaa sion, avoir l'avantage que les Anglais se réservent soia gneusement. Après avoir recu la bordée de l'ennemi, il l\u00e4cha la sienne et s'efforca par ses manœuvres de prendre les positions les plus avantageuses pour accabler a la frégate anglaise. L'action ainsi engagée se prolongea c pendant deux heures avec le plus grand acharnement; mais la victoire, si vivement disputée, demeura au pa-« villon français, Le Boston, en partie démâté et désem-« paré de presque toutes ses voiles, ayant eu son capitaine « tué et tous ses officiers blessés, prend la finte. L'Embus-« cade le poursui! pendant plus d'une heure; mais à raison a de l'état de délabrement des agrès et des voiles, la poursuite aurait nécessairement ête longue, et la mission « de Bompard ne lui permettait pas de trop s'éloigner de · New-York. Il leva la chasse, et, escorté de la petite

- s flottille de curieux qui était sortie sur les traces de
- a l'Embuscude, il rentra dans le port aux acclamations
  - e des habitants de la ville et de la campagne, accourus de
- « toutes parts pour le féligiter de sa victoire.
- a Une des sociétés populaires de New-York fit frapper
- a une médaille d'or en commémoration de ce brillant coma bat, et la décerna solennellement au capitaine Bompard.
- Ce brave officier ne tarda pas à recevoir une autre
- récompense. Le contre-amiral Servey (1 . parti de Saint-
- a Domingue apres l'incondie du Cap, vint relacher à
  - New-York avec une division navale, et donna à Bom-
  - a pard le commandement du vaisseau de soixante et qua-
- « torze canous le Jupiter (\*). »

#### 607. BATAILLE DE HONDSCHOOTE (8 septembre 1793).

Partie centrale. 1-r etage. Salle un 131. Par M. Eugene Lami en 1836.

L'Angleterre ayant conclu des traités particuliers avec la Prusse, l'Autriche, la Sardaigne, l'Espagne, les Provinces-Unies et le roi des Denx-Siciles (5, s'était placée à la tête de la coalition. L'imperatrice Catherine y était entrée artivement, et les flottes de la Russie avaient contraint la Suède et le Danemarck à renoucer aux droits des neutres. Ainsi, vers la fin de l'année 1793, la France, menacée au dedans par l'insurrection de la Vendée, voyait eu même temps, au dehors, l'Europe entière armée coutre elle. Sa situation paraissait desespérée. La levee en masse et d'autres mesures énergiques décrétees par la Convention la sauvèrent.

En face des armées conlisées qui, en six mois, avaient reconquis la Hollande et la Belgique tout entières, avaient repris Mayence et s'etaient emparées de Condé et de Valenciennes, la république française n'avait plus qu'une armée découragée, retranchée dans le camp de Gavarelle. Le général Houchard ', fut envoyé à cette armée pour en prendre le commandement. Il faisse le prince de Cobourg (3) et le duc d'York 's) séparer leurs forces pour se porter, l'un sur le Quesnoy, l'autre sur Dunkerque; et, décide à obéir aux injonctions du comité de salut public, qui lui écrit que le salut de la république est dans cette dernière

<sup>(!</sup> Prerre Cesar-Charles-Guillaume, marquis de Sercey, depuis viceamiral. !) Iravoux de la section historique de la marme. .) Ferdinand IV. (\*) Foir la note p. 502. h ldem p. 510. (%) Frederic, duc d'York, second fils de George III, roi d'Angleterre.

rille, il manœuvre pour occuper l'ennemi jusqu'au moment où lui arriveront les renforts qu'il attend de l'armée du Rhin, et qui le mettront en ctat de l'attaquer. Puis, après que Jourdan (1) est allé secourir Lille, et que lui-même a rassemble à Cassel ses moyens d'action, il marche sur

Dunkerque pour en opèrer la délivrance.

« Le 6 septembre au matin l'armée trancaise se met en « mouvement. Le général Dumesnil avec sa division est « chargé d'observer la garnison d'Ypres. L'avant-garde « aux ordres du général Hédonville 7, estimée à dix mille « combattants, doit s'avancer sur Rosbrugge pour menacer a la retraite des allies. Jourdan se porte avec la sienne a sur Hout-Kerke; l'ennemi en est délogé par la brigade a Colland qui se dirige ensuite vers Proven pour faciliter a les attaques du général Hédouville sur Poperingue et a Rosbrugge. Houchard conduit lui même le reste des troue pes de Jourdan par la route de Herzeele. Le général a Landrin avec une division contient Walmoden sur la

a gambe dans les environs de Wormhout, a

Le genéral Jourdan qui avant précédé l'armée venait d'enlever le poste de Rosbrugge le 7 septembre ; tout se disposait pour une action générale. Le général Souham (3) renfermé dans Dunkerque recut l'ordre de faire des sorties pour inquièter l'ennemi, « et le 8 au matin l'armée française se a unit en mouvement, la droite commandée par Hédouville a et Colaud i, entre Bevern et Killem, le centre coma mandé par Jourdan, en avant de Killem, la gauche entre « ce village et le canal de Furnes. Les deux armées se a trouvérent ainsi engagées de front, et le seul corps du a colonel Leclere, parti de Bergues, dut se porter sur le « Dane droit de l'ennemi.

« Jourdan s'avançant contre Hondschoote donna sur le a taillis qui couvrait la position ennemie, et où les tirail- leurs s'engagerent vivement; les deux partis envoyerent a successivement le gros de leurs forces au soutien. Le réa giment de Brentano et une brigade hessoise y forent a maltraites : le general Cochenhausen etant blessé à mort, a ses troupes se virent enfin obligees de l'abandonner. « Les retranchements à la droite ayant eté aussi empora tes par les gendarmes à pied, le géneral Walmoden, qui

<sup>(4)</sup> Foir la note p. 509. (2) Gabriel-Marie-Joseph-Theodore de Hedouville depuis heutenant general, comte et pair de France, C. Joseph Sonham, depuis lieutenant general et comte. (3) Cande-Sylvestre Coland, depuis lieutenant general, comte et pair de France.

- « remplaçait le maréchal Freytag 1, ordonna la retraite;
  - « celle de la droite s'effectua par Hontem sur Furnes, la
  - « gauche se retira par Hoghestade en longeant le canal de
  - Loo. L'armée pril une position en cruchet pour couvrir
  - « le corps du siège; elle s'appuya la droite à Bulseamp, la
  - « gauche à Steenterque.
  - « Les alliés perdirent dans ces trois journées près de trois « mille tues, blessés et prisonniers; la perte des Français
  - a fut à peu près égale. Les généraux Jourdan et Colaud (\*, y
  - « furent blesses (\*). »
  - Le due d'York, s'étant retiré sur son camp de Furnes dans la nuit qui suivit cette bataille, abandonna son artillerie de marine et une partie de ses équipages.

608. BATAILLE DE PEYRESTORTES (17 septembre 1793).

Par M. Rusoux en 1836 (1).

Partic centrale.

Les premiers succès obtenus le 17 juillet au Mas de Roz n'avaient pas eu de suite, et l'armée des Pyrénées-Orientales composée de nouvelles recrues ne pouvait opposer qu'une faible résistance aux troupes espagnoles du comme Ricardos (5), qui avaient envahi le territoire français; eleur « droit masquait Collioure, Port-Vendre et Saint-Elme; « leur centre occupait Mas d'Eu, Truillas et Pontella ; leur « gauche, prolongée le long du Tet, venait s'appuyer au « camp de la Perche qui observait Mont-Louis, » Par suite de ces manœuvres, Villefranche était tombée au pouvoir du général espagnol, et malgré les avantages partiels rempertés par Dagobert. Et dans la Cerdagne, la marche de l'ennemi n'avait pas ête retardee, et la ville de Perpignan était menacée.

« Après la prise de Ville-Franche les ennemis passèrent « le Tet et se portèrent de Thuir à Peyrestortes; ils établi-

« rent leur camp sur les hauteurs au sud du village. La « communication avec Narbonne fut interceptée, les Fran-

« cais rejetes sur Salces et dans la place de Perpignan,

a contre laquelle des batteries, élevées au Vernet, lancé-

« Dans la nuit du 17 au 18 le général d'Aoust (7) résolut

U Feld-marechal au service de Hanovre. 2 Voir la note p. 523. (3) Hastoire des guerres dela récolution, par Jounni, I. V. p. 55-60. (4 Ce tabléau o été execute d'après une esquisse faite dans le temps par M. Gameliu, peintre, qui suivait, a cette époque, l'armée des Pyrénées-Orientales. Lette ésquisse est déposses à Hotel de la prefecture des Pyrénées-Orientales à Perpoguan voi l'est la note p. 513. [5] Idem p. 540. (7 hustache d'Aous), depuis general de division.

- d'enlever ce camp, où dix mille hommes d'infanterie et · deux mille de cavalerie étaient protégés par des retran-
- · chements et quarante pièces de canon. Un tira six mille hommes du camp de l'Union et à peu près le même nom-
- bre de la garnison de Perpignan et du corps de Salces.
- a L'affaire reussit au-delà de toute esperance : tentes , ca-
- a nons, équipages, tout resta en notre pouvoir. La perte
- « de l'ennemi fut énorme : la nôtre côt été insignifiante, six
- a par une fatale méprise assez ordinaire dans les combats
- « de nuit et surfout avec des hommes de nouvelle levée, le
- a corps de Salces n'eût fusillé long-temps celui venu de
- a Perpignan. Les Espagnols repassèrent le Tet, et le champ
- « de balaille depuis cette époque fut transporté entre le
- « Tech et les montagnes de la frontière, jusqu'à ce que « l'arrivée de Dugommier (1) rétablissant l'équilibre des « forces, l'armée française, après des succès éclatants,

- « envahit à son tour le territoire espagnol (\*). »

#### 609. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A MOUTIERS (4 oct. 1793).

Par M. Clèment Bort vagen en 1836. Partie centrale

Salle nº 132.

Toulon étant tombé au pouvoir de la sotte anglaise, le roi de Sardaigne 3, crut le moment favorable pour rentrer en possession de ses états, dont une partie avait eté envahie par les armées de la république. Il se rendit à Fontan, où il trouva ses troupes réunies, et donna aussitot l'ordre d'attaquer l'armée française sur tous les points. Déjà les Français pressés par un ennemi supérieur en nombre, avaient été repoussés de toute la Maurienne, lorsque Kellermann (1) arriva à Chambéry pour prendre le commandement et s'opposer aux progrès de l'ennemi. Kellermann n'avait sous ses ordres qu'une faible armée de douze mille hommes, le roi de Sardaigne n'en comptait pas moins de vingt mille. Après avoir livré, le 11 septembre les combats d'Argentines et d'Espierre, dans lesquels il repoussa les troupes sardes, commandees par le general Gordon, et s'être emparé : le 15 : du coi de la Madeleine : Kellermann força le général Gordon à se retirer sur Saint-Michel.

a Deux petites colonnes renforcées de gardes nationales « s'emparaient sur sa droite des vallées de Sallenche et de

<sup>(4</sup> Jacques-Christophe Coquille Dugommier, general de brigade, depuis general en chef de l'armée des Pyrences-Orientales, 2) Note communi-quee par la prefecture des Pyrences-Orientales, 3 Victor Amedee III. (4) Voir la note p. 159.

- a Beaufort, ainsi que des bayleurs du Mont-Cormet; le
- « Saint-Martin au commencement de l'invasion, s'enfuit
  - a disperse jusqu'an Saint-Bernard.
  - « Alors les petites colonnes de gauche descendirent sur
- « Saint-Maurice vers legnel le corps de bataille , conduit « par Kellermann, se dirigea de son côte par Montiers et
- « Ayme, afin de ne pas lui laisser le temps de s'établir au
- a pied des versants de la Savoie, et de le rejeter entière-
- a ment sur les Alpes. Le 4 octubre les Sardes furent atta-
- o ques, et ferces par une artillerie superieure à se retirer
- a str le petit Saint-Bernard 1), n

Le prince de Montferrat ayant évacué la ville de Montiers, le genéral Kellermann en prit aussitôt après posses-

# 610. BATAILLE DE WATIGMES (16 octobre 1793).

Partie contrale.

1 \* ctage.
Salle n= 131.

Par M. Eugène Lawren 1836.

La victoire de Hondschoote, qui avait excité en France des transports d'allegresse, et enflammé l'enthousiasme national, n'avait en, au reste, d'autre resultat que la levée du siège de Dunkerque. Les frontières restaient ouvertes, et les ennemis rallies les menacaient encore. Tandis que le duc d York (\*, apres avoir recueilli ses débris , tenait la campagne entre Ypres et Tournay, avec cinquante mille Auglais, Hollandais et Hanovriens, le prince de Cobourg (3), à la tête d'une armée de soixante et dix mille Autrichiens, paursuivait ses succès. Le 11 septembre il avait force le Quesnoy à capituler, malgré les secours qu'on avait essavé d'y introduire, et, quatre jours après, Beaulieu (\*) avait disperse, près de Billeghem, les troupes de Houchard (\*), égarces par une terreur panique. C'est dans ces circonstances que la Convention nationale rendit le terrible decret par lequel elle ordonnait à ses généraux de vaincre avant le 20 octobre. Jourdan! 'fut mis a la place de Houchard, à la tete de l'armee du Nord, et Carnot (\*) s'y rendit en personne pour imprimer aux operations que plus puissante unité. Avant tout il fallait debloquer le corps de l'armee des Ardennes qui était enveloppée par l'ennemi dans le camp retranche de Maubeuge.

<sup>(1)</sup> Histoire des guerres de la réculation, par Jomini, t. IV., p. 202-203. 1) Foir la note p. 222 3 Idem p. 246 3 Idem p. 515. (2) Idem p. 202. 3) Idem p. 200. (2) Lazane-Bippolyte-Marguerite-Larnot, depuis gouserneur de la place d'Anyets et ministre de l'interieur.

a Dejà le défaut de vivres s'y faisait vivement sena tir ; les troupes claient reduites depuis le 10 à mortie a de la ration; les hopitaux établis sculement pour la garnison ordinaire se trouvaient encombrés. L'abata tement avait succèdé au premier mouvement d'enthoua siame. Pour comble d'embarras, l'ennemi démasqua a ses batteries, dans la nuct du 14 au 15, à si grande a proximité, qu'elles jetérent la terreur dans la ville. On a pouvait tout craindre de la disposition des esprits.

a lastruits de ces événements, Jourdan, investi d'une a partion de la dictature du comité du salut public, jugea a foute l'importance de voler au secours d'un corps consia derable qui, malgré les ouvrages dont il était protegé,

a menagait de ne pas se soutenir longtemps.

e Son premier soin fut de rassembler à Guise une ara mée de quarante-cinq mille hommes tirée des camps de a Gavarelle, de Cassel et de Lille. Redoutant d'exposer « une partie de la frontière aux coups de l'ennemi, il a laissa dix mille hommes à Gavarelle pour couvrir Arras,

a et quarante mille environ furent employes à garder la a ligne depuis Donai et Lille jusqu'à Dunkerque, »

Il appela cinq mille hommes de l'armee du Nord, et, à la tête de ce corps de quarante-cinq mille hommes, il marcha à l'ennemi pour entreprendre de delivrer Maubeuge.

a Jourdan, dit l'auteur des Campagnes du Nord (\*),

a avait fait un long détour pour dérober sa marche aux ena nemis, et ses divisions s'avancaient par la route d'Avesa nes, tandis que cinq mille hommes de l'ormee des Ara dennes, qui etaient restés dans les environs de Philip-« peville, sous le commandement du général Elie (3),

a manœuvraient pour venir se rallier à sa droite, » Les allies , prévenus de la marche de l'armée française , avaient reuni leurs moveus de defense. Le 14 octobre les avant-postes du corps d'armée du comte de Clerfayt 1) qui défendait la route d'Avesnes eurent que ques engagements; ils se replièrent pendant la nuit sur le corps principal du prince de Cobourg.

« Ses positions étaient formidables. Renforcé par deux a divisions hollandaise et hanovrienne que commandait le a prince d'Orange (\*), le prince de Cobourg présentait à

<sup>(1)</sup> Page 234. (2) Jean Jacques Elic, general de division. (3) Voir la note p. 494. 4) Guillaume-Frederic de Nassau, depuis Guillaume 1-7, 101 des Pays-Bas.

a cinquante mille Français une ligne de quatre-vingt mille a combattants. Postes sur des collines boisées, ils étaient

o couverts par des fossés palissades, par des abatis imn menses, par des retranchements hérissés d'artillerie qui

a doublaient leurs forces (6), »

Gependant le prince de Cohourg avait placé les Hollandais, au nombre de douze mille, sur la rive gauche de la Sambre, et s'attachait à faire incendier les magasins de Mauheuge pour augmenter la disette. En même temps it avait porté le général Collardo sur la rive droite, et l'avait chargé d'investir le camp retranché. En avant de Collardo, Clerfayt, avec trois divisions, formait le corps d'observation, et devait s'opposer à la marche de Jourdan. Les coalisés comptaient à peu près soixante-cinq mille hommes.

Il fallait que Jourdan avec ses quarante-cinq ou cinquante mille hommes de nouvelles recrues, encore mal organisées, attaquat cette armée, si supérieure par le nombre et la discipline, dans les formidables positions qu'elle occupait Une première attaque ent lieu dans la journée du 15 octobre. Dirigée sur les trois points de Saint-Waast, Dourlers et Watignies, elle ne réussit que sur le dernier, qui était le plus faible. Mais les Français y avaient gagné de mieux connaître la position de l'ennemi, et il fut résolu que l'attaque du lendemain, qui devait être décisive, se porterait sur Watignies, d'où l'on se rendrait infailliblement mattre de Dourlers.

Le 16 au matin l'action commença, Jourdan, avec les commissaires de la Convention, s'était transporté à l'aîle

droite.

« Par ses ordres, la division Beauregard, rappelée de « sa position trop l'intaine d'Eules, dut se rabattre sur « Obrechies; le géneral Duquesnoy renforcé reçut l'ordre « d'aborder le camp de Wattignies sur trois colonnes, « par Choisy, Dimechaux et Dimont. Le corps des Aradennes, sorti de Philippeville, devait continuer sa « demonstration sur Beaumont, mais sans trop s'en-

a gager.

« Ces attaques combinées avec sagosse et ensemble eu-« rent le sucrès qu'on araison de se prometire toutes les « fois qu'on applique les principes de l'art ; Watignies est « himpir autre par qu'effect consentieurs august le gé-

<sup>«</sup> bientôt enleve par un effort concentrique auquel le ge-

<sup>(\*</sup> Campagnes du Nord, par M. Vienret, t. I., p. 235.

néral Terzy ne saurait rien opposer. L'infanterie débou che de ce village, attaque à revers les grenadiers autri chiens qui défendaient la lisière du bois, et se liaient au
 contra de Clarfayt; elle les met dus l'abligation de se

a centre de Clerfayt; elle les met dans l'obligation de se a retirer, la baionnette basse, jusque sous le bois du Prince;

« la cavalerie accourt au soutien , et menace à son tour « les bataillons un peu ébranlés des républicains. Mais

« douze pièces heureusement placées par Jourdan et con-« duites par le frère de Carnot (1), semant l'épouvante dans

« les escadrons ennemis, les obligent à la retraite sur Beau-

a fort (2). p

Gependant, au milieu de cette attaque si heureusement combinée, le général Beauregard (3) avait seul mat réussi. Surpris par une brigade autrichienne, il s'était exagéré la force de l'ennemi, et sa division s'était muse en désordre. Le prince de Cobourg ne sut pas profiter de cet avantage : il laissa Jourdan rallier ses bataillons dispersés, et les ramener au feu avec le reste de l'armée. Craignant d'ailleurs que les vingt-mille hommes du camp de Maubeuge ne vinssent s'unir à l'armée française et achever la défaite de l'armée impériale, il se hâta de passer sur la rive droite de la Sambre, malgré l'arrivée du duc d'York, qui accourait à marches forcées du côté de la rive gauche. Maubeuge fut ainsi délivré par la victoire de Watignies, comme Dunkerque l'avait été par celle de Hondschoote.

# 611. COMBAT DE GILLETTE (19 octobre 1793).

Par M. Alphonse Roenn en 1836. Partie centrale

Muit mille Austro-Sardes, aux ordres du général de Salle nº 132.

Wins, venaient de descendre par la vallée de la Blure sur

« Gillette et le Broc. Le genéral Dugommier (\*), qui comman-« dait les troupes dans cette partie, avait son quartier gé-

 néral à Utelle. Le but du général ennemi, en s'emparant de ces deux postes, surtout de celui de Gillette, était d'y former des magasins et d'en faire la base de ses opérations

a ultérieures. Étant maître de passer le Var à volonté, il

« pouvait se porter sur les derrières du corps français, « occupant le comté de Nice, faire une pointe en Françe,

« et couper les communications avec l'interieur. Gillette fut

<sup>(1</sup> Claude-Marie Carnot Feulins, capitaine du genie, depuis lieutenant géneral. \* Histoire des querres de la révolution, par Jomini, t. IV, p. 131. (3) Victor Beauregard, general de brigade. (4) Foir la note p. 525.

4 donc occupé par quatre mille Autrichiens, Croates et Pioa montais, et six pièces de canon. Dugummier, à la nou- velle de cette invasion, prend avec lui troiscentschasseurs e et grenadiers, confie la défense d'Utelle à l'adjudant général Despinois .1 . et fait passer l'ordre au chef de baa taillou Mortin de marcher de Broc sur Gillette. Martin 📉 « surprend l'ennemi dans le village de la Roque qu'il était « occupe à piller, l'en chasse, et délivre une compagnie » de son hataillon qui s'était retranchée dans un vieux châa teau aupres du village, quand les Austro-Sardes s'étaient a presentes pour s'emparer de ce village. Quatre-vingt-huit Autrichieus furent faits prisonniers dans cette altaque partielle. Dugommier, qui venait de faire une marche de a sept lieues pendant la nunt, et qui, chemin faisant, avait a réuni tous les detachements qui se trouvaient sur son pasa sage ou à proximité, se trouve en présence de l'ennemi. a le 19 octobre, au point du jour. Il n'avait pas mille homa mes sous ses ordres; mais cette grande infériorité ne a l'arrête point. Il attaque avec la plus grande impétuosité a et rulbute les Austro-Sardes, qui le croyaient bien éloia gne. Tout cède à ce choc aussi vigoureux qu'imprevu. a Cillette est evacué; l'artiflerie, les munitions, les tentes « du corps d'armée du genéral de Wins restent au pouvoir a des Français. Huit cents morts, sept cents prisonniers a sont le résultat du combat : la province est garantie d'une a invasion, et la súrete des troupes françaises, dans le a comté de Nice, n'est point compromise (2, »

#### 612. PRISE DE MENIN (24 octobre 1793).

Partie cenitale. 10 ctage. Salle nº 131. Par M. Wefor Apan en 1836.

Le général Souham. 3. qui commandait le camp de la Madeleine, pres l'ille, reçut immédiatement après la bataille de Watignies Tordre de se mettre en marche; il parlit avec les brigades Macdonald. Michel et Dumonceau, et se porta sur les routes de Menin, de Werwick et de Tourney. Le 23 il s'empara des villages de Wilhem et de Saulty. Macdonald : entra dans Werwick, et le 21 Dumonceau s'empara de Menin pendant que Michel forcait les retrembements de Nechm et de Templeuve, sur la droite du carap de Cisonig. 3).

<sup>(1)</sup> Hyarmthe-Teaugois-Joseph Despinois, depuis lieutenant penéral of courte, 2° 1 colores et conquetes, t. VIII, p. 28200 (2° Von la rote p. 532. (8) Idem p. 208., 8, Campugnes du Nord, par M. Viennet, p. 236.

613. SIÉGE DE TOULON (novembre 1793).

Partie centrale. R. des bausses. Salle ne. 3.

Par M. Simeon Four on 1841.

616. REPRISE DE LA VILLE ET DU PORT DE TOULON (19 décembre 1793).

Par M. Pinos en 1836. Partie centrales.

La ville et le port de Toulon étnient tombés au pouvoir de la flotte anglaise. L'amiral Hood (1), sentant bien qu'on ne le laisserait pas longtemps paisible possesseur d'une position aussi importante, s'empressa de la mettre en état de defense Toutes les for ifications de la ville furent réparées et augmentées, et on y debarqua un corps nombreux de troupes anglaises, espagnales ou napoltaines, dont le commandement fut donne au general anglais O'Hara.

a Vers la fin de novembre, le général Dugommier (\* , di-

- « visionnaire de l'armée des Alpes, fut investi du com-« mandement en chef de l'armée de siège, alors compo-
- « sée de vingt-cinq à vingt-buit mille hommes , dont un
- a tiers de recruis. L'artiflerie de lui mauquait pas, mais
- a la disette de poudre se faisait sentir. A son arrivee , le
- e nouveau general en chef convoqua un conseil où l'on dé-
- o cida, vu la farblesse des moyens de l'armée assiegeante,
- « qu'on commencerait par attaquer la redoute anglaise si-« tuce sur la hauteur , a l'ouest de l'Equillette da monta-
- « gne de l'aron et enfin le fort Malbousquet , tandis qu'on
- · ferait vers la pruche une demonstration sur le cap Brun;
- « on devait ensuite attaquer le corps de place si la fortune
- « se montrait lavorable.
- Bientôt le chef de bataillon Bonaparte<sup>18</sup>), commandant
   en second l'artillerie de siege, établit sur la colline des
- « Arènes une batterie de six pieces de vingt-quatre, qui

« commença à tirer contre le fort Mathonsquet. »

Cette batterie inquietait les assiègés: ils tentèrent une sortie le 30 novembre; on se battit avec acharmement; le général aughais O'Hara fut blessé et fait prisonnur. Le général en chef l'ugommier reçut également deux coups de feu, qui ne le mirent cependant pas hors de combat. Il résolut d'attaquer la redoute anglaise, et reconnut l'ouvrage

<sup>(1)</sup> Voir la note p 465. 7 Idem p. 525.(3) Napoleon Bonaparte, depuis empereur des Français (Napoleon).

conjointement avec les chefs du génie et de l'artillerie,

Marescot (1) et Bonaparte,

« Cette formidable redoute, èlevée au milieu de la lan
a gue de terre appelée l'Eguillette, formait le centre d'une

a lignederetranchements et d'abatis qui couvraient un camp

a d'environ cinq mille hommes, Anglais et Espagnols. Les

a Anglais l'avaient baptisée le petit Gibrultar. Elle consis
a tait en un vaste ouvrage, d'un profil fort élevé, et dont

l'escarpe était revêtue en pierres sèches, environnée

a d'un large fossé; elle avait été élevée sur les dessins d'un

a ingénieur français et on la croyait imprenable (\*). »

La redoute fut enlevée dans la mit du 16 au 17 par les généraux Labarre et Victor (3) l'attaque du fort Faron, confice au général Lapoype (4), suivit bientôt. Cette attaque fut, également couronnée de succès. Dans la journée du 18, les forts des Pommets, de Saint-Antoine, de Saint-André, de Malbousquet, le camp de Saint-Elme, furent successivement évacués, et it ne resta plus aux alliés que le fort Lamatgue. Enfin, dans la nuit du 18 au 19, toute l'armée combinée dut évacuer la ville, mais en se retirant elle entreprit d'incendier la flotte française et mit le feu à l'arsenal.

« Des trente et un vaisseaux de ligne et vingt-cinq frégates « qui se trouvaient à Toulon au moment où les alliés y « entrèrent, seize vaisseaux et cinq frégates devinrent la « proie des flammes, ou en furent fortement eudommagés ; « trois vaisseaux et neuf frégates furent emmenés, sept « vaisseaux et onze frégates restèrent intacts dans la Darse. « L'armée française entra à Toulon le 19 décembre, et « son premier soin fut d'arrêter les progrès de l'incence die (3), »

615. COMBAT DE WERDT (22 décembre 1793).

Par M. Victor ADAM en 1836.

Partir nentrale. Je et ige Salfe no 131

L'armée prussienne, commandée par le duc de Brunswick [6], et le géneral Wurmser [7] avaient de nouveau passe la frontière. Les lignes de Wissembourg avaient été forces : Landau était investi ; les armées du Rhin et de la

(2) Voir la note p. 428, 3) Mestoire des guerres de la révolution, par lonner, i. IV, p. 221, 3 Claude Victor Perrin depuis du de Bestone, marcéhal de France, etc. - Jean François de Lapospe, depuis comte, teutenant goueral et membre de la Chambre des Peputes, 2 Histoire des guerres de la révolution, par Jotanu, i. IV, p. 22 - 2 Voir la notep. 438. (\*\* Dagohert-Sigismond, baron de Wurmser, feld-marechal au service d'Autriche.

Moselle n'avaient plus de chefs. On nomma Pichegru (¹) au commandement de la première, et Hoche (²), qui s'était distingué pendant le siège de Dunkerque, fut placé à la tête de la seconde avec l'ordre de délivrer la place de Landau.

Les premières tentatives du général Hoche pour secourir la place assiègée, avaient été infructueuses mais loin de se décourager, il redoublait d'efforts, lorsqu'enfin il fut rejoint a par les premières colonnes de la division des Ar-« dennes ; il déboucha des Vosges, le 22 décembre avec trois « divisions de l'armée de la Moselle, et écrasa le corps du « général Hotze à Freschweiler et à Werdt : il parvint à « la faveur d'un brouillard épais à lui enlever plusieurs « redoutes garnies de vingt pièces de canon, à détruire « quatre bataillons qui les gardaient, le contraignit ainsi à a quitter les hauteurs importantes de Lieb-Frauenberg, et « obligea la division prussienne postée à Lembach a se « retirer sur le Pigeonnier, près de Weissembourg. Le « reste de l'armée de Wurmser fut alors contraint à quitter « la position de la Motter, où il eut été compromis, et à se « retirer derrière la Surbach, après avoir jeté garnison à « Fort-Vauban (\*). »

#### 616. COMBAT DE GEISBERG (28 décembre 1793).

Par M. Eugène Lams en 1837, Partie centrale,

« Immédiatement après ce premier succès dans les gor-« ges , les armées de la Moselle et du Rhin s'avancèrent

« de concert contre Wurmser (1), qui, déjà déborde sur la « Surbach, prit le parti de se retirer le 24 derrière Weis-

« sembourg, où il fut suivi pied à pied. »

Les deux armées du Rhin et de la Moselle venaient d'être réunies et mises sous le commandement de Hoche. Il se dispose sur-le-champ à reprendre Weissembourg. « Il « marcha à la rencontre de l'ennemi sur trois colonnes; « la droite de l'armée du Rhin, aux ordres de Desaix (³), « assaillit Lauterbourg et l'emporta; la division Michaud « se dirigea sur Schleithal; celles de Ferino, Hatry et « Taponier, reunies au centre, marchèrentsur le Geisberg « et Weissembourg, landis que les divisions de l'armée de « la Moselle durent tourner la droite des Prussiens par les

<sup>(4)</sup> Jean-Charles Pichegru, général en chef de l'armee du Rhin, et depuis des armees du Nord et de Rhin-et-Moselle. (3) Lazare Hoche, genéral en chef de l'armee de la Moselle, et depuis des armees de l'Ouest et de Samhre-et-Meuse. (8) Histoire des guerres de la revolution, par Jomini, t. IV, p. 172, (3) Voir la note p. 532, (5) Louis-Charles-Antoine Dessaix de Veigoux, general de division.

a gorges des Vosges. Si les alliés avaient quelque intérêt à à reprendre l'initiative des qu'ils se voyaient prevenus o par l'ennemi, ils n'étalent nullement en mesure d'accepter o une batuille défensive sur la droite de la Lauter. L'avanto garde de sept bataillons et seize escadrons autrichiens o se trouva néanmoins engagee entre Schleithal et le o Geisberg; tournée par sa gauche, elle se rejeta sur cette a hauteur, où elle fut abordée par la division Ferino et a rejetée sur Weissembourg. La retraite se fit en désoro dre (1). »

L'occupation instantanée de Weissembourg pouvait être des streuse pour les coalisés, et elle clait imminente. Mais le duc de Brunswick, 3, qui était au Pigeonnier, accourut sur ce point, a prit avec lu une brigoile prussienne, et rea joignant d'une course rapide les buit bataillous autri- « chiens de Wartensleben, il leur communiqua sa résolution « et son courage, et resint avec eux contre les hauteurs « de Roth. La division Hatry ne peut resister à la vigueur « du premier choc, et cède un moment à l'impétuosité « de Brunswick. Hoche y conduit à son tour les brigadés « de factelivre et de l'aponier, et fait ordonner à la cava- « lerie du général Donnadieu de charger les flanes de la « colonne ennemie; mais cet ordre n'est point exécuté.

a Cependant le due de Branswick oppose un obstacle ina vincible aux divisions qui l'assaillent. Ses bataillons et ses a bazages, chassés du Pigeonoier, se replient sur Weisa sembourg, sons la protection de l'arrière-garde dont sa a présence soutient le courage. Branswick et Wartenslea hen y laissent la moitié de leurs soldats; mais ils saua vent le reste de l'armée et ne se re; bent enfin que lorsqu'ils n'ont plus à sauver que les débuis de leur colonne. a Tante la ligne camemie fut enfoncée. Hoche, Ferino (\*)

« et Taponier \*) entrerent dans Weissembourg, et la forte-« resse fut débloquée le 28 décembre (°). »

# 617. COMBAT DE MONTEILLA (10 avril 1794).

Carta centrale.

1 c/szc

Sall n 132.

l'ar M. RENOUX en 1837.

Versla fin de décembre 1793, l'armée des Pyrénèes-Orientales s'élevait à moins de treute-cinq mille hommes, tous malades, dit Jomini, dans les cantamements, ou dans les ho-

() Historie des guerres de la revolution, par lommi, t. IV, p. 162. (14 m la neu p. 150. 5, Protre-Maties-Reilledean Cenno, general de disson, depuis genverneur de la ville d'Vivers, de Alevandres-Cambie Papenier, general de division, de Campagnes du Nord, par h Vienner, p. 281.

pitaux: Dugommier (\*), qui la commandait en chef, employa l'hiver à la réorganiser.

Dès le 27 mars il ouvrit la campagne. « L'armée fit un « mouvement général pour attaquer l'armée espagnole. La

- « droite, aux ordres du général Augereau \* , vint s établir
- a Monestier et à Mas-d'Eu, poussant ses chasseurs à Pulla, Fourques et Villemolac. Le centre, commande
- a par le général Pérignon 3,, s'étendit des cabanes du Reart,
- c pres de la grande route, jusqu'au mamelon qui commande
- Brouillas, ayant sa réserve sous le genéral Victor Perrin (1).
- aupres de Bayde. Le general Sauret, à la gauche, jeta
- a six bataillons à Ortaffa, et se unt pret à passer le Tech a au premier ordre.
- « Le corps de la Cerdagne ne devait faire aucun monve-
- a ment; mais Dagobert 🤼, qui s'indignait de l'inaction, se
- a porta en trois colonnes avec environ six mille hommes sur
- a Monteilla, y hattit le comte de Saint-Hilaire, le poussa
- a jusqu'à Castel-Ciudad, lui prit sept pièces de canon, im-
- a posa cent mille francs de contribution à la Seu-d'Urgel,
- « et ne pouvant, faute d'artillerie, en assièger la citadelle
- « où la garmson s'etait réfugiée, revint chargé de butin à
- a Puycerda. Une fievre maligne l'y emporta peu de jours
- « après, à la soivante-seizième année de son âge, craint de
- a l'ennemi, chéri de ses soldats qui le regardaient avec ad-
- a miration, estimé du général en chef dont il avait toute
- « la confiance [1]. »

# 618. COMBAT D'ARLON (17 ayril 1794).

Par M. Deservissy on 1837. Partie centrale.

D'après le plan conçu pour la campagne de 1794, Jourdan [7], qui avait reçu le commandement de l'armée de la Moselle, devait se porter avec un corps de troupes en avant de Longwy pour intercepter les communications de Namur et de Loege avec le Luxembourg.

 Le general Harry ("reunit, le 15 avril, les divisions Lefebvre, Morlot et Championnet, formant environ vingt

- « mile hommes et se dirigea le lendemain en deux co-
- α lounes vers Arlon. L'avant-garde, conduite par Lefeb-
- « vre (4), ayant rencontré l'ennemi au pont d'Auhange, la

(1) Foir la note p. 525. 2) Hom p. 509. 3 Dominique-Catherine Pérignon, general de division, depuis mare hal de l'rance, masquis de l'ortanne, etc. 4 Lorr la note p. 532 3 Hom p. 549. 9 Histoire des ju cres de la revolution, par Jonnin, I. V. p. 220. 3 Foir la note p. 502 3 Lacques-Mauric e tiatra, general de division, depuis general en rios de l'arnice de Mascine, 2 François Joseph Leiebyre, general de briga le, depuis duc de Dantzick, marechal de France, etc.

- « culbuta, et entrainée par trop d'ardeur, le pour suivit contre « ses instructions jusqu'au delà des hauteurs de Bubange, où
- « elle se trouva seule en présence du corps de Beaulieu. Une
- « vive canonnade s'engagea ; et Jourdan , qui n'en attendait
- aucun résultat, fit replier Lefebyre sur ces hauteurs.
- « Beaulieu 11, renforcé de quelques bataillons de la garni-« son de Luxembourg, s'était établi, la droite sur les hau-
- « teurs de Tornich, le contre sur celles d'Arlon, la gauche
- « en arrière du ruisseau de Nieder-Elter.
- « Le 17, Championnet 2, marcha en plusieurs colonnes « sur Tornich; Lefebyre attaqua Sessling et Weyler, tandis
- « que Morlot, après avoir nettoyé le bois d'Ober-Elter, se
- a portait sur la route de Luxembourg. Le général Cham-
- « pionnet s'étant emparé des hauteurs de Tornich qui plon-
- « genient toute la position, et Morlot menagant sa gauche,
- a Berulieu prit le parti de la retraite qu'il n'effectua pour-
- « tant pas sans perte, étant obligé de défiler sous le feu de
- a l'artillerie française (3), »

#### 619. PRISE DU PETIT SAINT-BERNARD (24 avril 1794).

Partie centrale, 10 ctode Salle in 141. Par M. Pingner en 1836.

Malgré tous les avantages remportés depuis deux ans sur la frontière d'Italie par les armées françaises, il leur restait teujours à établir leur ligne de défense sur la grande chaîne des Alpes, à se saisir des postes du petit Saint-Bernard et du Mont-Cenis. Pendant que Bonaparte ;; éleve au grade de général de brigade, préludait aux grandes choses qu'il devait deux ans après accomplir en Italie, par une habite manœuvre qui enlevoit aux Autrichiens la petite ville d'Oncille, et débusquait successivement les Piémontais de Saorgio et du col de Tende, l'armée des Alpes, piquée d'émulation, faisait un grand effort pour forcer les passages du petit Saint-Bernard.

Le general Dumas, qui commandait alors l'armée des
 Alpes, ordonna au géneral de brigade Basdelaune, qui

a occupait la Tarentaise, de se porter sur le Mont-Valaisan,

« et de s'en emparer, ainsi que du petit Saint Bernard. « Basdelaune, après avoir marché pendant deux jours au

a milieu des neiges et des précipices les plus effrayants, at-

(2) Fair la cote p. 513. (3) Jean-Etienne Championnet, general de diviaion, depuis general en chef des armees de Rome, de Naples, des Alpea et d'habe. 3 Histoire des guerres de la revolution, par Johnni I. V. g. 115. - Voir la note p. 531. 5 Alexandre-Davy Dumas, general de division, depuis genéral en chef des armees de l'Auest, du Tyrul, etc.

y taqua, le 24 avril, par leur droite et par leur gauche, les a trois fortes redoutes du Mont-Valaisan au-dessus du Seer. « Après une défense très-opiniatre, et malgré le feu d'une « artillerie à laquelle ils n'avaient à opposer que leur mous-« queterie et leurs baïonnettes, les soldats français empor-« terent ces retranchements, et forcèrent les Piémontais à a une retraite précipitée. La position du Mont-Valaisan est a à peu présau même niveau de celle du petit Saint-Bernard a qui l'avoisine. Basdelaune fit diriger les canons dont il « venait de s'emparer dans les redoutes du Valaisan sur « celle de la chapelle du petit Saint-Bernard. Les Piè-« montais qui occupaient ce poste, ainsi foudroyés par leur a propre artillerie, ne purent resister à ses effets meurtriers, et n'attendirent point que les troupes françaises, cona tinuant leur marche victorieuse, vinssent les chasser de a cette dernière position. Le général Basdelaune fit pour-« suivre les Piémontais à travers les rochers, l'espace de trois « lieues... Vingtpièces de canon, plusieurs obusiers, treize 💮 🛪 pièces d'artillerie de montagnes , deux cents fusils et deux « cents prisonniecs, parmi lesquels se trouva le comman-« dant pièmontais, restèrent au pouvoir des Français(1). »

#### 620. COMBAT DE MOUCROEN (29 avril 1794).

Par M. Charles Mozin en 1831, Partie centrale, 101 clage. (2), qui avait reçu le com- Salle n- 132.

Vers le même temps, Pichegru (2), qui avait reçu le commandement de l'armée du Nord, commençait en Flandre ses operations. Les généraux Souham () et Moreau (5), partant de Lille avec deux divisions, regurent ordre d'enlever, sous les yeux de Clerfayt 2, Menin et Courtray. Ces deux places sont situees à la suite l'une de l'autre sur la Lys : « Moreau « investit la première, Souham s'empara de la seconde. « Clerfayt, trompé sur la marche des Français, les cherchait où ils n'étaient pas. Bientôt, cependant, il apprit « l'investissement de Menin et la prise de Courtray, et a voulut essayer de faire rétrograder l'armée française, en « menagant ses communications avec Lille. Le 9 floréal « (28 avril), en effet, il se porta à Moucroen avec dix-huit « mille hommes et vint s'exposer imprudemment aux « coups de cinquante mille Français qui auraient pu l'éa craser en se repliant. Moreau et Souham, ramenant aus-« sitôt une partie de leurs troupes vers leurs communica-

<sup>(1)</sup> Victoires et conquêtes, 1, 11, p. 128, (2) Voir la note p. 533. (3) Idem p. 523. (4) Idem p. 509. (3) Idem p. 49f.

a tions menacees, marcherent sur Moucroen et résolurent a de livrer bataille à Cherfayt. Il était retranche sur une a position à laquelle on de pouvait parvenir que par cinq a deulés etroits, détendes par une artificrie formidable. a lie 10 thoréal (20 avrit), l'attaque fut ordonnée. Nos a jeunes sodiats, dont la plupart voyaient le feu pour la a promière fois, n'y résistèrent pas d'abord; mais les a generaux et officiers bravèrent tous les daugers pour les a rallier; ils y reussirent, et les positions furent enlevées. a Clerfayt perdit douze cents personniers, dont quatreo vinzi-quatre officiers, trente-trois pièces de conon, a quatre d'apeaux et einq cents fusils (1), n

#### 621. PARSE DU CAMP DU BOULOU (1er mai 1794).

Partie centrale. 1" etagh. Salie n. 133. Par M. Benenx en 1836.

Le général Pérignon (2) avait passé le Tech dans la nuit du 29 au 30 d'avril. D'après les ordres du genéral en chef Dugommier (2), il de vant tourner le camp du Boulou, s'emparer de toutes les routes et venur ensuite occuper le pont de Ceret poer comper la retraite de l'emerai Mors le counte de La Urdon (4), norvellement appelé au commandement de l'armée espagnole, y était arrivé dans cette même nuit. Informe de la marche des Français, et recommissant la fausse position de son camp, il avait aussitét ordonné la retraite. Il fut prevenu par la prompte décision du général français.

Persanon attaque le camp à la pointe du jour et enlève à l'emenn, maleré sa résistance, presque toutes ses positions L'ensemble et la rapidité des mouvements de l'arm e française portent le trouble et le desordre dans les range esp groots.

a Copendant les analheurs étaient réparables; lorsque a le général Augereau. ), prévenu du trothle et de la déatresse des l'ésparable, ayant assailli les ouvrages du pent de Ceret, l'ouvrit à la cavalerie de Labarre, qui le traversa au trot pour se porter sur la colonne d'artilletre, attaquée par le genéral Rénel dans le défile de Maureillas. Le combat ne fut pas long : quelques volces « d'artillerie légère dissipérent l'escurie; cent quarante pièces de canon, huit cents mulcis, tous les bagages de

of Histoire de la révolution française, par M. A. Thiers, t. VI, p. 288. 67, 1 et la note p. 530, 3. Idem p. 525, (4. Idem p. 548, (3.) Idem p. 509.

- « l'armée, des effets de campement pour vingt mille homa mes, quanze cents prisonniers furent les fruits de
- « cette victoire, qui ne coula pas mille hommes aux

a Français (1). n

#### 622. COMBAT DE COURTRAY (11 mai 1794).

Par M. Hippolyte Bellangt en. . . . Partic centrale in clage
Salie 00 122

Clerfavt 1), après l'échee qu'il avait essuyé à Moncroen s'était rejete dans la Flandre occidentale, entre la mer et la colonne française éch donne de Lille a Courtrav. Presso de se réunir au duc d'York (2), qui était posté à Lamain devant Tournay, il vint subitement (10 mai) attoquer devant Courtray le géneral Vandamme 3, qui convrait cette ville avec sa brigade. Vandamme ne put souteur le choc. et. s'étaut enferme dans la ville, il donna avis au général Souham de la situation critique où il se trouvait.

« Souham se mit aussitot en marche dans la soirée « pour revenir au secours de Vandamme, et reprit a cet

- a effet son camp d'Aelbeck. Le 11 au matin, les brigades
- Malbraneq et Macdonald devajent se diriger vers Me nin pour v passer la Lys, et tomber ensuite par Mor-
- « seèle sur le flanc droit et les derrières de l'eunemi. Les
- a brigades Daendels et Dewinter retournèrent a Courtray,

a où elles arrivérent le 11 au matin.

- Lorsqu on cut achevé ces preparatifs, les troupes sorutient de Courtray, à trois heures après-andi : la colonne
- « de Vandamme deboucha à droite par la chaussee de Bru-« ges, et Daendels à gauche par celle de Menin. Clerfayt
- avait pris une fort bonne position, ses ailes appuvées à
- a chacune de ces chaussées. Ses avant-gardes disputérent
- c vivement les débouches ; après un combat assez meur-
  - « trier , les colonnes françaises parvinrent toutefois à se
  - « former, particulièrement à la droite. Clerfayt fit avancer « sa reserve : la cavalerie autrichienne executa une belle
  - a charge sur celle de Daendels au moulin de Stampcott.
  - « On se battit jusqu'a dix heures du soir, et les Autrichiens
- a profiterent de la muit pour se retirer sur Thielt. Ce com
  - a bat, qui sit honneur aux deux partis, leur couta près de

a quatre mille hommes (1). »

<sup>(1)</sup> Histoire des guerres de la révolution, par Jomini, t. V., p. 235.
(2) Fair la note p. 491. Airm p. 525. A Dominique Vandesman, general de luxade, depais serveil de division et courte et le bourg.
(5) Histoire des guerres de la révolution, par Jamin, t. V., p. 67.

#### 623. BATAILLE DE TURCOING (18 mai 1794).

Partie centralete cluge Salle no 132. Par M. JOLLIVET en 1886.

L'armée du Nord, victorieuse à son aile gauche, avait été moins heureuse à la tiroite, et deux fois elle avait essayé vainement de passer la Sambre. La fortune restait donc indécise, lorsque, pour la fixer, on concut dans l'état-major autrichien ce fameux plun de destruction, qui avait pour but de couper l'armée française de Lille, de l'envelopper et de l'anéantir. Pichegru 1 avait alors quitté le gros de son armée pour se porter sur la Sambre, et reparer les échecs que son aile droite y avait essuyés. Ce fut Souham (1) et Moreau (2), qui, en son absence, curent l'honneur de déconcerter le plan de destruction.

Le prince de Cobourg (\*) avait ordonné un monvement concentrique de toutes les divisions de son armée sur Turcomg. L'archiduc Charles (\*), le duc d'York (\*), Clerfayt (\*), de Busch, Otto (\*), et Kinsky (\*), devaient ensemble se porter sur ce point, et, en l'occupant, séparer les deux corps de Souham et de Moreau, qui étaient à Menin et Courtray, de celui du général Bonnaud, qui s'appuyait sur Lille. Les deux généraux français prirent alors une résolution prompte et habile : ce fut de diriger un effort sur Turcoing pour s'emparer de cette position decisive.

a Moreau se chargea de contenir Clerfayt avec la seule a brigade de Vandamme qui allait rentrer de son expediationsur Ingelmunster. La brigade Malbrancq vint à Roncq a et Blane-Four, celle de Macdonald repassa aussi sur la a rive droite de la Lys à Mont-Halluin; le reste de la division Souham campait devant Courtray, vers Pollenberg; a les brigades Compère et Thierry etaient vers Mona eroen [10]. 20

"Les dispositions des généraux français curent un plein a succès. Clerfayt n'avait pu passer que lentement : reutardé à Werwick, il n'avait pu arriver à Limelles au 
jour convenu. Le général de Busch s'était d'abord emparé de Moueroen, mais avait reçu un leger échec,
et Otto, s'étant morcelé pour le sécourir, n'étant pas 
resté assez en forces à Turcoing ; enfin le duc d'York 
s'était avance à Roubaix et à Mouveaux, sans voir

<sup>(!</sup> Lair la note p. 533. 2' Idem p. 523. (3' Idem p. 509. 4) Idem p. 516. (2) Labes Louis, archiduc d'Autriche, deuxieme frere de l'empereur François II, teld-marcehal. 2 Vorrla note p. 522. (\*) Idem p. 404. 8 N. ... Otte, boutevant-marcehal au service d'Autriche, 29 N. ... Kuski, lieutemant-marcehal au service d'Autriche, 20 N. ... Kuski, lieutemant-marchal au service d'Autriche, depuisgeneral d'infanterire. (10, 116-116) Infanterire der guerres de la récolution par Jomini, l. V, p. 92.

a arriver Clerfayt, et sans pouvoir se lier à lui: Kinsky a et l'archiduc Charles n'étaient arrivés sur Lille que fort a tard dans la journée du 17 mai. Le leudemain matin « Souham marcha vivement sur Turcoing, culbuta tout « ce qui se rencontra devant lui; et s'empara de cette a position importante. De son côté, Bonnaud, marchant « de Lille sur le duc d'York, qui devait s'interposer entre « Turcoing et Lille, le trouva morcelé sur une ligne étena duc. Les Anglais, quoique surpris, voulurent résister; « mais nos jeunes requisitionnaires, marchant avec ardeur, « les obligèrent à céder, et à fuir en jetant leurs armes. « La déroute fut telle, que le duc d'York, courant à toute « bride, ne dut son salut qu'à la vitesse de son cheval. « Dès ce moment, la confusion devint générale chez les « coalisés, et l'empereur d'Allemagne (1), de la hauteur de a Templeuve, vit son armée en fuite. Pendant ce temps a l'archiduc Charles, mal averti, mal placé, restait inactif « au-dessous de Lille, et Clerfayt, arrête vers la Lys. a était reduit à se retirer. Telle fut l'issue de ce plun de a destruction. Il nous valut plusieurs mille prisonniers, « beaucoup de matériel, et le prestige d'une grande « victoire, remportée par soixante et dix mille hommes « sur près de cent mille (1). »

#### 624. COMBAT SOUS CHARLEROI (26 mai 1794),

Par M. Hippolyte BELLANGE eu 1837. Partie centrali 10 etage. Salte no 132

L'armée des Ardennes, commandée par le général Charbonnier (°), avait reçu l'ordre de traverser la Sambre pour se diriger sur Mons et combiner ses mouvements avec ceux de l'armée du Nord, sous les ordres de Pichegru (°). Un premier passage fut tenté le 9 mai, mais les Français, maltres de l'autre rive, n'avaient pu s'y maintenir et avaient repassé la Sambre en désordre.

Kieher ') et Marceau () eussent voulu attendre la coopération de l'armée de la Moselle commandée par Jourdan (), mais l'inflexible volonté des commissaires de la Convention nationale ne permettait pas les retards, et il fallut quelques

jours après, essayer un nouveau passage.

« On forma une division d'avant-garde de neuf batail-

(1. Vair la note p. 485. (2. Histoire de la révolution française, par 44. A. Thiers, t. VI, p. 295-296. (3. Louis Charhonnier, general de division. 6.) Foir la note p. 533. (5. Jean-Baptiste Kleber, général de division, depuis general en chef de l'armée d'Orient. (9. François Severin Materau, general de division, depuis general en chef de l'armée de l'Ouest. (7. Foir in note p. 509.

a lons d'élite et de quatre régiments de cavalerie légère v pour les deux armées, et l'on en confia le commandea ment au genéral Marceau, qui eut sous ses ordres les a généraux de brigade Duhesme (1) et d'Hautpoul (1). Le 26 mai cutte avant-garde, soutenue de la division « Vezu, fut chargée d'attaquer le camp de la Tombe, « au-dessus de Marchiennes - au - Pont, tandis que la division Mayer le tournerait par la route de Philippeville a à Charleroi, et que celle de Fromentin, après avoir « force le passage de la Sambre à Lernes, s'emparerait a des hauteurs a gauche (1). » « On marchait sur Charleroi, et il fallait déboucher d'un « bois dans une plaine battue par la mitraille et défen-« due par une forte ligne de cavalerie. Le général Du-« hesme, qui commandait l'avant-garde de la division. « voyant les grenadiers hésiter à l'aspect d'un danger aussi a imminent, descend de cheval, prend le fasil d'un soldat, « se met en ligne avec le premier peloton d'un bataillon a serre en masse, et le mêne ainsi, à travers une nuée « de tirailleurs conemis, jusqu'à une position d'où il put « proteger le débouche du reste de la colonne française. Le combat continua avec acharnement; plusieurs bataila lons furent rompus, rallies de suite par le general Dubesme. « qui seconda si bien le general Marcean dans cette joura née, que l'ennemi fut'oblige d'abandonner leterrain (\*). »

# 625. COMBAT DE MARCHIENNES (29 mai 1794).

Le lendemain 27 mai l'armée passa la Sambre.

PASSAGE DE LA SAMBRE.

Par M. DESPIANSSY en 1838.

Partie centrale.

100 etage

Salle nº 132

« Le 29 mai, le général Marceau (\*) chargea le genéral a Duhesme (\*), d'attaquer Marchiennes. Ce poste était d'un difficile accès, les maisons du faubourg de la rive gausche de la Sumbre étaient crénclées; de fortes latteries en défendaient les approches. Le général français, ne voulant pas s'exposer à essuyer les mêmes pertes que la veille, fit avancer son artillerie derrière des épaulements mobiles, et la plaça si avantageusement, malgré e le feu le plus violent de mousqueterie et de mitraille, qu'en un instant les retranchements des Autrichiens

<sup>(1)</sup> Phillor: Guillaume Dubesme, depuis lieutenant general et comie (2) Jean Bagissa d'Hautpoul, depuis general de dession et comie (3) Historie des guerres de la récolotion, par Johann, t. V., p. 100. (4) Gulerie militaire, t. III., p. 236. (5) Foir la note p. 534.

a furent ruines. Sur ces entrefaites, quelques nageurs ayant été enlever des planches sur la rive gauche, l'on a travailla à la construction d'un pont. Dès lors les Impéariaux hattirent en retraite. L'avant-garde passa la rivière sans obstacle et fut suivie par la division Fromentin. La première prit position en arrière de Fontaine-l'Evêque, l'autre en arrière de Gosselies, ayant sa gauche à cheval sur la route de Charleroi à Bruvelles, » be son côté le général Vêzu, soutenu de la division Mayer, se diriges sur Lernes, où il rencontra quelques bataillons antrichiens, qui furent charges avec succès par les cuirassiers et le seizième de chasseurs. Ces deux généraux prirent position face à Fleurus, appuyant « leur droite à la Sambre près du Chatelet (1), »

# 626. COMBAT D'HOOGLÈDE (13 juin 1794).

Par M. JOLLIVET en 1836. Partie contrate.

Salle Re 133

Après le combatde Turcoing, Pichegru : était allé mettre le siège devant Y pres. Le prince de Cobourg \(^1\) qui s étaitretranche sous les murs de Tournay, et Clerfay ( qui etait rentre dans son camp de Thielt, s'ébranterent l'un et l'autre pour secourir la ville assiègée. Mais pendant que des troupes sorties de Lille arrêtent la marche du prince de Cobourg, Pichegru court à la rencontre du comte de Clerfayt qui s'avançait vers Rousselaer et Hooglede : a ses mouvements « prompts et hien conçus lui fournissaient l'occasion de a battre encore Clerfayt isolement. Par malhour, one divi-« sion s'étant trompée de route. Clerfayt eut le temps de se « reporter à son camp de Thielt, après une perte légère. « Mais trois jours après le 25 prairiel (13 join), Clerfayt, « renforce par le détachement qu'il attendait, il se deploya a à l'improviste en face de nos colonnes avec treute mille a hommes. Nos soldats coururent rapidement aux armes; « mais la division de droite, attaquée avec une grande im-« petuosite, se delianda et laissa la division de ganche « decouverte sur le plateau d'Hooglède. Macdonald (5) « commandait cette division; il sut la mainteur contre les « allaques réiterées de front et de flanc auxquelles elle fut « longtemps exposée. Par cette courageuse resistance, il « donna a la brigade Dewinter le temps de le rejoindre, et a il obligea alors Clerfayt à se retirer avec une perte con-

(\* Histoire des guerres de la révolution, par Jounni, t. V., p. 106-102.
2) Voir la note p. 533. (3) Idem p. 516. (5) Idem, p. 101. (5) Idem p. 508.

« sidérable. C'était la cinquième fois que Clerfayt, mat « secondé , était battu par notre armée du Nord (¹). »

627. PRISE D'YPRES (17 juin 1794).

Partie centrale. 10 clage Salie no 133. Par M. PHILIPPOTRATA en 1836.

Le siège d'Ypres avait été poussé vivement, et le 11 Moreau (2) avait fait sommer le général Salis, qui commandait dans cette place, de la lui rendre. Sur son refus, a le feu a recommença avec plus de vigueur, et les travaux furent a continués avec une grande activité (3), »

Le combat d'Hooglède décida du sort d'Ypres; la place, n'étant plus secourue, capitula le 17 juin, et la garnison, forte de six mille hommes, se rendit prisonnière.

628. COMBAT DE LA CROIX DES BOUQUETS (23 juin 1794).

PYRÉRÉES OCCIDENTALES.

Par M. Ranoux en 1837.

Partie centrale.

1º Plage.
Salle nº 133.

« L'armée des Pyrénées-Occidentales , réduite, après le « départ de ses deux meilleures demi-brigades pour le « Roussillon, à moins de vingt mille hommes disponibles, « fut renforcée par un nombre à peu près égal de recrues , « qui figurèrent au nombre des combattants, mais ne furent « en état d'entrer en ligne que dans le courant du mois de « juin. Elle comptait alors quarante bataillons répartis en « cinq divisions aux ordres des généraux Moncey « , Fre-« geville (\* , Delaborde « ), Maucoct Marbot (\* , tenant tontes les tèles des vallées qui conduisent en France, de-« puis Yeropil aux sources de la Nive, jusqu'à la chaussée

« de Saint-Jean-de-Luz. « L'armée espagnole, aux ordres du capitaine général « Ventura-Caro »), affaiblie par les troupes qu'elle avait en-« voyées à l'armée du Roussillon, ne comptait pas, dans « les premiers jours de février, au delà de vingt millehom-« mes dont la moitié de milices. Sa droite, sous le duc d'Os-« suna, était appuyée à Burguette; le centre, commande « par le lieutenant général Urrutia «), s'étendait dans la « vallée du Bastan; et sa gauche, aux ordres du lieutenant

<sup>(1)</sup> Mistoire de la révolution française, par M. A. Thiers, L. VI, p. 393-394. (2) Fair la note p. 500. 8° Victoires et conquêtes, L. III, p. 35. (4) Bon-Adrien-Jeannot de Moncey, depuis due de faine gliano, marcehal de Françe, etc. 2º Voir la note p. 504. (3) Hour-François, depuis comité Delaborde, (\*) Jean-Antoine Marbet, general de division. 2º Itan-Antoine Marbet, general de division. 2º Itan-Antoine Marbet, general de division. 2º Itan-Antoine Marbet, general de agnices.

« général Gil, bordait les rives de la Bidassoa jusqu'au « camp de Saint-Martial.

α Le front des deux armées était hérisse de retranchea ments, que chacune d'elles avait mis sa gloire à perfection-

a ner pendant l'hiver (1). »

Il ne se passa rien d'important pendant les premiers mois, quelques postes attaqués furent seulement pris et repris de part et d'autre. Les deux armées gardaient toujours les mêmes positions, lorsque le général Muller (3) tenta d'entrer sur le territoire espagnol, et dirigea quelques troupes sur la vallée du Bastan. Le général Caro, de son côté, voulant également prendre l'offensive, ordonna

un mouvement géneral sur toute la ligne.

Attaqués le 23 juin, avant le jour, les Français furent d'abord repoussés, par le général Escalante, de la montagne de Mandale jusqu'au calvaire d'Urrugne; mais revenus de leur première surprise, ils reprirent bientôt sur l'ennemi les postes qu'ils avaient perdus. Le marquis de La Romana, qui attaquait le camp de la Croix des Bouquets, ne réussit pas davantage. Les grenadiers de la Tour d'Auvergne se maintinrent jusqu'à l'arrivée du général Merle, qui culbuta l'ennemi. Les Espagnols perdirent de sept à huit cents hommes tués ou blessés dans cette affaire.

# 029. PRISE DE CHARLEROI (25 juin 1794).

Par M. Hippolyte BELLANGE et ....

Les Français avaient été pour la troisième fois rejetés sur la rivegauche de la Sambre, lorsque Jourdan (3), à la tête des armées de la Moselle et des Ardennes, réunies sous le nom d'armée de Sambre-et-Meuse, fit un nouvel et décisif effort contre Charleroi, et assis dans de fortes positions, poussa le bombardement de cette ville avec une extrême vigueur. Le prince de Cobourg (3), à cette nouvelle, quitta son camp de Tournay et se mit en marche vers la Sambre. Il importait aux Français de prendre Charleroi avant l'arrivée du secours qu'allait recevoir l'armée autrichienne. « Le « colonel du génie Marescot (3) dirigea si vivement les travaux qu'en huit jours les feux de la place furent éteints « et que tout fut préparé pour l'assaut. Le 25 juin, le comme mandant envoya un officier avec une lettre pour par « lementer. Saint-Just (4), toujours représentant auprès de

<sup>(1)</sup> Histoire des guerres de la révolution, par Jomini, 4. V. p. 248. 2 Leonard Muller, general en chef de l'armec des Pyrenect-Occidentales. 3) Vost la note p. 509. (3) Idem p. 516. (5) Idem p. 598. (6) Antoine Saint-Just, membre de la convention nationale.

« l'armée, refusa d'ouvrir la lettre et renvoya l'officier « en disant : Ce n'est pas un chiffon de papier, c'est la

« place qu'il nous fant. » La garnison sortit de la place, le

« soir même, au moment où le prince de Cohourg arrivait

« en vue des lignes françaises. La reddition de Charleroi « resta ignorée des ennemis, et assura la position de

a l'armée française à l'instant où allait se livrer une bataille

« décisive (1). »

Aile du Midi. 3m etagn. Galerie des Batailles. No 137. 630. BATAILLE DE FLEURUS (26 juin 1796.).

Par M. MATTAISSE OR 1857.

631. BATAILLE DE FLEURUS (26 juin 1794).

Par M. Hippolyte Ballanck en 1836

arue centrale, 1 clage. Salle n. 132.

Les deux armées du prince de Cobourg (\*) et du prince d'Orange (\*), réunies au nombre d'environ quatre-vingt mille hommes, présentérent dès le lendemain la bataille à l'armée française. Jourdan (\*), dont l'armée attenganit à peu près le même nombre, attendit l'ennemé dans des positions qu'il avait prises sous les murs de Charleroi, et ses lignes ordonnées pour l'attaque d'une place, présentaient extérieurement un front demi-circultire.

α La prise de Charleroi rendant la division Hatry dis α pomble, Jourdan la plaça en réserve à Ransart, et fit

« renforcer sa gauche par la brigade Daurier que Schérer « consentit à détacher à cet effet. Son intention était

a aussi de resserrer sa ligne et de porter sa gauche der-

a rière le Pieton, en abandonnant les hauteurs de Cour-

e celles, moins necessaires depuis que Charleroi assurait

a un point de retraite au centre. Mais n'avant pas eu le

a temps de faire lever les pontons qui étaient sur la

Sambre, ni d'abriter le parc de réserve qui se tronvait à
 Montigny, il laissa la division Montaign un les hauteurs

a de Courcelles avec l'instruction d'opèrer sa retraite en

deux colonnes sur Lernes et le pout de Marchiennes.

a puis il établit Kleber () en réserve sur le plateau de

a Jumel ('). n

Le prince de Cobourg forma ses troupes en cinq corps, divises en neuf colonnes qui furent disposées sur un demicerele interieur, de manière à embrasser toute l'étendue de la ligne de l'armée française; toutes devaient attaquer

F (1) Metaire de la révolution française, par M. A. Thiera, t. VI, p. 398, (2) long la note p. 518. I lieu p. 121. I lieu p. 508, th. Lison p. 544 (6) Metaire des guerres du la resolution, par Journi, t. V. p. 136.

en même temps. Le premier corps à droite, sous les ordres du prince d'Orange et du général Latour (¹), formait trois colomies. Le second corps était commandé par le général Quasilamowitch (²). Le troisième corps placé au centre, dirige par le prince de Kaunitz (³), devait lier ses operations avec le quatrième corps, sous les ordres de l'archiduc Charles (²), et marcher sur Fleurus. Enfin le corps de gauche, sous Beaulieu (⁵), divise en trois colonnes, devait

agir sur Charleroi.

L'action s'engagea le 26, à la pointe du jour. Conformément aux ordres du prince de Cobourg, les lignes françaises furent attaquées sur tous les points. Le prince d'Orange et le général Latour, par l'impétuosite de leur chaige, firent d'abord reculer l'aile gauche, sous les ordres de Kleber, jusqu'à Marchiennes-au-Pont, sur les bords de la Sambre. Mais, avec la rapidité de son coup d'œil et son saug-froid hérolque, Klèber eut hientot retabli l'action: il poste des hatteries sur les hauteurs, enveloppe les Autrichiens dans le bois de Monceaux, et les fait attaquer en tous sens. Geux-ci, qui s'aperçoivent alors que Charleroi est aux mains des Français, hesitent, et, charges avec vigueur, finissent par abandonner en désordre Marchiennes-au-Pont.

Tandis que Kléber sauvait ainsi une des extrémités, Jourdan en faisait autant au centre et à la droite. Morlot, qui était en avant de fosselies, avait été tourné par Quasdanowich; Championnet ', trompé par un faux avis, avait abandonné la redoute d'Heppignies, et la division de Marcrau, repoussée par Beautieu, s'était dispersée dans les hois qui bordent la Sambre; une partie même des fuyards s'etaient jetés sur l'autre rive. Marceau, sons songer au reste de la division fugitive, ramassa quelques bataillons, et s'établit à Lambusart pour y maurir plutôt que d'abandonner ce poste, appui indispensable de l'extrême droite.

C'est alors que Jourdan envoya le général Hatry avecsa division pour soutenir Marceau, et Lefebyre 1, qui s'etait joint à lui, dans le village de Lambusart, devenu le point

décisif de la bataille.

Trois fois les troupes revinrent à la charge, a La der-« nière attaque fut la plus meurtrière ; l'artitlerie tirait si

<sup>11</sup> N..., counte Baillet de Latour, neueral do cavalerie au service d'Autriche, (° N..., Quasilanowitch, leutenant marcet al loi service d'Autriche, 8 N..., prince de Kaumit, lieutenant la rechal au service d'Autriche, depuis general d'unfanterie, et bair la note p. 540. 8 ldem p. 543. (° laem p. 536. (°) ldem p. 535. «, l'ore la note p. 535.

a vivement de part et d'autre, qu'on ne distinguait plus a les coups. Les obus enflammerent les bles et les bara-« ques du camp. Le général Lefebyre mit à profit cette « circonstance pour dérober un mouvement à Beaulieu. a Il prescrivit à la seconde ligne de se former à sa droite « en colonne d'attaque et de marcher sur Lambusart. Pa-« reil ordre fut donné aux corps qui formèrent le crochet « dont on a fait mention. Ces derniers abordèrent le vil-« lage par sa droite, tandis que les autres l'attaquaient de a front. Un tel effort devait avoir des résultats d'autant a plus certains, que le surplus de la division Hatry s'a-« vançait de Ransart pour prendre part à ce combat. Ceø pendant les Impériaux, quoique surpris par cette double « attaque, firent une honorable résistance et n'abandona nérent le poste qu'après l'avoir jonché de cadavres. Il fallait aussi rétablir le combat au centre, où Cham-

pionnet avait commencé un mouvement de retraite qui

pouvait être fatal à l'armée tout entière.

« Déjà la grande redoute était désarmée, et la division « en pleine retraite sous la protection de la brigade Lea grand qui tenait encore le cimetière, lorsque le général « en chef arrêta ce mouvement rétrogade qui pouvait avoir

« des consèquences si funestes.

« Les tirailleurs autrichiens s'étaient déjà emparés des a haies et des jardins qui environnent Heppignies. Leur a corps de bataille, s'avancant sur deux lignes avec plus d'aplomb que de vigueur, les en laissa chasser. Bientôt « même le feu de la grande redoute et de l'artillerie lé-« gère porta la mort et le désordre dans ses rangs

« Jourdan ordonna alors une charge de cavalerie: la « première ligne autrichienne ne put résister : elle est « enfoncée ; l'infanterie n'a que le temps de se former en « carrès, et plus de cinquante pièces de canon restent a abandonnées; mais cette colonne, résultat du hasard, se « fronvant un peu en désordre et n'étant point appuyée α par une réserve, le prince de Lambese (\*) l'assaillit à son

« lour avec les carabiniers et les cuirassiers impériaux, et « parvient à reprendre son artillerie. Cette charge, qui eut · lieu versseptheures, fut le dernier effort des coalisés (\*). »

En effet Beaulieu venait d'apprendre sur la Sambre ce que le prince d'Orange y avait appris déjà, que Charleroi était aux mains de l'armée française. Le prince de Cobourg

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 476. (2) Histoire des guerres de la révolution, par Jomini, t. V, p. 145 et suiv.

commanda alors un mouvement de retraite général. La bataille de Fleurus coûta à l'ennemi dix mille hommes tues, et trois mille prisonniers. La perte de l'armée française ne passa pas six mille hommes.

a On sait, rapporte Jomini, qu'à cette bataille on fit le

a premier essai des aérostats (1), p

Les coalisés, laissant la Belgique ouverte de toute part aux armées françaises, se replièrent sur Bruxelles, qu'ils ne tardérent pas à évacuer. Le 10 juillet les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, au nombre de cent cinquante mille hommes, se trouvèrent réunies sous les murs de cette capitale. Jourdan et Pichegru (2) y entrèrent en même temps.

632. PRISE D'ANVERS (17 juillet 1794).

Par M. CAMINADE on 1837. Partie centrales s ennemies occupaient Salle no 133.

a Trois mille hommes de troupes ennemies occupaient Salle no

a encore le fort Lillo, et Pichegru (2), dans son rapport, a assure qu'il s'attendait à une vigoureuse résistance de

« leur part. Mais à peine eut-il fait filer son avant-garde

« sous les murs de la place et sommé le commandant de

la garnison d'évacuer le fort, que les Anglais commencèrent à opèrer leur retraite, et au point du jour la ville

a d'Anvers était entièrement libre. Les ennemis, en se

« retirant, avaient rompu l'une des digues de l'Escaut, et « cette rupture avait suffi pour inonder un espace de

« cette rupture avait sum pour monder un espace de a terrain de plus de trois lienes de circonférence. Mais

« cet obstacle fut bientôt franchi par les Français qui en-« trèrent aussitôt dans la place, en prirent possession et

« s'emparèrent de trente pièces d'artillerie, de soixante

« mille sacs d'avoine, et d'une grande quantité de vivres « et de munitions que les Anglais n'avaient pas eu le

\* temps d'emporter (3), »

633. REPRISE DE BELLEGARDE (17 septembre 1794).

Par M. RENOUX on 1837. l'artie centrale,

Aussitôt après le combat du camp du Boulou, le général Dugomnier 'y, profitant des avantages qu'il avait remportés, s'empressa de se porter devant Bellegarde qu'il fit investir. Le général La Union ("tenta plusieurs fois de secourir cette place; mais toutes ses tentatives échouèrent. Enfin

(1) Histoire des guerres de la révolution, par Jomini, t. V. p. 149. (2) Voir la note p. 533 . 3, l'actoires et conquetes, t. III, p. 103. (5, Idom. p. 525. (5, Idom. p. 518.

réduite par la famine, elle se rendit le 17 septembre après un blocus de cent trente-quatre jours.

634. COMBAT D'ALDENHOVEN; PRISE DE JULIERS ET PASSAGE DE LA ROER (2 octobre 1794).

Partie centrale. per elage Salle nº 132Par M. Charles Music en 1837.

Lorsque le prince de Cobourg (1° quitta le commandement de l'armee cualisee, le 28 août 1794, pour le remettre au comte de Clerfayt (\*), l'armee de Sambre-et-Meuse, qui lui étaitopposée, sous les ordresde Jourdan i, se trouvait entre Liege et Maestricht, tandis que Pichegru (b., à la tête de l'armee du Nord, observait en avant d'Anvers le duc d York (\*) Pendant quelque temps les deux armees se contentèrent de s'affermir dans leurs conquêtes; mais étant parvenues à s'emparer des places restées en arrière et qui pouvaient interrompre leurs communications, elles continuèrent bientôt à se porter en avant à la poursuite de l'ennemi. Quelques avantages remportes le 18 septembre au passage de la rivière d'Ayvaille et à la Chartreuse avaient donné au soldat une ardeur dont Jourdan désirait ardemment de profiter En faisant occuper la ville d'Arx-la-Chapelle que le comte de Clerfayt avait évacuée, le général en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse avait en même temps détaché Kléber (\*) avec quatre divisions de l'aile gauche pour investir Maestricht.

a Carnot, ministre de la guerre, atlachait, dit Jomini,

a la plus grande importance aux places, et surtout à celle a de Maestricht : il avait fait envoyer le représentant

a Bellegarde pour en presser la conquête, au nom du e comité de salut public. Mais Clerfayt se disposant, contre

« l'attente de Jourdan , à défendre la ligne de la Roer , le a général en chef prit sur lui d'ajourner le siège de cette

a place, malgré les instances de ce commissaire, et résolut

« sagement de ne laisser que quinze mille hommes au a blocus, d'attirer à lui le reste du corps de Klèb r, et

o d'éloigner a jamais, par une bataille décisive, l'ennemi

a des bords de la Meuse. »

Avant ainsi réuni toutes ses forces, Jourdan, le 2 octobre, à cinq beures du matin, ordonna à l'armée de s'èbranler en colonnes serrees par brigades. L'aile droite, commandée par Schérer (1), ayant avec lui le général Mar-

<sup>(1)</sup> Fair la note p. 516. 2. Idem p. 494. 37 Idem p. 500. 3. Idem p. 502. 5. Idem p. 514. 7. Harthetemy-Louis-duseph Scherer, general de division, depuis-general on their dos armessa Italie, des Pyrenecs-Orientales et de Naples, et ministre de la guerre.

ceau (1), enleva à la balonnelle les retranchements autrichiens, tandis que l'aile gauche, où se trouvaient les chefs de brigade Ney (2) et Bernadotte (18), sous les ordres du général Kleber, repoussant l'ennemi de toutes ses positions, le forca à battre en retraite.

x Au centre de l'armée, l'attaque commença un peu

- avant relle des ailes. Clerfayt, avant rassemble une par-
- tie de ses forces autour et dans le bourg d'Aldenhoven,
   et paraissant vouloir s'y défendre, le général Champion-

« net : l'en fit chasser par les tirailleurs de la cinquante-

neuvième demi-brizade.

- « Cependant le centre des Autrichiens voyant son flanc droit menacé par la division Lefebyre, qui faisait mine
  - « de passerà Linnich, et craignant que Hatry 51 n'exècutat
- s son monvement vers Altrop contre sa gauche, prit le
  - a parti d'abandonner le plateau d'Aldenhoven, et fut pour-
  - « suivi par la cavalerie française jusque sur les glacis de ... Intiers.

Sur toute la ligne le combat dura jusqu'à la fin du jour.

- On travailla pendant toute la nuit à construire des ponts,
   et le gros du corps de Kléber ne passa qu'au jour. L'af-
- faire conta aux Français de quatorze à quinze cents hom mes : ils firent à l'ennemi huit cents prisonniers et lui
  - mirent près de trois mille hommes hors de combat
     Tel fut le résultat de la bataille sur la Boer, qui décida
  - « du sort de la Belgique, et rejeta l'armée impériale sur la « rive droite du Rhin.
    - a La nuit qui suivit la bataille fut très-tranquille. Le 23
  - « octobre, à la pointe du jour, les généraux se portérent « décant Juliers avec l'avant-garde, et ou trouva la place
- a évacuée; Clerfayt, décide a repasser le Rhin, n'ayant pas
- a gru devoir y compromettre une garnison, les magistrats

« en apporterent k's clefs au vainqueur (\*). »

635 COMBAT DE LA PRUDENTIS ET DE LA CYBÉLE CONTRE DEUX VAISSEAUX ANGLAIS. (22 octobre 1794).

Par M. Theodore thunken ....

Aile du Nord, Pavillon du Role R.-de chausseos

Deux vaisseaux de ligue anglais, le Centurion et le Dio. A. de chausses, mede, croisaient sur les cotes de l'He-de-France; les subsis-

(3) Voir la nute p. 54: P. Michel Ney, depuis duc d'Elehingeo, prince de la Moskows, marcelhal de Franse, etc. 2 Jean Haptiste Bernalt de, depuis roi de Suede Charles-Long, 4), foir la note p. 226, & blem p. 33 (8) Bisfoste des guerres de la révolution, par Jonnit, t. VI, p. 33-13. tances commençaient à être rares, et dans le conseil il fut décide que la division française, composée de deux frègates, la Prudente et la Egbele et du brick le Coureur, iraient attaquer les deux vaisseaux ennemis, pour tacher de les

forcer à la retraite.

Malgré l'effravante disproportion entre les forces navales de la république et celles de l'ennemi, l'intrépide Renaud, commandant la division française, reçoit avec joie l'ordre d'aller combattre, et jure de périr ou de forcer les deux vaisseaux à s'éloigner des côtes. Les équipages partagent l'enthousiasme de leur chef, et le 1º brumaire (22 octobre) on appareille aux eris mille fois répetés de vive la république! mort aux Anglais! Tout presage en ce moment. sinon un succès complet, au moins une lutte opiniatre et glorieuse. Bientôt l'on découvre les deux vaisseaux ennemis au vent, à environ huit lieues de la côte, et à trois heures et demie on se trouve à un quart de portée de canon de ces vaisseaux; la Prudente par le travers du Centurion, et la Cybèle par le travers du Diomède. Alors con mence un combat terrible, où, pour racheter la faiblesse de nos bátiments, et pour remplir le but proposé de faire aux vaisseaux anglais des avaries telles qu'ils soient contraints de s'éloigner de l'île pour aller se réparer, nos canonniers s'attachent peu à tuer du monde à l'ennemi; ils pointent au contraire tous leurs coups, en rivalisant d'adresse, les uns sur les mats et les vergues du vaisseau qu'ils ont par le travers, d'autres sur son gouvernail, d'autres enfin sur un même point de sa coque au-dessous de la flottaison, pour le percer à l'eau. Malgré cette habile manœuvre, le combat était par trop inégal, et après une heure du feu le plus nourri et le mieux dirigé, les frégates se trouvant ellesmêmes un peu maltraitées dans leurs agrès, le commandant, dont le guidon est déployé à bord de la Prudente, fait forcer de voiles à cette fregate, en hissant le signal de s'eloigner de l'ennemi, pour s'assurer le temps de se regréer, afin de revirer de bord ensuite, et tacher de gagner le vent aux vaisseaux. La Cybèle, qui a le plus souffert dans son gréement, tente vainement d'obeir à cet ordre : elle ne peut reussir à depasser le Centurion. C'est également en vain que le commandant lui fait alors le signal de laisser arriver, en faisant cette manœuvre lui-même; converte par le feu et la fumée de trois bâtiments, elle ne l'apercont pas, et d'ailleurs son capitaine sent bien toute l'imprudence qu'il y aurait à exécuter ce mouvement, qui lui ferait presenter l'arrière à l'ennemi, dont les boulets entiteraient sa batterie. Elle se voit donc obligee de centinuer seule le combat le plus perilleux, car la retraite de la Prudente la laisse aux prises avec les deux vaisseaux, dont l'un la canopne par la hanche, tandis que l'autre la foudroie par le travers. Pendant assez longtemps elle essuie tout feur feu, auquel elle riposte de la manière la plus vigoureuse : soutenue par le petit brick, qui la seconde avec une audace d'autant plus admirable, qu'une seule volée du Diomède, qu'il a ose approcher, le coulerait à fond; mais sa petitesse meme le derobe aux comps, et le bon état de son greement lui permet de prendre une position avantageuse pour faire du mal à l'ennemi, saus coutir beaucoup de danger. Enfin. le Conturion, démate de ses mâts, démonté de son gouvernail et faisant can de fontes parts, quitte la ligne, La Cybile peut alors effectuer son mouvement d'arrivée et force de voiles. En vain le Diomide veut lui donner la chasse, en lui tirant quelques volèrs; il est trop désemparé pour pouvoir la suivre, et bientot ses boulets n'arrivent plus à bord; en ce moment la Prudente, qui avait viré pour retourner au feu, rejoint la Calule, hii donne la remorque, et la division rentre triomphante dans le port, aux acclamations de tous les colons qui convrarent le rivage. Dans l'action de la l'abile il y eut vingt-deux hommes tués et soixante-deux blessés: la Pradente ent quinze homiaes tués et vingt-huit bless s; le Couveur, un homme tue et eing blessés. Le brave commandant Renaud fut renversé de son bane de quart, et reçut quelques blessures, heureusement fort legères.

Le résultat de cette brillante affaire fut tel qu'en l'avait eu en vue, sans cependant oser trop se flatter de pouvoir l'obtenir; les vaisseaux auglis disparurent; les subsistances attendues arriverent, et tous les corsaires qui étaient en mer firent lem rentrée, amenant dans le port quantite de

prises richement chargées.

# 636. COMBAT ET PRISE DE COBLENTZ (23 oct. 1794).

Par M. Rappel en. . . Partie centralia.

« L'armée impériale, dit Jomini, constamment buttue « et memorée d'etre prevenue à Cohlentz et à Cologne,

<sup>«</sup> ne se crut en súreté qu'au delà du Rhin, et repassa ce « fleuve à Mulheim, le 5 octobre, après avoir encore sa-

a crifié trois mille hommes dans les champs de Juliers, n

Legénéral Jourdan (1), en se mettant à la poursuite de l'ennemi après la bataille d'Aldenhoven, avait divise son armée en trois grandes colonnes: la première se porta sur Bonn. dont les portes lui furent ouverles le 20; lui-même, à la tête de la seconde, entra le 6 à Cologne, où il fut accueilli avec enthousiasme par les habitants.

Marceau (\*), pendant ce temps, avec la troisième colonne. se dirigeait sur Coblentz. Cette ville était défendue par une forte division autrichienne campée hors des murs et occupant, sur les hauteurs, des redontes très-fortes. N'ayant pu attirer l'ennemi en plaine, Marceau fit attaquer les

redoutes. « Les nombreuses decharges de l'artillerie ennemie ne a purent défendre l'entrée des retranchements. Ils furent « emportés en un moment, à la baïonnette, et les Autria chiens abandonnerent leur position dans le plus grand a désordre, pour passer sur la rive droite du Rhin, en laisa sant un grand nombre de morts et de blesses sur le champ a de bataille, et environ eing à six cents prisonniers dans « les mains des Français. Ceux-ci entrerent dans Coblentz a le 23 octubre (1). n

# 637. PRISE DE MAESTRICHT (4 novembre 1794).

Partie centrale. pretage. Salle H 133.

Par M. Eugène Lawi en 1836.

« Le général Kléber (\*) retourna devant Maëstricht avec les « troupes qui avaient contribué à la victoire. Cette place « avait été investie immédiatement après le combat de « l'Ourthe ; mais rien de ce qu'il faut pour un siège n'était a pret à cette époque. Le comité en avait cependant pres-« crit l'envoi ; et le représentant Gillet partit en poste pour

a le presser. Grâce à son activité et à ses soins, un bel a équipage de deux cents pièces descendant la Mense ar-

a riva le 23 octobre. Les travaux furent des lors pousses. a lant du côte du fort Saint-Pierre que de Vick, avec l'aca tivité qui distinguait Klèber et Marescot . L'artillerie

« française, servie avec habileté, fit des merveilles : une grêle

a de bombes et autres projectiles fut lancée sur cette ville a et en réduisit une partie en cendres. Le prince de Hesse,

a apitoyé sur le sort de ses habitants, désespérant d'obtenir

a aucun secours, consentit le 4 novembre à rendre la place

(1. Voie la note p. 500. 2) Idem p. 541. 3 Victoires et conquetes, t. III. 194, (b) Foir la note p. 541. (b) Idem p. 498.

d et à déposer les armes, à condition que sa garnison, forte
 de huit mille hommes, serait renvoyée sur parole jusqu'à
 μ parfait échange. On trouva dans la place trois cent cin μ quante et une bouches à feu (¹). »

#### 638. ATTAQUE DES LIGNES DE L'ARMÉE ESPAGNOLB (17 novembre 1794).

BATAILLE DE LA MUGA.

Par M. Grenten en 1837. Partie centrale... les armées française Salle n 132.

Après la reddition de Bellegarde, les armées française et espagnole restérent en présence et sans rien entre-prendre jusque vers la moitié du mois de novembre. C'est alors que le général Dugommier (\*) résolut une attaque générale sur toute la ligne.

Cette entreprise présentait de grandes difficultés; l'armée espagnole était parfuitement retranchée. « Soixantee dix-sept redoutes on batteries armées de deux cent cinquante pièces et disposées sur une double ligne, depuis « Espolla au pied du col de Bagnols, par Campmani, « jusqu'à Saint-Laurent-de-la-Muga, présentaient toutefois « un front d'autant plus redoutable, qu'elles avaient un « profil assez elevé et semblaient à l'abri de l'attaque la « plus audacieuse. Le camp retranché de l'iguères, en « cas de malheur, offrait enere un dernier refuge. « Dans la nuit du 16 au 17 novembre, les colonnes s'è-

de branlèrent, et avant l'aube du jour, les batteries de gros de calibre, placées sur la Montagne-Noire, commencerent à gouer pour protéger la marche de la division de gauche.

de l'extrémité opposée, le général Davin, parti de Coustonge, avant forcé successivement les postes de NotreDame del l'au, deschapelles de Carbouils et de Saint-Georde ges, parvint, après dix-buit heures de marche et de combat dans les rochers, à opèrer sa jonetion avec le général Augede reau d', en débouchant près de la chapelle de la Madeleine, de Celui-ci, filant à la faveur de l'obscurité, entre la fonderie de la Muga et Massanet, tourne les camps de l'ennemi, de égorge le poste de la Muga à Saint-Sébastien, et gravit à audacieusement la montagne, qui lui est disputée par dune fusillade asservive. Les troupes redoublent d'ardeur; de la Madeleine est enfin emportée; les colonnes réunies

Mais les succès de l'armée française n'étaient pas les

u se dirigent sur le Roc-Blanc. »

<sup>(1)</sup> Nistaire des guerres de la récolution , par Jomini, t. VI , p. 45. (2) Voir la note p. 525. (3) Idem p. 509.

mêmes sur toute la ligne. Au centre elle éprouvait la plus grande resistance; à la gauche, repoussée sur plusieurs points, elle avait même perdu quelques positions, et Dugommier, qui s'était transporté aux batteries de la Montague-Notre pour encourager les troupes par sa présence, y avait été tué par un éclat d'obus a dis heures du matin. Cependant Pérignon 1º, investi du commandement supérieur par les représentants, rallia bientôt les batailons ébranlés, et fit rentrer, avant la fin de la journée, la gauche et le centre dans toutes les positions dont elles avaient été repoussées par les Espagnols. Augereau, plus heureux à la droite, contunual ses attaques.

« La grande redoute établie pour couvrir la fonderie , « défendue par douze cents hommes, opposait à la colonne

- e de Guyeny une résistance que relle-ei ne ponyait vaincre,

  « Le genéral Beaufort reçut ordre de la seconder, et d'at-
- o taquer ce formidable ouvrage de front, en même temps a qu'il serant tourne par les chasseurs. Les Espagnois gode-
- a qu'il seran tourne par les chasseurs. Les Espagnois codea rent entin à un effort si bien combine; Courten rallia les
- e debris de la division entre Escaulas et Figueres, aban-
- a donnant cinq redoutes, son artillerie, ses effets de cam-
- « pement et douze cents prisonniers ?; »

# 639. ATTAQUE DES LIGNES DE L'ARMÉE ESPAGNOLE (20 novembre 1794).

COMPAT DE NOTRE-DAME-DEL-ROUR ET LLERS.

Par M. Ruyoux en 1836.

Fartie centrale. tri ctage. Salle n' 133.

Le général Pérignon (1) voulant continuer le mouvement ordonné par Dugommier, prit de nouvelles dispositions, et pendant que le comte de La Union 2), à Figueres, arrétait aussi de son coté des mesures pour reprendre l'offensive, il aut le prevenir et attaqua de nouveau les lignes espagnoles

« Le 20 novembre l'adjudant général Bon : avec ses chos-« seurs défila par des sentiers pour aussi dire imprutua-

- a bles, passa plusieurs fois la Muga dans l'eau jusqu'à la
- a centure, gravil la montagne d'Escaulas sous le leu ter-
- a rible des batteries espagnoles, et enleva à la baionnelle a la fameuse redoute du centre. L'intrepide Bon, de con-
- a cert avec le genéral Guillot, appuyé de la brigade
- a Guyeux, comme réserve, s'élança sur la redoute de No-
- a tre-Dame-del-Rour, revêtue en maçonnerie, armée de

(1) Voir la note p. 535. (2) Histoire des guerres de la révolution, pat Jonna, t. Vt. p. 125-150. (2) Foir la note p. 518. (4) Louis-Andre Bon, depuis général de distroir

« vingt-cinq pièces de canon, et défendue par des détache
« ments aux ordres de Carigal et de Godoy. Le comte de

« La Union, apprenant à Figuères que l'action était enga
« gée sur toute sa ligne, accourut en toute hâte à la redoute

« del Rour, au moment où elle était ainsi assaillie. Voulant

« faire une sortie sur les Français, il tomba frappé d'une

u balle, et ses troupes découragées par cet événement au
« tant que par ce qui se passait à la gauche, et par l'andace

« des assaillants, prirent en désurdre le chemin de Figuère s.

« Pendant ce temps la colonne de Verdier (l') et de Cha
« bert aborda le camp de Llers à la baïonnette, mit en fuite

« les brigades Perlasea et Puerto qui le défendaient, et

« leur laissa à peine le temps d'enclouer l'artillerie. En

« vain un corps copsidérable venant de Figuères voulot ré-

a tablir le combat; entraîné par les fuyards, il fut refoulé a dans la place et y entra pèle-mèle avec eux, »

La déroute et la confusion furent portées au comble dans l'armée espagnole, privée de chef pendant plusieurs heures, et la journée du 20 novembre ouvrit les portes de l'Espagne à l'armée française : le leudemain de la bataille elle campa e à la vue de Figuères. Augereau l'appuya sa droite à la Mudeleine et sa gauche à Pont de Molins. Un corps a considérable de sa division, établi à Villa-França coupa e les communications de cette forteresse avec les debris de l'armée battue. Le géneral Beaufort, commandant le cena tre, couvrit le pont de Ricardel et la grande roule. Saux ret prit poste à Saint-Clemente. La brigade Victor s'accupa vers la côte entre Llança et Cadaquès, puis occupa de les hauteurs qui dominent Roses (4). »

# 640. PRISE DE L'ILE DE BOMMEL (28 décembre 1794).

Par M. Charles Muzin en 1837. Partie centrale

L'armée du Nord, dans son rapide mouvement d'invasion, était arrivée sur le Wahal, en face de l'île de Bommel. A partir de Grave sur la Mensé et de Nimégue sur le Wahal, les deux fleuves confent vers la mer presque parallélement se joignent un moment au-dessous de Thiel, se Béparent de nouveau et se réunissent un peu au-dessus de Gorcum. Le terrain qu'elles renferment pendant leur séparation est ce qu'on appelle l'île de Bommel. Cette île peise, la Hollande élait ouverte à l'invasion. Pendant que Piche-

<sup>(1</sup> Jean - Antoine Verdier, capitaine, depuis géneral de division, comte, etc. 2 Voir la nute p tou (3 Histoire des guerres de la révolution, par Jounni, t. VI, p. 133-138.

gru (1), atteint de la maladie, comme ses soldats, se donnait à Bruxelles quelques soins nécessaires, Moreau (2 et Reyle remplacaient dans le commandement; tous deux conseillaient le repos et les quartiers d'hiver. Mais le générai Daendels 4), réfugié hollandais, proposait avec instance une première tentative sur l'île de Bommel. Cette tentative n'ayant pas réussi, on donna à l'armée les quartiers d'hiver dont elle avait lant besoin ... .. Mais un hasard presque miraculeux lui réservait de nouvelles destinées : « Le froid a avait déjà commencé à être très-vif; bientôt il augmenta a jusqu'à faire esperer que peut-être les grands fleuves a seraient geles. Pichegru quitta Bruxelles et n'acheva a pas de se faire guérir, afin d'être prêt à saisir l'occasion « de nouvelles conquêtes, si la saison la lui offinit. En a effet l'hiver devint bientot plus rude et s'annouea comme « le plus rigoureux du siècle. Deja la Meuse et le Wahal a charriaient, et leurs bords étaient pris. Le 3 nivôse a (23 decembre) la Meuse fut entièrement gelee, et de a manière à provoir porter du canon.

« Pichegru, profitant de l'occasion que lui offrait la for-« time de surmonter des obstacles ordinairement invincia liles, se prépara à franchir la Meuse sur la glace. Il se a disposa à la passer sur trois points et à s'emparer de a lule de Bommel, tandis que la division qui bloquait « Breda attaquerait les lignes qui entouraient cette place. a Ces braves Français, exposes presque sans vétements au a plus rude hiver du siècle, marchant avec des souliers a auxquels il ne restait que l'empeigne, sortirent aussitôt a de leurs quartiers, et renoncèrent gaiment au repos dont a ils commençaient à peine de jouir. Le 8 myose 28 deo cembre), par un froid de dix-sept degres, ils se prea sentèrent sur trois points, à Crévecœur, Empel et le a fort Saint-Andre ; ils franchirent la glace avec leur ar-

a tillerie, surprirent les Hollandais presque engourdis par a le froid, et les défirent complètement. a Pichegru, mattre de l'île de Bommel, dans lagnelle

a il avait penetre en passant sur les glaces de la Meuse, a franchit le Wahal sur différents points, mais n'osa pas a s'aventurer au delà du fleuve, la giace n'étant pas asser

a forte pour porter du canon (8). »

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 533. 2) Idem p. 509. (1) Jean-Lubis-Ebenreer Reynier', general de brigade, depuis general de division et cource. Wher-mon Gullanine Deandels, depuis general de Taymon et ensude gouverneut des possessions bullandaises sur la Côte d'or en Ginnee, 12, Histoire de la revolution française, par M. A. Phiers, t. VII, p. 181-163.

641. LA CAVALERIE FRANÇAISE PREND LA FLOTTE BA-TAVE ARRÉTÉE PAR LES GLACES DANS LES EAUX DU TEXEL (21 janvior 1795).

Par M. Charles Mozin en 1836. Partie centrale.

Salle no 134.

Après l'occupation de l'île de Bommel, le général Pichegru (¹) fut bientot maître de toute la Hollande; il passa la Wahal, et en quelques jours ses troupes occupèrent les villes de Nimègue, Dordrecht, La Haye et Utrecht. Le 20 janvier l'armée française entra à Amsterdam.

« Pichegru , dit Jomini , avait envoyé dans la Nord-« Hollande des détachements de cavalerie et d'artillerie

- « légère, avec ordre de traverser le Texel, de s'approcher « des vaisseaux de guerre bollandais qu'il savait être à
- a l'ancre et de s'en emparer. C'était la première fois qu'on
- « imaginait de prendre une flotte avec des hussards :
- a cependant cette tentative réussit au delà de toute espé-

a rance (2), o

Le chéf de bataillon Lahure (3), commandant l'avantgarde de la brigade du général Salvi, à la tête d'un escadron du huitème de hussards, de deux pièces d'artillerie
lègère, des troisième eteinquième bataillons francs, se dirigeant à marches forcèes sur Harlem, arriva à Alkmaer, où
il apprit que la flotte hollandaise ètait retenue dans les
glaces en face du Helder. Il partit le soir après avoir fait
prembre à chacun de ses hussards un tirailleur en croupe,
arriva dans les dunes avant le jour, ordonna aussitôt toutes
ses dispositions, et aborda sur la glace les vaisseaux surpris, qui ne firent qu'un vain semblant de résistance. Toute
la flotte hollandaise tomba ainsi au pouvoir de la république.

642. PRISE DE ROSES (3 février 1795).

Le général Pérignon (\*) avait fait occuper les hauteurs qui dominent la ville de Roses; et à la fin du mois de novembre 1794 il avait commencé à établir ses cantonnements autour de la place.

Cette ville n'avait jamais été assiègée jusqu'alors sans une flotte qui secondat les operations de l'armée de terre. Cette

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 533. ? Histoire des guerres de la révolution, par Johan, t. VI, p. 208. 3) Louis-Joseph Lahure, depuis baron et heutenant géneral. 4) Voir la note p. 535.

ressource manquait au chef de l'armée des Pyrénées-Orientales: mais, selon le langage des rapports du temps. a Perignon connaissait toute l'intrépulite des soldats qu'il

a commandait, et il n'hesita point a entreprendre un siège

a qui cut para à d'autres d'une exécution impossible, » Les rigueurs de l'hiver, pas plus que la resistance acharnée des assieges, ne ralentirent un instant les travaux. On était au 31 janvier 1795; les officiers du genie avaient declaré

qu'ils ne pouvaient continuer a les travaux du siège si a les retranchements n'étaient pas emportes, « On'on se

o prépare done, dit le général Perignon ; je serai demain

a a la tete de mes grenadiers, »

a Le lendemain, à cinq heures du matin, la colonne de a grenadiers, ayant à leur tete leur digne général en chef,

u sort de la tram her ; a huit heures, tous les retranche-

a ments en avant de la place étaient enlevés, malgré la a plus vive résistance et le feu le plus meurtrier.

Le 3 février la piace capitula. Roses tomba au pouvoir des

Français après soixante et div jours de siège.

a La place de Roses, dit-on dans le rapport, tira sur les

a assignments treize mille six cent trente-trois boulets, trois a mille six cent deux bombes et mille deux cent quatre-

a vingt-dix-sept obus. Les chaloupes canonnueres ou bom-

a hardes lancerent quatre mille sept cent soixante et dix-

o sept boulets, deux unlie sept cent trente-six bombes et

a deux mille quatre cent quatre-vingts olus on grenades.

a On estime à quarante mille les boulets, hombes ou gre-

a pades envoves par les assiegeants.

« A la lecture du rapport du siège de Roses, la Convena tion, d'après la proposition de Cambacerès (1), membre du

a comite de salut public, decréta que l'armée des Pyréa nées-Orientales ne cessait pas de bien mériter de la

« patrie (2). »

## 643. PRISE DE LUXEMBOURG (12 juin 1795).

Partie centrale. . Ligo Salle B 134.

Par M. RENOUX en 1837.

De toutes les villes de la rive gauche du Rhin. Luxembourg et Mavence etan nt les seules qui ne fussent pas tombees an ponvoir des armees francaises. Luxembourg avait été moesti dans les derniers jours du mois de novembre 1794. Le feld-maréchal baron de Bender (\*) y com-

<sup>11</sup> Jean Incques-Régis Cambacerès, depuis archi-chancelier de l'emptre. muce et duc de Larme. (4) l'ictoires et conquetes, t.IV, p. 33-42. (5) I vir Is note p. 510.

mandait et n'avait pas moins de quinze mille hommes sous ses ordres.

Cette nombreuse garnison, jointe à la force de la place et à l'immense matériel qu'elle renfermait, promettait qu'elle opposerait une longue résistance. L'armée française, au contraire, manquait de tout, comme c'était alors le sort de toutes les armees de la république.

Moreau 1, qui la commandait, avait fait inutilement sommer la place de se rendre. On lui donna, au mois de

mars 1795, le général Hatry ? pour successeur. α Dans les derniers jours d'avrit, le général Hatry, a averti par physiques déserteurs que les assièges commenα caientà souffrir beaucoup dans la place, se décida à renoua veler au gouverneur la sommation que lui avait desi faite a le général Moreau. Mais, sur la réponse également negau tive du feld-marechal Bender, le général français ordonna a aussitot de mettre a execution les menaces qu'il avait faia tes de brûler la place. En consequence il donna les ora dres necessaires pour qu'il fut construit sur une hauteur a boisée, situee vis-à-vis et à une petite distance du fort a Saint-Charles, une batterie blindée, qui devait être ara mee d'un grand nombre de mortiers.

« On aut à la construction de cette hatterie une telle ac-« tivite, que peu de jours suffirent pour qu'elle fût en état

a de foudroyer la place, »

Le gouverneur tenta plusieurs sorties pour détruire les ouvrages des assiegeants, et n'ayant pu y parvenir, « les haa bitants effrayès, et craignant déjà de voir leurs maisons a réduites en cendres, et epa-mêmes écrasés sous leurs dea bris , s'assemblerent tomultuairement autour du gouvera nement, et dem enferent à grands cris qu'on éparguat à a leur ville les horreurs d'un bombardement en consentant

& une capitulation

a Le feld-mare hal Bender, gagne enfin par leurs sollia citations, et d'ailleurs désespérant plus que jamais de se a voir délivré par l'arrivée de quelques secours , se décida a à capituler. Le ter juin il envoya au général Hatry un « parlementaire charge de lai demander à entrer en aca commodement, et, par une circonstance qui nous paraît a digne d'être remarquee, e clait aussi le 1er juin 1681 que « cette même place de Luxembourg, assiegée par le maré-« chal de Créqui, demanda aussi à entrer en capitulation.

« Le géneral de division. Hatry rendait compte de son

(1) Foir la note p. 609. (2) Idem p. 585.

a importante conquete dans une lettre datée de son quarutier genéral d'Itzig, le 13 juin. Il disait: « Enfin elle est a à la république cette première forteresse de l'Europe, et la « dernière colonne autrichienne l'a évacuée hier, 12, à cinq « heures du matin: je vous envoie vingt-quatre drapeaux « et un étendard que l'adjudant genéral Charpentier vous « remettra. Je ne puis assez faire l'éloge des troupes dont le

a commandement m'est confié : officiers et soldats, tons y a ont mis le plus grand dévouement; et, malgré le feu con-

« tinuel des plus vifs et de toute espèce que la place faisait « jour et nuit, soit sur les travailleurs, soit sur les différents

a camps, jamais les travaux n'ont été ralentis un seul ins-

a tant. ( )

## 644, ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A BILBAO (23 juil. 1795). PAR M. RENOUX CD. ...

Partic centrale t etage Salte n (3)

L'armée des Pyrénées-Occidentales, après la campagne de 1794, avait prisses quartiers d'hiver sur le territoire espagnol.

Elle devait l'année suivante se porter en avant et tenter l'invasion. Tout était ordonné pour ce mouvement décisif, et le géneral Moncey 2 n'attendait pour se mettre en marche que les renforts qui lui étaient annoncés. Leur tardive arcivée, en le condamnant à l'inaction pendant les mois de mar et de juin, accrédita dans l'armée française les bruits de paix qui commençaient à s'y répandre. L'armée espagnole, de son côté, se tenait en observation.

a L'aile gauche de l'armée du prince de Castel-Franco o occupait, sous le lieutenant genéral Crespo, les bords de la Deba, depuis Bergara jusqu'à son embouchure; a l'aile de Crespo se liait d'assez loin avec le centre aux o ordres du lieutenant général Filangieri; leur jonction a avait lieu au port de Lecumbery, que traverse la route

u de Tolosa à Pampelune (6 . »

Enfin, le 25 juin, la première colonne dirigée de l'intérieur ayant rejoint l'armée des Pyrenées-Occidentales, sea bataillons se mirent en mouvement. Dans un combat du 6 juillet à Irurzun, le général Moncey parvint à séparer l'armée espagnole. Le 12 il défit completement le général trespo, et prit position, le 13, à Villaréal, taodis que son avant-garde entrait à Vittoria.

<sup>(1)</sup> Intoires et conquêtes, t. IV, p. 147-151. (2) Voir la note p. 511. (3) Don Porto Sangro y de Merede, vice-roi de Navarre, commundant de l'armé et la Navarre et de Guipuscoa. (), Histoire des guerres de la récontion, par Jomini, t. VII, p. 20.

Crespo, retiré dans les montagnes de la Biscaye, ne songeait plus qu'à couvrir Bilhao; mais, poursuivi sans relàche, il fut contraint de l'abandonner. Le général Moncey s'empara de la capitale de la Biscaye le 23 juillet; il y trouva des magasins considérables, et il se préparait à poursuivre une campagne aussi heureusement commencée, lorsqu'il recut l'ordre de suspendre les hostilités. La paix avait été conclue le 12 juillet entre la république française et le roi d'Espagne.

#### 645. PASSAGE DU RHIN A DESSELDORF (6 sept. 1795).

Par M. BEAUME en 1836. Partie centralé de depuis longtemps Salle nº 133.

L'armée de Rhin-et-Moseile (2), arrêtée depuis longtemps sous les murs de Mayence, avait investi cette ville du côté de la rive gauche du fleuve. Mais l'investissement ne pouvait être complet, et le siège ne pouvait commencer tant qu'on ne se serait point rendu maître de l'autre rive.

Le général Jourdan i avec l'armée de Sambre-et-Meuse était dans les environs de Cologne; il devait subordonner ses mouvements à ceux de l'armée de siège, passer le fleuve et complèter l'investissement de la place sur la rive opposée. Mais Clerfayt (\*), matre de toute la rive droite du Rhin, en occupait les points principaux, et ses troupes, réparties dans une longue ligne de cantonnements, depais Dusseldorf jusqu'à Bâle, étaient parfaitement retranchées.

Le géneral en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse ordonna le passage du fleuve sur la ligne de Dusseldorf; mais il fallait pour réussir tromper la vigilance de l'ennemi et lui donner le change en masquant ses opérations. Jourdan fit en conséquence quelques démonstrations du côté de Weisenthurn, et dirigea tout un équipage de pont sous le feu de la forteresse d'Ehrenbreistein et de toutes les batteries dont la rive droite était hérissée en face de Coblentz. Pendant ce temps l'armée française faisait ses préparatifs pour passer le Rhin à Dusseldorf.

Kléber (\*) avait proposé au général en chef des'emparer de cette ville, aussitôt après le passage du fleuve; l'exécution de cette entreprise était difficile et périlleuse. « Dussel- « dorf était fortifiée, défendue par une garnison de deux « mille hommes, protégée par un camp retranché où se « trouvaient douze à quinze mille Autrichiens, et par une « citadelle dont les remparts, hérissés de plus de cent bou- « ches à feu, semblaient défier les plus courageux efforts. »

(1) Charles IV. (2) Commandée par Pichegru (2) Voir la note p. 509. (8) Idem p. 594. (8) Idem p. 541.

C'était là que Championnet de , avec une partie de sa division, devait traverser le fleuve. Quatorre compagnies de grenadiers entrérent dans des barques qui avaient été preparées. Le sileure le plus absolu fut recommande ; la peine de mort était prononcée centre tout soldat qui ferait fou pendant la traversée.

a A ouze houres du soir la flottille se mit en mouvement. a Les enneurs pouvant distinguer à la clarté de la lune les

a monvemen's de l'armée française, la flottille ne tarda pasa

« éprouver le feu de l'artillerie ennemie; l'artillerie fran-

a çaise, placée sur la rive gaeche du Rhin, proté gea le pas-

a sage et fit taire le feu des Autrichiens. Les grenadiers exé-

a cuterent en silence les ordres du géneral Championnet, a Entin la flottille touche au rivage oppose, les grenadiers

« s'élancent aussitét avec la ple sgrande impétuosité, culbu-

a tent l'ennemi et s'emparent de ses positions, Champion-

« net suit l'armée et denne ordre au general Legrand 2) de

a bloquer sur-le-champ Dosseblorf. Le gouverneur, sur

a la sommation qui lui fut faite, se rendit avec la gara nison (\*). »

646. COMBAT DE SUCCARELLO (18 septmebre 1795).

Partie centrale clase Salle n. 131, Par M. Clement Boulangan en 1837.

Au mois de septembre 1795 l'armée française appuyait la droite de sa ligne à Borghetto, village sur la rivière de Genes, environné de murs et défendu par un camp retranché: « De la passantsur les montagnes du Samt-Esprit « et de Monte-Vento, conronnées de plusieurs étages de « batteries, elle se prolonge ait vers les nannelons des Deux-

a Frères, entre lesquels était un petit camp retranché. Ce-

a lui-ci se rattachait au Prtit-Gibraltar, rocher barrant la

a côte du contre-fort de Sambuceo, qu'on n'aurait pu oca cuper sur tout son développement sans s'exposer à se

a faire couper. Le poste du l'etil-Gibraitar était soutenu

a d'un cole par un ouvrage en cremaillère sur une queue

a de rother; et de l'autre par le camp dit du Champ-

a des-Pretres (Campo dei Preti) (1, 'p

La tigne de l'armee austro-sarde commençait à Loano, petite ville en face de Borghetto, se prolongeant ensuite

<sup>(1)</sup> Foir la note p. 536. (2 Claude-Just-Alexandre Logrand, general de brigado, depura ficuterant general, sente el pair de France. 3 Lie-farra el conquetes, t. 1V, p. 502. (5) flustoire des guerres de la résolution, par Jonini, t. VII, p. 207.

vers l'Apennin, jusque sur les hauteurs à droite et à gauche du Tanaro. Voici comment les cantonnements de cette

armée étaient répartis :

Le général Wallis, pendant la maladie de de Wins, commandait à Loano la droite toute composee de troupes autrichiennes; la gauche, sous les ordres du marquis de Colli 1, formée de l'iémontais, était du coté du Tanaro, et le général d'Argent au 3 se trouvait au centre avec les troupes allemandes, les regiments italiens au service de l'Autriche

et quelques bataillons piémontais.

La position de Borghetto offrait à l'armée française de grands avantages pour prendre l'olfensive, et il v avait nécessité pour le général Wedins, qui pouvait être inquiété dans Loano, de s'en emparer. Le 17 septembre il renforça le comte d'Argenteau de deux mille hommes d'elite, et lui ordonna d'etablir une batterie de six bouches à feu pour protéger l'attaque qui devait avoir lieu le lendemain au point du jour et commencer sur le point de Succarello. On se battit avec acharnement, et dejà les Autrichiens espéraient la victoire, « lorsque le genéral Sejean ordonna à « l'adjudant général Saint-Hitaire : de sortir du camp des a Deux-Frères et de marcher avec les éclaireurs et les grea nadiers sur le flanc gauche de l'ennemi. Un brouillard α fort épais couvrit ce mouvement, en assura la réussite, et a les Impériaux furent repousses jusque dans les redoutes # de Sambucco.(\*). #

## 647. BATAILLE DE LOANO (23 et 24 novembre 1795).

Par M. Hippolyte Bellande en 1838. Partie central

artie central 1" étage... Salle nº 130

La paix conclue avec l'Espagne avait permis d'envoyer à l'armée des Alpes une portion des troupes employées jusque-là sur la frontière des Pyrénées. Les nouveaux bataillons arrivèrent vers les premiers jours d'octobre, et à la même époque le genéral Kellermann à appeléaumantre commandement, remit à Scherer ("celui de l'armée d'Italie. L'avantage remporté à Succarello promettait de nouveaux succes : Schérar se mit en mesure de les obtenir. La grande quantité de neige qui était tombée dans les mon-

<sup>(4)</sup> N..., marquis de Calli, lientenant géneral, commandant l'armée piemontaise. (2 N..., comte Meny d'Argenteau, lieutenant-marcehal au service d'Autrehe, depuis general d'infantere (2 Louis Vincente-Joseph Leblond, depuis general de division et comte de Sadu Illiaire. (4) Histoire des guerres de la récolution, par Jonint, t. VII, p. 300. (5) Foir la note p. 489. (6) Idem p. \$50.

tagnes avant forcé les avant-postes des deux armées à se retirer dans les vallées, il dut renoncer à attaquer les positions que les Pièmontais occupaient dans les montagnes, et lorsque l'ennemi croyait les troupes françaises à la veille d'entrer dans leurs cantonnements. Schérer songeait, rapporte Jomini, à accabler les Autrichiens dans la rivière de Gènes. Ayant ordonné d'attaquer l'ennemi dans sa position de Loano le 23 novembre, il arrêta les dispositions suivantes :

dispositions suivantes :

« La division Augereau, à la droite , fut chargée de se

porter entre Loano et le Monte-Carmelo, et de faire ef
fort particulièrement de ce côté; la tâche de Masséua 'au

centre consistait à enlever les hauteurs de Roccabarbène

et de Monte-Lingo avec les divisions Laharpe et Charlet;

tandisqu'à la gauche Scrurier (2), avec sept mille hommes,

tiendraiten échec le corps de Colli (3) dans le camp de San
Remardo et de la Planetta, jusqu'au moment où Masséna,

maitre des sommités de l'Apennin, pourrait, en lui en
voyant du renfort, le mettre en état de prendre l'offen
sive à son tour, et de forcer le passage des gorges de Ga
ressio.

« Un brick et neuf chaloupes canonnières prirent poste « sur la plage, entre Borghetto et la Pietra, pour inquièter « le flage gauche de l'ennemi, et l'attaque commença au

e signal de deux fusées lancées du mont Saint-Esprit. » Ce fut Augereau de qui, avec vigueur, mais sans précipilation, commenca l'attaque. Il enleva les trois mamelons qui formaient les avant-postes autrichiens, malgré l'héroïque résistance du général Roccavina. Pendant ce temps a Massena, avec sa vigueur et son audace accoutumées, a franchissait les crètes de l'Apennin, et faisait attaquer u les flancs d'Argenteau (8) par les généraux Laharpe (1) et a Charlet (1). Le premier repoussa de Malsahocco les régiments italiens de Belgiojoso et de Caprara, et fit un a grand carnage de deux bataillons piemontais qui vou-« lurent lui resister : l'autre enleva aux Impériaux Banco a et toute l'artillerie qui le garnissait. Ces deux opérations a terminées. Masséna réunit ses troupes, et marcha en a toute diligence sur Bardinetto, où Argenteau avait rallie s ses forces, et l'attaqua de front et sur les flancs. Le

(W Andre Massena, depuis dur de Rivoti, prince d'Essling, marcehal de France, 2 Foir la note p. 509. A them p. 505. A lilem p. 509. M them p. 505. A Andre-Emmanuel-François Labarpe, general de division. W Etienne Charlet, general de division. a combat devint opiniatre, Charlet tomba blessé à mort; a mais Masséna decida la victoire, en chargeant à propos à la tête de la réserve; les Impériaux, battus, se retia rèrent de peur d'être enfoncés. A peine apercut-il leur a mouvement rétrograde, qu'il envoyale général Cervoni (1) a avec trois bataillons, par des sentiers très-difficiles, a s'emparer des hauteurs de Settepani et de Melogno, tana dis qu'il harcellerait leurs derrières. Mais ces précautions a devinrent inutiles, Argenteau s'étant retiré dans le plus

a grand désordre à Murialto, derrière la Bormida. »
Malgré la fatigue de ses troupes Massèna poussa alors
l'adjudant général Jouhert (° avec quinze cents hommes sur
les hauteurs de San-Pantaleone, se disposant à le suivre

avec le gros de ses forces.

a Scherer, instruit des brillants succès de Massena et a de l'arrivée de Joubert sur ces hauteurs, se mit au point du jour à la poursuite des Autrichiens. Augereau remonta l'Apennin avec deux de ses brigades, tandis que a l'autre longea la côte. De son coté Massena, prévoyant que la retraite des Impériaux allait s'opèrer par la gorge a de San-Giacomo, donna l'ordre à Joubert de s'en emparer avec ses meilleurs marcheurs, et se disposa à le a suivre avec le reste de son avant-garde (3), »

Un orage de vent et de neige empêcha la poursuite d'être aussi redoutable à l'ennemi qu'elle pouvait l'être. Cependant plusieurs milliers de morts qu'il laissa sur le champ de batalle, cinq mille prisonniers, quarante pièces de canon, et des magasins immmenses furent le fruit de cette victoire. Elle jeta l'épouvante en Italie, et prêta quelque force au gouvernement du Directoire, qui venait de suc-

céder à celui de la Convention nationale.

658. VILLE ET CHATFAU DE NICE (27 mars 1796). Le général bonaparte prend le commandement de l'armée d'italie.

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

Partic centralo.
1 r ctage.
6 Gnicie
des Aquarelles.
No 140.

649. VILLE ET CHATEAU DE NICE (27 mars 1796).

LE GÉNÉRAL BOYAPARTE PREND LE COMMANDEMENT DE L'ARMÉE D'ITALIE.

Par MM. Jean Alatz et Guiato en 1835. Aile du Midi.

La Convention nationale venait de finir sa redoutable dic-

Aile du Midi. R. deschaussépi Salle nº 64.

(1) Jean-Raptiste Cervoni, depuis general de division. I flathelemitatherme Jouhert, depuis general en chef des armees de Mayence et d'Italie. (3) Histoire des guerres de la récolution, par Jonnini, t. VII, p. 307-217.

tature (26 octobre 1795). Avant de se dissoudre, elle avait promulgue la constitution dite de l'an 111, qui partageait la puissance publique entre deux conseils législatifs et un directaire executif, compose de cinq membres. Assaillie aux derniers jours de son existence par les sections insurgées de Paris, qui l'accusaient de vouloir, sous un autre nom, perpétuer au sein des deux conseils son odieuse existence. elle avait repoussé victorieusement leur attaque, et la journee du 13 vendemiaire (5 octobre) avaitassure le trauquille établissement de la nouvelle forme du gouvernement republicain. En meme temps cette journée avait mis en lumière un homme à peine connu jusqu'alors par quelques services subalternes rendus au siège de Toulon et dans la guerre des Alpes Bonaparte 1, pour prix de l'assistance qu'il avait prêtee à l'autorité expirante de la Convention nationale . recut du Directoire le commandement de l'armée d'Italie Ainsi s'ouvrit devant lui l'immense carrière de puissance et de gloire qu'il devait parcourir.

Jusque-là les armées françaises, dans une incertaine et lente offensive, s'étaient arrêtées au pied des Alpes ; nous allons les voir courir du rapide pas de la conquete.

- a Le général en chef arriva à Nice le 27 mars; ses prea miers moments furent consacrés à pourvoir aux besoins a qui auraient pu nuire à ses opérations, et à prendre con-
- « naissance de l'état de ses troupes, ainsi que des positions
- a ennemies. Portant un œil severe sur les administrations, a il leur imprima hientut toute son activité, assura les
  - a différents services, et, secondé par le zèle et le crédit
- « d'un banquier fournisseur, parvint à faire paver aux
- a troupes un à-compte sur leur solde, qui ranima bientôt
  - a leur confiance, et les attacha irrevocablement au chef
  - « qui savait améliorer leur sort (2). »

ger olage. Galerie des Aquarelles. Nº 140.

Partie controle. 650, ARRIVÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A ALBENÇA (5 AVTIL 1796 ..

> PREMIER QUARTIER DE GÉNÉRAL BONAPARIE POUR L'OC-VERTURE DE LA CAMPAGNE.

> > Aquarelle d'après Baganni, par Monel.

Alle du Midi. R.-Un-chaussée. Salle nº 61.

651. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A SAVONE 9 avril 1796.

Par MM. Jean Alai x et Griard en 1835.

(1) Voir la note p. 531. 3 Histoire des guerres de la révolution, par Jonuni, t. VIII, p. 61.

#### 652. entrée de l'armée française a savone (9 avril 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre Baugret, Partie central 1 de clage.

« Ces premières dispositions achevées, il transféra son des Aquarelles a quartier général à Albenga, le 5 avril, puis à Savone

« le 9; cheminant avec le nombreux train des parcs et a tout le personnel des administrations par l'horrible

e route de la Corniche, sons le feu des canonnières anglaises, il montra dès ce début l'audace qui devait carac-

« teriser ses entreprises (1). »

### 653, COMBAT DE VOLTRI (9 avril 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre Ragerri. Partie centrale Galerie

a Bonaparte (2) trouva son armée éparse dans une ligne des Aquarelles N- 140. a de cantonnement trop étendue. La division Laharpe, « qui gardait Savone, avait poussé la brigade Cervoni en

a avant-garde sur Voltri, afin de menacer Genes et d'apa puver les sommations du ministre de France. Le general

« Massena (\*) prit position à Cadibono; Augereau (\*) au « centre, près le mont San-Giacomo; la gauche, aux ordres

a de Serurier . , vers Ormea et Garessio. Les divisions « Macquart et Garnier furent detachées depuis Teude au

a col de Cerise.

« L'ennemi occupait une ligne à peu près parallèle, « mais encore plus étendue : Beaulieu (\*) avec la gaua che à Voltagio et Ovada, le centre vers Sassello, la « droite dans la vallée de la Bormida. L'armee de Colli . ... a non moius disséminée, avait la garde depuis ce point s jusqu'à l'Argentière : la brigade Christ défendait les « vallèes de Vermegnana , du Gesso et de la Stura, contre « le general Macquart; le général Leyre occupait la Cur-4 saglia, l'Ellero, les aboutissants du Tanaro, les environs « de Mondovi et Vico; le comte de Flave défendait la « Haute-Bormida, le camp retranché de Ceva et Mula-💮 « zanno; entin Provera \* a la gauche, gardant Millesimo et « Cairo, devait lier cette armée avec celle des Impériaux,

<sup>(1)</sup> Histoire des guerres de la révolution, par Jonani, t. VIII, p. 61. (2) Voir la note p. 531 3 Idem p. 566. , Idem p. 509. "Voir la note p. 509. [6] Idem p. 543. " Idem p. 565. S. N...., matquis de Provera, licutenant-marechal au service d'Autriche,

« et s'assurer des hauteurs de Cossaria, qui dominent et « séparent les deux vallées de la Bormida (1), »

H. de chaussée. Salle no 68.

Aile du Midi. 654. LE COLONEL RAMPON, A LA TÊTE DE LA 32º DEVI-BRIGADE, DÉFEND LA REDOUTE DE MONTE-LEGINO (10 avril 1796).

Par M. Benjuon en 1812.

655. LE COIONEL RAMPON, A LA TÊTE DE LA 32º DEMI-BRIGADE, DÉFEND LA REDOUTE DE MONTE-LEGINO (10 avril 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGRTTI.

Partie centrale. ger chage. Galerie des Aquarelles.

Les premiers avantages remportés par l'armée française en Italie avaient éveillé toutes les craintes du cabinet de Vienne. Aussitôt le comte de Beaulieu (\*) avait été rappelé des bords du Rhin pour remplacer le géneral Wedins dans son commandement, en même temps que l'armée austrosarde était augmentée et portée au nombre de soixante et treize mille hommes. Beaulieu, avec des forces doubles de celles de l'armée française, s'empressa de prendre l'offensive : déjà il avait attaqué les troupes françaises à Voltri, et le général Cervoni (a), après un engagement assez vif, avait éte contraint à se retirer devant la superiorité de l'ennemi.

« Dans le moment où Beaulieu entrait à Voltri, le gené-« raf Argenteau \* commandant le centre, fort de dix mille

« Autrichiens, s'était ébranlé en trois colonnes, avec le

« gros de ses troupes, pour forcer les positions retranchées « qu'occupait un détachement de la division Laharpe sur

a les sommités de Montenotte et Monte-Legino. Argen-

a teau conduisit son corps de hataille de Paretto sur le

a mont Traversin, où il devait se réunir au général Roc-

« cavina , parti de Dego avec deux mille cinq cents

a hommes d'élite. »

Montenotte se compose d'une petite chaine de hauteurs, située au sommet de l'Apennin, qui en s'abaissant forme le col de même nom : Monte-Legino, placé en avant, du rôté de Savone, domine le chemin direct du col de Montenotte à Savone La jonction du centre et de l'aile gauche de l'armée ennemie devaient avoir lieu dans les plaines audessus de Savone. « Monte-Legino, selon l'expression du

<sup>(1)</sup> Histoire des guerres de la reculation , par Jomini , l. VIII , p. 62. 19 Voieta note p. 513. 2 Idom p. 567. 3 Idem p. 565. (5) N... Roccavina . lieutenant-marechal au service d'Autriche.

« général Jomini, était la clef de l'entreprise des coalisés, » « Les deux colonnes réunies, montant à douze mille cinq « cents hommes n'avaient qu'un pas à faire pour gagner le a Monte-Legino, quand le colonel Rampon (1), détaché pour « recueillir Cervoni, vint s'y établir et défendre ces hau-« teurs pied à pied. Les Impériaux, maîtres des positions « dominantes et n'ayant plus qu'un dernier assaut à livrer a pour s'emparer de ce contre-fort qui plonge sur Savone, a lancent plusieurs colonnes sur la redoute; Roccavina se a met à leur tête et les encourage par son exemple. Le coa lonel Rampon, qui sait apprécier l'importance de son a poste, jure de s'y ensevelir, et fait repéter ce serment a au milieu du feu aux douze cents braves qu'il coma mande: differentes attaques très-vives sont repoussées, et « la nuit scule vient mettre un terme à la fureur des deux a partis (1). p

## 656. BATAILLE DE MONTENOTTE (11 avril 1796).

Aquarelle d'aprés BAGETTI, par PARENT.

#### 657. BATAILLE DE MONTENOTTE (11 avril 1796).

Par MM Jean ALAUX et Guard en 1835.

Pendant que lecolonel Rampon (1) arrètait à Monte-Legino les efforts de l'ennemi, le genéral en chef Bonaparte (3) prescrivait à Savone des dispositions pour l'attaque.

« Bien qu'une muit plavieuse et une matinée obseure de « brouillards rendissent les mouvements des républicains « plus pénibles, elles en garantirent d'autant mieux le

succès, en prolongeant l'incertitude de l'ennemi.
 « Les brigades conduites par le géneral Labarpe (\*) fu-

« rent les premières à les aborder vers cinq heures du ma-« tin, et réussirent parfaitement à feur donner le change « sur le point où se dirigeait l'effort. On combattit avec « assez de vivacité sur le front de la position de Monte-« notte ... » Bonaparte, parti de Savone à une heure du matin, dans la muit du 11 avril, avait joint Massèna (\*) sur les bauteurs d'Altare. « Il s'établit sur un plateau, au centre « de ses divisions, pour mieux juger de la tournure des « affaires et preserire les manœuvres qu'elles nécessite-

(1 Antoine-Guillaume Hampon, depuis lieutenant general, comte et pair de France. 1 Histoire des guerres de la révolution, par Jonnin, t. VIII., p. 07-09. 3) Foir la note p. 531. 3 Idem p. 550. 5 Foir la note p. 566. 6 Histoire des guerres de la révolution, p. Jonnin, t. VIII., p. 71-72.

« raient (6), n

Partic centrate.

Let ctage.

Galerio

des Aquatelles.

No 110.

Aile du Midia. R.-de chaussés, Salle nº 61.

L'ennemi, reponssé sur tous les points, abandonna ses positions, et le desordre, ajoute Jonnini, s'introduisit dans ses rangs: il fut rejeté sur Puetto et Dego avec perte de douze cents hommes hors de combat et autant de prisonniers. Il n'en arriva à Ponte-Ivrea qu'environ huit à neuf cents : le reste fut disperse.

658. ENTRÉE DE L'ARMÉE PRANÇAISE A CARCARE (12 avril 1796).

Partie centrale. to ctage. Galerie des Aquarolles. Nº 140. Aquarelle par Joseph Pierre Bugarti et Moagl.

- a Le général en chef, 1 ordonna à la division Laharpe de « poursuivre l'ennemi d'abord jusqu'à Sassello, afin de dona ner des inquietudes au corps qui s'y trouvait, mais de a se rabattre aussitut sur la Bormida. Lui-même se dirigea a avec le centre et la gauche sur la route de Dego, et le a quartier général vint s'établir à Carcare (\*). »
- Partie centrale. 659, BLOCUS DU CHATEAU DE COSSARIA (13 avril 1796). I'v clage. Galerie des Aquarelles. N. 140.
- 660. BLOCUS DU CHATEAU DE COSSARIA (13 avril 1796). Arle du Midi. H.-de chaussee. Par MM. Jenn Alata et Panmeyrikh en 1835. Salle no 61.
- Aile du Midi. R.-de chaussee. Salle no 61.
- Partie centrale. 662. ATTAQUE DU CHATEAU DE COSSARIA (14 avril 1796). LE LIPUTEVANT GÉNÉRAL PROVERA . SOMMÉ DE SE REN-DRE . DEMANDE A CAPITULER.

661. ATTAQUE DU CHATEAU DE COSSARIA (14 avril 1796).

aer elage. Galerie des Aquarelles. No 140.

Aquarelle d'après Bigetti, par Mones.

Aquarelle par Joseph Pierre Bacutte.

Par Nicolas Autoine Taunay on 1800.

663. REDDITION DU CHATEAU DE COSSARIA (13 avril 1796).

Partie centrale. ier clage.

Galerie des Aquarelles. N : 140.

Aquarelle par Joseph-l'erre BAGLTTI.

- « Le 13 avril, au point du jour, la division Augereau « força les gorges de Millesimo, tandis que les brigades « Joubert et Ménard, au centre, délogeaient les ennemis « des hauteurs environnantes, et conpaient la retruite à a Provera , qui se vit contraint de se refugier sur le som-
- (1) Honaparte, toie la note p. 331 "1 Histoire des guerres de la révobetien, par Jonnin, t. Vilt, p. 74. 3, Foir is note p. 569.

a met de la montagne de Cossaria, où il se retrancha dans a les ruines d'un vieux chateau. Ce chateau est assis sur a la montagne la plus élevée de l'Apennin, au nœud de a trois contre-forts qui, à la distance de trois à quatre a cents toises, forment un glacis gazonné d'une pente réa gulière, quoique très-roide, dont le pied est tapissé

« d'épaisses broussailles. »

Le général Provera, sommé de se rendre, voulait sortir avec armes et bagages. Ces conditions n'ayant pas été acceptées, « Augereau (1) résolut d'emporter Cossaria. Dejà \* ses colonnes d'attaque, aux ordres du géneral Bannel (\*) a et des adjudants généraux Joubert (\*) et Quesnel , étaient a formées sur chacun des contre-forts. Elles en suivirent a les crêtes, et furent accueillies par un feu de mousm queterie très-vif. Joubert, presque au milieu du glacis, a avant juge à propos de profiter d'un pli du terrain pour a faire reprendre baleine à sa troupe, afin de la réunir et a d'assaillir ensuite les retranchements avec plus d'ena semble et de vivacité, les deux autres colonnes s'arrêtéa rent aussi Alors les ennemis, prenant cette halte pour « de l'hesitation, firent rouler des quartiers de rochers qui renverserent et écrasorent tout ce qu'ils rencona traient. En moins d'un quart d'heure, près de mille nommes furent tues ou mis hors de combat : Bannel et a Quesnel étaient du nombre des premiers. Neaumoins a Joubert, après avoir rétabli l'ordre dans sa troupe, était a parvenu au pied des retranchements que quelques braa ves avaient dejà escalades, quand deux coups de pierre u le firent tomber sans connaissance et rouler en bas du a glacis. Les soldats, rebutés par les obstacles qui semm blaient se multiplier sous leurs pas, et privés de tous a leurs chefs, chercherent alors dans les broussaitles un « faible abri contre le feu dont ils étaient accablés La « nuit suspendit le combat sur ce point; Augereau, « craignant que son adversaire ne se fit jour dans l'obseu-« rité, lit établir des épaulements et des hatteries d'obusiers « à demi-portée de fusil du chateau, et la division passa la a muit du 13 au 14 sur le qui-vive (\*). »

Mais Provera était au bont de sa résistance; manquant de vivres et de munitions, il fut force de se rendre le 15 avril avec les quinze cents hommes qu'il commandait.

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 500. 2) Pietre Bannel, general de brigade. 1. Voir la sole p. 567. (6) Histoire des guerres de la révolution, pas Jomini, t. VIII, p. 16-70.

572 citiou" rang COL Partie centrale. ler etage. Galerie des Aquarelle No 140. Partio cen Gal des Aqu Alle R.-d

od gentrale.

i prarelles.

140.

L'ennem PERSON A MILLESIMO LES "AMERI (avril 1796).

Par M. Adolphe Rooms en 1812.

untesimo, où il avait établi son quarlata Caretti. Il dictait ses ordres à Tetat-major d'Italie, lorsque ses aides n et Junot ' vinrent lui présenter les Jux enleves à l'armée des Austro-Sardes à dentenotte et à la prise du château de Cossaria.

PROPER GENERALE DE DEGO (14 avril 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagertt.

HBAT DE DEGO (16 avril 1796).

AFFAQUE DE LA REDOUTE DE MONTE-MAGLIONE.

Aquarelle par Joseph-l'ierre BAGETTI.

COMBAT DE DEGO (16 avril 1796).

Amarelle d'après BAGETTI, par MOREL.

COMBAT DE DEGO (16 avril 1796).

LE GÉNÉRAL BONAPARTE MENCONTRE LE GÉNÉBAL CAUSSM BLESSÉ MORTELLEMENT.

Par M. MULARD en 1812.

669. PRISE DE DÉGO (16 avril 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre BACETTI.

Pendant que Provera (5) s'efforcait d'arrêter l'armée française devant le château de Cossaria, Beautieu 6 avait renforce à Dego le comte d'Argenteau (\*) d'un corps de troupes ramené de Genes, et lui avait ordonné de se maintenir dans cette position jusqu'à la dernière extrémité.

a Le 14 avril, au matin, les deux armées se trouvèrent a en présence. Les troupes sardes, établies dans la vallée « de la Bormida et sur les hauteurs du Cencio, cherchant à a delivrer Provera, attaquerent au centre la brigade Ménard;

(1' 1 oir la note p. 531. 12 Idem p. 466, 3 Auguste-Fredéric-Louis Viesso de Mat non chif de na atlion, depuis dur de Regise, marceini de France, etc. (8. Jean-Ando he Junot, capitaine, depuis colonel-genérat des hussards et dur d'Abrantés. (2) Foir la note p. 509, (8. Idem p. 513a) (i) Idem p. 305.

a mais elles furent vigoureusement accueillies et reponsa sees avec perte. Alors Bonaparte (1, lit appuyer le genéral « Ménard 🖔 à droite, afin de renforcer l'attaque que la dia vision Labarpe devait exécuter sur Dego, de concert avec

« le reste des troupes de Massèna (3). »

Cette attaque fut couronnée d'un plein succès : après plusieurs assauls repousses et recommences avec une égale vigueur, la position resta aux Français avec quatre mille prisonniers et une portion de l'artiflerie ennemie. Les troupes, fatiguées de quatre jours de combats, se reposaient à peine quand il fallut reprendre les armes. C'était le général Wukassowitch qui, égaré dans sa marche (16 avril), était tombé au milieu de l'armée française avec six mille grenadiers qu'il commandait, et qui, pour se sauver, venait de tenter un coup d'audace.

a La colonne autrichienne se jetant avec impétuosité sur « les postes les surprit à la faveur d'un épais brouillard et a d'une assez forte pluie; en vain le général Lasafcette « voulut s'opposer à ses progrès; l'ennemi replia l'avant-« garde et s'empara de Dego, ainsi que des redoutes voi-

et Sifies. »

Le général en chef, informé de cet incident, ordonna de nouveau d'attaquer cette position. « Le général Causse (\*) « s'avance à la tête de la quatre-vingt-dix-neuvième sur la a grande redoute de Magliani, que Masséna, seconde par « le reste de la division Laharpe, doit assaillir en même a temps. Les troupes cheminaient péniblement sous un a feu meurtrier : Causse, impatient, se précipite à la tête « de quelques centaines d'hommes, essuie la décharge a meurtrière des Autrichiens, et tombe mort avec une a partie de ses braves; le reste fuit sur la tête de colonne a où il jette l'incertitude. Les Autrichiens s'élancent de la « redoute à sa poursuite, et les troupes républicaines, a ébranlées, reviennent en désordre, quand le général en a chef, arrivant avec la quatre-vingt-neuvième, sous le a commandement du général Victor 6, reçuit le choc des « Impériaux, et ordonne à son escadron d'escorte de rallier ot les fuyards (9), n

Bonaparte passant près de l'endroit où le général Causse avait été frappé à mort, s'arrêta près de lui : « Dego est-il

<sup>(4)</sup> Foir la note p. 531. (2) Philippe-Romain Menard, genéral de brigade, depuis genéral de division. Il foir la note p. 520. 1 Jan-Jucques Causso, general de brigade. 5) Foir la note p. 532. (6) Michaire des querses de la révolution , par Jomini, t. VIII , p. 83-84.

« repris?» demanda le mourant, et sur la réponse affirmative du genéral en chef, il ajouta: Fire la République! je meurs content.

Les résultats de cette bataille desix jours, ou de cette série de combats livrés à Millesimo. Montenotte et Dego, furent la prise de quarante pièces de canon et une perte pour l'armee ennemie d'environ dix mille hommes hors de combat.

670. PRISE DES HAUTEURS DE MONTE-ZEMOLO (15 avril 1796).

Partie centralo.

1er etage.
Galerie
des Aquarelles.
No 140.

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerti.

Aussitôt que la capitulation de Cossaria eut rendu disponible la division du général Augereau, Bonaparte de lui ordonna de marcher sur les hauteurs de Monte-Zemolo et de s'en emparer, pour achever de separer les Piemontais de l'armée autrichienne.

Le général Augereau (\*) exécuta les ordres du général en chef, et en meme temps que la division Massèna reprenait la position de Dègo, il s'empara des hauteurs de Moute-Zemolo.

Partie Centrale.

10 clage.
Galerie
des Aquarelles.
No 140.

Partie centrale. 671. PRISE DE LA VILLE DE CEVA (16 avril 1796).

ÉVACCATION DU CAMP RETBANCHÉ PAR LES PIÈMONTAIS.

Aquarelle par Joseph-Pierre Backett.

672. PRISE DE LA VILLE DE CEVA (16 avril 1796). LES PIÈMONTAIS SE BETIBENT DANS LE FORT.

Partie centrale, 1st ctage. Galerie des Aquarelles, No 140. Aquarelle pur Joseph-Pierre Backerti.

Le plan du directeur Carnot (\*) ordonnait à Bonaparte (1) de negliger l'armee piententaise et de poursuivre l'anéantissement des Autrichiens. Mais Bonaparte savait qu'à la guerre il n'y a point de plan qui ne doive se subordonner à l'empire des enconstances, et que souvent un general doit, sous sa responsabilité, avoir le courage de desobeit. Il ne pouvait consentir à laisser sur ses derrières une armée aussi brave, et qui, déjà entamée , devait lui couter si peu à ancantit. En consequence il laissa le géneral Laharpe (\*), au camp de San-Benedetto pour observer Beaulieu (), et par un de ces prodiges d'activité dont il commençait alors le merveilleux exemple, il entraina ses jeunes soldats vers

(1) Foir la note p. 531. (2) Idem p. 50?. (3) Idem p. 525. (4) Idem p. 545.

Ceva, où le général Colli (1) s'était retranché. Ce fut dans cette marche mémorable que, du haut du Monte-Zemolo, Bonaparte montra à son armée les riches plaines de l'Italie qui s'ouvraient devant elle, et, lui faisant voir en même temps par derrière les Alpes avec leurs hautes cimes, s'écria dans un transport d'enthousiasme : « Annibal avait franchi « les Alpes, nous, nous les avons tournées. »

« La division Augereau quitta, sans perdre une minute, « les hanteurs de Monte-Zemolo (16 avril), et descendit « sur Ceva, où elle opèra sa jonetion avec la division Seru- rier et la brigade Rusca. Le quartier général fut trans- « porté le 18 à Salicetto; la division Massèna vint prendre « position vers Monte-Barcaro; celle de Laharpe resta à « San-Benedetto, entre le Belbo et la Bormida, pour ob- « server l'armée autrichienne. Victor (\*), avec une brigade

a de reserve, couvrait Cairo et la route de Savone.»

Le général Bonaparte fit attaquer de front le camp de Ceva et la position de Pedagièra par les trois brigades de la division Augereau. Les genéraux Massèna de la Seru-

rier (\*), dirigés sur la droite et la gauche de ces positions, furent chargés de les tourner et de les investir.

« Le général Golli, dont les postes avaient été reployés, « tint avec assez de fermeté les redoutes extérieures qui « couvraient son camp, et qui étaient défendues par sept à « huit mille hommes. Les brigades Jouhert et Beyrand les « attaquèrent à plusieurs reprises avec leur vigueur accoutumée, sans obtenir néanmoins un succès décidé. Mais « le général piémontais, informé que la division Serurier « débordait sa droite par Monbasilico, et que Massèna, de « bouchant des montagnes de Bascaro, menacait de lui en a lever sa dernière communication par Castellino, résolut « prudemment de se retirer dans la nuit, laissant quelques « bataillons dans la citadelle de Ceva (\*). »

673. ATTAQUE DE SAINT-MICHEL (20 avril 1796).

PASSAGE DU TANABO SOUS LE FEU DES PIÉMONTAIS.

S LE FEU DES PIÈMONTAIS.

Galerie
des Aquarelle
Aquarelle par Joseph-Pierre Bagstri.

674. ATTAQUE DE SAINT-MICHEL (20 avril 1796).

Par MM. Jean ALAUX et Guyon en 1933.

Atle du Midia R.-de chaussém Salle no 61.

Partie centrale

(1) Voir la note p. 565. (2 Idem p. 532. (3) Idem p. 566. (4 Idem p. 509. (5) Histoire des guerres de la révolution, par Jounni, t. VIII, p. 88-49.

Galerie No 140.

Partie centrale. 675. PRISE DES MAUTEURS DE SAINT-MICHEL (20 avril 1796

Aquarelle par Joseph-Pierre BAURTTI

676. PRISE DES HAUTEURS DE SAINT-MICHEL (20 avril 1796).

Aile du Mala .-de-chaussee Salle no GI.

Par MM. Jean ALAUX et Gryon en 1835

Le général Colli (1), en se retirant du camp retranché de Ceva, a avait pris pour couvrir Mondovi une excellente a position sur les hauteurs qui encaissent la rive gauche de la a Cursagha jusqu'à son confluent dans le Tanaro; sa droite, a sous le general Bellegarde (2), appuyant à Notre-Dame de a Vico; le centre, sous Dichat, à Saint-Michel; sa gauche, a commandée par Vitali, jusque vers Lesegno; une réa serve à la Bicoeque. La gauche, converte par le Tanaro et a la Cursaglia, n'élait pas abordable, les Sardes avant compu a le pont de Pra, vis-à-vis Lesegno : à la vérité, ceux de a Saint-Michel au centre, et de la Torre à la droite, exisa taient encore ; mais, outre que c'étaient de méchants ponts. a leurs débouchés se trouvaient hérissés de batteries raa santes parfaitement disposées. Malgré ces obstacles Boa naparte prescrivit d'assaillir l'ennemi partout où il se a presenterait. « La position de Saint-Michel est un contre-fort de la

a grande chaîne des Alpes, qui a d'un côte pour fossé la « Cursaglia, terrent impétueux, dent les bords, compés àpic « dans une terre argileuse, présentent un escarpement a d'autant plus dangereux qu'on ne l'apercoit que de trèsa près. Le l'anaro, qui baigne le pied de l'autre revers du a contre-fort, est aussi rapide, mais bien plus profond.

a Augereau [1], arrivé près du Tanaro, charge a Joubert (\*) a de le reconnaître et de le passer. Ce brave officier, après a en avoir cherché inutilement un gué, se jeta, quoique

a blesse, au milieu du torrent, et parvint, après des efforts « inouis, sur l'autre bord; mais ses grenadiers ne pouvant

a le suivre, on fut obligé de retirer sa colonne hors de a portie.

« Sur la gauche le général Guyeux 1811, avant trouvé un a passage au-dessus de la Torre, força bientot Bellegarde

<sup>(</sup>b) Foir la note p. 565, 12 Non-counte de Bellegarde, lieutenant-marechol au service d'tutriche, depuis feld-marechol. I loir la n. le p. 500 (b) Idem p. 567. (5) Jean-Joseph Guyeux, general de brigade, depuis peneral de division.

a à la retraite : Serurier ") et Fiorella franchirent le pont a de Saint-Michel, et se logèrent dans le bourg ; mais Di-

a chat, quoique débordé et assailli de front, leur opposant a une barrière impénétrable, donna le temps à Colli de

a soler à son secours avec des renforts et de diriger la ré-

a serve sur le sanc de Français groupes autour du bourg.

a Les Piemontais, ranimés par l'arrivée de ces troupes, se precipitent sur leurs adversaires avec une valeur peu

a commune, et malgre les efforts de ceux-ci, les obli-

« gent à repasser le pont en désordre (2). »

Mais Bonaparte avant ordonne de nouvelles dispositions pour l'attaque, le général Colli n'attendit pas l'évenement.

677. BATAILLE DE MONDOVI (22 AVIII 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagetti.

Partic centrals

re utage.
Galerie
des Aquarettes
No 140.

678. BATAILLE DE MONDOVI (22 ayril 1796).

Par MM. Jean ALAUX et GUYON en 1835.

Arle du Midle B.-de-chaussed Salle n. 61.

679. BATAILLE DE MONDOVI (22 avril 1796).

MOST DU GÉNÉRAL STRNGEL.

Aquarelle par Joseph-Pierre Bactrit. Partie centrale 10 clare. Calerre

Ense retirant ainsi devant les Français, le générat prémontais (3) ne cherchait qu'à gagner du temps, afin d'opérer, s'il le pouvait, sa jonction avec l'armée autrichienne. Mais Bonaparte (3), qui devinait sa pensée, n'en était que plus presse de l'atteindre et de lui porter des coups décisifs. L'extrême fatigue de ses troupes l'arrétait seulement. « Il et tint alors un conseil de guerre auquel les divisionnaires a furent mandés. Il y exposa l'état des choses sans rien a déguiser; et les genéraux, convaineus que l'armée serait

a perdue si en donnait le temps à l'ennemi de se reconα naître, décidèrent unanimement une seconde atlaque, α malgré la fatigue et le découragement des troupes. » Cependant legénéral Serurier (4), qui suivoit tous les mou-

Cependant legénéral Serurier (1), qui suivoit tous les mouvements de l'armee piémontaise, ne tarda pas à l'atteindre près de Vico. Le general Colli prit ators position à Mondovi, où il fut bientit attaqué.

a La brigade Dommartin marcha droit sur le centre au a poste de Briquet, defendu par Dichat, qui, selon son usage,

(1) Foir la note p. 809. (9) Histoire des guerres de la révolution, par Jomini, t. VIII, p. 80-91. 3) Colli, coir la note p. 565. (1) Foir la note p. 531.

a l'accueillit chaudement. Les bataillons républicains hési-« tent;.... Colli se précipite sur eux avec la réserve, et les ra-« mêne tambour battant, de manière à faire concevoir des α craintes au général Serurier. Celui-ci ne voit de ressour-« ces qu'en appelant à son secours la brigade Fiorella. « chargée d'abord d'attaquer le flanc de l'ennemi, et ce a mouvement réussit d'autant mieux que Colli, dans ces « entrefaites, était force de voler à l'extrême droite où Guyeux menaçait de gagner Mondovi. Dichat, privé de « soutien à l'instant où les deux brigades républicaines a formées en colonnes profondes allaient se précipiter sur « lui, ne s'en défendit pas moins bien ; mais ce général a ayant été frappé d'un coup mortel, la perte d'un chef si « estime mit la consternation parmi ses soldats qui se reti-« rèrent en désordre. Forcé ainsi sur le centre, et menacé a sur les deux flancs par Meynier (1) et Guyeux (2), Colli se « décida alors à repasser l'Ellero sous Mondovi', où il jeta « quelques bataillons, avec ordre de l'évacuer dès que la « retraite serait assurée. Il rassembla ses forces à Fossano. « Le général Stengel (3), voulant le harceler à la tête de « quelques escadrons qui avaient franchi l'Ellero et gagné « le flanc gauche, devint victime de trop d'impétuosité. « Chargé lui-même par les dragons de la Reine, qui le cula butèrent, il tomba expirant aux mains des Pièmontais « avec une partie de son détachement ; le reste ne trouva « de salut qu'en repassant le torrent à la hâte. Les Piémona tais perdirent dans cette journée environ mille hommes, \* huit canons et onze drapeaux. Le magistrat de Mondovi « apporta les cless de la ville au vainqueur (\*). »

680. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A BENE (24 avril 1796).

e centrale. Aquarelle par Joseph-Pierre Bacarri.

Partie contrate.

1st clage.
Galerie

Aguarelles.
No 140.

Le 23 avril, le lendemain de la bataille de Mondovi, le général Colli (\*) proposa une suspension d'hostilités. Il faisait espèrer la paix, mais le général Bonaparte (\*), «fidèle à son « plan, savait que, pour en assurer l'exécution et en ob-« tenir tous les résultats possibles, il ne fallait pas laisser « aux alliès le temps de se reconnaître, et qu'à aucun prix

(1) Jean-Baptiste Mevnier, genérat de division. (2) Foir la note p. 578. (3) Idem p. 49). A Histoire des guerres de la revolution, par Jomini, t. VIII, p. 95. (3) Foir la note p. 505. (8) Idem p. 534.

No 140.

k il ne devait ralentir la rapidité de ses opérations. Il ré-« pondit que les négociations n'éprouveraient aucun oba stacle à Paris, où l'on souhaitait la paix aussi vivement « qu'à Turin; mais que ne pouvant perdre le fruit de a ses victoires, il ne suspendrait sa marche que dans « le cas où l'on mettrait à sa disposition deux des trois a forteresses de Coni, Tortone ou Alexandrie.

« Le 24, la cavalerie du général Beaumont, suivie de la a division Masséna, occupa la ville de Bene (1). »

#### 681. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A CHERASCO (25 avril 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri. Partie centrali Im ctage.

« Le 25, Serurier (2) marcha à Fossano, où se frouvait le des Aquarelle a général Colli (3); les deux corps séparés par la Stura se a canonnerent pendant quelques heures. La division Masa sena se dirigea sur Cherasco, ville revêtue d'une bonne a enceinte palissadée et garnie de vingt-huit pièces de a canon, que l'ennemi abandônna pendant la nuit. L'ac-« quisition de cette petite place, importante à cause de a sa position au confluent de la Stura et du Tanaro, pro-« cura un poste à l'abri d'un coup de main, très-propre à a établir les dépôts de première ligne (1). »

#### 682. BOMBARDEMENT ET PRISE DE FOSSANO (26 avril 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri, Partie central

« Colli (3) s'étant retiré sur Carignan, la division Serurier des Aquarelles No 140. a passa la Stura et entra à Fossano; celle du général Aua gereau s'empara d'Alba (4). »

#### 683. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A ALBA POMPÉIA (26 avril 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri. Partie central fer clage.

Le 26 le général en chef (6) se porta en avant de la ville Galerie des Aquarella No 140. d'Alba, après en avoir pris possession.

(1) Histoire des guerres de la révolution , par Jomini , t. VIII , p. 08. (3) Voir la note p. 509. (3) Idem p. 565. 4 Histoire des guerres de la révolution , par Jomini , t. VIII , p. 99. 5/ Ibid. (6) Bonaparte, voir la mote p. 531.

H. de-chaussee. Salle no 61.

Arte du Midi. 684, PRISE DE COM (nuit du 28 au 29 avril 1796).

Par MM. Joan ALAUX et LATATE en 1835.

685. PRISE DE COM (29 avril 4796).

ENYMÉE DE L'ARMÉE PRANCAISE PAR LA PORTE DE NICE.

Aquatelle par Joseph-Pierre Bacerti.

Partie centrale. re chige. des Aspiarelles. N. 170.

Eufin le général Coffi (\*) fit connaître le 27 que la cour de Turin avait accède aux conditions proposées : le lendemain 28 avril l'armistice fut conclu aver le roi de Sardaigne (3). a Les clauses portaient en substance que ce prince ferait a remettre sur-le-champles forteresses de Coniet d'Alexano drie; que ses troupes évacueraient le fort de Ceva et « remettraient Tortone aussitot que cela serait possible; « et aussitôt le général Despinois (3) prit possession de a Coni (4). p

686. PRISE DE LA CITADELLE DE TORTONE (3 mai 1796). PASSAGE DE LA SCRIVIA ET ENTRÉE DE L'ARMÉE FRAN-

Aquarelle par Joseph-Pierre BAUETTE

Partie centrale. r cetage. Gilerie des Aquarelles. Nº 140.

« Quelques jours après l'occupation de Coni le général a Miolius (") entra dans le fort de Ceva, et Meynier (") dans a le fort Saint-Victor de Tortone ( ; . »

687, ENTUÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE À ALEXANDRIE (PIÉMONT) (5 mai 1796).

Parate centra'o. Ber Segfeller 6 term be An ertles. 110.

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGFTTI.

Les hostifités cessant avec la cour de Sardaigne, l'armée d'Italie ne comptait plus d'ennemis que les Autrichiens. Après avoir pris possession des places fortes qui lui etaient cedées et s'être assuré de toutes ses communications avec la France, le général Bonaparte (\*) se mit en mesure de repousser au delà de l'Adige les troupes du general Beaulieu ?).

Of Voir la mote p. 565. (2) Idem p. 496. 2) Idem p. 530. (1) Histoire day guerres de la rée intian, par Journal, 1 VIII, p. 101. 3 Sextos-Alexan-tin l'rançois Mool's, general de l'argade, de juis comte, gouvernont de Rome et thes Etats de l'Irlise, et heutemant concertal. (4) Voir la note p. 500. — Histoire des guerres de la rée duton, par Jounius, t. VIII, p. 102. . 1 ver la note p. 531. 2, ldem p. 513.

« L'armée française se porta sur Alexandrie; le généα ral Massena (1, y arriva assez à temps de 5 mai, pour a s'emparer des magasins considerables amassès par les « Autrichiens (9). »

# 688. entrée de l'armée française a plaisance (7 mai

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri. Partie central

« Le 6 mai le général Bonaparte. 3) se porta par une mar-« che forcee à Castel-San-Giovanni , avec trois mille des Aquarelles e grenadiers et quinze cents chevaux. Des officiers d'états a grenadiers et quinze cents chevaux. Des officiers d'étata major cotoverent, avec un parti de cavalerie, toute la « rive gauche du Po, pour enlever les embarcations jus-« qu'à Plaisance ; ils prirent plusieurs bateaux charges « de cinq cents malades et de la pharmorie de l'armée. « Le 7 mai le corps des grenadiers, conduit par le géa neral Lannes (1), arriga vis-à-vis de Plaisance, et se préa cipita de suite dans les embarcations. Deux escadrons « autrichiens étaient en bataille sur la rive opposée ; le a géneral Lannes débarqua avec audace, et fit bientot rea plier cette cavalerie. Les troupes françaises se formèrent « avec la rapidité de l'éclair (\*). »

689. PASSAGE DU PÒ SOUS PLAISANCE (7 mai 1796).

Par Didier Bouter eni?99.

Aile du Mide R. direhaussi Salle nº 61.

1º clage.

Galerie

690. PASSAGE DU PO SOUS PLAISANCE (7 mai 1796).

Aquarelle por Joseph-Pierre Bagerri. Partie centrali

im elage. Galerie A. 119. a s'abranlèrent et forcerent de marche pour arriver ; elles

«Aussitöt après le mouvement sur San-Giovanni, et Plaia sance démasque, toutes les divisions dispusées en échelons des Aquarelles

« commencèrent à passer dans la journée: celles des géné-« raux Laharpe et Musséna vers Plaisance, celle d'Auge-

« reau à Verato (4). »

Le 7 mai le général Bonaparte (3) arriva devant Plaisance; il se rendit au hord de la rivière, où il demeura jusqu'à ce que le passage fût effectue, et l'avant-garde sur la rive gauche. Beaulieu (\*) était alors a Pavie, ou il faisait fortifier la

(1, Foir la note p. 568. ? Historic des guerres de la révolution, par loinint, t. VIII, p. 114. ? Loir la note p. 221. ? Jean Lances, chef de brande, depuis marchal de leup que et due ch. Momelochio. Historic des guerres de la révolution, par loinin, t. VIII, p. 115. . ?, tota. . ?; la note p. 513.

ville; instruit du mouvement de l'armée française, il donna ordre au général Liptay (1) de se porter à sa rencontre.

691. COMBAT DE FOMBIO (8 mai 1796).

Partie centrale.

1 r étage.
Golerie
do « Aquarelles.
N 110.

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

« Le 8 mai le général Liptay (1) se trouvait à Fombio avec « trois mille hommes d'infanterie et deux mille chevaux.

α Il avait pris une position assez avantageuse, dont il imα portait de le déloger avant que Beaulieu (°, pút le rejoindre.

a Bonaparte donna ses ordresà cet effet Le général Dallea magne (1), avec les grenadiers, attaqua par la droite; l'ad-

a magne (\*), avec les grenaoiers, attaqua par la droite; i ada judant général Lanusse [\*] marcha au centre, sur la chaus-

« sée : le genéral Lannes (6) à la gauche.

α Après une résistance assez vive le corps de Liptay fut
 α chasse de Fombio, puis de Codogno; et , soit qu'il y fut
 α force, soit que ses instructions lui en donnassent l'ordre,

a il se rejeta sur Pizzighettone, où il passa l'Adda La perte

« des Aufrichiens dans cette rencontre se monta à cinq

« ou six cents hommes (7), »

## 692. SURPRISE DU BOURG DE CODOGNO (8 mai 1796). NORT DU GÉNÉRAL LAHABPR.

Partie centrale.

100 étage.
Galerie
cles Aquarelles.
No 140.

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

« La division Labarpe dirigée sur Codogno pour éclairer « l'armée s'était emparée de ce hourg. Informé à Casal de « ce mouvement des Français, Beautieu ! marcha aussitôt « pour les surprendre. La colonne autrichienne donna sur « les avant-postes de la division Labarpe, et les surprit « complétement. Labarpe ( \* rassembla ses troupes, se rendit à ses avant-postes, chargea sur les Autrichiens « qu'il repoussa, mais par malheur il tomba dans cette « charge frappe à mort d'un coup de feu ( \*). »

693. PRISE DE CASAL (9 mai 1796).

Fartic contrale.

5 ctage.

Galerie

4les Aquarelles.

No 140.

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

« Cependant l'alarme était donnée, et les troupes sous les α armes. Le général Berthier (10) se rendit à Codogno et mar-

(b) N... Lipta), géneral-major au service d'Autriche, depuis lieute-nant-marechal. (2 Voir la note p. 543. (3 Idem p. 531. (4) Claude Dallemagne, géneral de hrigade, depuis genéral de division et baron. 2 l'rancois Lanusse, depuis général dedivision (6 Voir la note p. 583. 7. Matteire des guerres de la récolution, par Jomini, t. VIII, p. 117. (4) Voir la note p. 588. (5 Ilitative des guerres de la révolution, par Jomini, t. VIII, p. 119. (40) Voir la note p. 568.

« cha sur-le-champ, à la tête de la division Laharpe, sur « Casal, où il entra sans resistance (1). .

### 694. COMBAT EN AVANT DE LODI (10 mai 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri, Partie centrale.

Beaulieu ? avaitespérèque le Pôlui servirait de harrière contre l'armée française, et dejà ce fleuve était passe. Il des Aquarelles, se dirigea alors sur Lodi pour disputer le passage de l'Adda. Bonaparte " se hata de l'y chercher, avant que deux divisions, attendues par le général autrichien, fussent venues le rejoindre.

a Le genéral en chef partit de Plaisance dans la soirée « du 9 mai, après avoir signé l'armistice avec le duc ; a il arriva le 10 à trois heures du matin à Casal, et « en repartit de suite pour se porter à l'avant-garde , qui a se mettait à la poursuite de Beaulieu sur Lodi.... Arria vant à la tête des grenadiers de Dallemagne, ses éclai-« reurs engagerent une fusillade à l'approche de la ville « avec les derniers pelotons de Wukassowitch. Après que « la colonne eut defilé, le détachement chargé de garder la « ville, etonné de l'audace des grenadiers républicains, a qui se precipitaient jusqu'au pied des murailles et menaa carent de les escalader, prit le parti de repasser l'Adda a sous la protection d'une artillerie nombreuse placée sur

695. BATAILLE DE LODI (10 mai 1796).

PASSAGE DE L'ADDA.

a la rive gauche (\*). n

per claue. Galerie Aquarelle par Joseph Plerre BAGETTI- des Aquarelles

696. BATAILLE DE LODI (10 mai 1796).

PASSAGE DE L'ADDA.

Par MM. Jean ALAUR et LAFAYE en 1835.

Le général Bonaparte , avant repoussé à Lodi l'arrière-garde des troupes autrichiennes, « se rendit sura le-champ à l'entree du pont, et, afin d'empêcher les traa vailleurs autrichiens de le rompre, il lit placer lui-« même, au milieu d'une grêle de mitraille, les deux pièces légères attachées à l'avant-garde de la division a Massena. Cependant pour assurer le succès de la journée,

(l' Histoire des guerres de la révolution, par Jonum, t. VIII, p. 119. (2) Voir-la note p. 512. 2 Idem p. 121 (4) Histoire des guerres de la révolution, par Jonum, t. VIII, p. 122-124.

No 140. Aite du Mid!

R.-de chausse

Salle no dt.

Partie centrale

Galerie

a il n'y avait pas une minute à perdre ; Bonaparte ordonna « au général Massena (1) de former tous les bataillons de a grenadiers en colonne serrée, et de les faire suivre par a sa division; celle du general Augereau, qui avait passe « la nuit à Casal-Pusterlengo, recut l'ordre d'accélérer sa a marche pour venir prendre part au combat et soutenir a les efforts de la première. Cette redoutable masse de g grenadiers, avant le deuxième bataillon de carabiniers a en tête, s'élanea au débouché du pont : la mitraille, que a vingt pièces vomissaient dans ses rangs, y causa un a moment d'incertitude, et le rétrécissement du défilé a pouvant changer cette incertitude en désordre, les géa néraux se mirent à la tête des troupes et les enlevérent a avec enthousiasme. Parvenus au milieu du lit, les sola dats français aperçoivent que le côté opposé , loin d'ofa frir autant de profondeu: que l'autre, pouvait presque a se passer à pied sec ; aussitôt une nuée de tirailleurs a se glisse en bas du pont, el avec autant d'intelligence a que de courage se jette sur l'ennemi pour faciliter la a marche de la colonne. Aiusi favorisce, celle-ci redouble a d'ardeur et de confiance, se précipite au pas de charge « sur le pont, le frauchit à la course, aborde et culbute « dans un instant la première ligne de Schottendorf, « enlève ses pièces et disperse ses bataillons (2). »

tartie centrale, 697. PRISE DE GRÉMA (11 mai 1796).

irr cluge. Galerie he Aquarelles.

A juarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

N 140. Serie centrale, 698. PRISE DE PIZZIGHETTONE (12 mai 1796).

Aquarelle par Joseph-l'ierre BAGETTI.

Galerle Aquarelles. 699. PRISE DE CRÉMONE (12 mai 1796).

Aquarelle par Joseph Pierre Bager Tt.

artic centrale. in class. Galerie

I'm claye.

es Aquarelles. 700. PRISE DE CRÉMONE (12 mai 1796).

Par MW. Jean ALALK et Oscar Gue en 1835-

150. Alle du Midi. de chaussée. Salle un G1.

a Après l'affaire de Lodi, Beaulieu (3) se retira derrière a le Mineio. La division Augereau et la cavalerie mara chèrent à sa poursuite sur Crema, où elles entrerent a le 11 mai.

(1) Voir la note p. 566. 2) Histoire des guerres de la révolution, par Jouini, t. VIII, p. 125. 3. Voir la note p. 513.

« Celle de Serurier reçut ordre de se rabattre sur Piz-« zighettone, pour l'attaquer par la rive dreite de l'Adda,

a tandis que Massena. Es y porterait sur la rive ganelle. L'apparition du général Massena, le 12 mai, du côté de

« Regone, décida le commandant de Pizzighettone à so α rendre.

a La ville de Crémone ouvrit en même temps (le 12 mai ses portes à l'avant-garde de cavalerie du général Beaumont. La division Serurier vint ensuite y prendro

w position (1). n

701. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A PAVIE PAR LA PORTE DE LODI (13 mai 1796).

Asparelle d'après BAGETTI par Monge. Partie centrali

De Pizzighettone legénéral Augereau (\*) serendit à Pavie des Aquarelles dont il prit possession le 13 mai.

 702. EVITÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A MILAN (15 mai Partie centrale 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri, des Aquarellei No 140.

703. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A MILAN (15 mai 1796).

Par MM. Jean ALACK et LAPAYE en 1835. Aile du Midf.

Aile du Midf. R.-de-chaussée Salle no 61.

« Le 13 mai le général Massèna (\*) se porta de Lodi sur « Milan. La division Augereau y marcha de Pavie : Bo« naparte (\*) fit son entrée solemelle le 15; le comte de « Melzi (\*) vint à sa renemtre a Meleznollo. Arrivé à la « porte Romaine, il y trouva la garde urbaine et presque « toute la population de cette grande cité. Les compa« guies de milices bassèrent les armes, les citovens « recurent le général en chef avec des acclamations uni« verselles; la noblesse alla au-devant de lui : il se rendit « au palais de l'archevèque , escorte par la garde mila« naise. »

La citadelle de Milan avait une garnison autrichienne. Bonaparte la fit investir et ordonna d'en presser le siège. « Le général Despinois °) fut chargé de cette tàche et du

(1) Voir la noie p. 586. 2 Histaire des guerres de la révolution, par Jomini, l. VIII., p. 128. 3 Voir la noie p. 509. 5 Hem p. 531. 5 François, conte de Meleist Ent. depuis chanceller du royaume d'Italie, gardo des sceaux de la couronne et duc de Lodi. 6 Foir la noie p. 530.

- « commandement de la capitale. On convint avec les Au-
- « trichiens qu'ils ne tireraient point sur la ville, mais
- « seulement sur les troupes employées à l'attaque (1). »

#### 704. PRISE DE SONCINO (24 mai 1796).

Partio centrale.
127 étage.
Galerie
eles Aquarelles.
No 140.

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

L'avant-garde de l'armée se mit en marche pour effectuer le passage de l'Oglio. Le général Kilmaine <sup>2</sup>), qui la commandait, arriva le 24 à Soncino dont il s'empara.

### 705. PRISE DE BINASCO (25 mai 1796).

Partie centrale.

1 ctage.

traterie

des Aquarelles.

No 140.

Aquarelle d'après BAGETTI par MOREL.

Le 25 mai le général en chef de l'armée d'Italie (3) quitta Milan pour se rendre à Brescia par Lodi : arrivé dans cette dernière ville, il apprend du général Despinois : que trois heures après son départ on avait sonné le tocsin dans toute la Lombardie.

a A peine Bonaparte fut-il instruit de ce mouvement.
a qu'il retourna sur ses pas avec trois cents chevaux et
a un bataillon de grenadiers... Une colonne mobile, aux
a ordres du général Lannes (\*), se porta sur Binasco , où sept
a à huit cents paysans armés étaient rassemblés ; il les mit
a en fuite, en tua une centaine et brûla le village (\*). »

### 706. PAVIS ENLEVÉE D'ASSAUT (26 mai 1796).

Partie centrale. 127 ctage. Gaterie des Aquarelles. No 140. Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri.

C'était Pavie qui avait été le principal théâtre de l'insurrection : cinq à six mille paysans avaient été introduits dans la ville, et la garnison contrainte à se retirer dans le château.

« Legènéral enches 1), voulant empêcher le désastre qui « résulterait de la résistance de cette ville, envoyal arachevêque de Milan porter au peuple soulevé une pro« clamation pour le faire rentrer dans l'ordre. La dé« marche du prélat resta saus effet. Bonaparte se porta « alors le 26 mai sur les lieux. La ville était garnie de

(1) Histoire des guerres de la révolution, par Jomini, t. VIII, p. 129. (2) Charles-loseph Kilmaine, general de heisaite, depuis general de division et general en chef de l'armée d'Helvetie. A Bonaparte, con la rote p. 531. (3) Voir la note p. 530. (5 Hiem p. 553. (5 Histoire des guerres de la révolution, par Jomini, t. VIII, p. 135-137.

- « beaucoup de monde et semblait en état de se défendre :
- a le château avait été force de capituler faute de vivres et
- a de munitions. Quelques coups de canon furent tirés et
- a la ville sommée; mais l'aveuglement des insurgés étant
- a à son comble, le général Dommartin 1) fit placer de suite
- « le sixième bataillon de grenadiers en colonne serrée , la
- « hache à la main, avec deux pièces de canon en tête : les
- a portes furent enfoncées, la foule se dispersa et se sauva
- a dans les maisons et sur les toits, essayant inutilement
- a d'empêcher les troupes françaises de pénètrer dans les
- « rues, en les accablant de pierres. Bonaparte voulait
- « faire mettre le feu à la ville, lorsque la garnison du
- « château revint saine et sauve, et lui épargna un acte
- « aussi terrible (2). »

#### 707. BATAILLE D'ALTENKIRCHEN (4 juin 1796).

Par M. Hippolyte BELLANGE en 1839. Partie centrale, irr etage. Salle no 134.

L'armistice arrêté, par la convention de 1796, entre les armées françaises et autrichiennes sur les bords du Rhin, avait suspendu les hostilites pendant quelque temps; mais le rappel du comte de Clersayt , semblait prouver que cette convention n'avait pas obtenu l'assentiment du cabinet de Vienne, Cependant les opérations de la guerre n'avajent pas encore repris leur cours, lorsque le géneral Wurmser (1) recut l'ordre de se rendre en Italie avec un corps d'élite de vingt-eing mille hommes. En même temps l'armée impériale opposée aux Français en Allemagne passait sous les ordres de l'archiduc Charles \*), à qui l'on avait adjoint le général Latour (\*) et le duc de Wurtemberg (\*).

Du côté des Français, Jourdan (°) était toujours à la tête de l'armée de Sambre-et-Meuse, et le général Moreau (9) avait succède à Pichegru [10] dans le commandement de celle du Rhin.

Lorsque le moment d'agir fut enfin marqué par la dénonciation que les Autrichiens firent de l'armistice , le général Jourdan se mit en devoir de prendre l'initiative. À cet effet il ordonna à Kleber (11 d'altaquer le corps du duc de Wurtemberg et de le pousser avec toute la vigueur possible sur la Lahn.

(1) Éleazar-Auguste Dommartin, general de brigade, depuis général de division. 2: Histoire des guerres de la revolution, par Jonath, 1. VIII, p. 138. 3) loir la note p. 364. 4 Idem p. 542. 5 Idem p. 540. (6. Idem p. 547. 7 Frederic Guillaume-Alexandre-Ferdinand, duc de Wurtemberg, feld-marechal au service d'Autriche, (b) l'oir la note p. 509. (9, Foir la note p. 509, (10, Idem p. 533. 11, Idem p. 561.

Klèber manœuvra quelques jours en vue des troupes autrichiennes, et eut avec elles quelques engagements. Le 4 juin il était devant le corps principal du duc de Wurtemberg, qui occupait les positions avantageuses de Kronpach et d'Altenkirchen.

Kroppach et d'Altenkirchen. « Un combat assez vif, mais inegal, s'engagea; la cavaa lerie du général Lefebyre, conduite par l'intrépide Ria chepance (), traversant le ravin devant Altenkirchen, cula buta quelques escadrons autrichiens sur les bataillons de α Jordis; cette infanterie, déjà menacee à gauche, voulut se a retirer, mais la tête de la colonne fut bientôt gagnée de « vitesse, chargée et forcée à mettre bas les armes. Le généa ral Soult (\*), s'était avancé en même temps sur Kroppach, a comme il en avait l'ordre; bien qu'il n'eut aucun engaa gement sérieux, son mouvement contint la réserve que a le duc de Wurtemberg avait établie sur ce point, et qui, « se trouvant menacée elle-même, ne put prendre aucune a part au combat. Les Autrichiens rassemblérent alors a leurs troupes vers. Hochstebach et se retirérent dans la a nuit jusqu'à Freilingen, en abandonnant quinze cents a prisonmers, douze pièces de canon et quatre draa peaux (1). n

### 708. PASSAGE DU RHEN A KERL (24 juin 1796).

Par M. Toussaint CHARLET en 1886.

Salle no 134.

Le général Moreau (1) avait pour instruction de passer le Rhin et de porter la guerre en Allemagne, aussitôt après la reprise des hostilités. Il avait profité de l'armistice pour se préparer à cette importante opération, et s'était décidé à traverser le Rhin à Strasbourg. Cette grande place lui offrait un point de départ excellent, et le fort de Kehl, qu'il trouvait en face de lui, était facile à surprendre. A ussitôt donc que finit la suspension d'armes, il alla faire contre le camp retranché de Manheim une fausse attaque qui lui réussit à merveille, et resserra l'ennemi dans ses lagues; puis une partie de l'armée française fut dirigée sur Strasbourg, pendant que d'autres troupes s'y rendaient d'Humngue. De faux bruits trompèrent les Autrichiens sur leur destination. Il était résolu que le passage s'effectuerait sur deux points; dix mille hommes devaient le

<sup>(1)</sup> Antoine ftichepance, depuis général de division et commandant en chief de l'arme e de la triadeloupe (2) Jean de Dieu Soult, general de brance, etc. I Mustière des querres de la recolution, par Jonann, t. VIII, p. 179-132. (4) Foir la note p. 500.

tenter à Gambsheim, au-dessous de Strasbourg, et quinze mille à Kehl. L'armée de Sambre-et-Meuse, à l'extreme gauche de celle du Rhin, ayant la première attaqué l'ennemi le 31 mai, le général Moreau, qui devait lier toutes ses opérations avec celles de Jourdan (1), se prépara à effectuer le passage : le mouvement de retraite que Jourdan avait été dans la nécessité d'ordonner lui en faisait une loi.

« Le 23 juin, après midi, les portes de Strasbourg furent « tout à coup fermées, et l'on s'occupa en toute difigence « des derniers préparatifs de l'entreprise, différés jusqu'a-

« lors pour mieux en garder le secret.

a Trois fausses attaques exécutées à Misespheim, à la a redoute d'Isaac et à Beclair, furent destinées à diviser

« l'attention et la résistance de l'ennemi.

« Le 23, à l'entrée de la muit, les corps destinés au pas-« sage se trouvérent rassemblés sur deux points princi-« paux : seize mille hommes au polygone et sur les glacis « de la ville de Strasbourg, sous les ordres de Ferino (°, et « douze mille près de Gambsheim, sous ceux du général « Beaupuy (\*). Le tout était commandé par Desaix (\*).

a A minuit les embarcations etaient descendues de l'Ill a dans le bras Mabile, qu'elles remontérent; les troua pes s'y jetèrent avec vivacité, en observant néanmoins a le plus profond silence : le nombre des combattants sur ce

a le plus profond silence : le nombre des combattants sur ce a premier transport était de deux mille cinq cents hommes. • A une heure et demie le général donna le signal du

a départ : le canon des fausses attaques se faisait dejà ena tendre et aurait du donner l'éveil à l'ennemi ; rependant a ce trajet s'exécuta très-beureusement. Les troupes dé-

« barquérent sans tirer un coup de fusit : les postes en-« nemis n'eurent que le temps de faire une première dé-

a charge et de s'enfuir.

« L'adjudant général Decaen (\*) emporta la batterie d'Er-

a lenchin malgré quelques comps de canon. »

Moreau, des qu'il eut réuni sur la rive droite des forces suffisantes pour commencer l'attaque, lança aussitét ses bataillons contre Kehl. On aborda à la baïonnette les deux redoutes autrichiennes, et elles furent promptement enle-

<sup>(1</sup> Voie la note p. 509. (2) Idem p. 531. (3) Michel-Armand Bachartier-Beaupay, general de division. 3) Loir la note p. 535. (5) Charles-Mathieu-Isolate Decaen, depuis capitaine general des fies de France et de la Rennon, commandant en chef de l'armee de Catologue, comte et lieutenant general.

vées. L'artillerie trouvée dans le fort fut aussitét tournée contre le général Stein (1), qui arrivait de son camp de Wilstett pour repousser les Français, et qui sut repoussé lui-même.

« Le pont de bateaux commencé le 24, à six heures du « soir, fut achevé le 25 juin au matin. Les communica- « tions étant alors assurées, on fit defiler sur la rive droite « les troupes à cheval, l'artillerie lègère des deux divi- « sions et le reste de l'infanterie du général Beaupuy (2), »

## 709. COMBAT DE LIMBOURG (7 juillet 1796).

Aile du Nord. ter étage. Salte nº 76. Par M. Leon Cognier en....

Jourdan (3), attaqué à Wetzlar par l'archiduc Charles (4), avait été forcé de rentrer dans son camp retranché de Dusseldorf. Là il attendait pour reprendre l'offensive que Moreau (5) cut passéleRhin. Dès qu'il en eut reçu la nouvelle, il surprit les Autrichiens, qu'il repoussa à Bendorf le 3 juillet, et les força de se retirer derrière la Lahn, où ils prijent position.

prirent position. Legénéral Bernadotte (6), à l'avant-garde, avait été dirigé le 7 juillet sur Limbourg, par les deux rives de l'Elz; il était chargé d'en couvrir le débouché et de faire observer celui de Dietz. « En arrivant sur les hauteurs d'Offheim, a ce général se trouva en présence d'un gros corps de la a réserve de Werneck, qui avait quitté sa position en ar-« rière de Limbourg et traversé cette ville pour venir in-« quièter la queue de la division Championnet, qui achea vait à peine le mouvement ordonné pour la veille. Il « s'engagea de suite un combat assez vif, à la suite duquel « les Français prirent possession de toute la partie de la a ville de Limbourg située sur la rive droite de la Lahn. a Les grenadiers de Bernadotte se battirent avec un grand courage et repoussèrent plusieurs fois le régiment u de Royal-Allemand qui tenta de charger (7). »

Aile du Midi. R.-de-chaussée. Salle nº 61.

## Aile du Midi. 710. COMBAT DE SALO (31 juillet 1796).

Par M. Hippolyto LECONTE en 1836.

(† N... Stein, genéral major au service d'Autriche, depuis lieutenantmarechal d'artiflerie. , 

\* Histoire des guerres de la recolution, par Jounni, t. VIII, p. 205-211. 

\* Voir la note p. 500 

\* Idem p.

## 711. COMBAT DE SALO (31 juillet 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bacetti. Partie centrale.

La citadelle de Milan venait de se rendre; et , sauf la des Aquarelles. Nº 140.

Ville de Manloue, la Lombardie entière était occupée par les armes françaises. Mais, à force de vaincre, Bonaparte (¹) avait vu son armée s'affaiblir, et neuf mille hommes de renfort qu'il venait de recevoir la portaient à peine à quarante mille combattants, tandis que le feld-maréchal Wurmser (²), qui avait remplacé Beaulieu (³) dans le commandement, descendait avec soixante et dix mille hommes des montagnes du Tyrol. La ligne de l'Adige allait donc devenir le théâtre de la guerre.

Bonaparte avait place à Salo, où aboutissait une des routes du Tyrol, le général Sauret avec trois mille hommes. Quasdanowitch(\*), après avoir tourné le lac de Garda, arrive à Salo avec la droite de l'armée autrichienne qu'il commandait, surprend le général Sauret, et le repousse du poste qu'il occupe. Le général Guyeux (\*) y reste seul avec quelques centaines d'hommes, et s'enferme dans un vieux bâtiment, d'où il refuse de sortir, quoiqu'il n'ait ni pain,

ni eau, et à peine quelques munitions.

Bonaparte, dans son quartier général de Castelnuovo, recut cette nouvelle en même temps que celle de la marche des Autrichiens sur Brescia, qui lui fermait la route de Milan. Sa situation était alarmante : les deux rives du lac de Garda étaient occupées par l'ennemi, dont les divisions en se réunissant allaient l'envelopper. Se porter sur la pointe du lac pour empêcher la jonction des Autrichiens, rappeler Serurier (\*) du siège de Mantoue, au moment où cette ville allait tomber entre ses mains, ramener toutes les troupes du bas Adige et du bas Mincio, et avec leur masse rassemblée faire un grand effort sur Quasdanowitch, l'écraser, et de la se reporter sur le gros de l'armée de Wirmser, tel fut le plan que Bonaparte conçut, et qu'il exècuta avec autant de rapidité que de bonheur.

« La brigade Dallemagne fut dirigée sur Lonato, le « général en chef se rendit sur les hauteurs en arrière de « Dezenzano, fit remarcher Sauret sur Salo pour dégager « le général Guyeux, compromis dans le mauvais poste

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 531. 2 Idem p. 532. (3) Idem p. 513. (5) Idem p. 547. (5) Idem p. 578. (6) Idem p. 509.

- « où ce général l'avait laissé ; cependant il s'y était battu « quarante-huit heures contre toute une division en-
- a nemie, qui cinq fois lui avait livre l'assaut, et cinq fois
- a avait été reponssée ; Sauret arriva au moment même où
- a l'ennemi tentait un dernier effort; il tomba sur ses
- « flanes, le desit entièrement, lui prit des drapeaux, « des canons et des prisonniers (\*). »

#### 712. VUE DE LAC DE GARDA (août 1796).

LES CHALOUPES ENNEMIES FONT FEU SUR LES VOITURES DE MADAME BONAPARTE.

Par M. Hippolyte Lecoure en 1806.

Arle du Midi. Ande chaussec. Safte n. 61.

Josephine de La Pagerie (\*), femme du général en chel (\*), allait à Dezenzano, lorsque sa voiture fut arrêtre par des officiers de l'armée française, qui l'avertirent que l'ennemi était sur la route, et lui offirient des chevaux pour retourner plus promptement à Peschiera. Pendant ce temps des chalonpes canonnières, en croisière sur le lac de Garda, Grent leu sur sa voiture.

Partie centrale. 713. BATAILLE DE LONATO (3 août 1796).

Galerle Bes Aquarelles N : 140,

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

714. BATAILLE DE LONATO (3 août 1796).

Par MM. Jean ALAUX et Hippolyte LECORTE en 1836.

Aile du Midi. B. de-chaussée. Salle as 61.

Pendant que le maréchal Wurmser (4) se dirigeait sur Mantone pour en faire lever le siège, Bonaparte (2) allait chercher Quasdanowitch (2) à Lonato.

a Le 3 cut lieu la batajile de Lonato; elle fut donnée

- « par les deux divisions de Wurmser, qui passèrent le « Mincio sur le pont de Borghetto, celle de Liptay en était,
- a et par la division de Bayalitsch qu'il avait laissee devant
- α Peschiera, ce qui, avec la cavalerie, formait un corps α de trente mille hommes; les Français en avaient vingtà
- a vingt-trois mille. Le succès ne fut pas douteux. Wurm-
- a ser, avec deux divisions d'infanterie et la cavalerie qu'il
- a ser, avec ucux unvisions a infanterie et la cavalerie qu'u a avait conduite à Mantoue, non plus que Quasdanowitch,
- a qui était dejà en retraite , ne purent s'y trouver »

(b) Mémoires de Napoléon écrits à Sainte-Hélène, par le genéral Montholon, t. III., p. 279. 2. Morte-Françoise-Josephine Lascher de la l'agerie, vouve du general Alexandre, voor ite de Beaubarnais, depuis imperatire des François et rene d'Italie. 1. Banaparte, corr la note p. 531. (c) Foir la note p. 532. 1. Idon p. 537.

D'abord l'avant-garde de la division Massena qui occupait Lonato fut repoussée; mais le géneral en chef, qui était à Ponte-di-San-Marco, accourut se placer à la tête des troupes : l'ennemi fut attaqué par le centre. Lonato repris au pas de charge, et la ligne autrichienne coupée. a Une partie se replia sur le Mineio, l'autre se jeta sur « Salo; mais prise en front par le général Sauret qu'elle « rencontra, et en queue par le géneral Saint-Hilaire (1). « tournée de tous côtés, elle fut obligée de mettre bas les armes (2). n

## 715. COMBAT DE CASTIGLIONE (3 août 1796).

#### PRISE DU BOURG ET DU CHATBAU DE CASTIGLIONE.

Partie centrale Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI. ter clage. Ga.erie a Tandis que le général en chef 🦠 rétablissait le combat à des Aquarettes N. 110.

a l'avant-garde de Massèna, Augereau (\*) avait attaqué celle a de Wurmser, conformément à ses instructions. Après

a avoir replie les avant-postes de l'ennemi, on rencontra « la division du général Liptay dans une assez bonne posi-

« tion, à droite et à gauche de Castiglione.

a Après un combat très-vif, les Autrichiens furent re-« poussés ; mais voyant le petit nombre des troupes qui les a suivaient, ils se reformèrent bientôt. Une nouvelle charge

« les forca une seconde fois à la retraite et les jeta sous le a feu de la cinquante-unième... La surprise qu'elle leur

a causa augmenta leur desordre et leur perte (1). »

# 716. COMBAT DE CASTIGLIONE (3 août 1796).

#### PRISE DES HAUTEURS DE FONTANA PRÈS CASTIGLIONE.

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagern. Partie centrali

a Le général Augereau Tattaqua ensuite le pont de Castides Aquarelles Soulenue d'un ba- N. 149. « glione avec une partie de sa réserve , soutenue d'un ba-

a taillou de la quatrième demi-brigade que Bonaparte (3) a avait detaché de Lonato. Kilmaine (\*) accélerait son mou-

a vement pour prendre part au combat. D'un autre côté,

a la tête de coloune de Wurmser commençait à arriver par a Guirdizzo.

a Le combat fut vif; l'avant-garde des Autrichiens fit

(1 Voir la note p. 565. 2 Mémaires de Napoléon écrite a Sainte-Héline, par le genéral Monthelon, t. III, p. 232-281. 3 Bousparie, roir la note p. 581. 4 Vieir la note p. 500 3 Histoire des guerres de la révolution, par Jomini, t. VIII, p. 323-325. (5, Voir la note p. 588.

« une très-belle défense, car elle était inférieure en nom-« bre : il est yrai qu'elle se sentait soutenue par la pro-

« chaine arrivée de l'armée de Wurmser, et que les Fran-

a cais au contraire croyaient avoir à combattre le gros de

« cette armée. La perte que ces derniers essuyèrent prouva

« également leurs efforts et la vigoureuse résistance des

a Impériaux.

« Ces deux combats de Lonato et de Castiglione assurè-« rent le succès de toute l'opération, et les suites en furent

a des plus importantes : les Autrichiens y perdirent trois

« mille hommes tues, blesses ou prisonniers, indépendam-

« ment de vingt pièces de canon (1). n

#### 717. PRISE DE GAVARDO (4 août 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

lartie contrale.

111 clage.

Galerie
108 Aquarolles.
No. 140.

Le général Quasdanowitch. (2) s'étaît retiré sur les hauteurs de Gavardo, où le général en chef (3) le fit poursuivre sans relâche.

« Saint-Hilaire(\*)fut renvoyé avec quelques renforts de la « division Massèna au général Guyeux (\*) à Salo pour tenter « le 4 un effort mieux combiné par la montagne sur Ga-

a vardo, tandis que le centre ferait des démonstrations sur

« les hauteurs de Bedizzole , en vue de le seconder.

« A la suite d'un combat assez vif, les Français occupé-« rent Gavardo. Le général autrichien se voyant menacé

en même temps par Saint-Ozetto et par Salo , ses troupes

« étant d'ailleurs exténuées par des fatigues et des marches

« excessives dans un pays difficile et dépourvu de ressour-

« ces, se décida à rementer le Val Sabia par Volarno, « afin de se retirer sur Riva, laissant le prince de Reuss en

e arrière-garde sur le lac d'Idro, vers Rocca-d'Anfo et

« Lodrone (6). »

Arie du Midi-L-de-chaussée. Salle nº 62.

Aile du Midi. 718. BATAILLE DE CASTIGLIONE (5 août 1796).

Par M. Victor ADAM en 1826.

# 719. BATAILLE DE CASTIGLIONE (5 août 1796).

Artic centrale.

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri.

1: clage. Galerie les Aquarelles. de N° 140.

Ayant ainsi rejeté Quasdanowitch (\*) dans les montagnes de Salo, et certain que désormais le corps de bataille de

(1) Histoire des guerres de la révolution, par Jomini, t. VIII. p. 323-325. (2) Voir la note p. 542. (3) Ronaparte, voir la note p. 531. (4) Foir la note p. 535. (5) Home p. 538. (6) Histoire des guerres de la révolution, par Jomin., t. VIII., p. 325-326.

l'armée autrichienne était incapable d'entreprendre un mouvement offensif sur le Po, Bonaparte (1) avait arrêté une attaque générale contre le général Wurmser (1). Le 5 août, avant le jour, l'armée française, forte de vingt mille hommes, occupait les hauteurs de Castiglione.

Voici, d'après Jomini (3), quel fut l'ordre de bataille

des deux armées :

a La division Augereau se forma sur deux lignes en a avant de Castiglione. La réserve, aux ordres du général « Kilmaine (1), était placée en échelons à sa droite. La a division Massèna tint la gauche, partie déployée, partie a en colonnes. D'un autre côté on enjoignit à Despinois (5)

a d'envoyer quelques bataillons de Brescia.

a L'armée impériale se forma en bataille sur deux lia gnes, la gauche au mamelon de Medolano, la droite au a delà de Salferino. Elle n'était plus que de vingt-cinq a mille hommes environ, non compris la division qui bloa quait Peschiera, la colonne de Quasdanowitch et quela ques troupes détachées vers Mantoue et sur les bords du a Po. »

« La division Serurier, dit Napoléon dans ses Mé-« moires (\*), forte de cinq mille hommes, avait reçu a ordre de partir de Marcaria, de marcher toute la nuit. a et de tomber au jour sur les derrières de la gauche de a Wurmser; son seu devait être le signal de la bataille : a on attendait un grand succès moral de cette attaque a inopinée, et, pour la rendre plus sensible, l'armée frana caise feignit de reculer; mais aussitot qu'elle entendit a les premiers coups de canon du corps de Serurier, a qui, étant malade, était remplacé par le général Fioa rella, elle marcha vivement à l'ennemi, et tomba sur des a troupes déjà ébranlèes dans leur confiance, et n'ayant « plus leur première ardeur. Le mamelon de Medole, au « milieu de la plaine, était l'appui de la gauche ennemie; « l'adjudant général Verdier (\*) fut chargé de l'attaquer. « L'aide de camp Marmont (\*) y dirigea plusieurs batteries « d'artillerie. Le poste sut enlevé; Massena (º) attaqua la a droite, Augereau (10) le centre : Fiorella prit la gauche à a revers, la cavalerie légère surprit le quartier général a et faillit de prendre Wurmser. Partout l'ennemi se mit a en pleine retraite. »

(1) Voir la note p. 581. (2) Idem p. 532. (3) Tome VIII, p. 328. (4) Voir la note p. 588. (8) Idem p. 530. (6) Tome III, p. 257. (7) Jean-Antoine Verdurr, depuis comte, lieutenant general, etc. (8) Voir la note p. 574. (9) Idem p. 566. (10) Idem p. 509.

« L'ennemi repassa le Mincio et coupa ses ponts , vi-« vement harcelé par la cavalerie de Beaumont et par les a troupes de la division Serurier. Il perdu vingt pièces « de canon et environ mille prisonniers, outre deux mille a hommes tues et blesses (1). n

artie centrale, 720. PRISE DE CALIANO SUR L'ADIGE (4 septembre 1796). Gaterie

Jes Aquarelles. Aile du Midi.

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri

721. PRISE DU CHATEAU DE LA PIETRA (4 sept. 1796).

Par M. MAUZAISSE en 1836

722. prise du chateau de la pietra (4 sept. 1796).

Partie centrale, 1st élage. Galerie des Aquarelles. Nº Blu.

R. de chaussee.

Salle ne vi.

Aquarelle par Joseph-Pierre HAGETTI

L'armée d'Italie avait enfin reen, dans les derniers jours du mois d'août 1796, quelques renforts venus, soit de l'armée des Alpes, soit de l'intérieur, et ses cadres étaient au complet. « Serurier (\*) avait remplacé Vaubois (\*) a à Livourne; celui-ci prit le commandement des onze mille « combattants de l'aile gauche, cantonnés sur la rive occi-« dentale du lac de Garda. La division Massena, portée à « treize mille hommes, s'établit au centre, et Augereau (\*) a forma la droite avec neuf mille. Sa huguet (\*) commanda fes « dix mille hommes laissés devant Mantone : on donna à « Kilmaine (\*) deux bataillons et sa faible division de cavaa lerie, pour éclairer le bas Adige et défendre Vérone. a Saurel avec les dépôts de l'armée, réunis à deux ou trois a bataillons attendus incessamment des Alpes, devait a maintenir la police à Breseia et sur les derrières (1), »

Pendant ce temps l'armée de Sambre-et-Meuse, commandée par Jourdan, et celle de Rhin-et-Moselle, commandécpar Moreau, s'avançaient rapidement au cœur de l'Al-Jemagne. Bonaparte (%) concut la pensée que Wurmser (9). du Tyrol où il s'était retiré pour recruter son armée affaiblie, pouvait se porter sur les derrières des troupes francaises en Allemagne, et surprendre Moreau à l'instant où it venait de passer le Danube. Pour rendre l'exécution de ce projet impossible, il forma le bardi dessein de passer

<sup>(1)</sup> Histoire des guerres de la révolution, par Jomme, t. VIII, p. 331 (2 l'or la note p. 202 3' Claude-Henri Belgrand de Vankois, general de division, depuis gouverneur de Malle, etc. « Lor la note p. 509. (5) Ican Joseph François-Lounard Marille-Laroche-salucuet general de division, depuis commandant de l'he de Tabago. « Lorr la note p. 568. (5) Histoire des guerres de la récolution, par Jomini, 4, IX, p. 402. (8) Voir la note p. 531 (9, Idem p. 532.

la Brenta, et d'aller chercher le feld-maréchal autrichien dans ses montagnes. Ce serait lui qui de la sorte pourrait lier ses operations avec celles de Moreau, et achever la

destruction des armées imperiales.

Les divisions de l'armée d'Italie se mirent donc en marche pour se porter dans le Tyrol. La colonne de Massèna, ayant repoussé les avant-postes autrichiens à Alla, s'empara de Serravalle le 17 aout au soir, et de San-Marco le 18, pendant que Rampon ('ret Victor') se rendaient maltres de Roveredo, que le général autrichien Quasdanowitch (') abandonnait pour s'établir dans la position de Coliano, et opérer sa jonction avec le général Wukassowitch (').

a Arrives à Roveredo, les divisions Massèna et Augea reau prirent position. Dans ce moment, le général en a chef s'apercut que l'ennemi établissait un point de défense à à la position du château de la Pietra ou Coliano, appuyant a sa gauche à une moutagne inaccessible, et sa droite à a l'Adige, par une forte muraille crènelce, et où il établit

« plusieurs pièces d'artillerie..... a La division du général Massèna, qui était en avant de « Roveredo, était excèdée de fatigue : mais un mot du géné-« ral en chef lui fait oublier qu'elle marchait depuis deux « jours et demi, et se battait continuellement; et nos braves. « confiants dans les dispositions de Buonaparte, animés « par l'exemple du général Massèna (\*), brulent du désir de a joindre l'ennemi. Ils arrivent devant la position qu'il « defend : c'est là que notre artillerie, placée avec avan-« tage, que des colonnes disposées, l'une pour gravir quel-« ques parties de rocher à peine accessibles, l'autre tour-« nant par l'Adige, forcent l'ennemi, frappé de terreur, à « fuir de sa position. La porte du retranchement est en-« foncée ; notre cavalerie s'élance à la poursuite de l'en-« nemi : l'infanterie, oubliant toute sa fatigue, la suit au « pas de course. L'ennemi fuyant est atteint ; il est eul-« buté et renversé, et poursuivi jusqu'à trois milles de « Trente, où les troupes sont obligees de faire halte par a l'épuisement de leurs forces. Cette dernière action, qui a termine la journée, laisse en notre pouvoir cinq mille a prisonniers, vingt-cinq pièces de canon, une quantité a immense de fourgons, sept drapeaux et beaucoup de a chevaux tant de cavalerie que d'artillerie (6), »

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 571. (2 Idem p. 532. 3 Idem p. 547. (4 N..., Wukassowitch, Beulenant-marcebal au service d'Autriche, depuis géneral d'infanterie. 3 Voir la note p. 546. (4) Campagne du général Buonoparte en Italie (par F.-R.-), bason de Pommercul), 1797, p. 132.

### 723. COMBAT DU PONT DE LAVIS (5 septembre 1796).

Partie centrale. in ctage. Galerie des Aquarelles. Nº 140. Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

Bonaparte (1) était entré à Trente le 5 septembre, à huit heures du matin : c'est dans cette capitale du Tyrol italien, quartier général de Wurmser, qu'il apprend que le généralissime des troupes autrichiennes s'est dirigé avec une partie de l'armée qu'il commande sur Bassano; il donne ordre de suivre ses traces.

« Le général en chef, prévenu que l'ennemi tient une po« sition formidable à Lavis sur la route de Botzen , sent
« combien il est important de le forcer dans cette position
« pour l'exécution de ses mouvemens ultérieurs : il fait
« activer la marche du général Vauhois (²); il marche lui« même avec l'avant-garde, qui attaque l'ennemi à six heu« res du soir. L'avant-garde est arrétée par la defense
« opiniatre de l'ennemi; mais la tête de la division arrive :
« le général ordonne le passage du pont et l'attaque du vil« lage au pas de charge et l'arme au bras , et aussitôt le
« pont de Lavis est passé et le village forcé, et par une
« manœuvre hardie, cent hussards de Wurmser, un guidon
« et trois cents hommes d'infanterie sont faits prisonniers.
« La nuit mit fin à la poursuite de l'ennemi (³), »

## 724. PRISE DU VILLAGE DE PRIMOLANO (7 Sept. 1796).

Partie centrale.

121 etage.
balerie
des Aquareltes.
N. 110.

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

α La division du général Augereau s'est rendue le 20 α à Borgo du Val di Sugana, Martello et Val Soiva; la α division du général Massèna s'y est également rendue α par Trente et Levico.

« Le 21 au matin . l'infanterie légère faisant l'avant-« garde du général Augereau, commandée par le général « Lanusse (1), rencontre l'ennemi qui s'est retranché dans

« le village de Priémolan (Primolano), la gauche appuyée à « la Brenta et la droife à des montagnes à pie : le genéral ». Augereau (5) fait sur-le-champ ses dispositions ; la brave

« cinquième demi - brigade d'infanterie légère attaque « l'ennemi en tirailleurs ; la quatrième demi-brigade d'in-« fanterie de bataille, en colonnes serrées et par bataillons,

(1) Voir la note p. 531. (2) Idem p. 598. (3 Campagne du général Buonaparte en Italie (par P.-It.-J. baron de Poumercul), 1797, p. 133. (4) Voir la note p. 581. (5) Idem p. 509. « droit à l'ennemi, protegée par le feu de l'artillerie léa gère : le village est emporte (1), »

#### 725. PASSAGE DE LA BRENTA ET PRISE DU FORT DE COvelo (7 septembre 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre Baggytt. Partie centrale

a Mais l'ennemi se rallie dans le petit fort de Covelo, des Agnatelles « qui barrait le chemin et au milieu duquel il fallait pasa ser: la cinquième demi-brigade d'infanterie legère ga-

- « gne la gauche du fort, et établit une vive fusillade dans
- a le temps où deux on trois cents hommes passent la a Brenta, gagnent les hauteurs de droite et menacent de
- a tomber sur les derrières de la colonne. Après une ré-
- a sistance assez vive, l'ennemi évacue ce poste: le eina quième régiment de dragons, auquel j'ai fait restituer
- « les fusils, soutenu par un détachement des chasseurs du
- « dixième régiment, se met à sa poursuite , atteint la tête
- a de la colonne, qui par ce moyen se trouve toute prisonnière.
- « Nous avons pris dix pièces de canon, quinze caissons, « huit drapeaux, et fait quatre mille prisonniers (2). »

726. LA DIVISION DE FRÉGATES SOUS LES ORDRES DE L'AMIRAL SERCEY COMBAT DEUX VAISSEAUX DANS LE DÉTROIT DE MALAC (9 septembre 1796).

Par M. Theodore Genin en ... Aile du Nord.

Pavillen du Ro

tio.

L'amiral Sercey (9) croisait à l'entrée du détroit de Malac : 8,-de chaussée le 8 septembre, au point du jour, on apercut deux voiles à toute vue sous le vent de l'escadre française; on ne larda pas à les reconnaître pour de grands bâtiments armés. Pour s'assurer si c'étaient des vaisseaux de la compagnie des Indes ou des vaisseaux de ligne, l'amiral Sercey leur fit alors les signaux des vaisseaux du roi d'Angleterre à ceux de la compagnie des Indes: ils n'y répondirent pas.

A midi la division française arbora ses pavillons: les vaisseaux ne firent point voir les leurs, et virèrent de bord comme pour fuir. Les frégates françaises leur donnérent la chasse avec ardeur. En approchant les vaisseaux ennemis, on vit que c'étaient deux vaisseaux de soivante et

<sup>(1)</sup> Campagne du général Buonaparte en Italie (par F.-R.-J., baron de Poumereul , 1797, p. 137, (2) Ibid p. 138. (3) Foir la note p. 522.

quatorze, nommes l'Arroquat et le l'éclorieux. Vers deux houres et demie l'amiral Sercey fit reprendre aux lregates la route qu'elles tenaient auparavant, et les disposa endeux colonnes, afin d'être à même de mettre l'ennemi entre deux feux s'il venait attaquer les forces françaises. Les vaisseaux, qui avaient continué de s'éloigner des frégates, firent porter sur elles à quatre heures et demie, et se convirent de voiles pour leur appuver chasse à leur tour.

Le général formit alors sa ligne de bataille avec les quatre plus fortes frégales dans cet ordre : la Cybele, la Forte, la Scine et la Verlu, conservant un peu au vent de cette ligne la Prudente et la Regénérée, designées comme escadre légère sous le commandement de Magon (1, capitaine de la Pradente, pour envelopper l'ennemi. Les vaisseaux ennemis se formèrent hientet en ligne au vent des frègates, et se mirent à courir le même bord qu'elles. Ils parurent avoir l'intention d'attaguer pend int la nuit, esperant profiter de quelque desordre cause par l'obscurite dans l'escadre française, mais elle manieuvra avec ensemble et précision. A dix heures, la sonde avant amené vingt brasses, le général fit virer de hord vent devant à la Cybele, afin de l'éloigner de la terre, et les autres frégates imitérent cette manœuvre par la contre-marche. Les Anglais imitérent cette évolution, et le lendemain 9, au point du jour, ils se trouvaient à petite portée de canon des frégates de queue. A cinq heures et demie, l'amiral Sercey, voyant que le combat devenait inévitable, résolut d'attaquer l'enpemi. En consequence il fit virer de bord, et former l'ordre de bataille renverse, la Vertu en tête Dans cet ordre il poussa sa bordée de manière à gagner le vent aux vaisseaux. La Prudente et la Régenèree échangérent pour mot d'ordre en cas d'abordage Magon et Billanmet. A six heures et demie, le général fit le signe de commencer le fen dès qu'on serait à portée. Les vaisseaux anglais hissèrent alors leur pavillon. Le vaisseau de tête commenca le combat à sept heures et quelques minutes, en tirant plusieurs volees à la Fertu. Celle-ci ne put lui riposter que lorsqu'il laissa arriver pour prolonger la ligne française à contre-bord, suivi de son compagnon.

Ce mouvement s'exécuta lentement, à cause du peu de vent; et les frégates la Fertu et la Seine demendent longtemps exposees seules au fen des vaisseaux; elles

<sup>(1)</sup> Charles-Rene Magon, dopuis vice-amiral.

souffrirent toutes deux heaveoup, la Verta, dans sa mature et ses voiles, la Scinc, par la quantité d'hommes qu'on lui mit hors de combat. Bientot l'action dev nt générale : mais les deux frégates de l'escadre legère ne purent d'abord y prendre une part très-active, à cause de leur position à portée de fusil au vent de la Forte et de la Cybele, qu'elles doublaient. Un quart d'heure environ avant que l'on tirât les premiers coups de canon, la Prudente avait fait à la Regeneree le signal dont l'expression est : « aborder l'ena nemi. » L'équipage de celle-ei l'accueillit aux cris cent fois repétés de vire la Republique! et attendit impatiemment le signal d'exécution. Il ne fut pas fait, sans doute à cause du calme, qui empéchait de manœuvrer, et qui laissait à peine assez d'air aux frégates pour gouverner et se tenir en ligne. La Régéneree alors se laissa culer, la Prudente fit de même, et ces deux frégates, formant ainsi une seconde ligne édentée avec celle des quatre autres. elles purent tirer sur l'ennemi, la Regénérée, en dirigeant tout son feu entre la Forte et la Cybele, et la Prudente, en dirigeant le sien en arrière de cette dernière. La Fertu en ce moment paraissait très-maltraitée; une de ses vergues avait été conpée par les boulets de l'ennemi. La hogénérée allait demander à donner la remorque à cette frégate, lorsque le général fit signal à l'escadre legére d'arriver et de serrer l'ennemi au feu. Il faisait alors calme plat, et les frégates ne gouvernagent plus La Régénérée mit un canot à la mer pour se faire abattre; mais tout ce qu'elle put faire fut de parvenir à prendre poste, à neuf heures, dans la première ligne, en acriere de la fregate du général. Dans cet instant, le premier vaisseau ennemi arriva tout plat; il avait une vergue coupée. Une épaisse fomée sortait de tous les côtés de ce vaisseau : il avait le feu à bord, et ne s'occupait plus qu'à tacher de l'éteindre. Tous les efforts des frégates purent se réunir sur le vaisseau de queue. Il ne riposta que faiblement au feir de toute la division française, et fut bientot degrée, crible et force de se retirer. A onze heures, le feu cessa entièrement. Les deux vaisseaux anglais, tout délabrés, se trainaient péniblement. La division française, bien rallice, reprit, sons forcer de voiles, sa route de la veille, formee sur deux colonnes. La division française out quarante-doux hommes tues et cent quatre blessés. On jugca par la lenteur des travaux à bord des vaisseaux ennemis qu'ils avaient perdu beaucoup de monde.

Salle no 25.

Partic centrale. 727. SIÉGE DE MANTOUE (septembre 1796). INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

Par M. Siméon Font en ....

728, SIÉGE DE MANTOUE. BATAILLE DE SAINT-GEORGES (19 septembre 1796).

Partie centrale. Jer Clage. Galerie des Aquarelles. Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

« Tout ce que la prudence, la vigilance et l'activité a pouvaient tenter pour cerner Wurmser (1) et le forcer a à se rendre prisonnier avec le reste de son armée, fut a entrepris par le général en chef de l'armee d'Italie. « Ses infatigables divisions n'eurent pas un instant de rea pos, et les quatre jours qui suivirent la bataille de a Bassano ne furent qu'une suite perpetuelle de mouve-« ments et de combats. »

Tel est le témoignage de Berthier (2) sur la série d'opéra-

tions dont il a été le témoin et l'historien.

Mais si Bonaparte (3) était parvenu à disperser l'armée du feld-marechal Wurmser, il n'avait pu l'empêcher de se réfugier dans Mantoue avec six mille hommes qui lui restaient. La garnison de cette ville se trouvait alors de trentetrois mille hommes; cinq mille étaient dans les hopitaux, et eing mille dans la ville pour la garde de la place. Le reste lenait la campagne. Les armées française et autrichienne étaient en présence ; chaque jour elles préludaient par des engagements partiels à une grande et dernière bataille.

Les troupes de Wurmser « occupaient la Favorite et a Saint-Georges; leur ligne appuyait sa droite à la route a de Legnago vers Motella, et la gauche vers Saint-Ana toine, sur la route de Mantoue à Vérone; de nombreux a escadrons couvraient leur front. L'armée française était

a en position comme il suit:

a La division de blocus, aux ordres de Sahuguet (\*), cona sistant en trois demi-brigades et six escadrons, formait a la droite à cheval sur la route qui conduit de la citadelle a à Roverbella... La division Massèna, qui comptait six faia bles demi-brigades et quelques escadrons, formait le a centre à la hauteur de Due-Castelli ... La division Augea reau, commandee provisoirement par le general Bon (5).

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 532. (2) Idem p. 466. (3) Idem p. 531. (4) Idem p. 598. ( Idem p. 556.

α et destinée à former la gauche, n'avait comme la preα mière que trois demi-brigades et six escadrons (¹). n

L'affaire de Saint-Georges eut lieu le 19 septembre.
 Le combat fut d'abord engagé par la division Auge-

« reau: il ne tarda pas à deveur très-vif; les Autrichiens « venvoyèrent leur réserve. Bon fut non-seulement ar-

a rêté, mais même perdit un peu de terrain. Sahuguet

a s'engagea de son côté sur la droite ; l'ennemi croyait

« que toute la ligne était aux prises, quand Massèna (\*) dè-« boucha en colonne sur le centre et porta le désordro

« dans l'armée ennemie, qui se jeta en toute hâte dans la

« ville, après avoir perdu trois mille prisonniers, dont un

« régiment de cuirassiers tout monte, trois drapeaux,

« onze pièces de canon (3). »

# 729. COMBAT D'ALTENKIRCHEN (20 septembre 1796).

MORT DU GÉNÉRAL MARCEAU.

Par M. Auguste Cornen en 1835. Aile du Midi.

Aile du Midi. R.-de-chaussée. Salle no 61.

L'armée de Sambre-et-Meuse, après avoir pénétré au cœur de l'Allemagne, fut contrainte de se retirer devant les forces supérieures et les habites manœuvres de l'archiduc Charles. ), et elle opèra son mouvement de retraite sur le Rhin, vers Neuwied. Au combat d'Altenkirchen, le 20 septembre 1796, « le général Marceau (3), rapporte Jomnii (6), sut contenir un ennemi nombreux et acharné, « jusqu'à ce que l'armée eût entièrement passé le déflié et « pris ses positions sur la rive droite de la Wiedbach. »

Les troupes legères du corps d'armée qu'il commandait étaient engagées dans la forêt d'Hochsteinhall. Marceau, voulant mieux reconnaître l'ennemi qui s'avançait, s'approche parmi les premiers éclaireurs, accompagné seulement du capitaine de génie Souhait et de deux ordonnances. Un hussard du régiment de Kayser, qui caracolait devant lui, l'amuse et le distrait par les divers mouvements qu'il fait faire à son cheval, et pendant ce temps Marceau est ajuste par un chasseur tyrolien caché derrière une haie, qui fui tire un coup de carabine à peu de distance. L'intrépide général avance encoro de quelques pas; mais bientôt il sent qu'il est blessé à mort, se fait descendre de

(1) Histoire des guerres de la révolution, par Jomini, L. IX, p. 126-127. (2) Voir la note p. 565. (3) Mémoires de Napoléon écrits à Sainte-Hèlène, par le general Montholon, t. III, p. 313. (4) Voir la note p. 540. (5) Idem p. 541. (6) Histoire des guerres de la révolution, t. IX, p. 44. cheval, et tumbe dans les bras de ceux qui sont accourus pour le recesoir.

730. LE GÉNÉRAL AUGEREAU (15 novembre 1796,.

Aile du Midi-R de chaussee. Salle no bi.

Por Charles Tentwents on 1706.

Bonaparte (1) cerivait aux directeurs du quartier général

the Verone, le 29 brumaire an V (19 novembre 1796); a Informé que le feld-maréchal Alvinzi (\*), commandant « l'armée de l'Empereur, s'approchait de Vérone, afin a d'opèrer sa jonction avec les divisions de son armée qui a sont dans le Tyrol, je filai le long de l'Adige avec les di-« visions d'Augereau et de Massèna ; je fis jeter, pendant la « muit du 24 au 25, un pont de bateaux à Ronco; où nous « passames cette rivière. J'espérais arriver dans la matinée a à Villa-Nova, et par là enlever les pares d'artiflerie de « l'ennemi , ses bagages , et attaquer l'armée ennemie « par le flanc et ses derrières. Le quartier général du géa neral Alvingi était à Caldiero, Cependant l'ennemi, qui a avait en avis de quelques mouvemens, avait envoyé un a regiment de Croates et quelques regimens hongrous dans e le village d'Arcole, extremement fort par sa position au

e milieu des marais et des canaux.

« Ce village arrêta l'avant-garde de l'armée pendant a toute la journée. Ce fut en vain que tous les generaux, « sentant l'importance du temps, se précipiterent à la a tête pour obliger nos colonnes à passer le petit pont a d'Arcole ; trop de conrage nuisit ; ils furent presque tous a blesses. Augereau (2), empoignant un drapeau, le porta e jusqu'à l'extremité du pont; il resta là plusieurs minutes « sans produire aucun effet. Cependant il fallait passer ce a pont ou faire un détour de plusieurs lieues qui nous au-« rait fait manquer toute notre operation (\*). »

<sup>(1</sup> Voir la note p. 531. ?) N..., baron d'Alvinzi, general d'infanterie au service d'Autriche, communicant en chef l'armée d'Italie. A l'air la note p. 535. Compagne du général Busnaparte en Italie ; par F.-R.-J., baron de Poinmercul ; 1797, p. 201.

Galerie

des Aquarella

### 731. LE GÉNÉRAL BONAPARTE AU PONT D'ARCOLE (15 novembre 1796).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri. Partie centrale

Le général Berthier (5) ajoute dans son rapport, qui suit

la lettre de Bonaparte ():

« Le général en chef se porta avec tout son état-major à « la tête de la division d'Augereau ; il rappela à nos frères « d'armes qu'ils étaient les mêmes qui avaient 'orcé le pont a de Lodi. Il crut s'apercevoir d'un moment d'enthoua siasme et voulut en profiter. Il se jette à has de son che-« val , saisit un drapeau , s'élance à la tête des grenadiers a et court sur le pont en criant : Suivez votre general. La o colonne s'ébranle un instant, et l'on était à frente pas du a pont lorsque le feu terrible de l'eunemi frappa la colonne, a la fit reculer au moment meme où l'ennemi allait prendre a la fuite. C'est dans cet instant que les généraux Vignolle (3) a et Lannes (\* sont blesses, et que l'aide de camp du généa ral en chef, Muiron, fut tué.

a Le général en chef et son élat-major sont culhatés ; le o général en chef lui-même est renversé avec son cheval « dans un marais, d'où, sous le feu de l'ennemi, il est rea tire avec peine ; il remonte à cheval ; la colonne se rallie

« et l'ennemi n'ose sortir de ses retranchemens.

« La nuit commençait forsque le général Guyeux (5) arrive a sur le village d'Arcole avec valeur, et finit par l'emporter; a mais il se retira pendant la muit après avoir fait beaucoup a de prisonniers et enlevé quatre pièces de canon ,"). v

## 732. BATAILLE D'ARCOLE (16 et 17 novembre 1796).

Par Louis - Albert - Ghislain , Aile du Midlibaron Bailten D'Albs, en 1804. R.-de-chausse

Aile du Midf. Salle a. 61.

Le résultat de cette première journée avait été de forcer Alvinzi (\*) à quitter sa redoutable position de Caldiero d'où il menacait Vérone, et à redescendre dans la plaine. Désormais les deux armées avaient pour champ de bataille les deux chaussées étroites qui, à travers les marais, conduisent à Vérone, et sur lesquelles le nombre devait perdre ses avantages.

(1) Voir la note p. 406. [7] Idem p. 531. [3] Martin Vignolle, général de Brigade, depuis comte, heutenant general, prefet de la Corse, membre de la Commbre des depuises » Foir la note p. 583. [5] Idem p. 535. [6] Campe que du general Buen qua te en Mole, (par F.-W.-J., baron de Pommercul), 1797, p. 200. Conthe to op wow.

On s'y rencontra le lendemain 16 novembre. Les Francais chargent à la baionnette, enfoncent les Autrichiens, en jettent un grand nombre dans le marais, et font beaucoup de prisonniers. Ils prennent des drapeaux et du canon. La nuit arrivée, Bonaparte (¹) replie encore ses colonnes, les ramène de dessus les digues, et les rallie sur l'autre rive de l'Adige, en attendant des nouvelles de Vaubois (²), qui tient à Rivoli contre le général Davidowich. Ces nouvelles sont rassurantes. Le parti est pris alors de tenter un troisième effort pour consommer la défaite d'Alvinzi.

« La muit suivante, continue Berthier (3), le général en « chef ordonna qu'on jetat un pont sur le canal, et une « nouvelle attaque fut combinee pour le 17. La divi- « sion du genéral Masséna devait attaquer sur la chaus- « sée de gauche, et celle du général Augereau, pour la « troisième fois, le célèbre village d'Arcole, tandis qu'une « autre colonne devait traverser le canal pour tourner ce « village. Une partie de la garnison de Perto-Legnago, « avec cinquante chevaux et quatre pièces d'artillerie, re- « cut l'ordre de tourner la gauche de l'ennemi, afin d'éta- « blir une diversion.

a l'altaque commença à la pointe du jour; le combat fut « opini-fre; la colonne de Massèna trouva moins d'obsta— « cles; mais celle d'Augereau fut encore repoussée à Ar-« cole, et se reployait en désordre sur le pont de Ronco « lorsque la division de Massèna, qui avait suivi le mouve-« ment rétrograde de la division d'Augereau, se trouva en « mesure de se rejoindre à elle pour attaquer de nouveau « l'ennemi, qui fut mis en fuite cette fois, et qui, se « voyant tournô par sa gauche, lut forcé à Arcole; alors la « déroute fut complète; il abandonna toutes ses positions « et se retira pendant la nuit sur Vicence.....

« Dans ces différens combats nous avons fait à l'ennemi « environ cinq mille prisonniers, dont cinquante-sept offi-« ents, tué ou blessé une énorme quantité d'hommes, « enlevé quatre drapeaux et pris dix-huit pièces de canon, « beaucoup de caissons, plusieurs baquets chargés de « pontons, et une multitude d'echelles que l'armée autri-« chienne s'était procurées dans le dessein d'escalader « Vérone (b), »

(1) Voir la note p. 531. (2) Idem p. 598. (2) Idem p. 466. (4) Campagne du général Buonaparte en Italie par P -R.-J, baton de Pommereul , 4797, p. 207.

| 733. | BATAILLE DE RIVOLI (12 janvier 1797).                                   | Partie central                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|      | DÉFENSE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A FERRARA.                                 | Galerie                              |
|      | Aquarelle d'après Bagetti, par Parent.                                  |                                      |
| 734. | BATAILLE DE RIVOLI (14 janvier 1797).                                   | Partie centrale                      |
|      | PRISE DES MUNTS CORONA ET PIPOLO.                                       | Galerie                              |
|      | Aquarelle par Joseph-Pierre Backtri.                                    | des Aquarellei<br>No 140.            |
| 735. | BATAILLE DE RIVOLI (14 janvier 1797).                                   | Aile du Midi.<br>Rde-chaussée        |
|      | LE GÉNÉRAL JOUBERT REPREND LE PLATEAU DE RIVOLI.                        | Sallo nº 61.                         |
|      | Par M. Auguste Debay en 1838.                                           |                                      |
| 736. | BATAILLE DE RIVOLI (14 janvier 1797).                                   | Aile du Midi.                        |
|      | Par M. Léon Countet en                                                  | Galerie<br>des Batailles.            |
| 737. | BATAILLE DE RIVOLI (14 janvier 1797).                                   | No 137.<br>Aile du Nord              |
|      | Par Louis - Albert - Ghislain ,<br>baron Baclen d'Albu, cu 1804.        | Salle no 77.                         |
| -84  | (4.4                                                                    |                                      |
| 738. | BATAILLE DE RIVOLI (14 janvier 1797).                                   | Aile du Midi                         |
|      | Par M. LEPALLIE, en 1835,<br>d'après le tableau de Carle Vernet.        | Rde-chaussell<br>Salle no 62.        |
| 739. | BATAILLE DE RIVOLI (14 janvier 1797).                                   | Partie centrale                      |
|      | Aquarelle par Joseph-Pierre Bagertt.                                    | Gaterie<br>des Aquarelles            |
| 740. | CHAMP DE BATAILLE PRÈS DE MONTEMOSCATO (14                              | No 140.                              |
|      | janvier 1797).                                                          | ter elage.                           |
|      | Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri.                                    | Galerie<br>des Aquarelles<br>No 140. |
| 741. | COMBAT DANS LE DÉFILÉ DE LA MADONA DELLA CO-<br>RONA (14 janvier 1797). | 2                                    |
|      | Aquarelle par Joseph-Pierre Bacerry.                                    | Partie centrale                      |

Alvinzi (1), retiré dans le Tyrol, avaitété renforcés le vingt des Aquarelles. No 150, pour conserver l'Italie. La garnison de Vienne avait marché tout entière, et la capitale elle-même avait fourni

(1) Voir la note p. 606.

quatre mille volontaires, jeune élite plus vaillante qu'expérimentée. Avec cette nouvelle armée de soixante mille combattants, Alviozi, prenant la route qui circule entre l'Adige et le lac de Garda, devait se porter sur la position occupée par les Français à Rivoli, et l'attaquer à la fois par toutes ses issues. Bonaparte (1, de son côte, depuis la bataille d'Arcole, avait reçu les renforts qu'il eût dû recevoir avant cette journée. Son armée était forte de quarante-cinq mille hommes: la masse était en observation sur l'Adige, pendant que Serurier (2) avec dix mille hommes bloquait Mantoue.

Bonaparte arrivait de Bologne à l'instant même où il appeit que Joubert (\*) venait d'être attaqué et force à Rivoli, et qu'Augereau (\*) avait vu se déployer devant Legnago des forces considérables. Il faut ici le laisser parler lui-même :

α Le 23 nivôse (12 janvier 1797), à six heures du α matin, les ennemis se presentèrent devant Vérone, et α attaquèrent l'avant-garde du général Massèna (5), pla-α cée au village Saint-Michel. Ce général sortit de Vôsα rone, rangea sa division en bataille et marcha droit à α l'ennemi qu'il mit en déroute, lui enleva trois pièces de α canon et lui fit six cents prisonniers. Les grenaliers de α la soivante-quinzième enlevèrent les positions à la baron-α nette; ils avaient à leur tête le général Brune (6), qui α a eu ses habits percès de sept balles..., p

Cette division occupait une ligne défensive sur les hauteurs en arrière du torrent du Ri, et s'appuyait par la gauche à la droite de Cingie-Rossi, dans le revers oriental du Montebaldo, et par sa droite à des batteries retranchées. Elle repoussa les attaques de l'armée autrichienne, débouchant en nombreuses colonnes par les cols Campion, Cocca et Corno-Albave, près du village de l'errara, et se maintint jusqu'à ce que le genéral Bonaparte arrivat avec son armée dans le bassin de Rivoli.

a Je fis aussitôt, continue Bonaparte, reprendre au géa neral Joubert la position intéressante de San-Marco; je a fis garnir le plateau de Rivoli d'artillerie, et je dispusai a le tout afin de prendre à la pointe du jour une offensive a redoutable, et de marcher moi-même à l'ennemi. A la a pointe du jour, notre aile droite et l'aile gauche de l'en-

<sup>(\*)</sup> Voir la note p. 531. \* Idem p. 509. \* Idem p. 567. \*) Idem p. 509. (\*) Idem p. 558. \* Gutlaume Marie Anne Brune, genéral de brigade, depuis comte, marechal de France, etc.

« nemi se rencontrèrent sur les hauteurs de San-Marco; « le combat fut terrible et opiniatre. Le général Jonbert, a à la tête de la trente-troisième, soutenait son infan-« terie légère que commandait le général Vial (1).

a Cependant M. Alvinzi, qui avait sait ses dispositions « le 24 pour enfermer toute la division du géneral Jona bert, continuait d'executer son même projet: il ne so a doutait pas que pendant la nuit j'y étais arrivé avec des a renforts assez considerables pour rendre son operation a non-seulement impossible, mais encore désastreuse pour a lui. Notre gauche fut vivement attaquée; elle plia, et « l'ennemi se porta sur le centre. La quatorzième demia brigade soutint le choc avec la plus grande bravoure.... « Cependant il y avait déjà trois heures que l'on se bat-« tait, et l'ennemi ne nous avait pas encore présenté toutes « ses forces. Une colonne ennemie, qui avait longé l'Adige, « sons la protection d'un grand nombre de pièces, marche a droit au plateau de Rivoli pour l'enlever, et par là me-« nace de tourner la droite et le centre. J'ordonnai au « genéral de cavalerie Leelerc <sup>(2)</sup> de se porter pour charger « l'ennemi, s'il parvenait à s'emparer du plateau de Ri-« voli, et l'envoyai le chef d'escadron Lasalle ! ), avec cin-« quan'e dragons, prendre en flanc l'infanterie ennemie e qui attaquait le centre, et la charger vigoureusement. a Au meme instant le géneral Jouhert avait fait descendre a des hauteurs de San-Marco quelques bataillons qui plona geaient dans le plateau de Rivoli. L'ennemi qui avait a dejà penetré sur le plateau, attaqué vivement et do a tous cotes (\*), laisse un grand nombre de moris, une a partie de son artillerie, et rentre dans la vallée de « l'Adige. A peu près au même moment, la colonne en-« nemie, qui était déjà depuis longtemps en marche pour d nous tourner et nous couper toute retraile, se rangea en « bataille sur des pitons derrière nous. J'avais laissé la « soixante-quinzième en réserve, qui non-seulement tint « cette colonne en respect, mais encore en attaqua la gau-« che qui s'était avancee, et la mit sur-le-champ en déa rouse. La dix-huitième demi-brigade arriva sur ces en-

<sup>(</sup>C. Honore, Vial., général de brigade, depuis genéral de division (P.) Charles-Emmanuel Leelere, genéral de brigade, depuis genéral de division et genéral en chet de l'armée de Sant-Frommane, 3 Antoine-Charles-Louis Lasalle, depuis genéral de division, etc. ) Gest alors que la genéral Joubert prit un fusti et se mit lut-même à la tête d'un peloton pour charger l'ennemi.

« trefaites, dans le temps que le général Rey (1) avait pris « position derrière la colonne qui nous tournait.

« Je fis aussitét canonner l'ennemi avec quelques pièces « de douze ; j'ordonnai l'attaque , et en moins d'un quart « d'heure toute cette colonne , composée de plus de quatre « mille hommes , fut faite prisonnière. L'ennemi , partout « en déroute , fut partout poursuivi , et pendant toute la « nuit on nous amena des prisonnières. Quanze cents hommes , qui se sauvaient par Guarda , furent arrêtés par « cinquante hommes de la dix-huitteme , qui , du moment « qu'ils les curent reconnus , marchèrent sur cux avec con- « flauce , et leur ordonnèrent de poser les armes.

« L'ennemiétait encore maître de la Corona; mais il ne « pouvait plus être dangereux. Il fallait s'empresser de mara cher contre la division de M. le géneral Provera .\*), qui « avait passé l'Adige, le 24, à Anghiari; je fis filer le géneral Victor (3) avec la brave cinquante-septième et réal trograder le général Massèna qui, avec une partie de sa « division, arriva à Roverbella le 25.

« Je laissai l'ordre, en partant, au général Joubert « d'attaquer, à la pointe du jour, l'ennemi, s'il était assez « téméraire pour rester encore à la Corona.

« Le général Murat (\*) avait marché toute la nuit avec « une demi-brigade d'infanterie légère; il devait paraître « dans la maturée sur les hauteurs de Montebaldo qui do-« minent la Corona. Effectivement, après une résistance « assez vive, l'ennemi fut mis en deroute; et ce qui était « échappe à la journée de la veille, fut fait prisonnier; « la cavalerie ne put se sauver qu'en traversant l'Adige « à la nage, et il s'en noya beaucoup.

α Nous avons fait, dans les deux journées de Rivoli,
 α treize mille prisonniers, et pris neuf pièces de ranon,
 α les genéraux Sandoset Mayor ont été litesses en combat-

a tant vaillamment à la tête des troupes (4, 1)

Arte du Mich. 772. COMBAT D'ANGHIARI (11 janvier 1797).

Par WM. Jean Atal & et Oscar lete en tras-

to toline-Gabriel Rev, general de division, depuis baron, il laure la non p. 700, il ldem p. 32. il forcioni Morat, general de brigade, del les toj des Bouvest des Joachin Napoleon. il Campagne de general Buonaparte, par l. d. J. baron de Pointneteul, 1777, p. 323 a 232.

### 743. COMBAT D'ANGHIARI (14 janvier 1797).

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGLTTI. Partie centrale ser etage. Galerie

Pendant l'action générale qui s'engageait à Rivoli, Provera (1), ayant jeté un pont sur l'Adige à Anghiari, avait des Aquarelles échappe à Augereau (\*) chargé de le contenir, et se portait à marche forcée sur Mantoue, pour se joindre à la garnison de cette ville.

« Mais le général Augereau, qui s'était mis, le 14 janvier, « à la poursuite des corps détachés du général Provera,

- « tomba sur l'arrière-garde de cette division, et après un « combat très-vif enleva toute cette arrière-garde à l'en-« nemi, lui prit seize pièces de canon, lui fit deux mille
- a prisonniers et détruisit le pont qui avait été jeté par

a l'ennemi sur l'Adige (3). »

744. LE GÉNÉRAL BONAPARTE VISITE LE CHAMP DE BA-TAILLE LE LENDEMAIN DE LA BATAILLE DE RIVOLI (15 janvier 1797).

Par Nicolas-Antoine TAUNAY en 1801.

Aile du Midh R.-de-chaussée Salle us 62.

icr élage.

Galerie

No 140.

Le lendemain de la bataille de Rivoli le général en chef(\*) de l'armée d'Italie se rendit sur le champ de bataille, accompagné des officiers de son état-major, pour s'assurer par lui-même si les blesses avaient reçu tous les soins que leur état réclamait.

## 745. BATAILLE DE LA FAVORITE (16 janvier 1797).

ENVIRONS DE MANTOUE ENTRE LE FAUBOURG SAINT-GEOR-GES ET LA CITADELLE.

Aquarelle par Joseph-Pierre Raceurt. Partie centrale

« Le général Provera (1) arriva le 15 janvier devant Man-« toue , du côté du fanbourg Saint-Georges. Le général des Aquarelles « Miollis (\*) occupait avec douze cents hommes ce faubourg a aussi bien retranche du côte de la ville que du côte de la a campagne. Après avoir vainement somme le commandant a et essuve une volée de coups de canon qui lui ota tout

a espoir de le forcer, le général autrichien se décida à α porter ses pas du coté de la citadelle (%, »

Mais pendant co temps Bonaparte (\*), craignant que le corps de blocus ne se trouvat entre deux feux, avait pris avec lui la division Massèna, et du champ de hataille même

(1) Voir la note p. 509. (2) Idem p. 509. (3) Rapport du général Berthier, p. 238. (4) Bonaparte, roir la note p. 531. (5) Idem p. 582. (6) Histoire des guerres de la revolution, par Jonani, t. IX, p. 291.

il s'était élancé sur Mantoue, marchant jour et nuit, pour arriver devant cette ville en même temps que Provera. Il

l'y suivit en effet de quelques heures. « Le lendemain, le genéral Wurmser (1) sortit avec la gara nison et prit position à la Favorite. A une heure du maa tin, Bonaparie plaça le général Victor (\*) avec les quatre a régiments qu'il avait amenés, entre la l'avorite et Sainta Georges, pour empêcher la garnison de Mantoue de se a joindre à l'armée de secours. Serurier (3), à la tête des a troupes du blocus, attaqua la garnison. La division Vica tor attaqua l'armée de secours. C'est à cette bataille que a la cinquante-septième mérita le nom de Terrible. Elle a aborda la ligne autrichienne et renversa tout ce qui voua lut résister. A deux heures après midi, la garnison ayant a été rejetée dans la place, Provera copitula et posa les a armes. Beaucoup de drapeaux, des bagages, des parcs, « six mille prisonniers et plusieurs généraux tombérent au a pouvoir du vainqueur. Pendant ce temps-là une ar-« rière-garde que Provera avait laissée à la Molinella fut a attaquée par le genéral Point (\*) de la division Augereau. a battue et prise; il ne s'echappa du corps de Provera que a deux mille hommes qui restaient au delà de l'Adige : a tout le reste fut pris ou tué. Cette bataille fut appelée a hataille de la Favorite, du nom d'un palais des ducs de « Mantoue, situé près du champ de bataille (4). »

# 746. COMBAT DE LAVIS (2 février 1797).

Partio centrale.
111 étage.
Galerie
des Aquarelles.
No 140.

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

Après la bataille de Rivoli, la division Joubert avait été dingee sur les gorges du Tyrol à la poursuite de l'arméo autrichienne. Le 26 janvier le général Joubert (") avaitlivré le combat de Mori, a la suite duquel il était entre à Roveredo et à Trente. « Mais pour assurer la possession des « gorges de la Brenta, il ne fallait pas s'en tenir là : la li« gne du Lavis était indispensable aussi bien que le point « important de Segonzano. En conséquence, Jouhert y fit « marcher sa division le 2 février ; Vial ("), à la tête de son « infanterie legère , attaqua les hanteurs qui dominent le « village à droite, soutenu par le quatorzieme de ligne; l'en« nemi fut forcé à la retraite; on le poursuivit jusqu'à

(l' Voir la nete p. 532. '2 Voir la note p. 532. \( Idem p. 509. (l' Hibanon Point, general de bragade, \( \bar{\chi} \) Memories cerits d' Sainte Helene, par le general Montholon, t. III, p. 401. (l) Voir in note p. 501. (l) Idem p. 611.

« Saint-Michel et on lui fit grand nombre de prisona niers ("), »

#### 747. REDDITION DE MANTOUE (2 février 1797).

Par M. Hippolyte LECONTE en 1812.

Aile du Midi. R.-de-chaussés Salle no 62.

La victoire de Rivoli décida du sort de Mantoue : la famine était dans la place et il était impossible qu'elle put tenir plus longtemps.

Enfin le 2 février, « ce dernier bonlevard de l'Italie e tomba après six mois d'une résistance qui fit honneur

a aux troupes antrichiennes. La garnison avait alors la

« moitié de son monde aux hopitaux; elle avait mangé tous

a les chevaux de sa nombreuse cavalerie; la misère et la a mortalité y exerçaient les plus grands ravages. La capitu-

a lation, en donnant un témoignage d'estime à Wurmser (1),

a ajouta un nouveau lustre à la gloire de son vainqueur.

« Le maréchal sortit librement de la place avec tout son

« état-major, et défila devant le général Serurier (3), com-

« mandant les troupes françaises; on lui accorda une es-

« corte de deux cents cavaliers, cinq cents hommes à son « choix et six pièces de canon ; mais la garnison déposa

a les armes, et fut conduite à Trieste pour être échangée :

a on l'estimait encore à treize mille hommes.

« Cette conquête rendit à l'armée d'Italie l'équipage de a siège qu'elle avait abandonné avant la bataille de Castia glione, et lai procura, outre l'artillerie de la place, tou-

a tes les pièces de campagne du corps d'armée de Wurm-

« ser, ce qui formait plus de cinq cents bouches à feu. Elle

« recueillit encore un équipage de pont et cinquante à

soivante drapeaux ou étendards, qu'Augereau (1) fut

« charge d'aller présenter au Directoire (6). »

# 748. PRISE D'ANCONE (9 février 1797).

Par Didier Boguer en 1800. Aile du Muli.

Salle no 62.

« La reddition de Mantoue, dit Jomini, accéléra l'exa pedition projetée contre Rome. Bonaparte (\*) la dirigea a de Bologne où sa présence doublait l'effet qu'elle devait

« produire sur toute l'Italie, n

Par le traité d'armistice signé le 20 juin 1796, le Pape (7)

(4) Nistrice des guerres de la récolution, par Jomini, t. IX, p. 303, (5) Voir la note p. 532. (2) litem p. 509. (5) Poir la note p. 509. (5) Histoire des guerres de la révolution, par Jomini, t. IX, p. 304. (6) Voir la note p. 531. (7, Pie VI (Jean-Ange Brascht).

avait déclaré renoncer à l'alliance avec l'Autriche: il cédait en même temps a la France les legations de Bologne et de Ferrare.

« La lutted'Arcole ayant ranimé les espérances de la cour « de Rome, le pape Pie VI s'était de nouveau déclaré a contre la France; un courrier du cabinet papal instruisit « Bonaparte de ses desseins. » Une nouvelle alliance était conclue avec la cour de Vienne, et le géneral Colli (1, passant du service du Piément à celui de l'Autriche, était désigné pour commander les troupes pontificales augmentées de nouvelles levées.

Victor(\*) fut aussitôt dirigé avec sa division sur les états du pape: « Sa marche n'eprouva aucun obstacle jusqu'à An-

a cone où il arriva le 9 fevrier. Ici un corpsd'environ douze « cents hommes avait pris position sur les hauteurs en a avant de la place, s'y croyant sans doute à l'abri de toute a attaque; Victor l'enveloppa et le força à mettre bas les « armes, Alors Ancone ouvrit ses portes. On y trouva plu-

a sieurs milliers de beaux fusils envoyés par l'Autriche pour « l'armement des milices, un arsenal bien approvisionné et

« cent vingt bouches à feu (3). »

L-de-chaussee. Salle no 62.

Aile de Midi. 749. PASSAGE DU TAGLIAMENTO SOUS VALVASONE (16 mars 1797).

Par M. Hippolyte LECOMTE en 1835.

## 750. PASSAGE DU TAGLIAMENTO (16 mars 1797).

Aquarelle par Joseph-Pierre BALKTTI.

Partie centrale. in clage. 4interie les Aquarelles. N . 6 10.

Ce n'était plus désormais sur le Rhin, c'était en Italie qu'allait se décider la grande querelle de la revolution francaise avec l'Europe. Les eclatantes victoires de Bonaparte (\*) avaient opéré cet important changement, et le gouvernement directorial, quoique trop tard, avait fini par s'en convainere, « Lors de la bataille d'Arcole, dit Napoléon dans ses a Memoires, le gouvernement français crut l'Italic perdue, « ce qui lui fit faire de sérieuses réflexions sur le contre-« coup que cela produirait sur l'état de la France L'opi-« nion s'indignait et ne comprenait pas pourquoi on laisa sait tout le fardeau et des lors toute la gloire à une « seule armée. L'armée d'Italie elle-même se plaignait trèsa haut, et l'on songea enfin à la secourir seriousement. Le " Directoire ordonna à une division de six regiments d'in-

(1 Voir la nota p. 863. 2 Idem p. 832. 3 Histoire des guerres de la revolution, par Jonnin, t. IX, p. 309. 3 Foir la note p. 531.

« fanterie et de deux de cavalerie de l'armée de Sambre-« et-Meuse et à une pareille force de l'armée du Rhin « de passer les Alpes pour mettre l'armée d'Italie à même « de combattre avec égalité dans la nouvelle lutte qui se « préparait : elle était alors menacée par l'armée qui fut « détruite à Rivoli. La marche de ces renforts éprouva des « retards; Mantone, vivement pressée, hâta les opérations a d'Alvinzi(1); de sorte qu'ils atteignaient seulement le pied « des Alpes, lorsque les victoires de Rivoli, de la Favorite, « et la reddition de Mantoue mirent l'Italie à couvert de « tout danger. Ce ne fut qu'au retour de Tolentino (2) que « Napoléon passa la revue de ses nouvelles troupes. Elles « étaient belles, en bon état et bien disciplinées (3), » La division de Sambre-et-Meuse était commandée par Bernadotte (4), celle du Rhin par Delmas(3). Ce detachement, évalué à trente mille hommes, n'était effectivement que de dixneuf mille. Mais c'était assez pour mettre l'armée d'Italie en état de tout entreprendre ; elle seule pouvait forcer enfin

La cour de Vienne, de son côté, fit de nouveaux armements. L'archiduc Charles (°), qui avait arrêté en Allemagne lessuccès des armes de Jourdan (°) et de Moreau (°), fut opposé à Bonaparte en Italie. Il prit le commandement des troupes impériales; le 7 février 1797, il établit son quartier général a Inspruck, capitale du Tyrol autrichien; de là il so

le cabinet de Vienne à renoncer à l'alliance de l'Angleterre.

porta à Villach et ensuite à Gorizia sur l'Isonzo.

L'aile droite des Autrichiens, sous les ordres des généraux Kerpen (\*) et Laudon (\*\*), avait pris position entre le Lavis et la Noss, dans le Tyrol italien; les restes de l'armée d'Alvinzi s'etablirent derrière le Tagliamento. La brigade Lusignan était à Feltre; le prince de Hohenzollern (\*\*) observait la Piave.

L'armée française fut réunie dans la Marche Trèvisane à la fin de février. La division de Massèna se trouvait à Bassano, et celle de Serurier à Castel Franco; la division Augereau, commandée par Guyeux (12), à Trévise, et le gépéral Bernadotte arrivait à Padoue. Joubert (12), avec l'ailo

<sup>(2:</sup> Voir la note p. 606. (3) Bonaparte etait alle y imposer la part au pape Pie VI. 2) Memoires de Napoleon, t. IV, p. 28. 5 Voir la note p. 551. (2) Antoine-Guillaume Delmas, gêneral de division. (6) Voir la note p. 500. 7 Idem p. 509. 8) Idem p. 509. (3) N... Kespen, heutenant-marchal au service d'Autriche, depuis general d'infanterie. (10) N... Laudon, lieutenant-marchal au service d'Autriche, 11. N... prince de Hohenzollern, heutenant-maréchal au service d'Autriche, depuis feld-maréchal. (12) Foir la note p. 578. (12) Idem p. 507.

gaurhe, était opposé dans le Tyrol aux corps de Kerpen et de Laudon.

Le 9 mars le général Bonaparte avait transporté son quartier général à Bassano; après avoir passé la Piave et force une partie de la brigade Lusignan de mettre bas les armes, il arriva le 16 à neuf heures du matin à Valvasone; il y établit son quartier géneral.

« La division du général Guyeux, écrivait le général en e chef de l'armee d'Italie, dépasse Valvasone et arrive sur « le bord du Tagliamento à onze heures du matin. L'armée

« ennemie est retranchée de l'autre coté de la rivière dont

« elle prétend disputer le passage; le chef d'escadron

« Croisier va, à la tête de vingt-cinq guides, la reconnaître a jusqu'aux retranchements 'il est accueilli par la mi-

a traille. « La division du général Bernadotte arrive à midi; Boa naparte ordonne sur-le-champ au général Guycux de se a porter sur la gauche pour passer la riviere à la droite a des retranchements ennemis, sous la protection de douze « pièces d'artillerie. Le général Bernadotte doit la passer a sur sa droite. L'une et l'autre de ces divisions forment a leurs bataillons de grenadiers, se rangent en bataille, a avant chacune une demi-brigade d'infanterie légère en a avant, soutenue par deux hataillons de grenadiers, et « flanquée par la cavalerie. L'infanterie legère se met en « tirailleurs. Le géneral Dommartin (1) à la gauche et le « général Lespinasse 🚉 à la droite font avancer leur artila lerie, et la canonnade s'engage avec la plus grande a vivacité. Le général Bonaparte ordonne que chaque demia brigade plote en colonne serree sur les alles de son second

a bataillon, ses premier et troisième bataillons. « Le général Duphot (3), à la tête de la vingt-septième

a d'infanterie légère, se jette dans la rivière; il est bientôt

a de l'autre cote; le général Bon (\*) le soutient avec les grea nadiers de la division Guyeux. Le général Murat & fait le

a même mouvement sur la droite et est également soutenu

« par les grenadiers de la division Bernadotte. Toute la

a ligne se met en monvement; chaque demi-brigade par

« échelons, des escadrons de cavalerie en arrière des in-

a tervalles. La cavalerie ennemie veut plusieurs fois char-

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 589. 'A Augustin de Lespinasse, genéral de division, depuis commandant superieur de l'artillene de l'artine d'An leterre, courte et pair de france. \* Leonord Duphot, general de brigade. (\*) Poir la note p. 350. (5) Idem p. 612.

e ger notre infanterie, mais sans succès; la rivière est pas-« sèc, et l'ennemi partout en déroute (1).

751. PRISE DE GRADISCA SUR L'ISONZO (16 mars 1797), Partie centrale

Aquatelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

752. PASSAGE DE L'ISONZO (16 mars 1797).

Par MM. Leon Cogner et Grynn en 1837.

« Après le passage du Tagliamento, la division Berna-

« dotte se présenta devant Gradisca, pour y posser l'Isonzo, « pendant que le général Serurier 3) se portait sur la rive a gauche du torrent par le chemin de Mont-Falcone; il

« avait fallu un temps précieux pour construire un pont.

« Le colonel Andreossy (3, directeur des ponts, se jeta le a premier dans l'Isonzo pour le sonder; les colonnes sui-

a virent son exemple; les soldats passèrent, ayant de l'eau « jusqu'à mi-corps, sous la fusillade de deux hataillons de

" Croates qui furent mis en déroute. Après ce passage , la a division Serurier se porta vis-à-vis Gradisca où elle

« arriva à cinq heures du soir. Pendant cette marche la « fusillade était vive sur la rive droite, où Bernadotte (\*)

a était aux prises. Lorsque le gouverneur de Gradisca vit a Serurier sur les hauteurs, il capitula et se rendit pri-

a sonnier de guerre avec trois mille hommes, deux draa peaux, vingt pièces de canon de campagne attelées.

a Le quartier general se porta le lendemain à Gorizia. a La division Bernadotte marcha sur Laybach; le gé-

a néral Dugua (1) avec mille chevaux prit possession de a Trieste; Serurier, de Gorizia, remonta l'Isonzo par Ca-

a poretto et la Chiusa autrichienne, pour soutenir le gé-« néral Guyeux (\*), et regagner, à Tarwis, la chaussée de

« la Carinthie (7). »

753. PRISE DE LAYBACH (1er ayril 1797).

Par M. Leon Cognier en. . . .

De Gradisca le général Bonaparte (\*) se dirigea sur Clagenfurth; pendant ce temps la division Bernadotte s'était jetée

(4) Memoires de Napoléon écrits d Sainte-Hélène, par le général Montholon, t. IV, p. 33. (2) l'oir la note p. 509. 3. Antoine - François Andreossy, depuis comte, houtenant general, membre de la Chambre des Depuises, etc. 4. Foir la note p. 551. 5. Charles-François Joseph Dugua, general de division, dopuis chef d'état-major de l'armée de St Domm, de. (4) Voir la note p. 578. 7) Memoires de Napoléon écrits à Sainte-Meleno, par le general Montholon, t. IV, p. 83. 49, Foir la note p. 531.

1st clage. Galerie

des Aquarellia No 140.

Aile du Nord in clage. Salle no 77.

Aile du Nord jer dlage. Salle no 77sur la droite, vers Laybach, dont il prit possession le 1er avril.

754. PRÉLIMINAIRES DE LA PAIX SIGNÉS A LÉOBEN (17 avril 1797).

Aile du Midi-R.-de-chaussée. Salle n. 62. Par Guillaume-Guillon Leventer en 1802.

De Clagenfurth, le général Bonaparte (1) avait, le 5 avril, transporté son quartier géneral à Sudenhourg: il y recut le 7 les généraux Bellegarde (2) et Merfeldt (3), qui étaient chargés de proposer un armistice.

« Bonaparte, après avoir annoncé cet heureux événe-« ment au Directoire et mande le général Clarke (\*) de

« Turin , transféra son quartier général à Léoben. Il ne « tarda pas à apprendre l'arrivée du corps de Joubert dans

a la vallée de la Drave....

« L'armée prit alors ses cantonnements. Le général « Serurier (°) occupa Gratz, l'une des plus florissantes villes

« des états de l'Empereur; Guyeux (à) s'établit à Léoben;

« Masséna (\*) à Bruck ; la division Bernadotte resta campée
 « en avant de Saint-Michel ; Joubert (\* , échelonné de Vil-

a lach à Glagenfurth , poussa la division Baraguey-d'Hil-

e liers jusqu'à Gemona, autant pour assurer ses subsise tances que pour surveiller les Vénitiens. Victor (\*), en

a marche pour rejoindre l'armée, arrivait à Trèvise. L'ar-

a mée ainsi disposée se trouvait à même, en cas de rupa ture, de reprendre aussitôt l'offensive, et de déboucher

a en quelques marches dans les plaines de Vienne (10), » La signature des préliminaires de la paix eut lieu le 17 avril, au château d'Ekwald, près de Léoben, entre le marquis de Gallo et le général Merfeldt, supulant pour l'Autriche, et Bonaparte au nom de la République.

755. BATAILLE DE NEUWIED (18 avril 1797).

Par M. Victor ADAM en 1836.

Aile du Midi. R.-de-chaussée. Salle nº 62.

Pendant que Bonaparte (1) à la frontière d'Italie terminait la guerre par des succès aussi décisifs, les armées de Rhin-et-Moselle et de Sambre-et-Meuse, commandées, l'une par

(1) Voir la note p. 531. (2) Idem p. 518. (3) N..., comte de Merfeldt, lieutenant-marechal au service d'Autriche. (4) Henri-Jacques-Gaullaume Clarke, general de division, depuis conte d'flunchourg, duc de Feltre, marechal de France, etc. (5) Voir la note p. 509 (6) Idem p. 578. (7) Idem p. 507. (9) Idem p. 532. (10) Histoire des guerres de la révolution, par Jomini, L. X., p. 66.

Moreau (1) et l'autre par Hoche (2), avaient repassé le Rhin. Moreau occupait la rive gauche en face de Kehl et Huningue jusqu'aux environs de Deux-Ponts; Hoche était cantonné depuis Dusseldorf jusqu'à Coblentz. Il gardait la première de ces places et le pont de Neuwied. En face de lui était l'armée autrichienne sous les ordres du genéral Latour (3); en face de Moreau se trouvait le baron de Werneck (\*). D'après les ordres du Directoire, les deux armées devaient passer le Rhin le même jour et marcher ensuite sur la capitale de l'empire par l'intérieur de l'Allemagne.

L'armée de Sambre-et-Meuse avait reçu une organisation nouvelle: Ney (3) y commandait les hussards, Riche-pance (6) les chasseurs, Klein (7) les dragons; la reserve était sous les ordres du géneral d'Hautpoul (8). Grenier 3) prit le commandement du centre; l'aile droite fut confiée à Le-

fehvre (10) et l'aile gauche à Championnet (11). L'armée autrichienne s'était mise en mouvement le 17 avril. « Vers huit houres du matin, toutes les troupes qui a avaient débouché de Neuwied s'ébranlèrent sous la a protection d'une forte canonnade pour chasser les Aua trichiens de leur position. Elle s'étendait en ligne droite, · de Zollengers près du Rhin, jusqu'à Heddersdorf, village « fortement retranché, où elle appuyait son flanc droit; le e front en était couvert, entre ces deux villages, par six rea doutes élevées en avant du chemin de Neuwied à Ehrena breitstein : trois autres redoutes, placées sur le plateau a de Heddersdorf, étaient destinées à prendre d'écharpe a les troupes qui, après avoir depassé le chemin d'Ehrena breitstein, voudraient s'avancer sur celui de Dierdorf. « Ces ouvrages bien délilés , palissadés, fraisés, étaient ara més de grosse artillerie (12). »

Le feu commenca aussitôt sur toute la ligne; le général Lefebvre, qui commandait l'aile droite, s'empara des villages de Zollengers et de Bendorf. « Les troupes impériales opa posèrent une résistance assez ferme, mais les chasseurs à « cheval de Richepance les culbutèrent à la suite d'une a charge brillante. L'ennemi s'étant retiré perdit sur co a point sept pièces de canon, cinq drapeaux ou guidons a et cinquante caissons. Le général Grenier, à la tête des

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 509. 2) Idem p. 533. (3) Idem p. 547. (4) N....., baron de Werneek, fieutenant-marcehal au service d'Autriche. 5 Voir la note p. 551. 8) Idem p. 590 (7 Dominique-Louis-Antoine Klein, genéral de brigade, depuis lieutenant general, comte et pair de Frarce. 8 Toir la note p. 542. (9) Paul Grenner, general de division, depuis comte, membre de la Chambre des depuiés (19) Foir la note p. 535. (1) Idem p. \$36. 12) Histoire des guerres de la révolution , par lomini , t. X , p. 92,

- a deux divisions du centre, força le s'illage de Heddersdorf.
- a Une dernière redoute, armée de cinq bouches à feu, fut
- a enlevce par la division Watrin; les troppes pénétrèrent
- « à l'arme blanche dans l'ouvrage, où elles firent prisonniers
- « les cent cinquante hommes qui le défendaient (1). »

#### 756. COMBAT DE DIERDORF (18 avril 1797).

Aite du Nord. 1er etage. Salle no 77. Par MM. Leon Cogner et Ginapoet en 1838.

- « A peine les retranchements élevés dans la plaine furent-ils
- « enlevés que Hoche (2) dirigea son centre contre Dierdorf.
- a Une compagnie d'artillerie légère et les hussards de Ney,
- « en poursuivant les fuyards, atteignirent bientét le curps « de Werneck, qui occupait une position asser avantageuse
- a decreire un ruissean qu'il fit mine de routeir defendre
- a decrière un ruisseau, qu'il fit mine de routoir desendre.
- « Le combat s'engagea, mais ne fut pas de longue duree :
- a les hussards français ayant été sontenus par l'infanterie
- a de Grenier et la réserve de d Hautpoul, les troupes de
- a Werneck prirent la fuite et furent poursuivies l'epie dans
- a les reins par les hussards sur la route de Hachenbourg
- a les rems par les nussarus sur la rome de machenpourg
- a jusqu'à la chute du jour... Les Autrichiens perdirent dans
- a la journée de Neuwied près de cinq mille hommes hors
- a de combat ou prisonniers, six drapeaux, vingt-sept piè-
- « ces de capon et soixante caissons (3). »

757. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A ROME (15 févr. 1798).

Par MM. Jean ALAIX et Hippolyle LECONTE en 1835.

Aile du Midi. B. de-chaussee. Salle n. 62

Pie VI (\*) ne cherchait qu'une occasion favorable de rompre le traité de Tolentino. Ses ministres, instruits, dit-on, que le peuple de Rome méditait un soulévement, loin de chercher à le prévent, se déterminérent à le laisser eclater. Joseph Bonaparte (\*), frère du genéral Bonaparte, était alors ambassadeur à Rome.

- « Le 27 decembre, le palais de l'ambassadeur fut en-
- « toure par la populace, aux cris de vire la République ro-« maine! Les séditieux, parés de cocardes triodores, ré-
- a clamaient l'appui de la France. Plusieurs individus si-
- a gnales comme espions du gouvernement, méles parmi
- a eux, les excitaient de la voix et du geste. Joseph Buna-

(2) Histoire des guerres de la révolution, par lomini, t. A. p. 63 à 95. (3) Foir la note p. 223 . Histoire des guerres de la révolution, par Jouann, t. X. p. 95. (4) Voir la note p. 625. (4) Depuis roi d'Espagne (comte de Survilliers).

a parte, accompagné de plusieurs officiers, les somma de « se retirer; mais, au même instant, les troupes papales « ayant forcé la juridiction de l'ambassade , debouchèrent a de tous côtes et firent fen sur les mutins. Le genéral a Duphot (1) s'elanca au milieu des troupes pour les arrêter ; a il fut massacre, et l'ambassadeur aurait èprouve le même « sort, si la fuite ne l'eût derobé aux coups des assassins, a Cette scene tragique dura cinq heures, pendant lesquel-« les les ministres romains ne prirent aucune mesure pour e tirer la legation française de l'horrible position où elle se a trouvait. Leur complicite, dont on aurait peut-étre douté. a se manifesta par le silence obstine que le cardinal « Doria opposa aux réclamations itératives de Joseph Boa naparte, qui prit enfin le parti de se retirer à Florence... a Les troupes qui rentraient en France recurent ordre de a retrograder; et Berthier (", qui commandait l'armee a d'Italie, celui de marcher sur Rome .... Il ne perdit pas a un instant pour faire ses préparatifs; il donna au général a Serurier, 3; le commandement supérieur de toutes les troua pes stationnées sur la rive gauche du Pô, pour s'opposer a aux Autrichiens, en cas qu'ils voulussent s'immiscer dans a les affaires de Rome. Six mille Cisalpins on Polonais « furent places à Rimini, pour convrir la république Cisala pine. Le général Rey 1 prit le commandement d'un corps a de réserve qui s'établit à Tolentino, devant le débouché a d'Ascoli, et tint les communications des Apennins entre « Tolentino et Foligno. Huit demi-brigades d'infanterie « et trois régiments de cavalerie, formant à peu près dixa huit mille hommes, furent diriges sur Aucone, où le a général en chef arriva le 25 janvier 1798. Après avoir a réuni ses troupes et laisse dans cette ville le général Desa solles (5) avec des forces suffisantes pour contenir le duché. a d'I rbin toujours prêt à se révolter, il continua sa mara che sur Rome. Cervoni (\*) commandait l'avant-garde, et ■ Dallemagne(7) le corps de bataille. Les troupes légères ne « rencontrerent d'autres ennemis qu'un gouverneur pa-« pal, qui fut enlevé à Lorette avec deux cents hommes; et « le 10 février. l'armée française arriva devant l'ancienne « capitale du monde (8). »

<sup>(1)</sup> Foir lu note p. 618 1) Idem p. 406. 2) Idem p. 509 (1 Idem p. 012. 13) lean-Joseph-Paul-Augustin Dessolles, general de brigade, depuis lieutenant genéral, par de France, marquis, etc. 16 Foir la nate p. 567. 17) Idem p. 586. (8 Bistoire des guerres de la récolution, par Jomini, l. X, p. 333-335.

758. PRISE DE L'ILE DE MALTE (13 juin 1798).

Aile du Midi. R.-de-chaussee, Salle ne 63. Par MM. Jean ALAUX et lectaun en 1835.

Le traité de Campo Formio avait mis un terme à la longue guerre de la France avec l'empereur d'Allemagne (¹). Bonaparte (²) de retour à Paris y avait joui quelques instants de sa gloire; mais, fatigué bientôt de l'oisiveté, son active imagination se mit à enfanter de nouveaux projets de guerre et de conquête. La grande idée du Directoire était alors de porter des coups décisifs à la puissance et au commerce de l'Angleterre; ce fut en Egypte que Bonaparte résolut d'aller l'attaquer. La France, disait-il, maîtresse d'Alexandrie et de la mer Rouge, ruinerait infailliblement le commerce et la puissance britanniques dans l'Inde. Et, se retournant vers lui-même, il ajoutait, dans l'essor de ses pensées ambitieuses: Les grands noms ne se font qu'en Orient.

Le secret de cette entreprise, renfermé entre Bonaparte et les cinq directeurs (¹), fut gardé merveilleusement. La France et l'Europe, les yeux fixés sur les immenses préparatifs qui se faisaient à Toulon, à Gènes, à Bastia, se demandaient avec une inquiète curiosité où iraient aborder ces vaisseaux et ces régiments rassemblés sous les ordres du vainqueur de l'Italie; elles ne le surent qu'en apprenant que l'armée française etait débarquée en Egypte.

L'Egypte obcissait alors aux beys des Mametuks. Mourad et Ibrahim. On se flatta que la Porte Ottomane, qui exerçait à peine sur ces deux chefs une autorité nominale, verrait sans trop d'ombrage leur domination remplacée par celle de la France. On s'engageait d'ailleurs à respecter les droits de souveraineté. Mais ce n'était qu'après la conquête faite, qu'on devait lui demander la permission de la faire.

Cependant Bonaparte désigna tous les officiers géneraux de terre et de mer qui devaient l'accompagner « Le vice-amiral « Brueys (\*) commandait la flotte et a vait pour contre-amiraux « Gantheaume (\*), Villeneuve (\*), Decrès (\*) et Blanquet-Du-« chayla (\*). Au nombre des lieutenants du géneral en chef on

<sup>(1)</sup> François II, coir la nate p. 487. (2) Voir la nate p. 531. (3) Barras, Merlin (de Dount), François de Neufchâteau, Reubell et Larcemillère-fepeaux, (4) François-Paul, comte de Brueys d'Arganillers. (5) Bonore Gantheaume, depuis vice-amiral, comte et pair de l'raisce. (5) Pierres barles-Jean-Baptiste Silvestie Villèneuve, depuis vice-amiral, 7. Denis Decres, depuis vice-amiral, duc et ministre de la marine. (3) Armand-Sunon-Martie de Blanquet-Duchayla, depuis vice-amiral honoraire.

« comptait Kleher (\*), Desaix (\*), Reynier (\*). Une foule de « savants et d'artistes , ingénieurs géographes , astronomes,

a naturalistes, antiquaires, littérateurs, empressés de par-

a tager sa fortune, s'embarquèrent pour aller explorer, a instruire, civiliser, au prolit de leur patrie, cette terre

« classique, bereeau des arts et des sciences.

« Les troupes de l'expédition montaient à environ trentea six mille hommes, dont deux mille huit cents de cava-

« lerie non montée.

α L'escadre, forte de treize vaisseaux de figne, de dix-« sept frégates ou corvettes, et d'environ trois rents bâti-« ments de transport, était montée par dix mille matelots

a français, italiens ou grees (1). »

L'expédition sortit de Toulon le 19 mai : elle rallia en route les divisions Baraguey-d'Hilliers et Vaubois, parties de Gènes et de Bastia, et cingla vers l'ile de Malte, devant laquelle elle parut, le 9 juin, sans avoir rencontré l'ennemi.

a Huit jours avoient suffi à Bonaparte pour prendre a possession de l'isle de Malte, y organiser un gouvernea ment provisoire, se ravitailler, faire de l'eau, et règler a toutes les dispositions inflitaires et administratives. Il a avoit paru devant cette isle le 22 prairial: il la quitte le a 1º messidor, après en avoir laisse le commandement au

« général Vaubois (3). »

#### 759. débarquement de l'armée française en égypts (2 juillet 1798).

Par M. PINGRET OR 1836.

Aite du Midf., Rado enausses Salte n. 63.

Le 19 juin le général Bonaparte (6) quitta l'île de Malte. « Les vents de nord-ouest souffloient grand frais. Le 25

- « la flotte est à la vue de l'isle de Candie, le 29 elle est sur « les côtes d'Afrique; le léndemain au matin, elle dé-
- « couvre la tour des Arabes; le soir elle est devant

« Alexandrie.

« Bonaparte fait donner l'ordre de communiquer avec « cette ville, pour y prendre le consul français, et avoir

« des renseignements tant sur les Anglais que sur la situa-

a tion de l'Egypte.....

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 541. (2) Idem p. 533. (3) Idem p. 533. (3) Illian p. 533. (3) Illian p. 533. (4) Illian des que rees de la révolution, par Jomnin, t. X. p. 331. (4) Illianion des campagnes du général linnaparte en Equipte et Syrie, par le general de division Beithier, p. 7. (4) Foir la note p. 531.

« Tout devoit faire crambre que l'escadre anglaise , paa roissant d'un moment à l'autre, ne vint altaquer la flotte a et le convoi dans une position defavorable. Il n'y avoit a pas un instant a perdre. Le général en chef donna donc. a le soir même . l'ordre du debarquement : il en avoit dé-« cide le point au Marahou... La distance de l'endroit du « mouillage, elorgue de trois fieues de la terre; le vent du a nord, qui souffloit avec violence, une mer agitee qui se a brisoit coatre les ressifs dont cette côte est hordée : tout a rendoit le débarquement aussi difficile que perilleux.

a Bonaparie veut être à la tête du débarquement. Il monte « une galère, et bientôt il est suivi d'une foule de canots. « sur lesquels les genéraux Bon (\*) et Kléber 📑 avoient « recu l'ordre de faire embarquer une partie de leurs divia sions, qui se trouvoient à bord des vaisseaux de guerre.

 Les genéraux Desaix 3, Revnier 4 et Menou 3, dont « les divisions étoient sur les bâtiments du convoi, recoivent « l'ordre d'effectuer leur débarquement sur trois colon-

e nes, vers le Marabou.

o La mer, en un instant, est converte de canots qui lut-« tent contre l'impetuosité et la fureur des vagues. La gaa lère que montoit Bonaparte s'etoit approchée le plus a près du baser de ressifs où l'on trouve la passe qui conduit a à l'anse du Marabou. Là il attend les chaloures sur lesa quelles étoient les troupes qui avoient en ordre de se a réumir à lui; mais elles ne parviennent à ce point qu'aa près le coucher du soleil, et ne peuvent traverser que a pendant la nuit le bane de ressifs. Enfin, à une heure « du matin, le général en chef débarque à la tête des a premières troupes qui se forment successivement dans a le désert à trois lieues d'Alexandrie.

a Bonaparle envoie des eclaireurs en avant, et passe a en revue les troupes debarquees. Elles se composoient a d'environ mille hommes de la division kleber, dix-huit a cents de la division Menou, et quinze cents de celle du a géneral Bon ....

a Bonaparte marchoit à pied avec l'avant-garde, accoma pagne de son état-major, » les chevaux n'ayant pu être encore debarques; le general Caffarelli (\*) le suit à pied malgré sa jambe de bois.

<sup>(1)</sup> Vair lu note p. 486. 3 Idem p. 541. 3 Idem p. 533. 3 Idem p. 538. (1) Jacques François Menou, general de doisson, depuis commandard en chef de l'armée d'Expre d' Louis Marie Joseph Maximben caffarelle l'igfolga, general de brigade, commandant l'arme du genie.

a Le général Bon commandoit la colonne droite; le géa néral Kléber, celle du centre; celle de gauche étoit sous a les ordres du général Menou, qui cotoyoit la mer. Una a demi-heure avant le jour, un des avant-postes est attaa que par quelques Arabes, qui tuent un officier. Ils s'apa prochent; une fusillade s'engaze entre cux et les tirala leurs de l'armée. A une demi-lieue d'Alexandrie, leur a troupe se reunit au nombre de trois cents cavaliers envia ron, mais à l'approche des Français ils s'enfoncent dans a le désert (4).

### 760. prise d'alexandrie (basse-égypte) (3 juiil. 1798).

Par M. PINGRET en 1836.

Ade du Midi. R.-de-chausses Salle nº 63.

« Bonaparte (\*) se voyant près de l'enceinte de la vieille « ville des Arabes, donne l'ordre à chaque colonne de s'ar-« rêter à la portée du canon. Desirant prèvenir l'effusion « du sang, il se dispose à parlementer; mais des hurlements

« effrovables d'hommes, de femmes et d'enfants, et une

« canonnade qui démasque quelques pièces, font con-« naltre les intentions de l'engenti.

α Réduit à la nécessité de vaincre. Bonaparte fait battre e la charge; les hurlements redoublent avec une nouα velle fureur. Les Francais s'avec ent vers l'enceinte, α qu'ils se disposent à escalader mangré le feu des assieα gés, et une grèle de pierres cu'on fait pleuvoir sur eux:

« géneraux et soldats escaladent les murs avec la meme « intrépidité.

« Le general Kleber (\*) est att int d'une balle à la tête; le π général Menon (\*) est renverse de baut des murailles, α qu'il avoit gravies, et est convert de cent isions. Le soldat α rivalise avec les chefs. Un grada a tonne Joseph Cala, α devance les grenadiers et mo de un des premiers sur le α nuir, où, malgré le feu de l'er ne or, il aide les grenadiers Sabathier et Labrayère à catalader le reinpart. Les α murs sont bientêt converts de linem is, les assiègés α fuient dans la ville; cepene en ceux qui sont dans les α vieilles tours continuent leur teu, et refusent obstinément de se rendre « D'après les ordres de Bona, arte, les troupes ne de-

(1) Relation des campagnes du géneral lemapacte en Egypte et en Syrie, par le general de divise à lierthors, p. 11, 2 Voir la note p. 531. (3) Idem p. 541, (3) Idem p. 626.

« voient point entrer dans la ville... mais le soldat, furieux « de la résistance de l'ennemi, s'étoit laissé entrainer par « son ardeur. Déjà une grande partie se trouvoit engagée a dans les rues de la ville, où il s'établissoit une fusillade a meurtrière. Bonaparte fait battre à l'instant la génerale. a Il mande vers lui le capitaine d'une caravelle turke qui k étoit dans le port vieux; il le charge de porter aux hae bitants d'Alexandrie des paroles de paix, de les rassurer a sur les intentions de la république française, de leur a annoncer que leurs propriétés, leur liberté, leur religion. a seront respectées; que la France, jalouse de conserver « leur amitié et celle de la Porte, ne prétend diriger ses a forces que contre les Mamlouks. Ce capitaine, suivi de a quelques officiers français, se rend dans la ville, et ena gage les habitants à se rendre, pour éviter le pillage et la a mort (1).»

 LE GÉNÉRAL BONAPARTE DONNE UN SABRE AU CHEF MILITAIRE D'ALEXANDRIE (juillet 1798).

Aile du Nord. 1er élage. Sallo nº 77. Par M. MULARD on 1808.

Après la prise d'Alexandrie, « les Imams, les Cheikhs, « les Chérifs viennentse présenter à Bonaparte (\* , qui leur « renouvelle l'assurance des dispositions amicales et pa- « cifiques de la république française. »

Le général en chef, voulant honorer la valeur avec laquelle ils avaient défendu leur ville, fait présent d'un sabre à leur chef militaire. Celui-ci le reçul à genoux, jurant sur sa tête de ne s'en servir que pour la eause des Français. « Ils se retirent pleins de confiance dans ces dispositions; « les forts du Phare sont remis aux Français, qui preunent « en même temps possession de la ville et des deux

762. BATAILLE DE CHEBREISS (13 juillet 1798).

a ports (1). n

Aile du Nord.

Par M. Léon Cognier en. . . .

Bonaparte (2), mattre d'Alexandrie, s'empressa d'y établir un gouvernement favorable à ses vues, et laissa pour y commander le général Ktéher (3), qui avait été blessé à l'attaque de la ville. Puis, sans plus tarder, il commença son

(1) Relation des campagnes du genéral Bonaparte en Egypte et en Syrie, par le general de division Berthier, p. 11 à 13. (2) Voir la note p. 531. (3) Idem p. 541.

mouvement sur le grand Caire. Desaix (1) recut l'ordre de tra-

verser le désert pour se rendre à Demenhour.

Les troupes se mirent en marche le 7 et le 8 juillet avec l'artillerie de campagne et la cavalerie, « si toutefois « on peut donner ce nom à trois cents cavaliers montés sur « des chevaux qui, épuisés par une traversée de deux « mois, pouvaient à peine porter leurs cavaliers. L'artil-« lerie par la même raison était mal attelée. Le 9 juillet

« les divisions arrivent à Demenhour (2). »

Après deux jours d'une marche pénible, épuisée par les privations et la fatigue, l'armée, continuellement harcelée par les Arabes, parvient enfin à Rahmanie. Le général en chef prit le parti d'y séjourner le 11 et le 12, pour attendre le chef de division Perrée, commandant de la flot-tille qu'il avait dirigée sur Rosette. Le 13, avant le jour, les troupes quittèrent Miniet-Salanie: « Les Mamloùks, « au nombre de quatre mille, étoient à une lieue plus loin. « Leur droite étoit appuyée au village de Chebreiss, dans « lequel ils avoient placé quelques pièces de canon, et au « Nil, sur lequel ils avoient une flottille composée de cha-

« loupes canonnières et de djermes armées.

« Bonaparte avoit donné ordre à la flottille française de « continuer sa marche en se dirigeant de manière à poua voir appayer la gauche de l'armée sur le Nil et attaquer a la flotte ennemie au moment où l'on attaqueroit les a Mambouks et le village de Chebreiss. Malheureusement a la violence des vents ne permit pas de suivre en tout ces « dispositions. La flottille depasse la gauche de l'armée . « gagne une lieue sur elle, se trouve en présence de a l'ennemi, et se voit obligée d'engager un combat d'autant a plus inegal qu'elle avoit à la fois à soutenir le feu des Mamlouks et à se défendre contre la flotte ennemie.... a Cependant le bruit du canon avoit fait connoître au a général en chef que la flottille étoit engagée ; il fait mar-« cher l'armée au pas de charge : elle s'approche de Che-« breiss et appercoit les Mamlouks rangés en bataille en « avant de ce village. Bonaparte reconnoît la position et

<sup>«</sup> forme l'armée. Elle étoit composée de cinq divisions , « chaque division forme un quarré qui présente à chaque face « six hommes de hauteur ; l'artillerie est placée aux an-

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 533. (2) Relation des campagnes du général Bonsparte en Egypte et en Syrie, par le general de division Berthier, p. 12.

Aile du Midi.

Salle nº 63.

- « gles, aux centres sont les équipages et la cavalerie. Les a grenadiers de chaque quarre forment des pelotons qui
- a flanquent les divisions et sont destinés à renforcer les
- a points d'attaque.
- · Les sapeurs, les dépôts d'artiflerie prennent position a et se barricadent dans deux villages en arrière, afin de
- a servir de point de retraite en cas d'évênement.
- a L'armée n'étoit plus qu'à une demi-lieue des Mam-
- a louks. Tout à coup ils s'ebranlent par masses, sans
- a aucun ordre de formation et caracolent sur les flancs et
- a les derrières. D'autres masses fondent avec impetuosité
- a sur la droite et le front de l'armée. On les laisse appro-
- « cherjusqu'à la portée de la mitraille. Aussitot l'artillerie
- a se demasque et les met en fuite.....
- « Auimee par ce premier succès, l'armée s'ébranle au
- a pas de charge et marche sur le village de Chebreiss,
- a que l'aile droite à l'ordre de déborder. Ce village est
- « emporté après une très-foible résistance. La déroute
- a des Mamlouks est complète; ils fuient en désordre
- « vers le Caire. Leur flotaille prend egalement la fuite, en
- a remontant le Nil, et termine ainsi un condut qui duroit
- « depuis deux heures avec le même acharnement. C'est
- a surtout à la valeur des hommes de troupes à cheval em-
- a barques sur la flottille qu'est due la gloire de cette
- « journée. La perte de l'ennemi à été de plus de six cents
- a hommes tant tues que blesses : celle des Français d'en-
- « viron soixante-dix (1). a

## 763. BATAILLE DES PYRAMIDES (21 juillet 1798).

Par le baron Gkos en 1810.

B. de-chausser: Après la bataille de Chebreiss, l'armée continua sa marche vers le Caire; le 20 juillet 1798, elle quittait Omm-

el-Dinar a deux heures du matin. « Au point du jour, la division du général Desaix, qui for-

- a moit l'avant-garde, a connoissance d'un corps d'environ
- a six cents Mamlouks et d'un grand nombre d'Arabes, qui a se replient aussitot. A deux heures après midi. l'armée ar-
- a rive aux villages d'Ebverach et de Boutis : elle n'étoit plus
- a qu'à trois quarts de lieue d'Embabé et apercevoit de
- a loin le corps de Mamlouks qui se trouvoient dans le

<sup>11</sup> Relation des campagnes du général Bonaparte en Égypte et en Sprie, par le general de division Berthier, p. 20-21.

« village. La chaleur étoit brûlante, le soldat extrémement « fatiqué. Bonaparte : fait faire halte; mais les Mamlouks « n'ont pas plustôt aperçu l'armée qu'ils se forment en avant « de sa droite dans la plame. L'n spectacle aussi imposant « n'avoit point encore frappé les regards des Français. La « cavalerie des Mamlouks étoit couverte d'armes étince— « lantes. On voyoit en arrière de sa gauche ces fameuses « pyramides dont la masse indestructible a survéeu à tant « d'empires, et brave depuis trente siècles les outrages du « temps. Derrière sa droite étoient le Nil, le Caire, le Mokat— « tam et les champs de l'antique Memphis : « »

Les troupes, impatientes d'en venir aux mains, sont aussitut rangées en bataille : Bonaparte appelle les principaux chefs de l'armée, parcourt les rangs, diete les ordres : a Soldats, s'écrie-t-il, souvenez-vous que du haut de ces a monuments quarante siècles vous contemplent. On voyait alors autour de lui Berthier (\*), Desaix (\*), Dugua (\*), généraux de division; Murat (\*), Belliard (\*), généraux de brigade Duroc (\*), chef de bataillon d'artiflerie; Engène Beauharnais (\*), et Lavalette (\*\*), tous destinés plus tard à des for-

tunes «i imprévues et si diverses.

764. BATABLE DES PYRAMIDES (21 juillet 1798).

DES (21 juillet 1798). Arte du Midfi R.-de ch iussoi Par François Andre Viscent en 1892. Sacle n. ols

765. BATAILLE DES PYRAMIDES (21 juillet 1798).

Par Philippe-Auguste Hennegum en 1506.

Aile du Nord, 1rr elage. Salle nº 77.

La tigne formée dans l'ordre par échelons et par divisions qui se flanquent reçoit l'ordre de s'ébranler; « mais « les Mamboùs, qui jusqu'alors avoient paru indécis, « préviennent l'exécution de ce mouvement, menacent le « centre et se précip tent avec impétuosité sur les divisions « Desaix et Reynier qui formoient la droite; ils chargent « intrépidement les colonnes, qui, fermes et immobiles,

(1) Voir la note p. 531 (2) Relation des campagnes du général Bonsparte en Egyple et en Syra, par le genéral de division flerther, p. 25, (2) Foir la note p. 666 · Idem p. 532. · 2 Idem p. 612. (2) Foir la note p. 508. · 3 Gerard-brestophe-Model Dutor, depuis genéral de division, grand mareclait du polais et duc de Friont. In Eugène de Beaularnais. Le prince Fusence, depuis genéral de division de Leuchteuber. · 20 Autor se Marie Ausset Lavalette rapitaire, depuis directeur genéral des postes, consulte à état et comte.

a ne font usage de leur feu qu'à demi-portée de la mitraille et de la mousqueterie; la valeur teméraire des Mama louks essaie en vain de renverser ces murailles de feu, a ces remparts de baionnettes: leurs rangs sont éclaira cis par le grand nombre de morts et de blesses qui a tombent sur le champ de bataille, et bientôt ils s'ea loignent en désordre sans oser entreprendre une nou-

a velle charge.

« Pendani que les divisions Desaix et Reynier repous-« soient avec tant de succès la cavalerie des Mam-« louks, les divisions Bon et Menou, soutennes par la « division Kléber, commandée par le général Dugun ?), « marchoient au pas de charge sur le village retranché « d'Embabé.

« Les Mamlouks attaquent sans succès les pelotons « des flanqueurs; ils font jouer et démasquent quarante a mauvaises pièces d'artillerie. Les divisions se précipi-« tent alors avec plus d'impétuosité et ne laissent pas à l'ennemi le temps de recharger ses canons. Les retranchements sont enlevés à la baïonnette ; le camp et le village d'Embabé sont au pouvoir des Français. Quinze cents Mamlonks à cheval et autant de Fellahs, auxquels les généraux Marmont 2 et Rampon 3 ont coupé toute retruite en tournant Embabé et prenant une position re-« tranchée derrière un fosse qui joignoit le Nil, font en vain des prodiges de valeur : aucun d'eux ne veut se rena dre, aucun d'eux n'echappe à la fureur du soldat; ils sont a tous passés au fil de l'épée ou novés dans le Nil. Qua-« rante pièces de canon, quatre cents chameaux, les bagages a et les vivres de l'ennemi tombent entre les mains du

a Mourad-bey (\*), voyant le village d'Embabé emporté, a ne senge plus qu'aux moyens d'assurer sa retraite. Dejà a les divisions Desaix et Reynier avoient forcè sa cavalerie a de se replier; l'armée, quoiqu'elle marchat depuis deux a heures du matin et qu'il fût six heures du soir, le pour- suit encore jusqu'à l'izeh. Il n'y avoit plus de salut pour a lui que dans une prompte fuite; il en donne le signal, et a l'armée prend position à l'izeh, après dix-neuf heures a de marche ou de combats (\*). »

(b) Voir la note p. 619. (b) Idem p. 574. (b) Idem p. 574. (b) Mourad Rey, chel de mameouks, depuis prince gouverneur des provinces d'Assouan et de Djinojeh dans le Said. Haute Égypte . (c) Relation des campagnes du general Bonoparte en Egypte et en Syrie, par le general de division Beethier, p. 25-27.

## 766. BATAILLE DE SÉDENAM (HAUTE-ÉGYPTE) (7 oct. 1798).

Par MM. Leon Counter et Jules Victor en 1837.

Aile du Nordirr etage. Saile nº 77

Après la bataille des Pyramides, le Caire ouvrit ses portes au vainqueur. Ibrabim, chef de l'administration civile, alla chercher un asile en Syrie près de Djezzar, pacha de Saint-Jean-d'Acre, son collègue. Mourad-Bey (¹), qui avait mené les Mamelnks au combat, se retira dans la haute Egypte, où Desaix ², cut ordre de le poursuivre. Il partit du Caire le 25 août 1708, s'embarqua sur le Nil, et alla rejoindre sa division le 29, à Al-Fièli d'où il se mit aussitôt en marche.

Les Mameluks s'étaient réfugiés dans le Faïoum, d'où ils suivaient tous les mouvements de l'armée française. Harcelée par un ennemi qui se présentait sans cesse devant elle et qui refusait toujours le combat, elle ent à surmonter des obstacles et à supporter des privations de tous genres. Le général Desaix prit successivement possession de Béné, d'Aba-Girgé, de Siouth, de Menekia et de Manzoura, le 6 octobre 1798, « Informé par ses espions que Mourad- « bey avoit l'intention de l'attendre à Sediman et de lui glivrer bataille, il se dispose à l'attendre lui même.

a livrer bataille, il se dispose à l'attaquer lui-même. « Le 16, au lever du sole l, la division se met en mouvea ment; elle est formée en carré, avec des pelotons de « flanc : elle suit l'inondation et le bord du désert. A huit a heures on aperçoit Mourad-bey à la tête de son armée, a composée d'environ trois mille Mamlouks, et buit à dix « mille Arabes. L'ennemi s'approche, entoure la division, « et la charge avec la plus grande impétuosité, sur toutes ses « faces : mais de tous côtés il est vivement repoussé par le feua de l'artillerie et de la mousqueterie; les plus intrépides des « Mamlouks, désespérant d'entamer la division, se prè-« cipitent sur l'un des pelotons de flanc commandé par le « capitaine Lavallette, ), de la vingt-unième légère. Furieux « de la résistance qu'ils éprouvent et de l'impuissance où a ils sont de l'enfoncer, les plus braves se jettent en désesa pérés dans les rangs, où ils expirentapres avoir vainement « employé à leur défense les armes dont ils sont couverts, a leurs carabines, leurs javelots, leur lance, leur sahre et « leurs pistolets. Ils tâchent du moins de vendre cherement « leur vie, et tuent plusieurs chasseurs.

« De nouveaux détachements de Mamloùks saisissent

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 632. (2) Idem p. 533. (2) Idem p. 631.

« ce moment pour charger deux fois le peloton entamé; les « chasseursse battent corps à corps, et, après des prodiges « de valeur, se replient sur le carre de la division. Dans « cette attaque les Mamloùks perdent plus de cent

a soixante hommes; elle coûte aux braves chasseurs treize

a hommes morts et quinze blessés.

a Mourad-bey, après avoir fait charger les autres pelotons e sans plus de succès, divise sa nombreuse cavalerie, qui α n'avoit encore agi que par masse, et fait entourer la dia vision. Il couronne quelques monticules de sable, sur « l'un desquels il démasque une batterie de plusieur pièa ces de canon placces avec avantage, et qui font un feu e meurtrier.

α Le général Desaix, devant un ennemi six fois plus fort
 α que lui, et dans une position où une retraite difficile sur
 α ses barques le forçoit à abandonner ses blessés, juge
 α qu'il faut ou vaincre ou se battre jusqu'au dernier homme.

« Il dirige sa division sur la batterie ennemie, qui est en-

a levée à la baïonnette.

« Maitre des hauteurs et de l'artillerie de Mourad-bey, « Desaix fait diriger une vive canonnade sur l'ennemi qui « bientot fuit de toutes parts. Trois beys et beaucoup de « kiachefs restent sur le champ de hataille, ainsi qu'une « grande quantité de Mamboùks et d'Arabes. La division « romène ses blessés, prend quelque repos et se mel en « marche à trois heures après midi pour Sedinam, où elle « s'empare d'une partie des bagages de l'emigmi, que les « Arabes commençorent à piller (¹). »

767. QUATRIÈME ET CINQUIÈME COMBAT DE LA PRÉ-GATE LA LOIRE (17 et 18 octobre 1798).

Arte du Nord Pavillon du Bor. R. deschausset. Par M. Theodore Gross en. . . .

Épuisée par trois combats, démâtée de ses deux mâts de perroquet, la frégate la Loire etait poursuivie par la Mermaid, frégate auglaise de la même force qu'elle. Le 17 octobre, au point du jour, la Mermaid se couvrit de voiles pour atteindre et détruire enfin son ennemie. Celleci, réduite à ses basses voiles et à ses buniers, ne pouvait espèrer de s'échapper. Segond (2), qui la commandait, se prépara au combat, et fit clouer le pavillon national au

<sup>(1.</sup> Relation des campagnes du général Bonaparte en Égypte, et en Syric, par le general de division Berthier, p. 126. (8, Adrien-Joseph Segond, depuis capitaine de vaisseau.

mát d'artimon. Il haraugua son équipage, rappela aux marins et aux soldats leur brillante conduite dans les trois affaires précedentes, et leur témoigna la conflance de les voir triompher sans peme d'une frégate dont la force n'était pas supérieure à celle de la Loire. Toutes ses dispositions prises, il établit sa fregate au plus près du vent, et fit carguer la grande voile pour attendre l'ennemi. Cette contenance ferme dut donner aux Anglais une idée de la résistance qu'ils allaient eprouver, et ce qui ajonta sans doute à leur étonnement fut qu'on les laissa approcher sans tirer un seul coup de canon. Segond savait que chez eux c'est une espèce de point d'honneur de ne pas tirer les premiers : il résolut de ne faire feu que lorsque son adversaire se jugerait lui-même assez proche. Il était près de huit henres; la Mermaul avait cargue ses basses voiles et s'avançant s'us une voilure commode pour le combat. Parvenue à portée de pistolet, elle vint au vent pour prendre position et présenter 1 travers à la Loire. Celle-ci, profitant de ce moment, lui lacha toute sa bordée, accompagnée d'une décharge de mousqueterie. La Mermaid riposta vivement; mais, au lieu de demeurer par le travers de la frégate française, elle vouint profiter de l'avantage que lui donnait le bon état de sa mature et de ses voiles pour la contourner et tiche: de l'enliler, soit par l'avant. soit par l'arrière. Excellent manœuveier lui-même, Segond rendit vaines toutes les tentatives du capitaine anglais, et le forca à reprendre sa première position. Les deux frégates se canonnérent alors avec le plus grand acharnement; mais comme la Mermaid s'était replacée un peu plus au large, l'avantage n'était pas pour les canonniers de la Loire, qui, fante d'adresse, ou, ce qui est plus crovalde, par trop de précipitation, n'ajustaient pas aussi bien leurs coups que les Aughis. Au bont de quelques heures, In Loire avait perdu ses trois mats de hune, et ne conservait plus que ses deux basses voiles, tandis que la frégate ennemie n'avoit pas le plus petit merceau de hois coupé. Le capitaine français résolut alors de tenter à son tour une manœuvre qui put changer la face du combat : il fait cesser le feu partout, donne l'ordre de mettre deux boulets ronds dans cha pre canon et de réserver la bordée pour le moment où il jugerait à propos de l'envoyer. Lorsque fontes les pièces sont chargées comme il l'e ordonné, il fait mettre la barre au vent et ordonne une grande arrîvee, pour persuader à son ennemi qu'il ne peut plus soutenir son feu. Celui-ci, trompe par ce mouvement,

laisse arriver à son tour, afin de suivre la Loire et de lui envoyer une bordée qu'il regarde comme devant mettre fin au combat; mais tout à coup Segond lance sa frégate dans le vent, et, par cette évolution, fait croire à l'Anglais qu'il veut l'aborder. La Mermaid, qui redoute d'autant plus l'abordage qu'elle sait que la Loire est chargée de troupes, revient au vent elle-même avec promptitude et perd presque toute sa vitesse Segond, qui dans ces différentes manœuvres a l'avantage de primer son ennemi, reprend la sienne avant lui, et, par un nouveau mouvement, vient le ranger à poupe et lui lâche la double bordee qu'il a reservee. L'effet en est terrible. Le mat d'artimon et le grand mát de hune de la Mermaid tombent en même temps, et les cris de l'équipage anglais annuncent le carnage qui vient d'avoir lieu. Pendant quelques minutes on semble avoir perdu la tête à bord de cette frégate, et Segond lui hêle d'amener ce qui lui reste de voiles; mais la position de ces voiles sur l'avant, et la perte de celles de l'arrière la font arriver toute seule : elle reprend de la vitesse et s'éloigne d'autant plus facilement de la Loire. que les voiles hautes qu'elle conserve au mat de misaine sunt plus favorables, par le faible vent qui règne, que les basses voiles de la frégate française. L'équipage anglais revient alors de sa stupeur, et profite de cette circonstance heureuse pour fuir et abandonner la victoire aux républicains. En vain Segond, qui desespère d'atteindre la Mermaid dans sa fuite, dirige sur elle un feu bien nourri, pour tâcher de la désemparer de quelqu'une de ses voiles, il n'a pas le bonheur d'y réussir et elle lui échappe.

Après ce bean combat, la Loire était cependant réduite à 1 état le plus deplorable, et n'avait plus à bord ni bois ni cordages pour remplacer ses mâts supérieurs. Tout ce que put faire le capitaine fut de boucher de son mieux les trous de boulets recus à la flottaison, de junieller ses has mâts et de bosser les ralingues des basses voiles coupées

en plusieurs endroits.

Le 18, au point du jour, elle découvrit deux bâtiments qui la chassèrent aussitot. A neuf heures, ils furent reconnus pour le vaissem rasé l'Anson et la corvette le Adaquero. Tout espoir de leur échapper est été vain, et il n'y avait plus à combattre que pour l'honneur du pavillon segond et son équipage se disposèrent à l'honorer par une vigoureuse résistance. A neuf heures et demie le vaisseau rasé, parvenu à demi-portée de la Loire, n'avait pas encore commencé le feu; il continuait sa route toutes voiles

hautes, pour s'en approcher davantage. Lorsqu'il fut tout à fait proche, le capitaine de la Loire s'élança tout à coup au vent, comme s'il cut voulu aborder le vaisseau par l'avant, et profita de ce moment pour lui envoyer une bordée d'enfilade. L'Anson masqua une partie de ses voiles pour éviter l'abordage, et cette manœuvre permit à la frégate française de lui lächer, dans une position avantageuse. deux autres bordées qui eussent été très-meurtrières, si la mer avait été moins grosse. Le vaisseau remit bientot le vent dans ses voiles, et vint engager la Loire a portée de pistolet par le travers au vent, pendant que la corvette la combattait en poupe : le combat dura une heure dans cette position, et l'équipage français y deploya une bravoure audessus de tout éloge; entin le grand mât et le mât d'artimon de la frégate ayant été abattus, et le mât de misaine ne tenant presque plus à rien, le commandant du vaisseau anglais cria au capitaine Segond qu'il était inou'i qu'il persistat encore à se défendre dans une pareille situation, et qu'il avait assez combattu pour sa gloire. Sur le refus que fit celui-ci de se rendre, le combat dura encore un quart d'heure; mais le vaisseau ennemi ne pointa plus qu'à couler bas. Bientot l'eau remplit la cale de la Loire, Lorsqu'il y en eut six pieds, et que le capitaine Segond ernt d'ailleurs la frégate dans un délabrement tel, qu'il paraissait douteux qu'elle put servir aux ennemis, il amena son pavillon. Quoique les efforts héroïques des desenseurs de la Loire n'aient pu l'empécher d'être prise, eux et leurs concitovens n'ont pas moins le droit de s'en enorgueillir. De pareilles défaites sont aussi glorieuses que des succès.

## 768. RÉVOLTE DU CAIRE (21 octobre 1798).

Par Anne-Louis Graudet-Taioson en 1810.

Alle du Midi. R.-de-chaussee, Salle ne 63,

Depuis deux mois que Bonaparte (1) était au Caire, la plus grande tranquillit à n'avait cessé d'y règner. « Les notables « de toutes les provinces délibéraient avec calme, et d'après « les propositions des commissaires français Monge (2) et

« Berthoftet ), sur l'organisation définitive des divans, sur « les lois civiles et criminelles, sur l'établissement et la ré-

a partition des impôts et sur divers objets d'administration

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 531. (2) Gaspard Monge, membre de l'institut national (100 classe, arts mecaniques 1, depuis senateur et comte de l'eluse. (2) Claude-Louis Berthollet, membre de l'institut national (100 classe, — chimie), depuis comte et pair de France.

« et de police générale. Tout à coup des indices d'une sédition « prochaine se manifestent. Le 21 octobre, à la pointe « du jour, des rassemblements se forment dans divers « quartiers de la ville et surtout à la grande mosquée. Le « général Dupuy (¹), commandant la place, s'avance à la tête « d'une faible escorte pour les dissiper : il est assassiné « avec plusieurs officiers et quelques dragons au milieu de « l'un de ces attroupements. La sédition devieut aussitôt « générale : tous les Français que les révoltés rencontrent « sont égorgès ; les Arabes se montrent aux portes de la « ville.

α La générale est battue; les Français s'arment et se forα ment en colonnes mobiles; ils marchent contre les reα belles aver unsieurs pièces de canon. Ceux ci se retranα chent dans leurs mosquées, d'où ils font un feu violent;
α les mosquees sont aussitot enfoncées; un combat terrible
α s'engage entre les assiégeants et les assiégés; l'indignaα tion et la vengeauce doublent la force et l'intrépidité
α des Français. Des batteries, placées sur différentes hauα teurs, et le canon de la citadelte tirent sur la ville; le
α quartier des rebelles et la grande mosquée sont incenα diés (³) »

769. LE GÉNÉRAL BONAPARTE, COMMANDANT EN CHEF DE L'ARMÉE D'ÉGYPTE, FAIT GRACE AUX RÉVOLTÉS DU CARRE (23 octobre 1798).

Par le baron Guann en 1808.

Aile du Midi R -de-chaussee Salle n- 60

a Les chérifs et les principaux du Caire viennent enfin a implorer la générosité des vainqueurs et la clémence da a Bonaparte , " » Le général en chef les reçut sur la place d'El-Bekir. α Un pardon général est aussitét accordé à la α ville, et le 23 octobre 1798, l'ordre est entièrement rèα tabli. Mais , pour prévenir dans la suite de pareils excès , « la place est mise dans un tel état de défense qu'un seul α batullon suffit pour la mettre à l'abri des mouvements α selitieux d'une population nombreuse. Des mesures sont « prises aussi pour la garantir à l'extérieur contre toute α entreprise de la part des Arabes (²). »

(1) Dominique Dupuy, genéral de britade. 12. Relation des compaques du géneral Bonopurte en Égypte et en Syrie, par le general du division Herthier, p. 44-45. 3, Foir la note p. 531.

## 770. COMBAT DE MONTEROSI (4 décembre 1798).

Par M. Leon Cognier en. . .

Aile du Nord in clage. Salle nº 116

« La cour de Naples, placée au bord du volcan révolu-« tionnaire depuis l'érection des États de l'Église en repua blique, embrassa avec transport l'idée d'une nouvelle a guerre continentale, qui, selon toute apparence, devait a amener l'évacuation de l'Italie, et la débarrasser de

e l'anxiété perpétuelle dans laquelle elle vivait.

« Le roi de Nagles Ferdinand IV avant accueilli les proa positions qui lui avaient été faites par la Russie et l'An-« gleterre, certain d'être souteau par l'Autriche, qui venait « d'envoyer près de lui le général Mack(1), s'était empressé e d'entrer en campagne et de prendre l'offensive. Les Etats « Romains furent bientôt envahis, et le roi de Naples « s'était emparé de Rome.

a Le Directoire, en apprenant les dernières levées opéa rées dans le royaume de Naples et le rassemblement a des troupes sur la frontière des Etats Romains, se hata a d'envoyer le genéral Championnet 2 prendre le comman-« dement des troupes françaises stationnées dans les envia rous de Rome. Il lui fut recommande de ne rien compro-" mettre et de se retirer sur l'armée que commandait Jou-

« bert 31 dans la republique civalpine.

« Le général Championnet, ajoute Jomini, jeta huit « cents hommes dans le château Saint-Ange, puis se repha, a conformement à ses instructions, sur Civita-Castellana, o

Le roi de Naples ne tarda pas à prendre possession de la capitale des États de l'Église. Pendant ce temps Championnet se préparait à se défendre dans les Apenmus. Ses troupes se trouvaient disposées la droite à Civita-Castellana, la gauche à Civita-Ducale, et le centre à

Cantalupo.

a Le 4 décembre, les avant-postes français furent assaillis « de toutes parts. La division du chevalier de Save, poura suivant deux objets march it sur deux colonnes; l'une se portait directement sur Nepi . l'autre fila à gauche par « le chemin qui conduit de Santa-Maria-di-Fallari a Bora ghetto, en vue de tourner Civita-Castellana La première a allaque fut conduite avec vigueur; mais Kellermann (1), a après avoir laisse amortir le premier seu des Napulitains,

<sup>(1)</sup> Charles, baron de Mack, heutenant-marechal au service d'Autriche. (2) Voir la note p. 536. 3, Idem p. 507. 4 Voir la note p. 489

- « les chargea à son tour et les repoussa sur le chemin de « Monterosi, où bientôt les dragons français les poursuivi-
- « rent : deux mille cinq cents prisonniers , quinze pièces
- « de canon et tous les bagages lombérent au pouvoir des
- a républicains (1). »

Aile du Nord Pavillon du Roi. Lade-chaussee.

771. COMBAT DE LA FRÉGATE FRANÇAISE LA BAYONNAISE CONTRE LA FREGATE ANGLAISE L'EMBISCADE (14 décembre 1798).

Par M. Cuffen on 1801.

772. COMBAT DE LA FRÉGATE FRANÇAISE LA BAYONNAISE CONTRE LA FRÉGATE ANGLAISE L'EMBUSCADE (14 décembre 1798).

Par Jean-François lite en 1802.

La frégate la Bayonnaise, de vingt-quatre pièces de canon de 8, et huit de 4 sur ses gaillards, commandée par le lieutenant de vaisseau Edmond Richer, venait de Cayenne. le 14 decembre 1798, et n'était plus qu'à trente-cinq ou quarante heues de Rochefort. Tout à coup elle fut attaquée par la fregate anglaise l'Embuscade, de vingt six pièces de canon de 16, six caronades de 32 et huit de 9 sur les gaillards; l'action s'engagea; on combattit quelque temps bord à bord, ensuite à douze toises de distance. Le feu devint terrible et dura eing heures sans être décisif. La position de sa frégate au vent de l'ennemi décida le commandant français à tenter l'abordage. Dans le choc des deux bâtiments, le beaupre de la Bayonnaise se brise et tombe à la mer, ainsi que le mât d'artimon de l'Embuscade. Le contre-coup sépare les deux vaisseaux. Richer saisit l'occasion et làche dans le travers de son adversaire quatre coups de canon qui balayent sa batterie et lui mettent trente ou quarante hommes hors de combat. Au même instant les marins français sautent à bord de l'ennemi. Richer, gravement blesse, est contraint de rester à son bord. le feu y gagnait de toute part; ce capitaine oublie ses blessures, et parvient à le faire éteindre : enfin , après quarante minutes d'efforts, de courage et de valeur, les Anglais, debusques de leurs gaillards d'arrière et d'avant, furent forces de se rendre.

La Bayonnaise avait perdu tous ses mats dans ce combat,

<sup>1)</sup> Histoire des guerres de la révolution, par Jomini, t. XI, p. 33-50.

son commandant employa toutes ses ressources et parvint à se rendre à Rochefort.

773. LE CÉNÉRAL BONAPARTE VISITE LES FONTAINES DE MOISE PRÈS LE MONT SINAÏ (28 décembre 1798).

Par Jean-Simon BERTHELEMY on 1808.

Aile du Nordin etage. Salle no 77.

« Bonaparte (1) après avoir imprimé à tout le pays la ter-« reur de ses armes, continue de suivre ses plans d'admi-« nistration intérieure, sans oublier ce qu'il doit à l'intérêt

« des sciences, du commerce et des arts.

« Le général Bon (2) reçoit ordre de traverser le désert à « la tête de quinze cents hommes avec deux pièces de ca« non, et de marcher vers Suez, où il entre le 7 novem« bre 1798.

a Bonaparte, accompagné d'une partie de son état-major, a des membres de l'institut Monge (4) et Berthollet (4), de a Costaz (5). de Bourienne (5) et d'un corps de cavalerie, part a lui-même du Caire le 24 décembre 1798 et va camper à a Birket-el-Hadj, ou lac des Pèterins; le 25 il bivouaque à dix lieues dans le désert; le 26 il arrive à Suez; le 27 il a reconnoit la côte et la ville, et ordonne les ouvrages et a les fortifications qu'il juge nécessaires à sa défense.

« Le 28 il passe la mer Rouge près de Suez, à un gué qui « n'est praticable qu'à la marée basse; il se rend aux fon« taines de Moïse, situées en Asie, à trois lieues et demie de « Suez. Cinq sources forment ces fontaines, qui s'échappent « en houillonnant du sommet de petits monticules de « sable. L'eau en est douce et un peu saumàtre. On y trouve « les vestiges d'un petit aquedue moderne qui conduisoit « cette cau à des citernes creusées sur le bord de la « mer, dont les fontaines sont éloignées de trois quarts de « lieue (7) »

77%. PRISE DE NAPLES PAR L'ARMÉE FRANÇAISE (21 janv. 1799).

Par Jucques Taunel en 1799.

Aile du Midl. R.-de-chaussée Salle nº 72.

Championnet(\*), après les combats de Monterosi et Civita-

(1) Voir la nute p. 531. (2) Idem p. 556. (3) Idem p. 557. (4) Voir la nute p. 637. (5) Louis Costaz, depuis baron et directeur géneral des punts et chaussoes. (5) Louis-Antoine Fancelet de Bourenne, secretaire du general enchel, depuis ministre d'etat. (7) Relation des campagnes du géneral Bonaparte en Egypte et en Syrie, par le genéral de division Berthier, p. 46. (8) Voir la note p. 536.

Castellana, reprit aussitot l'offensive. Il rentra dans Rome dix-sept jours après en être sorti, et, poursuivant sa marche, se dirigea sur les états de Naples, qu'il ne tarda pas à envahir. Malgré la résistance des troupes napolitaines, il arrivait devant Capoue dans les premiers jours de janvier.

Mais autour de lui tout commençait à s'ébranler; et pendant que les paysans preuaient partout les armes, interceptaient les courriers de l'armée française, et lui faisaient une guerre de partisans redoutable. la populace de Xaples, qu'on avait eu l'imprudence d'armer, commençait à se porter aux excès les plus epouvantables. Le genéral Mack (†), qui commandait l'armée napolitaine, ayant accepte l'armistice que Championnet lui proposait, et par lequel la ligne du Volturne et de l'Ofanto était abandonnée aux Français, cette convention dechaina plus violemment encore dans la capitale les fureurs populaires. Naples fut livré trois jours durant à l'insurrection des lazzaroni, et Mack, pour sauver ses jours, fut réduit à chercher un asile dans le camp français

Cependant l'approche de Championnet menaçant la ville, hoin d'intimider les lazzarom ameutés, ne fit qu'accroître leur rage. Il failut attaquer de vive force cette grande cité, et, après plusieurs jours de combat, le fort. Saint-Elme étant tombé aux mains des Français, le canon en fut tourné contre la ville, a Toutes les colonnes se mirent aussitot en a mouvement sur les points qui leur élaient assignés. « Quoique surpris par l'occupation du château, les lazza-a roni opposèrent la plus vive résistance; mais elle ne a pouvait servir qu'à retarder leur perte. Broussier (²) et « Rusea i³ refoulèrent les flots de la multitude qui s'opposaite à leur passage, et allaient escalader le fort Del Carmine a lorsque la garnison mit has les armes et demanda « quartier. Le rassemblement qui défendait la porte de « Nola ne fut pas plus heureux , et abandonna toute son « artillerie. »

α La marche de Kellermann (\*) éprouva plus d'obstacles;
 α il avait en tête le fameux Paggio, lequel, retranché à la
 α hâte assez près de Serraglio, le tint long-temps en êchec
 α vacc quelques centames d'Albanais et de canonmers de
 α marine qui servaient son artillerie avec dextérité. Ce rem-

A Feir la note p. 639. I Jean-Haptiste Broussier, general de brigade, depuis general de francoin et conte. I Jean-Raptiste Busca, contral de brigade, depuis general de drosson et baron. I Jeir la note p. 889.

a part force, il lui disputa le terrain pied à pied, jusqu'au

a Largo del Castello.

o Le general de brigade Calvin, quoique protégé par o une sortie vigoureuse de Giraraou, gagnait peu de ter-

a rain. Les deux colonnes, secondees par quelques Napoa litams, combattirent au pied du fort; et de ce cote la

« victoire était encore incertaine.

Cependant le général Busca, près duquel étaient ve nus se ranger une foule d'habitants, rencontra au Stud,

a Michel le Fou, aussi pen dispose que son collègue à ce-

a der le terram; mais son zele l'ayant trop exposé, il fut a fait prisonnier et conduit au quartier général, sur la place

a Delle Pigne (1). »

775. L'ARMÉE FRANÇAISE TRAVERSE LES RUIVES DE THÉ-BLS (HAUTE-ÉGYPTE) ( janvier 1799).

Par M. Pingage en 1837.

Aile du Midle R. deschausses Salle no 636

Le général Desaix (2), après avoir séjourné quelque temps à Siont et à Girgé, continua sa marche dans la Hauteforante

a la division, en traversant l'Égypte supérieure, trouve o une quantite prodigieuse de monuments antiques de la a plus grande beauté. Les ruines de Thebes, les debris du o temple de Tentira etonnent les regards des voyagours, et

776. HALTE DE L'ARMÉE PRANÇAISE A SYÈNE (HAUTE-ÉGYPTE (2 février 1799).

" mentent encore l'admiration du monde (3). »

Par Jean-Charles Tanbitt on 1817.

Atle du Norda tre clage. Saile ne 77.

Après avoir traversé les ruines de Thèles, l'armée se dirigea sur Hessey; elle y était le 28 janvier 1799, et se remitt ensuite a Syène, où elle arriva le 1 devrier, après avoir essuyé des fatigue excessives en traversant les deserts et chassant toujours l'ennemi devant elle (\*)....

a Le second pair de notre établissement, raconte Volney, a il y avait dejà dans les rues de Syene des tailleurs, des a cordonniers, des orfevres, des barbiers français avec a leur enseigne, des traiteurs et des restaurateurs à prix

(1) Histoire des guerres de la revolution, par lonnint 1 XI, p. 83. 1 toir la note p. 133. 1 Relation des campagace du general Bouaparticen Egypto et en Syrie, par le general de division Bertbier, p. 140. 1) Idem p. 130.

« fixe. La station d'une armée offre le tableau du déve
u loppement le plus rapide des ressources de l'industrie;

« chaque individu met en œuvre tous ses moyens pour le

« bien de la société; mais ce qui caractérise particulière
« ment une armée française, c'est d'établir le superflu en

« même temps et avec le même soin que le nécessaire; il

« y avait jardins, cafés et jeux publics, avec des cartes

« faites à Syène. Au sortir du village une allée d'arbres

« alignés se dirigeait au nord; les soldats y mirent une

« colonne milliaire avec l'inscription : route de Paris,

« nº onze cent soixante sept mille trois cent quarunte :

« c'était quelques jours après avoir reçu une distribution

« de dattes pour toute ration qu'ils avaient des idées si

e plaisantes et si philosophiques. »

## 777. COMBAT EN AVANT D'HESNEY (12 sévrier 1799).

Aile du Nord. in etage. Salle nº 77.

Par M. Leon COUNIET CH ......

Le général Desaix (1) avait établi son quartier général à Hesney, d'où il dirigeait ses thoupes sur tous les points où les Mameluks pouvaient l'attaquer.

a Différents rapports lui annonçaient aussi qu'Osmana bey Hassan étoit revenu sur les bords du fleuve, et cona tinuait d'y faire vivre sa troupe. Desaix, ne voulant pas a lui permettre de séjourner aussi près de lui, envoie à sa a poursuite le géneral Davout (²), avec le vingt-deuxième

a de chasseurs et le quinzième de dragons.

Le 12 fevrier, le général Davout était en présence de l'ennemi. « Il forme sa cavalerie sur deux lignes, et « s'avance avec rapidité sur les Mamboùks, qui d'abord a ont l'air de se retirer. Mais tout à coup ils font volte« face, et fournissent une charge vigoureuse sous le feu « meurtrier du quinzième de dragons. Plusieurs Mamboùks « tombent sur la place. Le chef d'escadron Fontette est « tue d'un coup de sabre. Osman-bey a son cheval tuè « sous lui : il est lui-même dangereusement blessé. Le « vingt-deuxième de chasseurs se précipite avec impé« tuosité sur l'ennemi. On combat corps à corps; le car» nage devient affreux; mais, malgré la supériorité des « armes et du nombre, les Mamboùks sont forcès d'aban« donner le champ de bataille, où ils laissent un grand « nombre des leurs et plusieurs kiachefs; ils se retirent

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 533. (1) Idem p. 509.

a rapidement vers leurs chameaux, qui, pendant le com-

« bat, avoient continué leur route dans le desert.

« Parmi les beaux traits qui ont honoré cette memorable « journée , on remarque celui de l'aide de camp du général

a Davout, le citoyen Montélégier (1), qui, blesse dans le fort

« du combat, et ayant cu son cheval tué sous lui , se saisit « du cheval d'un Mamloùk , et sortit ainsi de la mèlèc (\*). »

# 778. CONBAT D'ABOUMANA (HAUTE-ÉGYPTE) (17 fév. 1799).

Par M. PINGRET on 1837.

Aile du Midi. R.-de-chausses. Salle nº 63.

A la voix de Mourad-Bey (3), qui les appelait à soutenir jusqu'au bout la lutte nationale contre les Français, tous les habitants de l'Egypte supérieure, depuis les cataractes jusqu'à Girgé s'étaient mis en armes : les cheiks d'Yambo et de Geda passent la mer Rouge. Osman-Bey reunit les Mameluks; de tous côtés de nouvelles troupes viennent rejoindre leurs chefs. Défait à Samanhout, à Kené, par le général Desaix (3), l'ennemi se représente sans cesse.

« Après le combat de Kenè, les Arabes d'Yambo s'è
« toient retirés dans les déserts d'Aboumana : leur chérif

« Hassan, fanatique exalté et entreprenant, les entrete
« noit dans l'espoir d'exterminer les intidèles aussitot que

« les renforts qu'il attendoit seroient arrivés. Provisoire
« ment il mettoit tout en œuvre pour soulever tous les vrais

« croyants de la rive droite. A sa voix toutes les tètes s'é
« chauffent, tous les bras s'arment; dèjà une multitude

« d'Arabes, est accourue à Aboumana. Des Mamloùks fu-

a gitifs et sans asyle s'y rendent egalement.

« Le 17 février, le général Friant (\*) arrive près d'A
« boumana, qu'il trouve rempli de gens armés. Les Arabes

« d'Yambo sont en avant ranges en bataille. Ses gre
« nadiers le sont déjà en colonne d'attaque, comman
« dée par le chef de brigade Conroux. Après avoir reçu

« plusieurs coups de canon, et à l'approche des grena
« diers, la cavalerie et les paysans prennent la fuite;

« mais les Arabes tiennent bon. Le général Friant forme

« alors deux colonnes pour tourner le village et leur enle-

<sup>(1)</sup> Jean-Gospard-Gabriel-Adolphe Bernon, depuis vicomte de Montélegier et hentenant general. 2) Relation des campagnes du général Bonaparle en Eggpte et en Syrie, par le general de division Berthier, p.141-145. (5) Voir la note p. 632. 4 Idem p. 533. 5 Louis Frant, general de brigade, depuis general de division et colonel commandant los grenadiers à pied de la garde imperiale.

« ver leurs moyens de retraite. Ils pe peuvent résister au « choc terrible des grenadiers; ils se jettent dans le village

« où ils sont assaillis et uns en pières.

« Les Arabes d'Yambo ont perdu dans cette journée quaa tre cents morts et ont eu beaucoup de blessés. Une grande a quantité de paysans furent tués dans les deserts. Les

a Français n'ont eu que quelques blessés (1). »

#### 779. COMBAT DE BENOUTH (8 mars 1799).

Aile du Nord, 1ºº étage, Salle nº 77, Par M. Charles Languois en 1816

Le général Belliard (\*), détaché du corps d'armée du général Desaix, était resté à Syène avec la 21 legère, « Tous « les rapports réunis et le bruit général du pays firent ju« ger au général Desaix (\*) que le point de ralliement des en« nemis étoit à Sioût; en conséquence il rassemble ses
« troupes, ordonne au général Belliard, qui était descendu
« de Sienne à la suite des Mamloùks, de laisser une gar« uison de quatre cents hommes à Hesney et de continuer
« à descendre en observant bien les mouvements des Ara« bes d'Yambo, qu'il doit combattre partout où il les ren« contrera. »

En même temps, pour ne pas donner à Moural-Bey le temps de se réunir à Elphi-Bey, il se dirige sur Siouth. Le a B mars au matin, le général Belliard, après avoir passe a le Nil à Elkamouté, arrive près de l'ancienne Cophtos, a et, après avoir repoussé les Mamloùks, il fait continuer a la marche, et il arrive près de Benouth. Le canon tiroit a déjà sur les tirailleurs. Belliard reconnoit la position des a canemis, qui avoient placé quatre pièces de canon de a l'autre côte d'un caual extrêmement large et profond. Il a fait former les carabiniers en colonne d'attaque, et or-

a doune que l'on enlève ces pièces au moment où le carré a passeroit le canal, et menaceroit de tourner l'ennemi. « Après un combat très-vif. les carabiniers s'emparent des pièces et s'en servent aussitôt contre les ennenis. « qui se a jetoient dans une mosquée, dans une grande barque, « dans plusieurs maisons du village, surtout dans une moi- « son de Mamloùks dont ils avoient crènclé les murailles, « et où ils avoient tous leurs effets et leurs munitions de « guerre et de bouche. Alors le géneral Belliard forme

<sup>11</sup> Relation des campagnes du général l'onaparte en Égypte et en Syrie, par le general de division Barthier, p. 155-167, (2) l'oir la note p. 503, (3) l'oir la note p. 5339

« deux colonnes, l'une destinée à cerner de très-près la « grande maison. l'autre à entrer dans le village et à ente-« ver de vive force la mosquée et toutes les maisons où il y « aurait des ennemis

a Les Arabes d'Yambo font feu de toules parts; les a Français entrent dans la barque et mettent à mort tout ce a qui s'y trouve. Le chef de brigade Eppler, excellent officier, et d'une bravoure distinguée, commandoit dans le village; il veut entrer dans la mosquée, il en sort un feu e si vif qu'il est obligé de se retirer. Alors on embrase a cette mosquée, et les Arabes d'Yambo qui la defendent a y périssent dans les flammes; vingt autres maisons sue bissent le même sort; en un instant le village ne presente que des ruines, et les rues sont comblées de morts (1). »

## 780. LE GÉNÉRAL BOVAPAUTE VISITE LES PESTIFÉRÉS DE JAFFA (11 mars 1799).

Par le baron Gaos en 1804. Aile du Nord.

10 clage. Salle no 77.

La Porte Ottomane avait déclaré la guerre à la république française, et une armée turque se formait en Syrie pour aller attaquer Bomaparte, <sup>†</sup> en Épypte. Il résolut alors, suivant son usage, d'étonner son ennemi en le prevenant, et au mois de février 1799 il se mit en route avec treize mitte hommes pour envahir la Syrie. Le 3 mars il arriva sous les murs de Jaffa, l'ancienne Joppé, qui fut emportée d'assaut. De là il marcha sur Saint-Jean-d'Acre.

« Cependant avant de quitter Jaffa, Bonaparte y établit « un divan, une garnison et un grand hopital. Des symp-« tômes de peste s'étaient manifestés; plusieurs hommes « de la 32º demi-brigade en avaient étéatteints, et un rapport « des généraux Bon , 3: et Rampon , alarma serieusement « le genéral en chef sur la propagation de ce fléau. Bona-« parte visita l'hôpital, entra dans toutes les salles, accom-« pagné des généraux Berthier , 5, et Bessières, de l'or-« donnateur en chef Daure ; et du médecin en chef lusge-« nettes ). Le général parla aux malades, les encontagea, « toucha leurs plaies en leur disant ; « Vous voyez ben que

<sup>(1.</sup> Relation des compagnes du général Bonaparte en Engle et en Syrie, par le general de dission territor, p. 119-154. (? Ven la més p. 531. § Idem p. 550. ) Idem 571. 'Idem p. 400. (\* Jean-Bapter Bes sières, chef de brigs de depuis marcelai de l'enqure et due a situe. (5 Jean-Pierre-Paulis-Rectai Datte, depuis intendent militaire et conte. § Rene-Nicolas Duffielle I esgenettes, depuis havon, medicin en chef des armées, et inspecteur general du service de sante militaire.

« cela n'est rien. » Lorsqu'il sortit, on lui reprocha vive-« ment son imprudence; il répondit froidement : « C'est « mon devoir, je suis le général en chef. » Cette visite et la « générosité de Desgenettes, qui, s'inoculant la contagion « en présence de nos soldats, se guérissait par les remédes « qu'il leur prescrivait, rassurèrent le moral de l'armée, « singulièrement ébranlé par l'invasion d'une aussi horrible « calamité; et dès ce moment tous les hópitaux furent « soumis au même régime sans distinction (1), »

## 781. COMBAT DE NAZARETH (avril 1799).

Aile du Nord. 1rt étage. Saile no 17. Par Nicolas-Antoine TAUNAY en 1802.

Pendant que l'armée française faisait le siège de Saint-Jean-d'Acre, « Bonaparte (\*) est informé par des chrètiens « de Damas qu'un rassemblement considerable, composé « de Mamloùks, de janissaires de Damas, de Deleti, d'Ale-« pins, de Maugrabins, se mettoit en marche pour passer « le Jourdain, se réunir aux Arabes et aux Naplouzins et « attaquer l'armée devant Acre, en même temps que « Djezzár feroit une sortie soutenue par le feu des vais-« seaux anglais. »

α Le général de brigade Junot (3) avoit été envoyé à Nazaa reth pour observer l'ennemi; il apprend qu'il se forme a sur les hanteurs de Loubi, à quatre lieues de Nazareth, « dans la direction de Tabacié, un rassemblement dont les a partis se montrent dans le village de Loubi. Il se met en « marche avec une partie de la 2 lègère, trois compagnies « de la 19°, formant environ trois cent emquante hommes, a et un détachement de cent soixante chevaux de différents « corps pour faire une reconnoissance. A peu de distance a de Ghafar-Kana il apercoit l'ennemi sur la crète des haua teurs de Loubi; il continue sa route, tourne la montagne « et se trouve engagédans une plaine, où il est environné. a assailli par trois mille hommes de cavalerie. Les plus bra-« ves se précipitent sur lui; il ne prend alors conseil que a des circonstances et de son courage. Les soldats se mona trent dignes d'un chef aussi intrépide, et forcent l'ennemi a d'abandonner cinq drapeaux dans leurs rangs. Le géné-« ral Junot, sans cesser de combattre, sans se laisser entaa mer, gagne successivement les hauteurs jusqu'a Nazareth:

e (l' Histoire de Napoléon, par M. de Norvins, t. 1, p. 465. 3) l'oir la note p. 531. 3 Idem p. 574.

e il est suivi jusqu'à Ghafar-Kana, à deux lieues du champ « de bataille. Cette journée coute à l'ennemi, outre les cinq

a drapeaux, cinq à six cents hommes tuès ou blessés (1). »

#### 782. BATAILLE DU MONT THABOR (16 avril 1799).

Par MM. Leon Counter of Philippotent x on 1837.

Aile du Nori · clage. Salle no 77

a Le combat de Nazareth avoit disperse mais non dea truit ce rassemblement de populations arabes qui devee noit de jour en jour plus menagant pour l'armée françoise. « Le général Kleber (\*), qui avoit été détaché du camp pour « soutemr le détachement sons les ordres du general Juu not (8), annonca que l'ennemi, au nombre de plus de e dix-buit à vingt mille hommes, descendoit de toutes les a hanteurs pour deboucher dans la plaine. Les troupes du a géneral Junut et les siennes étoient rentrees dans la

a position de Safarié et de Nazareth, a

« Bonaparte : juge qu'il faut une bataille générale et dén cisive pour éloigner une multitude qui , avec l'avantage « du nombre, viendroit le harceler jusque dans son camp. a Il laisse devant Saint Joan-d'Acre les divisions Reynier a et Lannes; il part le 26 germinal (15 avril 1799) avec le a reste de sa cavalerie, la division Bon et huit pièces d'ara tillerie. Le 27, au point du jour, il marche sui Fouli ; à a ne. Theures du matin il arrive sur les dernières hauteurs, a d'où il découvre Fouli et le mont Thabor Il apercoit. u à environ trois lieues de distance, la division Kléber, qui a étoit aux prises avec l'ennemi, dont les forces paroissoient a être de vingt-cinq mille hommes de cavalerie, au milieu a desquels se hattorent deux mille Francois.

« Le général Kléher avoit formé deux carrés d'infana terie, et avoit fait occuper quelques rumes où d'avoit placé a son ambulance. L'ennemi occupuit le village de Fouli « avec l'infanterie naplouzaine, et deux petites pièces de « canon portées à dos de chameaux. Toute la caval rie, au r nombre de vingt-ring mille hommes, environnoit la pee tite armée de Kleber; plusieurs fois elle l'avoit chargée a avec impétuosite, mais toujours sans succès; toujours a elle avoit eté vigoureusement repoussée par la mousquea terie et la mitraille de la division, qui combattoit avec a autant de valeur que de sang-froid.

<sup>(1</sup> Relation des campagnes du general Bonaparte en Egypte et en Syrie, par le general de division Berthier, p. 79-86. 2 Foir la note p. 341. (", ldem p. 574. (\*) ldem p. 531.

« Bonaparte, arrivé à une demi-lieue de distance du gé-« néral Kléber, fait aussitot marcher le géneral Rampon (1) à a la tête de la trente-deuxième, pour soutenir et dézager o la division Kléber en prepant l'ennemi en flanc et à dos. a Au moment où les différentes colonnes premient leur o direction. Bonaparte fait tirer un coup de canon de douze. « Le général Kléber, averti par ce signal de l'approche de e. Bona, arte, quitte la défensive ; il attaque et enlève à la a basonnette le village de Fouli, passe au fil de l'épèc tout a ce qu'il rencontre, et continue sa marche au pas de a charge sur la cavalerie, qui est aussi chargée par la « colonne du général Rampon : celle du général Vial la a coupe vers les montagnes de Naplouze, et les guides à a pied fusifient les Arabes qui se sauvent vers Jenin. " Le désordre est dans tous les rangs de la cavalerie de « l'ennemi; il ne sait plus à quel parti s'arrêter : il se voit

« coupé de son camp, separé de ses magasms, entouré de « tous côtés. Enfin il cherche un refuge derrière le mont « Phabor; il gagne pendant la nuit et dans le plus grand « desordre le pont de él-Mékanié, et un grand nombre « se noie dans le Jourdain en essayant de le passer à 6 gué.

a Le résultat de la bataille d'Esdrelon, ou du mont a Thabor, est la defaite de vingt-cinq mille hommes de a cavalerie et de dix mille d'infanterie, par quatre mille a François; la prise de tous les magasins de l'ememi, de a son camp, et sa funte en desordre vers Damas. Ses proa pres rapports font monter sa perte à plus de cinq mille a hommes (2), n

783. BATAILLE D'ABOURIR (25 juillet 1799).

ORDRE DE BATAILLE.

Partie centrale. R. de chaussee. Salle no 25.

a Cependant la saison des débarquements en Égypte y a rappeloit impérieusement l'armée pour s'opposer aux a descentes et aux tentatives de l'ennemi. La peste faisoit a des progrès effrayants en Syrie; dejà elle avoit enlevé

Par M. Simeon Fort en 1842.

a sept cents hommes aux Francois, et, d'après les rapports e recueillis à Sonr, il mouroit journellement plus de « soivante hommes devant la place d'Acre '), « Bonaparte(\*)

T (1 Voic la note p. 571. 2 Relation des campagnes du général Bonaparto en Lyppie et en Syrie, par le general de division Berthiet, p. 79-64. 3, thid, p. 103, 4, 1 oir la note p. 531.

leva donc le siège de cette ville le 20 mai 1799, et reprit la route de l'Egypte.

A peine de retour au Caire, il apprend « qu'one flotte a turque de cent voiles avoit monille à Aboukir le 23 mesa sidor (11 juillet 1799), et annoncoit des vues hostiles « contre Alexandrie. Il part au moment même pour se a rendre à Gizeh; il y passe la nuit à faire ses dispositions; « il ordonne au général Murat (1) de se mettre en marche a pour Rahmanié avec sa cavalerie, les grenadiers de la « soixante-neuvième, ceux des dix-huitième et trentea deuxième, les éclaireurs, et un bataillon de la treizième

« qu'il avoit avec lui 2) »

En même temps Desaix (3, est rappelé de la Haute-Egypte. Il laisse des garnisons dans les places principales, et vient rejoindre l'armée à Rahmanie, où le général en chef arrive aussi de son côté. Là Bonaparte est informé que « les « cent voiles turques avoient débarque environ trois mille a hommes et de l'artillerie, et avoient attaqué le 27 mes-« sidor [15]uillet 1799' la redoute, qu'ils avoient enlevée de a vive force; a que le fort d'Aboukir, dont le commandant avait été tué, ainsi que la ville, étaient tombes en leur pouvoir, et qu'enfin l'ennemi avait le projet de faire le siege d'Alexandrie.

Le general en chef se rend aussitöt dans cette ville où il arrive le 24 juillet 1799 (6 thermidor), visite les fortifications, et ordonne toutes les dispositions pour l'attaque de l'ennemi; il est instruit que « Mustapha pacha, commana dant l'armée turque, avoit débarque avec environ quinze a mille hammes, beaucoup d'artillerie, une centaine de

« chevaux, et s'occupoit à se retrancher.

a Dans l'après-midi, Bonaparte part d'Alexandrie avec « le quartier géneral, et prend position au Puits, entre

- a Alexandrie et Aboukir. La cavalerie du général Murat, e les divisions Langes et Rampon out ordre de se rendre à a cette même position; elles y arrivent dans la nuit du 6
- a au 7 à minuit, ainsi que quatre cents hommes de cava-

a ferie ve ant de la Huite Egypte.

« Le 7 thermidor, à la pointe du jour, l'armée se met en a monvement; l'avant-garde est commandée par le général a Murat, qui a sous ses ordres quatre cents hommes de

<sup>&#</sup>x27;I Voir la note p. 612 '21 Relation des campa mes du général Ronaparte en Egypte el en Syrie, par le general de division fierthier, p. 172. S Fuir la nute p. 333.

« cavalerie et le général de brigade Destaing (1), avec trois

a bataillons et deux pièces de canon.

a La division Lannes formuit l'aile droite, et la division
 a Lannese l'aile gauche. La division Kléber, qui devoit
 a arriver dans la journée, formoit la réserve. Le parc, cou-

e vert d'un escadron de cavalerie, venoit ensuite.

a Le général de brigade Davout, \*), avec deux escadrons a et cent dromadaires, a ordre de prendre position entre « Alexandric et l'armée, autant pour faire face aux Arabes a et à Mourad-Bey, qui pouvoit arriver d'un moment à a l'autre, que pour assurer la communication avec Alexana drie.

Le général Menou (3), qui s'étoit porté à Rosette, avoit en
 le l'ordre de se trouver, à la pointe du jour, à l'extrémité
 de la barre de Rosette à Aboukir, au passage du lac Ma dié, pour canonner tout ce que l'ennemi auroit dans le

a lac, et lui donner de l'inquièlude sur sa gauche.

« Mustapha pacha avoit sa première ligue à une demi-lieue « en avant du fort d'Aboukir; environ mille hommes occu« poient un mamelon de sable retranché à sa droite, sur « le bord de la mer, soutenu par un village à trois cents « toises, occupé par douze cents hommes et qualre pièces « de canon. Sa gauche étoit sur une montagne de sable, « à gauche de la presqu'île isolée, à six cents toises en « avant de la première ligne : l'ennemi occupoit cette po« sition qui étoit mal retranchée, pour couvrir le puits le « plus abondant d'Aboukir. Quelques chaloupes canon« nières paroissoient placées pour défendre l'espace de cette « position; à la seconde ligne, il y avoit deux mille hommes « environ et six pièces de canon.

« L'ennemi avoit sa seconde position en arrière du vil« lage à trois cents toises ; son centre étoit étable à la re« doute qu'il avoit élevée. Sa droite étoit placee derrière
« un retranchement prolongé depuis la redoute jusqu'à la
« mer, pendant l'espace de cent cinquante toises ; sa gau« che, en partant de la redoute vers la mer, occupoit des
» mamelons et la plage, qui se trouvoit à la fois sous les
« feux de la redoute et sous ceux des chaloupes canonniè« res ; il avoit, dans cette seconde position, à peu près
« sept mille hommes et douze pièces de canon. A cent
« cinquante toises derrière la redoute se trouvoient le vil« lage d'Aboukir et le fort, occupés ensemble par environ

<sup>(4)</sup> Jacques-Zacharie Destaing. (2) Voir la note p. 509. (3) Idem p. 626.

« quinze cents hommes ; quatre-vingts hommes à cheval « formoient la suite du pacha commandant en chef.

« L'escadre étoit mouillée à une demi-lieue dans la rade.

« Après deux heures de marche, l'avant-garde se trouve « en presence de l'ennemi; la fusillade s'engage avec les

#### « tirailleurs (1). »

## 784. BATAILLE D'ABOURIR (25 juillet 1799).

Aquarelle par M. Aubay en 1836.

L'engagement devient bientôt général sur toute la ligne.

« Le village est emporté, l'ennemi est poursuivi jusqu'à

« la redoute, centre de sa seconde position : cette position

« est très-forte.....

α Pendant que les troupes reprennent haleine, on met
α des canons en position au village et le long de la mer;

« on bat la droite de l'ennemi et sa redoute.»

En vain les troupes attaquent ce formidable retranchement, les Tures s'y défendent avec une intrépide obstination.

« Le chef de brigade Duvivier (2) y est tué; l'adjudant gé-« néral Roze (3), qui dirige les mouvements avec autant de « sang-froid que de talent, le chef de brigade des guides « à cheval Bessières 3), l'adjudant général Letureq (3), sout

« à la tête des charges.....

« Le général Fugières (°), l'adjudant général Letureq font « des prodiges de valeur. Le premier recoit une blessure « à la tère; il continue néanmoins à combattre ; un boulet « lui emporte le bras gauche; il est forcé de suivre le « mouvement de la dix-huitième, qui se retire sur le vil- « lage dans le plus grand ordre en faisant un feu très- « vif. L'adjudant général Letureq avoit fait de vains efforts « pour déterminer la colonne à se jeter dans les retran- « chements empemis. Il s'y précipite lui-mème, mais il s'y « trouve seul ; il y reçoit une mort glorieuse ; le chef de « brigade Morangié (7) est tué.

(1) Relation des campagnes du général Bunaparte en Égypte et en Syrie, par le general de deussin Berthier, p. 174-480. 3) Leopoid-charles-Maximilier Duriver, chef de brigade au 1º regiment de dragous. (3) Necolas-Marie Buze (5) Forr la note p. 647. 5] François-Charles-Michel Leturty. (5) Jean-tribain Fuprices, general de brigade, depuis commandant en chef la succursale de l'hôtel imperiol des Invalides a Avignon. 7 Jean-Baptiste Bemolètte de Marangre, chef de la 18º domi-brigade de ligne. (Les etals de service de cet officier au ministère de la guerre, constituir qu'il n'a éte que blesse à la bataille d'Aboukir, que depuis il a éte namme general de brigade le 30 novembre 1801, et ensuite baron.)

a Une vingtaine de braves de la dix-huitième restent a sur le terrain. Les Tures, malgré le feu meurtrier du « village, s'élancent des retranchements pour couper la tête a des morts et des blesses, et obteuir l'aigrette d'argent a que leur gouvernement donne à tout militaire qui ap-

α porte la tête d'un ennemi (1). σ

Le général en chef (2, ordonne alors au général Lannes (8) de se porter sur cette formidable position, « Mustapha e pacha était dans la redoute : aussitot qu'il s'aperçut « que le genéral Lannes était sur le point d'arriver au rea tranchement et de tourner sa gauche, il fit une sortie, a déboucha avec quatre ou cinq mille hommes, et par là « sépara notre droite de notre ganche, qu'il prenait en « flanc en même temps qu'il se trouvait sur les derrières a de notre droite. Ce mouvement aurait arrêté court Lan-« nes : mais le général en chef, qui se trouvait au centre, o marcha avec la 69°, contint l'actuque de Mustapha, lui fit a perdre du terrain, et par la rassura enti-rement les a troupes du géneral Launes , qui continuèrent leur mou-& vement; la cavalerie, ayant alors débouché, se trouva a sur les derrières de la redoute. L'ennemi se voyant a compé se mit aussitot dans le plus affreux désordre. Le « général Destaing, marcha au pas de charge sur les rea tranchements de droite. Tontes les troupes de la deuxième a ligne voulurent alors reguener le fort; mais elles se ren-« contrérent avec notre cavalerie, et il ne se fut point « sauvé un seul Turc sans l'existence du village : un assez a grand nombre curent le temps d'y arriver ; trois ou quak tre mille Tures furent jetes dans la mer (5). »

## 785. BATAILLE D'ABOURIR (25 juillet 1799).

Partie centrale. ier clage. Salle du Saire de Napoleon, N · 130.

#### Par le baron Gnos en 1806.

a Le général Murat (6), qui commandoit l'avant-garde . « qui suivoit tous les mouvements, et qui étoit constam-« ment aux tirailleurs , saisit le moment où le general a Lannes. I lancoit sur la redoute les bataillons de la 22 et a de la 69°, pour ordonner à un escadron de charger et de a traverser toutes les positions de l'ennemi, jusque sur les

<sup>(1)</sup> Relation des enmpagnes du genéral Banaporte en Egypte et en Syrie, par le general de division Berthier, p. 182-184, ? Bonaparte, roiv la note p. 821, ? Loy lande p. 83, . Voir la note p. 632, (. Memorres de Napoléen évrits à Sainte-Mélène, par le general Gourgaud, p. 235. (6) Voir la note p. 612.

a fossés du fort. Ce mouvement est fait avec fant d'impétuo-« sité et d'à-propos, qu'au moment où la redoute est forcée, a cel escalron se trouvoit déjà pour conper à l'ennemi a toute retraite dans le fort. La déroute est complète , l'ena nemi en désordre et frappé de terreur, trouve partont « les basonnettes et la mort. La cavalerie le sabre : il ne a croit avoir de ressource que dans la mer ; dix mille hom-« mes s'y précipitent : ils y sont fusillés et mitraillés. Jau mais spectacle aussi terrible ne s'est présenté. Aurun ne a se sauve; les vaisseaux étoient à deux lieues dans la a rade d'Aboukir. Mustapha pacha, commandant en chef g l'armée turque, est pris avec deux cents Tures: deux mille a restent sur le champ de bataille : toutes les tentes, tous « les bagages, vingt pièces de canon, dont deux angloises, « qui avoient été données par la cour de Londresau Grand a Seigneur, resteut au pouvoir des François : deux canols anglois se dérobent par la fuite. Le fort d'Abonkir ne tire a pas un coup de fusil; tout est francé de terreur Hen « sort un parlementaire qui annonce que ce fort est de-« fendu par douze cents hommes. On leur propose de se « rendre; mais les uns y consentent, les autres s'y oppoa sent. La journée se passe en pourparlers; on prend poa sition; on enleve les blesses.

« Cette glorieuse journée coûte à l'armée françoise cent « cinquante hommes tués et sept cent cinquante blessés, « Au nombre des dermers est le général Murat, qui a pris « à cette victoire une part si honorable; le chef de brigade « du genie Cretin, officier du premier métale, meurt de « ses blessures, ainsi que le citoyen Guibert, aide de

« camp du général en chef (1). »

## 786. BATAILLE DE ZURICH (25 septembre 1799).

Par François Bouchor en 1837.

La paix, dont les préliminaires avaient été signés à Léoben, et qui plus tard avait été conclue à Campo-Formio entre la France et l'Autriche, laissait bien des points litigieux à régler avec l'empire germanique. Un congrès s'ouvrit à Rastadt; mais loin d'attendre le but pacifique qu'on se proposait, ces conférences célébres ne servirent qu'à ral-

Aile du Midi. 1º1 etage. Galerie des Batailles. Nv 137.

(1) Relation des campagnes du général Bonaparle en Egypir et en Syrie, par le géneral de division Berthier, p. 185.

lumer la guerre avec plus de fureur. Toute l'Europe était encore en armes et la Russie, nouvelle alliée de l'Angle-

terre et de l'Autriche, prit part à la coalition.

Suwarow (¹, descendit en Italie avec Melas (²) et Kray (³), qui commandaient sous lui les Autrichiens, et par une suito de victoires presque aussi rapides que l'avaient été celles de Bonapacte, il enleva l'Italie aux Français. Le conseil aulique, qui dirigeant toutes les opérations de la guerre, arrache alors le général russe au théâtre de ses exploits, et lui ordonne de se rendre en Suisse pour y lier ses opérations avec celles de l'archiduc Charles (¹).

La république française trembla alors don plus pour ses conquêtes, mais pour son existence même. Hoche n'était plus: Joubert venait d'être tué à Novi, Championnet de mourir à Nice, et Bonaparte était en Égypte. Ce fut le plus habile des lieutenants du vainqueur de l'Italie qui fut chargé de tenir tête à la redoutable invasion qui menaçait les frontières de la France: Masséna de avait recu le com-

man fement de l'armée française en Suisse.

Informé de l'arrivée prochaine de Suwarow, Masséna résolut de livrer hataille avant qu'il cut passé les Alpes pourse joindre à l'armée coalisée. Ses forces étaient en partie réunies autour de Zurich. Trouvant une occasion tavorable de prendre l'offensive sur ce point, il ordonna pour le 26 set tembre le passage de la Limmat, qui se fit à Closter-Fahr, où Korsakof avait à peine laissé quelques bataillous.

Aussitot cette operation accomplie, « Massena donna a l'ordre à son chef d'état-major Oudinot. (5) de marcher à « Hongg avec une partie de la division Lorges et l'avant« garde de Gazan. La br gade Bontems, soutenue par une
« partie de cette de Quelard, se drigea sur Delbkon et

- α R pensdorf, pour intercepter toute communication entre α Γα le droite et le quartier genéral des Russes : deux
- « Lut dions s'établirent dans le même but, en arrière du α village d'Ottweil : le reste des troupes de Quetard garda

a le pont et servit de réserve.

« Cette manœuvre contraignit les Russes de s'enfermer « dans Zurich, où l'armée française les enveloppa. Le len-

a demain ils renouvelerent la bataille pour se faire jour au

<sup>(1)</sup> Alexandre Suwarow-Rimnisk), feld-maréchal au service de Russie. (2° N., Melos, general de casalerte au service d'Autrobe, depuis command du ten Bolten e. 5° Pietre, baron de Kray, feld-marechal au service d'Autrobe. (2° Loir la noire p. 500, (3) Idem p. 556. 6° Nicolas charles Outland, general de division, depuis duc de Reggio, pair et marechal de France, etc.

a travers des rangs ennemis. Le combat fut acharné et sanglant. Korsakof fit un prodigieux effort pour se retirer par la route de Wintershut. Formant de son armée une « longue colonne, il charges avec furie contre les rangs a français, et s'ouvrit d'abord un passage; mais des que « l'infanterie et une partie de la cavalerie eurent filé, les a escadrons français assaillirent l'artillerie et les bagages. « Les hussards russes firent de vaines charges pour les déa livrer, et ne purent y réussir; ils furent culbutés, et leur α général Likoschin dangereusement blessé: cent pièces a de canon, le trésor de l'armée, tous les équipages, ainsi

a que tout es qui se trouvait encore dans Zurich, devinrent

« la proie des vainqueurs (¹). » En même temps Soult (¹), chargé de passer la Lind audessus du lac de Zurich, exécutait ce passage avec honheur, et tombait sur les Autrichiens. Leur général Hotze (¹) ayant été tué, Petrasch 3) prit le commandement à sa place; mais il fut bientot force de se replier en toute hâte sur Saint-Gall et le Rhin, laissant trois mille prisonniers et une partie de son artillerie.

Ainsi sur tous les points la victoire était complète, et la république sauvée d'un des plus grands dangers qu'elle cût

COUPUS.

787. COMBAT DE LA FRÉGATE FRANÇAISE LA PRE-NEUSE, CONTRE LE VAISSEAU ANGLAIS LE JUPITER (11 octobre 1799.)

Par M. Theodore Gudin en .... Aile du Nord.

Pavilton du Roi.

Dans l'automne de 1799 le capitaine de vaisseau L'Her-Reduchausser. mitte (), qui depuis plusieurs années s'était signalé par de beaux faits d'armes dans les mers de l'Inde, où il avait commandé successivement les frégates la Fertu et la Preneuse, crosail avec cette dernière sur la côte d'Afrique, entre Madagascar et le cap de Bonne-Espérance, et y inquiétait vivement le commerce anglais. Le gouverneur du Cap expédia de Cable-Bay, à la recherche de la frégate française, le vaisseau le Jupiter, nominalement de cinquante canons, mais portant réellement soixante bouches å feu. Le 10 octobre , par 34° 41' latitude sud , et 25° 34 lon-

(1) Histoire des guerres de la récolution, par Jomini, t. XII, p. 252 et 257. (2 1 our la note p. 590 P. N., Hotze, ficutenant-maréchal au service d'Autriche, (3) N., Petrasch, Heutenant-maréchal au service d'Autriche, (5) Jean-Marthe-Adrien L'Hermitte, depuis contre-amiral et boron. gîtude est, le Jupiter découvrit la Preneuse : celle-ci l'apercut également, et, voulant s'assurer si ce n'était pas un vaisseau de la compagnie des Indes, capture riche et facile pour elle, qui en avait naguère pris deux à la fois, elle se porta à sa rencontre; mais, l'ayant reconnu pour vaisseau de guerre à deux batteries, elle jugea prudent de se dérober à un adversaire d'une force aussi supérieure, et vira de bord pour prendre chasse. Il ventait fort, la mer était grosse, et, par suite des avaries qu'avait éprouvées la Preneuse quelques jours auparavant, dans un condat nocturne de plus de six heures contre cinq l'atiments de guerre anglais, dans la baie de Lagoa, elle n'eut pu, sans danger pour sa mature, porter autant de voiles que le Jupiter. D'un autre côté, depuis sa précédente campagne, cette frégate avait beaucoup perdu de sa marche, et bien que pendant la chasse le vent se fût calme graduellement, et cût assez faible pour qu'elle put mettre debors toutes ses voiles, le vaisseau conemi l'approchait de plus en plus. Bientôt elle dut chercher à le retarder dans sa poursuite en le dégreant par quelque coup heureux de ses canons de retraite, et elle commença le f u. Le Jupiter, au lieu de riposter avec ses canons de chasse, venait de temps en temps en travers pour envoyer une bordée à la frégate, puis reprenait sa route directement sur elle, manouvre que lui permettait sa grande superiorité de vitesse. Cet celange de boulets, tout en fuvant d'une part, et en chassant de l'autre, dura depuis neuf heures du soir jusque vers quatre heures du matin. En ce moment le vaisseau an clais avait tellen ent approche la frégate française, que celle-ci fut contrainte de diminuer de voites, et de manauvrer pour lui présenter le côte. Peu d'instants après, la canonnade s'engagen avec une vivante extraordinaire. Continue de cette mamère, le combat ne pouvait avoir une issue douteuse, et la frégate devait inévitablement succomber; mais le capitaine I. Hermitte, profitant habilement de la fomée qui, à la suite des premieres bordées, enveloppait les deux batiments, tente une manœuvre hardie pour prendre le vaisseau d'enfilade ; son audace est couronnée de succès. En vain le Jupiter s'efforce de la faire quitter cette position, et de mettre la Preneuse par son travers, afin de l'écraser, le capitaine français, le pragant toujours de mameuvre, déjone tous ses efforts, le maltraite considérablement et enfin l'oblige à prendre la fuite. La Preneuse change alors de rôle, et le capitame L'Hermitte se met à la poursuite du vaissean,

non saus doute dans l'intention de l'attaquer à son tour, et de le rédoire, mais simplement pour constater sa victoire; au bout de trois quarts d'heure il lève chasse.

Le Jupiter, au lieu de se réparer en mer et de persister se recapir la mission qu'il avait reçue de prendre la frégate française ou de l'expulser des parages où elle avait établi sa croisière, retourna précipitamment au port d'où il était parti, et y rentra tout délabré. Le capitaine L flermitte continua de croiser encore une quiazaine de jours sous la cote Natal, et ne la quitta que par la necessite où il se trouvait d'after ravitailler sa frégate à l'île de France.

788. LE DIX-HUIT BRUMAIRE (9 novembre 1799).

Ade du Nord. Pavillon du l'oi. 10 etage.

Par François Bonctiot on 11 10.

786 his. LE DIX-HUTT BRUMALRE (9 novembre 1799).

Par MM. Jean Alaux et Lustane-Panade en 1838.

Aile do Matt. R.-de-chausseo. Salle n. 64

Bonaparte (1) avait appris en Égypte l'état de la France sous l'administration du Directoire. Sa détermination fut prise anssitöt, et le 22 août 1799 il s'embarqua en secret sur la fregate la Murron. Après avoir échappé miraculeusement aux croiscurs anglais, il arriva le 9 octobre à Fréjus, et se rendit aussitot à Paris. Objet d'une attente universelle, et bientot après d'un enthousiasme extraordinaire, il sembla ne songer d'abord qu'a dérober aux regards sa personne et ses desseins. Puis, après avoir tout disposé avec Sieves et Roger Ducos, deux des membres du Dir ctoire, et avoir mis dans l'intérêt de sa politique le conseil des Anciens, il se fit donner le commandement des troupes assemblées à Paris. Pendant ce temps le corps législatif était transporté à Saint-Cloud, comme pour échapper aux violences dont les conspirateurs menacaient la capitale. C'était là le théatre réservé à la grande scène du 18 brumaire.

Les Anciens étaient réunis dans la galerie du châtean, et les Cimq-Cents dans l'orangerie. La séance des conseits commença à deux heures. Chez les Anciens on se contenta de donner notification aux Cimq-Cents de la constitution régulière de l'assemblee qui était en majorité et prête à désliberer. Aux Cimq-Cents, la proposition de former une commission chargée de faire un rapport sur les dangers de

(1) Foir /a note p. 531.

la république et les moyens d'y pourvoir fut accueillie par de violentes réclamations. Les cris de point de dictateur! à has les dictateurs! sont poussés de toutes parts avec fureur.

Cependant Bonaparte, qui comptait sur un tout autre mouvement des esprits, comprend que le moment est venu d'agir, et de se présenter aux deux conseils à la tête de son état-major et dans l'appareil menaçant de la force.

Il se rend d'abord à la barre des Anciens; « il leur « peint l'état où la France est placée, les engage à prendre « des mesures qui puissent la sauver. Environné, dit-il, « de mes frères d'armes, je saurai vous seconder; j'en « atteste ecs braves grenadiers, dont j'apercois les baion-« nettes, et que j'ai si souvent conduits à l'ennemi; j'en « atteste leur courage, nous vous aiderons à sauver la « patrie; et si quelque orateur, ajonte Bonaparte d'une « voix menacante, si quelque orateur payé par l'étranger « parlait de me mettre hors la loi, alors j'en appellerais à « mes compagnons d'armes. Songez que je marche accomangane du dieu de la fortune et du dieu de la guerre.

α Bonaparte descendit de la salle et se rendit à celle des α Cinq-Cents. A peine avait-il franchi la porte que les cris α de hors la loi se font entendre..... Vainement il tache de α prendre la parole, il ne peut y parvenir; ses plus ardents α ennemis, au nombre desquels on distingue Arena et α Destrem, s'avancent contre lui, armès de pognards. » α Les grenadiers qu'il avait laissès à la porte accouα rent, repoussent les deputés, et le saisissent au milieu

« du corps 1). »

Pendant qu'il monte à cheval et se rend auprès de ses troupes, l'orage continue de plus en plus violent dans l'assemblée. Le cri de hors la loi! se fait partout entendre : on veut forcer Lucien Bonaparte, président de l'assemblée, à prononcer ce terrible décret contre son frère. C'etait le mouent pour prendre un parti : six grenadiers sont envoyes dans la salle pour arracher Lucien aux violences qui le menacent. Celui-ci monte à cheval avec son frère, et harangue les troupes : « Le conseil des Cimq-Cents est disse sons, leur dit-il, c'est moi qui vous le déclare. Des assessins ont envahi la salle des séances, et ont fait violence à la majorité; je vous somme de marcher pour la déc livrer. » Lucien jure cusuite que lui et son frère seront

<sup>(1)</sup> Histoire des guerres de la révolution, par lomini, t. XII, p. 406.

« les défenseurs fidèles de la liberté. Murat (¹) et Leclerc (²) « ébranlent alors un bataillon de grenadiers et le con-« duisent à la porte des Cinq-Cents; ils s'avancent jusqu'à a l'entree de la salle. A la vue des baionnettes , les Deputés a poussent des eris affreux, comme ils avaient fait à la vue « de Bonaparte; mais un roulement de tambours couvre a leurs cris. Grenadiers, en avant! s'écrient les officiers, « Les grenadiers entrent dans la salle et dispersent les Dèa putes qui s'enfurent les uns par les couloirs, les autres

a par les fenétres ('). »

Le gouvernement ne tarda pas à être reconstitué sur de nouvelles bases. Le Consulat remplaça le Directoire. Le général Bonaparte (\*) fut reconnu premier Consul de la République française, Cambacerès(\*), second, et Lebrun (\*), troisième Consul. Les Conseils des Anciens et des Cing Cents furent remplacés par un Senat conservateur, un Tribunat et un Corps-Legislatif : le Sénat de quatre-vingts membres, le Tribunat de cent, et le Corps-Législatif de trois cents.

### 789. PRISE DE VIVE FORCE DES HAUTEURS A L'EST DE GÉNES (30 avril 1800).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagetti. Partie centrale. ter clage. Galerio

No 140.

Le vainqueur de Zurich avait été désigné par le premier consul pour aller en Italie prendre le commandement de des Aquarelles. l'armée qui disputaitaux Autrichiens les faibles restes de la domination française dans cette belle contree. Mélas (1) commandait l'armée impériale. Masséna (8), ne pouvant tenir la campagne devant des forces supérieures, avait été contraint de se retirer dans les murs de Gènes, « où , dit Jomini, « les débris de l'armée d'Italie, exténués de misère et de « fatigues, allaient subir, dans les angoisses de la famine, a les dernières épreuves du courage et du patriotisme. »

Mélas, posté sur la rivière de Génes, avait laissé le général Oit ," ') devant la place, pour en former l'investissement pendant que l'amiral Keith (10, la bloquait du cote de la mer. Une attaque génerale fut combinée entre les Autrichiens

et la flotte anglaise.

Les Antrichiens réussirent d'abord à se rendre maitres

(1) Voir la note p 612. (2) Idem p. 611. (3) Histoire de la révolution française, par M. Thiers, t. X, p. 474-481. (4) Foir la note p. 531. (4) Idem p. 550. (5) this les-François Lebrun, depuis due de Plaisance, pair de France, etc. 7, Foir la note p. 655. (8) Idem p. 506. (2) Fierre-tharles, baron Ott, heutenant-marechal au service d'Autriche. (10) Georges Elements de la commentant de la comme phinstone, ford keith, vice-amiral, depuis amiral et viconite.

des postes des Trois-Frères et de celui de Quezzi; ils avaient fait en même temps occuper Saint-Pierre d'Arène : le fort du Diamant était cerné et l'eunemi descendait le Bisagno. On se battit partout avec un acharnement sans ègat. Le fort de Quezzi fut attaqué à deux reprises, « Les Antri-« chiens soutinrent de pied ferme cette seconde atlaque : don s'y mela au point de ne pouvoir plus se servir des a armes à feu. Massèna chargea lui-même avec les der-« nières compagnies de sa réserve ; il se jeta dans la « mélée avec ses officiers au moment où l'on ne combatt it. e plus qu'à coups de crosse et à coups de pierre. Les Aua trichiens furent forces d'abandonner la position; le gé-« néral Miollis 1, qui avait aussi enfoncé et traversé leur a ligne, fit sa jonetion en avant du fort de Quezzi : et, seu condé par une sortie de la garnison du fort l'inhelieu , îl « poursuivit son avantage , enleva les deux dernières rea doutes du Monte-Ratti, et fit mettre bas les armes à un a bataillon qui se trouva enveloppé du coté du Nord (2), v

790. DÉFENSE DU TORT DE L'ÉPERON ET DES HAUTEURS AU NORD DE GÉNES (30 avril 1800).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagetti.

Partie centrale.
In ctage.
Gaterie
les Aquarelles.
Nº 140.

Pendant que le général Massèna dirigeait les attaques contre le fort de Quezzi, le géneral Soult : se preparait à reprendre la position des Trois-Frères; a il s'était rendu a au fort de l'Eperon, d'en il observait attentivement l'issue a de l'action principale, dans la rivière du Levant. Vers les « eing heures du soir, voyant que les Antrichiens étaient « reponsses sur toute la ligne, et ramenes jusqu'à leurs a anciennes positions, il saisit cet instant et lit atlaquer les u Trois-Frères par le général Spital . , avec la 106 demia brigade. L'ardeur des soldats s'était accrue par l'exema ple de la la division : la resistance fut vigoureuse, mais a les Autrichiens ne purent sontenir un choe si violent a Le combat fut sanglant; « l'avantage de la journée resta « aux Français; elle conta plus de quatre mille hommes « aux Antrichiens : ils avment d'abard attaqué et enlevé a tous les postes avec un tel clan, qu'ils avaient tout ena traine; ils ne s'attendaient pas a ètre attaques a leur

<sup>12</sup> Wole la note p. 582. 2) Précis des évoquement inflations, par le conéral Mathieu Dureis, t. (1), p. 187, 14 Juni la nute p. 586. 4, Ideas p. 590. 3) Nicolas-Philippe-Kavier Spilal, general de lirigade.

- « tour et sur-le-champ avec tant de fureur. Ainsi faillit
- a cette grande entreprise, le projet audacieux de prendre
- w Genes, comme les Russes avaient autrefois pris 1s-

# 791. REVUE DU PREMIER CONSUL BONAPARTE DANS LA COUR DES TUILLINIES (1800).

Per MM. Jean Alaux et Lestave-Parane en 1886. Aile du Midi. R.-de-baussée et inattendu, qui venait de changer le sort. Salle ne ét-

« L'événement inattendu, qui venait de changer le sort « de la France en replacant l'intérêt du gouvernement dans

« l'intérêt de l'état , occupait l'Europe et tenait les esprits

« en suspens ; on espérait qu'à la fin de cette campagne la « force des choses aniènerait les deux partis à des ouvertures.

« Bonaparte 1, qui fixait tous les regards, saisit l'avantage « de cette tendance commune et s'empressa de se rendre

« l'organe de l'opinion et du veu général pour la paix. Ac-

« coutumé à se prendre dès l'abord aux dernières difficul-« tés, il écarta les formes, négligea les convenances d'usage

« et proposa directement, et par une lettre publique au « roi d'Angleteire ", de traiter de la paix (3) .....»

Le cabinet anglais refusa la paix; mais la démarche du premier consul avait suffi pour rendre le guerre populaire en France. L'empereur Paul venuit d'ailleurs de se retirer de la coalition . et le réquilique française n'avait plus contre elle que l'Angleterre et la maison d'Autriche, La nation, faliguée du long règne de l'anarchie, et respirant à l'ombre d'un gouvernement réparateur, se porta avec ardeur vers Tidée d'un grand et dernier effort qui terminat par de nouveaux triomphes sa longue lutte avec l'Europe. Venger le nom français humilie par une suite honteuse de defaites était le seul vif sentiment qui régnat alors, la seule trace de l'exaltation républicaine Aussi ce fut un empress ment universel lorsque retentirent dans les villes et dans les campagnes le bruit du tambour et la voix du premier consul appelant sous les drapeaux jennes et vieux soldats, pour relever l'honneur de la France et conquérir une paix glorieuse.

« Tout reprit en France un air de guerre, continue l'historien que nous citions tout à l'heure; un meideur ton militaire, le luxe même dans les camps, les grands spec-

<sup>(1)</sup> Précis des événemens militaires, par le genéral Mathieu Dunus, t. W., p. 27. (2) Foir la note p. 531 (2) Georges III. (3) Pricis des événemens militaires, par le general Mathieu Dunas, t. II, p. 318 à 361.

a tacles, les revues de parade réveillèrent le gout des armes

a dans presque toutes les classes de la nation. »

Le premier Consul passait d'ordinaire ses revues particulières ou parades dans la cour des Tuileries. Là les officiers • lui étaient présentés, il voyait les troupes, leur rappelait leurs victoires, leur en promettait de nouvelles, et ne negligeait aucun moyen pour enflammer l'imagination du soldat.

792, COMBAT DE STOCKACH (DUCHÉ DE BADE) (3 mai 1800).

e du Nord. le etage. alle no 78. Par M. PHILIPPOTEAUX en 1838.

Pendant que le premier Consul (†) se disposait dans le plus profond secret à porter la guerre en Italie, il cherchait à attirer l'attention de la cour de Vienne sur les bords du Rhin.

a Les rapports sur la force toujours croissante de l'armée
 a du géneral Moreau (\*) reveillerent le Conseil aulique;

a l'ordre d'ouvrir la campagne fot expedie vers le 15 avril

« au général Kray (), à peu près en même temps que le « géneral Moreau regut du Gouvernement consulaire celui

a de passer le Rhin. »

L'armée française traverse le fleuve le 25 avril sur trois points. Le général Lecourbe , à l'aile droite, s'était transporté, suivant les ordres qu'il avait reçus, vers Stein, entre Constance et Schaffhouse, où il passa le Rhin à son tour le fer mai, après que l'aile gauche de l'armée, le centre et la réserve curent achevé leur mouvement. Par cette manœuvre le général Moreau prévenant l'ennemi, gagnait deux jours de marche, et, étant parvenu à diviser la ligne du général Kray, pendant qu'il était occupé à rallier ses troupes, il le fit attaquer à Stockach.

a Le 3 mai, à sept heures du matin, le général Lecourbe a mit ses colonnes en mouvement et manœuvra pour

a envelopper la position de Stockach. Le corps qui la dé-

α fendait, sous les ordres du prince de Vaudemont (5 , était α fort d'environ douze mille hommes; tous les détache-

a ments qui observaient le Rhin entre Constance et Schaff-

a house s'y étaient rallies, et le général Kray, des qu'il

« avait vu ce point important menace par le corps du gè-

a néral Lecourbe, s'était pressé d'y jeter un gros corps de

a cavalerie et beaucoup d'artillerie.

<sup>(1)</sup> Le general Bonaparte, coir la note p. 531. (2) Voir la note p. 530. (2) Idem p. 555. (3) Chaude - Jacques Lecourbe, general de division. (3) Jaseph-Marie, prince de Vaudemont, lieutenant-marechal au service d'Autriche.

a L'allaque commenca au debouché des bois près de K Steiflingen, Wahlwies et Bodman, où le prince de Vaug demont avait porte son avant-garde; elle fut promptea ment rejetée sur la ligne de bataille formée en avant de a Stockach, et couverte par un déploiement de cavalerie que « le général Nansouty (1), par une charge des plus hardies, a à la tête de la réserve, força bientôt à se replier.

« Le combat s'engagea de toutes parts; l'infanterie aua trichienne, soutenue par une artillerie nombreuse et a bien servie, tint ferme jusqu'au moment où le succès a de l'habile manœuvre et des attaques réitérées du général « Molitor : sur le flanc gauche de la position, permit au gèa néral Vandamme 3 de la déborder et de menacer le point « de retraite; alors la ligne autrichienne s'ébranla; le gég neral Montrichard ', saisit ce moment, aborda et fit plier a le centre ; la cavalerie française entra dans la ville de a Stockach péle-mèle avec l'ennemi, la traversa et gagna a les hauteurs. Enfoncé de toutes parts et séparé du reste « de l'armée par la colonne d'infanterie française qui s'è-« tait portée sur Aach, et de la sur Indelwangen, le prince α de Vaudemont, qui ne pouvait plus rejoindre le général a Kray, se retira précipitamment sur Moeskirch et Pfullena dorf. laissant entre les mains des Français de trois à a quatre mille prisonniers, quelques pièces de canon et des « magasins considerables (\*). »

7 93 L'ARMÉE FRANÇAISE , AU BOURG SAINT-PIERRE , TRA~ Aile du Nord VERSE LE GRAND SAINT-BERNARD (20 mai 1800).

1º ctage. Salle no 78.

Par Charles Tuevenis en 1806.

794. PASSAGE DU GRAND SAINT-BERNARD PAR L'ARMÉE Aile du Midl FRANCAISE (20 mai 1800),

Salle de Marengo No 74.

Par Charles TRÉVENIN en 1806.

795. PASSAGE DU GRAND SAINT-BERNARD PAR L'ARMÉE Parlie central ier étage. FRANÇAISE (20 mai 1800). Galerie

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri, des Aquarelle No 140.

(1) Etienne-Antoine-Marie Champion de Nansouty, genéral de brigade, depuis general de division et ensude capitame-lieutenant de la premiero compagnie des mousiquetaires de la garde. (3) trabriel Jean J. seph Mohtor, general de division, depuis conte, pair et marechal de France. 3) borr la note p. 539. (\* Josephelhe Deste Mot trichard, general de division, depuis gouverneur du duche de Lunchouse de Précis des revenemes militaires, par le genéral Mathieu Dunnas, 4. 111, p. 93, 106, 107 et 108. 796. PASSAGE DU GRAND SAINT-BERNARD PAR L'ARMÉE FRANÇAISE (20 mai 1800).

Arte du Mid). R.-de-chaussée. Salle de Marengo. Nº 74. Par MM, Jean Atat x et Hippolyte LECOMTE en 1836.

« Le 7 janvier 1800 (17 nivôse an VIII ), un arrêté a des Consuls ordonna la formation d'une armée de réa serve. Un appel fut fait à tous les anciens soldats pour a venir servir la patrie sous les ordres du premier Consul. a Une levee de trois cent mille conscrits fut ordonnée pour a recruter cette armée. Le général Berthier [1], ministre de a la guerre, partit de Paris le 2 avril, pour la commana der, car les principes de la Constitution de l'an VIII ne a permettaient pas au premier Consul d'en prendre lui-« même le commandement. La magistrature consulaire a étant essentiellement civile, le principe de la division a des pouvoirs et de la responsabilité des ministres ne voua lait pas que le premier magistrat de la république com-« mandat immédiatement en chef une armée ; mais aucune « disposition, comme aucun principe, ne s'opposait à ce « qu'il y fût présent. Dans le fait le premier Consul (2) a commanda l'armée de réserve, et Berthier, son major a général, eut le titre de général en chef.

a general, ent le titre de genéral en chef.

a Le 13 mai le premier Consul passa à Lauzanne la re
a vue de la véritable avant-garde de l'armée de réserve;

a c'était le général Lannes () qui la commandait :elle était

a com, osce de six vieux régiments d'elte parlaitement ha
a billés, èquipés et munis de tout. Elle se dirigea aussitét

a sur Saint-Pierre pour traverser le Mont-Saint-Bernard;

a les divisons suivaient en échelons : cela formait une

a armée de trente-six mille combattants, en qui l'on pou
a vait avoir confiance ; elle avait un parc de quarante bou
a ches à feu. »

α Le passage prompt de l'artillerie paraissait une chose α impossible. On s'etait pourvu d'un grand nombre de α molets; on avait fabrique une grande quantité de petites α caisses pour contenir les cartouches d'infanterie et les α munitions des pièces. Ces caisses devaient être portées α par les mulets, ainsi que des forges de campagne; de α sorte que la difficulté reelle à vancre était le transport des pièces. Mais on avait preparé à l'avance une centaine α de trones d'arbres, creusés de manière à pouvoir rece-α voir les pièces qui y etaient fixées par les tourillons: à

<sup>(</sup>i) Voir la note p. 106. (2) Le général Bonsparte, voir la note p. 531. (3. Foir la note p. 530.

a chaque bouche à feu ainsi disposée cent soldats devaient a s'atteler; les affûts devaient être démontés et portes à dos a de mulets. Toutes ces dispositions se firent avec tant a d'intelligence par les généraux d'artillerie Gassendi (1) et \* Marmont (3), que la marche de l'artillerie ne causa aucun « retard : les troupes mêmes se piquèrent d'honneur de ne a point laisser leur artillerie en arrière, et se chargèrent « de la trainer. Pendant toute la durée du passage la mua sique des régiments se faisait entendre : ce n'était que « dans les pas difficiles que le pas de charge donnait une « nouvelle vigueur aux soldats. Une division entiere aima a mieux, pour attendre son artillerie, bivouaguer sur le « sommet de la montagne, au milieu de la neige et d'un a froid excessif, que de descendre dans la plaine, quoia qu'elle en cut en le temps avant la noit. Deux demi-« compagnies d'ouvriers d'artillerie avaient été établies a dans les villages de Saint-Pierre et de Saint-Remi, avec a quelques forges de campagne, pour le demontage et le a remontage de diverses voitures d'artillerie. On parvint a à passer une centaine de caissons (a). »

## 797. LEPREMIER CONSUL PASSE LES ALPES (20 mai 1800).

Par Jacques-Louis David en 1805

Ade du Midi R. de-chaussé Salle de Marengo,

« Le 16 mai le premier Consul (\*) alla coucher au convent « de Saint-Maurice, et toute l'armée passa le Saint-« Bernard les 17, 18, 19 et 20 mai. Le premier Consul le « passa lui-même le 20 (\*), »

798, LE PREMIER CONSUL VISITE L'HOPITAL DU MONT SAINT-BERNARD (20 mai 1800).

Par Charles-Jacques Langt en 1616.

Asie du Nord 1ºº étage. Salle nº 7%.

« Sur un espace de six milles, de Saint-Pierre au sommet a du Saint-Bernard, l'etcoit sentier qui borde le torreut a sans cesse détourné par des rochers entassès, toujours a roide et souvent périlleux, est encombré de neiges et de a glaces; à peine est-il frayé, que la moindre tourmente

« agitant les flots de nouvelle neige dans ces déserts aériens,

(1) Jean-Jacques-Basilien de Gassendt, général de brigade d'artillerie, depuis comte, etc. (2) tour la nove p. 574 - 2. Mémoires de Napoleon écrits à Sainte-Helene, t. VI., p. 205-205, t. Le général Bonaparte, voir la note p. 531, 5. Mémoires de Napoléon écrits à Sainte-Hélene, t. VI., p. 204.

a efface toutes les traces, et qu'il faut chercher des points a indicateurs dans ce chaos de masses uniformes, où la a natu e presque inanimée n'offre plus de vegétation.

« C'est là que gravissant péniblement, n'osant prendre « le temps de respirer, parce que la colonne eut été ar-

a retee, près de succomber sous le poids de leur bagage et

« de leurs armes , les soldats s'excitaient les uns les autres « par des chants guerriers et faisaient battre la charge, »

« Après six heures de marche, ou plutot d'efforts et « de travail continus, la première avant-garde arriva à

k l'hospice fameux dont la fondation immortalise Bernard

« Menthon, et rend depuis huit siècles son nom cher aux « amis d. l'humanité ; toutes les troupes des divisions que

a se succèdaient, rivalisant avec celles qui les avaient pré-

a cèdees, recurent des mains de ces religieux, victimes

« volontaires dévouées aux rigueurs de la pénitence et a d'un éternel hiver, les secours qu'ils vont au loin re-

« cueillir de la charité des fidèles, et que leur vigilante

« cha ité prodigue aux voyageurs.

" Plus heureux qu'Annibal, Bonaparte ne rencontra pas a de hordes sauvages sur ces cimes glacées, mais de pieux

o cénobites dont il récompensa le genereux empresse-

a ment (1). »

799, L'ARMÉE FRANÇAISE DESCEND LE MONT SAINT-BER-NALD (20 mai 1800).

Par Nicolas-Antoine TAUNAY en 1800.

Alle du Nord. ter stage. Salle no 78.

« Après cette halte, avec une nouvelle ardeur et non a moins de fatigues, mais avec encore plus de danger, la a colonne se précipita sur les pentes rapides du côté du « Piemont. Selon les sinuosités et les diverses expositions , « les neiges commencaent à fondre, se crevassaient en a saffaissant, et le moindre faux pas entrainait et faisait « disparabre dans les précipiers, dans des gouffres de nei-« ge, les hommes et les chevaux (2). »

Salle de Marengo. No 14.

Aile du Midi. 800. L'ARMÉE FRANCAISE S'EMPARE DU DÉFILÉ FORTIFIÉ DE LA CLUSE (21 mai 1800).

Par MM. Jean ALAUX et Victor ADAM en 1835.

Précis des événemens militaires, par le general Mathieu Dumas, 6. III , p. 170. (2, Idem, p. 171.

801. L'ARMÉE FRANÇAISE S'EMPARE DU DÉFILÉ FORTIFIÉ PArtic centrale ire etage. DE LA CLUSE (21 mai 1800). Galerie

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

des Aquarelles No 140.

802. MARCHE DE L'ARMÉE FRANÇAISE POUR ENTRER DANS LA VALLÉE D'AOSTE (21 mai 1800).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagetti. Partie centrale

Galerie des Aquarelle

« Le général Lannes (1) arriva bientôt à Étroubles : il ne s'y « arrêta que le temps nécessaire pour ralber ses troupes. Il

- « poursuivit ensuite sa route jusqu'à Aoste, et arriva le 19 a devant Châtillon : il y trouva quinze cents Croates occu-
- a pant, à l'embranchement des deux vallées, une position
- « resserrée et bien appuyée à la rive gauche de la Dora;
- a il la sit tourner par la droite, et l'attaquant en même
- a temps de front, il déposta les Autrichiens, leur prit trois
- a cents hommes, trois pièces de canon, et poursuivit le « reste jusque sous le fort de Bard (2). »

803. BATAILLE D'HÉLIOPOLIS (BASSE-ÉGYPTE) (20 mai 1800).

Par MM. Leon Cognier et Karll Girander en 1837.

Aile du Nord. jer étage. Salle nº 77.

Bonaparte (\*) en quittant l'Egypte avait laissé à Kléber (\*) le commandement de l'armée. La victoire d'Aboukir, en faisant respecter les vainqueurs, avait rendu le grand vizir (Jussouf-Pacha) plus prudent, et il s'était empresse d'écouter les propositions de paix qui avaient été précédemment adressées à la Sublime Porte et renouvelées par le général Bonaparte avant son départ. Il y mit la condition de ne rien stipuler sans le concours de l'Angleterre et de la Russie, a Tous les obstacles ayant ête aplanis, la a négociation alla vite, et le 24 janvier les plénipotena tiaires respectifs signèrent, à El-Arich, la convention a définitive d'évacuation, qui fut ratifiée quatre jours « après par le général en chef. »

Mais alors qu'en vertu de ce traité l'armée française sa disposait à quitter le Caire, le général Kléber apprend

(1) Voir la note p. 583. (2) Précis des événemens militaires, par le general Mathien Dumas, t. fll., p. 172. (1) Four la note p. 531. (1) Idem p. 541.

qu'une formalité ayant été omise, l'Angleterre se refuse à reconnaitre le traité.

« La positionétait critique, l'armée ottomane ne campait « qu'à une demi-marche du Caire , les forts étaient desar-« més et les munitions de guerre en route pour Alexan-« drie....

a L'armée s'établit en avant de la ville et apprit le chana gement qui venait de s'operer, par la mise à l'ordre de la a lettre de Keith (1), à laquette le général en chef n'avait a joint que ce peu de mots : « On ne répand à de tels refus a que par la victoire; préparez-vous à combattre, »

C'est également, ajoute Jomeni (2), dans le même temps que le genéral kléber apprit par le colonel Latour-Maubourg (3), qui arrivait de France, l'événement du 18 brumaire et la nomination de Bonaparte au consulat.

Pour gagner du temps Kleber chercha à ouvrir de nouvelles conferences avec le grand vizir; il le somma de reprendre la route de Syrie et demanda que les deux armees respectives rentrassent dans les positions qu'elles occupaient avant la convention.

Ayant reçu une réponse négative il marche à l'ennemi.

« L'armée française, rangee dans les plaines de la Cou
« bée, aux portes du Caire, s'avança dans le sdence de la 

e nuit.

« Les deux divisions d'infanterie étaient formées en « quatre bataillons carrés, chacun d'une brigade. L'artil-« lerre légère était placée dans les intervalles des bataillons.

a. La réserve avec le pare suivait de près.

« C'est dans cet or fre que Kleber, à la tête de dix mille « hommes environ, marchait à la rencentre des Ottomans « forts de près de qui tre-vingt mille hommes. Mourad- « Bey avait amené tous ses Mamelucks, et., comme une « neutralité armée, faisant cette fois des veux pour les in- « féétles, dont il preférait la domination à celle de ses « vieux et irre one ibables ennemis, il attendit la decision « de la bataille sans » prendre part.

a L'affaire fut promptement décidée. Les Prançais s'ea lancérent avec une ardeur égale au danger, car c'était a bien là qu'il fallait vaincre on mourir. Pendant qu'ils a renversaient devant eux tout ce qui s'opposait à leur

Whit la note p 651 ? Histoire des guerres de la révolution, par lamon, t Vill, p. 100-len . Marm-Vaunt-Vaules d. Fay de Laton Maubourg, de pais heutenant-go-eral, pair de France, marquis, gouverneus de l'hôtet, oyal des invatides, etc.

a marche, une immense cavalerie, composée d'Osmanlis a et des Mamelucks d'Ibrahim-Bey, sans trop s'inquieter

a de ce qui se passait, se jeta sur les derrières de l'armée

a française, et, faisant un détour dans les terres, vint s'em-

a parer du Caire.

a Kleber, poursuivant ses succès avec acharnement. « força le grand vizir à prendre la fuite. Yousef-Pacha ne a put parvenir une seule fois à rallier ses troupes éparses et a dans une confusion inexprimable. Nassif-Pacha, instruit a du mouvement d'Ihrahim-Bev sur le Caire et voyant le a grand vizar dans une position désespèrée, prit également

« le parti de se jeter dans cette ville.

« Les deux mille hommes, restes à la garde des forts et « du quartier général, sous les ordres des généraux Vera dier (1) et Zavoneheck (2), firent résistance. Le général « Kleber, averli par la canonnade, envoya des secours et u se hata de se diriger sur le Caire, à mesure qu'il dispersait

a devant lui les dernières masses des Ottomans.

Klèber et Mourad-Bey enrent une entrevue après la bataille. « Ils se jurérent une alliance que Mourad maintint « religieusement jusqu'à sa mort.

« Kleber lui confiale gouvernement de la Haute-Egypte « qu'il occupa comme tributaire, et au nom de l'armée

a française (5). n

804. L'ARMÉE FRANCAISE TRAVERSE LE DÉFILÉ D'ALBAREDO PRÈS DU FORT DE BARD (21 mai 1800).

Par Pierre-Antoine Mondix en 1812. Aife du Nord-

in clage. Salle no 78.

L'armée française, après le passage du Saint-Bernard, croyait avoir franchi tous les obstacles, « lorsque tout à coup elle fut arrêtée par le canon du fort de Bard.

Ce fort, entre Aoste el Ivree, est situé sur un mamea lon configue et entre deux montagnes, a vingt-cinq toi-« ses l'une de l'autre ; à son pied coule le torrent de la Dora a dont il ferme absolument la vallée ; la route passe dans a les furtification de la ville de Bard qui a une enveinte et a est dominée par le feu du fort. Les officiers du génie, ate tachés à l'avant-garde, s'approchèrent pour reconnaître e un passage, et ficent le rapport qu'iln'en existait pas d'au-« tre que celui de la ville. Le général Lannes (\*) ordonna

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 597. 2 Joseph Zavoncheck, depuis général de division. 3 Perces des crenemens autitoires, par le general Mathieu Dumas, t. IV, p. 136-143. 5) l'oir la note p. 583.

« dans la nuit une attaque pour tâter le fort, mais il était

a partout à l'abri d'un coup de main.

a Mais le premier Consul (1) déjà arrivé à Aoste se porta a aussitot devant Bard : il gravit sur la montagne de gauche « le rocher Albaredo qui domine à la fois et la ville et le « fort, et bientot reconnut la possibilité de s'emparer de la « ville. Il n'y avait pas un moment à perdre : le 21 , à la « nuit tombante, la cinquante-huitième demi-brigade. « conduite par le chef Dufour 3), escalada l'enceinte et s'ema para de la ville qui n'est séparée du fort que par le tor-« rent de la Dora. Vainement, toute la nuit, il plut une « grêle de mitraille à une demi-portée de fusil sur les « Français qui étaient dans la ville ; ils s'y maintinrent. a L'infanterie et la cavalerie passèrent un à un par le α sentier de la montagne de gauche, qu'avait gravie le pre-

a mier Consul, et où jamais n'avait passé aucun cheval; a c'était un sentier connu seulement des chevriers (\*). »

ter étage. Salle no 78.

Aile du Nord. 805. PASSAGE DE L'ARTHLERIE FRANÇAISE SOUS LE FORT DE BARD (21 mai 1800).

Par Rodolphe GAUTIER en 1804.

ier elage. Galerie des Aquarelles. N. 140

Partie centrale, 806. PASSAGE DE L'ARTILIERIE FRANCAISE SOUS LE FORT DE BARD (21 mai 1800).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bacettt.

807, passage de l'artillerie française sous le fort DE BARD (21 mai 1800).

Par MM. Jean Ataca et Victor Adam en 1835.

Asle du Midi. R.-de-chaussée. Sallo de Marengo. No 74.

« Cependant le général Lannes (\*) qui, des le 20 mai, avait « porté le corps d'avant-garde sur Ivrée, pouvait être attaa que, et n'avait point encore d'artillerie. L'encombrement a au-dessus du fort de Bard s'augmentait. Le général en a chef Berthier (6) ne prit conseil que du désespoir et de la a nécessité, et secondé par la décision et l'intrépute activité « du général Marmont (°), il osa faire passer les pièces et les « caissons à travers la ville, sous le feu du fort, à demi-pora tée de fusil; la route fut jonchée de fumier, les rouages

(1) Le general Bonaparte, voir la note p. 531. 2) Pierre-Charles-Antoine Dufour. 12 Mémoires de Napoléon verits d Naint-Hélime, t. VI, p. 296. (1) Foir la note p. 583. 3) Idem p. 466. 5, Idem p. 574.

« garnis de paille et les pièces trainées à la prolonge, chacune « par cinquante braves, dans le plus grand silence, et dans « les instants que la prolonde obscurité semblait rendre « plus favorables. Ces moments étaient toujours trop courts, « et la vigilance de l'ennemi dont le tir était fixé et éprouvé « sur les divers points de la route, et qui d'ailleurs pour « l'éclairer et la fouiller ne cessait de lancer des obus, des « grenades et des pots à feu, rendirent cette belle opéra- « tion très-périlleuse (\*). »

808. PRISE DE LA VILLE ET DE LA CITADELLE D'IVRÉE Parlie centrale 100 (21 mai 1800).

(21 mai 1800).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagetti, des Aquarelles No 140.

809. entrée de l'armée française dans ivrée (21 mai 1800).

Per M. Jean Alarx et Victor Anam en 1835. Aile du Midi. R.-de-chausses

« Le 21 le général Lannes (²), avec l'avant-garde, arriva « devant Ivrèe; il y trouva une division de cinq à six « mille hommes : depuis huit jours on avait commencé « l'armement de cette place et de la citadelle, quinze bou- ches à feu étaient déjà en batterie; mais sur cette divi- sion de six mille hommes, il y en avait trois mille de ca- « valerie qui n'étaient pas propres à la défeuse d'Ivrèe, et « l'infanterie était celle qui avait déjà été battue à Châtillon. « La ville, attaquée avec la plus grande intrépidité. d'un « côté, par le général Lannes, et de l'antre, par le général « Watrin (¹), fut bientôt enlevée ainsi que la citadelle où l'on « trouva de nombreux magasins de toute espèce. L'en- unemi se retira derrière la Chiusella et prit position à « Romano pour couvrir Turin, d'où il reçut des renforts « considérables (°). »

Aile du Midi. R.-de-chaussée Salle de Marengo. No 74.

810. DÉFENSE DE GÊNES (25 mai 1800).

BOMBARDEMENT DE LA VILLE PAR LES ANGLAIS.

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagarri, Partie centrale te clarge.

Le général Massèna (5), enfermé dans Génes, y avait des Aquarelles N° 140.

(1) Précis des événemens militaires, par le comte Mathieu Dumas, etc. 1. III, p. 182. 2. Voir la note p. 583 5) Pierre-Joseph Wattiu, general de division. (1) Mémoires de Napoléon écrite d Sainte-Mélène, t. VI, p. 210. (8) Voir la note p. 386.

appris la formation de l'armée de réserve et l'arrivée du premier Consul (1) en Italie. Soutenu par l'espoir d'êtra secouru, il opposait la plus vive resistance aux attaques saus cesse renouvelées de l'ennemi. Après avoir tente tous les efforts pour faire lever le siège, il s'était vu contraint de songer à la sureté intérieure de la ville ; le 20 mai il avait évacué tous ses postes extérieurs pour concentrer ses forces dans la place.

« Pendant les dix jours qui suivirent du 20 au 30 mai . « il ne se passa aucun événement qui dût changer le sort « de cette malheureuse ville et la situation des débris de a l'armée française; le blocus fut plus resserré et la bom-« bardement fut aussi plus fréquent (\*). »

#### 811. COMBAT DU PONT DE LA CHRUSELLA ENTRE EVRÉE ET TURIN (26 mai 1800).

Aile du Nord. ter etage. Salle no 76.

Par Rodolphe GALTIER en 1802.

a Malgrè ses premiers succès, l'armée française n'était a point solidement etablie, et il importait surfout de a lui procurer une base plus large, autant pour assurer a son approvisionnement que pour donner plus de champ a à ses opérations. Lannes (a) ne resta donc pas longtemps a oisif à lyrée; soutenu par une division de réserve, sous a les ordres du genéral Boudet (\*), il marcha à l'ennemi, qui a comptait vainement sur la protection de la Chiusella. a pour couvrir l'avenue de Turin et v attendre des renforts. Le genéral Haddick 🤔 , qui défendait le passage de la Chiusella, avait divise sestroupes en cinq détachements : le premier gardait San-Martino, le denvième éclairait Verceil. le troisième convrait Vische et Chivasso, le quatrième et

« Lannes sit attaquer ce dernier poste par la sixième lea gère : les Autrichiens, la voyant un pen ébranlée par le « feu de cinq pièces, eurent l'imprudence de passer le e pont pour la charger et, après un succès passager cona tre les premiers pelotons, ils furent vigoureusement ra-

le cinquième défendaient les hauteurs de Romano et l'au-

« menes (6). a

tre le pont de la Chiusella.

<sup>(1</sup> Le général Bonsparte, cor la note p. 531. 2 Précis des événemens entituires, par le courte Mathieu Domas, etc., 1.111, p. 251. (2 Foir la note p. 551. 2 Jean Boudet, general de division. (8) N... Haddick, hentenant-marcehal au servee d'Antiache, depuis general de cavalerie. 4 Histoire des guerres de la révolution, par Jonuni, tome XIII, p. 192-193.

812. PASSAGE DE LA CHRUSELLA (26 mai 1800).

Aquarelle par Joseph-Pierro BAGETTI.

Partie centrale per elage. Galerie des Aijuarelles No 140.

R.-de-chausse

Satte

No 74.

813, PASSAGE DE LA CHIUSELLA (26 mai 1800).

Par MM. Jean ALAUX et Hippolyte LECONTE en 1885. Aile du Midi.

Le colonel du sixième léger (1), irrité des obstacles que son régiment éprouvait au passage du pont de la Chiusella, de Marengo, s'étant jeté dans la rivière, força l'ennemi à lui abandonner le poste, « Palfy (1), accouru des hauteurs de Romano pour le a reprendre, se précipite à la tête de quatre escadrons sur « les Français; mais il tombe frappe à mort, et ses trou-

« pes ébranlées reprennent le chemin de Romano (3). » L'ennemi repoussé sur tous les points se retira en désordre sur Turin, a et l'avant-garde de l'armée française a prit aussitot la position de Chivasso, d'où elle intercepta « le cours du Po, et s'empara d'un grand nombre de

« barques chargées de vivres, de blessés, et enfin de toute

« l'évacuation de Turin (\*). »

814. PASSAGE DE LA SESIA ET PRISE DE VERCEIL (27 mai Partie central 1800). Aquarello par Joseph-Pierre Bagarri. des Aquarelle No 140.

Salle

No 74.

815. PASSAGE DE LA SESIA ET PRISE DE VERCEIL (27 mai 1800).

Pur MM. Jean ALAUX et Hippolyte LECONTE en 1835.

Aile du Mid R-de-chaused

Cependant le général Mélas (\*) ne pouvait plus donter de l'arrivée de l'armée française en Italie. Les Mémoires de de Marengo Napoléon, écrits à Sainte-Hélène, racontent qu'un parlementaire autrichien, qui connaissait le premier Consul, 1). avait été envoyé aux avant-postes par le general Mélas, et que son étonnement fut extrême en reconnaissant Bonaparte si près de l'armée autrichienne. Mélas s'empressa alors de diriger des renforts sur tous les points, et réunit ses troupes pour marcher au-devant du premier Cousul et s'opposer aux entreprises de l'armée française.

(1) Pierre Macon, depuis général de brigade 2) N.... Pally, lieutenant-marcehal au service d'Autriche. (3) Histoire des guerres de la revolution, par Jomini. L. XIII., p. 193. (5) Hémoires de Nagulées certs d'Saude-Mélène, t. VI., p. 211. (5) Foir la note p. 656. (6) Le général Bonaparte, coir la note p. 531.

« Le général Murat (1) reçut l'ordre de se porter à San-« thia, avec une avant-garde de quinze cents chevaux ; il « y fut joint par les divisions Boudet et Loyson, et marcha « sur Verceil (2), »

Le pont sur la Sesia étant brûlé, il passa la rivière à gué, et n'éprouva qu'une faible résistance pour s'empa-

rer de la ville.

## 816. PRISE DES HAUTEURS DE VARALLO (28 mai 1800).

Partie centrale.

100 ctage.

Galeric

des Aquarelles.

No 140.

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

Pendant ce temps le premier Consul (3) se dirigeait sur Milan.

Après le combat de Châtillon, le général Lecchi (\*), qui commandait un corps de deux mille Italiens, s'était porté le 21 mai sur la haute Sesia; il eut un engagement assez vif contre les troupes autrichiennes, et il s'empara des hauteurs de Varallo qui commandaient les debouchés du Simplon (\*).

### 817. PASSAGE DU TÉSIN A TURBIGO (31 mai 1800).

Partie centrale.

1st riage.
Galerie
des Aquare''es.
No 140.

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI .

α Le 31 mai le premier Consul (3) se porta rapidement sur α le Tésin; les corps d'observation que le genéral Mélas (4)

« avait laissés contre les débouchés de la Suisse, et les di-« visions de cavalerie et d'artillerie qu'il n'avait pas menées

a avec lui au siège de Gènes, se réunirent pour défendre a le passage du fleuve et couvrir Milan; le Tésin est extré-

α mement large et rapide (7). »

« Ils ne purent arrêter l'avant-garde du général Murat (\*). « L'adjudant général Girard (\*) se jette sur la rive gauche; « soutenu peu à peu par un bataillon de la soixante dixième,

e et protégé par les batteries qui foudroient les cinq

a pièces autrichiennes placées pour défendre le passage, il a aborde audacieusement la cavalerie de Festenberg, dont

« les escadrons, n'osant s'engager dans un terrain fourré,

(1) Voir la note p. 612. (2) Précis des événemens militaires, par le comte Mathieu Dumas, etc., 1. III, p. 190. 3. Le general Romaparte, voir la note p. 531. (4) Joseph Lecchi, general de division, depuis gouverneur de Barcelone. (8 Extrait des mémoires de Napoléon écrits à Sainte Médène, par le genéral Gourgoud, 1. 1, p. 271. (6 Voir la note p. 656. 7 Extrait des mémoires de Napoléon écrits à Sainte-Mélène, par le general Gourgoud, 1. 1, p. 271. (6) Jean-Baptiste Girard, depuis haron el general de division.

a où leur ruine scrait certaine, repassent le canal et se re-

« plient sur Turbigo (1). »

a Le général Laudon (2) arriva de sa personne avec un « renfort de trois mille hommes, au moment où les Autri-« chiens se renfermaient dans Turbigo. Ce secours rendit

a le combat plus sanglant, mais ne prolongea que de quela ques heures la défense de la ligne du Tésin. Quoique

« attaqué par des forces jusqu'à ce moment inférieures aux

a siennes, Laudon fut contraint d'évacuer Turbigo, et se « retira pendant la nuit après avoir eu quatre cents hom-

« mes hors de combat, et laissé douze cents prison-

« niers au pouvoir de l'ennemi (3). »

### 818. ATTAQUE DU FORT D'ARONA (1er juin 1800).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagatti.

#### 819, ATTAQUE DU FORT D'ARONA (1er juin 1800).

Par MM. Jean ALAUX et Hippolyte Lecomyz en 1835.

« La marche et l'attaque du général Murat (\*) sur Turbigo « favorisaient celles de la colonne du général Lecchi (5) sur

« le fort d'Arona, où il força l'ennemi de se renfermer et

« de lui livrer le passage du Tésin à Sesto-Calende (8). »

## 820. PRISE DE CASTELLETTO (1er juin 1800).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri. Partie centrale 1er ctage.

Le général Lecchi (\*) s'empara de Castelletto et poursuivit les Autrichiens qui traverserent la Sesia près de Sesto-Calende.

« L'ordre donné à ce général de suivre ainsi avec ses « troupes italiennes le pied des montagnes, par les com-

« munications courtes, mais difficiles, d'une vallée à

« l'autre, du Val d'Aoste au Val Sesia, du Val Sesia au « lac Majeur, avait le double motif de slanquer la roule de

« l'armée, en menaçant le slanc droit de l'ennemi sur le

a Tésin, et de se lier le plus tôt possible avec le corps du

a général Moncey. Celni-ci avait dépassé le Saint-Gothard,

« et se trouvait déjà à Bellinzona, à la tête du lac Majeur,

(1) Histoire des guerres de la révolution , par Jomini , tome XIII, p. 209. (2) Voir la note p. 617. 8) Précis des écénemens militaires, par le comto Mathieu Dunns, etc., l. III, p. 266. 5, Voir la note p. 612. (5) Idems p. 676. (6) Précis des écénemens militaires, par le comte Mathiou Dumas, etc., l. III, p. 266.

Partie centrali ier elage. Galerie

des Aquarelle No 140. Aile du Midl

R.-de-chausse Salle de Marengo. No 74.

Galerie

des Aquarelles

a tandis que le général Béthancourt, descendu par le Sima plon, s'avangait par Domo-d'Ossola, sans rencontrer au-« cun obstacle (1). »

821. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A MILAN (2 JUIN 1800).

INTESTISSEMENT DE CHATEAU. .

Partie centrale. 1er elage. Galerie des Aquarelles. Nº 140. Aquarelle par Joseph-Pierre Bagertt.

« A vant assuré son premier pont par la prise de Turbigo, w le géneral Murat (2) se háta d'exécuter un second passage à « Buffalora, sur la grande route, espérant atteindre le gé-« néral Laudon 1, on du moins son arrière-garde. Il la joi-« guit à peine aux portes de Milan, le 2 juin, et n'enleva « que quelques trameurs. La ville avait été évacuée la « veille par les Autrichiens, qui conservèrent le château a où ils laissèrent une garnison de deux mille hommes, a sons les ordres du général Nicoletti. Le général français a Monnier (1) fut chargé de l'investissement, et il fut cona venn qu'aucun acte d'hostilité ne serait commis de part a ni d'autre du coté de la ville.

« Le même jour. Bonaparte (\*), avec son état-major, entra « dans la capitale de la Lombardie, et le commandement « de la ville fut confie au général Vignolles (6). »

1er étage. Galerie des Aquarelles.

Partie centrale, 822. ATTAQUE ET PRISE DU PONT DE PLAISANCE (6 juin 1800).

Aquarelle par Jaseph-Pierre BAGETTT.

823. ATTAQUE ET PRISE DU PONT DE PLAISANCE (6 juin 18601.

Par MM. Jean ALAUX et Victor ADAM en 1835.

Aile du Midi. R.-de-chaussee. Satte de Marengo. No 74.

Dans le temps où le général Lecchi (\*) se portait sur Lecco. les quinze mulle hommes que conduisait le général Moncey (8) arriverent: le premier Consul (9) en passa la revue le 6 et le 7; le 9 il s'était dirigé sur Pavie dans le dessein d'agir au delà du Po. Le 6 juin le general Murat (\*) s'était porte devant Plaisance, l'ennemi y avait un pont et une

(1. Pricis des événemens militaires, par le comte Mathieu Dumas element. III, p. 206. 2 Vair la note p 612. 3 Idem p. 617. 4 Lean-Charles Monnier, general de division. 5 Four la note p. 531. 6 Idem p. 626. G. Idem p. 544. 6. Le general Bonaparte, coir la note

fialet,"

Nº 140.

tête de pont ; Murat cut le bonheur de surprendre la tête de pont et de s'emparer de la presque totalité des hateaux (1).

824. PASSAGE DU PÔ A NOCETO (6 juin 1800).

Aquarelle par Joseph-Pierre Buceryt. Partie centrale to chige.

Cependant les Autrichiens, dans la nuit du 5 au 6 juin. avaient coupé le pont sur le Po vis-a-vis Plaisance : les des Aquarelles armées française et antrichienne se canonn'rent quelque temps sur les deux rives. Alors le géneral Murat (\* rassemblé à Noceto, au-dessous de la ville, une vingtaine de barques, effectua le passage du fleuve, et fit aussitut attaquer Plaisance.

825. PASSAGE DU PÔ EN FACE BELGIOJOSO (6 juin 1800).

Aquarelle par Joseph-Pierre Backtit, Partic centrale Conterie

« De son côté le général Lannes (5), après avoir réuni « toutes les harques disponibles , venait aussi de passer le des squarella « fleuve du Pó, en face de Belgiojoso (1). »

826. entrée de l'armée française a plaisance (6 juin 1800).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri, Partie centrale 1. r etage\_ Galerie

La ville de Plaisance fut aussitôt attaquée par les colonnes réunies devant ses murs. Les Français venaient des Aquarelles de Companyes des de s'emparer des faubourgs. « Un combat très-vif s'enga-« gea à la porte de Parme; Musnier (\*), soutenu par des déa barquements successifs, en demeura maitre : le régiment « de Klebeck fut dispersé, partie sur la route de Bobbio, a partie sur celle de Stradella ; la moitie fut refoulee dans a la ville, et y tomba au pouvoir du vainqueur. Les débris a de ce régiment avant rejoint le reste de la brigade dans a la vallée de Bubbio, errèrent avec elle, sans ordre, du-\* rant plusieurs jours. La garnison , laissée par le général « Mosel à son départ pour Parme, se jeta en partie dans le « château (4). »

(1) Extratt des mémoires de Napolion écrits à Sointe-Hélène, par lo géneral Gourgand, l. 1, p. 277, (2 Leir la note p. 212, N Hem p. 583, (4) Missoner des guerres de la recodution, par Jonina, t. MIL, p. 282, (2 Louis-François-Felix Musnier La Converserse, general de brigade, depuis comte et heutenant-genéral [6] Histoire des guerres de la révo-Inhon, par Jomini, t. Alll, p. 252.

827. INVESTISSEMENT DE LA CITADELLE DE PLAISANCE (6 juin 1800).

Partie centrale.

ter etage.
Galerie
tles Aquarelles.

No 140.

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri.

La division Boudet recut immédiatement l'ordre d'investir la citadelle de Plaisance.

828. PRISE DU PONT DE LECCO (6 juin 1800).

Partie centrale.

1er etage.
Gaterie
des Aquarelles.
No 140.

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

Le général Lecchi (1), à la tête de la légion cisalpine, continuait sa marche dans la partie supérieure de la Lombardie : le 6 mai il se rendit mattre du pont de Lecco et occupa la tête de la vallée de l'Adda.

Partie centrale. & 127 étage.
Galerio des Aquarollos.
Nº 140.

Partie centrale. 829. BATAILLE DE MONTEBELLO (8 juin 1800).

PREMIÈRE ATTAQUE EN VUE DE CASTEGGIO.

Aquarelle par Joseph-Pierro BAGETTL

830. BATAILLE DE MONTEBELLO (8 juin 1800).

RREMIÈRE ATTAQUE EN VUE DE CASTEGGIO.

REMIERE ATTAQUE EN VUE DE CASIEGGIO.

Aile du Midi.
R.-de-chaussée.
Salic
de Marengo.
No 74.

Par MM. Jean ALAUX of Victor Aban on 1835;

L'avant-garde française avait pris position au delà du Pó, et le reste de l'armée effectuait son passage lorsque le premier Consul (2) apprit la capitulation de Génes. « Il lui « importait de livrer bataille avant la réunion de toutes « les forces qui devaient assurer à l'ennemi l'avantage du « nombre et dans une proportion presque double en ca-« valerie : aussi voyant que le général Ott (8), qui amenait de « Gènes le renfort le plus considérable et surtout l'ex-« cellente infanterie qui avait combattu contre Masséna . « lui offrait l'occasion qu'il souhaitait le plus ardemment, « celle d'un engagement partiel, il se hata d'en profiter. « Les corps des lieutenants généraux Lannes, Murat et « Victor, se trouvant dejà sur la rive droite, il n'attendit a pas que le reste de l'armée eût acheve de passer le Po .. « et décida le mouvement en avant. » a Le7 juin le général Lannes (\*) recut l'ordre de marcher

(1) Voir la note p. 676. 2 Le géneral Bonaparte, voir la note p. 531. (2) Voir la note p. 681. (3) Idom p. 583.

« avec son corps sur Casteggio: il fit d'abord attaquer « l'aile droite du géneral Ott; l'attaque fut vive; les Au-« trichiens, d'abord repoussés de leur position, étaient par-« venus à les occuper de nouveau : attaqués cinq fois dans « le même ordre et avec le même succès, ils furent cul-« butés; ils passèrent le torrent de Coppo, et se retirèrent « sur les hauteurs de Montebello.

« Pendant ce combat contre l'aile droite du général Ott, « le général Lannes marchait à la tête de sa colonne du

« centre par la grande route et directement sur Casteggio ; « sa droite était aussi séricusement engagée. Le général

Ott, voulant reprendre sa première position, fit des ef-

« forts extraordinaires pour soutenir son aile gauche. Il « ralliait l'infanterie derrière son artillerie, tirant à mi-

« traille et à découvert avec une admirable fermeté; l'ar-« tillerie de la garde des Consuls la suivait constamment,

« recevait et rendait ce feu épouvantable à trente pas de

« distance : Casteggio fut deux fois pris et repris. La cava-« lerie autrichienne , formée à gauche du bourg, couverte

e par de fortes haies qu'on avait coupees par intervalles,

« combattait avec avantage , pouvant se rallier et réitérer « ses charges , lorsqu'elle était vivement poussée par la

« ses charges, lorsqu'elle était vivement poussée par la « cavalerie française.

« Après cinq heures de combat, le général Lannes resta « maître de Casteggio (¹).»

831. BATAILLE DE MONTEBELLO (8 juin 1800).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bacerri.

Partic centrale 1st etage, Galerie des Aquarelies No 140.

832. BATAILLE DE MONTEBELLO (8 juin 1800),

DEUXIÈME ATTAQUE, PASSAGE DU COPPO.

Par MM. Jean ALAUX et Victor Abaw en 1885. Aile du Midl.

Repoussé à Casteggio, « le général Ott (\*) tenait encore « dans sa seconde position à Montebello. Le premier Con-

α sul (3) fit soutenir le corps d'avant-garde par une réserve α de six bataillons sous le commandement du général Víc-

« tor ('). La nouvelle attaque du centre fut extrèmement « vive; les Français, voulant forcer un pont garni d'artil-

(i) Précis des événemens militaires, par le comte Mathieu Dumas, etc., t. III., p. 293-296. (2) Voir la note p. 580. (3) Le general Bonaparte, voir la note p. 531. (4) Foir la note p. 532.

Aile du Midh. R.-de-chaussée Salle de Marengo.

- « lerie et opiniatrément désendu, s'élancèrent trois sois
- a sous le feu de mitraille pour enlever les pièces à la baiona nette, et furent trois fois repoussés. Alors le genéral (\*)
- « Gency, qui avait fait plier la gauche des Autrichiens, passa
- « le torrent au-dessous de Casteggio avec einq bataillons et
- « un régiment de hussards, tourna cette batterie et se réunit
- a à l'attaque centrale. Le général Rivaud (†) avant continué
- « de combattre et d'avancer par les hauteurs jusque dans
- a le village de Montebello, le corps d'armée autrichien al-
- a lait être enveloppe, le sort de la bataille etait enfin decide.
- « Le general Ott ordonna la retraite, trop tard sans
- a doute, puisque, indépendamment des trois mille hom-
- « mes qu'il avait sacrifiés sur ces deux champs de bataille,
- a ciuq mille prisonniers, six pièces de capon et plusieurs
- drapeaux resterent entre les mains des Français (3).
   Le géneral Ott ne put rallier que la moitié de son corps

833. BATABLE DE MARENGO (14 juin 1800).

d'armée sous les murs de Tortone.

PREMIER ENGAGEMENT DES ARMÉES.

Partie centrale.

1" ptage.
Galorie
des Aquarelles.
No 140.

Aquarelle d'après BAGETTI, par Monal.

Le premier Consul (\*) conserva quelques jours la position de Montebello; il se portait ensuite sur Tortone, lo squ'il futrejoint par le général Desaix (\*), qui avait quitté l'Egypte aussitot après la capitulation conclué entre le général Kléber (\*) et le grand vizir (Jussouf-Pacha).

Le 13 juin 1800 (24 prairial) l'armée était à Castel-Nuovo: on battit la plaine de Marengo où se trouvaient les avant-postes de l'ennemi. Le premier Consul fit attaquer le village de Marengo et s'en empara, « Cependant Melas (\*) avait à son quartier genéral à Alexandrie : toute son armée y

- à son quartier general à Alexandrie : toute son armée y « était reunie depuis deux jours ; sa position clait cri-
- « tique, parce qu'il avait perdu sa ligne d'operations. Plus « il tardait a prendre un parti, plus sa position empirait,
- « parce que d'un côté le corps de Suchet arrivait sur ses
- « derrières, et que d'un autre côté l'armée du premier Con-« sul se fortifiait et se retranchait chaque jour davantage
- u à sa position de la Stradella.»

L'existence de l'armée de réserve en Italie était incon-

(1) Claude-Ursule Genera, general de largade, depuis baron et heutenant general (2) Olivier-Macoux Rivaud de La Raffinere, depuis leutenant general, courte, etc. 3, Pricis des évenences sudéances, par do come Mathieu Diriass, etc., t. III., p. 236, 257. D. Le general domaparte, coir le note p. 531, (3) Voir le note p. 553, (4. Idem p. 541, (7, Idem p. 656. nue à Vienne, lorsque Melas avait pris le commandement. Ses instructions lui prescrivaient d'agir contre les troupes de Massèna et de Suchet, et depuis il n'avait recu aucune nouvelle de sa cour. Il se trouvait placé dans la plus fausse position; « mais, ainsi que son conseil, il « pensait que dans cette circonstance imprévue, de braves « soldats devaient faire leur devoir; qu'il fallait donc « passer sur le ventre de l'armée du premier Consul, et « ouvrir ainsi les communications avec Vienne; que si « l'on réussissait, tont était gagné, puisque l'on était maitre de la place de Génes, et qu'en retournant très-vite « sur Nice, on exècuterait le plan d'opérations arrêté à « Vienne (\*), »

Le géneral Mélas ayant résolu de livrer la hataille, son premier effort dut se porter vers Marengo. « Le 14, dès « six heures du matin, l'armée autrichienne débouche « par ses ponts de la Bormida, et elle porte le gros de sa « cavalerie, sous les ordres du général Eluitz, sur sa gau- « che : son infanterie était composée de deux lignes aux « ordres des généraux Haddick(²) et Kaim(², et d'un corps

a de grenadiers commandé par le genéral Ott (\*).

« L'armée française se trouvat en échelons par division, 
a la gauche en avant; la division Gardanne formait l'échea lon de gauche à la cassine Pedrahona, la division Chama barlach le second échelon à Marengo, et la division du
a gènéral Lannes formait le troisième, tenant la droite de
a La ligne et en arrière de la droite de la division Chama barlach; les divisions Carra-Saint-Cyr et Desaix en réa serve, la dernière en marche venant de Rivalta, d'où ello
a avait été rappelée aussitôt que le projet de l'ennemi avait
a èté connu.

a Le lieutenant général Murat (\*), commandant la cavaa lerie, avait placé la brigade Kellermann sur la gauche,
a celle de Champeaux sur la droite, et le vingt-unième
a régiment de chasseurs, ainsi que le douzième de huse saids. à Salé, sous les ordres du général de brigade Ria vaud (\*), pour surveiller les mouvements de l'en-emi sur
a le flanc droit, et devenir au besoin le pivot de la ligne, n
a Les lignes autrichiennes, après quelques escarmouches
a d'avant-postes, se mirent en mouvement à buit henres du

<sup>11.</sup> Extrait des mémoires de Napoléon écrits à Sainle Hélène, par lo général Gourgaod, t. I. p. 283-286. A Foir la note p. 684. A Nov. Astro-licutement-marcellal au service d'Autriche. A loir la note p. 680. (9) Stem p. 612. 9) Idom p. 683.

a matin. » Un combat vif et meurtrier s'engagea en avant de Marengo; ce village était devenu le centre de l'attaque. « Plusieurs fois les Autrichiens y entrent avec fureur, mais « ne peuvent s'y établir : nos troupes, par des prodiges de « valeur, conservent cet important appui du centre de la a ligne (1). »

R.-de-chaussée. Salle de Marengo. No 74.

Aile du Midi. 834. BATAILLE DE MARENGO (14 juin 1800).

ABRIVÉE DE LA RÉSERVE CONDUITE PAR DESAIX.

Par Corie VERNET en 1806.

R.-de-chaussee. Salle de Marengo. No 74.

Aile du Midi. 835. BATAILLE DE MARENGO (14 juin 1800).

LE GÉNÉRAL DESAIX BLESSÉ MORTELLEMENT.

Par Jean-Baptiste REGNAULT en 1864.

836. BATAILLE DE MARENGO (14 juin 1800). LE GÉNÉRAL DESAIR BLESSÉ MORTELLEMENT.

Partie centrale. ger etage. Galerio des Aquarelles. No 140. Aquarelle d'après BAGETTI, par M. PARENT.

Cependant la cavalerie ennemie, s'étant déployée sur toute la droite de l'armée française, menace de la prendre en arrière; c'est alors que le premier Consul (2) ordonne un mouvement de conversion et fait continuer cette manœuvre par les grenadiers de la garde consulaire avec leurs canons; « isolés à plus de trois cents toises de la droite de notre « ligne, ils paraissent une redoute de granit au milieu « d'une plaine immense. »

L'ennemi, cherchant toujours à tourner l'armée française sur la gauche et à lui couper le chemin de Tortone, forme u alors cette colonne de cinq mille grenadiers qui se por-« tent sur la grande route, afin de prévenir et d'empêcher « le ralliement des corps de l'armée française qu'il suppose

« en désordre. « Cependant, pendant les quatre heures que notre armée « mit à faire ce mouvement de conversion, elle offrit le « spectacle le plus majestueux et le plus terrible.

« L'armée autrichienne dirigeait ses principales forces « sur notre centre et sur notre gauche ; elle suivait le mou-« vement de retraite de la première ligne, laissant à sa ca-

a valerie le soin de déborder notre droite au delà de « Castel-Ceriolo.

(1) Relation de la hataille de Marengo, par le général Alex. Ber-thier, etc., p. 24-27. (2) Le genéral Bonaparte, voir la note p. 531.

α Nos échelons faisaient leur retraite en échiquier par α bataillon dans le silence le plus profond; on les voyait α sous le feu de quatre-vingts pièces de canon manœuα vrer comme à l'exercice, s'arrêter souvent et présenter α des rangs toujours pleins, parce que les braves se ser-

« raient, quand l'un d'eux était frappé.

α Bonaparte s'y porta plusieurs fois pour donner au géα néral Desaix (¹) le temps de prendre la position qui lui α était désignee. Il était six heures du soir ; Bonaparte arα rête le mouvement de retraite dans lous les rangs ; il les α parcourt, s'y montre avec ce front serein qui présage α la victoire, parle aux chefs, aux soldats, et leur dit que α pour des Français c'est avoir fait trop de pas en arα rière, que le moment est venu de faire un pas décisif en α avant : Soldats, ajouta-t-il, souvenez-vous que mon habiα tude est de coucher sur le champ de batuille.

α Au même instant il donne l'ordre de marcher en α avant; l'artillerie est démasquée; elle fait pendant dix α minutes un feu terrible: l'ennemi étonné s'arrête, la α charge est battue en même temps sur toute la ligne.

« La division Desaix, qui n'avait pas encore combattu, « marche la première à l'ennemi.... Une légère élèva-« tion de terrain couverte de vignes dérobait à ce général « une partie de la ligne ennemie : impatient, il s'élance « pour la découvrir ; l'intrépide neuvième légère le suit à

e pas redoublés : l'ennemi est abordé avec impétuosité , la melée devient terrible ; plusieurs braves succombent , et « Desaix n'est plus : son dernier soupir fut un regret vers la

a gloire, pour laquelle il se plaignit de n'avoir pas assez

« vécu (\*). »

# 837. BATAILLE DE MARENGO (14 juin 1800).

Aquarelle d'après BAGETTI, par M. PASQUIRRI.

Partie centrale ter etage. Galerie des Aquarelles No 140.

# 838. BATAILLE DE MARENGO (ALLÉGORIE) (14 juin 1800).

Par Antoine-François CALLET en 1804. A

Aile du Nord. 1-7 etage. Salle nº 75.

Les Autrichiens surpris s'arrêtent ébranlès: la division
 Desaix, passée aux ordres du géneral Boudet, charge

« avec impétuosité l'ennemi.... A peine a-t-elle poussé et mis

e en retraite les Autrichiens, que le général Bonaparte (3)

(1) Voir la note p. 533. (3) Relation de la bataille de Marengo, par le général Alex. Berthier, etc., p. 29-32. (3) Voir la note p. 531.

« ordonne à la cavalerie qu'il avait conservée en réserve « de passer au galop par les intervalles, et de charger « avec impétuosité cette formidable colonne de grena-

o diers.

« Cette manœuvre hardie s'exècute à l'instant, avec autant « de résolution que d'habileté. Le général Kellermann (1)

- α se porte au galop hors des vignes, se déploie sur le flanc α gauche de la colonne ennemie, et par un quart de conα version à gauche lance sur elle la moitié de sa brigade.
- a tandis qu'il laisse l'autre moitié en bataille pour contenir
- a le corps de cavalerie ennemie qu'il avait en face, et lui

masquer le coup hardi qu'il affait porter.

- « Les ennemis furent repoussés sur tous les points, et α l'armée autrichienne profita de la nuit pour repasser les α ponts; les Français, au milieu de leurs sanglants trophées,
- a bivouaquent sur la position qu'ils occupaient avant la ba-

e taille.

- « Les Autrichiens eurent dans cette journée quatre mille « cinq cents morts , buit mille blessés et sept mille prison— « niers ; ils perdirent douze drapeaux et trente pièces de ca—
- a Les Français eurent onze cents bommes tués, trois mille six cents blessés et neuf cents prisonniers (2). »

# 839. CONVENTION APRÈS LA BATAILLE DE MARENGO (15 juin 1800).

DOUZE PLACES FORTES REMISES A L'ARMÉR FRANÇAISE.

lidi. Par M. Nichel-Mortin Dunturss en 1887.

« Le soir même de la bataille de Marengo, Bonaparte (3) « fit des dispositions pour entever la tête de pont et passer « la Bormida de vive force. Le lendemain 15 jun, à la

pointe du jour, la fusillade était déjà engagée aux avant—
 postes, lorsqu'un parlementaire annouga que le général

« Mélas (\*) demandait à faire passer un officier de son état-

a major charge de propositions; celui-ci fut conduit au a quartier général français. Après une première confé-

a rence, le genéral en chef Berthier(\*) muni de pleins pou-

« voirs pour traiter avec M. de Mélas, se rendit a Alexan-

(1) François Étienne Kellermann, alors general de brigade, dep us lieutenant general, dus de Val us et pais de France (2 Relation de la hataille de Marengo, par le general Aves. Bethier, etc., p. 32-35. 3) loir la note p. 531. 4 Idem p. 656. (5) Idem p. 406.

Alle du Midi. R.-de-chaussée. Salle de Marengo. No 14. « drie, et revint quelques heures après présenter, à l'ac-« ceptation du premier Consul, la capitulation connue « sous le titre de Convention entre les généraux en chef des

a armées française et impériale en Italie (1), n

Il y cut suspension d'hostilités entre les deux armées jusqu'à la réponse de la cour de Vienne. Les châteaux de Tortone, d'Alexandrie, de Milan, de Turin, de Pizzi-ghettone, d'Arona, de Plaisance, la place de Coni, les chateaux de Ceva, Savone, la ville de Gênes et le fort tirbain furent remis à l'armée française. Enfin l'armée autrichienne dut se retirer sur Mantoue.

# 840. REPRISE DE GÉNES PAR L'ARMÉE PRANÇAISE (16 au 24 juin 1800).

Par Jean-François live en 1804.

Aile du Nord, 1er étage. Sallo no 78.

 Le général Suchet (2), qui, peu de jours avant la bataille « de Marengo, avait porté son avant-garde au delà d'Ac-\* qui, jusqu'à Castel-Spino, à la vue d'Alexandrie, était si « près de communiquer avec la gauche de l'armée du pre-« mier Consul (4), et de prendre partà l'action, que le géné-« ral Mélas (1) avait détaché une forte division de cavalerie, a pour observer ses mouvements. Aussitot après la convena lion d'Alexandrie, il fut chargé de reprendre possession a de Génes, que les Anglais auraient voulu retenir, et a qu'ils n'abandonnèrent qu'avec depit. Ils n'entendaient a point être lies par les concessions du général Mélas; et a pour assurer l'exécution des clauses stipulées, telles que « la remise des magasins et la conservation de l'artillerie de « la place, il ne fallut rien moins que la fermeté du géné-« ral Suchetet la droiture du général autrichien le prince de « Hobenzollern 3, qui montra autant de loyauté dans cette « penible circonstance qu'il avait montré de valeur dans « les combats du blocus de Gènes ("). » L'armée française prit possession de cette ville le 24 juin.

841. MARCHE DE L'ARMÉE FRANÇAISE EN FTALIE PENDART Partic centrale LA CAMPAGNE DE MARENGO (1800).

Aquarelle par Joseph-Pierre flagarys, des Aquarelles

(4) Précis des événemens militaires, par le comte Mathieu Dumas, etc., 4.111, p. 128. . 2 Lans-éjabrel Suchet, general de division, depuis duc d'Albuters, matechat et pair de France. 2 Lagenéral Bonaparte, cuir la mote p. 21., 3 foir la note p. 636. 3 filem p. 637. 6 Précis des évenemens militaires, par le coute Mathieu Dumas, etc., 4.1V, p. 3.

842. MARCHE DE L'ARMÉE FRANÇAISE EN ITALIE PENDANT LA CAMPAGNE DE MARENGO (1800).

Partie centrale. R.-de-chaussee. Salle nº 25. Aquarelle d'après Bagerri, par M. Justin Ocvais en 1837.

L'armée de réserve formée à Dijon, avait été dirigée à marches forcées sur Genève, dans les derniers jours d'avril 1800. Le général Berthier (1), commandant en chef, y était le 1° mai, et le premier Consul (2), qui avait quitté Paris le 6, y arriva le 8.

Les troupes françaises, ayant immédiatement reçu l'ordre d'entrer dans le Valais, s'étaient mises en mouvement du 15 au 18. L'armée, ayant le premier Consul à sa tête, passa le grand Saint-Bernard dans les journees du 18 au 20 mai. Bonaparte arriva le 20 au bourg Saint-Pierre et le traversa le même jour.

Pendant ce temps l'avant-garde, sous les ordres du général Lannes (3), livrsit le combat d'Aoste, s'emparait de cette ville, entrait à Châtillon le 19 mai et faisait occuper les défilés de la Cluse le 20 mai.

Le 21 l'armée passe sous le fort de Bard, prend possession de la ville, et le premier Consul traverse les défilés d'Albaredo. On assiège et on prend la ville d'Ivrée le 21 mai.

Le combat de la Chiusella et de Romano eut lieu le 26 mai.

Le général Lannes entra à Chivasso le 27, tandis que le corps du général Moncey, détaché de l'armée d'Allemagne, arrivait par le Saint-Gothard à Bellinzona, en tête du lac Majeur. Pendant que les troupes commandées par le général Murat (\*) passaient la Sesia, le Tésin, et tivraient le combat de Turbigo, un autre corps de troupes sous les ordres du général Lecchi (\*) passait également le Tésin à Sesto-Calende le 1<sup>est</sup> juin.

Le premier Consul, ayant fait son entrée à Milan le 2

juin, ordonna l'investissement de la citadelle.

L'armée dans la journée du 6 juin passe alors le Pô sur plusieurs points à Crémone, à Plaisance, à Belgiojoso, et le premier Consul établit le quartier général à Pavie, d'où il dirigea le général Lannes sur Casteggio. Le 8 juin Bonaparte livre la bataille de Casteggio, fait ensuite déboucher

<sup>(1)</sup> Vair la note p. 466. (2) Le genéral Bonaparte, voir la note p. 531. (3) Foir la note p. 563. (4) Idom p. 612. (3) Idem p. 676.

ses troupes par San-Giuliano, et le 13 il attaque le village de Marengo dont il s'empare.

Enfin le même jour, l'armée autrichienne, qui avait pris position sous Alexandrie, derrière la Bormida, passa cette rivière, et la bataille de Marengo se tivra le 14 juin.

L'armée française, par suite de la convention d'Alexandrie en date du 15 juin, prend possession des villes et forts de Gènes, Tortone, Alexandrie, Milan, Turin, Pizzighettone, Arona, Plaisance, Coni, Ceva, Savone et Urbain.

### 843. BATAILLE DE HOCHSTETT (19 juin 1800).

Par M. Hippolyte LECOMTE en 1838, Aile du Nord.

1rr ctage. Salle nº 75.

L'armée d'Allemagne, après avoir passé le Rhin et livre les batailles d'Engen, de Moeskirch, de Biberach, le combat de Stockach et celui-de Memmingen, force l'armée autrichienne à se retirer sur la rive gauche du Danube et dans le camp retranché d'Ulm, s'était avancée jusqu'au delà de l'Iller. Cet heureux début de la campagne promettait de plus décisifs avantages. Mais le général Moreau (1) ayant detaché de son armée douze mille hommes de troupes d'élite, demandés par le premier Consul (\*) pour renforcer l'armée de réserve en Italie, se vit alors contraint d'arrêter sa marche et de se borner à conserver les positions qu'il occupait dans l'Allemagne. Cependant, a l'ar-« mée française subsistait difficilement; elle avait épuisé « les ressources du pays compris entre le Danube et le « Tyrol ; celles de la Haute-Souabe avaient été détruites ou « dévorées des l'ouverture de la campagne : la Suisse n'en a pouvait fournir que de très-faibles et trop éloignées, tandis « que l'armée autrichienne était au contraire abondamment « pourvue. Ses magasins à Ulm étaient alimentés par le dua chè de Wurtemberg, le haut Palatinat, la Bavière et même « par la Bohème, dont les convois ne pouvaient être ina quiétés. Le général Moreau, jugeant bien que dans ce « système de temporisation prescrit au baron de Kray (3). « la balance allait pencher en faveur de celui qui pourrait a subsister le plus longtemps sur son terrain, hata l'exèa cution du plan qu'il avait concu.

« Passer le Danube au-dessus de Donawert, couper la « ligne d'opérations de l'armée autrichienne, la forcer, en

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 509. (2) Le général Bonaparle, voir la note p. 531. (8) Voir la note p. 656.

a l'isolant de ses magasius et de sa base, à abandonner la a place d'Ulm, à combattre sur un terrain où les chances a seraient égales, à faire une retraite excentrique en li-« vrant la Bavière au vainqueur, tel était ce projet si hardi « que sans les motifs pressants que nous venons d'exposer

« en pourrait le taxer de témérité (1,. »

Moreau commença par se rendre maltre du cours du Lech : cette rivière, grossie par la fonte des neiges, n'étant plus guéable, il en détruisit tous les ponts, et pendant qu'il dirigeait la plus grande partie de ses troupes du côte de Donawert, il faisait agir sa gauche sur l'Iller, où , en attaquant les postes avancés de l'armée autrichienne, il attivait l'attention du général Kray et l'isolait dans son camp retranche d'Ulm. Le 16 juin, l'armée francaise avait pris position, en avant de Laz, en face de la rive droite du Danube, et cependant l'armée autrichienne occupait Güntzbourg et Wertingen, et Kray restait toujours immobile dans Ulm.

Le general Moreau fit nlors attaquer les postes autrichiens qui défendaient la rive droite du Danube, et pendant qu'il ordonnait des démonstrations d'un côté à Guntzbourg, et de l'autre entre Lauengen et Dillingen, il se portait, avec une partie de ses forces et sa réserve, derrière

les bois vis-à-vis Blandheim et Gremheim. »

Enfin le 19, à la pointe du jour, l'armée française avant attaqué sur différents points et commence le passage du Danube à Blendheim, « l'alarme fut donnée sur toute la lia gne, et les commandants autrichiens ne purent plus avoir « de doute sur le veritable point d'attaque ; ceux des places a les plus voisines, Dillingen et Donawert, accourgrent avec « tout ce qu'ils purent rassembler de forces.

« Le général Kray, promptement averti à Ulm, avait « detache la plus grande partie de sa cavalerie sous les or-« dres du général Klinglin (2) et toute son artillerie légère « pour soutenir l'infanterie qui, plus rapprochée du lieu de « l'action, s'était déjà mise en monvement vers les cinq a heures du soir. Lorsque ces troupes arrivérent, une partie

- de l'armée française avait passè le Danube à Lauengen; a l'action devint bientôt generale; on se battait avec achar-
- « nement. Le géneral Moreau pressait le passage de ses troua pes sur la rive gauche, il voulait prevenir l'arrivée des

<sup>(1)</sup> Précis des deénemens militaires, parle comte Mathieu Dumas, etc., IV, p. 39. 3, N...., baron de Klinglin, general major au service d'Au-

« colonnes d'infanterie que le général Kray pouvait tirer « de son camp d'Ulm et qui pouvaient arriver pendant la « muit ; il se porta de sa personne avec la réserve de cava-« lerie à son aile droite qui formait alors son avant-garde. « Il restait à peine deux heures de jour, lorsque cette ré-« zerve étant réunie à la cavalerie du général Lecourbe, le « général en chef la forma par échelons, fit soutenir ses

a flanes par l'artillerie et ordonna d'attaquer.

a La cavalerie française s'avanca en bon ordre : elle « aborda franchement celle des Autrichiens qui resserra « ses lignes nour la recevoir ; le combat s'engagea sur tous « les points, il fut sanglant, opiniàtre et se prolongea bien a avant dans la nuit. La cavalerie autrichienne sontint dans « cette grande mélèe sa réputation de valeur et de solidité; « la cavalerie française y fonda la sienne, et, quoique inféa rieure en nombre, pril, par la précision de ses mouvea ments, par sa force d'impulsion, par la prestesse de ses « ralliements et la vivacité de ses attaques, une supériorité a décidée. Les généraux Moreau et Lecourbe (1), au plus fort « de l'action, chargérent eux-mêmes plusieurs fois, et ne a s'arrêtérent qu'après avoir force les Autrichiens à rea passer la Brentz: cenx-ci ne pouvaient se soutenir plus « longtemps dans cette position avancée, le corps d'ina fanterie qui servait d'appui de pivot à leur aile droite st avant été repoussé, et Gundelfengen enlevé de vive

« Ainsi finit cette longue bataille on plutôt cette suite de grands combats dans un espace de sept à buit lieues, sur « la rive gauche du Danube, dans les plaines d'Hochstett. « C'est une circonstance digne de remarque, qu'à la même « époque, seulement à trois jours de différence, du 16 au 19 « juin, Moreau, qui aurait pu recevoir à Hochstett la nou-e vette de la bataille de Marengo, remportait sur le Danube, et par la même manœuvre, un avantage pareil à ce-e lui que Bonaparte remportait sur le Pô.

a Les trophèes des combats d'Hochstett sur le champ de a bataille ne furent pas moindres pour les Français que a ceux de Marengo, puisque cinq mille prisonniers, vingt a pièces de canon, plusieurs drapeaux et étendards restea rent entre leurs mains (2). »

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 564. (2) Précis des événemens militaires, par lo comie Mathieu Dumos, etc., t. VI, p. 53-56.

## 844. BATAILLE DE HOHENLINDEN (3 décembre 1800).

Aile du Midi. 1er étage. Galerie Jes Batailes. No 137. Par M. Schorm en 1837.

La bataille d'Hochstett, ainsi que celle de Marengo, ne tarda pas à être suivie d'un armistice. Les hostilités furent successivement suspendues en Italie et en Allemagne. On ouvrit des négociations, on parla de paix; mais ces négociations n'ayant point eu le résultat qu'on en attendait, on se prépara de part et d'autre à recommencer la guerre.

La France avait profité de l'armistice pour porter au complet toutes ses armées; celle d'Allemagne avait reçu de nombreux renforts; elle occupait sur la rive gauche de l'Inn tout le pays compris entre les gorges du Tyrol, depuis le Vorarlberg jusqu'au delà de la forêt d'Ebersberg en avant de Munich.

L'armée impériale avait été aussi considérablement augmentée : elle ne comptait pas moins de cent vingt mille hommes et s'étendait sur la rive droite de la rivière également jusqu'au Tyrol.

L'archiduc Jean (1) la commandait, et, fort de sa supério-

rité, il avait résolu de prendre l'offensive.

« Lors de la dénonciation de l'armistice, les deux ar-« mèes se trouvant dans ces positions, séparées par le « cours de l'Inn, et les Autrichiens étant maîtres des pas-

« sages à cause de la forte domination de la rive droite, « depuis Wasserbourg jusqu'à Passau, il était difficile de

a penetrer leurs desseins et de juger s'ils prendraient l'ofa fensive en avant de cette rivière, ou s'ils se borneraient

« à en défendre le passage.

« L'Inn, sortant du Tyrol après s'être ouvert un passage « par la gorge de Kuffstein, coule avec la rapidité des

« torrents à travers les débris de la barrière qu'il a forcée, « dans la direction du sud au nord, jusqu'à Wasserbourg;

« il fléchit et dévie ensuite à l'est, au-dessous de Cray-« bourg. L'intervalle entre le lit profond et resserré de

« cette grande rivière et celui de l'Iser, à la hauteur de

Munich, est de douze à quinze lieues. Vers le milieu de

a cet intervalle, et précisément au partage des eaux, se

a trouvent la foret ou plutôt les bois de Hohenlinden, qui, a jetes, pour ainsi dire, par masses presque contigués,

<sup>(1)</sup> Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, archiduc d'Autriche, cinquième Irère de l'empereur François II, etc.

« forment parallèlement aux cours des deux rivières une « ligne, une estacade naturelle de six à sept lieues d'éten« due et d'une profondeur moyenne d'une lieue et demie. « Les deux chaussées de Munich à Wasserbourg et de Munich à Mühldorf traversent cette forèt de sapins, épaisse « et serrée dans plusieurs parties, et principalement entre « le hameau de Hohenlinden, où se trouve la poste, et le « village de Mattenpot, qui est dans une éclaircie, à l'en« trèe du défilé, en venant de Mühldorf. Le village « d'Ebersherg, sur la chaussée de Wasserbourg, à deux « lieues sur la droite de Hohenlinden, est sur la fisière de « la forêt et à la tête du second défilé. On ne trouve entre « ces deux rontes que des chemins vicinaux, des commu« nications pour les coupes de bois, et qui sont presque « impraticables en hiver.

« A la gauche de Hohenlinden, la forêt continue, bor-« dant la route qui va à Mosbourg et Landshut par Hartof

a et Erding.

« Depuis Mühldorf jusqu'à Hohenlinden, qui est le « point central entre l'Inn et l'Iser, le pays est montueux, « tourmenté, coupé par des ruisseaux, parsemé de bou-« quets de bois; et ce n'est qu'après avoir traversé la forêt « et dépassé Hohenlinden, qu'on entre dans la belle plaine

a qui s'étend jusqu'aux bords de l'Iser. »

Le géneral Moreau (1) dans la position de Hohenlinden attendait le résultat des premières opérations de l'armée impériale. Il s'était retiré avec une partie de ses troupes, l'aile gauche de son armée, entre Hohenlinden et Hartof. Une division, celle du général Richepance, occupait Ehersberg en dehors de la forêt sur la droite de Hohenlinden; une autre, celle du général Decaen, se trouvait en arrière.

L'armée autrichienne était en marche; « le mouvement des principales forces de l'ennemi, décidement dirigé a sur Munich par la grande chaussée de Muhldorf, et ceux des corps détachés de son aile droite indiquant l'effort qu'il méditait de faire contre la gauche de l'armée france caise, le général Morcau envoya au général Richepance (°), « à Ehersberg, l'ordre de se mettre en mouvement à la « pointe du jour, et de marcher par Saint-Christophe sur « Matteopot, pour tomber sur les derrières de l'armée au« trichienne, lorsqu'elle serait engagée dans le défile. Le

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 509. (2) Idem p. 590.

« général Decaen (1) recut à Zornottingen celui de suivre le

a genéral Richepance.

tion qui lui était ordonnée.

a Le 3 décembre, l'armée impériale sur trois colonnes « suivait son mouvement sur Munich; elle marchait à tra-« vers la forêt d'Ebersberg, traversant Mattenpot, et arriva « à Hohenlinden où elle rencontra les troupes françaises. a Le général Moreau, qui lui barrait le passage avec le a corps du général Grenier, y soutint tous les efforts de l'ar-« mée imperiale. »

Pendant ce temps on se battait à Mattenpot. Le général Richepance parti d'Ebersberg avait porté sa division à Saint-Christophe suivant l'ordre qu'il en avait regu; a il « marchait à la tête de sa colunne à travers les bois, par des « chemins affreux, dont les guides ne pouvaient même re-« connaître la direction , parce que la neige , qui tombait a comme par nuces, effaçait toutes les traces et ne pera mettait pas de démèler les objets à dix pas devant soi. a La mortié de la division ( la huitième et la quarantea huitième de ligne, et le premier régiment de chasseurs a avait dépassé Saint-Christophe, » Jorsque Richepance rencontra un corps considerable de l'armée autrichienne, qui, en l'attaquant par le flanc, l'avait séparé de la moitié de ses troupes ; ne s'arrétant pas à combattre et suivant l'ordre qu'il avait recu, après avoir recommandé au général Drouet de tenir jusqu'a l'arrivee du général Decaen qui venait sur les derrières et pouvait le dégager, il suivit sa route à travers les bois, marchant toujours dans la direc-

Le général Richepance arrivant à Mattenpot y rencontra l'arrière-garde de l'armée imperiale, qui défendait l'entrée de la forêt; il n'avait plus que cinq mille hommes som ses ordres, le régiment de chasseurs par qui il avait fait commencer l'attaque ayant été ramené. « Le général Ri-« chepauce se détermine alors à se jeter en masse dans le dé-

a filé pour porter le désordre sur les derrières de l'eunemi. a Cette mamenyre fut exécutée avec la rapidité de la « fondre. Le général Walther (\*), prenant le commandement

« de la droite, en se dirigeant vers la forêt, contint la ca-« valerie, lui faisant lète et combattant en arrière-garde,

a pendant que Richepance, à la tête de la quarante-hui-

« tième, penetra dans la foret de Hohenlinden.

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 391. 3. Frederic-Henri Walther, general de brigade, depuis general de division, comte et colonel commandant les grenadies. à cheval de la garde impériale.

α Plusieurs décharges à mitraille et la mousquelerie des α tirailleurs, répandus dans le bois des deux côtés de la α route, ne firent qu'accélèrer le mouvement des Français, α Trois bataillons de grenadiers hongrois réunis en colonne α serrée, barrant la chaussée, s'avancèrent au pas de charge. » Dans ce moment décisif, Richepance, à la tête des grenadiers de la quarante-huitième, chargea à la baionnette. « Le choc α fut terrible, les Hongrois forent culbutés; l'impulsion α une fois donnée, la colonne française renversa toutes les

a masses qui lui furent successivement opposées.

« Ceci se passait au moment même où le général Ney en« fonçait à la sortie du défilé, vers Hohenlinden, les ba« taillons qui tentaient de s'y maintenir. On vit alors cette
« énorme colonne, pressée de toutes parts dans le défilé,
« tourbillonner, rompre ses rangs et se précipiter en dés« ordre dans la forêt..... Quatre-vingt-sept pièces d'artil« lerie furent abandonnées sur la chaussée couverte de ca« davres, de blessés, de chevaux épouvantés, d'armes et
« de debris de toute espèce. Ce fut au milieu de cette
« seène de carnage que les troupes de Ney et de Riche« pance se reconnurent, et annoueèrent par leurs cris de
« vietoire que la réunion était opérée.

a A quatre heures du soir, onze mille prisonniers, dont a cent soixante-dix-neuf offleiers, les géneraux Deroy (\*) et a Spanocchi (\*), cent pieces de canon étaient entre les mains

a des Français (3). »

# 845. passage du mincio, bataille de pozzolo $(25~{ m déc.}\ 1800)$ .

Par M. Joux en 1837, d'après le tableau de M. Bellangé.

L'armistice ne fut dénoncé en Italie que le 5 décembre, et les hostilités étaient à peine commencées que déph la nouvelle de la victoire de Hohenlinden avait parcouru tous les rangs de l'armée.

Le général Brune (\*) remplaçait le général Massèna (\*) dans le commandement général. Les troupes françaises étaient établies en avant de l'Ogtio et de la Chièse, séparée de l'armée impériale par le Mincio. Le général Delmas (\*) commandait l'avant-garde, Dupont (†) l'aile droite, Suchet (\*)

(i) Bernard-Érasme Deroy, lieutenant-maréchal au service d'Autriche. (3) N... Spanocchi, heutenant-marechal au service d'Autriche. (3) Précis des éven-mens militaires, par le comte Mathieu Dumas, etc. t. V. p. 98-129. (b Voir la note p. 610. (c) Idem p. 560...(b, Idem p. 617. (7) Pierre Dupont-de-l'Etang, général de division, depuis ministre de la guerre, etc. (b) Voir la note p. 687.

Aile du Norda 14r étage. Salie nº 78. le centre, Moncey (1) la gauche, et Michaud (3) la réserve. La figne autrichienne, sur la rive gauche du Pô, entre cette rivière et le lac de Garda, était soutenne par trois places fortes, Borghetto, Peschiera et Mantoue, hérissées de redoutes et de forteresses munies d'une nombreuse artillorie.

Le général Brune, qui voulait porter la guerre au detâ de l'Adige, avait résolu d'evécuter le passage du Mincio de vive force, « près du lac Garda et du pied des montages que s', pour s'assurer l'avantage des positions avant et « après le passage, afin de n'avoir qu'un moindre intervalle « à franchir entre cette rivière et l'Adige, et de manœuvrer « sur un terrain moins propre au déploiement de la nom-

a breuse cavalerie des Autrichiens. »

Il avait en conséquence transmis ses ordres à tous les commandants des divers corps de son armée. Le général Dupont devait se porter à la Volta avec le sien composé d'environ huit à neuf mille hommes, destiné à exécuter uns fausse manœuvre, « en jetant un pont a Molino della Volta, « en face de Pozzolo, pendant que le grand passage s'exé« cuterait le même jour, 25 décembre, à Montezambano; « le lieutenant général Suchet, en quittant la Volta pour « remonter le fleuve et se réunir à l'aile gauche, à l'avant- « garde et à la réserve pour le passage de Montezambano. « Un retard survenu dans la réunion des troupes au ren-

« le général Dupont reçut l'ordre de ne commencer au-« cune action importante sur la rive gauche; mais il était « trop tard , l'affaire était fortement engagée ; il fallait « livrer ou recevoir la bataille ; la moindre hésitation en-« trainait la perte totale de tout ce qui avait passé le nont.»

« dez-vous général, suspendant le passage à Montezambano,

On se trouvait en présence d'un corps de l'armée autrichienne, fort de quarante-cinq hataillons et douze regiments de cavalerie jenviron quarante mille hommes), et on se battait déjà à Pozzolo.

Le corps d'armée du général Dupont, engagé contre des forces supérieures, fut à plusieurs intervalles secouru pendant l'action par quelques divisions du général Suchet. Le général Bellegarde (2) ayant concentré ses attaques sur Pozzolo était parvenu à s'en emparer. « Le pont était à découvert, « une colonne autrichienne longeant le Mincio n'en était « pas éloignée de plus de cent toises. Dans cette situation

<sup>(4)</sup> Foir la note p. 514. (2) Claude-Ignace-François Michaud., general de division, depuis gouverneur de Magdebourg et baron. (2) Foir la note p. 578.

g presque désespérée, le général Dupont, ralliant la divia sion Monnier, que celle de Gazan vint soutenir, et saia sissant un moment d'hésitation de l'ennemi, ordonna a une charge générale sur toute la ligne; elle fut exécutée a avec tant d'ensemble et d'impétuosité, et si bien secona dée par les feux bien dirigés de la rive droite, que les a Autrichiens perdirent en un instant toul le terrain qu'ils a avaient gagné. Le général Watrin (1) leur enleva près de a mille prisonniers, un drapeau et cinq pièces de canon. « Le général Gazan (1) attaqua à la basonnette et reprit le a village de Pozzolo. »

On se battait de part et d'autre avec un acharnement sans égal; les succès de Hohenlinden animaient les troupes françaises d'une généreuse émulation : le combat commence des le matin ne se termina que dans la nuit; le village de Pozzolo fut pris et repris jusqu'à trois fois.

a Les Autrichiens eurent dans cette journée plus de a quatre mille hommes hors de combat, parmi lesquels se a trouvait le lieutenant général Kaim (3), grièvement blessé; a deux mille prisonniers et neuf pièces de canon tombérent « au pouvoir des Français, qui firent aussi dans cette jour-« née des pertes très-sensibles, quoique dans une moindre a proportion, eu égard à leur infériorité numérique : ils « curent de mille à douze cents tues ou blesses ('). »

## 846. ATTAQUE DE VÉRONE (30 décembre 1800).

L'ARMÉE FRANCAISE, RANGÉE EN BATAILLE, MARCHE A L'ENNEMI OUI BEFUSE LE COMBAT.

> Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI. Partie centralo irs étage. Galecie

> > Nº 150.

Cinq jours après la bataille de Pozzolo, les Français étaient sur l'Adige; le général Brune (8) en avait ordonné des Aquatolles le passage pour le 31 décembre.

« Le 30 décembre le géneral Dupont (6) fit des démonsa trations sur le bas Adige et devant Vérone. Pour dé-« tourner l'attention de l'ennemi, le général en chef, ") avait « ordonné une reconnaissance générale sur toute la ligne a pendant laquelle il fit jeter quelques obus dans Vérone. a Le seu prit à divers endroits, mais ne sit aucun progrès.

(1) Foir la note p. 673. (2 Honore-Théophile-Maxime Gazan de La Peyriere, general de division, depuis comte, etc. (3) Fair la nate p. 883. (4) Précis des éconcemens militaires, pas le comte Mathieu Dunias, etc. t. V. p. 222-200. "Yoir la nate p. 810. (2) Idem p. 693. 7) Herthieu p. 252-240. [6] Yoir la note p. 619. (6) Idem p. 695. 7) Herthier, voir la nule p. 166.

a Les Autrichiens se montrèrent en force sur tous les points a de la rive gauche qui pouvaient être menaces, et l'on dut a croire qu'ils se tenaient en mesure de detendre le pas-

Ce passage fut à peine disputé; les Autrichiens opposèrent peu de résistance. Le 2 janvier l'armée française était réunie sur la rive gauche du fleuve, a S'étant rendu maître a du débouché de la vallée de l'Adige, le genéral Brune. a après avoir laissé dans le plat pays un gros corps de caa valerie pour contenir les garnisons de Mantoue et de a Porto-Legnago, et couvrir sa ligne d'opération, détacha « son aile gauche vers le haut Adige, sous le commande-« ment du général Moncey (!), dont il rendit la manœuvre a indépendante, et poursuivit sa marche sur Vérone avec a tout le reste de son armée.

« L'avant-garde gagna les hauteurs pour tourner la « place et déterminer la retraite de l'ennemi en occupant α la principale sommité. Cette marche fut très-pénible; a il fallut ouvrir une route entre les rochers, trainer et a porter à bras les pièces et les caissons sur les neiges et a sur les glaces.... Les autres divisions et les reserves suia virent la grande route et poussèrent les arrières jusque a sous le canon de Vérone, et firent quelques centaines a de prisonniers. L'armée autrichienne avait déjà levé son e camp de San-Martino pour prendre position sur les a hauteurs de Caldiero; Vérone fut évacuée pendant la a nuit, et le lendemain. 3 janvier, le général Rièze, som-« mè de rendre la place, se retira avec sa garnison de a mille sept cents hommes dans les forts de Vérone, Saint-« Félix et Saint - Pierre, et sit ouvrir les portes de la a ville (2). »

ter élage. Galerie Mes Aquarelles No 160.

Partie centrale. 847. COMBAT NAVAL DANS LA BAIE D'ALGÉSIRAS (5 juil. 1801).

PREMIREE POSITION.

Aquarelle par M. Roux (de Marseille), vers 1806.

ier elage. Golerie No 140

Partie centrale. 848. COMBAT NAVAL DANS LA BAIE D'ALGÉSIRAS (5 juil. 1801).

DEUXIEME POSITION.

Aquarelle par M. Roux ( de Marseille , vers 1806,

1) Voir la note p. 544. (2) Prieis des événemens militaires, par le comte Mattiteu Dumas, etc. t. V., p. 278-283.

#### 849. conbat naval dans la baie d'algésiras (5 juil. 1801).

Par M. Monni-Pario en 1836.

Aile du Nord. Pavillotedu Boi-R.-de chaussee.

Le contre-amiral Linois (1), à la tête d'une division na-vale, faisait voile vers Cadix où il devait faire sa jonction avec l'escadre espagnole. Arrivé dans le détroit de Gibraltar, il apprit que Cadix était étroitement bloque, et que l'amiral Saumarez ( marchait à sa rencontre avec des forces superieures. Il se retira alors à Algésiras, où il se placa sous la protection des batteries de terre pour se défendre en cas d'attaque.

L'escadre anglaise composée de six vaisseaux de ligne: le Vénérable, le Pompée, vaisseau amiral; l'Audacious, le Cesar, le Spencer et l'Annibal, arriva devant Algésiras

le 6 juillet.

L'amiral Linois n'avait que trois vaisseaux et une frégate : le Formidable, le Desaix, l'Indomptable et le

Muiron. Il donna l'ordre de s'embosser.

α La droite des Français appuvait à une batterie de sept a pièces de vingt-quatre, placée sur une le rocailleuse, a nommée l'île Verte, et la gauche se trouvait dans la dia rection d'une autre batterie qui portait le nom de Saint-« Jacques ; mais dont elle se trouvait assez éloignée pour

« rendre possible la manœuvre du général anglais.

- « Linois, qui s'était placé lui-même à cette extrémité « de sa ligne, ne balança pas un moment pour la replier a obliquement, faisant échouer ses vaisseaux entre les « deux batteries : et. afin de mieux assurer ce flanc gau-« che, huit chaloupes canonnières espagnoles furent dis-
- « posées au nord de la batterie de Saint-Jacques. « Ses adversaires se présentèrent au combat avec l'assu-« rance que leur donnait une supériorité de plus du dou-

« ble. Linois les recut avec la même résolution.

« Le parti qu'il venait de prendre avait mis l'avanta garde ennemie dans l'impossibilité de le doubler : l'Ana nibal, qui en formait la tête, tombé sous le triple feu a des canonnières espagnoles, du Formidable que mona tait Linois, et de la batterie de Saint-Jacques, servie

<sup>(1)</sup> Charles-Alexandre-Leon Durand de Linois, depuis vice-amiral honoraire, etc. (2) Sir James Saumarez, contre-amiral anglais, depuis gouverneur de l'île de Guernesey.

« par le général Devaux (1), avec des troupes de terre fran-« çaises, fut démâté et mis hors de combat ; le vaisseau qui

« suivait, presque aussi maltraité, dut se faire remorquer

a par une frégate.

« A l'aile opposée, le vaisseau anglais le Pompée ne « fut pas plus heureux, l'Indomptuble l'accueillit par un « feu aussi vif que bien dirigé, et la batterie de l'île Verte

a le seconda d'abord de son mieux. Cependant les Espa-

« gnols se relachant de leur zèle, et les Anglais ayant paru « vouloir enlever l'île, la frégate ta Muiron fit debarquer

« les troupes qu'elle avait à bord , et ses braves fantassins « servirent la batterie avec tant de vivacité , que le vais-

seau anglais, foudroyé de tous côles, perdit ses mats et

a tomba en derive. Saumarez fit cesser le combat, et se

a replia sur Gibraltar avec les quatre vaisseaux qui lui

a restaient (2). »

# 850. COMBAT NAVAL DEVANT GADIX (13 juillet 1801).

Aile du Nord. las dim du Roi. Ladr-chaussec. Par M. Gilbert en 1832.

L'escadre espagnole était sortie de Cadix et avait opéré sa jonction à Algésiras avec la division du contre-amiral f.inois 3; l'armée combinée faisait route pour rentrer à Cadix. Le vaisseau le Formidable, commande par le capitaine Troude (1), n'ayant pu suivre la marche à cause du mauvais état où se trouvait sa mature depuis le combat d'Algésiras, se trouva, le 13 juillet, à la pointe du jour, en présence de trois vaisseaux anglais, le César, le Spencer, le Vénérable et la frégate anglaise la Tumise faisant partie de l'escadre de l'amiral Saumarez (5). Le vent étant venu à tomber, a le Vénérable put seul s'engager avec le Formidable. a Le feu commenca à sept heures et demie, et la distance a entre les deux vaisseaux diminua jusqu'à portée de pisa tolet. Après une heure d'engagement le grand mat du a Fénérable tomba, et les deux autres étaient cribles. Le a Formidable, débarrassé de ce vaisseau, qui pouvait seul « retarder sa marche, lit voile et gagna le large. Le Véa nérable ne pouvant plus gouverner alla à la côte, près a de Santi-Petri. Il en fut retire par la fregate la Tamise

<sup>(1)</sup> Pierre Devaux, adjudant genéral, depuis general de brigade d'artillerie etharon : 1) Wistoire des guerres de la récontion, par Joman, LAIV, p. 368 368. 3. Voir la note p. 699. (1) Amable-Gilles Troude, capitaine de fregate, depuis contre-amiral. (2) Voir la note p. 699.

a et les canots des autres vaisseaux anglais, qui le remor-« querent jusqu'à Gibraltar (1). »

851. SIGNATURE DU CONCORDAT ENTRE LA FRANCE ET LE Partie centrale SAINT-SIÈGE (15 juillet 1801). In clage. Galerie

des Aquarelles Dessin à la sepia par le baron GERARD en 1803.

852. SIGNATURE DU CONCORDAT ENTRE LA FRANCE ET LE SAINT-SIÉGE (15 juillet 1801).

Par MM. Jean ALAUX et LESTANG-PARADE en 1835. Aile du Midi.

R.-de-chaussee Salle ne 64.

Le gouvernement du premier Consul (\*) s'affermissait tous les jours sur des bases plus solides. L'Autriche, forcée de renoncer pour la seconde fuis à l'alliance anglaise, venait de conclure la paix à Lunéville, et d'abandonder à la France de nouvelles dépouilles. L'Angleterre seule persistait à demeurer les armes à la main. « Pour achever l'ena tière pacification de l'intérieur, dit Jomini, il ne restait « qu'à relever les autels renversés dans les mouvements « de la plus violente anarchie. Le clergé était dans un « schisme complet, les églises étaient désertes et tombaient « en ruines. Bonaparte crut devoir rétablir la religion « catholique.... » Depuis long-temps il négociait avec la cour de Rome : le cardinal Consalvi (3) se rendit en France; les bases du concordat furent discutées et arrêtées à Paris entre les conseillers d'Etat Joseph Bonaparte (\*), Cretet (\*) et l'abbé Bernier (°), docteur en théologie, d'une part, et le cardinal Consalvi de l'autre.

Le ministre des cultes Portalis (7) ayant été mandé aux Tuileries, les commissaires furent recus dans le cabinet du premier Consul, qui signa le concordat le 15 juillet 1801.

<sup>(1</sup> Annales maritimes, par M. Bajot, t. II, p. 726. 2 Le genéral Honaparte, coir la note, p. 531. 3 Hercule Consalví, cardinal-diocre, secretaire d'était (2 Joseph Bonaparte, depuis un d'Espagne (comte de Survilliers : 5) Emmanuel Cretet, depuis moistre de l'interiure teomte de Champmol. 5 Effenne-Alexandre Bernier, depuis évêque d'Orléans. (7) Jean Etienne-Marie Portails, depuis comte, otc.

853. COMBAT NAVAL, DEVANT BOULOGNE, D'UNE PARTIE DE LA FLOTTILLE FRANÇAISE CONTRE LA FLOTTE ANGLAISE (uuit du 15 au 16 août 1801).

Aile du Nord. Pavillondu Ros. L.-do-chausser. Par M. CREMN en 1806.

Le traité de Lunéville amena la retraite de M. Pitt (1) des conseils du roi George III. On en conçut quelques espérances de rapprochement entre la France et la Grande-Bretagne; mais les premières ouvertures faites par le nouveau cabinet anglais n'étaient pas admissibles : le gouvernement consulaire les rejets.

Des préparatifs furent ordonnés à Boulogne pour exécuter une descente en Angleterre, « Les bateaux plats « et les canonnières construits depuis trois ans furent

« réunis en flottille, et on en augmenta le nombre par de « nouvelles constructions et par tous les transports qu'on

α put rassembler. Cette flottille de bâtiments légers, α organisée à Boulogne et dans les trois ports les plus

α voisins par les soins de l'amiral Latouche-Tréville (\*). se

« composait de neuf divisions. Plusieurs demi-brigades ti-« rées de l'armée du Rhin et de la Hollande s'exercèrent « à des simulacres d'embarquement et de débarquement, »

L'Angleterre était dans l'attente, et se préparait à repousser l'invasion; mais en même temps elle redoublait ses armements, et sa flotte ne tarda pas à être dirigée sur les côtes de France. L'amiral Latouche - Tréville était instruit de ces préparatifs, et lorsque Nelson (3) vint se présenter le 4 août devant Boulogne avec quarante voiles composées de trois vaisseaux, quatre frégates, de brûlots, de bombardes et de canonnières, on était disposé à le recevoir, et il fut bientôt force de se retirer.

« Soit que cette première tentative ne fût qu'un essai, soit « pour toute autre cause, dit Jomini, Nelson remit à

a la voile au bout de quelques jours, avec un renfort de

« trente batiments et de trois à quatre mille soldats de marine, destinés à enlever la flottille à l'abordage ou à

« l'incendier. »

L'attaque eut lieu de nuit « La division du capitaine

<sup>(1)</sup> William Pitt, depuis premier lord de la tresorerie et chancelier de l'Echiquier. 2 Voir la note p. 456. (2) Horace, viconite Velson, vice-amiral, depuis commandant en chef la flotte de la Méditerran-aée, etc.

« Parker (1), engagée la première, fut vivement reçue par la « canonnière l'Etna; la mitraitle et surtout le feu de l'in« fanterie placée à bord des bâtiments français, tua ou « blessa en peu de minutes la moitié des soldats qui « montaient les péniches anglaises, et le capitaine Parker « lui-mème fut blessé à mort. Le combat, devenu général, « offrit partout le même résultat; la division de réserve « tenta vainement de se glisser entre la ligne et la terre ; « elle fut accablée sons le feu des batteries de côte, et « contrainte à s'éloigner promptement. A la pointe du jour, « c'est à-dire vers quatre heures, le combat cessa, et Nelson « donna le signal de la retraite, après avoir perdu deux « cents hommes d'élite (1).»

85%. LA CONSULTA DE LA RÉPUBLIQUE CISALPINE, RÉUNIE EN COMIGES A LYON, DÉCERNE LA PRÉSIDENCE AU PREMIER CONSUL BONAPARTE (26 janvier 1802).

Par Nicolas-André Monsiac en 1808.

Aile du Muli-R. de-chaussét Salle us 61.

« Le 14 novembre 1801 une proclamation de la com-« mission extraordinaire du gouvernement annonça au

« peuple cisalpin la convocation d'une consulta extraor-« dinaire à Lyon, pour fonder les bases de la république « sous les auspices et en présence du premier Gonsul (3) de

α la république française. »

Tous les membres de la consulta, au nombre de quatre cent cinquante-deux, furent réunis le 31 décembre. Elle ouvrit ses séances le 4 janvier 1802, et le 26 du même mois le premier Consul vint assister à la séance de clôture.

« On avait èlevé dans la salle destinée à l'assemblée gé-« nérale, en face du fauteuil du président, une tribune « pour le premier Consul; elle était ornée de trophées qui « rappelaient ses victoires en Italie et en Égypte.

α Le général Bonaparte, accompagné de ses ministres α et d'un nombreux cortége civil et militaire, se rendit à

« la séance de la consulta (V). »

Après le discours du premier Consul, Regnaud de Saint-Jean d'Angely (5), conseiller d'Etat, donna lecture de

<sup>(1)</sup> William Parker, capitaine de vaisseau. (2) Histoire des guerres de la révolution, par Jomini, L. XIV, p. 380 .87. (3) Le géneral Homaparte, voir la noie p. 531. 3 Cette seance cut heu à Lyon, dans l'ancienne engles des jésuites. (4) Michel-Louis-Etienne Regnand de Saint-Jean-d Augely, depuis ministre d'état, secrétaire de l'état civil de la famille imperiale et comité.

la constitution de la république cisalpine. Les membres de la consulta demandèrent cusuite à l'unanimité qu'elle prit le nom de république italienne, et avant la cloture de la séance on proclama les listes des collèges et les noms des principaux membres du gouvernement.

« Le général Bonaparte, president ;

a De Melzi, vice-président ;

a Guiceiardi, secrétaire d'état ;

« Et Spanocchi, grand juge (1). »

855. COMBAT DE LA FRÉGATE LA POURSUIVANTE CON-TRE LE VAISSEAU L'HERCULE (29 juin 1803).

Aile du Nord. Pavillon du Roi. L-de-chaussec. Par M. Theodore Grown en ....

« Le chef de division Willaumez (2) revenait de la station « de Saint-Domingue sur la Poursuivante, frégate portant « du vingt-quatre en hatterie : mais dont l'artillerie n'était a pas au complet, puisqu'elle n'était armée que sur le pied de paix ; elle n'était manouvrée que par un équipage de cent cinquante hommes, dont trente noirs. a Parti du Cap le 27 juin avant le jour, de conserve avec a la corvette lu Miquonue, le commandant Willaumes, a bien qu'on ne fut pos encore en guerre, se tint constama ment sur ses gardes. Le 29, au point du jour, étant dans « les parages du môle Saint-Nicolas, à environ deux heues « de terre, entre la plate Forme et le Cap-à-Fou, il eut « connaissance d'un convoi de plus de cinquante voiles, « fortement escorté. Peu de temps après il apercut plu-« sieurs des bâtiments de l'escorte qui se détachèrent du a convoi et se dirigèrent vers la Poursuivante, toutes voi-« les dehors : il ne tarda pas à les reconnaître pour des « vaisseaux de ligne anglais , qui lui donnérent la chasse et a le gagnaient considérablement. Le commandant Willau-« mez prit alors le parti de longer la cote à environ une a lieue de distance sous toutes voiles, afin de gagner le a mole et de pouvoir s'y réfugier s'il était attaque par les « vaisseaux anglais. Dès le matin le signal de liberté de ma-« nœuvre avait été fait à la corvette la Mignonne, qui mara chait mieux que la Poursuieante, et le capitaine de cette « corvette avait jugé à propos de serrer la terre plus que

<sup>(1)</sup> Précis des événemens militaires, par le comte Mathieu Dumas, etc. t. VIII, p. 46-57. (2) Jean Haptiste Philibert Williaumes, capitaine de vala-seau, depuis vice-auural, pair de France, etc.

a la frégate. A huit heures l'Hereule, le vaisseau anglais u qui s'avançait le premier, était parvenu à portée de caa non de la Poursaieante, et conservait toute la voilure a possible. A huit heures et demie il fit des signaux avec « ses voiles aux bâtiments qui le suivaient; un quart « d'heure après il hissa pavillon anglais : la frégate arbora a aussitot les couleurs nationales. A neuf heures l'Hercule « tira sur la Poursuivante un coup de canon dont le bou-« let passa entre les mats de cette frégate. Tout était disa posé pour le combat, et le commandant Willaumez or-« donna de passer tous les canons en retraite; mais cette a disposition devint inutile, la marche supérieure du vais-« seau anglais l'avant promptement amene par la hanche do « la Poursuivante. Dans toute autre circonstance le brave « et habile Willaumez n'eût pas laissé prendre ni conser-« ver au vaisseau ennemi cette position avantageuse; mais « il y était forcé alors, afin de ne pas se déranger de la route « qu'il suivait pour gagner le môle, et aussi pour éviter a d'être joint par deux autres vaisseaux qui l'approchaient « sensiblement. Cependant, fatigué d'essuyer à portée de « fusil les bordées du vaisseau ennemi, qui causaient d'aua tant plus de dommage à sa frégate que la mer était si « unie, qu'il n'y avait pas un coup à perdre, il lit un mou-« vement et présenta audacieusement le travers à son fora midable adversaire. Un combat en règle s'engagea de la a sorte entre une frégate française délabrée par une longue « campagne et presque sans équipage, et un vaisseau de a ligne auglais qui, outre l'avantage de ses dimens ons et « de sa solidité, avait une artillerie plus que double et un e équipage au moins quadruple. Les bordées se succèa daient rapidement des batteries de l'Hercule, tandis que « la pénurie des munitions obligenit la Poursuivante à ne a faire qu'un seu lent : toutefois il n'en était que mieux di-« rige, et, vers onze heures, le vaisseau ennemi avait déjà « éprouve des avaries notables. En ce moment la brise a tomba; les deux bâtiments perdirent presque toute leur a vitesse, et le vent même prit sur leurs voiles. Le com-« mandant Willaumez, en marin expérimenté, se hata de a profiler de cette circonstance. Pourvu d'un équipage trop « peu nombreux pour tirer et manœuvrer en même temps, « il lit entièrement cesser le feu, afin d'employer tout son « monde à la manœuvre. Il parvint parce moyen à prendre « une position qui lui permit d'envoyer toute sa bordée « dans la poupe de l'Hercule. Cette bordée fut décisive. Le

a dommage qu'en recut le vaisseau anglais, joint à la proxia mité de la côte et au danger d'y échouer, le força à rea prendre le large et à abandonner la Poursuivante. Cette a frégate entra bientôt après dans la baie du môle, où le a commandant et les officiers vinrent complimenter le a commandant Willaumez et son brave équipage. La frègate avait reçu quantité de boulets dans sa coque et a plusieurs dans sa mature; toutes ses voiles étaient cria blées et une grande partie de ses manœuvres courantes a et dormantes coupées. Ses pertes se montaient à dix a hommes tuès et quinze blessés. Les pertes de l'Hera cule s'élevaient à une quarantaine d'hommes : son capia taine fut tué (¹). »

856. ENTRÉE DE BONAPARTE, PREMIER CONSUL, A AN-VERS (18 juillet 1803).

Par M. Van Bads en 1807.

Alle do Midi. R.-de-chaussée, Salle nº 64.

On lit dans le Moniteur du 6 messidor an XI (25 juin 1803): « Le premier Consul. \*) est parti aujourd'hui pour les départements du Nord; il arrivera samedi soir (25 juin 1803) à Amiens. »

Le général Bonaparte se rendit ensuite à Abbeville, Boulogne, Dunkerque et Lille, où il séjourna quelques jours ; il se dirigea ensuite sur Gand, et il arriva à Anvers le 18 juillet, à 5 heures du soir ; il était accompagné de Madame Bonaparte (2). Le général Bonaparte fut reçu dans le port à son débarquement par toutes les autorités : le général Paradis (1), commandant de la ville d'Anvers, M. d'Herbouville, (5), préfet du département des Deux-Nèthes, les conseillers de préfecture, M. Werenbrouck, maire de la ville, les membres du corps municipal, les présidents et les juges des tribunaux.

Le premier Consul et Madame Bonaparte, accompagnée de Mesdames de Talhouet (\*) et de Rémusat, étaient dans un canot avec l'amiral Decrès (\*), ministre de la marine, le général Durge (\*), M. Maret (\*), secrétaire d'état, et M. Salma-

<sup>(1)</sup> Victoires et conquetes des Français, t. XVI, p. 4-6. (2) Le genéral Bonaparte, voir la note p. 531. (3) l'oir la note p. 591. (4) Joseph-Paradis, général de brisade. (5) Charles-Joseph-Fortune d'Hechouville, depuis fieutenont general, pair de France et marquis. (4) N..., Baulde de La Vieuville, depuis connesse de Talhouet et danne du palais de l'imperatrice Marie-Louise. (7) Voir la note p. 624. (9) Idem p. 631. (9) Hugues-Bernard Moret, depuis duc de Bassano, ministre des relations exterieures et pair de France.

toris (1) prefet du palais. Dans le même canot, dirigé par le capitaine Hourt, se trouvait aussi le mameluck

Roustan.

M. de Talleyrand (\*), ministre des affaires étrangères, M. Chaptal (\*), ministre de l'intérieur, les généraux Caulain-court (\*), Savary (\*), Lauriston (\*) et le colonel Lebrun (\*), aides de camp du premier consul, le général Soult (\*), co-lonel général de la garde, le conseiller d'état Forfait (\*), les généraux Belliard (\*\*) et de Tilly (\*\*) débarquèrent avant le premier Consul.

Les chasseurs à cheval, commandés alors par Eugène Beauharnais (11), formaient l'escorte; ils passèrent la rivière

dans plusieurs canots.

857. LA FRÉGATE FRANÇAISE LA POURSUIVANTE, FORCE L'ENTRÉE DU PERTUIS D'ANTIOCHE QUE LUI DISPUTAIT UN VAISSEAU DE LIGNE ANGLAIS (2 mai 1804).

Par M. Théodore Gunta en ....

Aile du Nord. Pavillon du Rei

Un an après le combat qu'il avait sontenu avec la R.-de-chausse frégate la Poursuivante contre le vaisseau anglais de soixonte et quatorze canons l'Hercute, le chef de division Willaumez (15) ramenait cette même frégate d'Amérique en France.

Arrivè dans le golfe de Gascogne, la position des croisières anglaises ne lui permettant pas de faire route pour un de nos trois grands ports militaires de l'Océan, il prit le parti de chercher un refuge momentané dans la Gironde. Le ministre (14) instruit de sa rentrée, lui ayant fait connaître combien il importait qu'il conduistt le plus promptement possible la Poursuivante à Rochefort, le commandant

<sup>(1)</sup> N...., Salmatoris, depuis mattre des cérémonies, intendant des biens de la Couronne au delà des Alpes et comte de Salmatoris-Rossilion. (2. Voir la note p. 485. (3. Jean-Antolne Chaptal, depuis romte de Chantelonp et pair de France. (5. Armand-Augustin-Louis de Laulameourt, general de brigade, depuis general de division, due de Vicence, ministre des relations extériores, etc. (5. Anne-Jean-Marie-Rene Savary, general de brigade, depuis due de Rovigo, lieutenant general, etc. (5) Jacques-Alexandre-Bernard Law, general de brigade, depuis marquis de Lauriston, pair et marcèhal de France, etc. (7) Anne-Charles Lebrum, depuis general de division, due de Plaisance et pair de France. (8. Voir la note p. 500. (9. Pierre-Alexandre-Laurent Forfoit, precedemment inmistre de la marine. (19. Voir la note p. 508. (19. Jacques Delaistre-Tilly, genuval de division, depuis comte. (19. Voir la note p. 631. (19.) Voir la note p. 704. (14.) L'amiral Decrès, voir la note p. 624.

Willaumez eut recours à la ruse pour tromper la vigilance de l'ennemi. Il dégréa entièrement sa frégate , envoya meme à Bordeaux une partie de sa mature, qui avait be-oin de réparation, et fit répandre le bruit que l'état de délabrement de la Poursuivante ne permettait pas de longtemps sa sortie. Ce faux avis, transmis aux Anglais par les bâtiments neutres venant de Bordeaux, leur fit lever provisoirement la croisière établie à l'embouchure du fleuve. Le capitaine de la Prairsnivante se hata de profiter de cette circonstance. Il fit secrétement toutes ses dispositions pour sortir. On lui expédia de nuit sa mature réparée; il se regréa avec une promptitude extraordinaire, et le lendemain, au point du jour, tout était près pour tenter l'aventure. On leva l'ancre et l'on se dirigea vers la haute mer. En marin expérimente, le commandant Willaumez combine, d'après l'état du vent et de la marée, l'instant précis de sa sortie de la Gironde. Un vaisseau de ligne anglais était à l'ancre à une assez grande distance au large de la pointe nord-ouest de l'île d'Oleron, a Vous voyez ce vaisa seau, dit le commandant français à ses officiers, si dans a un quart d'heure il n'est pas sous voiles, nous donnerons a dans le pertuis en dépit de tous ses efforts. Il y aura cera tainement des coups de canon à echanger, mais nous ena trerons, a Le vaisseau anglais, apercevant la Poursuivante qui franchit l'embouchure du fleuve, appareille en effet mais trop tard. Par une habile manieuvre elle lui gagne le vent, essuie son feu à petite distance, et en ripostant lui fait dons son gréement des avaries qui l'empéchent de virer de bord en même temps que la frégate : celle-ci. debarrassée de son formidable adversaire, donne dans le pertuis, et se dirige à petites voiles vers la rade de Rochefort (1).

858. PRISE DE LA CORVETTE ANGLAISE LE VIMIEJO PAR UNE SECTION DE LA FLOTTILLE IMPÉRIALE. (8 mai 1804).

Par M. Théodore Gunis en ....

Aile du Nord. Pavillon du Roi. R.-de-chaussée.

Une section de canonnières commandée par le lieutenant de vaisseau Tourneur, qui se rendait à Lorient, fut rencontrée en mer, le 8 mai 1801, par une forte corvette (le Vimicjo), un lougre anglais. Le combat se soutint

<sup>(1)</sup> Travaux de la section historique de la marine.

longtemps avec acharnement, quoique le nombre des houches à feu des batiments ennemis fut plus que double de celui des canonnières; mais le calibre plus fort dont ces dernières étaient armées, joint à l'ardeur des marins, compensa bientôt cette différence, et donna l'avantage aux bâtiments français. Ecrases par les houlets et la mittaille que vomissaient les canons de vingt-quatre des canonnières, la corvette et le lougre prirent le large en forcant de voiles. Le commandant des canonnières donna ordre de les poursuivre, et, les ayant atteints, il les contraignit à amener leur pavillon.

859. NAPOLÉON RECOIT A SAINT-CLOUD LE SÉNATUS-CONSULTE QUI LE PROCLAME EMPEREUR DES FRANCAIS, (18 mai 1804).

Par M. Rouger en 1837. Aile du Midi.

R. de-chau-see. Salle nº 65.

Bonaparte (1), secondé par le vœu presque unanime de la France, qui redemandait la monarchie, avait resolu de relever le trone abattu, pour s'y asseoir. Il fut convenu que le titre d'empereur des Français lui serait déféré par le tribunat et le senat conservateur.

a Le Sénat, préside par le consul Cambacérès (1), a décreté a dans la seance de ce jour, à laquelle assistant le consul

- a Lebrun 3 et où les ministres étaient présents, le sénatus-
- a consulte organique qui défère le titre d'Empereur au

a premier Consul.

- a Il a été arrêté de se transporter sur l'heure à Sainta Cloud à l'effet de présenter le sénatus-consulte orga-
- « nique à l'EMPERRUB. Il s'est mis en marche immédiatea ment après la fin de la séance. Le cortège était accom-
- « pagné de plusieurs corps de troupes.

« Le Senat à son arrivée a été admis aussitôt à l'au-

« dience de l'Empereun (4). »

La réception cut lieu dans la grande galerie: le premier Consul était accompagné de Madame Bonaparte (8), de ses aides de camp et des officiers généraux de service auprès de sa personne.

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 531. (2 Idem p. 510. 4) Idem p. 661. (4) Moniteur du 29 floreal an xii (19 mai 1504). (a) l'on la note p. 594.

860. NAPOLÉON AUX INVALIDES DISTRIBUE LES CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR (15 juillet 1804).

Aile du Midi. R.-de-chaussee. Salle no 63. Par M. Jean-Baptiste DERREY en 1913.

Une loi, en date du 19 mai 1802, avait institué l'ordre de la Légion d'honneur. Les membres nommés n'étaient pas encore reçus. La première cérémonie de réception eut lieu le 15 juillet 1804 dans l'église des Invalides.

« Avant midi, l'Impératrice (1) est partie du palais, accom-« pagnée des princesses sœurs et belles-sœurs de l'Empe-« reur; des dames du palais, du premier chambellan (2) et

« du premier écuyer (3)......

a A midi l'Empereur est parti à cheval des Tuileries, précédé par les maréchaux de l'empire, par le prince connétable (\*), et suivi des colonels généraux de sa garde et des grands officiers de la couronne, de ses aides de

« camp et de l'état-major du palais.

α La marche était ouverte par les chasseurs et sermée

« par les grenadiers à cheval de la garde impériale.

a Le gouverneur des Invalides (8) est venu dehors de a la grille recevoir Sa Majesté et lui présenter les clefs de

" l'hôtel.

« Les grands dignitaires, les ministres et les grands « officiers de l'empire qui n'étaient pas venus à cheval, « ainsi que les membres du grand conseil, le grand Chan-« celier (6) et le grand trèsorier de la Légion d'Honneur "),

« se sont réunis au même lieu et ont pris leur rang dans

a le cortège.

« Le cardinal (\*) archevêque de Paris avec son clergé a « recu Sa Majesté à la porte de l'église et lui a présenté « l'encens et l'eau bénite. Le clergé a conduit procession— « nellement Sa Majeste sous le dais jusqu'au trône im— « périal, au bruit d'une marche militaire et des plus vives « acclamations.

« Sa Majesté s'est placée sur le trône, ayant derrière elle

<sup>(1)</sup> Marie-Françoise-Joséphine Tascher de la Pageria, voir la note p. 594. (2) Le general Nansouty, voir la note p. 663. (3) Le genéral d'Harville, voir la note p. 506. (4) Louis Napoleon, depuis roi de fiollande (comte de Saint-Leu). (3) Le marchal Serurier, voir la note p. 509. (3) Bernard-Germain-Etienne de La Ville, depuis comte de Lacepede, pair de France, etc. (3) Lean-François-Aime Dejean, genéral de division, directeur de l'administration de la guerre, depuis comte of pair de France, (4) Jean-Baptiste de Belloy, sénateur.

« les colonels généraux de la garde, le gouverneur des în-

a valides et les grands officiers de la couronne.

« Aux deux cotés et à la seconde marche du trône se « sont placés les grands dignitaires , plus bas à droite , les « ministres; à gauche les maréchaux de l'empire; au pied « des marches du trône, le grand maltre (¹) et le maître des « cérémonies ²); en face du grand maltre, le grand chance-« lier et le grand trésorier de la Légion-d'Honneur. Les

a aides de camp de l'Empereur étaient debout en haie sur

a les degrés du trône.

A droite de l'autel le cardinal-légat (3) s'est placé sous
 un dais et sur un fauteuil qui lui avaient été préparés.
 A gauche de l'autel le cardinal archevêque de Paris
 avec son clergé.

« Derrière l'autel, sur un îmmense amphithéâtre étaient « rangés sept cents invalides et deux cents jeunes élèves

a de l'Ecole Polytechnique.

« Toute la nef était occupée par les grands officiers, « commandants, officiers et membres de la Légion-d'Hon-« neur.

« Le cardinal-légat célébra la messe.

« Après l'Evangile, les grands officiers de la Légion-« d'Honneur, appelés successivement par le grand chan-« celier, se sont approchés du trone et ont prêté leur ser-

« L'appel des grands officiers sini, l'Empereur s'est α couvert, et, s'adressant aux commandants, officiers et α légionnaires, a prononce d'une voix sorte et animée

« ces mots :

« Commandants, officiers, légionnaires, citoyens et sol« dats, vous jurez sur votre honneur de vous dévouer au
« service de l'empire et à la conservation de son territoire,
« dans son intégrité; à la défense de l'Empereur, des lois
« de la République et des propriétés qu'elles ont con« sacrées; de combattre par tous les moyens que la justice,
« la raison et les lois autorisent, toute entreprise qui ten« drait à rétablir le régime féodal; enfin vous jurez de
« concourir de tout votre pouvoir au maintien de la liberté
« et de l'égalité, bases premières de nos constitutions.
« Vous le jurez! »

a Tous les membres de la Lègion, debout, la main élevée,

<sup>(1)</sup> Louis-Philippe de Segur, depuis comte, pair de France, etc. (2) N...... Salmatoris, coir la note p. 207. (3) Jean-Baptiste Captara.

α ont répété à la fois: Jele jure. Les cris de vive l'Empereur α se sont renouvelés de toutes parts.

« La messe finie, les décorations de la Légion ont été

« déposees au pied du trône dans des bassins d'or.

« M. de Segur, grand maître des cérémonies , a pris les

« deux décorations de l'ordre et les a remises à M de « Talleyrand 1, grand chambellan. Celui-ci les a présentees « à S. A. I. Monseigneur le prince Louis 3) qui les a atta-

a chées à l'habit de Sa Majesté

a De nouveaux cris de vive l'Empereur se sont fait en-

« tendre à plusieurs reprises.

« M. le grand chancelier de la Légion a invité MM. les « grands officiers à s'approcher du trône pour recevoir « successivement des mains de Sa Majesté la décoration « que lui présentait sur un plat d'or le grand maître des « cérémonies.

« Fosuite M. le grand chancelier a appeté d'abord les « commandeurs, puis les officiers et enfin les légionnaires, « qui sont tous venus au pied du trône recevoir individuel-

« lement la décoration des mains de l'Empereur.

a La fête a été terminée par un Te Deum, et à trois a heures l'Empereur est sorti de l'eglise pour retourner a aux Tuileries (3), »

# 861. NAPOLEON VISITE LE CAMP DE BOULOGNE (juill. 1804).

Aile du Nord. 14: étage. Salle nº 78. Par Jean-François Hun en 1805.

« S. M. l'Empereur, dit le Moniteur du 22 juillet 1804, « est arrivé à Boulogne le 30 messider à une heure après « midi. Les habitants lui avaient préparé des ares de « triomphe et une réception brillante; mais il était déjà au « milieu du port, visitant les differents travaux qu'il avait « ordonnés, avant qu'on sût son arrivée. Une multitude « immense de soldats de terre et de mer, et d'habitants, l'a « accueilli et suivi partout au milieu des acclamations. Il a « passé la soirée en rade, et a fait faire des évolutions aux « différentes parties de la flottifle. »

Partic centrale.

In plage.

Galeric

des Aquarelles.

No 140.

Partic centrale, 862. CAMP DE BOULOGNE (juillet 1804).

NAPOLÉON OBSERVE LES MOUVEMENTS DE LA FLOTTILLE ANGLAISE.

Aquarelle par Rodolphe GALTIER en 1805

(1) Voir la note p. 485. (2) ldem p. 710. (8) Monsteur du 25 messidoran 12 (17 juillet 1804).

863. INTÉRIEUR DU CAMP.

Aquarelle par Rodolphe GAUTIER en 1805.

Partie centrale 1" clage. Gaterie

864. FORT DE BOULOGNE.

des Aquarelles No 140. Partie centrale ter ctage.

Aquarelle par M. DE Vezz en 1836.

Galerie des Aquarelles

865. TRAVAUX DU PORT.

Partie centrale ier élage.

Aquarelle par Rodolphe Gautien en 1805.

Galerie des Aquarelles No 140.

\$66. PORT DE BOULOGNE.

Aquarelle par Rodolphe Gaurien en 1805. Partie centrale

ter ctage.

« L'Empereur , rapporte le Moniteur du 23 juillet 1804, des Aquarelles No 410. « est allé hier en rade à sept heures du matia. Il a monté

« sur plusieurs bâtiments de la flottille. Une division an-« glaise, qui était au large, a paru un moment vouloir at-

« taquer la ligne ; mais avant d'être arrivée à la portée du

« canon, elle a viré de bord.

« A midi l'Empereur a reçu dans sa tente, à la Tour-« d'Ordre, les corps de l'armée. A quatre heures il a visité

« dans le plus grand détail les magasins de l'arsenal, les « établissements de l'artillerie et les différents travaux du

a port. »

867. NAPOLÉON VISITE LES ENVIRONS DU CHATEAU DE BRIENNE 4 août 1801).

Par Lenot DE LIANCOURT en 1806.

Aile du Nord. 1 + Stage. Salle no 78.

« Napoléon, étant à Brienne dans le mois d'août 1801.

a prit des informations sur une bonne femme qui oceua pait une chaumière au milieu du bois, et chez laquelle,

a pendant son sejour à l'École Militaire, il allait quelque-« fois prendre du lait. Assuré qu'elle existait encore, il se

« présenta scul chez elle et lui demanda si elle reconnat-

« trait Bonaparte : à ce nom , la honne femme est tombée « aux genoux de l'Empereur qui l'a relevée avec la bonté

a la plus touchante, en lui demandant si elle n'avait rien « à lui offrir. « Du lait et des œufs , » répondit-elle. L'Em-

a pereur prit deux œufs et ne quitta son hôtesse qu'après

a l'avoir assurée de sa bienveillance (1). »

(1) Livret du salon de 1806.

R.-de chaussee. Salle no 64.

Aile du Midi. 868. NAPOLÉON, AU CAMP DE BOULOGNE, DISTRIBUE LES CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR (16 août 1804).

Par Philippe-Auguste HENNEQUIN en 1804.

869. NAPOLÉON, AU CAMP DE BOULOGNE, DISTRIBUE LES CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR (16 août 1804).

Partir centrale. In elage. Galerie des Aquarelles. Nº 140. Aquarelle d'après BAGETTI, par M. PARENT.

Napoléon, parti d'Ostende le 15 août 1804, arriva dans la nuit à Boulogne.

« Hier 16, à midi, rapporte le Moniteur du 19 août 1801, « Sa Majeste s'est rendue au camp de la Tour-d'Ordre, « accompagnée des ministres et des grands officiers qui se « trouvent à l'armée.

« L'armée de Saint-Omer, celle de Montreuil et la ré-« serve de la cavalerie étaient réunies en colonnes serrées. « et occupaient un espace peu étendu autour du trone, a place au milieu d'un vallon en amphithéâtre demi-circu-« laire terminé par la mer.

a L'Empereur a fait prêter le serment aux membres de « la Légion-d'Honneur, et il a recu un instant après celui de « toute l'armée. Il a ajouté à la formule ordinaire du serment « ces mots : « Et vous, soldats, vous jurez de défendre au

« péril de votre vie. l'honneur du nom français, votre patrie « et votre Empereur. » Cent mille bouches ont répété avec

« énergie : Nous le jurons ; et au même instant, pour mani-« fester d'une manière plus sensible les sentiments dont « ils étaient pénètrés, tous les soldats, par un mouvement

« spontané, ont élevé et agité leurs bonnets et leurs chac peaux au-dessus de leurs baïonnettes, en poussant le cri

cent mille fois repeté : Vive l'Empereur!

« Les décorations de la Légion d'Honneur ont été remises a par l'Empereur à chacun des militaires qui les avaient cohtenues, et aux fontionnaires ecclésiastiques et civils « qui avaient été admis à les recevoir de ses mains dans

« cette solennité.

« L'armée a ensuite défilé devant le trône, au pas accè-« léré, et cette marche a duré plus de trois heures : l'Em-« percur n'est descendu du trône qu'à sept heures.

« Au moment où l'armée défilait, on voyait une flottille

- a de quarante-sept voiles arriver en rade; elle était com-« mandée par le capitaine Daugier (1), »
- 870, ENTREVUE DE NAPOLÉON ET DU PAPE PIE VII DANS Aile du Nord. LA FORET DE FONTAINEBLEAU (26 novembre 1804).

in ctage. Salle no 18.

Par Jean-Louis DEMARNE et H. DUROCI en 1808.

871. ENTREVUE DE NAPOLÉON ET DU PAPE PIE VII DANS LA FORÈT DE FONTAINEBLEAU (26 novembre 1804).

Par MM. Jean ALACK of Gibert on 1835.

Aile du Midi. R.-de-chaussee, No 65.

- « Aujourd'hui dimanche 4 frimaire (26 novembre), Sa « Saintelé (\* est arrivée à Fontainebleau à midi et demi. « S. M. l'Empereur, qui était sortie à cheval pour a chasser, avant été avertie de l'approche du Pape, a été « au-devant de Sa Sainteté, et l'a rencontrée à la croix de « Saint-Herem. L'Empereur et le Pape ont mis pied à « terre à la fois ; ils ont été l'un au-devant de l'autre et se a sont embrassés. Six voitures de S. M. se sont alors a approchées : l'Empereur est monté le premier en voia ture pour placer Sa Sainteté à sa droite, et ils sont ara rivés au château au milieu d'une haie de troupes et au a bruit des salves de l'artillerie (3). »
- 872. SACRE DE L'EMPEREUR NAPOLÉON ET COURONNEMENT Partie centrale. DE L'IMPÉRATRICE JOSÉPHINE DANS L'ÉGLISE DE NOTRE-DAME DE PARIS (2 décembre 1804.)

Salle du Sacre de Napoléon.

Par Jacques-Louis David en 1808.

873. SACRE DE L'EMPEREUR NAPOLÉON ET COURONNEMENT DE L'IMPÉRATRICE JOSÉPHINE DANS L'ÉGLISE DE NOTRE-DAME DE PARIS (2 décembre 1804).

Par MM. Jean ALAUX et Gizent en 1835, d'après le tableau de David.

Aile du Midi. B.-de-chaussée. Salle no 65.

Le 2 décembre 1804, jour fixé pour le sacre de Napo-

(1) François-Henri-Eugène Daugier, depuis comte, vice-amiral, etc. (2) Rie VII Barnahe Chiaramontis. (3) Monsteur du lundi 5 frimaire an XII. (26 novembre 1804).

lèon, le Pape (¹) partit à neuf heures du palais des Tuiteries pour aller à l'Archevèché, où il se rendit en grand cortège : il précèda ainsi l'Empereur qui ne quitta les Tuiteries qu'à dix heures, et se mit en marche suivant l'ordre règlé par le ceremonial. Une salve d'artiflerie annonça le départ.

La voiture de l'Empereur, dans laquelle étaient Leurs Majestés Impériales et les princes Louis (2 et Joseph 52, était attelée de huit chevaux blancs. Une nouvelle salve d'artillerie annonca l'arrivée de Leurs Majestés au portail de l'é-

glise métropolitaine.

« L'eau benite a été présentée à l'Impératrice par le « cardinal Cambacérès (1), et à l'Empereur par le cardinal (5) « archevêque de Paris, » Ces deux prélats ont complimenté Leurs Majestés, et les ont conduites sous un dais jusqu'aux fauteuils qui avaient été p. éparés dans le sanctuaire. « Les a places autour des trones de Leurs Majestés ont été « occupées ainsi qu'il suft :

« Derrière l'Empereur les princes Joseph et Louis, et « les grands dignitaires Cambacérès (\* et Lebrun 7).

« Derrière les princes les colonels généraux de la garde; « Soult 8, Bessières (2), Davout (10) et Mortier (11), le grand α maréchal du palais Duroc (12), le colonel général Beauharα nais (13) portant l'anneau, le marechal Bernadotte (14) porα tant le collier de l'Empereur, et le marechal Berthier (14)

a portant le globe impérial.

a A droite des princes, en obliquant en avant, M. de σ Talleyrand τε, grand chambellan, et M. le général Cau-

a laincourt . 7, grand écuyer.

« Derrière eux deux chambellans; derrière l'Impéraα trice les princesses Joseph (18), Louis (19), Efisa (19), Pauα line (2) et Caroline (22); derrière les princesses mesdames α de Lucay, de Rémusat, de Talhouet (23), de Lauriston (24);

(1) Pie VII, voir la note p. 715. (2) Foir la note p. 710. (3) Idem p. 701. (5) Etentre-Hubert Cambaceres, archeveque de Rouen, depuis senatur et camte § 1.c cardinal de Helloy, voir tonote p. 710. (5) Idem p. 500. (7) Idem p. 661. § Idem p. 500. (8) Idem p. 500. (1) Idem p. 601. § Idem p. 500. (1) Idem p. 500.

a la maréchale Ney (1). Dalberg, Duchâtel, de Séran, de

« Colbert et Savary, dames du palais.

a A gauche des princesses, et en obliquant en avant, la « dame d'honneur, Madame de Larochefoucault, la dame « d'atours, Madame de La Valette; derrière elles, le pre-« mier éenyer M. le sénateur d'Harville (\*), et le premier a chambellan M. le général Nansouty 3. A gauche de la a dame d'atours, et en obliquant en avant, les trois grands a officiers portant les bonneurs de l'Impératrice. MM. les a marechaux Serurier (1), Moncey (3) et Murat 4). A la droite a près de l'autel, le grand maître des cérémonies M. de Sé-« gur 7) et un maître des cérémonies, M. de Salmatoris (8). « Un autre maître des cérémonies M de Cramayel (°), à « gauche près le trône du Pape et l'autel. Les aides des cèréa monies Aignan et Dargainarutz à droite et à gauche, à « l'entrée du sanctuaire.

« Madame Mère (10) était placée dans la tribune impériale, a à droite du trône; le corps diplomatique occupait la tri-

a bune à gauche du trône.

« L'Empereur et l'Impératrice étant placés, les maréchaux a Kettermann (11), Pérignon (12) et Letebyre (13), grands of-« ficiers qui portaient les honneurs de Charlemagne, sont a alles se ranger de front et en face de l'autel au bas de la « dernière marche du sanctuaire, »

Le Pape est alors descendu de son trône et s'est rendu à

l'autel.

Toutes les cérémonies pendant le couronnement, les onctions, la bénédiction de l'épée impériale, celle des manteaux, des anneaux impériaux, des couronnes de l'Empereur et de l'Impératrice, étant terminées, « Leurs Majesa tès se sont rendues au pied de l'autel, conduites par S. B. « Monseigneur le cardinal Fesch (11), grand aumonier de « France; S. E. Monseigneur le cardinal de Beltoy (16), le a premier des cardinaux français archevêques; Monseia gneur de Roban, premier aumonier de l'Impératrice, le e plus ancien archeveque; Mons igneur de Beaumont,

a évêque de Gand, le plus ancien évêque français, et par

<sup>(1)</sup> N..., Anguie, depuis princesse de la Moskowa. 2) Voir la note p. 508. (2) Idem p. 605. (3) Idem p. 509. 6 Idem p. 544. 6 Idem p. 665. (7) Idem p. 702. 6 Fontaine do Cramayel. 10 Marie-Lieutila Ramolino, madame de Bonaparte, mère de l'empereur Napoleon. 11 Foir la note p. 489. 12 Idem p. 535. 13) Foir la note p. 535. 15, Joseph Fesch, archevêque de Lyon. (15, Voir la note p. 710.

- « M. l'abbe de Pradt(1), aumonier ordinaire de l'Empereur.
- a La tradition des ornements de l'Empereur a été faite

« par le Pape à S. M. dans l'ordre qui suit :

« L'anneau ;

a L'épée que S. M. a mise dans le fourreau;

« Le manteau, qui lui a été attaché par le grand cham-

« bellan et le grand écuyer :

a Le globe, que l'Empereur a remis à l'instant au grand officier chargé de le recevoir :

a La main de justice ;

a Le sceptre.

« L'Empereur, portant dans ses mains ces deux derniers

e ornements, a fait sa prière.

« Pendant le temps de la prière, la tradition des orne-« ments de l'Imperatrice a été faite à S. M. par le Pape,

« dans l'ordre suivant :

a L'anneau;

« Le manteau, qui a été attaché par la dame d'honneur

e et la dame d'atours,

- « Ensuite l'Empereur a remis la main de justice à l'archichancelier, et le sceptre à l'architrésorier, est monté
- a à l'autel, a pris la couronne et l'a placée sur sa tête : il
- a a pris dans ses mains celle de l'Impératrice, est revenu
- « se mettre auprès d'elle, et l'a couronnée. L'Impératrice
- a a recu à genoux la couronne, pendant ce temps le Pape

« a fait les prières du couronnement, etc. (2). »

ier elage. Salle du Sacre de Napoleon. No 130.

Partic centrale, 874, NAPOLÉON DONNE DES AIGLES A L'ARMÉE (5 dec. 1804).

Par Jacques-Louis David en 1810.

875. NAPOLÉON DONNE DES AIGLES A L'ARMÉE (5 déc. 1804).

Aile du Midi. N.-de-chaussée. Balle no 65.

Par MM. Jean ALAUX et GIBERT en 1835 . d'après le tableau de David.

« Le troisième jour des fêtes du couronnement était a consacré aux armes, à la valeur, à la fidélité. L'Empe-

(1) Dominique Dufour de Pradt, depuis archevêque de Malines, haron, ambassadeur de France dans le grand-duche de Varsovie, etc (2) Extrait du proces-verbal de la cérémance du sacre et du couronne-ment de leurs majestés l'empereur Napoléon et l'impératrice Joséphine. « reur a distribué à l'armée et aux gardes nationales de « l'empire les aigles qu'elles doivent toujours trouver sur

« le chemin de l'honneur.

« Cette imposante et auguste cérémonie a eu lieu au « Champ de Mars ; nul autre lieu n'était préférable : ce « vaste champ, couvert de députations qui représentaient « la France et l'armée , offrait le spectacle d'une valeu-

« reuse famille réunie sous les yeux de son chef. « La facade principale de l'Ecole Militaire était décorée « d'une grande tribune représentant plusieurs tentes à la « hauteur des appartements du premier étage du palais. « Celle du milieu, fixée sur quatre colonnes qui portaient « des figures de victoires , exécutées en relief et dorées. « couvrait le trône de l'Empereur et celui de l'Impéra-« trice. Les princes, les dignitaires, les ministres, les maa réchaux de l'empire, les grands officiers de la couronne, « les officiers civils, les princesses, les dames de la cour et « le conseil d'Etat étaient placès à la droite du trône. « Les galeries qui occupaient la façade principale de « l'édifice étaient divisées en huit parties de chaque côté; « elles étaient décorées d'enseignes militaires couronnées

« par des aigles. Elles représentaient les seize cohortes de

« la Légion-d'Honneur.

« Le sénat, les officiers de la Légion-d'Honneur, la cour a de cassation et les chefs de la comptabilité nationale « étaient à la droite; le corps-législatif et le tribunat

« étaient à la gauche.

« La tribune imperiale, destinée aux princes étrangers, « occupait le pavillon à l'extrémité du côté de la ville.

« Le corps diplomatique et les étrangers étaient placés « dans l'autre tribune, faisant pavillon à l'extrémité opposée. « Les présidents de canton, les préfets, les sous-préfets « et le conseil municipal se trouvaient au-dessous des tribunes, sur le premier rang des gradins dans toute la façade.

« On descendait au Champ de Mars par un grand escalier a dont les gradins étaient occupés par les colonels des ré-« giments et les présidents des collèges électoraux de dépar-

a tement, qui portaient les aigles impériales. On voyait aux a deux côtés de cet escalier les figures colossales de la « France donnant la paix, et de la France faisant la guerre. « Les armes de l'empire, répétées partout sous différentes

· formes, avaient fourni les motifs de tous les ornements. « A midi, le cortège de LL. MM. II., dans l'ordre ob-

« servé pour la cérémonie du couronnement, s'est mis en

- a marche du palais des Tuileries, précède par les chasseurs de la garde et l'escadron des mamelueks, et suivi des gre-
- « nadiers à cheval et de la légion d'elite ; il marchait entre « deux haies de grenadiers de la garde et de pelotons de
- a la garde municipale.
- « Des décharges d'artillerie ont salué LL. MM. à leur « départ, à leur passage devant les Invalides, à leur arrivée
- au Champ de Mars.
   Des membres du corps diplomatique, introduits dans
- a les grands appartements de l'École Militaire, ont été ada mis à présenter leurs hommages à LL. MM.
- « Après cette audience elles ont revêtu les ornements « imperianx et ont paru sur leur trône, au bruit des de-
- « charges réitérées de l'artillerie , et des acclamations « unanimes des spectateurs et de l'armée.
- « Les députations de toutes les armes de l'armée , celle « de la garde municipale , étaient placées conformément
- α au programme; les aigles, portées par les présidents des
- α collèges électoraux pour les départements et par les coα lonels pour les corps de l'armée, étaient rangées sur les
- α degrés du trone.
- « Au signal donné, toutes les colonnes se sont mises en « mouvement, se sont serrées et se sont approchées « pied du trône.
- « Alors se levant, l'Empereur a prononcé d'une voix
- a forte, expressive et accentuée, ces paroles qui ont porte
- « dans toutes les âmes la plus vive émotion et l'enthou-« siasme le plus noble.
- « Soldats, voilà vos drapeaux : ces aigles vous serviront
- « toujours de point de ralliement ; elles seront partout où « votre Empereur les jugera nécessaires pour la defense
- « de son trône et de son peuple.
- « Vous jurez de sociilier votre vie pour les défendre .
- « et de les maintenir constamment par votre courage sur « le chemin de la victoire : Vous le jurez. »
- « Nous le jurons ! ont à la fois répété avec un cri una-
- « nime les présidents des collèges et tous les chefs de l'ar-
- « mée, en élevant dans les airs les aigles qui allaient
- « être consiées à leur vaillance.
- « Nous le jurons ! ont répété l'armée entière par ses en-« voyés d'élite, et les départements, par les députés de leurs
- « gardes nationales, en agitant leurs armes, et en confon-
- a dant leurs acclamations avec le bruit des instruments et
- des fanfares militaires.

- a Après ce mouvement, qui s'était rapidement commu-« nique aux spectateurs presses sur les gradins qui for-
- a ment l'enceinte du Champ de Mars, les aigles ont été
- a prendre la place qui leur était assignée ; l'armee, formée
- a par divisions, les députations, formées par pelotons ont
- a défile devant le trone impérial.
  - « Le cortège est rentré au palais à cinq heures (1). »

#### 876, NAPOLÉON RECORT AU LOUVRE LES DÉPUTÉS DE L'ARmée après son couronnement (8 décembre 1804).

Par Senangers en 1808. Aile du Midi R.-de-chaussé

Salle no 65.

- a Hier, 17 frimaire (8 décembre 1804), les députations « de tous les corps des armées de terre et de mer, celles
- a des gardes d'honneur et celles des gardes nationales.
- « au nombre de plus de sept mille hommes, se sont réua nies dans le Musée Napoléon (galeries des tableaux et
- « des antiques), sous les ordres de M. le maréchal Murat (\*),
- « gouverneur de Paris. Le grand maître des cérémonies (3),
- a ayant informé l'Empereur que le maréchal avait réuni
- a toutes les députations, S. M. s'est rendue dans les a galeries, précédée par le grand maître des cérémonies,
- a par M. le marechal Murat, par S. A. I. Monseigneur le
- « Connétable (1).
- a Après avoir passé la revue de toutes les députations, a l'Empereur s'est ensuite rendu dans la salle du trone, où
- « elles ont défilé devant lui (3, »
- 877. BELLE DÉFENSE DU NAVIRE LA PSYCHÉ, CONTRE LA FRÉGATE ANGLAISE LA SAN-FIORENZO (14 février 1805).

Par M. Théodore Guns en ....

Aile du Nord. Pavillen du Re

- « Le capitaine de vaisseau Bergeret (6) se trouvait à l'Ile-R.-de-chaussée « de France lorsque la guerre fut déclarée. Le général De-
- a caen ("), gouverneur de l'île, acheta pour l'état son bâti-
- « ment, et lui en laissa le commandement, en le chargeant
- « d'une mission dans l'Inde. C'était la Psyche, navire de
- (1) Moniteur du 15 frimaire an XIII (6 decembre 1801). (2: Foir fa sole p. 612. (\* M. de Seaur, coir la note p. 111 (\*) Leuis Napaleon, coir la note p. 710. \*) Moniteur du 19 frimaire an xii · 10 decembre 1804. \* Jacques Bergeret, depuis vice-amiral, vice-president du conseil d'amiraute et pair de France. Toir la note p. 501.

- a commerce arme en corvette, et qui portait vingt-six ca-
- a la fregate anglaise la San-Fiorenzo, portant quarante-
- a quatre canons de douze et dix-huit. Le brave Bergeret
- a soutint pendant sept heures, et à la portée du pistolet, ce
- « combat inegal. Après avoir tente plusieurs fois l'abor-« dage, et avoir perdu tout son état-major et plus de cent.
- a cinquante hommes, et vovant la Psyché près de cou-
- d chiquante nomines, et voyant la respene pres de cou-
- a ler has, il capitula verbalement avec le capitaine ana glais (1). »

878, PRISE A L'ABORDAGE DE LA FRÉGATE ANGLAISE LA CLÉOPATRE PAR LA FRÉGATE FRANÇAISE LA VILLE-DE-MILAN (17 février 1805),

Aile du Nord. Pavillon du Roi. Par M. Théodore Gunin en . . . .

La frégate la Ville de-Milan, de concert avec quelques autres frégates, avait rempli heureusement une mission dont l'objet était le ravitaillement de la Martinique; ette revenaiten France porteur de dépêches importantes du gouverneur de cette colonie. Le capitaine de vaisseau Reynaud (\*), commandant la Ville-de-Milan, avait reçu l'ordre formel d'effectuer son retour avec la plus grande diligence, de ne faire aucune prise, et d'éviter toute espèce d'engagement,

afin de n'éprouver aucun retard.

Le 16 fevrier 1805 cette frégate fut aperene par la frégate anglaise la Cleopatre. Quoique le capitaine Reynand, conformement à ses ordres, fit tout ce qui dépendait de lui pour éviter le combat, il fut cependant rejoint le 17 février au matin par la frégate anglaise. L'engagement fut vif, et on se battit pendant plus de deux heures avec acharnement. Le seu de la Ville-de-Milan ayant pris une grande supériorité sur celui de son adversaire, la l'leopatre voulut alors quitter le travers de la frégate française et gagner de l'avant, mais la Ville-de-Milun, poursuivant son avantage, ne tarda pas à monter à l'abordage, malgré tous les efforts de l'ennemi, et la Cleopatre tomba au pouvoir des Francais. Le capitaine Reynaud, ayant été tue pendant le combat, fut remplacé par le capitame provisoire de frégate Guillet, qui, bien que grièvement blessé, prit encore une part très-active à cette action glorieuse.

(1) Biographie des contemporains, t. 11, p. 317. (2) Ignace-Jean-Marie Reynaud.

879. PRISE DE LA DOMINIQUE (22 février 1805).

Par M. Theodore Guess en .... Aile du Nord.

Aile du Nord, Parallon du Roi Bade-chausses

L'amiral Missiessy (1), porteur d'instructions qui lui prescrivaient de ravitailler les colonies françaises des Antilles et de ravager celles de la Grande-Bretagne dans ces parages, donna, le 21 février, dans le canal qui sépare la Martinique de Sainte-Lucie, et mouilla avant le soir dans la rade du fort de France.

L'amiral Missiessy et le général Lagrange (3) descendirent aussitét à terre, pour conférer avec l'amiral Villaret (3), capitaine général de la colonie, et il fut décidé, d'après la conseil de ce dernier, que les opérations commenceraient par l'attaque de l'île de la Dominique, dont la position entra deux colonies françaises, la Martinique et la Guadeloupe,

génait les communications.

De retour à bord du vaisseau amiral, les deux généraux dressèrent leur plan d'attaque; d'après ce plan, l'escadre devait se présenter le lendemain 22, au point du jour, devant la Dominique, et opérer aussitôt un débarquement sur trois points differents. Les troupes avaient, en consèquence, été partagées en trois colonnes : la première forte de neuf cents hommes, et commandée par le général Lagrange en personne, devait prendre terre entre la pointe sud-est de l'île et la ville du Roseau, s'emparer d'une batterie située sur ce point, et marcher rapidement sur le fort qui défend la ville du côté de l'est; la seconde colonne, composée de cinq cents hommes, sous les ordres de l'adjudent commandant Barbot (6), chef d'état-major du corps expeditionnaire, devait débarquer au pied d'une montagne nommée le Morne-Daniel, à une demi-lieue au nord-ouest du Roseau, tourner un fort qui domine la ville, et couper la retraite à la garnison qui l'occupait; la troisième colonne, forte d'environ neuf cents hommes, et commandée par le général Claparède (1), devait opérer son débarquement à

<sup>(1)</sup> Edouard-Thomas Missiessy, contre-amiral, depuis vice-amiral, comte de Burgues et vice president du conseil d'amiranté. [2] Joseph Lagrange, general en chef de l'expédition de Saint Domingue, depuis contre et membre de La Chambre des Depuiss, [2] Louis-Thomas villaire de Joyeuse, vice-amiral, depuis gouverneur de Venise. [3] Marie-Ebenno Barbot, adjudant-commandant, depuis general de brigade et baron. [5] Michel Claparéde, general de brigade, depuis lieutenant gêneral, comte et pair de France.

deux portées de canon d'un morne situé à l'extrémité nordouest de l'île, et marcher sur cette position pour l'enlever à la basonnette. Ces dispositions arrêtées dans le conseil. l'escadre mit à la voile et fit route vers la Dominique précèdée par deux goëlettes qui lui servaient d'éclaireurs. A aniquit l'escadre se trouva par le travers de la pointe sudest de l'île; le fort établi sur cette pointe tira le canon d'alarme; bientôt après des seux surent allumés sur divers points de la côte. L'amiral Missiessy, continuant sa route à pleines voiles, parut avant le jour devant la ville du Roseau. Il fit alors arborer le pavillon anglais à ses bâtiments, et tout préparer pour la descente. Plein de sécurité à la vue de cette escadre, qu'il croyait anglaise, le brigadier géneral Prevost, gouverneur de l'île, envoya le capitaine de port à hord du vaisseau amiral, pour le conduire au mouillage. On peut juger de la surprise et du désappointement de cet officier en se trouvant à bord d'un bâtiment francais.

Quelques instants après, le pavillon national fut substitué aux couleurs anglaises, et toutes les embarcations de l'escadre, chargées de troupes, partirent pour se porter sur les divers points où le débarquement devait s'opérer alors les forts ouvrirent sur l'escadre un feu auquel les vaisseaux et les autres bâtiments de guerre français rèpondirent de la manière la plus vive. Le Majestueux, le Jemmapes, le Lion, l'Actéon et une des goélettes, s'étant approchès de terre autant que le calme pouvait le permettre, protégèrent la descente. Tandis que le Magnanime, le Suffren et les frégates qui avaient pris position sous la ville la foudroyaient de leur artillerie, le Lynx s'occupait à amariner vingt-deux navires anglais qui se trouvaient au mouillage du Roseau.

La colonne conduite par le général Lagrange en personne débarqua en présence de deux cents hommes, qui étaient ranges en bataille sur le rivage, mais qui n'opposèrent qu'une faible résistance avant de se retirer vers un poste établi au pied d'un morne très-escarpé et que cette position rendait formidable. Malgré les obstacles que présentait l'escarpement du morne, ce poste fut tourné, et l'ennemi obligé de faire sa retraite sur un morne plus éloigné. Quoique contrarié par un calme plat, qui ne permit pas aux vaisseaux de s'approcher assez de terre pour protèger son debarquement, la seconde colonne réussit à l'opèrer poursuivit l'ennemi, et lui coupa la retraite sur une forte

redoute armée de quatre pièces de canon, et défendue par cent cinquante hommes. L'adjudant commandant Barbot fit barceler par ses tirailleurs l'ennemi qu'il venait de déposter du rivage, et qui se retirait dans l'intérieur de l'île: en même temps il se porta vers la redoute, qu'il attaqua sur deux points différents, et l'enleva à la basonnette : il n'y trouva que seize canonniers, l'infanterie qui la défendait ayant reussi à s'échapper et à se jeter dans un défilé où il était difficile de la poursuivre. Après avoir laisse un détachement dans la redoute, cet officier supérieur se mit en marche pour se réunir à la colonne du général Lagrange, contre laquelle le gouvereneur de l'île cherchait à rassembler toutes ses forces. Le général Claparède avait été contrarié par le calme, au point qu'il n'avait pu se rendre à sa destination. Le général Lagrange lui donna ordre de réunir sa colonne à la seconde, et de se porter avec toutes ses troupes vers un morne d'où il pourrait être à même de couper la retraite au général anglais, qui semblait ne pouvoir tenir longtemps contre la première colonne. Le général Claparède exècuta ce mouvement avec promptitude, gravit le morne, et s'empara du fort qui le défendait. Trois cents hommes des milices de l'île, qui composaient la garnison de ce fort, mirent bas les armes Cependant le brigadier général Prévost avait déjà pris ses précautions; il n'avait feint de résister plus vigoureusement au général Lagrange que pour mieux masquer sa retraite, disons mieux, sa fuite. Après avoir exhorté les milices à tenir ferme à leur poste, et donné secrétement ordre qu'on lui amenat toutes les troupes de ligne au fort du Prince-Rupert, de l'autre côté de l'île, il s'enfuit, accompagne sculement de deux officiers, vers ce fort, où les débris de ses troupes ne le joignirent qu'au bout de quatre jours, et après avoir éprouvé toutes sortes de misères. A quatre heures du soir les trois colonnes françaises entrérent au Roseau : cette capitale de l'île était alors la proie des flammes. L'incendie avait été allumé par la bourre d'un canon des batteries anglaises qui dominaient la ville, et ses progrès avaient été extrêmement rapides. Les soldats français employèrent sur-le-champ tous leurs efforts pour éteindre le feu, mais ils ne purent sauver que quelques cases habitées par des nègres libres.

Le rapport du général Lagrange au ministre de la marine fait monter la perte des Anglais, dans la journée du 22 février, à deux cents hommes, tant tués que blessés et prisonniers, et celle des Français à trois officiers et trentedeux soldats tués, six officiers et soixante et dix-sept soldats blessés.

880. NAPOLÉON REÇOIT AUX TULERIES LA CONSELTA DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE QUI LE PROCLAME ROI D'ITALIE (17 mars 1805).

Aile du Midi. A.-de chausser. Salle no 60. Par Gousaud en 1807.

La députation de la République italienne, qui avait été appelée à Paris pour assister à la céremonie du sacre, fut reçue aux Tuiteries le 19 mars 1805 pour présenter à l'Empereur le statut constitutionnel, arrêté par la consulta

percur le statut constitutionnel, arrêté par la consulta a Aujourd'hui, à une heure après midi (1), S. M. étant « sur son trone, entourée des grands dignitaires, des a ministres et des grands officiers, et les membres du a conseil d'Etat présents, ont ctè introduits par le grand a maître des cérémonies (\* j.M. Melzi \* ), vice président de la a Republique italienne; MM. Marcscalchi \* ), Caprara (\* ), Paa radisi, Fonaroli Costabile, Luosi et Guicciardi, membres a de la consulta d'Etat; et MM. Guastavillani du conseil a législatif, Lambertenghi, idem, Carlotti, idem: Dom-a browski (\*), general de division; Rangone, ocateur du a Corps-Législatif; Calepio, membre du Corps-Législatif; a Litta, du collège électoral des Possidenti, Fe, idem; a Alessandri, idem; Salembeni, général des brigades du « collège des Dotti; Appiani, du collège des Dotti, Busti, a du collège des Commercianti, Giulini, idom; Negri, a commissaire près le tribunal de cassation; Sopranzi, a président du tribunal de révision à Milan; Waldrighi, a président du tribunal de révision à Bologne, députés a pour les collèges et corps constitués. »

M. Melzi porta la parole, exposa d'abord la situation de la République italienne, les dangers dont elle était environnée, et présenta l'établissement d'un gouvernement monarchique comme l'unique moyen de salut.

Il lit ensuite lecture de l'acte fondamental qui conférait

à l'Empereur Napoléon le titre de Roi d'Italie.

<sup>(2)</sup> Moniteur du 27 ventose an xm. 2) M. de Ségur, voir la note p. 711.
(3) Idem p. 557. (5) Ferdinand, coute de Marescalch, depuis untustre d'état et ambassadeur d'Autru de pres le duc de Modene. (5) Voir la note p. 711.
(6) Jean Henri Dombranski, general de division, alors au service de la république lutienne, depuis colonel genéral de la cavalerie polonaise 65 sonatour-patalin.

Après sa réponse « l'Empereur étant descendu de son « trone est entre dans son cabinet. Il a fait appeler M. le « vice-président et les membres de la consulta de la Répu-

a blique italienne, et il a tenu un conseil qui a dure une

a heure et demie. »

Quelques jours après Napoléon annonça son couronnement pour le 23 mai, et il partit de Fontainebleau le 2 avril avec l'Impératrice pour se rendre à Milau.

## 881. PRISE DU ROCHER LE DIAMANT (26 mai 1805).

(FRES LA MARTINIQUE.)

Par M. Auguste Mayen en 1837.

L'amiral Villaret de Joyeuse (1) commandait à la Martinique, lorsqu'une escadre partie de Toulon le 30 mars 1805, sous les ordres de l'amiral Villeneuve, vint mouiller le 13 mai dans la rade du Fort-Royal à la Martinique.

L'amiral Villaret, capitaine général de cette île, avait tente plusieurs fois de reprendre sur les Anglais le rocher le Diament, situé au sud-ouest de la Martinique, à peu de distance du Fort-Royal. Ce rocher, armé de quatre canons de vingt-quatre, de deux de dix-huit et d'une caronade de trente-deux, et défendu par une garnison de deux cents solulats et marins, avait toujours opposé la plus vive résistance.

Persuadé que le succès était impossible si les attaques n'étaient protégées par des bâtiments de guerre, le capitaine général Villaret s'empressa de profiter de la présence de l'escadre de l'amiral Villeneuve (\*), et réclama son assistance. Une division composée des vaisseaux le Pluton et le Berwick, de la frégate la Syrène, et de trois corvettes commandées par le contre-amiral Cosmao-Kerjulien (\*), ayant été mise à sa disposition, il lui donna ses instructions pour l'attaque du Diamant.

La division française, à bord de laquelle on avait embarqué environ deux cents hommes de troupes, appareilla de la rade du Fort-Royal le 29 mai au soir. Le 30, les vaisseaux ayant fait taire les batteries qui défendaient lo seul point de débarquement, les chaloupes et canots, chargés de soldats et de marius, quittérent les bâtiments, et malgré le feu des batteries élevées, et la fusillade des Anglais

<sup>(1.</sup> Foir la note p. 723. 13) Voir la note p. 524. (3) Julien-Marie Cosmag-Engulson, contro-amiral, depuis baron.

dans les crevasses du rocher, le debarquement s'effectua sous les ordres du colonel Boyer (1), chef d'état-major du capitaine général, chargé de diriger l'attaque. Le quatrième jour après le débarquement, le 2 juin, les Anglais se virent forces de capituler. Le Diamant fut remis aux Francais, et la garnison anglaise conduite à la Grenade pour être echangee.

ter elage. Galerie No 140.

Partie centrale. 882. L'ARMÉE FRANÇAISE PASSE LE RHIN A STRASBOURG (25 septembre 1805).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagetti.

883. L'ARMÉE FRANÇAISE PASSE LE RHIN A STRASBOURG (25 septembre 1805).

Arle du Midi. R.-de-chaussee. Salle no 66.

Par MM. Jean ALAUX et MAY en 1835.

L'Angleterre était parvenue à entraîner dans sa politique les cabinets d'Autriche et de Russie. Des traités ayant été conclus à Pétershourg et à Vienne, une troisième coalition fut décidée et la guerre recommença.

« Le mouvement génèral de l'infanterie autrichienne a sur l'Adige et sur 1 Inn, les rassemblements de cavalee rie aux camps de Raab et de Minkendorff, l'artillerie a de campagne attachée aux corps, les régiments des frona tières mis sur pied, les levées extraordinaires ne laissèrent a plus aucun doute sur les résolutions de l'Autriche, de « prendre la principale part dans les opérations de guerre

« déjà concertées avec l'empereur de Russie (2). n

Le 23 août, Napoléon donna l'ordre de la levée des camps de Boulogne, d'Ambleteuse et de Saint-Valery, A dater de ce jour il ne fut plus question de descente en Angleterre: toutes les pensées, tous les efforts de l'Empereur se dirigérent vers la guerre continentale. L'armée fut aussitôt mise sur le pied de guerre : les corps détachés en Hollande et en llanovre, l'un sous le commandement du général Marmont, 3), l'autre sous celui du maréchal Bernadotte (4), recurent l'ordre de se mettre en marche vers le midi de l'Allemagne et de s'arrêter, le premier à Wurtzbourg, le second à Mayence; a et le même jour où l'Empereur

<sup>(1)</sup> Eugène-Edouard Boyer Peyrelean, depuis adjudant-commandant, chef d'etat major de la garde impersale, et ensuite commandant en second de la Guadeloupe, etc. (2. Précis des crenemens militaires, parle come Mathieu Dunia, etc., t. XII, p. 111. (3) Foir la note p. 574. (4) Idem p. 553.

a ordonnait la levée du camp de Boulogne, il arrêta l'ora ganisation de la grande armée française en huit corps : a sur ce nombre, sept devaient agir en Allemagne; a l'armée d'Italie, sous le commandement du maréchal

« Massena (1), formait le huitième corps (2). » Lorsqu'à la lin du mois de septembre toutes les troupes

furent en marche, Napoléon quitta Paris.

Voici en quels termes l'Introduction aux Bulletins de la grande armée raconte le grand mouvement militaire

qui s'accomplit alors en France :

- « On n'a jamais vu un tel mouvement d'artillerie et de « chevaux : au premier appel, vingt mille voitures de réa quisition se sont trouvées sur tous les points. Soldats, « dit l'Empereur en s'adressant à l'armée, la guerre « de la troisième coalition est commencée, l'armée autri-« chienne a passé l'Inn....., attaqué notre allié dans sa « capitale.....; vous-mêmes, vous avez dù accourir à « marches forcées à la défense de nos frontières. Mais déjà « vous avez passé le Rhin : nous ne nous arrêterons plus « que nous n'ayons assuré l'indépendance du corps ger-« manique, secouru nos allies..... Soldats, nous avons des « marches forcées à faire, des fatigues et des privations de « toute espèce à endurer ; quelques obstacles qu'on nous « oppose, nous les vaincrons.
- « Toute l'armée a passé le Rhin; hier, 30 septembre, « nous avons vu partir les derniers détachements de la garde impériale. Cette nuit M. le général Berthier (3) et
- a son état-major se sont mis en route, et l'Empereur lui-

a même est parti ce matin à 11 heures (4). »

### 884. NAPOLÉON RECU A ETTLINGEN PAR LE PRINCE ÉLEC-TEUR DE BADE (1er octobre 1805).

Par Jean-Victor Bantin en 1812.

Aile du Midi. R.-de-chaussée Salle no do.

- « S. M. l'Empereur , parti de Strashourg le 9 vendé-« miaire ( 1 v octobre ) à trois heures après midi, est arrivé a à huit heures du soir à Ettlingen. L'Electeur de Bade (8).
- « le prince Frédéric , fils de Son Altesse Electorale , et le a prince electoral (8), son petit-fils, s'y étaient rendus, et lui

« ont été présentés. »

(1 Voir la note p. 566 (2) Précis des événemens militaires, par la comte Mathieu Dumas, etc., t. XII, p. 133. 3. Voir la note p. 466. (5) Introduction aux Bulletins de la grunde armée (5) Charles-Frederic. (c) Charles-Frederic-Louis, depuis grand-duo de Bade.

\$85. NAPOLÉON REÇU AU CHATEAU DE LOUISBOURG PAR LE DUC DE WURTEMBERG (2 octobre 1805).

Aile du Midi. R.-de-chaussee. Salle nº 66. Par M. WATELET on 1812.

« L'Empereur est parti d'Ettlingen le 10 vendémiaire « (2 octobre à midi; il est arrivé à Louisbourg à neuf heu
« res du soir. Sur les limites des états de Wurtemberg, il 
a a trouvé descorps de troupe. Les chevaux de ses voitures 
ont été changés et remplacés par ceux de l'Électeur (¹). 
a Lorsqu'il est entré à Louisbourg, la garde électorale à 
a pied et à cheval était sous les armes, et la ville illumia née. La réception de Sa Majesté dans le palais électoral, 
où toute la cour était réunie, a été de la plus grande 
a magnificence (²). »

Arte du Midi. R.- le chaussée. Salte n. 66. 886. COMBAT DE WERTINGEN (8 octobre 1805).

Par M. Eugène Lapoirravia en 1836.

887. COMBAT DE WEITINGEN (8 octobre 1805).

Partie centrale.

1st etage.
Galerie

des Aquarelles.
N. 140.

Aquarelle par M. Simeon Fort en 1836, d'après les minutes du dépôt genéral de la guerro.

« Le 16 vendémiaire au XIV (8 octobre 1805), à la pointe a du jour, le prince Murat (3), à la tête des divisions de a dragons des genéraux Beaumont et Klein, et de la division de carabiniers et de cuirassiers, commandée par le a général Nansouty (1), s'est mis en marche pour couper la a ronte d'Ulm à Augsbourg Arrivé à Wertingen, il aperaçut une division considérable d'infanterie ememie, apa puyée par quatre escadrons de cuirassiers d'Albert. La enveloppe aussitot tout ce corps. Le maréchal Lannes (5), a qui marchait derrière ces divisions de cavalerie, arrive a avec la division Oudinot, et après un engagement de a deux heures, drapeaux, canons, basages, officiers et a soldats, toute la division ennemic est prise (9). »

888. ENTRÉE DES FRANÇAIS A MUNICH (8 octobre 1895).

Partie centrale.

10 étage.
Galerie
des Aquarelles.
No 140.

Aquarelle par M. Sincon Four on 1856, d'aprèsles minutes du depôt general de la guerre.

Pendant que Napoléon entourait l'armée autrichienne

(1) Frederic II, depuis roi de Wurtemberg (Predéric) 2 Introduction mux Bulletins de la grande armée. (1) Voir la note p 612. 4 Idem p. 663. (2) Idem p. 583. (4) Denvième Bulletin de la grande armée.

sous les remparts d'Ulm, son avant-garde, composée du premier corps venant de Hanovre, et des Bavarois recus à Wurtzbourg, entrait à Munich.

#### 889. COMBAT D'AICHA PRÈS AUGSBOURG (8 octobre 1805).

Par M. JOLLIVET en 1836.

Aile du Midi R.-de-ch masse Salle nr 66.

Aicha, petite ville dans la Haute-Bavière est à huit

lieues d'Augsbourg et sur la route de cette ville à Munich. Le rapport du maréchal commandant du 4º corps de la grande armée (1), sous la date du 16 vendémisire an XIV (8 octobre 1805), raconte ainsi l'action dont la ville d'Aicha fut le théâtre : « En avant du village de Walahofen, il y a « en une charge de cavalerie dans laquelle le huitième rée giment d'hussards, deux escadrons du onzième chaso seurs et le vingt-sixieme régiment de chasseurs ainsi « qu'un escadron du troisième de dragons, que le général « Sébastiani (\*) avait amenés, ont été engagés. On a tué une a vingtaine de uhlans, blessé un très-grand nombre et « fait une douzaine de prisonniers. Le huitième de huso sards s'est particulièrement distingué; tous les autres « corps ont parfaitement fait, et les genéraux Margaron 3 o et Sébastiani ont mérité que je les cite à Votre Majesté. « A huit heures, on se battait encore entre Auha et « Walahofen : en ce moment les divisions qui arrivaient « sculement prennent position; l'artillerie n'a pu tirer que

« quelques coups de canon, n'ayant pu arriver assez à a temps pour nuire à l'ennemi. « Les Autrichiens avaient trois pièces de canon, mais

a ils n'out pu s'en servir; en sortant du bois, nous avons a trouvé quelques postes d'infanterie. »

890. ATTAQUE DU PONT DE GUNTZBOURG (9 octobre 1805), Partie central

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

1" etaget. Galerie des Aquarella

891. ATTAQUE DU PONT DE GUNTZBOURG (9 octobre 1805).

Par MM. Jean ALAUX et LESTANG-PARADE en 1835.

Asie du Moli balle no 68.

a Le combat de Wertingen a été suivi, à vingt-quatre

(1) Le marcenal Soult, coir la note p. 590. (2) François-Horaco Sebastiani, general de brigade, depuis courte et marcenal de France. 2 Pierre Margaron, général de brigade de cavalerie, depuis général de division et « heures de distance, du combat de Güntzbourg. Le maréa chal Ney (1) a fait marcher son corps d'armée, la division & Loyson sur Longenau, et la division Malher sur Gunta-« bourg. L'ennemi, qui a voulu s'opposer à cette marche, a a été culbuté partout. C'est en vain que le prince Ferdi-« nand (\* est accouru en personne pour défendre Guntza bourg. Le général Malher (5 l'a fait attaquer par le cin-« quante-neuvième régiment; le combat est devenu opia niatre, corps à corps. Le colonel Lacuée a été tué à la tête « de son régiment, qui, malgré la plus vigoureuse résisa tance, a emporté le pont de vive force; les pièces de a canon qui le défendaient ont été enlevées, et la belle posia tion de Guntzbourg est restée en notre pouvoir. Les trois a attaques de l'ennemi sont devenues inutiles; il s'est retire a avec précipitation; la réserve du prince Murat arrivait à a Burgau, et coupait l'ennemi dans la nuit. a L'ennemi a perdu plus de deux mille cinq cents homet mes au comhat de Guntzbourg. Nous avons fait douze a cents prisonniers et pris six pieces de canon. a Nous n'avons eu que quatre cents hommes tués ou a blesses (5). »

## 892. PRISE DE GUNTZBOURG (9 octobre 1805).

Lile du Midi. Ade-chaussee. Salle nº 66. Par MM. Joan Alaux et Lestang-Parade en 1835.

Le maréchal Ney (1), à la tête du sixième corps de l'armée française, a pris possession de la ville de Guntzhourg le 9 octobre 1805.

893. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A AUGSBOURG (9 octobre 1805).

grie centrale.

Arr étage.

Galerie

Muarelles.

No 140.

Aquarelle par Joseph-Pierre BAGETTI.

« Ce matin, à la pointe du jour. les deuxième et troi-« sième divisions du corps d'armée se sont mises en mouve-« ment pour se diriger sur Augsbourg en passant par Ai-« cha et Friedberg; à six heures, l'avant-garde est entrée « à Aicha (l'ennemi avait évacué cette ville depuis deux « heures ).

(1) Foir la note p. 551. (2) Ferdinand-Charles-François d'Autriche-Modène, archidue d'Autriche, general de cavalerie, depuis feld maréchal, ills de Ferdinand d'Autriche, due de Brisgau, onele de l'empereur François II. (3 Jenu-Pierre-Firmin Mather, general de division. (4) Quafrieme Bulletin de la grande armée. « A midi elle ètait à Augsbourg où elle a joint celle de « la première division et la division du général Wathier, « qui y entraient en même temps (1). »

## 895. COMBAT DE LANDSBERG (11 octobre 1805).

Par M. Hippolyte Bullance en 1836.

Aile du Midi. R.-de-chaussée Salle nº 66.

Le maréchal Soult (\*) s'était porté avec son corps d'armée à Landsberg, pour couper une des principales communications de l'ennemi : il y arriva le 11 octobre à quatre heures après midi, et y rencontra un régiment de cuirassiers autrichiens, accompagné de six pièces de canon, qui se rendait à Ulm à marches forcées. L'ayant fait aussitôt attaquer par le vingt-sixième régiment de chasseurs, il resta maître du champ de bataille, s'empara de deux pièces de canon et fit à l'ennemi cent vingt soldats prisonniers, un lieutenant-colonel et deux capitaines (\*).

#### 895. COMBAT D'ALBECK (11 octobre 1805).

Par MM, Jean ALAUX et Victor ADAM en 1836.

Aile du Midi. R.-de-chaussée Salle nº 06.

La division Dupont faisant partie du quatrième corps, commandé par le maréchal Soult (3), avait été dirigée sur Ulm.

« Elle occupait la position d'Albeck le 19 vendémiaire « an XIV (11 octobre), l'ennemi fit une sortic du coté

d'Ulm et attaqua cette division. Le combat fut des plus
 opiniàtres; cernés par vingt-cinq mille hommes, ces six
 mille braves firent face à tout, et firent quinze cents pri-

a sonniers (4). »

896, NAPOLÉON HARANGUE LE DEUXIÈME CORPS DE LA GRANDE ARMÉE SUR LE PONT DU LECH A AUGSBOURG (12 octobre 1806).

Par Claude GAUTERROT en 1808.

Aife du Midi. R.-de-chausset Salle nº 66.

« Napoléon, rapporte l'auteur du Précis des événemens « militaires, quitta Augsbourg pour se diriger sur Burgau, « lorsqu'il rencontra sur le pont du Lech le corps d'armée

(1) Rapport du 17 rendémiaire an xiv; Augsbaurg, 9 octobre 1805. (2) Voir la note p 590 (\*) Extrait du ciaquieme Bulletin de la grande drude. (8) Cinquieme Bulletin (bis) de la grande armée.

a du général Marmont. Le temps était affreux, la neige toma hait à gros flocons, le froid était vif, et les soldats sura charges, parce qu'ils portaient leurs vivres pour plusieurs « jours, marchaient péniblement sur une route dégradée. « L'Empereur ordonna de faire halte, fit serrer la colonne a en masse, et former le cerele autant qu'il fut possible à la a portée de la voix : il félicita, remercia ses soldats de leur « constance dans les marches pénibles qu'ils venaient de a faire; il leur dit quel en était le résultat, expliqua, comme a il l'ent fait à ses généraux, la situation de l'ennemi ; déa montra l'imminence d'une grande bataille, et leur proa mit une victoire aussi certaine que la confiance qu'il a avait en leur valeur et leur dévouement (1), » Cette courte harangue electrisa tous ceux qui l'entendirent.

tor étage. Galerie des Aquarelles.

Partie centrale. 897. CAPATULATION DE MEMMINGEN (14 octobre 1805).

Aquarelle par M. Sunéon Fort en 1835, d'aprés les minutes du depôt géneral de la guerre.

H.-de-chaussee. Salle no 66.

Aile du Midi. 898. CAPITULATION DE MEMMINGEN (14 octobre 1805).

Par MM. Jean ALAUX et Victor Aban en 1835.

899. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A MEMMINGEN (14 octobre 1805).

Atle du Midi. R.-de-chaussee. Salle nº 66.

Par MM. Jean ALAUR et Oscar Gue en 1835.

Le maréchal Soult [2] avec son corps d'armée avait traversé la droite de l'armée autrichienne réunie autour d'Ulm, et coupait ses communications avec le Tyrol.

« Il arriva le 21 vendemiaire an XIV (14 octobre 1805) a devant Memmingen, cerna sur-le-champ la place, et o après différents pourparlers, le commandant capitula : « neuf bataillons , dont deux de grenadiers , faits prisona niers, un général major, trois colonels, plusieurs offi-« ciers supérieurs, dix pièces de canon, beaucoup de

a hagages et heaucoup de munitions de toute espèce ont a eté le résultat de cette affaire. Tous les prisonniers ont « été au moment même dirigés sur le quartier général.

« Le maréchal Soult prit possession de Memmingen et « se mit aussitôt en marche sur Bîberach (\*). »

(1) Précis des événemens militaires, par le comte Mathieu Dumas, etc., t XIII. p. 58. 2) l'oir la note p. 590. 3) Cinquiens Bulletin de la grando armés.

## 900. COMBAT D'ELCHINGEN (15 octobre 1805).

Aile du Midi. R.-de-chaussée Salle IIn 66.

No 140.

Par M. Camille ROQUEPLAN en 1837.

#### 901. COMBAT D'ELCHINGEN, PASSAGE DU DANUBE PAR L'ARMÉE FRANÇAISE (15 octobre 1805).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri. Partie centrale Galerie

De tous côtés l'armée française arrivait à marches forcées des Aquarelles devant Ulm : le 13 octobre, « elle était autour de la place à a deux lieues de rayon, et partout en présence des postes a avancés de l'ennemi, lorsque l'empereur Napoléon donna

a l'ordre d'attaquer le lendemain sur tous les points; il alla a lui-même, le 14 au matin, faire une reconnaissance : il « s'avanga jusqu'au château d'Adelhausen, à quinze cents a toises de la tête de pont. Pendant qu'il observait de ce point

« élevé, à l'ouvert du vallon de l'Iller, le mouvement des noma breux tirailleurs français, qui dans toutes les directions

a refoulaient vers la place les avant-postes de l'ennemi, le a marechal Ney (1) attaquait to pont et la position d'Elchina gen Le soivante-neuvième régiment de ligne, qui mara chaît en tête de la colonne de la division Loyson, força

a le passage, culbuta un régiment autrichieu qui, favorisé a par les bois dans un chemin étroit et sinueux, defendait

a les accès du pont; les Français ne laissèrent pas le temps

a de le couper, et le traversérent au pas de course, pêlea mêle avec les fuyards. Ils se formèrent en bataille au pied

a de l'escarpement sous le feu plongeant des Autrichiens; a la colonne qui remontait la rive gauche se deploya en

a s'étendant par la droite. a Toutes les troupes rivalisèrent d'intrépidité : deux

a charges successives furent repoussées par des feux de baa faillous exécutés avec la plus grande fermeté. Enfin, à a la troisième attaque, et après trois heures de combat,

a le général Laudon (3) voyant sa ligne compue et débordée,

α et le poste de l'Abbaye emporté, évacua la position d'Ela chingen; il se retira et fut poursuivi jusqu'aux retran-

a chements du Mont Saint-Michel ou Mont Saint-Jean, en

a avant d'Ulm (3). »

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 531. (2) idem. p. 617. (3) Précis des événement mis Filaires, par le comie Mathieu Dumas, etc., i. XIII, p. 12-74.

902. CAPITULATION DE LA DIVISION AUTRICHIENNE DE GÉNÉRAL WERNECK, A NORDLINGEN (18 oct. 1805).

Par M. Victor ADAM en 1835.

Arle du Midi. R.-de-chaussee. Salle no 66.

L'archiduc Ferdinand (1), qui commandait un corps de l'armée autrichienne, sous les ordres du général Mack (\*), voyant que l'attaque de la position d'Elchingen aurait pour résultat de renfermer cette armée dans Ulm, se décida à en sortir à tout risque pendant le combat, et il parvint à gagner la Franconie avec une portion de sa cavalerie. Mais la division commandée par le général Werneck (2) n'eut pas le même bonheur. Napoléon était si loin de s'attendre au mouvement de l'archiduc Ferdinand, « que pendant qu'il fai-« sait attaquer la position d'Elchingen par le maréchal « Ney (\*), il fit donner ordre au général Dupont (6) de déa boucher de son camp d'Albeck, et de rejeter dans Ulm ou « d'envelopper le corps qui se trouvait devant lui, et qu'il a croyait être de deux ou trois bataillons. Cependant les a rapports du général Dupont lui donnant quelque inquiéa tude, il envoya le général Mouton (6), l'un de ses aides de « camp, pour s'assurer de leur exactitude et de la force a réelle de l'ennemi sur ce point. Ce général arriva au mo-« ment où le combat allait s'engager. a Le combat commença vivement; il durait depuis une a heure, lorsque Napoléon, mieux informé et voyant la

« division Dupont compromise de nonveau dans un enga-

a gement si inegal, envoya le prince Murat (7) avec sa cava-

« lerie et deux divisions d'infanterie pour la soutenir (1). » Le prince Murat ayant réussi à cerner la division Werneck, ce général avait demandé à capituler, « Les lieutea nants généraux Werneck, Baillet (\*), Hohenzollern (10)

a les généraux Vogel (11), Mackery, Hohenfeld, Wöber (12) « et Dienesberg sont prisonniers sur parole, avec la réserve

« de se rendre chez eux. Les troupes sont prisonnières

« de guerre et se rendent en France. Plus de deux mille « hommes de cavalerie ont mis pied à terre, et une bri-

« gade de dragons à pied a été montée avec leurs che-

e vaux (18), n

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 722. 3) Idem p. 639. (2) Idem p. 621. (4) Idem p. 551. (5) Idem p. 635. 6) Georges Mouton, genéral de brigade, depuis comte de Lobau, marrehal et pair de France, etc. (7) Ivir la note p. 612. (5) Présis des évenemens invlitaires, par le conte Mathieu Dumas, etc., 1 XIII, p. 76. (2) Voir la note p. 647. (10) Idem p. 617. (1) N.... Vogel, general major au service d'Autriche. (12) N..... Wüher, géneral major au service d'Autriche. (13) Septieme Builetin de la grande armée.

903. ATTAQUE ET PRISE DU PONT DU VIEUX CHATEAU DE VÉRONE (18 octobre 1805).

Par MM. Jean Ataux et Lapare en 1835.

Aile du Midl. R.-de-chausséa Salle nº 68.

Les armées française et autrichienne en Italie, commandées par le maréchal Massèna (1) et l'archiduc Charles (2), étaient en présence. La ville et le vieux château de Vérone, sur la rive droite de l'Adige, appartenaient aux Français; les faubourgs de la ville et Véronette sur la rive gauche étaient occupés par les Autrichiens.

Dans la nuit du 17 au 18 octobre, le marcehal Massena partit seul de son quartier général d'Alpo, et se rendit au

château de Vérone.

« A quatre heures du matin, le général en chef a fait « attaquer le pont du vieux château de Vérone; le mur « qui en barrait le milieu a été renversé par l'effet d'un « pétard; les deux coupures que les Autrichiens avaient « faites ont été rendues praticables à l'aide de planches « et de madriers, et vingt-quatre compagnies de voltigeurs « se sont élancées de l'autre côté du fleuve, où elles ont été « suivies par la première division.

a L'ennemi a vivement défendu le passage; il a été cula buté et chassé de toutes ses positions, après un combat a qui a duré jusqu'à six heures du soir : il a perdu sept

a pièces de canon et dix-huit caissons,

« Nous lui avons fait quatorze à quinze cents prison-« niers, et tué ou blessé un nombre d'hommes à peu près « ègal ; il n'a péri de notre côté qu'un petit nombre do « combattants.

« Nous avons environ trois cents blessés qui le sont peu

« dangereusement.

« Il a été construit sur-le-champ une tête de pont au « pont du vieux château (3). »

904. REDDITION D'VLM (20 octobre 1805).

Par Charles Thevenin en 1815.

tile du Midi. it.-de-chausséi Salte nº 66.

905. REDDITION D'ULM (20 octobre 1805).

Par M. BERTHON en 1806.

Aile du Nord. 1st etago. Sallo nº 18.

(1) Voir la note p. 566. (2) Idem p. 540. (3) Premier Bulletin de l'armée d'Italie.

906. REDDITION D'ULM (ALLEGORIE) (20 octobre 1805).

Aile du Midi. in étage. Salle nº 78.

Par Antoine-François CALLET en 1812.

L'Empereur avait réuni toutes ses forces devant Ulm et pendant qu'il faisait intercepter le pont d'Elchingen par le maréchal Ney (1), et que le général Marmont (2 se portait sur Nordlingen, il complétait l'investissement de la place

et donnait des ordres pour l'attaquer. Le général Mack 1, n'ayant pu suivre le mouvement du corps d'armée de l'archiduc Ferdinand, se trouvait renferme dans la place avec une grande partie de l'infanterie et de la cavalerie. « Il avait fait couronner, par des « redoutes et des retranchements qui n'étaient point en-« core achevés, les hauteurs qui, sur la rive gauche, cou-« vrent la ville d'Ulm et la dominent à demi-portée de a canon; il occupait en force cette position; elle lui avait a servi à protèger la sortie et la retraite du corps du gé-a néral Werneck et de l'archiduc Ferdinand. Napoleon se a hata de faire attaquer cette position retranchée, et de a rejeter dans la place les troupes qui la défendaient. a La pluie tombail par torrents, et le soldat, anime par « l'espoir de joindre l'ennemi, auquel toute retraite élait « coupée, n'en montrait que plus d'ardeur.

« L'Empereur partageait tontes les fatigues et dirigeait « lui-même toutes les manœuvres : il chargea son aide de a camp, le général Bertrand &, d'attaquer le Michelsberg « avec trois bataillons; cet ouvrage fut enlevé à la baiona nette, et les troupes qui s'y appuvaient furent prompte-« ment rejetées dans le faubourg par les colonnes du ma-« réchal Ney, qui marchaient à hauteur. Napoléon pres-« sait le mouvement et se dirigeait avec son escorte sur a le Michelsberg : lorsque l'ennemi , qui se maintenait « sur Frauenberg, ayant sa retraite assurée par la porte

« du Danube, démasqua, devant le groupe à demi-portée, « une batterie de cinq pièces qui prenait en flanc l'attaque a du maréchal Ney. Ce fut dans cette circonstance que le

a maréchal Lannes (\*), ne pouvant dissuader l'Empereur de a rester en butte aux canonniers autrichiens, saisit la

« bride de son cheval pour le forcer à s'éloigner.

a Napoléon, arrivé sur le penchant de l'escarpement da

<sup>(1)</sup> Voir la note p 551, (2) Idem p. 574, (3) Idem p. 639, (4) Henri-Gratien Sertrand, general de brigade et inspecteur general du gente, deputs comte, lieutenant general, etc. (5) Voir la note p. 583.

a Michelsberg, vit à ses pieds la ville d'Ulm, dominée de e toute part à demi-portée de canon par les positions où a l'armée française était établie. Satisfait d'y avoir étroite-« ment renfermé le gros de l'armée autrichienne, réduite « en huit jours à trente mille combattants , il sit retirer au a pied des hauteurs, en decà du faubourg, les troupes qui a s'etaient engagées trop avant : on établit devant lui une s batterie d'obusiers dont il fit essayer le tir. Les généa raux rectifierent leurs lignes et leurs communications ; les « soldats demandaient à grands cris qu'on livrat l'assaut. »

Dans la situation désespérée où se trouvait l'armée des assièges, il n'y avait plus pour elle d'autre parti à prendre

que celui de capituler.

« L'Empereur fit sommer le général Mack de lui rena dre la place et l'armée prisonnière. Il recut le prince de a Lichtenstein 1), envoya ensuite à Ulm le maréchal Ber-« thier , major général, pour arrêter la capitulation. Aua cune des réserves proposées ne fut acceptée. Napoléon accorda seulement, sans difficultés, la clause que le feldmaréchal considérait comme le dégageant, aux yeux de « son souverain, de toute responsabilité, et qu'il rédigea

« lui-meme dans les termes suivants : « Si jusqu'au 25 octobre , à minuit , inclusivement , des « troupes autrichiennes on russes débloquaient la ville, de a quelque côté ou porte que ce soit, la garnison sortira α librement avec ses armes, son artillerie et sa cavalerie,

a pour joindre les troupes qui l'auront débloquée. »

Le général Mack ayant en connaissance de la capitulation du général Werneck 2 à Nordlingen, ne tardapas à être convaincu qu'il lui était impossible de recevoir aucun secours, et le 19 octobre il signa une nouvelle convention en vertu de laquelle « les troupes renfermées dans Ulm, au nombre a de treute mille hommes, dont deux mille de cavalerie, a sortirent avec les honneurs de la guerre. Soixante pièces « de canon attelees, et quarante drapeaux, dix-buit généa raux à la tête de leurs divisions et brigades, défilèrent « devant l'armée française en hataille sur les hauteurs du a Michelsberg et du Frauenherg, Napoléon, entouré de a son état-major et de sa garde, placé devant un feu de a bivouse, sur un rocher escarpe du côté de la ville, vit, a pendant cinq heures, passer à ses pieds cette belle ar-

(n Jean-Joseph , princo de Lichtenstein , general d'infanterie au service FAutriche , depuis commandant general de la Haute et Basse-Autriche. (2) l'oir la note p. 466, (3) Idem p. 621.

« mée: il fit appeler près de lui tous les généraux autri-« chiens, et les y retint jusqu'à ce que la colonne cut a acheve de défiler, leur témoignant beaucoup d'égards . a et conversant alternativement avec eux. Il accueillit para ticulièrement ceux qu'il avait connus dans les guerres « d'Italie, les lieutenants généraux Klenau (1), Giulay (2), « Gottesheim (3), l'ami et l'ancien compagnon d'armes du a marechal Ney, les princes de Lichtenstein et plusieurs et autres (\*). »

907. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A MUNICII (24 oct. 1805).

Aile du Nord. Im etage. Salle no 78.

Par Nicolas-Antoine Taunay on 1808.

a Peu de temps après la capitulation d'Ulm, l'Empereur avait appris que l'armée russe commandée par le général Kutusow " était arrivée sur les bords de l'Inn. Le quartier géneral était alors à Augsbourg (le 22 octobre), il n'y resta que deux jours. « Le 2 brumaire an XIV (24 octobre 1805). a l'Empereur arriva à Munich à neuf heures du soir : la « ville était illuminée (6). »

R.-de-chaussee. Salte no 68.

Aile du Midi. 908. PRISE DE LINTZ (3 novembre 1805).

Par MM. Jean ALAUX et GUIACE en 1835.

per clage. Galerie des Aquarelles.

Partie centrale. 909, ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A LINTZ (3 nov. 1805).

Aquarelle par Joseph-Pierre Bagerri.

910. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A LINTZ 3 DOV. 1805).

Arle du Midt. R.-dr-chaussec. Salle no 68.

Par MM. Jean ALAUX et GI TON en 1435.

L'Empereur n'avait pas tardé à quitter Munich, et les différents corps de la grande armée continuaient leur marche. Le maréchal Lannes (1) s'était emparé de Braunau ; a il avait pris la route de Scharding, et pousse une avant-

(1) Jean, baron de Janowitz, comte de Kienau, lieutenau-maréchal au servire d'Autriche, depuis general de cavalerie. 2 Ignace, comte de Giulay, heutenant-morechal au service d'Autriche, depuis general d'infanterie. 3) N. Gottesbeim, general-major, au service d'Autriche, depuis general d'infanterie. 3) N. Gottesbeim, general-major, au service d'Autriche, depuis hentenant-marechal. (4) Précis des évenemens militaires, par la counte Mathieu funnas, etc., t. XIII, p. 78-99. (8 Michel-Larrinnowitch-Golentcheff, kutusow de Smolensk, depuis prince, feld-marechal et generalissime des armées russes. (6) Onzieme Bulletin de la grande armes. (7) Foir la note p. 583.

« garde sur Efferding, près de Lintz; il reçut l'ordre d'oc-« cuper cette capitale de la Haute-Autriche et en prit pos-« session le 3 novembre (1). »

# 911. COMBAT DE STEVER (5 novembre 1805).

Aquarelle par M. Simeon Four en 1835, d'après Parke centrale les minutes du depôt general de la guerre. In claye. Galerie

a L'Empereur Napoléon, arrivé à Lambach le 4 novem- des Aquarelles a bre, alla faire une reconnaissance aux avant-postes, et a s'étant assuré que l'ennemi avait, sur les différentes dia rections, replié tous les siens au delà de l'Ens, il se rena dit à Lintz, où son quartier général fut établi, et resta

a depuis le 4 jusqu'au 10 novembre. » L'armée austro-russe, en se retirant devant l'armée francaise, avait brulé ou détruit les ponts de toutes les rivières. Le maréchal Davoust (2) attaqua la ville de Stever, située au confluent de l'Ens et de la Stever, et rétablit les ponts

sous le feu de l'ennemi.

a Le pont de Steyer servit successivement de passage a au corps du général Marmont (a), qui de Volklabruck etait « venu à Lambach, et au corps du maréchal Bernadotte 4), « qui avait aussi marché de Salzbourg , par Volklabruck « et Lambach sur Steyer ("). »

### 912. COMBAT D'AMSTETTEN (6 novembre 1805).

Aile du Midi R.-de-chaussé Salle no 68.

No 140.

Par M. Jean ALAUX et LAFATE on 1835.

# 913. COMBAT D'AMSTETTEN (6 novembre 1805).

Aquarelle par M. Simeon Font en 1835, d'après Partie centrale les minutes du depôt géneral de la guerre. ser étage. Galerie

« Après le passage de l'Ens, le prince Murat (4) poursuivit des Aquarellé N 140. « vivement, avec la cavalerie légère et le corps de grena-« diers d'Oudinot , l'arrière-garde qui couvrait la retraite

« de l'armée russe sur la chaussée de Vienne. C'était ce « même corps autrichien de Kienmaver, qu'il avait tou-

« jours pousse devant lui depuis le passage de l'Inn. Mais « après avoir passè le village de Stremberg, cette arrière-

garde se replia sur un gros corps d'infanterie russe en

(1) Précis des érèmemens militaires, par le coute Mathieu Dumas, etc., 4. XIII, p. 209. (2) Voir la note p. 509. 3 ldem p. 571. 4 ldem p. 551. (5) Precis des evénemens militaires, par le comie Mathieu Dumas, etc., s. XIII, p. 275-278. (6) Voir la note p. 612.

- « position sur les hauteurs d'Amstetten, sous les ordres
- « du prince Bagration: 1). La position était forte; la cavale-
- a rie russe occupait la route qui était très-large dans cet
- a endroit, et l'infanterie était à droite et à gauche avanta-
- a geusement postée dans des hois de sapin. Après quel-
- a ques charges que la cavalerie russe, bien appuyée sur
- α les flanes, soutint avec fermeté, le prince Murat fit α avancer la division de grenadiers; le genéral Oudmot (2)
- a avancer la division de grenadiers ; le general Oudmot (\*)
- a forma ses bataillons en colonne, et, malgré le seu meur-
- a trier des Russes, il tit charger sur divers points à la
- a halonnette, pénétra dans les bois, et déposta cette in-
- a fanterie qui se retira en désordre (3). »

### 914. NAPOLÉON REND HONNEUR AU COURAGE MALHEU-REUX (6 novembre 1805).

Aile du Midi. R.-de-chaussee, Salle n. 68. Par M. Jean-Baptiste DEBRET en 1896.

- α Les prisonniers autrichiens en défilant devant l'Em α pereur temoignaient un extrême empressement de le
   α voir. Ils se rappelaient qu'un jour à l'armée d'Italie, dans
   α une circonstance parcille, voyant passer devant lui des
- a chariots remplis d'Autrichiens blessés, il avait ote son a chapeau, en disant: Honneurau courage malheureux 1).»
- 915. LE MARÉCHAL NEY RENET AUX SOLDATS DUSOIXANTE-SEIZIÈME RÉGIMENT DE LIGNE LEURS DRAPEAUX (RE-TROUYÉS DANS L'ARSENAL D'INSPRUCK (7 NOV. 1805),

Par Charles MEYNIER en 1808.

Aile du Midi. R.-de chaussee. Salle nº 68.

On lit dans le vingl-cinquième Bulletin de la Grande Armée: « Le marcehal Ney (\*) avait en la mission de s'emparer « du Tyrol : il s'en est acquitté avec son intelligence et son « intrépulité accoutumées.

« Le 16 brumaire an XIV (7 novembre 1805), à cinq « heures après midi, il a fait son entrée a Inspruck; it y a « trouvé un arsenal rempli d'une artillerie considérable,

a seize mille fusils et une immense quantité de poudre.

« Mais un trophée plus précieux , ajoute l'auteur du « Précis des événemens militaires (') , fut la prise que fit un

(3 Pierre Bagration, licutenant general au service de Russio. (3) Voir la note p. 650 % Prévis des dernement militaires, par le comte Mathieu Dumas, etc., t. XIII., p. 301. y.) Journal de Paris du 15 brumsire au xiv. (3) Voir la note p. 551. (4) T. XIII., p. 268.

des régiments de son corps d'armée de soixante-seizième), des drapeaux qu'il avait perdus dans le pays des Grissons, et qui avaient été deposés à l'arsenal d'Inspruek, » « Lorsque le maréchal Ney les leur a fait rendre avec « pompe, des larmes conlaient des yeux de tous les vieux « soldats. Les jeunes conserts étaient fiers d'avoir servi à « reprendre ces enseignes enlevées à teurs ainés par les « vieusitudes de la guerre. L'Empereur a ordonné que « cette scene touchante soit consacree par un tableau. Le « soldat français a pour ses drapeaux un sentiment qui « tient de la tendresse. Ils sont l'objet de son culte (¹), »

### 916. L'ARMÉE FRANÇAISE MARCHANT SUR VIENVE TRA-VERSE LE DEFILÉ DE MOLK (10 novembre 1805).

Aquarelle par M. Suneon Foat en 1835, d'après Partie centrale les minutes du depot general de la guerre partie de la guerre Galerie

Après le combat d'Amstetten, l'armée française se di-des Aquatelles rigea sur Vienne du 7 au 10 novembre; elle traversa le délifé de Molk; le corps du maréchal Mortier (3) survit la rive gauche du Danube; une flottille entretenant les communications sur les deux rives du fleuve.

### 917. OCCUPATION DE L'ABBAYE DE MOLK PAR L'ARMÉE FRANÇAISE (10 novembre 1805).

Par M. Adolphe Rosau en 1806. Alle du Midl.

Alle du Midl. R -de-chaussée Salle nº 69.

« Les Russes ont depuis accélèré leur retraite ; ils ont a en vain coupé les ponts sur l'Ips ; ils ont etc promptea ment retablis : le prince Murat d'est arrivé jusqu auprès de l'abbaye de Molk. Le 10 novembre il a etabli son a quartier général ; ses avant-postes sont à Saint-Hipa polyte, n

a Labbaye de Molk, où est logé l'Empereur, est une « des plus belles de l'Europe. Il n'y a en France ni en « Italie aucun couvent ni abbaye qu'on puisse lui coma parer. Elle est dans une position forte et domine le « Danube. C'était un des principaux postes des Romains, a qui s'appelait la Maison de Fer, houe par l'empereur « Commode (\*), »

(4) Vingt-cinquième Bulletin de la grande armée. A Voir la note p. 869. 3 Idem p. 612. 3, Vingtième et ringt et unirme Bulletin de la grande armée. A.-de-chaussée. Salle nº 66.

Aile du Midi. 918. COMBAT DE DIERNSTEIN (11 novembre 1805).

Par M. BEAUME on 1836.

### 919. COMBAT DE DIERNSTEIN (11 novembre 1805).

Partie centrale. ter clage. Galerie des Aquarelles.

Aquarelle par M. Siméon Foat en 1835, d'après les unnutes du depôt general de la guerre.

L'armée russe ayant passé le Danube à Krems, le maréchal Mortier (1) se frouva avec la division Gazan entouré par l'armée ennemie et par le corps de Smith.

« Le 11 novembre 1805, à la pointe du jour, le maréchal a Mortier, à la tête de six hataillons, s'est porté sur Stein ; il a croyait y trouver une arrière-garde; mais toute l'armée a russe y était encore, ses bagages n'ayant pas filé; alors « s'est engagé le combat de Diernstein , à jamais mêmoraa ble dans les annales militaires. Depuis six heures du matin a jusqu'à quatre heures de l'après midi, ces quatre mille

a braves firent tête à l'armée russe. « Maîtres du village de Leoben , ils crovaient la journée « finie ; mais l'ennemi , irrité d'avoir perdu dix drapeaux, a six pièces de canon, neuf cents hommes faits prisonniers k et deux mille hommes tués, avait fait diriger deux coa lonnes par des gorges difficiles, pour tourner les Fran-« cais. Aussitot que le maréchal Mortier s'apercut de cette « manœuvre, il marcha droit aux troupes qui l'avaient « tourné, et se fit jour au travers des lignes de l'ennemi, a dans l'instant même où le neuvième régiment d'infantea rie légère et le trente-deuxième d'infanterie de ligne, a avant chargé un autre corps russe, avaient mis ce corps « en deroute , après lui avoir pris deux drapeaux et quatre

& cents hommes. « Cette journee a été une journée de massacre. Des mon-« ceaux de cadavres couvraient un champ de bataille étroit :

a plus de quatre mille Russes ont été tués ou blesses :

a treize cents ont été faits prisonniers ; parmi ces dera niers se trouvent deux colonels.

a De notre côté la perte a été considérable. Le quaa trième et le neuvième d'infanterie légère ont le plus

a souffert. Les colonels des centième et cent-troisième ont a été légèrement blessés. Le colonel Wattier, du quatrième

« régiment de dragons , a été tué (3). »

(1) Voir la note p. 509. (2) On voit encore à Diernstein, les ruines de château fort ou Richard-Caur-de-Lion avait ete retenu prisonnier en 1123 pur les ordres de Leopold, duc d'Autriche. (2) l'ingl-deuxième Bulletia de la grande armée.

# 920. PASSAGE DU TAGLIAMENTO (13 novembre 1805).

Par MM. Jean Alaux et Philippoteaux en 1835. Aile du Midi-Rade-chausseeballe 19 65.

Dans sa marche de la Piave au Tagliamento, l'armée

française ne rencontra que de faibles obstacles.

« C'est au Tagliamento que l'ennemi parut vouloir « nous attendre. Il avait réuni sur la rive gauche six ré« giments de cavalerie et quatre régiments d'infanterie ,
« et sa contenance faisait presumer qu'il defendrait vive« ment le passage. Le général Espagne (¹), commandant la
« division des chasseurs à cheval, les dragons aux ordres
« du général Mermet (²) et les cuirassiers aux ordres du
« général Pully (³) s'étaient portés sur le fleuve; tandis que
« les divisions Duhesme et Seras marchaient sur Saint-

u Vilto, celles des généraux Molitor et Gardanne se di-« rigaient sur Valvasone. « Le général Espagne avait recu l'ordre de pousser des « reconnaissances : le 21, à six heures du matin, un escadron « qu'il avait fair passer fut chargé par un régiment de « cavalerie autrichienne. Il soutint l'attaque avec intrépia dité, et donna le temps au général Espagne de se porter a au-devant de l'ennemi qui bientôt fut repoussé et mis a en fuite. Notre artillerie cependant s'étant mise en po-« sition, la canonnade commença d'une rive à l'autre ; elle a fut très-vive et se prolongea toute la journée. L'ennemi « avait place trente pièces de canon derrière une digue; a nous n'en avions que dix-huit, et nos artilleurs conser-« vèrent leur supériorité ordinaire. Les divisions d'ina fanterie arrivèrent vers le soir. Le général en chef .\*), « satisfait des avantages qu'il avait obtenus et qui lui en « assuraient de nouveaux, ne voulut pas de suite effectuer « le passage: il se contenta de faire ses dispositions pour le « lendemain, persuadé qu'il pourrait porter des coups plus a décisifs. Les divisions étaient réunies aux points in-« diques, à Saint-Vilto et à Valvasone : c'est sur ces deux a points qu'elles devaient passer le fleuve, tourner et coua per l'ennemi. Le prince Charles (\*) craignit sans doute

<sup>(1)</sup> Jean-Louis-Brigitte Espagne, general de division, depuis comte-(2) Julien-Augustin-Joseph Mermet, ceneral de division, de puis vie mute etgentilbomme de la chambre du roi. (3) 1 oir la note p. 191. (4) Massena, coir la note p. 556. (5) Foir la note p. 549.

« l'exécution de ce plan; il ne jugea pas devoir attendre

« le jour dans sa position, et dès minuit il était en retraite « sur le chemin de Palma-Nova. L'armée passa le Taglia-

a mento avec le regret de n'avoir plus d'ennemis à com-

a battre (1). »

921. PASSAGE DU DANUBE PRÈS DE VIENNE (13 novembre 1805).

Partie centrale.

1 retage.
Galerie
des Aquarelles.
No 140.

Aquarelle par W. Siméon Four en 1537, d'après les minutes du depôt géneral de la guerre.

Le prince Murat (2), avec la réserve de la cavalerie, le maréchal Lannes (3) avec son corps d'armée, se portèrent le 13 novembre 1805 au delà du Danube.

922. NAPOLÉON REÇOIT LES CLEFS DE LA VILLE DE VIENNE (13 novembre 1805).

Aile du Midi. R.-de-chaussee. Salle nº 69. Par Ginober-Tatoson en 1868.

Napoléon était à Saint-Polten lorsqu'il apprit par un aide de camp du maréchal Mortier les détails de l'affaire de Dierostein. D'après les ouvertures qui lui avaient éte faites à Lintz, par le comte de Giulay (\*), il espérait terminer promptement la guerre.

Il était à peu de distance de la capitale de l'Autriche, lorsqu'il reçut à son quartier général une députation des magistrats de la ville, conduite par le prince de Sinzendorf. (3) Napoléon leur donna l'assurance que les propriètes seraient respectées, et il fut convenu que la garde bourgeoise, qui formait seule la garnison de Vienne, conserverait ses armes et son arsenal parliculier, qu'elle continuerait son

service et partagernit les postes intérieurs avec les troupes françaises.

L'Empereur fut reçu à la porte du Danube par la députation de la ville, composée du prince de Sinzendorf, du prélat de Seidenstetten, du comte de Veterani, i. du baron de Kees, du bourgnestre de la ville, M. de Wohlleben, et du géneral Bourgeois (\*) du corps du génie.

(3 Nixieme Bulletin de l'armée d'Italie. 3 1 oir la note p. 612. 3) libra p. 583. - Llem p. 545. 5, N.,, de Saizendorf, heutenant-marechal, au service d'Autriche, depuis general d'infanteire (5 N.,, cointe de Veterant, heute irid-marechal au service d'Autriche. 7, N.,, Bourgeois, heutenant-marechal du genie au service d'Autriche.

923. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A VIENNE (13 novembre 1805).

Par MM. Jean ALAUX et Griaco en 1835.

Alle du Midl: R.-de-chaussée. Salle nº 68.

L'armée prit ensuite possession de la ville où l'empereur Napoléon ne s'arrêta que quetques instants : « il se « rendit presque aussitot son arrivée au château impérial « de Schembrünn, où il établit son quartier général. » « Nous avens trouvé dans Vienne plus de deux mille « pièces de canon, une salle d'armes garnie de cent mille « fusils ; des munitions de toutes espèces; enfin de quoi

« former l'équipage de campagne de trois ou quatre ar-

« mėes (1). »

### 924. COMBAT DE GUNTERSDORF (16 novembre 1805).

Par M. Penox en 1837. Aile du Midl.

Aile du Midl. R.-de-chaussée Salle nº 68.

« Les bruits d'armistice et de paix que le passage réi-« téré du comte Giulay (2) avait accredités à Vienne s'étaient a promptement répandus dans les armées : loin de les dé-« mentir chaque parti en tirait avantage suivant sa posi-« tion. Si les Français obtinrent celui du passage et de la « conservation du beau pont de Vienne, une colonne de a quatre mille hommes d'infanterie autrichienne et un réa giment de cuirassiers détachés de l'armée de Kutusow, et a coupant la route de Bohème, avaient traversé les postes a français, qui les avaient laissé passer sur le faux a bruit d'une suspension d'armes. Ce fut sur la même as-« surance que le général autrichien de Noslitz ], atteint « le 15 novembre entre Hollabrunn et Schongraben par « l'avant-garde du prince Murat (), n'opposa aucune résis-« tance, et fournit à la nombreuse cavalerie française le a moyen d'attaquer presque à l'improviste le prince Ba-« gration 5. Une convention d'armistice avait été signée à la « suite de cette journée entre le prince Murat et le géné-« ral Kutusow / . Cette convention devait être sommise à « l'empereur Napoléon, et en atlendant la notification, a l'armée russe et le corps d'armée du prince resteraient

(1) Vingt-troisième Bulletin de la grande armée. (2) Vinir la nute p. 740. (3 N... Nostitt, licutement-marcelial, depuis general de cavalette. (7, Foir la nute p. 012. (8) Idem p. 742. (8) Idem p. 710.

« dans les mêmes positions qu'ils occupaient : en cas de a non-acceptation, on devait se prévenir quatre beures

a avant de rompre l'armistice (1). » « Mais le prince Murat, instruit que les généraux « russes, immédiatement après la signature de la conven-« tion, s'étaient mis en marche avec une portion de leur « armée sur Znaïm, et que tout indiquait que l'autre partie a allait la suivre, leur a fait connaître que l'Empereur a n'avait pas ratifié la convention, et qu'en consequence a il allait attaquer. En effet le prince Murat a fait ses dis-« positions, a marché à l'ennemi et l'a attaqué le 25 brua maire an XIV (16 novembre 1805), à quatre heures a après midi : ce qui a donné lieu au combat de Guna tersdorf, dans lequel la partie de l'armée russe qui a formait l'arrière-garde a été mise en déroute, a perdu a donze pièces de canon, cent voitures de bagages, deux a mille prisonniers et deux mille hommes restes sur le « champ de bataille. Le maréchal Lannes, 3) a fait attaquer a l'ennemi de front ; et tandis qu'il le faisait tourner par a la gauche par la brigade de grenadiers du général Dua pas, le maréchal Soult (" le faisait tourner par la droite a par la brigade du général Levasseur de la division « Legrand, composée du troisième et du dix-huitième a régiment de ligne. Le général de division Walther (\*) a « charge les Russes avec une brigade de dragons, et a fait « trois cents prisonniers.

« La brigade de grenadiers du général Laplanche-Mor-« tier s'est distinguée. Sans la nuit rien n'eût échappé. « On s'est battu à l'arme blanche plusieurs fois. Des ba-« taillons de grenadiers russes ont montré de l'intrépidité : α le général Oudinot (8) a été blessé; ses deux aides de « camp, chefs d'escadron Demengeot (6) et Lamotte (7), l'ont a été à ses côlés ("). »

irr étage. Salle nº 78.

Aile do Nord. 925. BIVOTAC DE L'ARMÉE FRANCAISE LA VEILLE AU SOIR DE LA BATAILLE D'AUSTERLITZ (1er déc. 1805).

> Par Louis-Albert-Ghislain. baron BALLER B'ALBE CO 1800.

(1 Précis des événemens militaires, par le counte Mathieu Dumas, otc., t. MV, p. 47. 3 Foir la note p. 581. 3 Idem p. 500. 4 Idem p. 506 (6) Jean-Baptiste Demengent, depuis colonel du 13 regiment de chasseurs et baron. 5 Ettenne-Auguste Gourlet Lamore, depuis heutenant général et baron. (5) l'ingl-sacième Bulletin de la grande armée.

926, BIVOTAC DE L'ARMÉE FRANÇAISE LA VEILLE AU SOIR DE LA BATAILLE D'AUSTERLITZ (1er déc. 1805).

> Par MM. Jean ALVEX et BROCKS en 1835, Aile du Midi-d'après le tableau de Bacter d'Albe. R.-de-chaussee. d'uprès le tableau de Bacter d'Albe.

Salle no 69.

« Après l'affaire de Guntersdorf le général Kutusow (1) « se retira pour opèrer sa jonction avec la seconde armée a russe, et il était vraisemblable qu'elle s'effectuerait sous « la place de Brunn, en Moravie, où l'on savait que l'ema pereur Alexandre (2), venant de Berlin, devrait rencon-« trer l'empereur d'Autriche (3).

« Après avoir veille à la sûreté de Vienne, l'empereur « Napoléon transporta le quartier général à Pohrlilz, où a il apprit l'évacuation de la place de Brünn et du fort de « Spielberg, qui la commande. L'empereur d'Autriche a en était parti depuis deux jours avec toute sa cour, pour a se retirer à Olmûtz. L'empereur Alexandre avait été « l'y joindre, après avoir rencontrè à son passage à Brunn « le général Kutusow, qui prit alors le commandement a général de l'armée combinée (b). »

Le 20 novembre 1805 Napoléon arriva à Brünn à dix beures du matin.

Deux plénipotentiaires autrichiens ne tardérent pas à y arriver pour proposer un armistice; mais l'Empereur savait qu'on ne voulait que gagner du temps pour attendre l'arrivée de toutes les troupes russes. Il lui fallait une bataille et non des négociations.

Il se rendit le 29 novembre au bivouac, que depuis on appela la Butte de l'Empereur, « détermina sa ligne de a hataille coupant perpendiculairement la grande route a d'Olmütz, la droite au lac de Menitz, la gauche au a pied de la masse de montagnes qui séparent le bassin a de Schwartza de celui de la March, avant devant elle « et pour appui le Bosenitz-Berg, montagne détachée « et escarpée, que Napoléon fit retrancher et armer d'une « forte batterie. Cette montagne, qui lui rappelait une a position d'Egypte toute semblable, et sur laquelle il « avait aussi fait élever des retranchements, s'appelait

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 710. (2) Alexandre Paulowitz, empereur de toutes les Russies. 3. Foir la note p. 487. . Précis des évenemens militaires, par le comio Mathieu Dumas, etc., t. XIV, p. 55 et 50.

« le Santon, à cause d'un tombeau que les Turcs y avaient

a autrefois construit (1), »

Le soir de la veille de la bataille, rapporte le trentième Eulletin de la Grande Armée , « Napoléon voulut via siter à pied et incognito tous les bivouacs ; mais à peine

- « eut-il fait quelques pas qu'il fut reconnu Il serait ima possible de peindre l'enthousiasme des soldats en le
- « voyant. Des fanaux de paille furent mis en un instant
- au haut de milliers de perches, et quatre-vingt mille
- « hommes se présentérent au-devant de l'Empereur , en
- a le saluant par des acclamations ; les uns pour fêter l'an-
- « niversaire de son couronnement, les autres disant que
- « l'armée donnerait le lendemain son bouquet à l'Empee teur. Un des plus vieux grenadiers s'approcha de lui et
- « lui dit : « Sire , tu n'auras pas besoin de t'exposer. Je te
- a promets, au nom des grenadiers de l'armée, que tu n'au-
- a ras à combattre que des yeux, et que nous l'aménerons e demain les drapeaux et l'artillerie de l'armée russe pour
  - « celébrer l'anniver-aire de ton couronnement, »

927. NAPOLÉON DONNANT L'ORDRE AVANT LA BATAILLE D'AUSTERLITZ (2 décembre 1805).

Aile du Midi. R.-de-chaussee. Salle n 69

Par GARLE VERNET CD 1808.

Le jour de la bataille, l'Empereur était à cheval avant le jour , entouré de tous ses généraux , Murat (°, , Bernadotte (°) , Soult (°) , Lannes (°) , Davonst (°) , Duroc (°) et Bessières (%). Napoléon attendait, pour donner ses derniers ordres, que l'horizon fût bien éclairei. Aux premiers rayons du jour, s'apercevant que l'armée combinée quittait les hauteurs de Pratzen, il donna ordre au marechal Soult de s'en emparer.

928. BATAILLE D'AUSTERLITZ (2 décembre 1805).

ATTAQUE DES HAUTEURS DE PRATZEN, A DIX HEURES DE MATIN , PAR LE CENTRE DE L'ARMÉE , COMPOSÉ DU QUA-TRIFME CORPS. - FORMATION DE LA GAUCHE ET DÉFENSE VERS LA DROFTE DU VILLAGE DE SOKOLNITZ.

Partie centrale. 1er clage. Galerie des Aquarelles. No 140.

Aquarelle par M. Suucon Fort en 1835, d'après les minutes du depôt general de la guerre,

« Un instant après, la canonnade se fit entendre à l'ex-

(1) Précis des épénemens militaires, par lecomte Mathieu Dumas, etc., l. XIV, p. 139. 2) l'air la note p. 612. (2) Idem p. 551. (3) Idem p. 590. (3) Idem p. 583. (4) Idem p. 500. (5) Idem p. 631. (6) Idem p. 641.

« trémité de la droite que l'avant-garde ennemie avait déjà « débordée; mais la rencontre imprévue du maréchal « Davoust (1) arrêta l'ennemi tout court, et le combat

a s'engagea.

a Le maréchal Soult (\*) s'ébranle au même instant, se a dirige sur les bauteurs du village de Pratzen avec les di-« visions des généraux Vandamme et Saint-Hilaire (\*). »

a Après deux heures de combat, les allies perdirent les a hauteurs de Pratzen et toute l'artillerie qu'ils y montrè-

a rent. Dès ce moment ils n'eurent plus d'espoir de réta-

« blir la bataille (1). »

# 929. BATAILLE D'AUSTERLITZ (2 décembre 1805).

Aquarelle par M. Simeon Fort en 1835, d'après Partie centrale les minutes du depot general de la guerro. Ter Hinger. Galerio

« Le prince Murat (3) s'ébranle avec sa cavalerie. La des Aquarelles a gauche, commandee par le maréchal Lannes (1), marche

« en echelons par régiments, comme à l'exercice. Une ca-« nonnade épouvantable s'engage sur toute la ligne; deux

« cents pièces de canon et près de deux cent mille hom-

« mes faisaient un bruit affreux.

« Un bataillon du quatrième de ligne fut chargé par la « garde impériale russe à cheval, et culbute (°). »

# 930. BATAILLE D'AUSTERLITZ (2 décembre 1805).

Par le baron GERARD en 1808.

Aile du Midf. Jer élago. Galerie des Batailles No 137.

1 1 10.

« L'empereur Napoléon, qui était à peu de distance sous « Blasowitz, en avant de sa réserve impatiente de com-

a battre, fut bientôt informe de cet événement. Il ordonna « sur-le-champ au général Rapp (\*) de se mettre à la tête

a de ses Mameluks, de deux escadrons de chasseurs et d'un

« escadron de grenadiers de sa garde.

a Je sis mon mouvement dans un clin d'æil, dit le « général Rapp, dans ses Mémoires; je partis au galop,

« et à deux portées de canon j'aperçus le désordre de

« nos troupes : quelques fuyards me confirmèrent ce qui

(1) Voir la note p. 509. (2) Idem p. 590. (3) Trentième Bulletin de la grande armée. 3. Procis des événemens militaires, par le courte Mathieu Dumas, etc., t. XIV, p. 176 (5 Voir la note p. 612. (5) Idem p. 583. (5) Trentième Bulletin de la grande armée. (3) Joan Rapp, general de brigade, depuis comte, lieutenant general et pair de France.

a s'était passé, c'est-à-dire que la cavalerie russe était « au milieu de nos carrés, sabrant nos soldats. Nous a apercumes derrière ce champ de carnage la réserve « ennemie, composée de fortes masses d'infanterie et de a cavalerie, qui arrivait. Je mis mes troupes en bataille a à mi-portée de fusil de l'ennemi qui, de son côté. a quitta notre infanterie sabrée pour se ranger en ba-« taille. Quatre pièces d'artillerie arrivèrent au galop et « furent mises en batterie devant moi ;...... je chargeai « de suite l'artillerie russe qui fut enlevée. La cavalerie « de la garde russe nous attendait de pied ferme : nous o l'enfoncames; elle fut mise en déronte et se sauva en a désordre, repassa, ainsi que nous, sur le corps de nos a carrés enfoncés. Tous ceux qui n'étaient pas blessés se a relevèrent et se rallièrent. Un escadron de grenadiers à a cheval vint me renforcer pendant que les réserves arria vaient au secours de la garde russe; je ralliai mes troupes « au moment où les troupes se formaient de nouveau en baa taille : j'exècutai une nouvelle charge et nous enfoncames a toutce qui se tronva sur notre passage. Les Russes se bata tirent avec une valeur digne d'admiration, mais ne purent résister au sang-froid et à l'intrépudité de nos soldats. a Nous nous battimes constamment corps à corps. l'infan-« terie russe n'osant tirer dans la mèlée : tout à coup la garde russe pha et alla chercher un refuge dans son infanterie, qui avait déposé ses havre-sacs pour mieux se haltre. Nous enfoncames tout : le carnage devint terri-« ble : le brave colonel Morland fut tué, le général Dallea magne 1\, les officiers et les soldats se battirent avec une « rare intrépidité; je reçus un coup de pointe de sabre a dans la tête, qui fit tomber mon chapeau sur le champ de a bataille : mon cheval regut cinq blessures. La defaite de a la garde impériale russe out lieu en présence de l'empea reur Alexandre (2 et de l'empereur d'Autriche (3) qui « étaient sur une élévation à peu de distance du champ « de carnage. Le prince Repnin (\* , commandant les che-« valiers-gardes , fut fait prisonnier (\*)....» a Le corps de l'ennemi, qui avait été cerné et déposté de a toutes ses hauteurs, se trouvait dans un bas-fond et accule « à un lac. L'Empereur s'y porta avec vingt pièces de ca-

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 584. (1) Idem p. 749. (2) Idem p. 487. (4) Nicolas, prince liepuin, general-major au service de Bussie, depuis administratent géneral de la Saxe, gouverneur genéral de l'ultawa, etc. (8) Memoires des général Rapp, t. Vl. p. 192-195.

a non. Ce corps fut chassé de position en position, et l'on a vit un spectacle horrible, tel qu'on l'avait vu à Lboukir. « vingt mille hommes se jetant dans l'eau et se novant dans « les lacs. « Deux colonnes, chacune de quatre mille Russes, meta tent bas les armes et se rendent prisonnières; tout le a pare de l'ennemi est pris. Les résultats de cette journée a sont quarante drapeaux russes, parmi lesquels sont les « étendards de la garde impériale, un nombre considéraa ble de prisonniers; l'état-major ne les connaît pas encore « tous; on avait déjà la note de vingt mille, douze ou quinze « généraux, au moins quinze mille Russes tués, restés « sur le champ de bataille. Quoiqu'on n'ait pas encore les « rapports, on peut, au premier coup d'œil, évaluer notre « perte à huit cents hommes tués et quinze à seize cents « blessés. Cela n'étonnera pas les militaires qui savent que « ce n'est que dans la déroute qu'on perd des hommes , et « nul autre corps que le bataillon du quatrième n'a été « rompu. Parmi les blesses sont les généraux de division « Kelfermann (1) et Walther (2); les généraux de brigade

« Valhubert (\*), Thiébault (\*), Sébastiani (\*), Compans (\*) « et Rapp (\*), aide de camp de l'Empereur; le général « Saint-Hilaire (\*), qui, blessé an commencement de l'ac-« tion, est reste toute la journée sur le champ de bataille;

a il s'est couvert de gloire (9). »

931. MORT DU GÉNÉRAL VALHUBERT (2 décembre 1805), Aile du Nord.

Par Jean-François-Pierre Peyron en 1808. Soille nº 78.

932. MORT DU GÉNÉRAL VALHUBERT (2 décembre 1805). Aile du Midf. Redevliaussée Par MM. Jean Alatx et Brisset en 1835, Salle ne 08. d'après le tableau de Peyron.

933. BATAILLE D'AUSTERLITZ (ALLÉGORIE.) (2 déc. 1805).

Par Antoine-François Callet en 1806.

α Pendant cinq heures de combat de pied ferme, οὐ, la « baïonnette croisée, une foule de braves se signalèrent Aile du Nord. 1st etage. Salle n. 18.

(1) Voir la note p. 686 (2) Idem p. 693. (3) Jean-Marie-Melon-Roger Vallubert (3) Paul-Charles-François-Adrien-Henri-Dicudonne Thiebault, depuis baron et Leutenant general. (5) Voir la note p. 731. (5) Lean-Dominique Compans, depuis comte, lieutenant general et pair de France. (7) Voir la note p. 751 (8) Idem p. 565. (3) Trentième Bulletin de la grande gravée. a par des actions d'éclat, l'histoire militaire n'en devrait a laisser aucune en oubli, et les vainqueurs et les vaincus e ont droit à cette commémoration; mais pouvons-nous « soutenir l'attention et l'intérêt du lecteur sur l'ensemble a de la bataille, si nous nous laissons entratuer à les en disa traire à chaque pas par le récit de tant de glorieux faits « d'armes? Que du moins le petit nombre de ceux que e nous citons comme de mémorables exemples de vertus a guerrières attestent nos regrets de ne pouvoir les mena tionner tous dans ce précis. Le général français Valliua bert 1, mortellement blessé, rappela aux grenadiers, qui a accoururent pour l'enlever, l'ordre de l'Empereur de ne « pas quitter le champ de bataille pour secourir les blessés, « et les renvoya à leur poste ; le soir, ayant été transporté « à Brûnn, il écrivit à l'Empereur : « Je voudrais avoir « fait plus pour vous ; dans une heure je ne serai plus ; « je n'ai done pas besoin de vous recommander ma femme et mes enfants (3). »

934. ENTREVUE DE NAPOLÉON ET DE FRANÇOIS II APRÉS LA BATAILLE D'AUSTERLITZ (4 décembre 1805).

Ai e du Midi. R.-de-chaussée. Salle no 69. Par le baron Gros en 1812.

Le lendemain de la bataille d'Austerlitz , l'empereur d'Autriche (3) envoya le prince Jean de Lichtenstein (5) au quartier général français pour demander un armistice et proposer à l'empereur Napoléon une entrevue où les conditions en scraient réglées. Napoléon accueillit gracieusement le prince de Lichtenstein et accepta l'entrevue pour le lendemain 4 décembre, avec l'empereur François II. Il fut convenu qu'il se rendrait sur la route d'Austerlitz à Goeden, au point où se trouvaient les avant-postes de l'armée française.

a L'empereur Napoléon s'était rendu à ses avant-postes α près de Sarutschitz, et avait fait établir son bivouac auα près d'un moulin, à côté de la grande ronte; il y attendit α l'empereur d'Autriche, alla au-devant de lui dès qu'il α eut mis pied à terre, et l'invitant à s'approcher du feu α de son bivouac : « Je vous reçois, lui dit-il, dans le seul α palais que j'habite depuis deux mois. » — « Vous tires

(1) Voir la note p. 753. (2) Précis des événemens militaires, par le counte Mathieu Dunias, etc., t. XIV, p. 288. (3), voir la note p. 487. (1) Idem p. 739.

« si bon parti de cette habitation, qu'elle doit vous plaire,» « répondit en souriant François II (1). »

### 935, ENTREVUE DE NAPOLÉON ET DE L'ARCHIDUC CHAR-LES A STAMERSDORFF (17 décembre 1805).

Par Marie-Nicolas Ponce Canus en 1812.

Aile du Nord 1er chage. Salle no 78.

On lit dans le trente-septième Bulletin de la Grande Armée : « Le prince Charles (2) a demande à voir l'Empereur. « Sa Majesté aura demain une entrevue avec ce prince, à a la maison de chasse de Stamersdorff, à trois lieues de « Vienne, »

Napoléon, voulant laisser à Son Altesse Royale un témoignage de son affection particulière, lui donna son épée.

936. LE PREMIER BATAILLON DU QUATRIÈME RÉGIMENT DE LIGNE REMET A L'EMPEREUR DEUX ÉTENDARDS PRIS SUR L'ENNEUL A LA BATAILLE D'AUSTERLITZ (24 décembre 1805).

Par M. GRENIER en 1840.

Aile du Nord im étage. Salle un 78.

Après la bataille d'Austerlitz et pendant les négociations, Napoléon étant revenu à son quartier général de Schenbrunn, passa successivement la revue des différents corps de la grande armée.

« Mardi 3 nivose (24 décembre 1805), rapporte le trente-« sixième Bulletin de la Grande Armée, Sa Majesté a passé « la revue de la division Vandamme. L'Empereur a chargé « le maréchal Soult (1) de faire connaître qu'il a été satisfait « de cette division, et de revoir, après la bataille d'Auster-« litz, en si bon état et si nombreux les bataillons qui ont « acquis tant de gloire et qui ont tant contribué au succès « de cette journée

de cette journée.

« Arrivé au premier hataillon du quatrième régiment

de ligne qui avait été entamé à la bataille d'Austerlitz

et y avait perdu son aigle, l'Empereur lui dit: Soldats,

qu'av.z-vous fait de l'aigle que je vous ai donnée? Vous

aviez juré qu'elle vous servirait de point de ralliement et

que vous la défendriez au péril de votre vie: comment

avez-vous tenu votre promesse? Le major a répondu que

le porte-drapeau ayant été tué dans une charge au mo-

(1) Précis des événemens militaires, par le comte Mathleu Dumas, etc., t. XIV, p. 214. (2) Foir la note p. 540. (3) Idem p. 590.

« ment de la plus forte mélée, personne ne s'en était « apercu au milieu de la fumée ; que cependant la division « avait fait un mouvement à droite ; que le bataillon avait a appuyé ce mouvement, et que ce n'était que long-temps a après que l'on s'était apereu de la perte de son aigle; « que la preuve qu'il avait été réuni et qu'il n'avait point a été rompu, c'est qu'un moment après il avait culbuté a deux bataillons russes et pris deux drapeaux dont il fai-« sait hommage à l'Empereur, espérant que cela leur méria terait qu'il leur rendit une autre aigle. L'Empereur a été a un peu incertain, puis il a dit : « Officiers et soldats, a jurez-vous qu'aucun de vous ne s'est apereu de la perte a de son aigle, et que si vous vous en étiez apereus vous a vous seriez précipités pour la reprendre, ou vous auriez a péri sur le champ de bataille ; car un soldat qui a perdu a son drapeau a tout perdu?» Au même moment milje a bras se sont élevés : « Nous le jurons , et nous jurons a aussi de défendre l'aigle que vous nous donnerez avec la a même intrepidité que nous avons mise à prendre les a deux drapeaux que nous vous présentons, » En ce cas, a dit « en souriant l'Empereur, je vous rendrai donc votre aigle »

### 937. LE SÉNAT RECOIT LES DRAPEAUX PRIS DANS LA CAM-PAGNE D'AUTRICHE (1 er janvier 1806).

Aile du Nord. 1" étage. Salle no 79.

Par Jean-Baptiste REGNAULT en 1808.

« Aujourd'hui à midi, rapporte le Moniteur du 2 jana vier 1806, le Tribunat est sorti en corps de son palais « pour porter les cinquante-quatre drapeaux qu'il a été a chargé de remettre au Sénat, de la part de Sa Majesté a l'Empereur et Roi. La marche était ouverte dans l'ordre

« suivant:

« Un groupe de trompettes, un escadron de chasseurs e à cheval:

« Un escadron de dragons à cheval; « Un groupe de musiciens à cheval,

a L'état-major de la place de Paris, un peloton d'of-« ficiers de toutes armes , à cheval , porlant les drapeaux a pris sur l'ennemi; ce peloton était entouré de militaires " a cheval ;

a Les huissiers du Tribunat, les messagers du Tribunat, a M. le président du Tribunat, les voitures de Messieurs

« les tribuns :

α Le corps du Tribunat était escorté par cent hommes à α cheval; un corps de gendarmerie à cheval fermait la α marche. Des decharges d'artillerie ont annoncé le mo-

a ment de son départ; d'autres décharges ont annoncé le

a moment de son arrivée au palais du Sénat.

α Le Sénat voulant témoigner sa reconnaissance à Sa α Majesté l'Empereur et Roi, pour le gage précieux qu'it α reçoit de la bienveillance de Sa Majesté, dans les draα peaux dont elle lui a fait don,

« Decrète ce qui suit (1) :

α Art. ler La lettre de Sa Majesté l'Empereur et Roi, α datée d'Elchingen, le 26 vendémiaire an XIV, et par a laquelle Sa Majesté fait don au Sénat de quarante draα peaux conquis par son armée, sera gravée sur des taα bles de marbre qui seront placées dans la saile des α séances du Sénat;

a Art. II. A la suite de cette lettre sera pareillement

a gravé ce qui suit:

a Les quarante drapeaux et les quatorze autres ajoutés a aux premiers par Sa Majesté ont été apportés au Sénat a par le Tribunat en corps, et déposés dans cette salle, le a mercredi 1° janvier 1806. Le prince archichancelier de α l'Empire (²) presidait la séance, et parmi les membres a présents on distinguait Monge (³), Bertholet (¹), La-α place (⁵), Vien (⁶), etc. »

938. MARIAGE DU PRINCE EUGÈNE DE BEATHARMAIS ET DE LA PRINCESSE AMÉLIE DE BAVIERE, A MUNICH (14 janvier 1806).

Par François-Guillaume Ménageot en 1807.

Aile du Nord irr etage. Salle n. 79.

α Le Moniteur du 22 janvier 1806 rapporte que l'empeα reur Napoleon et le roi de Bavière (†) avant arrêté entre . α eux le mariage du prince Eugène (†), vice-roi d'Italic, et α de la princesse royale Auguste-Amélie de Bavière, les α cèrémonies du mariage eurent lieu à Munich les 13 et α 14 janvier 1806, en presence de l'Empereur et de l'Imα pèratrice.

(1) Monitour du 4 janvier. (2) Cambacérés, coir la note p. 560 (3) Foir la note p. 637 (4) Idem p. 637. (5) Pierre-Simon Laplace, chanceller du sénat, membre de l'Institut 122 classe, mathematiques, depuis pair de France, marquis, ct. (4) Loseph-Marie Vien, membre de l'Institut (42 classe, beaux-arts) senateur, depuis comte. (7) Maximillen-Joseph. (8) Foir la note p. 631.

« Le 13, à une heure après midi, les deux familles im-« périale et royale se sont rendues en cortège dans la « grande galerie du palais, disposée à cet effet. Leurs « Majestés impériales et royales étaient entourées de leur α cour; la nef de la galerie qui se prolongeait en face des « trones était occupée par toutes les personnes de distine—

a tion qui se trouvaient à Munich, et parmi lesquelles un grand nombre était venu tant des états de S. M. le roi

a de Bavière que des états voisins.

a Leurs Majestés ayant pris place, le ministre secrétaire d'Etat (1) de l'empire a fait la lecture du contrat de maa riage, qui a ensuite été signé suivant les formes qui
a avaient été précèdemment réglées. Le ministre secréa taire d'État a présenté la plume à S. M. l'Empereur et à
a S. M. l'Impératrice. Il a remis ensuite le contrat de maa riage au ministre secrétaire d'État des affaires etrangeres
a du Roi de Bavière qui, après l'avoir présenté à LL. MM.

« le Roi et la Reine de Bavière , le lui a rendu. « Ce contrat ayant été présenté successivement et dans a les mêmes formes au prince Eugène, à la princesse a Auguste, au prince royal de Bavière (\* et à S. A. S. le « prince Murat (5), grand amiral, a ensuite été signé par a MM. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (in minis-a tre des relations extérieures : Michel Durce (il), grand « maréchal du palais; Armand-Augustin-Louis de Caulaina court (%), grand ecuyer; Jean-Baptiste Bessières (1), maa réchal de l'empire, colonel genéral de la garde; Louis-Auguste Juvenal d'Harville 38, sénateur, premier ecuver a de S. M. l'Impératrice , témoins du prince Eugène ; par MM. le comté Théodore Tapor de Mourwiski, ministre. a d'Etat : le comte Antoine de Forring Seefeld , grand « maitre ; le baron Maximilien de Rechberg, grand chama bellan; le baron Louis de Gohren, grand maréchal, et a le baron Charles de Kesling, grand ecuyer, temoms de a la princesse Auguste. Le contrat a alors eté contre-signé « par le ministre secrétaire d'Etat de l'empire et par le a ministre secrétaire d'État des affaires étrangères de Baa vière. Ce dernier l'a ensuite remis au ministre secrétaire a d'Etat de l'empire. Cet acte sera déposé dans les archi-

« ves impériales.

« La cérémonie de la signature étant ainsi terminée, le

<sup>(1)</sup> Maret, voir la note p. 706. (2) Louis-Charles-Auguste, depuis rot de Bavere. (3) Voir la note p. 612. 5 Idem p. 485. 5, Idem p. 652. (5) Idem p. 707. (7) Idem p. 647. (8) Idem p. 506.

« prince Eugène et la princesse Auguste-Amélie de Baa vière se sont placés devant le trone, et le ministre serréa taire d'Etat de l'empire, en consequence de l'autorisa-« tion expresse qu'il en avait recue par décret impérial du a même jour, et remplaçant S. A. S. le prince archichancea lier de l'Empire, Cambacérès (1), a procédé à l'acte civil « du mariage. Après avoir fait aux illustres époux les de-« mandes prescrites par la loi , il a prononce les paroles cia après : S. M. l'Empereur et Roi, entendant que les fora malités observées ci-dessus satisfassent pleinement à ce « qu'exigent les lois de l'empire pour consacrer l'état civit a des illustres conjoints, et pour les autoriser en conséa quence à appeler sur leur union les bénédictions de notre a sainte mère l'Eglise catholique, apostolique et romaine; « en vertu de l'autorisation expresse que nous en avons « reçue de Sa Majesté , nous déclarons au nom de la loi a LL. AA. I. et R. le prince Eugène et la princesse « Auguste - Amélie de Bavière unis par les liens du ma-« riage.

« L'acte civil a ensuite été présenté par le ministre se-« crétaire d'État à la signature des illustres epoux et de

« leurs augustes familles. Les témoins qui avaient eu l'hon-« neur de signer le contrat ont signé cet acte qui l'a été

« ensuite par le ministre secrétaire d'État, en présence de « Leurs Majestés.

« S. A S. l'archichancelier de l'empire germanique, « primat d'Allemagne (\*), est entre alors avec son clergé, et

a occupé un fauteuil placé en face des trônes. Le prince
 Eugène et la princesse Auguste se sont présentés de-

« vant lui, et S. A. S. E. l'archévèque primat a procédé à la « bénédiction des anneaux et à la cérémonie des fiaucailles.

a La cérémonie du mariage devaut l'Eglise fut célebrée

« le lendemain par le prince Primat (1). »

939. COMBAT DE LA FRÉGATE FRANÇAISE LA CANONNIÈRE CONTRE LE VAISSEAU ANGLAIS LE TREMEMBOUS (21 avril 1806).

Par M. Gulbert en 1835.

Aile du Nord. Pavilion du Roj R.-de-chaussée.

Le 21 avril 1806, à six heures et demie du matin, la

(1 Voir la note p 500. /2 Charles-Theodore-Antoine-Marie Kamerer de Worms, baton de Dalberg, depuis archevêque, prince primat de la confederation du Bhin, grand due de Francfort, etc. et archevêque du Ratisbonne. (3) Moniteur du 22 janvier 1806.

frégate de quarante canons la Canonnière, commandée par le capitaine de vaisseau César Bourayne (\*), en croisière sur la cote sud-est de l'Afrique, apercut treize voiles sur lesquelles elle se dirigea pour les reconnattre. Le capitaine Bourayne, après s'être assuré que deux de ces bâtiments appartenaient a la compagnie des Indeset formaient un convoi escorté par un vaisseau de ligne, le Tremendous, de soixante-quatorze canons, capitaine John Osborn, jugea prudent de se retirer devant des forces aussi supérieures. Mais le Tremendous, après avoir fait à la Canonnière des signaux auxquels elle ne put pas répondre, prit chasse sur elle, la joignit vers quatre heures du soir et la forca à accepter le combat. Malgré l'énorme disproportion de forces entre les deux adversaires, l'action dura une beure et demie. L'equipage de la frégate y déploya une ardeur et un courage extraordinaires. Le vaisseau anglais fut tellement maltraité, qu'il lui fut impossible de poursuivre la frégate qui, heureuse de n'avoir pas succombé, s'éloigna du champ de bataille.

940. LE VAISSEAU LE FOUDROYANT, ATTAQUÉ PAR UNE DIVISION ANGLAISE, RELACHE A LA HAVANE (16 septembre 1806).

Par M. Théodore Gunin en ....

Aile du Nord, Pavillon du Roi R.-de chaussee

Le contre-amiral Willaumez (²) croisait à la hauteur des débouquements de Bahama, lorsque son escadre fut surprise dans cette position par une affreuse tempête qui s'eleva dans la nuit du 19 au 20 août. Au milieu de cette tourmente, telle que l'amiral lui inème dit n'en avoir jamas vu de semblable, les vaisseaux furent dispersés et coururent les plus grands dangers. Presque tous démâtèrent complètement et perdirent leur gouvernail. Le Foudroyant et l'Impêtueux éprouvèrent à la fois ce double accident. Ces deux vaisseaux, sans aucun moyen de se diriger et poussès en travers par le vent et la mer, demeurèrent trois jours à la vue l'un de l'autre, sans pouvoir se communiquer même au porte-voix. Enfin le Foudroyant parvint à fabriquer une espèce de gouvernail et à établir des mâtereaux à la place des mâts qu'il avait perdus. Dans ce déplo-

<sup>(1,</sup> Cesar-Joseph Bourayne, depuis baron et major géneral de la marine a Brest. (3) Voir la note p. 704.

rable état, Willaumez se dirigea vers la Havane. Dans les environs de ce port, le Foudroyant fut attaque par une division anglaise, à la tête de laquelle se trouvait le vaisseau rasé l'Anson. Malgré la difficulté qu'éprouvait le vaisseau français pour manœuvrer, en moins d'une demi-heure il mit son ennemi en fuite, et bientot après entra dans le port.

### 941. ENTREVUE DE NAPOLÉON ET DU PRINCE PRIMAT A ASCHAFFENBOURG (2 octobre 1806).

Par Constant Bot m. cois on 1812.

Aile du Nord. 1st etage. Salle no 79.

« Leurs Majestés Impériales et Royales sont parties de « Saint-Cloud dans la nuit du mercredi au jeudi. On croit « que S. M. l'Empereur se dirige sur Mayence.

" Mayence, 2 octobre.

« S. M. l'Empereur et Roi, arrivée ici le 28 septembre, « en est partie hier, à neuf heures du soir, pour Wurtz-« bourg (¹). »

L'Empereur est passé par Aschassenhourg, où il a été

reçu par le prince Primat (2).

# 942. ENTREVUE DE NAPOLÉON ET DUGRAND-DUC DANS LES JARDINS DU PALAIS A WURTZBOURG.

Par M. Bippolyte Leconte en 1812.

Arle du Nord. 100 clage. Salle no 79.

A son arrivée à Wurtzhourg, Napotéon a été également reçu par le grand-duc (\*); il a eu avec lui une entrevue dans le jardin du palais.

943. COMBAT DE SAALFELD (10 octobre 1806).

944. COMBAT DE SAALFELD (10 octobre 1806).

Aile du Nord.

Par M. Desmotres en 1837.

Aquarelle par M. Simeon Fort en 1835, d'après Parhe centrale les minutes du depôt general de la guerre. Galerie

Napoléon quitta Wurtzbourg le 6 octobre pour se rendre des Aquarettes

(1) Bulletin de la grande armée et Moniteur. (2) Voir la note p. 759. (3) Ferdinand-Joseph-Jean, archiduc d'Autriche, frère putne de l'empereur François II.

à Bamberg. Le 7 octobre il écrivit de son quartier général la lettre suivante au Sénat :

#### « Sénateurs.

« Nous avons quitté notre capitale pour nous rendre au « milieu de notre armée d'Allemagne, des l'instant que « nous avons su avec certitude qu'elle était menacée sur « ses flancs par des mouvements inopinés. A peine arrivé a sur les frontières de nos états, nous avons eu lieu de rea connaître combien notre présence y était nécessaire, et a de nous applaudir des mesures défensives que nous avions a prises avant de quitter le centre de notre empire. Déjà a les armées prussiennes, portées au grand complet de « guerre, s'étaient ébranlées de toutes parts; elles avaient a dépassé leurs frontières, la Saxe était envahie; et le sage « Prince qui la gouverne était forcé d'agir contre sa vo-« lonté, contre l'intérêt de nos troupes. Les armées prusa siennes étaient arrivées devant les cantonnements de nos a troupes.

a Notre premier devoir a été de passer le Rhin nousa mêmes, de former nos camps et de faire entendre le cri

a de guerre.

« Aucun sacrifice personnel ne nous sera pénible, auacun danger ne nous arrètera, toutes les fois qu'il s'agira e d'assurer les droits, l'honneur et la prospérité de nos « peuples. »

En même temps qu'il écrivait ces lignes, Napoléon met-

tait en mouvement la grande armée.

« L'armée, dit le premier Bulletin de la campagne de Prusse et de Pologne, doit se mettre en marche par trois débouchés.

« La droite, composée des corps des maréchaux Soult et « Ney, et d'une division de Bavarois, part d'Arberg et de « Nuremberg, se réunit à Bayreuth, et doit se porter sur

α Hoff, où elle arrivera le 9.

« Le centre, composé de la réserve du grand-duc de « Berg, du corps du maréchal prince de Ponte-Corvo et du a maréchal Davoust, et de la garde impériale, débouchera « par Bamberg sur Cronach, arrivera le 8 à Saalbourg, a et de là se portera par Saalbourg et Schleitz sur Géra. a La gauche, composée des corps des maréchaux Lannes a et Augereau, doit se porter de Schwenfurth sur Cobourg. a Graffental et Saalfeld, n

Le 10 d'octobre le corps du maréchal Lannes était à

Saalfeld, où il attaqua l'avant-garde du prince de Hohenlohe, commandée par le prince Louis de Prusse (1). La canonnade n'a duré que deux heures; la moitié de la division Suchet a donné. La cavalerie prussienne a été repoussée par les neuvième et divieme régiments de hussards. On a fait mille prisonniers; six cents hommes sont restés sur le champ de bataille; trente pièces de canon sont tombees au

ponvoir de l'armée (\*).

Le prince Louis, au milieu de la melée, cherchait à rallier ses soldats. Près de tomber dans les mains des troupes françaises, « il s'aperent que ses décorations et le a plumet très-élevé qu'il portait à son chapeau le faisaient « remarquer et poursuivre personnellement : il couvrit « ses ordres avec son chapeau, et voulut sortir de la mèlée e en franchissant une baie; son cheval s'entrava, il fut ata teint d'un coup de sabre sur la tête ; le maréchal des a logis Guindet (" qui le joignit, combattant corps à corps, « et le reconnaissant à ses décorations, le somma plusieurs a fois et inutilement de se rendre ; le prince , s'obstinant « à combattre avec son épée, et forcant le maréchal des a logis à défendre sa vie, recut dans la poitrine un coup « mortel; il tomba en brave sur le champ de hataille, a dans les bras de ses aides de camp qui accouraient à son « secours, et ne purent enlever son corps aux Français. a Ainsi périt glorieusement, victime de sa témérité, ce a prince, l'espoir et l'idole de l'armée prussienne (\*). »

# 945. BATAILLE D'IÉNA (14 octobre 1806 midi).

Aquarelle par M. Suncon Font en 1835, d'après Partie centrale. les minutes du depôt général de la guerre.

Galerie Voici, d'après le cinquième Bulletin de la Grande Armée, des Aquarelles, quelle était la position des Français dans la journée du No 140. 13 octobre « Le grand-duc de Berg (3) et le maréchal Da-

a voust (\*), avec leurs corps d'armée, étaient à Naumbourg, a ayant des partis sur Leipsick et Halle.

« Le corps du maréchal prince de Ponte-Corvo était en « marche pour se rendre à Dornbourg. Le corps du ma-

o réchal Lannes arrivait à Iéna. Le corps du maréchal

« Augereau était en position à Kala,

(t) Frederic-Louis-Christian, second ills du prince Auguste-Ferdinand, frère de Fredèric II roi de Prusse et grand oncle de Fredèric Guillaume III. 23. Deuxième Bulletin de la grande ormée. 23 Guindet a eté que depuis à la bataille de Hanau. 4 Précis des exénemens militaires, par le comte Mathieu Dumas, etc., L. XIV, p. 54. (5) Murat, voir la mote p. 41. (5) Le la mote p. 500. note p. 812. (6, fuir la note p. 509.

« Le corps du maréchal Ney était à Roda. Le quartier « général à Géra,

« L'Empereur, en marche pour se rendre à Iéna.

« Le corps du maréchal Soult, de Gera était en marche a pour prendre une position plus rapprochée, à l'embran-

chement des routes de Naumhourg et de Ièna. »

Le quartier général de l'Empereur fut successivement transporté de Bamberg à Auma et de Anma à Géra.

Voici, d'un autre côté, quels avaient été les mouvements de l'armée prussienne « Le roi de Prusse (1) voulant « commencer les hostilités au 9 octobre, en débouchant « sur Francsort par sa droite, sur Wurtzbourg par son « centre, et sur Bamberg par sa gauche, toutes les divisions « de son armée étaient disposées pour exécuter ce plan; « mais l'armée française, tournant sur l'extrêmité de sa « gauche, se trouva en peu de jours à Saalbourg, à Lo-« benstein, à Schleitz, à Géra, à Naumbourg L'armée « prussienne, tournée, employa les journées des 9, 10, « 11 et 12 à rappeler tous ses détachements, et le 13 elle « se présenta en bataille entre Capeldorf et Auerstaëdt,

« forte de près de cent cinquante mille hommes. « Le 13, à deux heures après midi, l'Empereur arriva à « lena; et sur un petit plateau qu'occupait notre avanta garde il apercut les dispositions de l'ennemi qui paraisa sait manouvrer pour attaquer le lendemain, et forcer les

a divers débouchés de la Saale (\*). »

« Vers les quatre heures du matin, l'Empereur lit appea ler à son bivouac le maréchal Lannes (3), lui donna ses a dernières instructions et ordonna de prendre les armes. a et se rendit aussitot devant le front des régiments et leur dit : Soldats, l'armée prussienne est coupee comme a celle de Mack (\*) l'était à Ulm, il y a aujourd'hui un an. a Cette armée ne combat plus que pour se faire jour et a pour regagner ses communications. Le corps qui se a laisserait percer se deshonorerait. Ne redoutez pas cette « célèbre cavalerie; opposez - lui des carrès fermes à la

a baïonnette. »

Cette courte harangue électrisa les troupes : on se battit toute la journée; à une heure l'affaire était génerale sur toute la ligne ; à la sin du jour l'Empereur écrivait : « La bataille d'Iéna a lavé l'affront de Rosbach (2). »

<sup>(1)</sup> Fredéric-Guillaume III. (1) Cinquième Bulletin de la grande grande. (3) Vuir la note p. 583. (6) Idem p. 639.

### 946. BATAILLE D'IÉNA (14 octobre 1806).

Par M. Horace VERNET en 1836.

Aile du Midi. ger étage. Galeric des Batailles. N- 137.

« Le Bulletie rapporte qu'au fort de la mélée, l'Empereur. α voyant ses ailes menacées par la cavalerie, se portait au ga-

a loppour ordonner des manœuvres et des changements de « front en carrés ; il était interrompu à chaque instant par

a des cris de vive l'Empereur! La garde imperiale à med

« voyait avec un dépit qu'elle ne pouvait dissimuler tout le a monde aux mains et elle dans l'inaction. Plusieurs voix (i-

a rent entendre les mots, en avant! a Qu'est-ce, dit l'Em-

α pereur; ce ne peut être qu'un jeune homme qui n'a pas « de barbe qui pent vouloir préjuger ce que je dois faire ;

« qu'il attende qu'il ait commandé dans trente batailles

« rangées avant de prétendre me donner des avis. » C'e-

« tait effectivement des vélites dont le jeune courage était

« impatient de se signaler. »

# 947. REDDITION D'ERFURT (16 octobre 1806).

Aquarelle par M. Simeon Fort en 1837, d'après Partie centrale les minutes du depôt general de la guerre.

Galerie. a Le grand-due de Berg (1) a cerné Erfurt le 15 dans la des Aquarelles a matinée. Le 16 la place a capitulé. Par ce moyen qua-

a torze mille hommes, dont huit mille blessés et six mille

a bien portants, sont devenus prisonniers de guerre (2). » « L'Empereur a nommé le général Clarke 🧍 gouverneur

a de la ville et citadelle d'Erfurt et du pays environnant. α La citadelle d'Erfurt est un bel octogone bastionné avec

« casemates et bien armé (5). »

948. LA COLONNE DE ROSBACH RENVERSÉE PAR L'ARMÉE Aile du Nord. FRANÇAISE!(18 octobre 1806). tre clage. Salle no 79.

Par Pierre-Antoine-Augustin Vaffland en 1810.

949. LA COLONNE DE ROSBACH RENVERSÉE PAR L'ARMÉE FRANCAISE (18 octobre 1806).

Par MM. Jean ALAUX et BARLUF en 1836, Aile du Mide. d'apres le tableau de Vafflard.

R.-de-chaussée Salle n. 70.

Le onzième Bulletin de la Grande Armée, daté de Mer-

11 (1) Murat, coir la note p. 612. (1) Septième Bulletin de la grande armée. (3) Voir la note p. 620. (4) Neuvieme Bulletin de la grande armée. schonrg du 19 octobre 1806, rapporte : « L'Empereur a tra-« verse le champ de bataille de Rosbach; il a ordonné « que la colonne qui y avait eté élevée fût transportée a à Paris. »

950, entrée de l'armée française a leipsick (18 oct. 1806).

Partie centrale. are étage. Galerie des Aquarelles. No 140.

Aquarelle par M. Siméon Four en 1837, d'après les minutes du deput general de la guerre.

Quatre jours après la bataille d'Iéna, le maréchal Davoust 1 marchant sur Berlin à la tete du troisième corps de la grande armee, entra dans Leipsick.

fer etage. Salle no 79.

Alle du Nord. 951, NAPOLÉON AU TOMBEAU DU GRAND FRÉDÉRIC (25 octobre 1806).

Par Marie-Nicolas Ponce Cames on 1808.

952. NAPOLEON AU TOMBEAU DU GRAND FRÉDÉRIC (2) octobre 1806).

Aile du Midi. R .- de chaussee. Saile no 70.

Par MM. Jean ALAUX of Built is on 1837. d'apres le tableau de Ponce Camus.

L'Empereur fut curieux de voir le tombeau du grand Frédéric. Les restes de cet illustre monarque sont reafermés dans un cercueil de bois recouvert en euivre, et déposés dans un des caveaux de Postdam.

953. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A BERLIN (27 OCt. 1806).

Par Charles Maynier on 1810.

Aile du Midi R.-de chaussee. Salle no 70.

De Postdam, Napoléon se dirigea sur Charlottembourg, où il sejourna le 26 octobre.

Il visita en passant la forteresse de Spandau let « le 27 « octobre il fit une entrée solennelle à Berlin. Il était en-

« vironné du prince de Neuschâtel 2), des maréchaux Da-

« youst (1) et Augereau (2), de son grand marechal du pa-« lais , b, de son grand écuyer (b) et de ses aides de camp. Le

« maréchal Lefebyre (\*) ouvrait la marche à la tête de la

« garde impériale à pied; les entrassiers de la division Nan-

(1) Voir la note p. 509. 1 Berthier, voir la note p. 485. 3) Voir la note 500 3 Duror, voir la note p. 631. (8) Caulaineourt, voir la note p. 707. p. Son Daros, cor to

- a souty étaient en bataille sur le chemin. L'Empereur mara chait entre les gronadiers et les chasseurs à cheval de sa
- « garde. Il est descendu au palais à trois heures après
- a midi. Il a été recu par le grand maréchal du palais
- a Duroc. Une foule immense était accourue sur son pas-« sage. L'avenue de Charlottembourg à Berlin est très-
- a belle : l'entrée par cette porte est magnifique. La journée
- « était superbe. Tout le corps de la ville, présente par le
- « général Hufin , commandant de la place, est venu à la
- a porte offrir les clefs de la ville à l'Empereur. Ce corps
- a s'est rendu ensuite chez Sa Majesté; le général, prince
- « d'Hatzfeld, était à la tête.
- a L'Empereur a ordonné que les deux mille bourgeois,
- « les plus riches, se réunissent à l'Hotel-de-Ville, pour « nommer soixante d'entre eux qui formeront le corps
- a municipal. Les vingt cantons fourniront une garde de
- a soivante hommes chacun, ce qui fera douze cents des
- a plus riches bourgeois pour garder la ville et en faire la
- « police (2), »

### 954, NAPOLÉON ACCORDE A LA PRINCESSE D'HATZFELD LA GRACE DE SON MARI (28 octobre 1806).

#### Par Charles de Buistanmont en 1810.

Le prince d'Hatzfeld avait été chargé par Napoléon du gouvernement civil de Berlin. Des lettres interceptees aux avant-postes firent connaître qu'il instruisait le prince Hohenlohe (3) des mouvements des Français. En consèquence, il fut arrêté et allait être traduit devant une commission militaire, quand la princesse d'Hatzfeld vint se jeter aux pieds de l'Empereur, protestant de l'innocence de son mari, dont elle était elle-même persuadée.

« Vous connaissez l'écriture de votre mari, lui dit l'Em-« pereur ; je vais vous faire juge , » et il lui remit la lettre interceptée. La princesse, grosse de plus de huit mois, palissait à chaque mot qui lui découvrait la trahison de son mari, et elle était au moment de s'évanouir. L'Empereur sut touché de son état, « Eli bien! lui dit-il, vous tenez cette lettre. a jetez-la au feu; cette pièce anéantie, je ne pourrai plus

« faire condamner votre mari (1). »

<sup>(4)</sup> Pierre-Augustin Hulin, général de brigade, depuis comte, général de division, commandant la 12 division militaire et la place de Paris, (5, Fingt et vanienne Hulletin de la grande armée. 8) but in noté p. 197. (4) Extract du vingt-deuxceme Bultoton de la grande armée.

# 955. CAPITULATION DE PRENTZIOW (28 octobre 1806).

fartie contrale.
157 etage.
Galerie
des Aquarolles.
N. 150.

Aquarelle par M. Simeon Fout en 1837, d'après les minutes du depôt general de la guerre.

o Il n'y a rien de fait, tant qu'il reste à faire », écrivait le 29 octobre 1806. Napoléon au grand-duc de Berg (¹), en le felicitant sur l'affaire de Prentzlow.

« Le grand-due de Berg, qui avait marché pendant toute « la muit du 27 octobre avec les divisions de dragons « Grouchy et Beaumont, précèdées et éclairées par la ca-« valerie lègère du général Lasalle arrivé à huit heures du « matin devant Prentzlow, en couronna les hauteurs, et a à la faveur du brouillard, les premiers hussards de sou « avant-garde avant pénétré sans obstacle dans les fau-

« bourgs de la ville.....

a Le grand-due de Berg ordonna au général Lasalle (²) de pénétrer dans les faubourgs et de charger tout ce qui se trouverait devant lui ; il le fit soutenir par les généraux a Grouchy (¹) et Beaumont ²), et fit avancer une batterie d'artillerie à cheval. Cette batterie, avantageusement placa cée, foudroyait l'avant-garde prussienne qui protégeait le mouvement de la colonne d'infanterie : en même temps a trois régiments de dragons traversèrent la rivière à Gol-

α nitz, pour attaquer par le flanc, tandis qu'une autre briα gade tournait la ville.

a Les Prussiens firent aussi de leur côté avancer une a batterie sous la protection de quelques escadrons et d'un a bataillon de grenadiers, pour répondre au feu des Franceais, et la canonnade s'engagea vivement pendant que a l'infanterie continuait sa marche à travers la ville. Mais a l'attaque de flanc, conduite par le général Grouchy, a ayant completement réussi, la batterie prussienne fut α enlevée; les trois escadrons du régiment de Prittwitz, α après une courte et honorable résistance, furent charagés, rompus, poursuivis dans le faubourg, et jetés pèlameles sur un régiment d'infanterie qui, coupé de la comolonne, fut mis en désordre, et forcè de mettre bas les α armes.

« La position était tournée, et de tous côtés les troupes « prussiennes furent repoussées.

<sup>(4)</sup> Murat, voir la note p. 612. (4) Voir la note p. 614. (3) Emmanuel de Grouchy, general de division, depuis marquis, marcellal et pair de France. 1) Mare-Antoine Beaumont de La Bonniniere, general de division, depuis pair de France.

No 140.

« Le grand-duc de Berg fit alors sommer le général prusa sien, qui y commandait, de se rendre.

« Seize mille hommes d'infanterie, et soixante-quatre « pièces d'artillerie sont tombés en notre pouvoir (1), »

### 956. REDDITION DE STETTIN (29 octobre 1806).

Aquarelle par M. Simeon Four en 1836, d'après Partie centrali les minutes du depot general de la guerre. ter étage. Galerie

« Après l'occupation de Prentzlow, le grand - duc de des Aquarelles a Berg (2) avait immédiatement dirigé le général Lasalle (2) a sur Stettin avec la division d'avant-garde; il somma la a place et le fort de Preussen le 29 novembre 1806. Le refus a du gouverneur (le lieutenant général, baron de Romberg) « fut suivi de la demande d'une capitulation en vertu de a laquelle la garnison, qui était forte de six mille hommes, « sortirait de la place avec armes et bagages, pour se ren-« dre soit dans la Prusse orientale et septentrionale , soit a en Silésie. Le général Lasalle rejeta ces propositions. Pendant la conférence, le général Belliard (5, envoyé par a le grand-duc, vint annoncer son arrivée et celle du maa réchal Lannes 31; il appuya par la menace d'un bombara dement la seconde sommation; il offrit à la garnison les a mêmes conditions qu'avait acceptées le prince de Hohen-« lohe '6', et l'on exigea que tout ce qui se trouvait dans la « place appartenant au roi de Prusse (7), fût remis aux

« armes françaises. La capitulation fut signée le soir a même, et le lendemain la porte de Berlin, le fort de a Preussen et le pont de l'Oder furent occupés par les « troupes du général Lasalle (8). »

957. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A POSEN (4 DOY.

1806).

Aquarelle par M. Siméon Font en 1836, d'après Partie centrale les minutes du depôt general de la guerre. per étage. Galerie

a Le colonel Excelmans(8), commandant le premier re- des Aquarelles No 140. « giment de chasseurs du maréchal Davoust , est entré à α Posen, capitale de la grande Pologne. Il y a été reçu a avec un enthousiasme difficile à peindre ; la ville était

(1) Vingl dauxieme Bulletin do la grande ormée. (2 Murat, voir la note p. 512. (3) Voir la note p. 511. (4) Idem p. 308. (5) Idem p. 588. (6) Idem p. 492. (7) Idem p. 764. (8) Precis des écenements militaires par le cointe Mathieu Dumas, etc., t. XVI, p. 300. (9) Remo-Joseph-Isidore

Excelmans, depuis comte, lieutenant general et pair de France.

a remplie de monde, les fenètres parées comme un jour de

#### GALERTES HISTORIQUES

- « sète; à peine la cavalerie pouvait-elle se faire jour pour
  - « traverser les rues (1).

an etage. Safte n. 79.

allo du Nord. 958, CAPITULATION DE MAGDEBOURG (8 NOVEMbre 1806), Par M. VAUGRELET en 1837.

959. CAPITULATION DE MAGDEBOURG (8 novembre 1806).

Partie centrale. per etage. (ialerie des Aquarelles. No 140.

Aquarelle par M. Simeon Fort en 1836, d'après les minutes du dépôt general de la guerre.

La ville de Magdehourg avait été investie le 22 octobre. Le maréchal Ney(\*), chargé du siège de cette place. A fait a bombarder la ville ; plusieurs maisons ont eté brûlées....

« Le commandant a demandé à capituler. »

a La garnison de Magdebourg a défilé le 11, à neuf heua res du matin, devant le corps d'armée du maréchal Nev

 Nous avons vingt généraux, huit cents officiers, vingta deux mille prisonniers, parmi lesquels deux mille artil-

e leurs, cinquante-quatre drapeaux, cinq étendards, huit

a cents pières de canon, un million de pondre, un grand

« équipage de pont et un matériel immense d'artillerie (1), »

960. NAPOLEON RECOIT AU PALAIS-ROYAL DE BERLIN LES DÉPUTÉS DU SENAT (19 novembre 1806).

Alle du Midi. .-de-chausseb. Salle no 70.

Par M. BERTUON en 1808.

« Le Sénat conservateur ayant délibéré, le 14 octobre a 1806, qu'une députation de trois de ses membres se

« rendrait auprès de l'Empereur à Berlin, pour lui offrir

« l'hommage du dévouement du Sénat et du peuple fran-« çais, le 18 novembre , les sénateurs d'Aremberg 3, Fran-

cois de Neufchateau (8) et Colchen (6) arriverent à Berlin

a pour remphr cette mission; le 19 l'Empereur les recut

« au retour de la parade; M. François de Neufchâteau porta la parole au nom du Sénat. L'Empereur, en répon-

a dant qu'il remerciait le Sénat de sa démarche : chargea

a la députation de rapporter à Paris les trois cent quarante

drapeaux et étendards pris dans cette campagne sur l'ar-

(1) Vingt-huitième Bulletin de la grande armée. (2) Veir la note p. 531. (3) Vingi neure me et frente-uniene Builetin de la grande armée.
(4) Louis l'ageisert, duc et prince d'Arenderg. 5, Nivolas-Louis François de Neufelisteau, depuis comte, etc. 5, Jean-Victor Colchen, depuis comte et pair de France. a mée prussienne, désirant que ces drapeaux demeurasa sent deposés au Sénat jusqu'a ce que le monument qu'il

« avait ordonné d'élever fut terminé et en état de les re-

a cevoir. L'Empereur fit aussi remettre à la députation a l'épèc, l'écharpe, le hausse-col et le cordon du grand

a Frédéric, pour être transportés aux Invalides, remis au

« gouverneur et gardés à l'Hôtel.

« Les députés du Sénat se retirérent et furent accom-

« pagnés à leurs demeures par trois cent quarante grea nadiers de la garde impériale, qui portaient les trois

a cent quarante drapeaux et étendards (1). »

### 961. REDDITION DE GLOGAU (2 décembre 1806).

Aquarelle par M. Simeon Font on 1836, d'après Partie centrale les minutes du depot général de la guerre.

1er clage. Galerie

Une suspension d'armes avait été signée à Charlottem- des Aquarelles bourg entre le général Duroc (2), le marquis de Lucchesini, et le général Zastrow, plénipotentiaires français et prussiens. Mais le roi de Prusse (3) ayant fait connaître qu'il ne pouvait ratifier la suspension d'armes conclue par ses plenipotentiaires parce que les stipulations en étaient pour lui inexécutables, Napoléon marcha sur Kænigsberg, « L'empereur, a dit le trente-cinquieme Bulletin, est parti de Berlin le 25,

« à deux beures du matin.

« Le grand-duc de Berg (1), avec une partiede sa réserve « de cavalerie et les corps des maréchaux Davoust, Lan-

« nes et Augereau, est entré à Varsovie. Le général russe « Beningsen (\*), qui avait occupé la ville avant l'approche

« des Français, l'a évacuée, apprenant que l'armée française

« venait à lui et voulait tenter un engagement.

a Tout le reste de l'armee est arrivé à Posen, ou est en

a marche par différentes directions pour s'y rendre.

« Pendant que l'Empereur dirigeait toute l'armée sur la « Pologne et faisait attaquer les places de la Silèsie , les

« troupes alliées arrivèrent devant Glogau dans les derniers

« Jours de novembre.

« Le prince Jérôme (6) commandant ce corps d'armée, « après avoir resserré le blocus de Glogau et fait construire

« des batteries autour de cette place, se porta, avec les divi-

« sions bavaroises de Wrède et Deroi, du côté de Kalisch, à

(1) Moniteur du 30 novembre 1806. 2) Voir la note p. 631 1 liem. p. 741. 15 Musat, voir la note p. 612. 5 N., comte de llemmesen, géneral d'intanterie et aide de camp general de l'empereur de Russie.
(f) Jérôme Boneparte, depuis roi de Westphalie (prince de Monifort).

- « la rencontre des Russes, et laissa le général Vandamme (1)
- « et le corps wurtemburgeois continuer le siège de Glo-
- a gau. Des mortiers et plusieurspièces de canon arrivérent
- « le 29 novembre ; ils furent sur-le-champ mis en batterie
- α et après quelques heures de bombardement la place s'est α rendue, et la capitulation a été signée le 2 décembre (\*).»
- a none of one of the confidence of the

# 962. PASSAGE DE LA VISTULE A THORN (6 décem. 1806).

Parlie centrale. 1st etage. Galerie des Aquarelles. No 140. Aquarelle par M. Simeon Four en 1835, d'après les minutes du depôt genéral de la guerre.

Pendant que l'armée française passait la Vistule à Varsovie et au-dessus de cette ville, le marechal Ney (3) exécutait dans la matinée du 6 décembre un passage de vive force au-dessus de Thorn; il fit aussitôt réparer le pont sous la protection de l'Isle qu'il avait occupée la veille. « Cette affaire, « offrit un trait remarquable.

- a La rivière, large de quatre cents toises, charriait des
- « glacons; le bateau qui portait notre avant-garde, retenu « par les glaces, ne pouvait avancer; de l'autre rive, des
- a bateliers polonais s'élancèrent au milieu d'une grêle de
- a balles pour les dégager. Les bateliers prussiens voulu-
- « rent s'y opposer; une lutte à coups de poing s'engagea « entre eux. Les bateliers polonais jetèrent les Prussiens
- a à l'eau, et guidèrent nos bateaux jusqu'à la rive droite.
- « L'Empereur a demande le nom de ces braves gens pour
- a les récompenser (\*). »

# 963. COMBAT D'EVLAU (7 février 1807).

ATTAQUE DU CIMBIIERE.

Partie centrale.

1er étage.
Galerie
des Aquarelles.
No 140.

Aquarelle par M. Siméon Foar en 1836, d'après les minutes du depôt général de la guerre.

- « Le 6 février , au matin , l'armée se met en marche
- « pour suivre l'armée russe et prussienne combinées; le « grand-due de Berg ? avec le corps du maréchal Soult sur
- & Landsberg , le corps du maréchal Davoust sur Heilsberg;
- « celui du maréchaf Ney sur Worendit, pour empêcher le
- « corps coupé à Deppen de s'elever.
- « Le 7, à la pointe du jour, l'avant-garde française se « mit en marche et rencontra l'arrière-garde de l'armès

(1) Voir la note p. 539. (2) Extrait des trente-cinquième et trentebuilième liulietinz de la grande armée. 2 Voir la note p. 551. (2) Quarantime Bulletin de la grande armée. (8) Murat, voir la note p. 612.

a combinée entre le bois et la petite ville d'Eylau. Plua sieurs régiments de chasseurs à pied ennemis qui la dèa fendaient furent chargés et en partie pris. On ne tarda a pas à arriver à Evlau et à reconnaître que l'ennemi était a en position derrière cette ville à un quart de lieue de la a petite ville de Preussich-Eylau (1). n

### 964. BATAILLE D'EYLAU (8 février 1807).

Aquarelle par M. Simeon Pour en 1836, d'après Partie centrale les minutes du depôt general de la guerro.

ter étage. Galerie No 140.

« A la pointe du jour les armées combinées , russe et des Aquarelles « prussienne, commencerent l'attaque par une vive caa nonnade sur la ville d'Evlag et sur la division Saint-Hi-« laire. L'Empereur se porta à la position de l'église que « l'eunemi avant tant défendue la veille. Il sit avancer le « corps du marechal Augereau et fit canonner le monti-« cule par quarante pièces d'artillerie de sa garde. Une « épouvantable canonnade s'engagea de part et d'autre. « Trois cents bouches à feu ont vomi la mort pendant « douze heures. La neige, qui plusieurs fois dans la journée a obscurcissait le temps, retardait aussi la marche et l'ena semble des colonnes.... La victoire long-temps incertaine « fut décidée et gagnée lorsque le maréchal Davoust (\*) dé-« boucha sur le plateau et deborda l'ennemi qui, après a avoir fait de vains efforts pour le reprendre, battit en rea traite. Au même moment le corps du maréchal Ney déa bouchait par Alterff sur la gauche, et poussait devant lui « le reste de la colonne prussienne échappée au combat de a Deppen. a Le maréchal Augereau (\*) a été blessé d'une baile. Les

a generaux Desjardins \*, Heudelet .\*) et Lochet (\*) ont été a blesses. Le géneral Corbineau (\*) a été enlevé par un a boulet. Le colonel Lacuée, du soixante-troisième, et la « colonel Lemarrois, du quarante troisième, ont été tnés a par des boulets. Le colonel Bouvières, du onzième régi-« ment de dragons, n'a pas survecu à ses blessures. Tous « sont morts avec gloire. Notre perte se monte exactea ment à dix neuf cents morts et à cinq mille sept cents

<sup>(1)</sup> Cinquante septième Bulletin de la grande armée. (2) Voir la note p. 302. (3 Voir la note p. 509. (3) Jacques Desjardins, genéral de di-vision. 5) Etienne Heurfelet, genéral de division, depois comte et pair de France. (5) Pierre Charles Lochet, genéral de brigade. (7, Claude-Louis-Constant-Esprit-Gabriel Corbineau, général de brigade.

a blesses, parmi lesquels un millier qui le sont grièvement,

« seront hors de service.

a Ainsi l'expédition offensive des armées combinées, qui a avait pour but de se porter sur Thorn en debordant la « gauche de la grande armée, leur a été funeste. Douze à « quinze mille prisonniers, autant d'hommes hors de com-« bat, dix-huit drapeaux, quarante-cinq pièces de canon « sont les trophées trop chèrement payes sans doute par la

a sang de tant de braves (1). »

# 965. NAPOLÉON SUR LE CHAMP DE BATAILLE D'EVLAU (9 février 1807).

Aile du Midi. R. de caaussee. Salie ns 70. Par M MATTAISEE en 1810.

Le lendemain de la bataille d'Eylau, le 9 février à midi, l'Empereur passa en revue plusieurs divisions, et parcontut toutes les positions que les deux armées avaient occupées la veille. Napoléon était accompagné du grand-duc de Berg (°), du prince de Neufchâtel (°), des maréchaux Davoust (°), Soult (°), Bessières (°), et de M. Percy (°), chirurzien en chef. La campagne était converte d'une neige épasse. L'Empereur fit donner des secours aux Russes blessès; un jeune chasseur lithuanien lui en témoigna sa reconnaissance.

966. BIVOUAC D'OSTERODE (Mars 1807).

Aile du Midi. R.-de-chaussee. Salle no 70. Par M. Hippolyte LECOMYR en 1806

Immédiatement après la bataille d'Eylau, l'armée rentra dans ses cantonnements. Le quartier général était à Osterode, l'Empereur y séjourna jusqu'au commencement d'avril.

967. NAPOLÉON A OSTERODE ACCORDE DES GRACES AUT HABITANIS (mars 1807).

Alle du Nord. 1 dtage. Selle no 79. Par Marie-Nicolas Ponce Cantos en 1811

Napoléon accueillit les familles polonaises qui vinres se mettre sous sa protection, et accorda des grâces au

(1) Conquante-hustième Bulletin de la grande ormée. (2) Murat, voir le note p. 612. (3) Berthier, voir la note p. 466. (5 Voir la note p. 567) dem p. 590. (6. Idem p. 617. 7. Prorre-François Percy, inspecto general du service de santé des araises, depuis membre de l'Académ des sonences et baron.

habitants dont les biens avaient eté ravagés par les armées ennemies.

968. SIÉGE DE DANTZICK (avril 1807).

INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

Par M. Simeon Four en 1841. Partie central

Partie central R.-de-chausse Balle nº 25.

Pendant que les différents corps de l'armée réparaient feurs pertes et recevaient des renforts, Napoleon s'occupa sérieusement du siège de Dantzick, et de son quartier général d'Osterode il en dirigea les opérations.

Le 4 mars il faisait écrire au maréchal Lefebvre (1) pour presser le siège de Dantzick; « Quand les Saxons seront « arrivés, disait le major général au maréchal, l'Eme pereur pense que vous aurez dix-huit mille hommes; « il est important que dès que les Saxons auront rejoint, « vous vous approchiez de Dantzick et que vous fassiex « couper la communication par la langue de terre qui va sur « Pillau; je vous envoie trois ingenieurs, faites faire des « redoutes; avec des troupes de nouvelle levée il faut remuer beaucoup de terre pour leur donner de l'assurance. « L'Empereur attache beaucoup d'importance à ce que la « correspondance de Dantzik à Pillau soit coupée; don- « nez fréquemment des nouvelles de ce qui se passe devant « Cotherg.... »

« La ville de Dantzick , autrefois l'une des anséatiques , a était échue en partage au roi de Prusse en 1795, époque « du dernier démembrement de la Pologne. Elle avait α beaucoup perdu de son commerce et de sa population par α ce changement de domination ; située sur la mer Baltia que, à l'embouchure de la Vistule, cette place est traver-« see du sud au nord par la Moltau, petite rivière qui vient « se jeter dans la Vistule, et qui sert de canal pour la « communication des bateaux marchands. Un bras de cette « rivière forme l'île appelée Speicherstadt, et ses eaux « servent beaucoup à la défense de la place. Avant la a guerre de 1807, la position de Dantzick ne pouvant lais-« ser présumer qu'elle dut avoir à soutenir un siège . l'en-« tretien de ses fortifications avait été fort négligé : mais a depuis que les batailles d'Iéna et d'Auerstaedt avaient a entraîné la destruction de l'armée prussienne et ouvert « le royaume, le géneral Manstein, qui commandait à Daot-

<sup>(1)</sup> Foir la note p. 535.

- a zick en l'absence du feld-maréchal Kalkreuth (1), gouver-
- a neur titulaire, avait fait travailler avec activité au per-
- « fectionnement des ouvrages extérieurs ; il s'était sur tout
- « appliqué à les faire fortement palissader.
- a Le 12 mars le marèchal Lesebvre se trouva en me-
- a sure de resserrer la place; et les troupes de la garnison
- « ayant reculé , il distribua les siennes dans les positions « suivantes : un bataillon d'infanterie légère française fut
- a place à Ohra, un bataillon saxon à Saint-Halbrecht, dans le
- a Burgfeld, et deux autres à Tiefensée et Kemlade.
- α Le corps polonais occupa Schonfeld, Kowald et Zun-
- a kendin. Des bataillons prirent poste à Wonnenberg,
- « Neukau, Schudelkau, Sniekau. Les cuirassiers saxons et
- a les chevau-légers à Guirschkens et Saint-Halbrecht.
- a Le dix-neuvième régiment de chasseurs français à
- a Burgfeld, et le vingt-troisième à Schudelkau.
  - a Les dragons et les hussards badois à Wonnenberg.
- « Les lanciers polonais à Langenfurt.
- « Le front de cette ligne était couvert en partie par la « rivière de Radanne Le grand pare d'artillerie fut établi
  - « à Langenau. Le général Dupas (2), qui commandait dans
  - a cette partie, fit retrancher la tête de ce faubourg de
  - a Dantzick, et lia ses postes avec ceux de Neuschottland
  - a et de Schelmüll (3), n

Le général Drouet (\*) remplissait les fonctions de chef de l'état-major général. Le général Kirgener (\*), chargé dans le principe de diriger les opérations du génér, céda sa place au général Chasseloup (\*), à qui ce commandement fut contié. Le général La Riboissière \*) était à la tête de l'artillerie; il avait sous ses ordres les généraux d'Anthouard (\*) et Lamartinière \*).

La tranchée fut ouverte dans la nuit du 1er au 2 avrit; le général Kalkreuth qui avait repris le commandement de

<sup>(1)</sup> Adolphe-Frédéric, comte Kalkreuth, feld-maréchal au service de Prusse. 2, Pierre-Louis Bopas, genéral de division, depuis comte et gou verneur du pa as imperial de Stupinis, en Pienont, (3) Precia des evinemens militaires, par le comte Mathieu Dumas, etc., t. XVIII, p. (25-432, (6) Jean-Baptiste Drouet, general de division, depuis comte d'Érton et pair de France. (5 françois-Joseph Kirgener, general de brigado, depuis Daron de Planta, géneral de division et colonel du genie de la garde impériale. (6) François de Chasseloup-Lauhat, general de division depuis pair de France et marquis. (7) Jean-Ambroise Baston de La Riboissière, general de division, depuis comte et premiur inspecteur genéral de l'artiflerie (9) barles-bicolas d'Anthauard, general de proguêr, depuis comte, hentenant géneral et pair de France. 9 Thomas Mignes Lamartinière, géneral de brigade, depuis baron et genéral de division.

la place, recevant des secours du côté de la mer, opposa longtemps la plus vive résistance aux attaques sans cesse renouvelées des troupes françaises.

969. NAPOLÉON REÇOIT A FINKENSTEIN L'AMBASSADEUR DE PERSE (27 avril 1807).

Salle no 79.

Par M. MULARD en 1810.

970. NAPOLÉON REÇOIT A FINKENSTEIN L'AMBASSADEUR DE PERSE (27 avril 1807).

Par MW. Jean Alaux et Runo en 1835. Alle du Midi d'après le tableau de M. Mulard. R.-de-chausse

Salle no 71.

La saison commençant à devenir favorable à la reprise des opérations militaires, Napoléon voulut rapprocher son quartier général de ses conquêtes, et il le transporta à Finkenstein, « Le château de Finkenstein a été construit par « M. de Finkenstein, gouverneur de Frédéric II : il apa partient maintenant a M. de Dohna, grand marcchal de

mai 1807).

« la cour de Prusse (4). » C'est dans cette résidence que Napoléon reçut l'ambassadeur de Perse, et qu'il lui donna son audience de congé. « Il a apporté de très-beaux présents à l'Empereur de la « part de son maitre, et a recu en échange le portrait de « S. M. enrichi de très-belles pierreries. Il retourne en a Perse directement : c'est un personnage très-considéa rable de son pays, et un homme d'esprit et de beaucoup « de sagacité; son retour dans sa patrie est nécessaire. Il a « été réglé qu'il y aurait désormais une légation nombreuse

« de Persans à Paris et de Français à Téhèran (\*). » 971. entrée de l'armée française a dantzick (27

Aile du Nord fir étage. Salle no 79.

972. entrée de l'armée française a dantzick (27 mai 1807).

Par M. Jean ALAUX et GUIAUD en 1835.

Par M. Adolpho Rosux en 1812.

R -de-chausson Salle no 71.

Le maréchal Lefebyre (1) étant enfin parvenu à se rendre maitre de toutes les positions qui environnent Dantzick et ayant en même temps enlevé à l'ennemi toutes ses communi-

<sup>(1)</sup> Soixante-onzième Bulletin de la grande armée. (2) Soixantetreixième Bullelin de la grande armée. (8) Foir la note p. 535.

cations du côté de la mer, ordonna un assaut le 21 mai du côte de Hagelsberg.

« On se battait corps à corps sur les derniers débris des a défenses de l'ennemi : tout était prêt pour la descente a des fossés : les assièges se préparaient de leur côté à son-

a tenir et repousser l'assaut. Es avaient dispose trois fortes

a pièces de bois retenues par des cordes sur le talus extéa rieur de l'escarpe, afin de renverser les colonnes d'ate taque. Un instant avant l'heure fixée, François Vattet,

a soldat du douzième d'infanterie légère, qui avait deià

« arraché des palissades dans le fossé, alla seul couper les cordes qui retenaient les pontres. Il fut blesse d'un coup

« de feu après avoir exécuté ce coup d'audace. Cependant

« le maréchal Lefebvre, avant de donner le signal de l'as-« saut, crut devoir faire au brave gouverneur de Dantzick

« une dernière sommation, et lui offrir une honorable ca-

a pitulation. Le feld-maréchal Kalkreuth (1), n'ayant plus

a aucun espoir d'être secouru, et reconnaissant que les as-

« siègeants pouvaient se rendre maîtres du fort de Hagelsa berg, à la glorieuse défense duquel il avait presque

a épuisé ses dernières ressources, se montra disposé à caa pituler.

a Enlin le 24 mai, après trois jours de négociations, la a capitulation fut arretée, et il fut convenu que la garnison

a sortirait avec armes et bagages, drapeaux déployes, tam-

a bour battant, mêche allumée, avec deux pièces d'artillea rie lègere et leurs caissons attelés de six chevaux. Le

e 27 mai, à midi, le maréchal Lesebyre fit son entree à la

« tête de son corps d'armée (\*). »

Safle no 79.

Aile du Nord. 973. COMBAT DE HEILSBERG (11 juin 1807).

Par M. Jour on 1838.

974. COMBAT DE HEILSBERG (11 juin 1807, sept heures du soir).

Partie centrale. ger étage. Gaterie No 140. Aquarelle par M. Siméon Four en 1835, d'après les minutes du depôt general de la guerre.

« Des négociations de paix avaient eu lieu pendant tout a l'hiver », mais ces négociations n'ayant numere aucum résultat, le 5 juin l'armée russe se mit en mouvement.

(1) Voir la note p. 776. 12) Précis des écénemens militaires, par le comte Muthieu Dumas, etc., t. XVIII, p. 186-189.

Après les combats de Spanden, de Lomitten et de Deppen, eut lieu l'affaire de Heilsberg. On commonça à se battre le 10 juin pendant tout le jour. « L'Empereur « passa la journée du 11 sur le champ de bataille. Il y « plaça les corps d'armée et les divisions pour donner une « bataille qui fût décisive, et telle qu'elle pût mettre fin à « la guerre. Toute l'armée russe était réunie. Elle avait à « Heilsberg tous ses magasins; elle occupait une superbe « position que la nature avait rendue très-forte, et que « l'ennemi avait encore fortifiée par un travail de quatre « mois.

« A quatre heures après midi, l'Empereur ordonna au marechal Davoust () de faire un changement de front par a son extrémité de droite, la gauche en avant ; ce mouvement le porta sur la basse Alle et intermepta complète ment le chemin d'Eylau. Chaque corps d'armée avait ses a postes assignés ; ils étaient tous réunis , hormis le premier corps , qui continuait à manœuvrer sur la basse « Passarge. Ainsi les Russes, qui avaient les premiers ce- commencé les hostilites, se trouvaient comme bloqués « dans leur camp retranché; on venait leur présenter la « bataille dans la position qu'ils avaient eux-mêmes choi- « sie. On crut long-temps qu'ils attaqueraient dans la « journée du 11.

a Mais le 12, à la pointe du jour, tous les corps d'armée

« s'ebranferent et prirent differentes directions,

« Le résultat de ces différentes journées, depuis le 5 « jusqu'au 12, a été de priver l'armée russe d'environ « trente mille combattants. Elle a laissé dans nos mains « trois ou quatre mille hommes, sept à luit drapeaux et « neuf pièces de canon. Au dire des paysans et des prisononiers, plusieurs des généraux russes les plus marquants « ont été tués on blessés.

o Notre perte se monte à six ou sept cents hommes; « deux mille ou deux mille deux cents blessés, deux ou α trois cents prisonniers. Le général de division Espagne (²) α a été blessé. Le général Roussel, ³, chef de l'état-major de la garde, qui se trouvait au milieu des fusiliers, s eu la α tête emportée par un boulet de canon. C'était un officier α très-distingué (\*). »

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 569. (1) Idem p. 745. (3) François-Kavier Boussel, géneral de division. (4) Soixante-dix-huitième Bulletin de la grands armés.

#### 975. BATAILLE DE FRIEDLAND (14 juin 1807).

Partie centrale. ter étage. Galerio des Aquarelles. Aquarelle par M. Simeon Fort en 1835, d'après les minutes du depôt general de la guerre.

« Le 12, à quatre heures du matin, l'armée française en-« tra à Heilsberg : à cinq heures après midi l'Empereur a était à Evlau. Il se mit aussitôt en marche pour Fried-« land et ordonna au grand-duc de Berg (1), aux maréchaux « Soult (2) et Davoust (3), de manœuvrer sur Kænigsberg: a et avec les corps des marechaux Nev, Lannes, Mortier, « avec la garde impériale et le premier corps commandé « par le général Victor, il marcha en personne sur Fried-

« Le 13 le neuvième de hussards entra à Friedland; « mais il en fut chasse par trois mille hommes de cava-

« Le 14 l'ennemi déboucha sur le pont de Friedland. A k trois heures du matin des coups de canon se firent ena tendre : « C'est un jour de bonheur, dit l'Empereur :

« c'est l'anniversaire de Marengo. »

u Les maréchaux Lannes (b) et Mortier (5) furent les pre-« miers engagés : ils étaient soutenus par la division de

a dragons du général Grouchy et par les eutrassiers du

e général Nansouty. Differents mouvements, différentes e actions ont eu lieu. L'ennemi fut contenu et ne put

e pas dépasser le village de Posthenem.

a A 5 heures du soir les différents corps d'armée étaient « à leur place; à la droite, le maréchal Nev ; au centre.

« le maréchal Lannes ; à la gauche, le maréchal Mortier ; « à la réserve, le corps du général Victor et la garde.

\* la cavalerie, sous les ordres du général Grouchy (\*)

« soutenait la gauche. La division de dragons du général

 Lalour-Maubourg était en réserve derrière la droite ; la « division du général La Houssave et les cuirassiers saxons

« étaient en réserve derrière le centre.

« Cependant l'ennemi avait déployé toute son armée. Il

« déployait sa gauche à la ville de Friedland, et sa droite

« se prolongeait à une lieue et demie.

a L'Empereur, après avoir reconnu la position, décida « d'enlever sur-le-champ la ville de Friedland, en faisant

« brusquement un changement de front, la droite en

<sup>(1)</sup> Murat, coir la note p. 612. (3) Voir la note p. 590. (3) Idem p. 509. (4) Idem p. 583. (8) Foir la note p. 509. (4, Idem p. 768.

a avant, et fit commencer l'attaque par l'extrémité de sa e droite. »

« Friedland fut force et ses rues jonchées de morts. Tous a les efforts de la bravoure des Russes furent inutiles. Ils a ne purent rien entamer et vintent trouver la mort sur a nos batonnettes. Le champ de bataille est un des plus a horribles qu'on puisse voir. Ce n'est pas exagérer que de a porter le nombre des morts, du côté des Russes, de a quinze à dix-huit mille hommes. Du coté des Français, o la perte ne se monte pas à cinquents morts, ni à plus e de trois mille blesses. Nous avons pris quatre-vingts pièa ces de canon et une grande quantité de caissons. Plun sieurs drapeaux sont restés en notre pouvoir. Les Rusn ses out en vingt-eing généraux tués, pris ou blessés. u Leur cavalerie a fait des pertes immenses (!), n

# 976. BATAILLE DE FRIEDLAND (14 juin 1807).

Par M. Horace VERNET CD 1836.

Aile du Midl. per i toge. Galerie des Bataffles. No 175

Nº 140.

Les maréchaux Ney (1), Lannes (2) et Mortier (3), qui avaient eu la plus grande part au succès de cette journee, allèrent prendre les ordres de l'Empereur et marcherent à la poursuite de l'armée Busse, « On l'a suivie jusqu'à onze heures a du soir. Le reste de la nuit les colonnes qui avaient été a coupées ont essayé de passer l'Alle à plusieurs gués. a Pariout, le lendemain, a plusieurs lieues, nous avons

a trouvé des caissons, des canons et des voitures perdus

« dans la rivière.

a La bataille de Friedland est digne d'être mise à côté « de celle de Marengo, d'Austerlitz et d'Iena. L'ennemi a était nombreux, avait une belie et forte cavalerie, et s'est a battu avec courage (1), n

977. PRISE DE RŒNIGSBERG (14 et 15 juin 1807).

Aquarelle par M. Simono Foar on 1836, d'après Partie central les infinutes du depot general de la guerre. to etage. Laterie

e Pendant qu'on se hattait à Friedland, le grand-duc des Aquatelles « de Berg 4), arrive devant Konngsberg, prenait en danc le « corps d'armée du général Lestorq.

 Le 13 le maréchal Soult (\* eut à Creutzbourg un ena gagement avec l'arrière-garde prussienne.

(4) Sonzante-dix-neuvième Bulletin de la grande armée. (3) Foir la note p. (4). (3) Idem p. (6) (5) liem p. (50) (4) Noixente der neuvième Bulletin de la grande armée. (4) Murat, voir la note p. (6) (7) l'oir la mole p. 590.

- a Le 14 l'ennemi fut obligé de s'enfermer dans la place a de Konigsberg. Vers le milieu de la journée, deux co-
- a lonnes amemies coupées se présentérent pour entrer
- a dans la place. Six pièces de canon et trois ou quatre
- a mille hommes qui composaient cette troupe furent pris.

  Tous les faubourgs de Kænigsberg furent enlevés.
- « Le 15 et le 16 le corps d'armée du maréchal Soult fut
- « contenu devant les retranchements de Komigsberg;
  - a mais la marche du gros de l'armée sur Wehlau obligea
- « l'ennemi a évacuer Kænigsberg, et cette place tomba
- « en notre pouveir.
  - « Ce qu'on a trouve à Konigsberg en subsistances est
- « immense. Deux cents gros bâtiments, venant de Russie,
  - et sont encore tout charges dans le port (1). n

# 978. HOPITAL MILITAIRE DES FRANÇAIS ET DES RUSSES à MARIENBOURG (juin 1807).

Aile du Nord. 1º étage. Salle nº 79. Par M. Adolphe Rosan en 1204.

Après la bataille de Friedland, le réfectoire du château de Marienhourg fut choisi pour en faire un hôpital militaire. On y transporta indistinctement les Français et les Russes.

979. ENTREVUE DE NAPOLÉON ET B'ALEXANDRE SUR LE NIEMEN (25 juin 1807).

Par M. Adolphe Roens en 1868.

Aile du Nord. 14 etage. Salle nº 79.

La bataille de Friedland ne tarda pas à être suivle d'une suspension d'hostilités : un armistice fut proposé, « et le 23

- « juin le grand marechal du palais Duroc 2) s'est rondu au
- « quartier géneral des Russes, au dela du Niemen, pour
- a échanger les ratifications de l'armistice qui a été ratifié
- a par l'empereur Alexandre By
- a Le 21, le prince Lobanoff (\*), ayant fait demander une a audience à l'Empereur, y a été admis le même jour à deux
- a houres sprès muli. Il est resté long-temps dans le cabi-
- n met de Sa Majesté.
- « Le général Kalkreuth(5) est attendu au quartier général
- m pour signer l'armistice du roi de Prusse.
   « Le 25 juin, à une heure après midi, l'Empereur, accom-

(1) Contre-ringtième Pulletin de la grande armée. (2 Voir la note p. 631. (2) Idem p. 749. N. prince Lubenoff de Rossow, general d'infanteria et ande de comp général de l'empereur de Russie. S. Fair la note p. 276. (6) Qualre-ringt-quatrième Bulletin de la grande Armée.

a pagné du grand-duc de Berg (3), du prince de Neufchâtel (3), a du marechal Dessières 'a , du grand marèchal du palais Dua rocet du grand écuyer Caulaincourt 4), s'est embarque sur « les bords du Nièmen dans un bateau prépare à cet effet : « il s'est rendu au milieu de la rivière où le général La Ria boissière (\*), commandant l'artillerie de la garde, avait fait a placer un large radeau, et élever un pavillon. A côté était a un autre radeau et un pavillon pour la suite de Leurs Ma-« jestés. Au même moment, l'empereur Alexandre est a parti de la rive droite sur un bateau avec le grand-duc Coo-« stantin 6, le général Beningsen 7, le général Ouvaroff ( a le prince Lobanoff et son premier aide de camp, le comte de a Lieven 2. Les deux bateaux sont arrivés en même temps: « les deux Empereurs se sont embrasses en mettant le pied ac sur le radeau; ils sont entrès ensemble dans la salle qui a avait été preparee, et v sont restes deux heures. La cona férence finie, les personnes de la suite des deux Empea reurs out été introduites. L'empereur Alexandre a dit « des choses agréables aux militaires qui accompagnaient a l'Empereur, qui, de son côte, s'est entretema long-temps a avec le grand-duc Constantin et le général Beningsen. a La conference fipie, les deux Empereurs sont montés a chacun dans leur harque. On conjecture que la conféar rence a en le résultat le plus satisfaisant. Immediatement a après le prince Lobanoff s'est rendu au quartier général a français. Un est convenu que la moitié de la ville de Tila siltt serait neutralisée. On y a marque le logement de l'ema pereur de Russie et de sa cour. La garde impériale russe a passera le fleuve et sera cantonnée dans la partie de la « ville qui lui est destinée (10). »

# 980. SIÉGE DE GRAUDENTZ (juin 1807).

Aquarelle par M. Simeon Boar en 1836, d'après partie centre

Partie central for étage, Galerie des Aquarelle No 140.

Au mois de juin 1807, pendant que la grande armée des Aquarelles marchait sur le Nièmen, l'Empereur ordonnait de com-

(2 Murat, voir la note p 612. (2) Beethier, voir in note p. 466. (2) foir la note p. dit. A Idem p 707. (3) Idem p 776. (5) instantin Paylowitz, frère de l'empereur de Russie, Alexandre (7) boir la note p 771. (3) N... Ouvaroff, general de cavalerte et side de camp general de l'empereur de Russie (2) N... comte de Lieven, general d'infantorie, aide de camp general de l'empereur de Russie, depuis prime de l'essen et ambassoleur de Russie à Londres. (10) Quatre-vingt-eixième Bulletin de la grande armée.

mencer le siège de Graudentz, dernière forteresse de la Russie, située sur la rive gauche de la Vistule. Des batteries, placées sur la rive droite du fleuve et sur les collines de Vendorf, tirérent contre la forteresse qui répondit à leur feu. La place tenait encore lorsque la paix fut signee à Tilsitt.

R.-de-chaussee. Salle no 71.

Ade du Midi. 981. NAPOLÉON REÇOIT LA REINE DE PRUSSE A TILSITT (6 juillet 1807).

Par M. Gosse en 1836.

982. NAPOLÉON RECOIT LA REINE DE PRUSSE A TILSITT (6 juillet 1807).

Aile du Nord. per Stage. Salle no 80.

- Por Jeon-Charles TARDIEU en 1810.
  - « La reine de Prusse (1) est arrivée ici hier à midi. A midi a et demi, l'empereur Napoléon est allé lui rendre visite. Les
  - « trois souverains ont fait leur promenade accoutumée. Ils
  - « ont ensuite diné chez l'empereur Napoléon avec la reine a de Prusse, le grand-duc Constantin (2), le prince Henri
- « dePrusse (3), le grand-duc de Berg (4) et le prince royal « de Bavière (5) » (6).

La garde impériale était sous les armes ; l'empereur Napoléon fut au-devant de la Reine jusque dans la rue, et la reçut au bas des degrés de l'escalier.

Le grand-duc de Berg, le ministre des affaires étrangères (7), les maréchaux Berthier (8) et Ney (9), le gé-néral Duroc (10) accompagnaient l'empereur Napoléon. Mr. Fain (11), attaché au cabinet de l'Empereur, se trouvait aussi à Tilsitt.

983. ALEXANDRE PRÉSENTE A NAPOLÉON LES COSAQUES, LES BASKIRS ET LES KALMOUCKS DE L'ARMÉE RUSSE (8 juillet 1807).

Par M. BERGERET en 1816.

Aile du Nord. ter chage. Salle nº 80.

- « Hier, 8 juillet, l'empereur Alexandre (12) a donné le « grand ordre de St-André au prince Jérôme Napoléon (18), a roi de Westphalie, au grand-duc de Berg et de Clèves (\*),
- a au prince de Neufchâtel (16) et au prince de Benevent (7).
- (1) Louise-Auguste-Wilhelmine-Amelie de Mecklenhourg-Strelitz, reine (\*) Louise-Auguste-Wilminine-Americae meckiemourg-straint, reine de Prusse, (\*) Funt la note p. 733. \*) Frederuckharle-Hienriae Prusse, frere du roi Frederuc timilaine III. (\*) Murat, voir la note p. 222. (\*) Foir la note p. 758. (\*) Cuatre-eingt-sizieme Bulletin de la grande armée. (\*) Talleyrand Persuard, corr la note p. 488. (\*) Foir la note p. 466. (\*) Idem p. 531. (\*) Idem p. 531. (\*) Idem p. 531. (\*) Agathon-Jean-François Fain, depuis baron, secretaire du cabinet de l'empereur, etc., etc. (\*) Foir la note p. 749. (\*) Idem p. 774. (\*) Berthier, voir la note p. 466.

« A trois heures de l'après-midi, le roi de Prusse (1) est « venu voir l'empereur Napoléon. Ces deux souverains se

« sont entretenus pendant une demi-heure. Immédiate-« ment après , l'empereur Napoléon a rendu au roi de

R Prusse sa visite. Il est ensuite parti pour Koenisberg.

« Ainsi les trois souverains ont séjourné pendant vingt « jours à Tilsitt. Cette petite ville était le point de réunion

« des deux armées. Ces soldats qui, naguère étaient enne-

« mis, se donnaient des témoignages réciproques d'amitié, « qui n'ont pas été troubles par le plus lèger désordre.

a Hier l'empereur Alexandre avait fait passer le Nièmen

a à une dixaine de Baskirs, qui ont donné à l'empereur a Napoléon un concert à la manière de leur pays. L'Empe-

« reur, en témoignage de son estime pour le general Pla-

« tow, hetman des cosaques, lui a fait present de son

« portrait (2). »

984. NAPOLÉON A TILSITT DONNE LA CROIX DE LA LÉGION-D'HONNEUR A UN SOLDAT DE L'ARMÉE RUSSE OU LUI EST DÉSIGNÉ COMME LE PLUS BRAVE (9 juill. 1807).

Par M. Jean-Baptiste Denner en 1808. Aile du Midfe

Salle no Tto

Le 9 juillet le prince de Neufchâtel (3), major général, mit à l'ordre de l'armée :

« La paix a été conclue entre l'empereur des Français et

« l'empereur de Russie (1), hier 8 juillet, à Tilsitt, et signée « par le prince de Bénévent (5), ministre des relations exté-

a ricures de France, et par les princes Kourakin (" et Lo-

a banoff de Rostow (1), pour l'empereur de Russie, chacun « de ces plénipotentiaires étant muni de pleins pouvoirs de

a leurs souverains respectifs. Les ratifications ont été

u échangées aujourd hui 9 juillet, ces deux souverains se

« trouvant encore à Tilsitt.

« L'échange des ratifications du traité de paix entre la \* France et la Russie a eu lieu aujourd hui à neuf heures

« du matin. A onze heures l'empereur Napoléon, portant « le grand cordon de l'ordre de Saint-André, s'est rendu

a chez l'empereur Alexandre, qui l'a reçu à la tête de sa

« garde, et ayant la grande décoration de la Légion-

« d'Honneur.

(1) Voir la note p. 764. (2) Quatre-vingt-sixième Bulletin de la grands armée. 3 Berthier, voir la note p. 466. 4. Foir la note p. 749 h. Tale legrand-Perspord, voir la note p. 485. h. Alexandre, prince hourakin, feld-marechal au service de Russie, depuis ambassadeur à Paris. (7) Voir ia note p. 782.

α L'Empereur a demandé à voir le soldat de la garde
 α russe qui s'était le plus distingué; il tui a été présenté.
 α Sa Majesté, en témoignage de son estime pour la garde
 α impériale russe, a donné à ce brave l'aigle d'or de la
 α Lègion-d'Honneur (¹).

985. ADIEUX DE NAPOLÉON ET D'ALEXARDRE APRÈS LA PAIX DE TILSITT (9 juillet 1807).

Arie du Midi. R.-de-chaussee. Salle no 71. Par Senangeal en 1810.

« Les Empereurs, sont restès ensemble pendant trois « heures, et sont ensuite montés à cheval. Ils se sont α rendus au bord du Niémen, où l'empereur Alexandre α s'est embarqué. L'empereur Napoléon est demeuré sur α le rivage jusqu'à ce que l'empereur Alexandre fut α arrivé à l'autre bord (\*). »

Dans cette visite, l'empereur Alexandre était accompagné du grand-duc Constantin (3) et du prince Kourakin (3). L'empereur Napoléon avait à sa suite le prince Murat (3). M. de Talleyrand (4), ministre des affaires étrangères, etc.

986. PRISE DE STRAISUND (20 août 1807).

Aile du Midi. B.-de-chaussée. Sulle nº 71. Par MM. Joan ALAUX et Hippolyte LECOMTE en 1835.

La rupture de l'armistice conclu à Schulshow, le 18 avril 1807, entre le maréchal Mortier (7) et le général suédois Essen (8) avait éte dénoncée le 3 juillet au nom du roi de Suède, Gustave IV. En conséquence des ordres de Napoléon, le maréchal Brune (8) proclama de son quartier general de Stettin la reprise des hostilités pour le 13 juillet. Son corps d'armée formait un total de trente-six bataillons et douze escadrons, dont la force effective s'élevait à peu près à trente mille hommes. Le roi de Suède avait sous ses ordres quinze mille Suèdois, les troupes prussiennes commandées par le général Blücher (10) ayant dû, par snite des conferences de Tilsitt, quitter le quartier général de l'armée suédoise pour rentrer en Prusse.

Dès le 11, le corps d'armée du maréchal Brune s'était mis en mouvement, en se dirigeant sur Stralsund on les troupes suédoises, après avoir opposé quelque résistance.

<sup>(3)</sup> Quatre-vingt-sixième Bulletin de la grande armée. (3) Idem. (5) Vou la note p. 785. (5) Idem p. 785. (5) Idem p. 612. (6) Idem. p. 485. (7) Idem p. 509. (8) Jean-Heurt, centre d'Essen, feld-marechal, d'puis marechal de royaume de Suede. (8) Voir la note p. 610. (6) Gebbart Lebrecht de Blucher, lieutenant general au service de Peusse, depuis feld-marechal et prince de Wallstadt.

avaient été contraintes de se retirer. La place fut aussitôt investie.

- a L'empereur Napoléon, qui avait à cœur la prompte ▼ reddition de Stralsund, ordonna au général Chasseloup ¹). a commundant en chef le génie de la grande armée, de « se rendre devant cette place, de prendre le commandea ment du siège et de le pousser avec la plus grande via gueur : il arriva le 6 août. Ses instructions lui prescria vaient de former en même lemps trois attaques et de ne « rien négliger pour que la place fût promptement enlevée. a Le général Songis (1), commandant en chef l'artillerie « de la grande armée, recut l'ordre de tirer de Magdea bourg, de Stettin et d'autres places, tout le personnel et a matériel d'artillerie qui seraient jugés nécessaires. Le maa jor général prince de Neuschâtel 3 se rendit de Berlin à « Stralsund pour passer la revue de l'armée de siège et a faire la reconnaissance de la place pour en rendre a compte à l'Empereur. L'ouverture de la tranchée sut a fixée au 15 août.

« Le colonel du génie Montfort (\*) dirigeait les travaux à d'attaque de droite, le colonel Lacoste d'à celle du centre, a et le major Rogniat (\*) à celle de ganche. Le commandement des troupes pour l'importante opération de l'oua verture de la tranchée avait eté confié à la droite au gé-

« neral Severoli (\*), au centre au général Fririon (\*) et à la

a gauche au général Leguay (9, . »

Les travaux entrepris sous le feu de l'ennemi furent poussés avec une persévérance extraordinaire, et les ordres de l'Empereur furent exécutés par le général Chasseloup avec une si grande activité, que le 20 août le hombardement était deja commencé. « Il n'y a pas d'exemples, « continue l'historien, d'approcher sur trois fronts d'at« taque à la fois, poussés en quatre jours avec taut de « vigueur.

« La ville était menacée d'une entière destruction ; les a magistrats se jetèreut aux pieds du Roi et le supplièrent

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 726. (2) Nicolas-Marie Songis, général de division, premier inspecteur general de l'artilierte, depuis centre. 3 Bertiner, roir la note p. 466. (4) Joseph Pannet de Montiort, depuis marcehal de camp et inspecteur du génie. (4 Andre-Bruno Freval, comte de Laouste, depuis penéral de brigade. (5 Joseph Roumit, depuis vicomte, ficuteuant général, premier inspecteur general du genie et pair de France. (5 Philippe Severoli, general de brigade, depuis comte, general de division. (5 François-Nuclas-Fririon, general de brigade, depuis baron, lieutement general et commandant de l'hôtel royal des Invandes. (6) François-Joseph Leguay, général de brigade.

« de ne pas prolonger une défense inutile. Il se rendit à a leurs instances, et passa avec ses troupes sur l'île de

« Rugen, ne laissant dans Stralsund qu'une faible garni-

« son sous les ordres du général Peyron, l'un de ses aides

a de camp (1). »

Le général Peyron se présenta lui-même aux avantpostes, accompagné de deux magistrats, et demanda à parlementer. Le 20 août les portes de Stralsund furent ouvertes à l'armée française.

987. MARIAGE DU PRINCE JÉRONE BONAPARTE ET DE LA PRINCESSE FRÉDÉRIQUE—CATHERINE DE WURTEM-BERG (22 août 1807).

Par Jean-Baptiste Rugnautt en 1916.

Le mariage du prince Jérôme Bonaparte (\*) et de la princesse Frédérique-Catherine-Sophie-Dorothée de Wurtemberg fut célébré à Paris dans le mois d'août 1807, six semaines après la paix de Tilsitt.

La cérémonie de la signature du contrat se fit le 22 à huit heures du soir, dans la galerie de Diane aux Tuileries où l'Empereur et l'Impératrice (3) se rendirent, suivis des

princes et princesses, des grands de l'Empire.

Leurs Majestés se placérent sur leur trône ayant devant elles les deux époux, a M. Regnaud de Saint-Jean d'Ange-

« ly (), secrétaire d'état de la famille impériale, a fait lèc-« ture du contrat de mariage qui a étésigné par Leurs Ma-

a jestés, par les hautes parties contractantes, par S. M.

« Joseph Napoléon (\*), roi de Naples, frère de l'Empereur; « S. M. la reine de Naples (\*), S. M. Louis Napoléon (\*),

« roi de Hollande, frère de l'Empereur ; S. M. la reine « de Hollande (\*), Madame Mère (\*), le prince Primat (\*\*),

« les princes, les princesses, les grands dignitaires et les

e témoins.

a Les témoins de la cour de France surent : S. A. I.

« Monseigneur le prince Borghèse (11), S. A. I. et R. Mon-« seigneur le grand-duc de Berg (12), et S. A. S. Monsei-

« gneur le prince de Neuschâtel (12), vice-connétable.

(1) Précis des événemens militaires, par le comte Mathieu Dumas, etc., t. XIX, p. 147-14-7. (2) Foir la note p. 771. (3) Mario-Françoise-Josephina Tascher de la Pagerie, roir la note p. 504. (4) Foir la note p. 703. (5) Idane p. 701. (5) Mario-Julie Clary, voir la note p. 716. (7) Foir la note p. 716. (7) Foir la note p. 716. (7) Foir la note p. 716. (8) Madaine de Bonaparte, voir la note p. 717. (9) Charles, coir la note p. 718. (9) Madaine de Bonaparte, voir la note p. 717. (9) Camille, prince Borglièse, duc de Guastalla. (18) Murat, voir la note p. 612. (18) Berther, voir la note p. 612.

Aile du Midi. A-de-chaussée. Salle nº 72.

a Ceux de la cour de Wurtemberg : S. A. R. Monseia gneur le prince de Bade, S. A. M. le prince de Nasa sau, et S. E. M. le comte de Vinzingerode, ministrea d'état de S. M. le roi de Wurtemberg. »

La cérémonie religieuse fut ensuite célébrée dans la chapelle du palais des Tuileries par le prince Primat, le 23

sout (1).

988, ENTRÉE DE LA GARDE IMPÉRIALE A PARIS APRÈS LA CAMPAGNE DE PRUSSE (25 novembre 1807).

Par Nicolas-Antoine TACNAY en 1810. Aile du Nord.

per clage. Salle no 80.

La garde impériale, ayant à sa tête le maréchal Bessiéres (2, fit son entrée solennelle à Paris le 25 novembre 1807, et fut recue par le corps municipal, que présidait M. le conseiller d'état, préfet du département de la Seine, : , sous un arc de triomphe que la ville de Paris avait fait élever au dehors de la barrière de La Villette.

Après que le maréchal Bessières eut répondu au discours du préfet de la Seine, a les couronnes d'or votées par la a ville de Paris furent apposées aux aigles de la garde a impériale, au milieu du cerele formé par son état-

a major.

« Les fusiliers de la garde, les chasseurs à pied, les a grenadiers à pied, les chasseurs à cheval, les many-« luks, les dragons, les grenadiers à cheval, la gendara merie d'élite, chaque régiment était précédé des officiers a généraux et supérieurs chargés de son commandement. « A la suite de la garde imperiale marchait, accompagné a de l'état-major de la place. M. le general Hullin ....com-« mandant d'armes, suivi du corps municipal et de son

a cortège.

« C'est dans cet ordre et en traversant les haies formées a par une innombrable population que la garde est parve-« nue au palais des Tuileries, en passant sous le grand arc « de la porte triomphale qui sert aujourd'hui d'entrée a principale au palais, où elle a déposé ses aigles. De là u fraversant le jardin des Tuileries, où elle a posè les ara mes, elle s'est rendue aux Champs-Elvsées, où tous les « corps qui la composaient et un détachement de la garde « de Paris ont pris place au banquet qui lui était préparé.

(1) Extrait du Moniteur du 24 août 1807, (2) Voir la note p. 647. (3) Nicolas-Therese-Benou Frorbot, depuis comite. 4 Voir la note p. 707.

- κ Dix mille converts étaient servis : le corps municipal κ faisait les honneurs (¹). υ
- 989. Napoléon visite l'infirmerie des invalides (11 février 1808).

Aile du Nord. 1° étage. Salle nº 50, Par M. Vénon Bellecount en 1812.

L'Empereur étant à Paris dans le mois de février 1908 visita l'infirmerie des Invalides. Il était accompagné du général Durce?, grand maréchal du palais, et de l'aide de camp de service: Napoléon fut reçu aux Invalides par le maréchal Serurier (\*), qui en était alors gouverneur, et par l'état-major qui le suivit pendant toute sa visite.

990. COMBAT LIVRÉ SOUS LA COTE DE L'ILE DE GROTS PAR LA FRÉGATE FRANÇAISE LA SIRÈME CONTRE UN VAISSEAU DE LIGNE ET UNE FRÉGATE ANGLAISE (22 ingrs 1808).

Par M. GILBERT en 1836.

Aile du Nord. Pavilion du Roi. R. de-chaussée.

« La frégate la Sirène, capitaine Duperré (\*), après avoir a rempli une mission aux Antilles, vint, de concert avec a l'Italienne, attérir sur lescotes de Bretagne. Elles faisaient a route vers le port de Lorient, lorsque, le 22 mars 1808, a elles se virent chassées par une division de deux vaisseaux a et trois frégates, qui leur coupaient le chemin. Obligees a l'une et l'autre de chercher protection sous les focts de a Groix, l'Italienne y parvint facilement ; mais il n'en fut a pas de même de la Sirène, qui ne put rallier la cote qu'en a se battant des deux bords, pendant cinq quarts d heure. a contre un vaisseau et une frégate. Sommé, à trois reprises a différentes, de se rendre, par ces mois a amène ou je to a coule, a Duperré répondit : a coule, mais je n'amène pas, a feu partout. » Forcé enfin de s'échouer pour ne pas tomber a au pouvoir de ses adversaires. Duperré mit tant d'habiteté a dans sa manœuvre que, trois jours après, il avait renfloue a sa frégate et rentrait à Lorient, en passant à travers les o nombreux croiseurs anglais qui bloquaient ce port (3). •

(F Moniteur, du 26 novembre 1807. (3) Idem p. 631. (3) Idem p. 502 (4) Victor tony Duperre, depuis baron, pair et amiral de France, etc. (5) Biographie maritime.

991. ENTRÉE DE FERDINAND VII EN FRANCE (20 avril 1808

Par MM. Jean ALAUX et LESTANG-PARADE en 1835. Aile du Midi.

R. de chaussee. Salle no 72.

Le prince des Asturies (depuis Ferdinand VII. Roi d'Espagne) avant réclamé la protection de l'empereur des Français, se rendità Bayonne le 20 avril 1808, « accompaa gue du duc de Saint-Charles (1), grand-mattre de sa maison ; « du duc de l'Infantado 3); du chanoine Escoquiz (5); des mia nistres Cevallos (\*). Musquiz (\*) et Labrador (\*); des comtes

« de Villaniero et d'Orgaz, et des marquis d'Ayerbe et de « Guadalcazar. »

Le prince qui avait été escorté jusqu'à la frontière par les gardes espagnoles y fut reçu par le prince de Neufchâtel (", et par une garde d'honneur composée de grenadiers de la garde impériale qui l'accompagnérent jusqu'à Bayonne.

a Son Altesse Royale est descendue dans la maison où a logeait l'Infant Don Carlos : à deux heures après midi, « S. M. l'Empereur est alle voir les deux Infants. A six

« heures, Son Altesse Royale est venue à la campagne

« qu'habite Sa Majesté et a diné avec elle (\*). »

992. CONFÉRENCES DES EMPEREURS NAPOLÉON ET ALEXAN-DRE A ERFURT (27 septembre au 14 octobre 1808).

> NAPOLION RECOIT A REFURT LE BARON DE VINCENT, AM-BASSADEUR EXTHAORDINAIRE DE L'EMPEREUR D'AUTRICHN.

> > Par M. Gosss en 1838.

Aile du Norda ier clage. Salle no so.

Avant de guitter Tilsitt dans le mois de juillet 1807, les empereurs de France et de Russic étaient convenus de se réunir l'année suivante. Cette entrevue eut lieu à Erfurt. Tous les rois et princes confédérés de l'Allemagne s'y trouverent ou s'y firent representer par leurs ministres.

« Erfurt, dit l'auteur des Mémoires sur la guerre de 1809 a en Allemagne, vit alors un de ces congrès de souverains « auxquels l'Europe n'était plus accoutumée. Les deux e empereurs d'Occident et d'Orient se réunissaient pour

<sup>12</sup> Don Joseph-Michel de Carvojat, duc de San Carlos, grant d'Espagne, etc., depuis ministre plen potentiaire de Lucques à Paris. 3 Don Alvarez de Toledo, duc de l'Infantado, grand d'Espagne, etc. 3 Don Juan Escolquiz, precepteur du prime des Astulies, depuis conseiller d'etat et patriarche des Indes. 4 Don Pedro Cavallos, is secretaire d'etat, put departement des affaires étrangères. 2 Don lansee, marquis de Musquiz, conseiller d'etat, 6 Don Pedro Gonez Labrador, conseiller d'etat, depuis ambassadeur d'Espagne a Naples. 7 Borthier, com la nate p. 466. 6 Mondères du sa vivil 1986. (8) Moniteur du 26 avril 1808.

a traiter des affaires de la paix et de la guerre, pour re-

« gler l'état de l'Europe.

« La Prusse y était représentée par le prince Guillaume (!) « et le comte de Goltz (²). L'empereur d'Antriche y envoya « M. de Vincent (³), porteur d'une lettre à l'empereur des

e Français. Napoleon recut à son arrivée à Erfurt l'am-

« bassadeur d'Autriche. »

Les empereurs de France et de Russie étaient arrivés à Erfurt le 27 septembre ; ils y séjournérent jusqu'au 14 octobre qu'ils se separèrent pour retourner dans leurs états.

093. COMBAT DU PALINURE CONTRE LE CARNATION (3 octobre 1808).

Par M. Théodore Genix en ....

Aile du Nord. Pavillon du Roi. R.-de-chaussee.

- « Le 3 octobre 1808 le brick de sa majesté le Palinure.
- a armé de seize caronades de vingt-quatre, et de quatres vingts hommes d'équipage, sous les ordres du capitaine
- a de frégate Jance, a rencontre, à environ soixante lieus
- au nord de la Martinique, le briek de guerre anglais le
- « Carnation, armé de dix-huitearonades de trente-deux, « etde cent dix sept hommes d'équipage, capitaine Gregory,
- « Après une canonnade d'une heure et demie, le l'arma-« tion a été enlevé à l'abordage par le Palinure , et conduit

« à la Martinique.

« L'enuemi a eu vingt-neuf hommes tués ou blessés, et e parmi les premiers est le capitaine anglais. Le Patinure

« n'a eu que quinze hommes tués ou blessés .1), n

Le capitaine Jance avait commandé la manœuvre pendant toute l'affaire, quoique atteint depuis quelques jours d'une sièvre qui le sit descendre au tombeau le lendemain de sa victoire.

994. COMBAT DE SOMO-SIERRA (ESPAGNE) (30 nov. 1808).

Arle du Midi. R. de-chaussée. Salle no 12. Par MM. Jean ALAUX et Hippolyte LEGOMTH en 1835, d'après le tableau de M. Horace Vernet.

L'arrivée du roi Charles IV à Bayonne suivit de quelques jours celle de son fils (30 avril 1808). Dès lors Napoleon démasqua ses plans ets achemina ouvertement à la conquête de l'Espagne, qu'il préparait sous main depuis plusieurs mois. Un traité secret, conclu le 27 octobre 1807 entre la cour de Madrid et le cabinet impérial des Tuileries, avait

(1) Frederic-Guillaume, prince royal, depuis Frédéric-Guillaume II, soi de Prusse, (2) N... combs de Goltz, inmistre des affaires etrangares depuis munistre de Prusse a Paris, (2) Nicolas-tharles, baron de Vincent, depuis ambassadeur d'Autriche à Paris, (5) Monitour du 16 fevrier 1806.

permis à quarante mille Français de traverser la péninsule pour aller attaquer la puissance auglaise à Gibraltar et en Portugal. Sons ce prétexte Pampelune, Barcelone, Figuières. Saint-Sébastien avaient éte occupés, et les avant-postes de Murat pousses jusqu'à cinquante lieues de Madrid, à l'extrémité de la Vieille-Castille. Tout était donc prêt pour l'invasion, lorsque les deux abdications imposées à Charles IV et à son fils vinrent lui prêter une apparence de legitimité. « J'ai vu vos maux, je vais y porter remêde, s'è-« criait Napoleon dans son manifeste adressé à la nation « espagnole; votre grandeur, votre puissance, fait partie « de la mienne. Vos princes m'ont cédé leurs droits à la a couronne des Espagnes.... sovez pleins d'espérance.... « (24 mai 1808 . » Mais l'Espagne refusa d'entendre ces décevantes promesses; le jour de la fête de saint Ferdinand fut le signal d'une vaste insurrection sur divers points de la péninsule. Le marquis de la Romana (1) ramena au sein de sa natrie toute une armée espagnole exilée sur les rives de la Baltique; une armée anglaise débarqua en Portugal; enfin la malheureuse capitulation de Baylen vint interrompre par un revers la longue suite de victoires qui depuis huit ans avaient partout accompagné les armes françaises. Napoléon s'aperent alurs que la possession de l'Espagne ne pouvait être l'effet d'une surprise, et que pour rétablir à Madrid son frère Joseph (1), qui n'avait pu y régner que huit jours, il fallait tout l'effort, tout le deploiement de puissance avec lequel on fait les grandes conquêtes.

a 11 fut contraint, ait le maréchal Suchet dans ses Méa moires, de détacher de la grande armée, qui était en a Prusse et en Pologne, une partie de ses vieilles bandes.

« Lui-même, avec la garde imperiale, vint se mettre, au a mois de novembre, à la tête des forces qu'il avait ras-

a semblées sur le haut Ebre. »

Le 12 il avait son quartier general à Burgos, et marchait sur la capitale de l'Espagne, o

On lit dans le treizième Bulletin :

« Le 29, le quartier général de l'Empereur a été porté a au village de Bozeguillas.

« Le 30, à la pointe du jour, le duc de Bellune (1) s'est a présenté au pied du Somo-Sierra. Une division de treize a mille hommes de l'armée de réserve espagnole défendait a le passage de cette montagne. L'ennemi se croyait inex-

<sup>(1)</sup> N... marquis de la Romana, capitaine général au service d'Espagne. (2) Foir la note p. 701. (3) Marcchal Victor, coir la note p. 532.

a pugnable dans cette position. Il avait retranche le col a que les Espagnols appellent Puerto, et y avait place seize a pièces de canon. Le neuvième d'infanterie legère con-« ronna la droite, le quatre-vingt-serzième marcha sur la

a chaussée, et le vingt-quatrième suivit à mi-cote les haua teurs de gauche. Le général Senarmont, 1), avec six pièces

a d'artillerie, avança par la chaussée.

a La fusillade et la canonnade s'engagèrent. Une charge « que fit le genéral Montbrun, "), à la tête deschevau-legers & polonais, decida l'affaire, charge brillante s'il en fut, où a ce régiment s'est couvert de gloire et a montre qu'il était a digne de faire partie de la garde imperiale. Canons, draa peaux, fusils, soldats, tout fut enleve, coupe ou pris, huit a chevau-lègers polonais ont éte tues sur les pièces, et seize a ont été blessés; parmi ces derniers le capitaine Drievanoski a a été si grièvement blessé, qu'il est presque sans espérance a Le major Segur (3), marechal des logis de la maison de « l'Empereur, chargeant parmi les Polonais, a recu plo-« sieurs blessures dont une assez grave. Les seize pièces de a canon, dix drapeaux, une trentaine de caissons, denr a cents chariots de toute espèce de bagage, les eaisses des

Aile du Moh R.-de-chaussee. Salle no 72.

995. NAPOLÉON PRESCRIT AUX DÉPUTÉS DE LA VILLE DE MADRID DE LUI APPORTER LA SOUMISSION DU PETPLE (3 décembre, 1808).

« régiments sont les fruits de cette bullante affaire 1) .

Par Carle VERNETON 1510.

996. NAPOLÉON PRESCRIT AUX DÉPUTÉS DE LA VILLE DE MADRID DE LUI APPORTER LA SOUVISSION DU PECULE (3 décembre 1808).

Partie centrale. Arr clage Galerie es Aquarelles. No 140.

Aquarelle par Rodolphe Gaurien, en 1840.

- « Le premier décembre, le quartier général de l'Empe-« reur était à Saint-Augustin, et le 2 le duc d'Istrie (\* avec
- a la cavalerie est venu couronner les hauteurs de Madrid.
- « Le 2, à midi, Sa Majesté arriva de sa personne. Le maré-« chal due d'Istrie envoya sommer la ville, où s'était formet

a une junte militaire.

(1) Vair la nule p. 495. 2 Louis-Pierre Monthrun, genéral de brigade depuis comte et general de division. (2) Paul-Philippe de Segue, depuis " Treisieme Bullehe conte, leutenant general, pair de France, et ? Tr. de l'armée d'Espugne. (5) llessières, voir la note p. 647.

« Prendré Madrid d'assant pouvait être une opération « militaire de peu de difficulté; mais amener cette grande « ville à se soumettre en employant tour à tour la force « et la persuasion, et en arrachant les propriétaires et les « véritables hommes de bien à l'oppression sous laquelle « ils gemissaient, c'est là ce qui était difficile. Tous les « efforts de l'Empereur dans ces deux journées n'eurent « pas d'autre but.

« Dans la journée du 2 décembre, l'Empereur ordonna a au général de brigade Maison (de s'emparer des faua bourgs, et chargea le général de division Lauriston de protéger cette occupation par le feu de quatre pièces a d'artillerie de la garde. Les voltigeurs du seizième rèa giment s'emparèrent des maisons, et notamment d'un « grand cimetière ...» Les attaques furent conduites avec

la plus grande activité.

Dans la matinée du 3 le palais du Retiro, les postes importants de l'Observatoire, de la manufacture de porcelaine, de la grande caserne, de l'hôtel de Médina-Celi, et tous les déhouchés qui avaient été mis en état de défense, étaient emportés par les troupes françaises.

a On se serait difficilement peint le desordre qui rée gnait dans Madrid, ajoute le Bulletin, si un grand e nombre de prisonniers, arrivant successivement, n'ae vaient rendu compte des scènes épouvantables et de e tout genre dont cette capitale offrait le spectacle.

« A conqueures le genéral Morla; \*), l'un des membres de la « junte militaire, et don Bernardo Vriarte, envoyé de la « ville, se rendirent dans la tento de S. A. S. le major « général (\*), et demandèrent la journée du 4 pour fairo « entendre raison au peuple. Le prince major général les « présenta à S. M. l'Empereur et Roi, qui à la fin de son « allocution teur dit : « Retournez à Madrid : je vous donne « jusqu'à demain six beures du matin. Revenez alors, si « vous n'avez à me parler du peuple que pour m'apprendre « qu'il s'est soumis ; sinon, vous et vos troupes, vous serez « tous passés par les armes (\*), »

# 997. CAPITULATION DE MADRID (4 décembre 1808).

Par le baron Gros en 1810. Aile du Midi.

" Le 4, à six heures du matin, rapporte le quatorzième R.-de-chausse Salle no 72.

(1) Voir la note p. 500. (2) Idem p. 707. 3) N... Morta, lieutenant général d'artiflerie. (1) Berthier, coir fir note p. 406. (3) Treixieme et quatorzième Bulletin de l'armée d'Espagne.

a Builetin de l'armée d'Espagne, le général Morla (¹) et lo α général don Fernando de la Vera, gouverneur de la α ville, se présentèrent à la tente du prince major généα ral (²). Les discours de l'Empereur, répetés au milieu des α notables, la certitude qu'il commandait en personne, les α pertes éprouvées, pendant la journée précédente avaient α portè le repentir et la terreur dans tous les esprits. Penα dant la nuit, les plus mutins s'étaient soustraits au dana ger par la fuite, et une partie des troupes s'étairt dèa bandee.

« A dix heures le général Belliard (3), prit le commande-« ment de Madrid; tous les postes furent remis aux Fran-« çais, et un pardon général fut proclamé.

998. COMBAT DU BRICK DE GUERRE LE CYGNE CONTRE UNE DIVISION NAVALE ANGLAISE (12 déc. 1808).

Par M. Théodore Gunix en ....

Le brick de guerre le Cygne, armé de quatorze caronades de vingt quatre et deux canons de huit, et commandé par le lieutenant de vaisseau Menouvrier-Defresne (\*\*), fut expèdié de Cherhourg le 10 novembre 1808, avec un chargement de farine et autres subsistances destinées au ravitaillement des troupes formant la garnison de la Martinique. A l'atterrage de cette tle, le Cygne soutint un brillant combat, dont le récit qu'on va lire est extrait du rapport adressé par le ministre de la marine à l'Empereur.

adressé par le ministre de la marine à l'Empereur.

a Le 12 décembre, le Cygne, qui se dirigeait sur Saintle Pierre, fut obligé, par la présence de l'enuemi en force

supérieure, de mouiller au Céron, sous la protection

des batteries de la côte. Ce jour même, buit bâtiments

cennemis, dont deux frégates et une corvette, vinrent

attaquer ce brick. Les frégates lui envoyèrent leurs hor
dées, et trois peniches protégées par elles se dirigérent

sur le Cygne. Elles furent coulées avant de l'atteindre.

Une des frégates s'approcha du brick français à demi
portée de pistolet dans l'intention de l'aborder; mais la

mitraille et la mousqueterie du Cygne la forcèrent bien
tôt de s'éloigner. Quatre nouvelles péniches accostèrent

ce brick; mais des hommes dont elles étaient armees,

dix-sept sculs, faits prisonniers, mirent le pied sur le

(1) foir la note p. 795. (? Berthier, coir la note p. 166. (?) Voir la note p. 508. (\*) Feheite-Louis-Urbain Menouvrier-Defresur, depuis contre-amiral

Aile du Nord. Pavillon da Roi. L.-de-chaussée. a pont : les autres avaient été exterminés. La division ana glaise, maltraitée, et ayant eu au moins deux cents

a hommes tues ou noves, prit le large. a Le Cappae n'a pas perdu un seul homme; cinq seule-

a ment out été légérement blesses. v

Les habitants de la Martinique témoignèrent la plus vive admiration pour la bravoure des défenseurs du Cygne; et le commerce de Saint-Pierre décerna, avec l'approbation de l'amiral Villaret (1), capitaine général de la colonie, une épèc d'honneur au lieutenant Defresne. Aussitot que l'Empereur fut instruit de la conduite de cet officier, il l'éleva au grade de capitaine de frégate (\*).

999. L'ARMÉE FRANÇAISE TRAVERSE LES DÉFILÉS DU GUA-DARRA MA (22 au 24 décembre 1808).

Aile du Nord-1er elage. Salle nº so.

Par Nicolas-Antoine TAUNAY on 1812.

1000. L'ARMÉE FRANÇAISE TRAVERSE LES DÉFILÉS DU GUADARRAMA (22 au 24 décembre 1808.)

Par MM. Jean Alaux et Lafayz en 1835, Aile du Midi. d'après le tableau de Taunay. R.-de-chausses

Salle no 72.

« Dans les premiers jours du mois de décembre, on « apprit que les colonnes de l'armée anglaise étaient en a retraite et se dirigeaient vers la Corogne, où elles dea vaient se rembarquer. De nouvelles informations firent a ensuite connaître qu'elles s'étaient arrêtées, et que le « 16 elles étaient parties de Salamanque pour entrer en a campagne. Dès le 15, la cavalerie légère avait paru à « Valladolid ; toute l'armée anglaise passa le Duero , et « arriva le 23 devant le duc de Dalmatie ,3) à Saldagna. « Aussitot que l'Empereur en fut instruit à Madrid , il « quitta cette capitale, le 22 décembre, pour marcher con-« tre les Anglais, afin de leur couper la retraite et se por-« ter sur leurs derrières. Le quartier général était le 23 à « Villa-Castin, le 25 à Tordesillas, et le 27 à Medina de « Rio-Seco. Mais, quelque diligence que fissent les trou-« pes françaises, le passage de la montagne du Guadar-« u rama, qui était couverte de neige, les pluies continuelles

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 723. (1) Travaux de la section l'istorique de la ma rins. (3) Soult, roir la note p. 590.

a et le déhordement des torrents retardèrent leur marche a de deux jours (1). »

te etage. Salle nº 80.

Aile du Nord. 1001. MADEMOISELLE DE SAINT-SIMON SOLLICITANT LI GRACE DE SON PÈRE (décembre 1808).

Par Charles-Nicolas-Raphael Lagono en 1816.

1002. MADEMOISELLE DE SAINT-SIMON SOLLICITANT GRACE DE SON PERE (décembre 1808).

Aile'da Midi. B.-de-chaussee. Salle nº 72.

Par MM. Jean ALATA et LAFAYS en 1635, d'après le tableau de Lafond,

Le marquis de Saint-Simon (2), ancien officier général français, engage au service d'Espagne depuis la revolution. se trouvait à Madrid lors du siège de cette ville. Après l'entrée des troupes françaises, il fut arrêté, et il allait être traduit devant une commission militaire. lorsque mademoiselle de Saint-Simon se jeta aux genoux de Napléon pour lui demander la grâce de son père, qui lui fut accordée.

in etage. Salle nº 80.

Alle du Nord. 1003. NAPOLÉON A ASTORGA (Janvier 1809).

L'EMPERECH SE FAIT PRÉSENTER LES PRISONNIERS AN-GLAIS ET ONDONNE DE LES TRAITER AVEC DES SOLM PARTICELIERS.

Par M. Hippolyte LECOMTE on 1810.

1004. NAPOLÉON A ASTORGA (janvier 1809).

L'EMPEREUR SE FAIT PRÉSENTER LES PRISONNIERS AN-GLAIS ET ORDONNE DE LES THAITER AVEC DES SOLN PARTICULIERS.

Aile du Midi. R de-chaussée. Salle nº 72. Par MM. Jean ALATX et BAULTE en 1838, d'après le tableau de M. Hippolyte Lecomie.

Depais l'arrivée de l'Empereur au quartier général d'Astorga, les troupes françaises avaient cu plusieurs engage ments avec l'armée anglo-espagnole, qui se retirait du côti de La Corogne.

« La route de Benavente à Astorga est couverte de a chevaux anglais morts, de voitures, d'équipages, de a caissons d'artillerie et de munitions de guerre. On

a trouvé à Astorga des magasins de draps, de couvertures

« et d'outils de pionniers.

(1) Vingt-unième Bulletin de l'arméed Espagne. (2) Voir la note p. 445.

« L'Empereur a chargé le duc de Dalmatie (!) de la mis-« sion glorieuse de poursuivre les Anglais jusqu'au lieu de

a leur embarquement.

« Il y a deux routes d'Astorga à Villa-Franca. Les Ane glais passaient par celle de droite, les Espagnols suia vaient celle de gauche; ils marchaient sans ordre : ils

« ont eté coupés et cernés par les chasseurs hanovriens. « Un général de brigade et une division entière , officiers « et soldats, ont mis bas les armes ; on lui a pris ses équi-

« pages, dix drapeaux et six pièces de canon.

de de de la companya del companya del companya de la companya del co

« et de Bembibre. Dans ce dernier endroit, le magasin à « poudre, qu'il avait établi dans une église, a sauté.

« Sa Majesté a ordonné de traiter les prisonniers anglais a avec les égards dus à des soldats qui , dans toutes les « circonstances , ont manifesté des idées libérales et des « sentiments d'honneur. Informée que , dans les lieux où « les prisonniers sont rassemblés , et où se trouvent dix « Espagnols contre un Anglais, les Espagnols maltraitent « les Anglais et les dépouillent, elle a ordonné de séparer

« les uns des autres , et elle a prescrit pour les Anglais

1005. COMBAT DE LA COROGNE (46 janvier 1809).

Par M. Hippolyte Lecours en 1838.

Aile du Nord. In clase. Sallo nº 80.

1005 bis. COMBAT DE LA COROGNE (16 janvier 1809).

Par M. Hippolyte Bellange en 1842.

En consèquence des ordres qu'il avait reçus de l'Empereur, le duc de Dalmatie (', marchait à la poursuite de l'armée anglaise qui se dirigeait sur le Ferrol et la Corogne.

« Le 12 janvier, il partit de Betanzos... Le 15 au matin, a les divisions Merle et Mermet occupèrent les hauteurs « de Villaboa, où se trouvait l'avant-garde ennemie, qui a fut attaquée et culbutée.

« Notre droite fut appuyée au point d'intersection de la

(\*) Soult, voir la note p. 590. (3) Vingl-cinquième Bulletin de l'armés (\*) Repayne.

« route de la Corogne à Lugo et de la Corogne à San-« lago. Elle était placée en arrière du village d'Elvina.

a L'ennemi occupait en face de très-belles hauteurs. »

Le reste de la journée du 15 fut employé à placer une
batterie de douze pièces de canon, et ce ne fut que le 16,
à trois heures après midi, que le due de Dalmatie donna
l'ordre de l'attaque. On se battit jusqu'au soir, « Les An« glais, reprend le Bulletin, ayant éte abordés franchement

« par la première brigade de la division Mermet, furent

« repoussés du village d'Élvina, et se retirèrent dans les « jardins qui sont autour de la Corogne. La nuit deve-

a nant très-obseure, on fut oblige de suspendre l'attaque.

« L'ennemt en a profité pour s'embarquer ; sa perte a ete

« immense : deux batteries de notre artillerie l'ont fon-« droyé pendant la durce du combat. On a compte sur

a le champ de bataille plus de huit cents cadavres anglais.

a parmi lesquels on a trouvé le corps du genéral Hamilton

α et ceux de deux autres officiers géneraux dont on ignore α les noms. Nous avons pris vingt officiers, trois cents sol-

a dats et quatre pièces de canon. Les Anglais ont laisse

a plus de quinze cents chevaux qu'ils avaient très Notre

« perte s'élève à cent hommes tués; on ne compte pas « plus de cent cimpuante blesses.

a Nous n'avons eu qu'environ six mille hommes d'enga-

α ges pendant le combat. »

Le Bulletin suivant ajoute : « Les régiments anglais « portant les numéros quarante-deux , cinquante et cin-

« quante-deux, ont été entièrement détruits au combat du

« 16 près de la Corogne. Il ne s'est pas embarqué soixante » hommes de chacun de ces corps. Le gèneral en chef

« Moore (1) a été tué en voulant charger à la tête de cette

« brigade (2), »

1006. PRISE DE LA PROSERPINE DEVANT TOULON (28 février 1809).

Aite du Nord. Pavillon du Roi. R.-de-chausse. Par M. Theodore Gunia an ....

Le 27 février, l'amiral Gantheaume 3, qui commandait à Toulon, voulant éloigner une frégate anglaise qui depuis plusieurs jours venait indiscrétement explorer les mouvements de la rade, fit appareiller les fregates lu Penetope, capitaine Dubourdieu(1), et la Pauline, capitaine Montfort [3].

. 3 Sir John Moare (2) Trente et trente-unione Bulletin de l'armée d'Espagne, (3) Foir la note p (124 c) Remord imbourdieu, capitame de vaisseau. (5) François-Gilles Montfort, capitame de vaisseau.

Ces deux bâtiments avaient ordre de rentrer dans la soirée, et lorsqu'ils exécuterent cette manœuvre la fregate anglaise les suivit dans leur retraite, et revint, à la nuit tombante, reconnaître l'escadre de Sa Majesté jusqu'à peu de distance.

du can Sicié.

L'amiral ordonna alors aux deux mêmes frégates de réappareiller aussitét que l'obscurité leur permettrait d'espérer que leur manœuvre ne serait pas aperçue de l'ennemi, de porter d'abord au large et de revenir sur la rade après une courte bordée, de manière à couper la retraite à la frégate ennemie, et à lui livrer le combat.

Cette manouvre fut exécutée avec autant de précision que d'habileté, et le capitaine Dubourdieu, dans son rapport à l'amiral Gautheaume, rend ainsi compte du succès

de sa mission:

« A deux heures, ce matin, nous avons aperçu la frè-« gate; à quatre heures et demie, nous l'avons engagée, « et à ving heures un quart elle a amené son pavitlon.

- w Notre bonheur est tel que, quoique nous ayons coma battu vergue à vergue et de nuit, la Pénélope et la Paua line n'ont pas un seul homme de tué ni de blessé. La a Pénélope a cu quelques avaries dans son gréement, et a la Pauline, par la position habile qu'elle a su conserver, a n'a nultement soufiert.
- « La frégate ennemne est la Proscrpine, de quarante-« deux canons, capitaine Charles Otter, armée de deux « cent quatre-vingt-dix hommes d'équipage. Elle a eu onzo « hommes tués dans cette affaire et quinze blessés (1), »

# 1007. COMBAT DE CIUDAD-REAL (27 mars 1809).

On lit dans le Moniteur du 9 avril 1809 :

α Le géneral Schastiani (), mande de Santa-Cruz, au pied α de la Sierra-Morena, en date du 29 mars, que le 27 il α a reconnu l'armée espagnole d'Andalousie, grossie d'une

« nuce de paysans, qui était en bataille devant Ciudad-« Real; qu'il l'a attaquée, culbutée et détruite sans résis-

α tance, et que le 28 les faibles restes de cette armée α étaient au delà de la Sierra-Morena; que les résultats

a de cette affaire sont quatre mille prisonniers, sept draa peaux et dix-limit pièces de canon. Au nombre des pri-

a sonniers sont cent quatre-vingt-dix-sept officiers, parmi

(1) Moniteur du 9 mars 1809. (2) Foir la note p. 731.

- a lesquels quatre colonels et sept lieutenants-colonels. En o grand nombre d'ennemis a éte tue, plus de trois mille
- a ont été sabrés par la cavalerie. De si grands résultats ne
- « nous ont presque rien conté : nous avons au trente
- a hommes tues et soixante blessés....
- « Hier, 28, des suyards ennemis ont été atteints par la
- a cavalerie, et deux genéraux ennemis qui les escortaient
- a ont été tués. Le genéral Sébastiani etait le 29 au pied
- a de la Sierra-Morena, et se trouvait ainsi en ligne avec
- a le duc de Bellune (1), qui doit avoir dépasse Merida (1).

Aile du Nord. irr etage. Saile nº 80. 1008. BATAILLE D'OPORTO (29 mars 1809).

Par M. BEAUME on 1831

1008 bis. BATAILLE D'OPORTO (29 mars 1809).

Par M. BEAGME, en 1847

Le combat de la Corogne livra au maréchal Soult. 3 la Galice et tout le nord de l'Espagne. Il marcha de là su le Portugal, et, après avoir passè le Minho, il se duvges sur Oporto. Le 27 mars, il etait devant cette ville. 4 Quand a il fut arrivé devant la place le 28, et qu'il vit l'étendue a et la faiblesse des ouvrages, il demanda de nouveru au

- a prelat (l'eveque d'Oporto qui commandait dans la ville).
- « qu'il épargnat à cette cité grande et commerçante les
- a horreurs d'un siège. Le prisonnier qu'on envoya porter a ce message n'evita la mort qu'en pretendant que boult
- a faisait offrir de rendre son armée....
- « La négociation étant rompue, Soult fit ses dispositions
- « pour attaquer des le lendemain. Le combat s'engagea sur
- « les ailes...Les Français chargérent avec impétuosité, péa nétrèrent au delà des retranchements et s'emparérent de
- a deux forts principaux, où ils entrerent par les embra-
- a deux torts principaux, ou ils entrerent par les empraa sures, tuant ou dispersant tout ce qu'ils y trouvérent.
- « La victoire était certaine.... mais le combat se conti-
- a nunit dans Oporto. Les deux bataillons que le maréchal a avait fait marcher sur la ville avaient brisé les barri-
- « cades qui étaient à l'entrée des rues, et étaient arris és au
- « pont en combattant toujours ; alors tous les désastres pos-
- « sibles, toutes les horreurs de la guerre, s'accumuterent
- « en une heure sur cette malheureuse ville.
- « Plus de quatre mille personnes de tout seve et de tout « âge s'enfuirent dans le plus grand tumulte et comme

(1) Marechal Victor, coir la note p. 532. (2) Moniteur du 9 avril 1800. (3) Voir la note p. 530. de traverser, tant l'affluence était grande. Les batteries

« de la rive opposée ouvrirent leur feu quand les Français « parurent; et au même moment un détachement de rava-

« lerie portugaise qui fuyait traversa au grand galop cette « foule épouvantée et se fraya un chemin sanglant jusqu'au

« fleuve. Les barques encombrées ne purent soutenir le « poids de ces nouveaux arrivants, et bientôt toute cette

a partie du fleuve fut couverte de cadovres sur lesquels rea nait echouer tout ce qui tentait encore le passage.

« Les premiers Français qui arrivérent oublièrent à « cet affreux spectacle et le combat et les ennemis ; ils ne « virent plus que des malheureux qu'il fallait sauver....

« On dit que dix mille Portogais périrent dans ce jour mol-« heureux. La perte des Français n'excèda pas einq cents « hommes (4), »

#### 1009. COMBAT DE LA FRÉGATE LE NIÉMEN CONTRE LA FRÉGATE L'AMÉTHYSTE (6 avril 1809).

Par M. Theodore Gunin en . . . Alle win Nord

Alleviu Nord. Pavilloudu Koi R.-de-chausse

Le 5 avril, à onze heures et demie du matin, la frégate R. de-chause de Sa Majesté le Nièmen, commandée par le capitaine Dupotet, 2), out connaissance de deux frégates ennemies à deux lieues et demie sous le vent.

A neuf heures un quart du soir l'une de ces deux frégates, l'Améthyste, rejoignit le Niemen, et le seu cum-

mença par les canons de retraite et de chasse.

A onze heures et demie, ayant plusieurs manouvres coupées, et ne voulant pas attendre de plus grandes avaries, le capitaine Dupotet se résolut à un engagement sérieux; un quart d'heure après le combat commença à portée de pistolet, sous petite voile.

Après plusieurs manœuvres, s'apercevant que l'ennemi voulait le percer d'avant en arrière, le capitaine Dupotet àmita d'abord sa manœuvre, puis, revenant au vent, lui passa à la poupe, et lui envoya dans cette position une volée à bout portant; il voulait en venir à un abordage, mais l'ennemi l'évita par une arrivée qui lui laissa l'avantage du vent.

A deux heures et demis Dupotet perdit son mat d'ar-

(1) Histoire des guerres de la Péninsule de 1807 d 1814, par le Reutenantcolonel Napier, t. III, p. 217-252. (2) Jean-Henri-Joseph Dupotei, depuis vice-amiral. timon, et le feu prit dans le hastingage de bâbord; l'ennemi, quoique très-degrée, profita de ce moment pour le canonner par la hanche; mais le désordre fut bientôt réparé, et Dupotet eut la satisfaction de voir tomber le grand mât et le mât d'artimon de la frégate ennemie, qui prit aussitôt chasse vent arrière, ayant a la traine ses deux mâts qui retardaient sa marche; il ne lui restait de voiles que sa misaine criblee de mitraille. Dupotet la canonna ainsi dans sa poupe sans qu'elle tirat un coup de canon. Mais, au moment où l'ennemi etait rendu, et où un officier trançais allait l'amariner, la fregate l'Arethuse, portant quarantehuit bouches à feu, dont vingt-huit canons de dix-huit, et vingt caronades de trente-deux, vint prendre part au combat et délivrer l'Améthyste.

L'Amethyste, avec laquelle Dupotet avait combattu six heures et demie environ, avait vingt-six canons de dixhuit, deux de neuf, et dix-huit caronades de trente-deux.

# 1010. COMBAT DE TANV (BAVIÈRE) (19 avril 1809).

Partie centrale, tor ctage. Galerie fles Aquarelles. No 140, Aquarelle par M. Simeon Fort en 1835, d'après les minutes du depôt general de la guerre.

L'empereur d'Autriche (1), dechu de la haute souveraineté qu'il occupait en Allemagne, et dépouillé d'une portion si considérable de ses anciennes provinces, attendait impatiemment une occasion favorable de reprendre les armes contre la France. Il crut qu'elle lui était fournie par la résistance inattenduc que Napoléon trouvait en Espagne. D'immenses préparatifs de guerre fuerent faits sur tous les points de la monarchieauteichienne, et les peuples appelée aux armes par un manifeste qui revendiquait la liberté des nations opprimées.

« L'armée autrichienne, dit le premier Bulletin de la « campagne de 1809, a passé l'Inn le 9 avril. Par là les « bostilités ont commencé. Voici quelle était la position « des corps français et alliés :

" Le corps du duc d'Auerstaedt à Ratisbonne;

a Le corps du duc de Rivoli à Ulm :

\* « Le corps du général Oudinot à Augsbourg ;

« Le quartier géneral à Strasbourg ;

« Les truis divisions bavaroises, sous les ordres du duc « de Dantzick (\*), placées, la première, commandée par

<sup>(1)</sup> François Im, coir la note p. 457. (2) Lefebvre, voir la note p. 535.

« le Prince Royal (1), à Munich; la deuxième, commandée « par le général Deroy, (3 à Landshut, et la troisième, « commandée par le général de Wrede (3), à Straubing; « La division wortembergeoise à Heidenheim;

« Les troupes saxonnes, campèes sous les murs de

a Dresde;

a Le corps du duché de Varsovie, commandé par le

a prince Poniatowsky (\*), sous Varsovie. »

L'Empereur appril par le télégraphe, dans la soirée du 12 avril, le passage de l'Inn par l'armée autrichieune; il partit de Paris un instant apres. Le 16 il était à Louisbourg, le 17 à Donawerth, et le 18 à Ingolstadt, où il etablit son quartier général.

Les troupes autrichiennes se dirigèrent sur Ratisbonne en débouchant par Landshut. Le duc d'Averstaedt (3) recut l'ordre de quitter Ratisbonne le 19 et de se rapprocher

d'Ingolstadt, en se portant sur Neustadt.

Il se mit en marche à la pointe du jour sur deux colonnes : les divisions Morand et Gudin formaient sa droite; les divisions Saint-Hilaire et Friant formaient sa gauche. Le général Saint-Hilaire (° , arrivé au village de Peissing (sur les hauteurs de Busch, en avant de Tanu), rencontra le corps autrichien de Hohenzollern, accompagné par la réserve des grenadiers et par le corps de Rosemberg. Le général Saint-Hilaire, quoique inferieur en nombre, soutenu par le général Friant (°), n'hésita pas à charger : « il « attaqua les troupes autrichiennes, enleva leurs positions, « tua une grande quantite de monde et fit six à sept cents « prisonniers (\*), »

1011. NAPOLÉON HARANGUE LES TROUPES BAYAROISES ET WURTEMBERGEOISES À ABENSBERG (20 ayril 1809).

Par M. Jean-Baptiste Dunnt r en 1810.

Aile du Midie B.-de-chausse Salle n. 73--

Le 20 l'Empereur so porta à Atiensherg, où il se trouva bientôt en présence des troupes autrichiennes. Il y rencontra le corps des Bavarois et des Wurtembergeois, et voulut combattre à leur tôte.

(1) Louis-Charles Auguste, voir la note p. 758. (2) Bernard Ecasme Deroy, lieutenant géneral au service de Bavière, depuis géneral d'infanterie. (3) Charles-Philippe de Wre le, lieutenant general au service de Bavière, depuis lebit-marcehal et prince. (5) Loseph-autumn Ponistowsky, depuis marcehal de l'empire. (5) Davoust, voir la note p. 502. (5) Voir la note p. 505. (7) Idem p. 645. (8) Campagne d'Autriche, promier Bullotin.

Il sit réunir en cercle les officiers de ces deux armées (on distinguait au milieu d'eux le général de Wrede (1), le comte Deroy (2), etc., et leur parla longtemps. Le prince royal de Bavière (2) traduisait en allemand le discours de l'Empereur, qui sut ensuite répété aux compagnies par les capitaines.

#### 1012. BATAILLE D'ABENSBERG (20 avril 1809).

Partie centrale.

1er etage.
Galerie
des Aquarelles.
No 140.

Aquarelle par M. Felix-Marie-Ferdinand Storez 1.1 en 1836 d'après les minutes du dopôt general de la guerre.

« Après son discours, l'Empereur donna le signal de a combat, et mesura les manœuvres sur le caractère para ticulier de ses troupes. Le général de Wrede ? ), officier a bavarois d'un grand mérite, placé au-devant du pont de « Siegenburg, attaqua une division autrichienne qui lu « était opposée. Le général Vandamme (\*), qui commandait a les Wurtembergeois, la déborda sur son flanc droit. Le des a de Dantzick (8, avec la division du prince Royal et celle a du général Deroy, marcha sur le village de Renhausen a pour arriver sur la grande route d'Abensherg à Landshut. a Le duc de Montebello (\*), avec ses deux divisions françaises, « força l'extrême gauche, culbuta tout ce qui était devant a lui, et se porta sur Rohr et Rothemburg. Sur tous les a points la canonnade était engagée avec succès.... Hui a drapeaux, douze pièces de canon, dix-huit mille prison-« niers, furent le résultat de cette affaire (°). »

Partie centrale.

121 etage
Galerie
des Aquarelles.
No 140.

# Partie centrale. 1013. COMBAT DE LANDSHUT (21 avril 1809).

Aquarelle par M. Simoon Four en 1835, d'aprés les minutes du depôt general de la guerre.

# 1014. COMBAT ET PRISE DE LANDSHUT (21 avril 1809.)

Aile du Nord. Irr étage, Salle ny 80. Par M. HERNENT en 1810.

- a La bateille d'Abonsberg ayant découvert le flanc de l'armée autrichieune et tous les magasins de l'aumemi,
- a le 21 l'Empereur, des la pointe du jour, marcha sur a Landshut.....
  - « Le genéral de division Mouton(\*) fit marcher au pas de « charge sur le pont les grenadiers du dix-septième, for-
- (1) Veir la note p. 305. (2) Idem p. 805. (3) Idem p. 755. (4) Idem p. 535. (5) Lestebre, voir la note, p. 535. (5) Lestebre, voir la note p. 565. (7) Campagna d'Autriche, promier Bulletin. (5) Foir la note p. 136.

« mant la tête de la colonne. Ce pont, qui ést en bois, était « embrasé, mais ne fut point un obstacle pour notre in« fanterie qui le franchit et pénètra dans la ville.... Les « troupes autrichieunes, chassees de leur position, furent « alors attaquées par le duc de Rivoli (1), qui debouchait par « la rive droite. Landshut tomba en notre pouvoir, et avec « Landshut nous primes trente pièces de canon, neuf mille « prisonniers, six cents caissons du pare, attelés et rem« plis de munitions, trois mille voitures portant les bagages, « trois superbes équipages de pont, enfin les hopitaux et les « magasins que l'armée autrichienne commençant à for« mer (2). »

#### 1015. BATAILLE D'ECKMURL (22 avril 1809, midi).

Aquarelle par M. Simeon Four en 1835, d'après les minutes du depôt general de la guerre.

Partie centrality ctage.
Galerio
des Aquarellas
No 140.

#### 1016. BATAILLE D'ECEMURI. (22 avril 1809).

Por MM. Jean ALAUX et GIBERT en 1935.

« Le 22 au matin, l'Empereur se mit en marche de « Landshut avec les deux divisions du doc de Montea bello, le corps du duc de Rivoli, les divisions de cuirasa siers Nansouty, Saint-Sulpice et la division wurtembera geoise. A deux henres après midi, il arriva vis-à-vis « d'Eckmühl, où les quatre corps de l'armée autrichienne, a formant cent dix mille hommes, étaient en position a sous le commandement de l'archiduc Charles (8). Le duc a de Montobello (b) deborda l'ennemi par la gauche avec la a division Gudin. Au premier signal les dues d'Auerstaedt (\*) α et de Dantzick (%), et la division de cavalerie légère du a général Monthrun, débouchérent. On vit alors un des plus beaux spectacles qu'ait offerts la guerre. Cent dix a mille ennemis allaques sur tous les points, fournes par a leur gauche et successivement dépostés de toutes leurs positions. Le détail des événements militaires serait « lrop long : il suffit de dire que l'ennemi a perdu la plus grande partie de ses canons et un grand nombre de a prisonniers, que le dixième d'infanterie légère de la division Saint-Hilaire se couvrit de gloire, et que les Autri-« chiens, débusqués du bois qui couvre Ratisbonne, furent « jetés dans la plaine et coupés par la cavalerie. Le sena-

Aite du Midi. R.-de-chausses Sallo no 73.

(1) Massina, voir la note p. 886. 2 Campagne d'Autriche, premier Buttelin. 3 Voir la note p. 540. 5 Lanne, voir la note p. 583. 6 Davoust, voir la note p. 599. (8) Lesebyre, voir la note p. 535.

a teur, général de division, Demont (\*) eut un cheval tu a sous lui. La cavalerie autrichienne, forte et nombreuse a se présenta pour protèger la retraite de son infanterie; a la division Saint-Sulpice sur la droite, la division Nana souty sur la gauche, l'abordèrent; la ligne de hussards e a de cuirassiers ennemis fut repoussée. Plus de trois cents a cuirassiers autrichiens furent faits prisonniers. La nui a commencait, nos cuirassiers continuèrent leur marche a sur Ratisbonne....

« Les blessés, la plus grande partie de l'artillerie, quînz « drapeaux et vingt mille prisonniers sont tombés en notr « pouvoir (\*), »

# 1017. COMBAT DE RATISBONNE (VALLÉE DU DANUBE) (23 avril 1809). Aquarelle par Joseph-Pierre Hagera

Partie centrale.

10 ctage.
Galerie
des Aquarellos.
No 140.

« Le 23, à la pointe du jour, on s'avança sur Ratisbonne « L'avant-garde, formée par la division Gudin et par les « cuirassiers des divisions Nansonty et Saint-Sulpire, ne « tarda pas à rencontrer la cavalerie autrichienne en avant « de la ville. Trois charges successives s'engagèrent, loutes « furent à notre avantage : huit mille hommes de cavalerté « autrichienne repassèrent le Danube (3). »

1018. NAPOLÉON BLESSÉ DEVANT RATISBONNE (23 ayril 1809).

Aile du Nord.

Par Claude GAUTHEROT en 1810

On lit dans le deuxième Bulletin;
« On a fait courir le bruit que l'Empereur avait en le
« jambe cassée; le fait est qu'une balle morte a effleuré
« le talon de la botte de Sa Majesté. » On rapporte que
Napoléon fat pansé sur le champ de bataille, en avant
de Ratisbonne, par le docteur Yvan (\*).

Galerie des Aquarelles, No 140.

Partie centrale. 1019. ATTAQUE DE RATISBONNE (23 avril 1809).

Aquarelle par M. Justin Ovenis en 1838.

1019 bis. ATTAQUE DE RATISBONNE (23 avril 1809).

Aile du Midi. R.-de-chaussée. Saile nº 73. Par MM. Jean ALAUX et Gibert en 1838

1) Joseph-Laurent Demont, comie, senateur, ensuite pair de France.
(2) Compagne d'Autriche, premier Bulletin. 2 Iden 3 Mexandre Urbain I van, depuis baron et chirurgion en chel de l'hôtel royal des Invalides.

# 1020. combat et prise de hatisbonne (23 avril 1809).

Par Charles Tuevenis en 1811.

Aile do Nord. In chage. Salle n. 80.

- « L'artillerie arriva; on mit en batterie des pièces de a douze; on reconnut une issue par laquelle, au moyen
- a d'une échelle, on pouvait descendre dans le fosse et a remonter ensuite par une brèche faite à la muraille.
- « Le duc de Montebello (1, fit passer par cette ouverture « un bataillon qui gagna une poterne et l'ouvrit : on
- a s'introduisit alors dans la ville. Le duc de Montebello,
- a qui avait désigné le lieu du passage, a fait porter les
- a échelles par ses aides de camp. Tout ce qui fit résistance a fut sabré : le nombre des prisonniers passa huit mille.
- r Cette malheureuse ville a beaucoup souffert : le feu y a
- α été une partie de la nuit ; mais par les soins du général
- a Morand (2) et de sa division, on parvint à l'éteindre (3). »

# 1021. combat d'ebersberg (3 mai 1809).

Aile da Midi. R.-de-chaussée Salle no 73.

Par Nicolas-Antoine Tauxay en 1810.

#### 1022. combat d'ebersberg (3 mai 1809).

Aquarelle par M. Siméon Fort en 1835, d'après Partie centrale. les minutes du depôt géneral de la guerro.

1er étage. No 140.

Après l'occupation de Ratisbonne les troupes françaises des Aquarelles ne tardérent pas à entrer dans la Haute-Autriche Le guartier général fut successivement transporté à Mülhelorf, Burghausen et Braunau. Le 2 mai l'Empereur était à Ried

Le duc de Rivoli (1) continuait sa marche et arrivait le 3 à Lintz. Un corps de troupes autrichien, fort de trente-cing mille hommes, était en avant de la Traun : menacé d'être tourné par le duc de Montebello (1), il se porta sur Ebersberg pour y passer la rivière.

a Le 3 le due d'Istrie (5) et le général Oudinot (6) se diria gèrent sur Ebersberg, et firent leur jonction avec le duc de a Rivoli; ils rencontrerent en avant d'Ebersberg l'arrière.

a garde des Antrichiens....» Le général Claparède (\*) s'engagea sur le pont à la tête des tirailleurs du Po et des ti-

<sup>(1)</sup> Lannes, voir la note p. 583. (F. Louis-Charles-Antoine-Alexis Morand, general de division, depuis coute et pair de France. 1 (2) d'appagna d'Autriche, premier Bulletin. 1 Masseua, voir la note p. 568. (5) Hessières, voir la note p. 647. (5) Foir la note p. 658. (7) Idem p. 723.

railleurs corses, et déboucha sur la ville, où it trouva trente mille Antrichiens occupant une superbe position. Le maréchal duc d'Istrie passait le pont avec sa cavalerie pour soutenir la division, et le duc de Rivoli ordonnait d'appuyer son avant-garde par le corps d'armée. Les troupes autrichiennes etaient perdues sans ressources. Dans cet extreme danger elles mirent le feu à la ville, qui est construite en hois. Le feu s'étendit en un instant partout ; le pont fut bientôt encombré, et l'incendie gagna meme jusqu'aux premières travées qu'on fut obligé de couper pour le conserver. Cavalerie, infanterie, rien ne put déboucher. et la division Claparède, seule et n'ayant que quatre pièces de canon, lutta pendant trois henres contre trente mille hommes.

- a L'ennemi voyant que cette division était sans commua nication avança trois fois sur elle et fut loujours arrête et recu par les basonnettes. Entin, après un travail & a trois heures, on parvint a détourner les flammes et à ona vrir un passage.
- « Cette division, qui fait partie des grenadiers d'Oudia not, s'est couverte de gloire ; elle a eu trois cents hommes a tués et six cents blessés. L'intrépidité des tirailleurs du a Po et des tirailleurs corses a fixe l'attention de toute « l'armée (1). »

1023, BIVOUAC DE NAPOLÉON PRÈS DU CHATEAU D'ERERS-BERG (4 mai 1809).

Par P.-A. Mongin eri 1910.

Aile du Midi. R.-de-chaussee. Salle no 73.

Le 27, trois jours après la prise de Ratisbonne, le quartier général de l'Empereur était à Mulhdorf; le 30, il fut transféré à Burghausen, le 1er mai à Braunau, de là à Ens, où il était le 1.

« L'Empereur, dit le cinquième Bulletin, couche aujoura d'hui à Ens dans le châtean du prince d'Auersberg.....

« Les députés des États de la Haute-Autriche ont été pré-« sentés à Sa Majesté à son bivouac d'Ebersberg. »

Le major général de la grande armée (1) est près de l'Empereur.

(1) Campagne d'Autriche, einquieme Bulletin. (2) Berthier, roir la note

1024. BOMBARDEMENT DE VIENNE (11 mai 1809).

Par Louis-Albert Guislate, baron de Bacten p'Albe en 1811. Ade du Norda 14: élage. Salle nº 80.

Nº 140.

#### 1025. ATTAQUE DE VIENNE (nuit du 11 au 12 mai 1809).

Aquarelle d'après BACETTI, par M. CACENI en 1835. Partie centrale de la Grande Armée indique ainsi la Galerie des Batailles.

Le sixième Bulletin de la Grande Armée indique ainsi la position des différents corps d'armée qui marchaient sur les États d'Autriche.

« Le prince de Poute-Corvo (1) se trouvait le 6 mai à

« Retz , entre la Bohème et Ratisbonne.

« Le marechal duc de Montehello (2) a passé l'Ens à

Stever le 4. Le 5 il était à Amstetten, et le 6 à Molk.
 Le 6, le due de Rivoli (') arrivait à Amstetten.

« Le 8 mai, le quartier général avait éte transporté à « Saint-Polten, et le duc de Dantzick (\*) marchait de Saltz-

w bourg sur Insprück.

« Le 10 mai, à neuf heures du matin, l'Empereur a paru a aux portes de Vienne avec le corps du matechal duc de Montebello.... Le bruit était général dans le pays que a tous les retranchements qui environment la capitale étaient a armés; qu'on avait construit des redoutes; qu'on travail-

a lait a des camps retrauches, et que la ville était résolue

a à se défendre...

« Le général Conroux (3) traversa les faubourgs, et le géa néral Tharreau (5) se remlit sur l'esplanade qui les sépare a de la cité. Au moment où il debouchait, il fut recu par a une fusillade et par des coups de canon, et légèrement a blesse, » Le Bulletin ajoute qu'un des aides de camp du duc de Montebello, envoyé en parlementaire et porteur d'une sommation, avait été insulté, et que la ville refusant

de se rendre, l'Empereur avait ordonné de l'attaquer.

A neuf heures du soir une hatterie de vingt obusiers, con
struite par les généraux Bertrand (\* et Navelet '\*), à cent

toises de la place, commença le bombardement; dix-huit

a cents obus furent lances en moins de quatre heures , et

« bientot toute la ville parut en flammes, etc., etc. »

(4) Bernadotte, coir la note p. 531. (2) Lannes, coir la note p. 583. (3) Massena, coir la note p. 565. (4) Lefebore, coir la note p. 535. (5) Nicolas Concoux, buron de Pepinville, general de lingade, depuis géneral de division. (5) Joan-Victor Tharread, baron, general de division. (5) Teoir la note p. 138. (8) Alexandre-Pierre Navelet, baron, general de brigade d'arullerie.

La ville ayant été évacuée pendant la nuit, le général O'Reilly (1), qui se trouvait investi du commandement de la place après le depart des troupes autrichiennes, « fit prévea nir les avant-postes français qu'on allait cesser le feu, et « qu'une députation se rendait auprès de l'Empereur.

La capitulation fut signée dans la soirée, et le 13, à six
 heures du matin, les grenadiers d'Oudinot ont pris posses-

a sion de la ville (2). »

### 1026. PASSAGE DU TAGLIAMENTO (11 mai 1809).

Par MM. Jean ALAUX et Ricard en 1835.

Aile du Midi. A.-de chaussee. Salle nº 73.

En déclarant la guerre à Napoléon, l'empereur d'Autriche (3) avait commencé les hostilités sur tous les points où ses frontières touchaient à celles de l'Empire framais, et pendant que ses troupes passaient l'Inn et envahissaient la Bavière, une autre armée descendait des montagnes às Tyrol, et envahissait les anciens Etats de la république rénitienne, cédés à la France par les derniers traités. Mais le vice-roi (4), commandant en chef de l'armée d'Italie, eut bientôt réuni ses troupes et marché au-devant des Autrichiens. Le 16 avril, on se battait déjà entre Pordedone et Sacile. Les villes de Vicence, Trévise, Padoue, dont l'armée autrichienne s'était emparée, ne tardèrent pas à être reprises. On passa la Piave le 8 mai, et le quartier général de l'armée d'Italie était le 9 à Conegliano. De là le prince vice-roi marcha sur le Tagliamento.

α Le 11 toute l'armee à passè le Tagliamento : elle a joint a les troupes autrichiennes vers trois heures de l'après-midi à Saint-Daniel. Le général Giulay (\*1 occupait les hauteurs a avec plusieurs régiments d'infanterie, plusieurs escadrous

« de cavalerie et cinq pièces d'artillerie. »

La position ayant été aussitôt attaquée, les Autrichiens furent repoussés sur tous les points. A minuit notre ayantgarde ayait pris position sur la Ledra. « Ils ont perdu au « combat de Saint-Daniel deux pièces de canon, six cents « hommes tués ou blessés; le drapeau et quinze cents

« hommes du régiment de Rieski ont été pris. Nous avons co

« deux cents hommes tués ou blessés (\*). »

<sup>(1)</sup> N.... O'Redly, lieutenant-maréchal au service d'Autriche. (2) Campagne d'Autri he, septi me Bulletin. (3) François les, vair la note p. 687. (b. Eugene de Reaubarnais, voir la note p. 682. (5) Voir la note p. 748. (6) Campagne d'Autriche, maieme Bulletin.

1027, NAPOLÉON ORDONSE DE JETER UN PONT SUR LE DA-ALBE, A EBERSDOEF, POUR PASSER DAYS L'ILE DE LOBAU (19 mai 1809).

Par Arriani en 1811.

Aile du Nord. 1 - clage. Salle nº 50.

a L'Empereur a fait jeter un pont sur le Danube vis-àa vis du village d'Ebersdorf, à deux linues au dessous de « Vienne. Le fleuve, divise en cet endroit en plusieurs bras.

a a quatre cents toises de largeur. L'operation a commence

a hier 18, à quatre heures après midi.

« Les généraux Bertrand " et Pernety (" ont fait travailler e aux deux ponts, l'un de plus de deux cent quarante, l'autre

a de plus de cent trente toises, communiquant entre enx par e une de. On espere que les travaux seront finis demain

« L'Empereur est venu les inspecter . . . »

1028. BATAILLE D'ESSLING (22 mai 1809).

Aile du Midi. H.-de-chaussee. Salle at 7.1.

Par MM. Jean Alatz et Larate en 1835.

1029. BATAILLE D'ESSLING (22 mai 1809).

Aquarelle par M. Pasquient en 1834, Partit centrale.

1 clase Galerie N 140

« Vis-à-vis d'Ebersdorf, le Danube est divise en trois bras des Aquatelles, a séparés par deux îles. De la rive droite à la première lle willy a deux cent quarante toises ; eette tlea à peu près mille « toises de tour. De cette tle à la grande lle, ou est le princia paleogrant, le canal est de cent sing! toises la grande le, appelée In-der-Loban, a sept mille toises de tour, et le a canal qui la sépare du continent a seixante-dix toises. Les a premiers villages que l'on rencontre ensuite sont Grossu Aspern, Esshing et Enzersdorf. Le passage d'une rivière

a comme le Danube, devant un ennemi connaissant parfaia tement les localités et ayant les habitants pour lui, est a une des plus grandes opérations de guerre qu'il soit pose sible de concevoir.

« Le pont de la rive droite à la première le ct celui de a la première le à cette d'In-der-Lobou ont ete faits dans a la journée du 19, et dès le 18 la division Molitor avait a été jetce par des bateaux à rames dans la grande de.

(1) For la note p. 238. 3 Joseph Marie baron Pernety, general dedivision et inspecteur general de l'artiferie, depuis vicoute, pair de France, etc. & Campagne d'Autriche, neuereme Bulletin.

a Le 20, l'Empereur passa dans cette lle et fit établir a un pont sur le dernier bras, entre Gross-Aspern et Essailing. Ce bras n'ayant que soixante-dix toises, le pont a n'exigea que quinze pontons, et fut jeté en trois heures a par le colonel d'artillerie Aubry (1).

« Le 21 l'Empereur, accompagné du prince de Neuchâtel (1)

a et des maréchaux dues de Rivoli (7) et de Montehello (8), a reconnut la position de la rive gauche, et établit son

« champ de hataille, la droite au village d'Essling et la « gauche à celui de Gross-Aspern, qui furent sur-le-champ

a occupés. Gross-Aspern par le duc de Rivoli, Essling a par le duc de Montebello. Ils furent aussitôt attaqués a dans ces posicions par l'armée autrichienne : on se bat-

a tit jusqu'a la fin de la journée.

poste important.

« Le lendemain 22, à quatre heures du matin, les atta-« ques furent renouvelees. Le genéral de division Bondet (", « placé au village d'Essling, était chargé de défendre «

« Voyant que l'ennemi occupait un grand espace de la « droite à la gauche, on concut le projet de le percer par

 le centre. Le due de Montebello se mit à la tête de l'at-« taque, ayant le général Oudinot \*) à la gauche, la division « Saint-Hilaire au centre et la division Bondet à la droite.

Le centre de l'armée autrichienne fut repoussé et obligé « de se retirer. C'en était fait de l'armée autrichienne,

« reprend le Bulletin : lorsque ; à sept heures du matin, « un aide de camp vint annoncer à l'Empereur que la crue

« subite du Danube ayant mis à flot un grand nombre « de gros arbres et de radeaux, coppès et jetés sur les ri-« ves dans les évènements qui ont en lieu lors de la prise

a de Vienne, les ponts qui communiquaient de la rive a droite à la petite ile, et de celle-ci à l'ile d'In-der-Lo-

bau, venaient d'être rompus. Tous les pares qui defiliment
 se trouverent retenus sur la rive droite par la rupture des

a ponts, ainsi qu'une partie de notre grosse cavalerse et le « corps entier du maréchal duc d'Auerstaedt (\*). Ce terrible « contre-temps decida l'Empereur à arreter le mouvement

« en avant. Il ordonna au duc de Montebello de garder le « champ de bataille qui avait été reconnu, et de prendre

<sup>(1)</sup> Claude-Charles Aubry, depuis baron et genéral de division d'artillerie. (2 Risthius, cuir la note p. 466, 3) Massena, cuir la note p. 566. (3) Lannes, cuir la note p. 563, 3 Vair la note p. 674. (6) Idem p. 656. (7 Davoust, cuir la note p. 569.

e position, la ganche appuyée à un ridean qui couvrit le « due de Rivoli, et la droite à Essing.

« Les cartouches à caron et d'infanterie que portait no« tre pare de réserve ne pouvaient plus passer. L'armée
« autrichienne faisait son mouvement de retraite lors« qu'elle apprit que nos ponts étaient rompus. Le ralentis« sement de notre feu et le mouvement concentré que fai» sait notre armée ne lui laissaient aucun doute sur cet
« événement imprévu. Tous ses canons et ses équipages
« d'artiflérie , qui étaient en retraite , se représentérent
» sur la ligne , et depuis neuf heures du matin jusqu'à sept

 $\alpha$  heures du soir, elle fit des efforts inouïs, secondée par le  $\alpha$  feu de deux cents pièces de canon, pour culbuter l'ar-

« mée française.

« Les troupes autrichiennes ont tiré quarante mille coups « de canon, tandis que, privés de nos parcs de réserve, « nous étions dans la nécessité de ménager nos munitions

« pour quelque circonstance imprévue.

« Le soir elles reprirent les anciennes positions qu'elles « avaient quittées pour l'attaque, et nous restames maîtres « du champ de bataille (¹). »

#### 1030. LE MARÉCHAL LANNES, DUC DE MONTEBELLO, BLESSÉ MORTELLEMENT A ESSLING (22 mai 1809).

Par Albert-Paul Borngeois en 1810.

Aile du Midi. R.-de-chausses. Salle nº 73.

La perte de l'armée autrichienne à la bataille d'Essling fut immense : on évaluait à douze mille le nombre des morts qu'elle laissa sur le champ de bataille.

« Scion le rapport des prisonniers, il y a eu vingt-trois « généraux et soixante officiers supérieurs tués ou blessés. « Le feld-maréchal-lieutenant Weber, quinze cents hommes et quatre drapeaux sont restés en notre pouvoir. « La perte de notre côté à été considérable : nous avons « eu onze cents tués et trois mille blessés. Le duc de Mon- « tebello (2) à eu la coisse emportée par un boulet, le 22, sur « les six heures du soir. L'amputation à été faite ; au premier moment on le crut mort : transporté sur un brancard « auprès de l'Empereur , ses adieux furent touchants. Au « milieu des sollicitudes de cette journée, l'Empereur se « livra à la tendre amitié qu'il porte depuis tant d'années

<sup>(3)</sup> Campagne d'Autriche, dixieme Bulletin. (3) Voir la note p. 588.

- a à ce brave compagnon d'armes. Quelques larmes coulèa rent de ses yeux, et se tournant vers ceux qui l'environ-
- a naient: a Il fallait, dit-il, que dans cette journée mon cœur
- a fut frappe par un coup aussi sensible, pour que je pusse a m'abandonner à d'autres soins qu'à ceux de mon armee, »
  - α Le duc de Montebello avait perdu connaissance : la pré-
- a Le fluc de Montenello avail perdu connaissance : la pre-
- a sence de l'Empereur le fit revenir ; il se jeta à son cou
- a en lui disant : a Dans une heure vous aurez perdu ce-
- a lui qui menri avec la gloire et la conviction d'avoir été
  - a et d'être votre meilleur ami (1), »

### 1031. PRISE DE LAYBACH (21 mai 1809).

Arte du Nord. 1- clage. Nolle me 81. Par M. Leon Courier en . .

Après le passage du Tagliamento et le combat de Saint-Daniel, le vice-roi (\*), commandant en chef l'armée d'Itale, marcha sur Venzone, en prit possession, et s'empara ensure du fort Malborghetto. De là il se dirigea sur Tarvis, et passa la Schlitza, où il eut un engagement avec les troupes autrichiennes.

- « Le 19, le 20 et le 21, l'armée est arrivée de Tarvis à
- & Villach, Klagenfurt et Saint-Weit.
  - « Le 22, le 23 et le 24, elle est entrée à Freisach, Onz-
- a markt et Knittelfeld.
- « L'aile droite, commandée par le général Macdonald (\*),
- α avait été dirigée sur Goritz, où elle prit position le 17. α après avoir passé l'Isonzo. Elle se dirigen ensuite sur Lay-
- a bach , et le 21. ajoute le Bulletin, les forts de Laybach
- « ont été reconnus et resserrés de très-près. Le genéral
- a Macdonald en a ordonne l'attaque. Le même jour, au
- a soir, ces forts, qui ont coute des sommes énormes à l'Aua triche, et qui étaient défendus par quatre mille cinq cents
- a hommes, out demandé à capituler. Les genéraux filulay
- a et Zach, à l'aspect des dispositions d'attoque, s'étaient
- · sauves avec quelques centaines d'hommes. Un lieutenant
- a général, un colonel, trois majors, cent treute-et-un offia ciers et quatre mille hommes ont mis bas les armes. On
- a a trouve dans les forts et dans le camp retranche
- a soixante-cinq bouches à feu, quatre drapeaux, huit
- a mille fusils et des magasins considérables (1). »

<sup>(1</sup> Campagne d'Autriche, dixième Bulletin. (2) Eugène de Braubarnais, coir la note p 631. 3 Foir la note p. 508. 6 Campagne d'Antriche, trassieme Bulletin.

### "32, RETOUR DE NAPOLÉON DANS L'ILE DE LOBAU APRÉS LA BATAILLE D'ESSLING 23 mai 1809).

Per Charles METRIER on 1812.

Aile du Nord. 1" clage. Selle nº 81.

« Les caux du Danube croissant toujours, et les ponts « n'ayant pu être rétablis pendant la nuit, l'Empereur a

« fait repasser, le 23, à l'armée, le petit bras de la rive e gauche, et a fait prendre position dans l'île d'in-der-

a Lobau, en gardant les têtes de pont.

- a On fit traverser le petit pont aux nombreux blessés e entasses sur la rive gauche ; ceux mêmes qui ne don-
- a naient que de faibles signes de vie furent emportes dans
- a l'île de Lobau. On fit passer ensuite l'artillerie avec ses
- a caissons; on enleva tous ses débris; les pièces conquises a sur l'ennemi avaient eté emmenées. Il fallait prendre
- sur l'ennemi avaient eté emmenées. Il fallait prendre
- e les plus grandes précautions, car nos frèles pontons
- a étaient souvent déranges par l'impétuosité du Danube; a tout l'état-major général fut employe pour diriger le pas-
- a sage. Rien ne fut laisse sur le champ de bataile (1).
- « Napoléon envoie des ordres à tous les corps de l'ar-« mée. Accompagné du marechal Berthier(\*), major géné-
- « ral de la grande armée, il veille lui-même à ce qui con-
- « cerne les ponts ; il s'occupe du passage des blesses et
- a du transport des vivres dans l'île de Lobau (3). »

### 1033. COMBAT DE MAUTERN (EN STYRIE) (25 mai 1809).

Par M. Hippolyte Lucourn en 1839.

Pendant que l'armée d'Italie marchait sur Knittelfeld, le prince vice-roi. ) fut informé qu'une partie des troupes autrichiennes, sous les ordres du géneral lellachich, venait de se rallier à plusieurs bataillons de l'intérieur, et se dirigeait sur Leoben au nombre de sept à huit mille hommes. Une des divisions de l'armée d'Italie, commandée par le genéral Seras. ), eut aussitôt ordre de forcer de marche pour le prévenir.

Le 25 au matin, l'avant-garde française rencontra les troupes du géneral lellachich qui debouchaient par la route de Mautern. Les troupes autrichiennes s'étaient établies

sur la position avantageuse de Saint-Michel.

(1) Durieme Bulletin de la campagne de 1809. (3) Foir la note p. 166. (3) Mémoires em la guerre de 1809 en Allemagne par le general Pelet, t. 111, p. 315. 5 Rugene de Beauharnats, voir la note p. 681. (5) Jeun-Mathles Seran, general de division, deputs comte.

Aile du Norda tra étage Salle nº St.

« La droite appuyée à des montagnes escarpées, la ganche w à la Muer, et le centre occupant un plateau d'un accèa difficile....

a Vers deux heures l'attaque commenca sur toute la a ligne; les troupes autrichiennes furent partout repousa sées. Le plateau fut emporté, et la cavalerie acheva la a défaite. Huit cents Autrichiens sont restés sur le champ n de hataille; douze cents out eté blessés; quatre mille « deax cents, dont soixante-dix officiers, ont été faits a prisonniers; un a pris deux pièces de canon et un drad beau....

\* Legénéral Serras est entré à six houres du soir à Léoc ben, où il a encore pris six cents hommes, » Nous avons

eu eing cents hommes hors de combat.

Le lendemain 26, a midi, l'armée d'Italie est arrivée à Bruck, où elle a fait sa jonction ovec les troupes venant d Illyrie, sous les ordres du général comte de Lauriston 'l. ot avec l'armée d'Allemagne (\*).

### 1034, havanle de naab (14 juin 1809).

Aile du Nord 1" étage. Salle nr St.

Par M. Hippotyto Lacoura en 1841.

Le dix-neuvième Bulletin de la Grande Armée rapporte a L'anniversaire de la bataille de Marengo a été celébré e par la victoire de Raab, que la droite de l'armée, com-e mandee par le vice-roi (°), a remportée sur les corps de

a l'armée autrichienne

a Le 14, à onze heures du matin , le vice-roi range son a armee on bataille, et avec trente-cinq mille hommes en o attaque cinquante mille. L'ardeur de nos troupes est en-

a core au torentée par le souvenir de la victoire mêmo-

a rable qui a consacré cette journée.

a A deux heures après midi, la canonnade s'engagea. a A trois heures, le premier, le second el le troisième a échelon en vincent aux mains. La fusillade devint vive,

« la première ligne autrichienne fut culbutée; mais la

d seconde ligne arrêta un instant l'impetuosité de notre a premier échelon, qui fut aussitot renforcé et la culbuta

a Alors la réserve autrichienne se présenta; le vice-roi a qui suivait tous les mouvements de l'ennemi, marcha

a de son côté, avec sa réserve : la belle position des Av-

(1) Voir la note p. 107. 19 Campagne il Autriche, treizième Bulletia (3) Eugone do Boanharnais, coir fa note p. 631.

a trichiens fut enlevée, et à quatre heures la victoire était

a L'armée autrichienne en pleine retraite se serait diffia cilement rallice, si un defile ne s'était opposé que mouvea ments de notre cavalerie. Trois mille hommes fuits pria sonniers, six pieces de canon et quatre drapeanx sont les a trophées de cette journée. Trois mille Autrichiens sont « restés sur le champ de bataille : notre perte s'est élevée « à neuf cents hommes tués ou blessés (1). »

1035. prise de RAAB (22 jein 1809).

Par MM. Josn ALAIX of PINEIPPOYFAUX on 1835.

R.-de-chaussed Salle nº 73.

Après la bataille de Raab, le prince vice-roi (\*) avait dirigé le general comte de Lauriston, a sur la ville de Raab, « Cette a ville dit le Ballelin est une excellente position au centre « de la Hougrie. Son enceinte est bastionnée . ses fossés « sont pleins d'eau, et une inondation en couvre une « partie: elle est située au confluent de trois rivières. « Le général comte de Lauriston continue le siège de

« Baab avec la plus grande activité. La ville brûle déjà

a depuis vingt-quatre heures. » La place a capitule, ajoute le Bulletin. « Sa garnison, a forta de dix-huit cents hommes, était insuffisante. On a complait y laisser cinq mille hommes; mais par la haa taille de Raab, l'armée autrichienne a été séparée de la a place. La ville a souffert buit jours d'un bombardement a qui a détruit ses plus beaux édifices..... etc. (1). »

1036. L'ARMÉE FRANÇAISE PASSE LE DANGRE ET S'ÉTA-BLIT DAYS L'ILE DE LOBAU (4 juillet 1809),

Aile da Nord. ge: élaste. Salle no 80.

l'ar Jean-Frangos Men en 1830.

1037. L'ABMÉR FRANÇAISE PASSE LE DANUBE ET S'ÉTA-BLIT DANS L'ILE DE LOBAU (4 juillet 1809,

Par MM. Jean Alarx et Larans en 1835. Aile du Midl. d'après le tableau de Hue. R.-de chaussés

Salle no 73.

a Le vingl-cinquième Bulletin de la Grande Armée rap-

(6) Compagne d'Autriche, des-neuvième Bulletin. O Eugène de Beau-barnais, coir la vote p. 1881. 18, 1 vir la note, p. 101. (8) Lampa ine d'Autriche, vingt-deuxieme Butletin.

porte : a Les travaux du général comte Bertrand (1) et de a corps qu'il commande avaient, des les premiers jours de a mois, dompté entièrement le Danube. Sa Majeste résolu « sur-le-champ de réunir son armée dans l'île de Loban

« de déboucher sur l'armée autrichienne et de lui livre

« une bataille générale.

« Le 4, à dix heures du soir, le général Oudinot (\*) fit e embarquer sur le grand bras du Danube quinze cents vol-« tigeurs, commandés par le général Conroux (3). Le colonel « Baste (1), avec dix chaloupes canonnières, les convert a et les débarqua au delà du petit bras de l'île de Lobar « dans le Danube. Les batteries autrichiennes furent e bientôt écrasées, et l'ennemi chasse des bois jusqu'at

« village de Muhlleuten.

« A onze heures du soir , les batteries dirigées contre a Enzersdorf recurent l'ordre de commencer leur feu. La a obus brolèrent cette infortunée petite ville, et en moins « d'une demi-heure les batteries autrichiennes fueut « éteintes, »

L'Empereur ayant fait jeter quatre ponts volants sur differents points, à deux heures après minuit l'armée déhouchait la gauche à quinze cents toises au-dessous d'Enzersdorf protégee par les batteries et la droite sur Vittau. « Le com « du duc de Rivoli forma la gauche ; celui du comte Ouslinst « le centre, et celui du duc d'Auerstaedt la droite. Les coms « du prince de Ponte-Corvo, du vice-roi et du duc de Ra-« guse, la garde et les cuirassiers formaient la seconde a ligne et les réserves. Une profonde obscurité, un violent « orage et une pluie qui tombait par torrents rendaient « cette nuit aussi affreuse qu'elle était propice à l'armés « française (8). »

1038. BATAILLE DE WAGRAM (PREMIÈRE JOURNÉE) (5 Juli. 1809, huit heures du matin).

Partie centrale, Art étage. Galerie des Aquarelles. No 140.

Aquarelle par M. Simeon Fort en 1835 . d'apre les minutes du dépôt géneral de la guerre.

Le 5, aux premiers rayons du soleil, l'Empereur se trop vait avec son armée en bataille, sur l'extrémité de la ganche de l'armée autrichienne; il avait tourné tous ses camp retranchés....

(5) Voir la note p. 738. (9) Idem p. 656. (8) Idem p. 811. (6) Pierre Beste depuis comte et genéral de brigade. (5) Campagne d'Autriche, einsteinquieme Bulletin.

« Lorsque la première ligne commençait à se former, « l'Empereur ordonna d'attaquer Enzersdorf. Ce bourg, « enveloppé d'une muraille crénelée , précédé d'une di« gue taillée en forme de parapet, avait bien moins souf« fert de la canonnade qu'on ne l'imaginait; il était rempli « d'infanterie autrichienne. Des flèches en terre cou« vraient les portes. Trois ouvrages défendaient les appro« ches vers le midi... Massèna (¹) envoya ses aides de camp « Sainte-Croix (²) et Pelet (³) attaquer le bourg avec le qua« rante-sixième régiment. Ils enlevèrent les ouvrages, les « maisons, et poursuivirent l'ennemi l'épée dans les reins; « ils entrèrent dans le même temps que lui dans le redan « qui couvre la porte du midi (⁴). »

# 1039. BATAILLE DE WAGRAM (PREMIÈRE JOURNÉE) (5 juil. 1809, sept heures du soir).

Aquarelle par M. Siméon Fort en 1835, d'après Partie centrales es minutes du depôt général de la guerre.

Partie centrales 1ºº étage. Galerie des Aquarelles, Nº 190.

Le duc de Rivoli (\*) s'étant emparé d'Enzersdorf, et le comte Oudinot (\*) ayant enlevé la position du château de Sachsengang, l'Empereurfitalors déployer toute l'armee dans l'immense plaine d'Enzersdorf, connue aussi sous le nom de Marchfeld. « Depuis midi jusqu'à neuf heures du soir on « manœuvra dans cette immense plaine, on occupa tous les « villages. »

L'Empereur, maître de la plaine de Marchfeld, attaqua les corps de Bellegarde, de Hohenzollern et de Rosemberg qui défendaient le passage du Russbach, pendant que la corps sous les ordres du marechal Massèna occupait le

terrain compris entre Wagram et le Danube.

Dans la soirée du 5, l'armée autrichienne occupait les positions suivantes : « Sa droite, de Stadelau à Gerasdorf; « son centre , de Gerasdorf à Wagram; et so gauche , de « Wagram à Neusiedel. L'armée française avait sa gauche « à Gross-Aspern, son centre à Raschdorf et sa droite à « Glinzendorf. La journée paraissait presque finie , et il « fallait s'attendre à avoir le lendemain une grande ba- « taille. »

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 566. (2) Charles Descorches Sainte-Croix, alors colonel depuis general de brigade. (3) Jean-Jacques-Germain Pelet, alurs chef de batallon, depuis baron, lieutenant general, pair de France, etc. b) Mémoires sur la guerre de 1809 en Allemagna, par le genéral Pelet, 6. IV, p. 177. (5, Massena, coir la note p. 586. (6) Voir la note p. 656.

1040, BIVOLLE DE NAPOLÉEN SER LE CHAMP DE BATALLE DE WAGRAM (nuit du 5 au 6 juillet 1809).

Aile du Nord.

1 · etage.
Salle n. 80.

Par M. Adolphe Rouns en 1810

« On se prepara alors à la bataille de Wagram...... « L'Empereur passa toute la nuit à rassembler ses forces « sur son centre , où il était de sa personne à une portée « de canon de Wagram. »

Après avoir pris toutes ses dispositions, l'Empereur se rotira à son hivonac sur le champ de bataille. Napoléon était entoure de ses generaux et du due de Bassano (1) qui

l'accompagnait dans cette campagne.

1041. BATAILLE DE WAGRAM (DEUXIÈME JOURNÉE) (6 jull. 1809, six houres du matin).

Partie centrale.

1 cage.
Galerio
des Aquarelles.
No 140.

Aquarolle par M. Sancou l'out en 1855, d'apreles muntes du depôt general de la guerre.

"Le 6, à la pointe de jour, le prince de Ponte-Corvo?" « occupa la gauche, event en seconde ligne le duc de Ri« voli?"). Le vue-roi (\* se liait au centre, où le corps du
« comte Oudinot, celei du duc de Raguse, ceux de la garda
« impériale et les divisions de cuirassiers formaient sept
« ou huit lignes. »

L'Empereur concentra son armée devant les hauteurs de Russbach pour renouveler l'attaque de la veille et prévenir la jonetion de l'archidue Jean (%). De son côté , l'archidue Charles et attaque la ligne française sur les deux flaues et la

deborda dans la plaine du Danube.

Le duc d'Auerstaedt (1) marcha de la droite pour arriver au centre, tandis que le corps autrichien du marcchal de Bellegarde (2) se di igeait sur Stadelau. Le corps de Rosembeeg, qui en faisait partie, et le corps français du duc d'Auerstaedt, opérant un mouvement inverse, se rencontrèment aux premiers rayons du soleit et donnérent le signal de la bataille. L'Empereur se porta aussitot sur ce point, fit renforcer le duc d'Auerstaedt par la division de cuirassers du duc de Padoue, et fit prendre le corps de Rosemberg en flanc par une batterie de douze pieces de la division.

<sup>11)</sup> Maret, voir la unte p. 706. A Bernadotte, voir la note p. 551. (I) Massena voir la note p. 566. Engene de Beaulareats, coir la note p. 631. S Voir la note p. 92. (2) Idem p. 540. (7) Davoust, coir la note p. 578.

sion du général comte de Nansouty. En moins de trois quarts d'heure, le corps d'armée commande par le duc d'Anerstaedt eut repoussé le corps de Rosemberg qui se retira au della de Neusiedel.

a Pendant ce temps la canonnade s'engageait sur toute « la ligne, et les dispositions de l'ennemi se développaient a de moment en moment, Toute sa gauche se garnissait

a d'artillerie.

« I. Empereur ordonna au dur de Rivoli de faire uns « attaque sur le village qu'occupait l'enneme et qui pres-« sait un peu l'extrémité du centre de l'armée. Il ordonna « au due d'Anerstaedt de tourner la position de Neusiedel, « et de pousser de la sur Wagram, et il fit former en coa loure le due de Naguse (), et le général Macdonald. ) pour « enlever Wagram au moment où déhoucherait le duc « d'Auerstaedt (), »

1042. BAPAILLE DE WAGRAM (DEUVIRME JOURNÉE) (6 juillet 1809, dix houres du matin).

Partie centrale 10 otage. 15 derie des Aqui o des

Aquirelle par M. Simeon Fort en 1836, d'après les minutes du depot general de la guerre. 1043: BATAILE DE WAGRAM (DEUNIÈME JOURNÉE).

Aile du Norda for clase Salle no 81a

Par M. Hippolyte Bent. 1968 en 1837.

1044. BATAILLE DE WAGRAM (DEUXIÈME JOURNÉE) (6 juillet 1809).

(6 juillet 1809).

Par M. Horace VERNET on 1836.

Aile du Midla ist clage. Galerio des Batanion. Nº 137,

« Sur ces entrefaites on vint prévenir que l'ennemi atlaquait avec vigueur le village qu'avait entevé le duc de « Rivoli ", que notre gauche était dehordée de trois mille toises, qu'une vive canonnade se faisait déjà entendre à « Gross-Aspern, et que l'intervalle de Gross-Aspern à « Wagram paraissait couvert d'une immense ligne d'ar-« tillerie.

« L'Empereur ordonna sur-le-champ au général Macde-« nald (\*) de disposer les divisions Broussier et Lamarque

(f) Marman, voir la note p. 574. 2 Voir la note p. 508. 3 Compagne d'Autriche, ringi-cinquième Bulletin. (5) Massens, voir la note p. 566.

e en colonne d'attaque. Il les fit soutenir par la division du e général Nansouly, par la garde à cheval et par une bat-e terie de soixante pièces de la garde et de quarante pièces e des différents corps. Le général comte de Lauriston (1), « à la tête de cette batterie de cent pièces d'artillerie. « marcha au trot à l'ennemi, s'avança sans tirer jusqu'à la e demi-portée de canon, et là commença un feu prodie gieux qui éteignit celui de l'armée autrichienne et porta a la mort dans ses rangs. Le général Macdonald marcha a alors au pas de charge; le général de division Reille (3). a avec la brigade de fusiliers et de tirailleurs de la garde. « soutenait le général Macdonald. La garde avait fait un e changement de front pour rendre cette attaque infailli-« ble. Dans un clin d'œil le centre de l'ennemi perdit une « lieue de terrain ; sa droite épouvantée sentit le danger de « la position où elle s'était placée et rétrograda en grande a hate...

« Le duc de Rivoli l'attaqua alors en tête. Pendant que « la déroute du centre portait la consternation et forçait « les mouvements de la droite de l'ennemi, sa gauche était « attaquée et débordée par le duc d'Auerstaedt (3), qui avait « enlevé Neusiedel, et qui, étant monté sur le plateau, « marchait sur Wagram; il n'était alors que dix heures « du matin.

« Le duc d'Istrie (\*), au moment où il disposait l'attaque « de la cavalerie, a eu son cheval emporté d'un coup de ca-« non; le boulet est tombé sur sa selle, et lui a fait une

« légère contusion à la cuisse (¹). »

# 1045. BATAILLE DE WAGRAM (DEUXIÈME JOURNÉE) (6 juillet 1809, une heure après midi).

iri étage. Galerio es Aquarelles. Nº 140. Aquarelle par M. Siméon Fort en 1836, d'après les minutes du depôt general de la guerze.

« Le duc de Rivoli(\*) ayant atteint les bords du Danube, le « duc de Tarente(\*) ayant formé la colonne du centre, ap-« puyée par les réserves, le duc d'Auerstaedt(\*) ayant franchi « le Russbach et enlevé Markgrafen, l'Empereur ordonna « une attaque générale sur loute la ligne.

(f) Voir la note p. 707. 12 Honoré-Charles-Michel-Joseph, comte Reille, depuis heutenant général, pair de France, etc., 2) Davoust, coir la note p. 503. (b) Bessieres, coir la note p. 517. 2) Campagne d'Autriche, cingt-cinquième Bulletin. (c) Massèna, coir la note p. 568. (7) Macdonald, coir la note p. 568.

- a A midi, le comte Oudinot (1) marcha sur Wagram pour a aider à l'attaque du duc d'Auerstaedt; il y réussit et eneleva cette importante position. Dès dix heures l'armée a autrichienne ne se battait plus que pour sa retraite; dès midi elle était prononcée et se faisait en désordre, et beaucoup avant la nuit l'ennemi était hors de vue.

  A Notre gauche était placée à Jetelsée et Ebersdorf, notre contre sur Obersdorf et la cavalerie de notre droite avait des postes jusqu'à Shonkirchen.
- « Le 7. à la pointe du jour, l'armée était en mouvement « et marchait sur Korneubourg et Wolkersdorf, et avait « des postes sur Nicolsbourg. Les Autrichiens, coupés de « la Hongrie et de la Moravie, se trouvaient accules du « côté de la Bohème.
- « Tel est le récit de la bataille de Wagram, bataille « décisive et à jamais célèbre, où trois à quatre cent mille « hommes, douze à quinze cents pièces de canon se bataient pour de grands intérèts..... Dix drapeaux, qua« rante pièces de canon, vingt mille prisonniers, dont « trois où quatre cents officiers, et bon nombre de géné« raux, de colonels et de majors, sont les trophècs de « cette victoire. Les champs de bataille sont couverts « de morts (\*). »

### 1046. COMBAT D'HOLLABRUNN (10 juillet 1809).

Aile du Norda ter élage. Saile no 510

No 140.

Par M Hippolyte LECONTE en 1837.

# 1047. COMBAT D'HOLLABRUNN (10 juillet 1809).

Aquarelle par M. Siméon Four en 1837, d'après Partie centrale les minutes du depôt genéral de la guerre.

Gulerio
des Aquarelles

Le duc de Rivoli (\*), dit le vingt-sixième Bulletin, poursuivant l'ennemi par Stockerau, est déjà arrivé à Hollabrunn.

Le 10, ajoute le bulletin suivant, il a battu devant Hollabrunn l'arrière-garde de l'armée autrichienne, qui couvrait la marche du prince Charles (3) en Boheme.

(1) Voir la note p. 658. (3) Campagne d'Autriche, vingl-cinquisme Infletin. (3) Massena, voir la note p. 566. (4) Voir la note p. 540.

# 1048. COMBAT DE ZNAIM (10 juillet 1809).

frite centrale.

100 ctage
Galorie
65 Aquarelles.
No 140.

Aquarelle d'apple llagetti, par M. Felia-Marie-Ferdinand Stonkau en 1835.

Le 10 juillet le duc de Raguse (l'était sur les hauteurs de Zuaim : la, rapporte le ringt-septième hulletin, il vit les bagages et l'artillerie de l'ennemi qui se dirigeaient sur la Bohème.

« Le genéral Bellegarde (2) lui écrivit que le prince Jean a de Lichtenstein (3" se rendait apprès de l'Empereur avec « une mission de son multre, pour fruiter de la paix, et deérmanda en conséquence une suspension d'armes. Le due de a Raguse repondit qu'il n'était pas en son pouvoir d'accoder « à cette demande, mais qu'il allast en rendre compte à " l'Empereur. En attendant il attagna l'ennemi, lin enleva « une belle position, lai fit des prisonniers et prit deux « drapeaux. Le meme jour au matin, le due d'Aucristaedt ? a avait passé la Tava vis-à-vis Nicolshourg, et le général « Growby ") avait battu l'arrière-garde du prince de Ro-« semberz "), et lui avait fait quatre cent cinquante pri-« sonniers du régiment du prince Charles e Le 11 à midi l'Empereur arriva vis à-vis Zhafm. Le coma bat était engagé. Le duc de Raguse avait débordé la ville a et le duc de Rivoli; s'était emparé du pont et avait oca cupe la fabrique de tabac. On avait pris à l'ennemi dans d a les differents engagements de cette journée trois mille a hommes, deux drapeaux et trois pièces de canon (8), »

1049. LA PLOTTE FRANÇAISE EN PRÉSENCE DE LA FLOTTE ANGLAISE DEVANT ANVERS SUR L'ESCAUT (23 août 1809).

fartie centrale.

1-1 otange.
Gaierro
(65 Aquarelles.
No 140.

Aquarelle par M. François Venty, en 1810.

Le gouvernement anglais, dont les subsides avaient fourni à l'Autriche les moyens d'entrer en campagne, vou-lut lui prêter une assistance plus efficace et porter un coupredoutable à Napoléon, pendant qu'il clait occupé sur les bords du Danube.

Une expedition, composée de trente mille hommes d'in-

<sup>(1)</sup> Marmont, voir la note p. 574. (2) Vuir la note p. 578. (3) Liem p. 739. (4) Davoust, voir la note p. 500. (5) Voir la note p. 768. (6) N. . procee de Rosemberg. Beutenant-marcchal au service d'Autribe, depuis genéral de cavalerte. (7) Massena, voir la note p. 508. (5) Campagne d'Austriche, vingl-suxième et vingl-septième Bulletins.

fanterie et huit mille chevaux, de trente-neuf vaisseaux de ligne et trente-six fregates, mit a la voile le 29 juillet et fut farigée vers les bouches de l'Escaut. Lord Chatam, grand mattre de l'artillerie, commandant les troupes de délarquement; l'armée navale était sous les ordres de sir Richard Strachan.

Le jour mame où elle était partie des ports de l'Angietoère, la flotte auglaise vint moutller au nord des lles de Cads mid et de Walcheren, et entreprit le siège de Flessingue.

L'Empereur, instruit des preparatifs du gouvernement (Anglais, avait pris des mesures pour la défense des ports de France et surtout de cenx des ports de la Manche et de l'Escaut, qui étuent plus particulièrement menacés. Plusieurs corps de troupes avaient été drikés sur l'ite de Walpheren, sur celle de Cadsond, et sur Boulogne.

, e Bernadotte (\*) et Dejean 3, étant arrivés, le 15, à Anvert, « cutte place se trouva alors à l'abri de tout danger.

« Deja le genéral Fauconnet (3), commandant la garnison; « le colonel Lair (1), ingénieur de la marine, et le chef de baa taillan du geme Bernard (5) avaient pris toutes les mo« sures pour mettre la place en état de defense, o

« La flotte anglaise avant paru en vue d'Anvers, dit le « Monteur, les habitants s'attendaient à une attaque de « l'ennemi contre Lillo. Après être restée treize jours sans « rien tenter, ce matin elle a tiré sur nus postes quolques

« obus qui n'ont produit aucun effet.

« L'escadre ennemie a fait hier un mouvement a la ma-« rée montante. Au lieu d'être ce matin sur une ligne « transversale à l'Escaul, elle se trouvait le soir dans la li-« rection du courant et à portée du canon du fort. Douze à « quinze péniches sont en tête de la ligne; elles sont shissi « vies de plusieurs autres qui paraissent former l'avante gastle, »

Cette expédition anglaise n'eut aucune suite; « tout se « borna à d'inutiles canonnades contre les batteries do « Boet et de b'rédérie.... Le général auglais n'artiva à « Batz que le 25. Lord Chatam reçut le 2 septembre l'orde de ramoner l'armée en Angleterre... Le 4 septembre, « à deux houres du soir, Batz était évacué (\*). »

(1) Your to note p. 652. (7) Mem p. 512. (3) Jean-François Facconnel, general de division commandant d'armes de la place d'Auvers, depuis baron. (\*) Pierre socques find aumo bair, depuis inspecieur adjoint du génie maritime. (§) Sunon Bernard, depuis boron, licutonant general du, génie, aude de camp du roi, pair de France, clo. (§) Mémoires sur la guerre de 1809, par le géneral Pelet, L. IV.

1050, prise de la prégate anglaise le ceylan par la prégate française la vénus (septembre 1809).

Alle du Nord. avillon du Rol. Le de chaussée. Par M. GILBERT en 1825.

Le gouvernement anglais avait préparé en 1809 dans le port de l'île de Bourbon une expédition qu'il destinalt à attaquer l'ile de France. Le 17 septembre, la frégate à Ceylan, partie de Madras pour se joindre à cette expédition, fut signalée en vue de l'île de France; elle portait le général Abercrombie, avec un nombreux état-major, des troupes de débarquement et la caisse de l'armée. Sur l'ordre du capitaine général Decaen (1), gouverneur de l'île de France, le capitaine Hamelin (2), commandant la frégate la Vénus, sortit avec la corvette le Victor pour donner la chasse à la frigate anglaise. « La Venus, laissant sa faible conserve bien e en arrière, joignit le Ceylan dans la nuit près de l'ile « de Bourbon, manœuvra de maniere à l'empêcher de « gagner le port de Saint-Denis et lui livra combat. La « deux frégates étaient d'égale force en artillerie , mais les e troupes embarquées sur le Ceylan donnaient une immense a supériorité à son feu de mousqueterie Malgré cet avanu tage, après une action soutenue de part et d'autre avec a acharnement pendant quatre heures, la frégate anglaise « fut contrainte à se rendre.

« Le capitaine Gordon, qui la commandait, le général « Abercrombie et une vingtaine d'officiers de différentes

e armes furent faits prisonniers. »

1051. BATAILLE D'OCAÑA (18 novembre 1809). .

Aile du Nord. 121 étage. Saile nº 81.

La guerre continuait dans la péninsule espagnole, où elle était entretenue par l'or et les secours de l'Angleterre. Le marquis de Wellington (\*) commandait en chef les forces anglaises, et le feld-marèchal lord Beresford (\*) commandait sous ses ordres, les Portugais. Le roi Joseph (\*), généralissime des troupes françaises, occupait Madrid, assiste du marèchal Soult (\*), major général de l'armée. Pendant ce temps la

(1) Voir la note p. 591. (2) Jacques-Felix-Emmanuel Hamelin, depuis contre-amiral et baron. (3) Arthur Wellestey, depuis duc de Welling-ton, etc., etc. (4) William Beresford, depuis baron, etc. (5) Joseph Bonaparte, coir la note p. 291. (6) Voir la note p. 590.

innte centrale siègeait à Séville d'où elle dirigeait et fomentait l'insurrection sur tous les points de l'Espagne. Ce fut elle qui, contre les conseils du marquis de Wellington, fit imprudemment marcher contre Madrid l'armée commandée par le général Areizaga (1).

On lit dans le Moniteur du 5 décembre 1809 :

« Les insurgés espagnols avaient réuni cinquante-cinq « mille hommes, dont sept mille de cavalerie, et une nom-« breuse artillerie. Le quatrième corps d'armée réuni au « cinquième corps sous les ordres de M. le maréchal duc « de Trèvise (1), la division de dragons du général Milhaud, « la division de cavalerie legère du cinquième corps, com-« mandée par le général Beauregard (3), et la brigade de ca-« valerie légère du général Paris, ainsi que la garde du « Roi et deux bataillons de troupes espagnoles, sont ce « matin partis d'Aranjuez pour se porter à la rencontre de a l'armée ennemie, que tous les renseignements indiquaient « en position à Ocaña. A neuf heures, l'avant-garde a « effectivement reconnu cette armée ; à onze heures le coma bat s'est engagé, et à deux heures la bataille était gagnée. « Les Espagnols ont fait bonne résistance : la supériorité « de leur nombre les encourageait; mais ils ontété abordés e si franchement par toutes les troupes, que leur position a été enlevée sans la moindre hésitation.

« Toute l'artillerie et les bagages ont été pris. On compte « déjà plus de cinquante pièces de canon, quinze drapeaux « et beaucoup de prisonniers, parmi lesquels trois généraux, a six colonels et sept cents autres officiers sont au pouvoir

« des troupes impériales. »

### 1052. combat d'alcala-la-réal (26 janvier 1810).

Par M. GRENIER etc. . . . . .

Aile du Nord. Salle no xt.

« Le général Sébastiani (\*) ayant reçu ordre de partir de · Jaen avec les troupes du quatrième corps sous ses ordres, e et de se diriger sur Grenade, commença son mouvement « le 26 janvier, et, comme il avait été instruit que les « généraux Areizaga (1) et Freyre (3), avec six à sept mille « fantassins entièrement désorganisés, et trois mille che-« vaux, voulaient se jeter dans cette ville pour y exciter « le peuple à une nouvelle insurrection, il força de marche, « et se dirigea avec le gros de ses troupes et son artille-

(1) N.... Areizaga, depuis lieutenant general au service d'Espagne.
(2) Mortier, coir la nole p. 509. (3) Voir la note p. 529 (4) Idom p. 131.
(5) N.... Proyre, lieutenant géneral au service d'Espagne.

« rie par Alcala-la-Réal , tandis que la brigade de cavalea rie legère aux ordres du general Perreimond (1) suivit h a route qui passe par Cambil et Llanos. Cette brigade a jugnit en ce dernier endroit l'ennemi , le chargea ausa sitôt, lui fit beancoup de prisonniers et s'empara d'un a convoi de trente-deux pièces de canon, dont partie de a siege. « La colonne de droite donna, au delà d'Alcala-la-Réal. a sur un corps de quinze cents chevaux espagnols, coma mandé par le genéral Preyre ; le colonel Corbineau T. à a la tête du vingtième régiment de dragons et de mille a voltigeurs, soutenu par la brigade du général Noirot, a composée du douzieme et du seizième régiment de a dragons, chargea aussitôt cette troupe, la culbuta et a la poursuivit l'épèe dans les reins pendant trois a lienes, fui tua plus de deux cents hommes et peit deux a cent quatorze cavaliers, dont quinze officiers, parco a lesquels le colonel du régiment de Ferdinand; on pa a aussi trois cents chevaux. Le restant de cette troupe a se dispersa et fut porter l'épouvante dans Grenale. a quelques heures après les magistrats de cette ville

« et l'il remirent la soumission par écrit de leurs concila toyens « Le 28, le général Sébastiani fit son entree des « Grenade, aux acclamations d'une population immense ( ...)

a se présentèrent à l'avant-garde du genéral Séhastimi,

1053. MARIE-LOUISE, AU MOMEYT DE PARTIR POUR LA FRANCE, DISTRIBUE SES BIAQUE À SES FRÂRES ET SŒURS (MARIS 1810).

Aile du Nord. 1st étage. Sallo no 82. L'armistice signé au camp devant Znaim, le 11 juillet, par les majors généraux des aumées française et autriché auc. le prince de Nonfehitel (h) et le haron de Wimpfien havait suspendu les opérations de la guerre. L'armistice ne tache pas à être suivi de la paix; elle fut ségues à Vienne le 11 octobre 1809.

Le mariage de l'empereur Napoléon avec l'archichebese d'Autriche Marie-Louise ayant été arrêté, le prince de

<sup>(1)</sup> Andre-Thomas boron de Perreimond, general de lirigade, depuis lieuterant general. 31 Jean Baptiste Incend Corbineta, depuis comte et lieuterant general. 3 Exercial du Moniteur du 21 (event 1810, p. 200, nº 52, %) Berthier, coir la note p. 462, (5) Voir la note p. 500,

Neufchâtel épousa soleunellement à Vieune, le 11 mars 1810, au nom de l'empereur des Français, la fille de l'em-

percur d'Autriche, L'archiduchesse Marie-Louise quitta Vienne le 13 mars.

Avant son depart, elle reunit sa famille, lui fit ses adjeup et distribua ses bijoux à ses frères et à ses sours.

4054. ARRIVÉE DE MARIE-LOUISE A COMPTÈGNE (28 mars

Par Man Arzor en 1810, Aile du Nord.

Salle no 82.

\* L'Empéreur attendait l'Imperatrice à Compiègne : ayant appris son arrivée à Vitry, il s'empressa d'aller au-devaut d'elle; it la reneoutra à quelques lieues en avant de Compicane, monta dans sa voiture et l'accompagna jusqu'ad palais.

« A neuf heures du soir le canon auponça l'arrivée de

& Leurs Majestès, et l'on vit le cortège, traverser les avea nues à la lueur des flambeaux.

« Les princes et les princesses de la famille impérialé. d qui attendaient Leurs Majestès à la descente de la voi-& fare, furent présentes par l'Empereur à S. M. l'Impéra-« trice, qui fut conduite à ses appartements, précèdée par

a toute la cour. Les diverses autorités du pays étaient rèua nies dans la galerie, où nu groupe de jeunes demoiselles

& offrit à l'Impératrice un complinent et des fleurs (1). n

1055. MARIAGE DE L'EMPEREUR NADQUÉON ET DE MARIE- Aile du Norde . t. LOUISE, ARCHIDECHESSE D'AUTFICHE, AU PALAIS DE LOUVER (2 avril 1810).

Par M. Rovert en 1814.

1056. Bearrage de l'empereur napoléon et de maisie-LOUISE, ARCHIDUCHESSE D'AUTRICHE, AU PALAIS DE LOUVRE (2 ayril 1810).

Par M. Rouger en 1836. Aile du Midi.

R. de chaussee. Salle no 73.

L'Empereur, après avoir reçu l'Impératrice à Compiègne, se rendit avec elle au palais de Saint-Cloud, où le mariage civil fut celebre le fet avril.

La cérémonie religieuse devant avoir lieu à Paris, le

(1) Moniteur du 30 mars 1810.

lendemain 2 avril, Napoleon et Marie-Louise firent leur

entrée solennelle dans la capitale.

« LL. MM. ont mis pied à terre sous le vestibule du « palais des Tuileries pour monter le grand escalier. Le « cortège les y attendait, et, à leur descente, il s'est mis « en mouvement dans un ordre parfait, pendant que, « conformément au programme, l'Impératrice revêtait le « manteau du sacre.

« Le cortége, qui s'était arrêté dans la salle du Trône, s'est reformé dans la galerie de Diane, et s'est mis en

r marche vers celle du Musée.

« La galerie du Musée se trouve maintenant divisée en en neuf salles de grandeurs inégales. Les differentes sépa« rations sont formées par des arcs élevés sur des colonnes en marbre précieux, avec chapiteaux et bases durés. La lumière y pénètre alternativement par des ouvertures pratiquées dans la voûte et par des fenètres latérales; « elle y prend ainsi des aspects et des jours variés qui « ajoutent à l'étendue de la perspective et à l'effet des tableaux.

« Cette galerie avait été ouverte dès dix heures du matin « à quatre mille femmes dans tout l'éclat de la parure la « plus brillante, et le même nombre d'hommes ont été

a placés sur le passage du cortège.

Des orchestres exécutaient alternativement des marches et des morceaux d'harmonie de la composition de
 M. Paér (1), directeur de la musique de la chambre de Sa

Majestė.

« Il était trois heures lorsque les portes se sont ouvertes, « et que les hérauts d'armes ont paru. Tout le monde « était remis en place et debout : les orchestres se sont « fait entendre pendant que le cortége défilait lente-« ment.

« LL. MM ont parcouru cette longue et brillante galerie. Une chapelle avait été élevée dans le grand salon , à

Cl'extrémité de la grande galerie du Musée.

Deux rangs de tribunes avaient été élevés au pourtour
 de ce vaste vaisseau d'une dimension parfaitement car-

 rée. L'autel était placé en face de la galerie; il était magnifiquement revêtu d'un grand bas-relief et de diffé-

a rents ornements très-riches.

« L'estrade sur laquelle étaient places les fauteuils , le

<sup>(1)</sup> Ferdinand Paër, depuis membre de l'Institut et ensuite directeur de la musique du roi.

- e prie-Dieu et les coussins de Leurs Majestés, étaient recoua verts d'un tapis en velours de soie cramoisi, brodé et
- a galonné en or. L'orchestre pour la musique se trouvait
- e vis-à-vis de l'autel, à la hauteur des tribunes du second
- « rang. Les tribunes basses au pourtour de la salle étaient
- « ornées de riches étoffes en soie avec franges et galons en
- c or. Les chiffres, les emblèmes de LL. MM. et des abeil-
- les en or étaient répandues sur toutes les différentes par- '
- a ties de cette décoration.
- a L'espace au-dessus des tribunes était revêtu de tapis-« series des Gobelins; des guirlandes de deurs entouraient
- a les chiffres de LL MM.
- « La chapelle rassemblait dans le sanctuaire, dans la nef « et dans les tribunes, les princes, les grands dignitaires.
- les ministres, les grands officiers de l'empire, les cardi-
- « naux et évêques, des députations du sénat, du conseil
- « d'état et du corps-lègislatif , le corps diplomatique, les
- « étrangers de distinction et un grand nombre d'officiers
- « et dames de la cour.
- « L'Empereur et l'Impératrice, précèdès par le grand
- « mattre des cérémonies;1), le grand chambellan (2), le grand
- « écuyer (3), et suivis du grand maréchal du palais (4), du « colonel général de la garde de service, prirent place sur
- « le trône.
  - « L'Impératrice à la gauche de l'Empereur.
  - « A droite de l'Empereur et au bas de l'estrade :
  - « Le prince Louis-Napoléon (°), roi de Hollande; « Le prince Jérôme-Napoléon (°), roi de Westphalie;

  - « Le prince Borghèse (1), duc de Guastalla;

  - « Le prince Joachim-Napoleon (\*), roi de Naples; « Le prince Eugène-Napoleon (\*), vice-roi d'Italie;
  - « Le grand-duc héreditaire de Bade (10);
- « Le prince archi-chancelier (11);
  - « Le prince archi-trésorier (12);
  - « Le prince vice-connétable (13);
  - « Le prince vice-grand electeur (14).

<sup>(</sup>i) Le comte de Ségur, voir la note p. 711. (2) Anne-Pierre Elisabeth, comte de Montesquiou-Ferenzae, depuis pair de France. 3 Caulamourt, coir la note p. 707. (4) Duroc, coir la note p. 631. (5) Voir la note p. 710. (6) Idem p. 771. (7) Idem p. 788. 8) Murat, coir la note p. 612. (6) Eugenourde Beauharnais, voir la note p. 631. (10) Charles-Louis-Frederic, voir la note p. 729. (4) Cambaceres, voir la note p. 560. (15) Lebrun, coir la note p. 661. (55) Berthier, coir la note p. 465. (16) Talleyrand, coir la note p. 465.

« A gauche de l'Impératrice, au bas de l'estrade :

α Madarue (¹);

a La princesse Julie '2), reine d'Espagne ;

- « La princesse Hortense (4), reme de Hollande ;
- a La princesse Catherine (\*, reine de Westpladie; « La princesse Elisa P., grande-duchesse de Toscane :

α La princesse l'auline (');

« La princesse Caroline ?, reine de Naples;

a Le grand-due de Wurtzboneg (6);

a La princesse Auguste (2), vice-reine d'Italie :

a La princesse Stephanic (10), grande duchesse hérédi-

a taire de Bade, »

La benéchetion nuptiale fut donnée aux augustes épour par son éminence le cardinal Fesch (11), grand au monier, avec loutes les ceremonies usitées aux mariages des rois.

. a La cérémonie terminea, le cortege a repris son ordre a accoutume. Il est rentre dans la galerie pour retourner a a pulsis: l'Empereur donnait la main à l'Impératrice (12 )

tor clage. Salle no 82.

Aile du Nord. 1057. NAPOLÉON ET MARIE-LOUISE VISITENT L'ESCLINE MOULLEE DANS L'ESCALT DEVANT ANVERS (L' mai 1310).

Par M. VAN BREE on 1611.

1058, NAPOLÉON ET MARIE-LOUISE VISITEMT L'ESCAURE MOUTLIÉE BANS L'ESCAUT DEVANT ANVERS ( 10 mai 1810).

Par M. Vix Bate co 1811.

Aile du Nord. Pavillon du Hor. R -de-chaussee.

- On lit dans le Moniteur du 28 avril 1810 : « L.L. MM. a sont parties de Compiègne aujourd'hui 27 pour se rendre
- a à Saint-Quentin; demain 28 elles continuement leur
- « voyage, parcourant le canal qui est terminé, et mont à

a Cambray. Le 29 elles arriverent à Lacken. o

« Aujourd'hui 30 avril LL. MM. sont parties du chaa teau de Lacken et se sont embarquees sur le canal asse

(5) Madamo de Bonaparte coir la nate p. 717. (2. Marie-Julie-Clare coir la nate p. 718. (5) Hortenso-Engenie de Reinhaftmis, coir la nate p. 715. (5) Prederique-Catherine-Repline-Datelinez, princerese 1072 de Wurtemberg. (5) Foir la nate p. 716. (6) Idem p. 716. (7) Idem p. 716. (8) Idem p. 716. (8) Auguste-Amelie de Bavere. (10) Stephanie Louie Adrenne Napoleon Tascher de la Pageria. (14) Fuir la nate p. 712. (15) Marie Laure Laure (15) Fuir la nate p. 712. (12, Monsteur du 10 avril 1810.

« lo roi (1) et la reine (4) de Westphalie, et à quatre heures a elles sont arrivées h Wilbroeck, où le canal communique g avec le Ruppel. Le ministre de la marine (1), le vice-amfral a Missiessy (1), le prefet des Deux-Nethes in se trouvaient e à l'écluse. Les caunts de Sa Majuste, montés par les « marins de la garde impériale, out reen Ll., MM, qui a out descendu le Ruppel et l'Escaut au milieu des vaise seaux de la fiotte qui etaient à l'ancre et pavoisés. L'are rivée de L.L. MM. à Anvers a eté annoncée par des e décharges réitérées de l'artillerie de tous les batiments a de la flotte et des fortifications de la ville. Elles ont mis a pied à terre à la cale de l'arsenal, où le maire et le g commandant de la place ont eu l'honneur de présenter a les clefs à S. M. l'Empereur. La foule du peuple était ima monse, elle exprimait la reconnaissance des habitants de e cette importante cité pour son second fondateur. On ne e pouvait s'empéaber de comparer l'état du port et de la a ville d'Anvers, il y a septans, lots du prenner voyage de e Sa Majeste, avec la situation ou ils se trouvent aujour-

1059. 1E FRIEDLAND, DE QUATRE-VINGTS CANONS, LANCE DANS LE FORT D'ANVERS (2 mai 1510).

Arte du Nord-10 etage. Saile no 82.

Par M. VAN BREE en 1811.

1060. LE FRIEDLAND, DE QUATRE-VINGTS CANONS, LANCE DANS LE PORT D'ANYERS (2 mai 1810).

Par M. VAN Bagg en 1811.

Aile du Nord. Pavillon du Roi. R.-de-chaussee.

Pendant son séjour à Anvers, Napotéon visita les travaux du port et les fortifications. Le vaisseau de ligne le Friedland de quatre-vingts canons fut lance le 2 mai, en presence de l'Empereur et de l'Imperatrice. a Tout avant eté disposé à a l'arsenal maritime, le 2 mai à trois houres moins un a guart, LL, MM., a compagnées du roi (1) et de la reine (\*) a de Westphalie, arrivérent à l'Arsenal avec toute leur

(1) Jerome Bonaparte, coir la note p. 271. 2. La princesse Catherino de Wintemberg, toir la note p. 831. 3. Decres, coir la note p. 624. (5) For la note p. 723. (5) N. .. bason de Veyer d'Argenson, depuis marquis, et membre de la chambre des députes. (6) Moniteur du 4 mai.

« cour. Le ministre (1) et le corps de la marine, le vice-amia ral Missiessy, 3), commandant l'escadre, et M. le conseiller a d'état Malouet (3), ancien prefet maritime, requrent LL. a MM, à la descente de leur voiture, au bruit de la mo-« sique et des décharges réitérées de toute l'artillerie des a vaisseaux mouillés devant la ville. Un riche pavillon « avait été élevé sur une estrade à l'extrémité droite de « la cale; L.L. MM. s'y placerent avec le roi et la reine e de Westphalie. M. l'archeveque de Malines (1) à la tête de « son clergé , après leur avoir présenté l'eau bénite , fit la « bénédiction du vaisseau qui pendant cette cérémonie « avait eté séparé de tous ses accorses, ne reposait plus que « sur son herceau et n'était retenu que par les saisines e placées en avant, le vaisseau devant entrer dans l'eau « par l'arrière. M. Sané (\*), inspecteur général du génie ma-« ritime, dirigeait toutes les opérations qui s'evécutaient « avec un ordre et une précision parfaite, sous le com-« mandement de M. Lair (6), ingénieur en chef. Les saisins « furent coupées en un instant à coups de hache, et à trois a heures précises, le vaisseau s'élança de sa cale et entra « majestucusement dans le fleuve au bruit des acclamations « de tous les spectateurs. Poussé par la marée, il re-« monta le fleuve et ne s'arrêta qu'après avoir mouillé deux ancres entre les corps-morts que M. de Kersaint (1), « chef militaire, avait fait établir vis-à-vis l'avant-garde de « l'Arsenal. (<sup>8</sup>) »

### 1061. SIÉGE DE LÉRIDA (14 mai 1810).

Aile du Nord. 127 etage. Salte nº 82. Par M. REMOND on 1836.

Le général Suchet (\*) avait été nommé au commandement de l'armée d'Aragon; cette province ayant été soumise après les combats de Maria et de Belchite, il fut charge de prendre possession de quelques-unes des places de la Catalogne. Le 13 avril il s'établit en vue de Lérida et fit aussitôt former l'investissement de la place.

« Lérida, dit le marèchal Suchet dans ses mémoires, si-« tue sur la grande communication de l'Aragon avec la Ca-

e talogne, à vingt-cinq lieues de Barcelone et autant de

(1) Decrès, voir la note p. 624. (2) Voir la note p. 723. (2) Pierre-Victor Malouet, depuis ministre de la marine. (4) De Pradt, voir la note p. 718. (5) Jacques-Noel Sanc. (4) Voir la note p. 827. (7) Guy-Pierre de Keraint, capitaine de vaisseau, depuis contre-amiral et comte. (6) Monifeme du 7 mai 1810. (9) Foir la note p. 637.

Saragosse, aux bords de la Sègre, avec un pont en pierre,

« à peu de distance de l'Ebre et de la Cinea, exerce une « grande influence par sa population de quinze à dix-huit

mille ames, et par sa position qui domine au loin toute la

« contrée. La ville proprement dite s'étend le long de la « rive droite de la Sègre. Elle est défendue sur une grande

a rive droue de la Segre. Elle est delendue sur une gran a partie de son développement par la rivière même.

« Les fortifications étaient en bon état et renfermaient « une garnison et une artillerie capables d'en prolonger la « défense, sous le commandement du maréchal de camp

a Garcia Conde (1), général jeune et actif (2). »

Le général Suchet complait sur la coopération du septième corps pour l'investissement de la place; mais des partis espagnols, s'étant montrés sur le bas Ebre, éloignèrent ce corps, et le réduisirent à ne plus compter que sur ses propres forces.

Après le combat de Margalef donné le 23 avril, étant parvenu à éloigner l'armée du général O Donell qui tentait de faire lever le siège, il ordonna les dispositions nécessaires

pour en commencer les operations.

L'attaque fut préparée et résolue sur le même front où le duc d'Orléans (3) avait pris la ville cent trois ans auparavant. Le 29 avril au soir on ouvrit la tranchée; les opérations du siège furent dirigées par le colonel du génie Havo (6).

Dans la nuit du 12 au 13 mai on s'empara des redoutes du fort Garden, et, dans la journée suivante, le général Su-

chet ordonna l'assaut de la ville.

« A sept heures, un peu avant la nuit, il fit donner le ni-

er gnal par quatre bombes à la fois.....

- « L'impétuosité des assaillants culbuta d'abord tout ce « qui défendait les brèches. Bientôt à tous les feux du châ-
- « teau et du pont se joignit une fusillade terrible sur nos « têtes de colonnes, qui en furent un moment ébranlées : le
- « général Habert (8) les entraina en faisant battre la charge.
- Le colonel Rouelte (a) fut blessé d'un coup de baïonnette en attaquant la grande rue. Le lieutenant de mineurs
- Romphleur (7) eut un combat difficile à soutenir, avant de

(1) Jayme Garcia Conde, depuis licutenant géneral auservice d'Espagne. (2) Mémoires du duc d'Albufera, etc., t. 1, p. 115 à 117. (2) Philippe d'Orleans, depuis régent du royaume. (3) Prançois-Nicolas-Benoft Havo, depuis haron, heutenant general du génie, pair de France, etc. (3) Pierre-Joseph Habert, général de brigade, depuis baron et lieutenant general. (3) Pierre-Michel Rouelle, depuis baron et maréchal de camp. (7) Jean-Raptiste Fortune Romphleur, depuis solonel du génie.

a rement tournes. Au même moment le general Hai « qui avait l'ordre d'agir dès qu'il verrait la breel a péc et l'affaire engagee dans l'intérient de la vill a qua la tete du pont sur la rive gruche. Le con a chef lit avancer les reserves, et passa "lui-mome \* « che pour les diriger. Ce diveloppement de forces a mit plus aux l'spagnols de confinuer la résistance a fin i un combat sanglant que le jour cess ut il « Le pont, le quai et les rues furent abandonnes, l a de morts, et la garnison commenca à se retire « château..... « Le 14 à midi un drapeau blanc flotta sur le di « bientôt après un parlementaire vint propose a remire et demander des conditions. Le géneral a envoya au château le géneral Valée (set le colore " Cyr Nu mes "), son sous-chefd'état-major, et au f a den le colonel du génie lievo, pour conclure d a cette capitulation, en accordant aux deux grent a hundeurs de la guerre. Elles defilerent par la « mirent has les armes et restèrent prisonnières. a La conquête de Lerida mit en notre pouvé a trente-trois bouches à leu, un million de cart

a daient les coupares de la grande rue se trouveru

1062. COMBAT DE L'ÎLE DE LA PASSE OU DU GRAS (ILE-DE-FRANCE (25 noût 1810.)

« et beaucoup de magasins (\*). »

cent miliers de poudre, dix mille fisils, dix d

Aile du Norda Pavillon du iloi. R.-de-chaussee. Par M. Gunna

Le capitaine Duperre (\*) commandait une division f

le composée des fregates la Rellone et la Minerre, et de la corvette le l'ictor, venant des mers de l'hoje. Il s'était embosse le 28 août dans le port Impérial (Grand-port, the de France sous la protection des forts, lorsqu'il fut affequé par une division anglaise de quatre frégules, la Néréule, le Sirius, l'Iphigenie et la Magicienne. Le capitaine Duperre montait la Bellone. Le combat commenca à cinq heures et demie du soir. « Les premières volces des « frégates anglaises coupérent les embossures de la Mi-. a norce et du c'eylan, qui viennent en s'échouant prolon-« ger la Bellone du côté de la terre. Ce mouvement avant « masque leur feu , celle-ci resta seule alors pour preter « côte aux frégates ennemies embossées par son travers. Ce of the dans cette position que le combat s'engagea avec fua rour de part et d'autre; à buit heures la Nercide, reduite au silence, se vit forcée de céder à la supérforité du feu de « la l'ellone : celui des autres frégates bien ralenti annona cait leur désavantage, tandis qu'au contraire celui de la « frégate française, alimenté par les munitions que lui a fournissnit la Minerve, n'en devenait que plus vif : on put « présager des lors de quel côté se declarerait la victoire. « Le combat durait depuis cinq heures, lorsque Duperré, « frappé au visage par une mitraille, fut renversé de dessus « le pont dans la batterie , et emporté sans compaissance. " Le capitaine Bouvet passa alors de la Mineroe sur la . « Bellanc. « Le feu continua presque toute la nuit sans interrup-« tion. Le 21, au point du jour, on vit la Névéide entièrea ment dématée et dans l'état le plus affreux; sur un trone con de mat flottait encore le pavillon anglais, mais il fut « bientét remplace par les couleurs françaises. La Magi-« cienna, cribbee de houlets, combattait encore; mais biena tot les débris de son equipage se refugièrent vers l'ile de ... a la l'asse et sur les deux autres frégates, et le soir le feu « s'y manifesta de tontes parts (1). »

1063. PRISE D'ALMÉRDA (26 août 1810).

Le duc de Rivoli (\*), commandant en chef le sivième corps de l'armée française en Espagne, occupait en juillet 1810

(1) Biographic maritime. (2) Mussena, voir la note p. 506.

la plus grande partie du royaume de Léon ; les ordres de l'Empereur portaient que les troupes sous ses ordres de vaient tenter l'invasion du Portugal. Vers la fin de juillets maréchal Massèna se dirigea sur Almeida, ville frontio de la province de Beîra sur une colline près du Coa.

Les troupes anglo-portugaises, commandées par le général Crawfurd, avant été repoussées le 21 juillet au combat de la Coa, le duc de Rivoli n'eurouva plus de difficultés pour former l'investissement d'Almeida. « Le colonel Cox etat a gouverneur de la place : sa garnison, composée d'un na giment de troupes régulières et de deux régiments à

o milice, s'élevait à quatre mille hommes.

« Le 18, la tranchée fut ouverte à l'abri d'une fausse at a taque, et dans la matinée du 26 la seconde paraller a étant commencée, dix batteries, dont l'ensemble for mait soixante-cinq pièces, se mirent à jouer toutes à

K (UIS (1). p « Le 26, à cinq heures du matin, dit le rapport de « maréchal Masséna au major général de l'armée (%, la a batteries armées de soixante-cinq bouches à feu ou « commence à tirer sur la place qui a riposté avec vigueur; « mais à quatre heures du soir elle ne répondait plus; à « sept heures une de nos bombes a fait sauter le principal a magasin à poudre de la place. Les incendies furent e entretenus toute la nuit par nos bombes et nos obus. « Cet état de choses me détermina à sommer, hier matu. « le gouverneur de se rendre. Il m'envoya des officient a pour parlementer. Je leur fis connaître les conditions de « la capitulation que je leur offrais. Plusieurs heures à « la journée furent employées à une négociation qui a « produisit pas le succès que je désirais; je fis donc rea commencer le seu à huit heures du soir, et ce ne soi « que trois heures après que le gouverneur de la place « signa la capitulation dont j'ai l'honneur d'envoyer copie « à V. A., ainsi que de ma sommation. Almeida se « trouve de cette manière au pouvoir de S. M. l'Empereu « et Roi. Nous y sommes entrés ce matin à neuf heures « La garnison est prisonnière de guerre et sera conduit « en France (\*). »

<sup>(1)</sup> Histoire de la guerre de la Péninsule, de 1207 d 1314, par l'éleutenant-colonel Napier, 1. V. p. 365, 1) Berthier, voir la note p. 46.
(4) Moniteur du 11 septembro 1819.

## 1061. REDDITION DE TORTOSE (2 janvier 1811).

Par M. REMOND on 1836.

Aile du Nord. 10 étage Salle n. 8 t.

La prise de Lérida avait été suivie de celle de Mequinenza sur la rive gauche de la Sègre. L'armée d'Aragon, sous les ordres du général Suchet (1), ayant soumis une partie de la Catalogne, se dirigea sur le royaume de Valence, et s'empara du fort de Morella. Le 29 mai le major général de l'armée (4) écrivait de Paris au général Suchet, commandant en chef de l'armée d'Aragon:

a L'Empereur suppose que vous êtes maître de Mequiα nenza; des lors prenez toutes les mesures pour vous emσ parer de Tortose; le maréchal due de Tarente (³) se porα tera en même temps sur Tarragone. Occupez-vous aussi α de réunir Vartillerie et tous les moyens nécessaires pour α marcher sur Valence et forcer cette ville; mais il faut. α pour entreprendre cette opération, que Tortose et Tar-

a ragone soient en votre pouvoir.

a Tortose, par sa situation près de la grande route et a de l'embouchure de l'Ebre, servait de point d'appui et a de lien aux armées espagnoles de Valence et de Cata-

a logne. »

Méquinenza était devenu le principal entrepôt de nos munitions de guerre et de bouche, a De là à Tortose la a communication existe par l'Ebre. Mais son cours, dans a plusieurs endroits est entravé par des barrages.... La a communication par terre était plus difficile.... Une a route propre aux opérations d'une armée était à crèer a presque entièrement. Cependant il existait la trace ou le a souseuir de celle qu'avait, dit-on, ouverte le due d'Or-a léans (") dans la guerre de la succession ("). » Cette route fut entreprise sous la direction du général Rogniat (%).

La place de Tectose se trouva investie dans les promiers jours de juillet sur les deux rives de l'Ehre, mais le siège

ne fut commence que vers la fin de l'année.

a Le général Suchet, dit le Moniteur du 18 janvier 1811. a n'avait pu depuis le mois de septembre, ouvrir le siège a de Tortose, et en avait été constamment empéché par a les basses eaux de l'Ebre, qui ne lui ont pas permis de a faire arriver son artillerie de siège. Le due de Tarente

<sup>(!</sup> Foir la note p. 687. 2 Herthier, roir la note p. 468. (? Macdonald, water la note p. 508. (4) Foir la note p. 837. (2) Mémoires du due d. M. bufera, etc. t. l., p.170 à 178. 6 Voir la note p. 787.

« s'étant porté à Mora pour en favoriser le siège , le 13

a décembre le général Suchet a investi la place.

« Le 17, la garnison tenta une sortie, et fut reponssée « par les cent-seizième et cent dix-septième régiments. Nos

a tirailleurs arrivèrent au pied de la muraille. Le camp re-

a tranché et toutes les redoutes furent enlevés.

a Le premier janvier, après treize jours de tranchée oua yerte. Tortose et ses forts se sont rendus à discrètion

a La garnison, composée de plus de neuf mille cinq cents a hommes, y compris quatre cents officiers, donze drapeaux.

« cent quatre-vingt douze bouches à feu, deux millions de

a cartouches, dix mille fusils, deux cents milliers de pou-

a dre, cinq cents milliers de plomb et une grande quantite

a de vivres, sont tombés en notre pouvoir. »

1065. COMBAT DU BRICK L'ABEILLE CONTRE LE BRICK L'ALACRITY (26 mai 1811 :

Aile du Nord. Pavillon du Roi. R.-de-chaussee. Par M. Theodore Couping

Le 26 mai 1811 le brick l'Abrille, commande temporairement par M. de Mackau (1), alors enseigne de vausseau, aperent au soleil levé le brick anglais l'Alucrity, capitaine Palmer, dans le nord du cap Saint-André. L'enneum venat vent arrière sur l'Abrille, et aussitôt qu'il fut dans ses caux, M. de Mackau gouverna près et plein, gagna le vent et le prolongea à contre-bord au vent. Aussitot qu'il fut par son avant, il ralingua derrière, et, lui passant à poupe, lui cavoya sa volée à bont portant, puis, preuant les mêmes amures que lui, continua à le combattre par sa hanche de dessous le vent, à quart de portee de pistolet.

Au bont de vingt minutes l'Abeille avait courn de l'avant, et canonnait l'Alterity par son bossoir de tribord. Celui-ci ralingua pour arriver et passer à poupe son antagoniste qui s'en aperçut, et, arrivant eu même temps que lui, continua à le canonner par tribord avec le feu le mieux

nourri.

Ne pouvant plus tenir le travers, le brick anglais arriva. M. de Mackau fit ralinguer partout et lui envoya deux volées à la poupe, à la suite desquelles il amena son pavillon

L'Alacrity était arme de dix huit caronades de trentedeux et de deux canons de huit, l'Abrille de dix huit caronades de vingt-quatre et de deux canons de huit. L'Alacrity

11) Ange-Rene-Armand de Mackau, depuis baron, vice-amiral, pair de Prance, etc.

avait un équipage aussi nombreux que celui de l'Abeille. L'Alacrity ent quinze homnes tués et vingt blessés; l'Abeille, sept tués et douze blessés; mais l'Abeille avait toujours combattu dans les positions les plus avantageuses.

1065 bis. SIÈGE DE TARRAGONE (mai 1811).

INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

Partie centrale. B.-de-chausses. Salie n. 25.

Par M. Someon Four en 1842.

1066. PRISE DE TARRAGONE (28 juin 1811).

Par M. Rungstein 1837. Aile du Nord.

tile du N**ord.** 1 etage. Salle n. 83.

Le majorgénéral de l'armée le prince Berthier(1), écrivait de Parissous la date du 10 mars 1814 au général Suchet (2), commandant le troisième corps d'armée et gouverneur de l'Aragon:

« L'Empereur vient de décider que le gouvernement de « l'Aragon qui vous est confié sera angmente des provinces « de Tortose, de Lerida, de Tarragone, etc... Il appartien-" dra à l'armée d'Aragon de faire le siège de Tarragone... « Tarragone, capitale de l'ancienne province romaine en « Espagne, est située au bord de la mer, à l'extremité " des hauteurs qui séparent les eaux de la Gava de celles du « Francoli : elle est assise sur un rocher d'une élévation « considérable, isolée et escarpée de trois côtés qui rea gardent le nord, l'est, le sud. Du côte de l'ouest et du a sud-ouest, le terrain s'abaisse par une pente douce vers a le port et le Francoli. La ville haute est entourée de mua railles antiques qui couronnent les escarpements, dont « une seconde enceinte, hastionnée irrégulièrement, suit a les contours. Le côté de l'est, route de Barcelone, a était en outre convert par cing lunettes formant une « ligne qui s'appuyait à la mer ; deux autres grandes lu-" nettes protégéaient le coté du nord.....

a La ville basse, bâtie dans cet partié, au fond du a port, élait protégée, du côté de la campagne, par le Forta Royal, petit carré bastionné, situé à trois cents toises do l'enceinte de la ville haute, et à deux cents toises de la mer. Ce fort lui-même, ainsi que la ville basse, était enveloppé par une seconde enceinte, qui s'appuyait d'un « côté à la ville haute, de l'autre au port, défendue par

1. Voir la note p. 166. (2) Idem p. 687.

« s'étant porté à Mora pour en favoriser le siège , le 13 « décembre le général Suchet à investi la place.

a Le 17, la garnison tenta une sortie, et fut repoussée a par les cent-seizième et cent dix-septième régiments. Nos a tirailleurs arrivérent au pied de la muraille. Le camp re-

a tranché et toutes les redoutes furent enlevés.

« Le premier janvier, après treize jours de tranchée ou-« verte, Tortose et ses forts se sont rendus à discrétion

a La garnison, composée de plus de neuf mille cinq cents a hommes, y compris quatre cents officiers, douze drapeaux.

« cent quatre-vingt-douge bouches à feu, deux millions de

a cartouches, dix mille fusils, deux cents milliers de poua dre, cinq cents milliers de plomb et une grande quantite

« de vivres, sont tombés en notre pouvoir.»

1965. COMBAT DU BRICK L'ABEILLE CONTRE LE BRICK L'ALACRITY (26 mai 1811.

d. Par M. Théodore Guny en,

Le 26 mai 1811 le brick l'Abrille, commandé temporairement par M. de Mackau (1), alors enseigne de vasseau, aperent au soleil leve le brick anglais l'Alurrity, capitame Palmer, dans le nord du cap Saint-André. L'ennemi venat vent arrière sur l'Abeille, et aussitot qu'il fut dans ses caux. M. de Mackau gouverna près et plein, gagna le vent et le prolonge à contre-bord au vent. Aussitot qu'il fut par son avant, il ralingua derrière, et, lui passant à poupe, lui envoya sa volée à bout portant, puis, preuant les mêmes amures que lui, continua à le combattre par sa hanche de dessous le vent, à quort de portee de pistolet.

Au bout de vingt minutes l'Abeille avait couru de l'avant, et canonnait l'Alacrity par son bossoir de tribord. Celui-ci ralingua pour arriver et passer à poupe son antagoniste qui s'en apercut, et, arrivant en même temps que lui, continua à le canonner par tribord avec le feu le mieux

nourri.

Ne pouvant plus tenir le travers, le brick anglais arriva. M. de Mackau fit ralinguer partout et lui envoya deux volées à la poupe, à la suite desquelles il amena son pavillon

L'Alucrity était armé de dix-huit caronades de trentedeux et de deux canons de huit, l'Abeille de dix huit caronades de vingt-quatre et de deux canons de huit. L'Alacrity

(1) Ange-René-Armand de Machau, depuis baron, vice-amiral, pair de France, etc.

Atle du Nord. Pavillon du Ros. R.-de-chaussée. avait un équipage aussi nombreux que celui de l'Abeille. L'Alacrity ent quinze hommes tués et vingt blessés; l'Abeille, sept tués et donze blessés; mais l'Abeille avait toujours combattu dans les positions les plus avantageuses.

1065 bis. SIÉGE DE TARRAGONE (mai 1811).

INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

Partie centrale. Bi-des ha isseo. Salle n. 25.

Par M. Senicon Pour en 1812.

1066. PRISE DE TARRAGONE (28 juin 1811).

Par M. REMOND on 1837.

Aile du Nord.

Le majorgénéral de l'armée le prince Berthier; 1. écrivait de Paris sous la date du 10 mars 1811 au general Suchet (2), commandant le troisième corps d'armée et gouverneur de l'Aragon:

« L'Empereur vient de décider que le gouvernement de a l'Aragon qui vous est confié sera angmente des provinces « de Tortose, de Lerida, de Tarragone, etc.. Il appartien-" dra à l'armée d'Aragon de faire le siège de Tarragone... « Tarragone, capitale de l'ancienne province romaine en « Espagne, est située au hord de la mer, à l'extremité « des hauteurs qui séparent les caux de la Gaya de celles du « Francoli : elle est assise sur un rocher d'une clévation a considérable, isolée et escarpée de trois côtés qui reo gardent le nord, l'est, le sud. Du côté de l'ouest et du a sud-ouest, le terrain s'abaisse par une pente douce vers « le port et le Francoli. La ville haute est entourée de mua railles antiques qui couronnent les escarpements, dont a une seconde enceinte, hastionnée irrégulièrement, suit « les contours Le côté de l'est, route de Barcelone, a était en outre convert par emg lanettes formant une

« La ville basse, bâtie dans cet partie, au fond du port, était protégée, du côté de la campagne, par le Forte Royal, petit carre bastionné, situé à trois cents toises de la l'enceinte de la ville haute, et à deux cents toises de la mer. Ce fort lui-même, ninsi que la ville basse, était en- « veloppé par une seconde enceinte, qui s'appuyait d'un « côté à la ville haute, de l'autre au port, défendue par

" ligne qui s'appuvait à la mer ; deux autres grandes lu-

1, Foir la note p. 166. (2) Idem p. 687.

« trois bastions réguliers et quelques autres ouvrages. L'ena semble des deux villes, haute et basse, formait ainsi me

" grand parallelogramme deux fois plus long que large " Cette position formidable et cet ensemble d'ouvrages

e relevés et mis en bon état présentaient des moyens de e défense importants... Mais ce qui ajouta surtout à la force

« de Tarragone, ce fut la construction d'un nouveau fort

« sur le plateau de l'Olivo, point dont la hauteur égale celle

« de la ville, et qui n'en est éloigne que de quatre cent-

« toises....

« Le fort de l'Olivo, armé d'une cinquantaine de bou-« ches à feu, contenait habituellement douze cents homme

de garde. La flotte anglaise protegea Tarragone pendant

« toute la durée du siège. »

Le 4 mai l'armée d'Aragon était devant cette place. Une division, commandée par le commodore Adams, vint attaquer le 9 mai le fort de la Rapita à l'embouchure de l'Electric par un détachement de troupes françaises. Il ne put s'en emparer, mais il parvint à le détruire.

Le siège de Tarragone présentait des difficultés sannombre ; l'armée d'Aragon opposa la plus grande perseverance aux obstacles qui se renouvelaient sans cesse. Elle cut à soutenir contre l'armée espagnole et contre la garnison une foule de combats partiels à Alcovar, à Gratallops, etc.

« Si Tarragone n'eût pas été une place maritime, et que « notre armée de terre eût pu la bloquer entièrement, ces « combats journaliers nous auraient offert l'avantage d'é- « puiser peu à peu la garnison et d'affaiblir son moral par « l'inutilité des résultats. Mais il en était tout autrement « le port offrait un mouvement continuel de bâtiments an « glais «u espagnols. »

Enfin le 29 mai on parvint à s'emparer du fort de l'Olive et dans la nuit du 1er au 2 juin la tranchée fut ouverte contre la basse ville; le 7 on donna l'assaut au fort Francoli.

et l'on s'en empara La lunette du Prince fut prise d'assaut le 16 juin au commencement de la nuit, et on put ordonner celui de la

ville le 21 à sept heures du soir.

L'attaque sul vive et précipitée. Les troupes épronvérent une grande résistance. « A huit heures, le sort Royal « le bastion des Chanoines, celui de Saint-Charles, la bat « terie du Moulin et toute la ville basse étaient «n notre « pouvoir. L'ennemi y avait perdu quatre-vingts bouches « à sen. »

Enfin le 23 juin le général commandant en chef etait arrive devant la ville haute, « On ouvrit la première pa-« rallèle, et l'emplacement des batteries de brèche fut de-« terminé, »

Le général espagnol Campoverde (1) fit alors quelques tentatives : mais elles n'eurent aucun résultat, et ses troupes

se retirérent devant celles du général Suchet.

Le 28 on battit la place en brèche; l'assaut fut bientôt ordonné, « A cinq heures de l'après-midi le signal est « donné ; notre feu cesse, et celui de l'ennemi redouble à a la vue de nos braves qui sortent de la tranchée, fran-« chissent à la course un espace découvert de soixante a toises, et s'élancent à la brèche.... Ce moment décisif « fut marqué par un trait de courage qui pourra figurer o parmi les beaux souvenirs de l'histoire. Lors de l'assaut « du fort Olivo, le caporal de grenadiers Bianchini, du a sixième régiment italien, avait fait prisonniers au pied « même des murs de la ville quelques soldats espagnols, et « les avait amenés au général en chef, qui, admirant son « courage, lui demanda quelle récompense il pouvait lui a offrir : L'honneur de monter le premier à l'assaut de Tara ragone, dit Bianchini. Cette réponse pouvait n'être que « de la présence d'esprit; c'était de l'héroisme. Le 28 juin, « ce brave homme, devenu sergent, vient au moment de a l'assaut se présenter dans la plus belle tenue au général en a chef, et réclame de lui la faveur qui lui a été promise. Il a s'elance des premiers, reçoit une blessure, continue de « monter avec sang-froid, exhortant ses camarades à le sui-« vre, est atteint deux fois encore sans être arrêté, et a tombe enfin la poitrine traversée d'un coup de feu. »

Les Espagnols résistent en désespérés; une foule de nos braves périssent, mais en tombant ils assuraient la victoire à leurs compagnons. La résistance de l'ennemi avait porté l'armée au plus haut point d'exaltation. Le soldat écoutait à peine la voix de ses chefs. « Cependant, « il faut le dire, un nombre considérable d'Espagnols, pour- « suivis sous les yeux et jusque dans les bras des officiers « français, dont ils imploraient la protection, durent la vie « à ces mêmes officiers, qui demandèrent grâce pour eux à « leurs propres soldats. Le gouverneur Contreras. ?, blessé

« leurs propres soldats. Le gouverneur Contreras (\*), blesse « d'un coup de baïonnette, ent le bonheur d'être sauvé par « un officier du génie. Une masse d'Espagnols s'était reti-

<sup>1)</sup> N ... marquis de Campoverde, maréchal de camp. (2) Juan Senen de Contreras, général espagnol, gouverneur de la ville de Tarragone.

a rée dans la cathédrale, vaste et solide édifice, étere a d'un difficile accès. Nos soldats les poursuivirent et du a rent essayer un feu meurtrier pour franchir les soixant a marches qui précèdent l'entree. Ils s'en rendirent biac et tôt mattres : après une si opiniâtre résistance, leur rage o contre les combattants ne connut plus de bornes : mae a ils s'a rétèrent à la vue de neuf cents blessés étende et dans l'intérieur, et leurs basonnettes les respectèrent. Le général en chef apprit ce trait d'humanité, et en exprime et sa satisfaction.

« La majorité de la population de Tarragone était sorte avant ou pendant le siège; elle échappa aiusi aux desasters que le gouverneur et la garmson attirérent sur le ville, en bravant le dernier assaut que les lois de l'hommeur permettaient de ne pas attendre, et que le vainqueur

« aurait mieux aimé ne pas livrer.

a Nous primes près de dix mille hommes et vingt de peaux; en comptant les canons de l'Olivo et de la tesse ville, nous firmes en possession de trois cent trente-ser a bouches à feu, de quinze mille fusils, cent cinquance milliers de poudre, quarante mille boulets ou bombes. a quatre millions de cartouches, etc.

« Les travaux du génie, dirigés par le général Rogniat!!

to furent remarquables par la hardiesse de la conception
comme par la vigueur de l'exécution. On fit cinq mille
toises de développement de tranchée, dont deux milles
tola sape pleine et volante; un couronna quatre chemma
couverts; on fit des descentes et des passages de fossés
te et des rampes sur les brèches. Vingt officiers du genie.
cent quatre-vingt-sept sapeurs ou mineurs furent tues da
blessés.

e L'artillerie, commandée par le général Vulée (?), cone struisit vingt-quatre batteries, qui furent armees de e soivante-quatre bouches à feu, et ouvrit neuf brèches e L'ennemi avait tiré cent vingt mille coups de canon; elle e en tira quarante-deux mille, dont trente mille avec des e boulets, bombes ou obus de la place, renvoyés apres e avoir été payés à nos soldats; dix-neuf officiers d'artifle e rie, deux cent soixante dix-huit canonniers furent use e ou blessés, et à ce nombre il faut ajouter soixante-hou e soldats d'anfanterie fournis au service de l'artiflere e comme auxiliaires, et qui perirent dans les batteries. Le

<sup>(1</sup> feir la note p. 787. (2 Idem p. 838.

- a totalité de nos pertes reconnues s'éleva à quatre mille « deux cent quatre-vingt-treize hommes, dont neuf cent
- a vingt-quatre morts; et dans le nombre des trois mille
- a trois cent soixante-neuf blessés . à peine la moitie pou-
- a vait être rendue au service ou survivre à leurs blessures.
- « tant ils étaient mutilés (1). »

1067. COMBAT NAVAL DE LA FRÉGATE FRANÇAISE LA POMONE CONTRE LES FRÉGATES ANGLAISES L'AL-CESTE ET L'ACTIVE (29 novembre 1811).

Par M. GILBERT en 1836

Aile du Norda Pavillon du Rei B. de chaussét

La frégate la Pomone, capitaine Ducampede Rosamel (\*), étant separée de la division française dont elle faisait partie, et qui croisait dans la mer Adriatique, se trouva seule engagée, le 29 novembre 1811, à la hauteur de l'île Pelagosa, contre deux frégates anglaises l'Alceste, capitaine Maxwell, et l'Active, capitaine Gordon.

α La lutte fut longue et acharnée : la Pomone fit des α avaries considérables à ses deux adversaires. Après deux

- heures de combat, totalement démâtée, ne pouvant plus
   gouverner et ayant quatre pieds d'eau dans sa cale,
   le capitaine Rosamel réunit ses officiers et ses premiers
- a mattres, et sur l'avis unanime de ne pouvoir continuer a une plus longue résistance, il fit cesser le feu.
- « La Pomore perdit dans cette action dix hommes; son « capitaine et vingt-sept hommes furent blessés. L'Active « cut cinquante hommes tués ou blessés, et l'Alceste vingt-

a neuf. »

1068. COMBET NAVAL EN VIE DE L'ILE D'AIX (27 décembre 1811).

Par M. Desactionov en 1835.

Aile du Nords Pavillon du Roj R.-de-chaussée

Un convoi français venant de La Rochelle, poursuivi le 27 décembre 1811 par cinq péniches de l'escadre anglaise mouillee en rade des Basques, était venu se réfusier au fond de la baie entre La Rochelle et l'île d'Aix. Le commandant des forces navales (3) à l'île d'Aix dirigea quel-

(1) Mémures du due d'Albufera, etc. 1 II, p. 3 à 110. 1 Claude-Charles-Marie Ducampe de Rosamel, depuis vice-amiral, pair de France, etc. (3) Louis-Leon (acob., capitaine de vaisseau, depuis vice-amiral, comte, pair de France, etc.

ques embarcations pour protèger le convoi et couper le retraite aux péniches anglaises. En conséquence, il fit appareiller trois chaloupes canonnières, sous les ordres de M. Duré (1), lieutenant de vaisseau, et quatre canots des vaisseaux, commandés par M. Constantin (2), enseigne du Régulus.

" Aussitöt que l'escadre anglaise apercut ce mouvement.
" un vaisseau, deux frégates et un brick appareillèrent
" pour venir dégager leurs embarcations. Le brick, son

a lenu d'assez près par le vaisseau, tirait sur les camana nières qui le repoussèrent vivement à différentes fois.

« L'enseigne de vaisseau Constantin, montant une pene « che armée de vingt-deux hommes, a attaqué une pen-« che anglaise montée par trente hommes d'équipage

a Cet officier avait engagé le combat aver ses esquigoles a et sa mousqueterie; mais craignant que l'ennenn ne lu échappat, il fit porter dessus et l'aborda. Les Angles, a forts de la supériorité de leur nombre, s'élaneèrent mes à l'abordage; mais M. Constantin se précipita sur envet a les culbuta sur le bord opposé de leur péniche, que ce mouvement fit remplir. Les Français remontèrent à leur « hord et sanvèrent vingt-six hommes, dont un aspirant et « un chirurgien. L'officier commandant la péniche a et-

« tué et trois hommes dangereusement blessés.

« Pendant cette action les trois canonnières attaquaient « les quatre autres péniches toutes armées de caronades, « d'espingoles et de mousqueterie. Le lieutenant de vaisa seau Duré, tout en contenant le brick anglais qui vou-« lait protéger ces péniches, en amarina une de dix-hut a hommes, dont deux aspirants; les trois autres, harceles « par le canot du commandant des forces navales, com-« mandé par l'aspirant de première classe Porgi, percees « de boulets et coulant bas, arrivèrent sur la côte, où il les a poursuivit, et fit prisonniers les équipages montant à a soixante-dix hommes, dont un officier et cinq aspirants « Le résultat de cette affaire est donc la prise de una a peniches et de cent dix-huit hommes, dont deux offi-« ciers, huit aspirants et un chirurgien. Dans ce nombre, « un officier et quatre malelots ont été tues, deux autres a morts immédiatement après et cinq blessés griève-

a ment (3). »

<sup>1)</sup> Jean-Baptiste-Cabriel Dure, ,2 Joseph Desire Constantin, cepus cipitaine de fregute ,2 Monifeur du 2 janvier 1812.

1069, srège de Valence (26 décembre 1811 au 9 janvier 1812).

INVESTISSEMENT DE LA PLACE.

Le bâton de maréchal fut pour le général Suchet .1, la récompense de la prise de Tarragone. Il reçut en même

temps l'ordre de l'Empereur d'assièger Valence.

La bataille et la prise de Murviedro, l'ancienne Sagonte, précèdèrent le siège de Valence. Le marcchal Suchet ayant reçu les renforts qui lui étaient nécessaires pour entreprendre le siège d'une place aussi importante, opèra sa jonction à Segorbe avec les deux divisions détachées de Madrid, sous les ordres du général Reille, <sup>2</sup>). L'armée d'Aragon traversa alors la Liria, passa ensuite la Guadalaviar, en face de Ribaroga, et, après avoir repousse successivement les postes espagnols et livré bataille, elle put commencer l'investissement de la capitale du royaume de Valence.

« L'occupation de Gullera , d'Alcira , d'Albérique , suf-« fisait pour assurer le front de l'armée du côté du Xu-« car ; quelques troupes , placées en observation sur cette « ligne , couvraient parfaitement le siège. Mais la dispo-« sition des forces ennemies engagea le marcehal à porter « les siennes plus loin , pour profiter des ressources d'un « pays riche et fertile. Il fit avancer le général Delort (\*) « jusqu'à Xativa ou Saint-Philippe , que l'on occupa sans « coup férir le 29 décembre. On y trouva un million de « cartouches et un grand approvisionnement en riz. La « population de cette ville , qui est de quinze mille âmes , « accueillit nos troupes avec antant d'empressement que « celle d'Alcira.

a Les troupes du siège campèrent autour de la place, à douze cents mètres des ouvrages, et dans l'ordre suivant: La division Habert, formant l'extrème droite, s'appuyait au Guadalaviar; à sa gauche etait la division Harispe, liée avec elle par des postes intermédiaires, et s'êtendant jusqu'à la grande route de Murcie. De l'autre côté de la route, la ligne etait continuée par le corps du général

<sup>&</sup>quot; Reille, dont la brigade Bourke formait la droite; la

<sup>(1)</sup> Voir le note p. 687. 2, Idem p. 921. (3) Jacques-Antoine-Adrien, baron Delort de Gleon, général de brigade, depuis lieutenant general, pair de France, etc.

a division Severoli, à gauche de celle-ci, se liait à la de vision Palombini placée à cheval sur le Guadalavia a une brigade à Mislata et l'autre à Campanar. Pour assu e rer la rive gauche qui était dégarnie depuis la batadle

e les troupes de la division Musnier furent envoyees le e 27 décembre au faubourg de Seranos et sur la grande

a route de Murviedro. »

Le général D. Joachim Blake (1), qui commandait en chef les troupes espagnoles, tenta vainement de s'oppose aux opérations du marechal Suchet. L'armée espagnole fa contrainte d'abandonner son camp retranché en avant de la place dans la nuit du 5 janvier, et de se retirer dans l'acceinte de la ville.

a L'artillerie, qui avait fait venir son dépôt principal a San Miguel de los Beyes, se hâta de transporter des pieces à la rive droite du Guadalaviar, derrière les camps des points d'attaque. Malgré la pluie qui realit a les chemins et les terres presque impraticables, de éleva, avec une rapidité étonnante, quatre haltere contre le front Saint-Vincent et trois contre le front d'un livete. Le génie coupa à la sape la route de Murcie, a étendit la parallèle. l'appuva à des maisons crènelées et poussa les cheminements très-près de la contressarpe et le 6 on commenca le hombardement; il continura le 7 et

Le 6 on commence le hombardement; il continua le 7 et le 8 e L'ennemi s'était obstiné à tenir dans quelques ma sons du faubourg de Quarte; il fallut l'attaquer de vive force dans le convent des Ursulines; nous y perdirac e le capitaine du génie Léviston (\* . Près de la porte Sainte d'emprise de la porte Sainte d'emprise de la capitalité de la convent des Dominiers en cenon, fit échouer les treprise. On fit un nouveau cheminement et on s'emprise de la couvent des Dominicains. En deux jours cuq nouvelles batteries furent construites et armées. Notes allions être prêts à ouvrir la brèche. Iorsque deux officiers espagnols se présentèrent en parlementaires et le lendemain le général espagnol Zavas. D'étant venu annonce l'acceptation des bases de cette capitulation, « il renti-

« dans la ville, accompagne du général Saint-Cyr Nugues « chef d'état-major du maréchal, pour conclure la capite « lation chez le général en chef Blake lui-même. Elle (»

fi Joachim Make, depuis capitaine general as service d'Espage. C. A. cumdre-Jean Leviston. 3/ N. .. morquis de Zayas. lieutenan' r. netal. ... Foir la note p. 538.

a signée le 9 janvier au matin, et ratifiée aussitôt de part

« et d'autre a La prise de Valence mit en notre pouvoir dix-huit a mille deux cent dix-neuf prisonniers de guerre, parmi a lesquels buit cent quatre-vingt-div-huit officiers, vingta trois généraux, et à leur tête le capitaine général « Blake; en outre vingt-un drapeaux, deux mille chevaux e de cavalerie on d'artillerie, trois cent quatre-vingt-treize « pièces de canon : quarante-deux mille fusils, cent qualrea vingts milliers de poudre, etc. L'état des malades et a blessés, dans les hopitaux de la ville, s'éleva à onze « cent soixante-deux. L'armée espagnole sortit le 10 jan-« vier par le pont superieur, et, après avoir dépose les u armes, fut dirigée en France (1). »

#### 1070. PASSAGE DE VIÉMEN (24 juin 1812, au matin).

Aquarelle par V Simeon Fort en 1826, d'après Partie central les minutes du depôt general de la guerre.

irrétage. tialerie .

Napoléon avait atteint le fatte de ses prospérités, lors- des Aquarelles en 1812 la guerre se ralluma natre la France, et la No 140. que en 1812 la guerre se ralluma entre la France et la Russie. Il fut décidé que les frontières de ce lointain empire seraient franchies, et que l'on se porterait sur Moscou, comme on s'était porté sur Vienne et sur Berlin dans les campagnes précislentes.

Des préparatifs gigantesques furent faits pour cette expédition. Les contingents de l'Allemagne tout entière, ainsi que de la Pologne, vincent se fondre au sein de la grande armée française, et le 20 juin 1812 commencèrent à s'ebranler les six corps qui la composaient et dont chacun était

une armée.

De son côté l'empereur des Russies (2) appelle autour de lui toutes les forces de son vaste empire. A l'enthousiasme guerrier qui depuis huit ans entralnait partout les Français à la victoire, sur les pas de leur empereur, il opposa le puissant mobile de l'enthousiasme religieux et national. Le 22 avrit it était à Wilna, capitale de la Lithuanie, préparant tout pour repousser la formidable invasion qui menacait les frontières.

Napoleon partit de Saint-Cloud le 9 mai, passa le Rhin

le 13, l'Elbe le 29, et la Vistule le 6 juin.

<sup>(1</sup> Mémoires du duc d'Albufera, atc., t. 11, p. 223 à 233. (2) Alexandre, coir la note p 719

La grande armée occupait au mois de juin les positions suivantes :

« Le premier corps se porta sur la Prégel. Le prince « d'Eckmuhl (1), qui le commandait, cut son quartier

« Le maréchal duc de Reggio (1), commandant le

a général le 11 juin à Kænigsberg.

a deuxième corps, cut son quartier général à Vehlau; le a maréchal duc d'Elchingen (3), commandant le troissem a corps, à Soldapp: le prince vice-roi (3) à Rastembourg a le roi de Westphalie (3) à Varsovie: le prince Poma towski (6), à Pultusk (province de Plock en Pologue)

« l'Empereur porta son quartier général le 12 sur la Prégét « à Kæmgsberg, le 17 à Insterburg, le 19 à Gumbinen » La grande armée reçut l'ordre de passer le Nièmen au mois de juin. « Le 23 le roi de Naples (\*), qui commandait

a la cavalerie, porta son quartier général à deux lieues du

« Nièmen, sur la rive gauche (2). »

Le 23, à deux heures du matin, l'Empereur arriva avant-postes, près de Kowno, prit une capote et un bannet polonais d'un des chevau-legers, et visita les rives da Nièmen, accompagné sculement du général du gence

Hato (10).

A huit beures du soir l'armée se mit en mouvement A dix heures le général de division comte Morand (11) fit passer trois compognies de voltigeurs, et au même momentrois ponts furent jetés sur le Niemen. A onze heure troiscolonnes débouchèrent sur les trois ponts. A une heure un quart le jour commençait déjà à paraitre. A midi le genéral baron Pajol. 12 poussa devant lui une nuée de cosaque et fit occuper Kowno par un bataillon.

Le 21 l'Empereur se porta sur Kowno province de

Wilna).

Le marcehal prince d'Eckmühl porta son quartier general à Roumchicki (province de Wilna), et le roi de

Naples à Ekctanoni.

Pendant toute la journée du 21 et celle du 25 l'armée defila sur les trois ponts. Le 21 au soir, l'Empereur fit jeur un nouveau pont sur la Vilia, vis-à-vis Kowno, et fit pas-

Pavoust, voir la note p. 509, (2. Oudinot, cair la note p. 12. Ney, toir la note p. 551, (3. Eugene de Beauliarines), coir l'i n. p. 631, (5. Jerdane Rouapatte, coir la note p. 771, (5. Four la note p. 87). Beuric me Bulletin de la compagne de Rusic. (8. Murat, coar la 11. p. 612, (9. Treasume Bulletin de la campagne de Rusic. (9. Four la note p. 837, (1). Idem p. 839, (1). Claude-Pierre Pajol, general de houst depuis heutemant general, combe et pair de France.

ser le maréchal duc de Reggio avec le deuxième corps. Les chevau-légers polonais de la garde passèrent à la nage.

#### 1071, COMBAT DE CASTALLA (21 juillet 1812).

Par M. Charles Laxor ors en 1837.

Aile du Nam get eluse. Salle o \$2

Après la prise de Valonce, le maréchal Suchet (1) avait presque acheve la soumi-sion de toute la province; il venait de s'emparer de Denia , port de mor peu eloigné d'Alicante, et il se proposait de diriger ses operations sur cette ville et sur Carthagène, lorsque l'armée d'Aragon fut affaiblie par le départ de plusieurs régiments appelés sur un autre théâtre. Le maréchal Suchet dut alors renoncer à prendre l'offensive pour conserver le pays qu'il avait conquis.

Pendant ce temps l'armée espagnole avait reçu des renforts, et de tous côtes l'ennemi faisait de nouvelles tentatives : une flotte anglaise, sortie d'Alicante le 21 juillet 1812, s'était montrée en vue de Denia et menaçait d'o-

pérer un débarquement.

a Ces divers mouvements sur les flancs de l'armée ou sur « ses derrières, dit le maréchal Suchet dans ses Mé-" moires, n'avaient pour but que de diviser nos forces et de " les occuper au loin, pendant qu'une attaque de front « était dirigée contre le général Harispe 2, placé en pre-" mière ligne sur Alicante. Ce général, avant avec lui une « réserve à Alcoy, avait établi une brigade à Ibi sous le co-« lonel Mesclop (%, et le général Delort (\*) en avant-garde à « Castalla. Le 21 au matin, Jeseph O'Donell ? , à la tête de « dix mille hommes en quatre colonnes, se porta sur Cas-" talla. Le général Delort avec le septième de ligne se re-« tira en bon ordre sur une position en arrière, rapprochée « d'Ibi et reconnue d'avance; il donna ordre en même « temps au vingt-quatrième de dragons cantonné à Oml et Biar de le rejoindre, et au colonel Mesclop de l'appuyer... « En position avec son infanterie et son artillerie, le gé-« néral Delort tenait en échec le général espagnol et at-« tendact le vingt-quatrième de dragons qui arrivait par sa " droite. La marche de cette cavalerie en plaine donna aux « Espagnols de l'imquiétude pour leur gauche ; ils dirigé-« rent contre elle une batterie de canons. Le général De-« lort quittant la défensive se mit alors en mouvement, et

<sup>1)</sup> Voir la note p. 687. (2) Idem p. 838. (2) Jean-Louis de Mesclop, depuis marcelal de camp et baron. (5) Voir la note p. 849. (2) Joseph O Donell, comte de Labisbal, heutenant géneral au service d'Espagne.

a attaqua avec vivacité.... Avec ses forces réunies a peusse, culture toutes les colonnes du genéral O'Donell

« les poursuit jusque dans Castalla. Là elles s'efforcent de

« se rallier et de résister dans les rues; mais après m « combat sangiant, elles cédent de nouveau et prennem

« la fuite en désordre vers Alicante. Le chef de bataillon

" Herrenberger (1) fait mettre bas les armes aux dermes

o suyards qui cherchaient à se resugier dans le chateau &

e Castalla.

a Pendant ce temps le colonel Mesclop repoussait les Espagnols à Ibi.... La vue du general l'arispe, qui a-

e courait d'Alcoy avec le cent-seizième, acheva de décide e la retraite de l'ennemi. Battus sur les deux points, le

" Espagnols se retirerent dans Alicante, ayant perdu be-

drapeaux, deux pièces de huit attelees, avec trois ca-

« sons et plus de dix mille fusils. Ils curent près de quate « mille hommes tués, blessès ou pris ; parmi ces dermes

« quatre colonels, cinq lientenants-colonels, et coat vinc-

o cinq officiers: leur perte égalait le nombre des soldes o français qui avaient combattu contre cux. L'habilete et

« la décision du général Delort déterminérent ce succès

e important (\*). »

# 1072. BATAILLE DE SMOLENSE (47 août 1812).

Aile du Nord in clage. Salle n. 82 Par M Charles Lenguois en 1816.

Après le passage du Nièmen , le quartier général de le grande armée avait été successivement porte de Kowno é Wilna, de Wilna à Witepsk.

" Le 8 août, la grande armée, d'après le treizième Buli-

a tin, se trouvait placée de la manière suivante :

« Le prince vice-roi (\*) était à Souraj avec le quatrième « corps occupant par des avant-gardes Velij , Oussiath et « Porietch ;

« Le roi de Naples 3 était à Nikoulino avec la cavalerie.

« occupant Inkovo;

a Le maréchal duc d'Elchingen (6), commandant le troi-

« sième corps, était à Liozna;

« Le marèchal prince d Eckmühl (6), commandant le

e premier corps, était à Doubrowna;

(1 Antoine-Marie-Joseph Herrenberger, depuis commandant de 2 place de Bouchain. 1) Wémoires du duc d'Albufera, etc. 1 II, p. 225-226. 1 Eugene de Beauharnai s, voir la note p. 631. 2 Murat, cor a note p. 612. 3, Ney, voir la note p. 821. 3) Davoust, voir la note p. 820.

a Le cinquième corps, commandé par le prince Ponia-« towski d , était à Mohilow :

a Le quartier général était à Witepsk :

« Le deuxième corps, commandé par le maréchal duc a de Reggio de, était sur la Drissa;

a Le dixième corps, commande par le duc de Tarente (3).

« était sur Dunahourg et Riga. »

Le 10 l'Empereur résolut de marcher sur Smolensk : les ordres furent donnés en conséquence aux différents corps et le 15 le quartier général était à la poste de Ko-

a Le 16, les hauteurs de Smolensk furent couronnées; « la ville présenta à nos veux une enceinte de murailles « de quatre mille toises de tour, épaisse de dix pieds et

a haute de vingt-cinq, entremèlée de tours, dont plusieurs

a étaient armées de gros calibre.

o L'Empereur reconnut la ville, et placa son armée qui a fut en position dans la journée du 16. Le maréchal due a d'Etchingen cut la gauche au Borysthène; le maré-« chal prince d'Eckmühl le centre ; le prince Poniatowski a la droite : la garde fut mise en réserve au centre : le vicea roi en réserve à la droite, et la cavalerie sous les or-

« dres du roi de Naples à l'extrême droite.

« Le 16, et pendant la moitié de la journée du 17, on u resta en observation. La fusillade se soutint sur la ligne : e les Russes occupaient Smolensk avec trente mille hom-« mes, et le reste de leur armée se formait sur les belles a positions de la rive droite du fleuve, vis-a-vis la ville. a communiquant par trois ponts. Smolensk est considéré a par les Russes comme ville forte et comme boulevard de

Moscou, a

Vers les deux heuresaprès midi, l'action devint générale, on se battit avec acharnement ; la cavalerie française étant parvenue à repousser les cosaques et la cavalerie russe, on s'empara de quelques hauteurs ; « alors une batterie de a soixante pièces établie sur un plateau qui dominait l'ina fanterie russe lui fit operer un mouvement en ar-

a rière, etc.

« Le général Barclay de Tolly (1), commandant en chef « l'armée russe, reconnaissant alors qu'on avait des projets a sérieux sur la ville, fit passer deux divisions et deux re-

<sup>(1</sup> Frie la note p. 205. . 2 Oudinot, voir la note p. 656. (2) Macdonald quir la note p. 508. . 3. Michel Barelay de Tolly, general d'infanterie au service de Russie, depuis feld-marechal et prince.

a giments d'infanterie de la garde pour renforcer les qua a tre divisions qui étaient dans la ville. Ces forces réu-

« nies composaient la moitié de l'armée russe : le comba « continua toute la nuit; les trois batteries de brêche tire-

« rent avec la plus grande activité. Deux compagnies de

a mineurs furent attachées aux remparts.

α Cependant la ville était en feu; au milieu d'une belle
 α nuit d'août, Smolensk offrait aux Français le spectarie
 α qu'offre aux habitants de Naples une eruption du Vê-

e suve.

« A une heure après minuit l'ennemi abandonna la ville « et repassa la rivière. A deux heures, les premiers gre « nadiers qui montèrent à l'assaut ne trouvérent plus de « résistance; la place était évacuée, deux cents pièces de

« canon et mortiers de gros calibre, et une des plus belles « villes de la Russie, étaient en notre pouvoir, et cela à

« la vue de toute l'armée ennemie.

« Le combat de Smolensk, qu'on peut à juste titre ap-« peler bataille, puisque cent mille hommes ont été en-« gagés de part et d'autre, conta aux Russes la perte de

« quatre mille sept cents hommes restes sur le champ de « bataille, de deux mille prisonniers, la plupart blesses.

a et de sept à huit mille blesses. Parmi les morts se troua vent cinq généraux russes. Notre perte se monte à sept

cents morts et à trois mille cent ou trois mille deux cents

blessés. Le général de brigade Grahowski <sup>1</sup> a etc tué;
 a les généraux de brigade Grandeau (<sup>3</sup>) et Dalton <sup>15</sup> ont

« été blessés (5). »

## 1073. COMBAT DE POLOTSE (18 août 1812).

Aile du Nord. 14 ctage. Salle nº 82. Par M. Charles LASSLUIS en 1827

Le quatorzième Bulletin, rapporte : « Après le combat de « Drissa ville frontière des provinces de Minsk et de Wi

« tepsk), le due de Reggio \* sachant que le général Witt-« genstein (6 s'était renforcé de douze trojsièmes hataillons

« de la garnison de Dunabourg, et voulant l'attirer à un

« combat en-decà du défilé sous Polotsk, vint ranger les

a deuxième et sixième corps en bataille sous Polotsk. Le

(1) Georges Grahowski, (2) I ouis-Joseph, baron Grandeau d'Ahancourt, depuis heutenant general. A Alexandre, baron Dalton, depuis cossite el lieutenant general. Treszenne Bulletin de la campagne de Bussie. Oudinot, core la note p 656-6 Nov., de Wittgestein, general d'in fanierie au service de Russie, depuis marechal prince de Wittgenstein.

a général Wittgenstein le suivit. l'attaqua le 16 et 17, et a fut vigoureusement repoussé. La division bavaroise de a Wrede du sixième corps s'est distinguée. Au moment où a le duc de Reggio faisait ses dispositions pour profiter de a la victoire et acculer l'ennemi sur le défié, il a cté a frappé à l'épaule par un hiscaren; sa blessure, qui est a grave, l'a obligé à se faire transporter à Wilna, mais il a ne paraît pas qu'elle doive être inquietante pour les a suites

a Le général comte Gouvion-Saint-Cyr (¹) a pris le commandement des deuxième et sivième corps. Le 17, au
soir, l'ennemi s'était retiré au delà du délilé. Le general
Maison (²) a été reconnu genéral de division et l'a remplacé
dans le commandement de sa division. Notre perte est
è évaluée à mille hommes tués et blessés. La perte des Russes

a est triple; on leur a fait cing cents prisonniers.

« Le 18, à quatre heures après midi, le general Gou« vion-Saint-Cyr, commandant les deuxième et sixième
« corps, a débouché sur l'ennemi, en faisant attaquer la
« droite par la division bavaroise du comte de Wrede. Le
« combat s'est engage sur toute la ligne; l'ennemi a été
« mis dans une déronte complète et pour suivi pendant deux
« lieues autant que le jour l'a permis. Vingt pièces de canon
« et mille prisonniers sont restés au pouvoir de l'armée
« française. Le général bavarois Deroy (3, a été blesse. »

# 1074. BATAILLE DE LA MOSROWA (7 septembre 1812).

Par M. Charles LANGLOIS en 1837.

Aile du Nord 1-1 etage, Salle nº 82,

Après la prise de Smolensk l'armée française continuait toujours son mouvement sur l'ancienne capitale de l'Empire russe.

Le 5 septembre elle était près de Mojaïsk. « A deux « heures après midi on découvrit l'armée russe placée . Ia « droite du coté de la Moskowa , la gauche sur les hauteurs « de la rive gauche de la Kologha. A douze centstoises en « avant de la gauche , l'ennemi avait commencé à fortifier « un beau mamelon entre deux hois , où il avait placé neuf « à dix mille hommes. L'Empereur l'avant reconnu réso- « lut de ne pas différer un moment et d'enlever cette posi-

1 Laurent de Gouvion-Saint-Cyr, depuis marcehal de France, pair de France, marquis, etc. (2) loir la note p. 509. (2) Idem p. 805.

a tion. Il ordonna au roi de Naples (1) de passer la Kologha avec la division Compans et la cavalerie. Le prince Pons-

a towski daqui était venu par la droite, se trouva en mesur

e de tourner la position. A quatre heures l'attaque com-

e mença. En une heure de temps la redoute ennemie fo-

a prise avec ses canons.

e Le 6, à deux heures du matin. l'Empereur parcourst e les avant-postes ennemis : on passa la journée à se re-

a connaître. Le 7, à deux heures du main, l'Empereur a était entouré des maréchaux à la position prise l'avant-

a cian entoure des marechaux à la position prise i avana veille. A cinq heures et demic le soleil se leva san-

a nuage; la veille il avait plu ; c'est le soleil d'Austerhu-

a dit l'Empereur. Quoiqu'au mois de soptembre il laisat

« aussi froid qu'en décembre en Moravie.

a A six heures le général comte Sorbier (3), qui avait arme

a la batterie droite avec l'artillerie de la réserve de la

a garde, commença le feu. Le general Pernety (\*), a vec traise a pièces de canon, prit la tête de la division Compans (ma

a pieces de canon, prit la tete de la division Compans qua

α tête de la position de l'ennemi. A six heures et demic le

a general Compans (\* est blessé. A sept heures, le prince

a d'Eckmubl & a son cheval tué. L'attaque avance, la mous

a queterie s'engage. Le vice-roi ("), qui formait notre gar-

a che, attaque et prend le village de Borodino que l'ena nemi ne pouvait défendre, ce village étant sur la rive

« gauche de la Kologha. A sept heures le marcehal due d'El-

a chingen (8) se met en mouvement, et, sous la protection

a de soixante pièces de canon que le géneral Foucher (\*

« avait placées la veille contre l'ennemi, se porte sur le « centre. Mille pièces de canon vomissent de part et d'antre

a la mort.

o Mais la garde impériale russe avait attaqué le centre

a de l'armée, quatre-vingts pièces devanon françaises arre a tent ses efforts; pendant deux heures, dit le Pulletin,

" l'infanterie russe affrontant le danger marche en colon-

a nes serrees sous la mitraille. La halaille était encore in-

a décise; le roi de Naples fait alors avancer le quatrième

« corps de cavalerie qui pénètre par les brèches que la mi-

Afterat, coir la nale p. 612. (2) Foir la nale p. 805 30. Jean-La tholome Souhier, colonel de l'attillerie de la gacde imperiale, depuis benefaunt general, inspectour general d'attillerie, cet. (2) Foir la note p. 503. (3) Illiano, coir la note p. 509. (5) Engene de licularione, coir la mile, p. ... (3) Neg, coor la nate p. 501. (2) Lons-branças Foucher, baron de Carell, general de division et inspecter general d'attillerie.

- à traille de nos canons a faites dans les masses serrées des a Russes et les escadrons de leurs cuirassiers, culbute tont.
- a entre dans la redoute de gauche par la gorge. Dés ce
- a moment plus d'incertitule, la bataille est gagnée : it a tourne contre les ennemis les vingt-une pièces de canon
- a qui sa transant dans la radoute Le comte de Cardaio
- a qui se trouvent dans la redoute. Le comte de Caulain-
- o court (1), qui venait de se distinguer par cette belle charge.
- a avait terminé ses destinces; il tombé mort, frappé par un
- a boulet.
- « Il est deux heures après midi, la bataille est finie , la « canonnade continue, l'artillerie française a tiré près de
- « soixante mille coups de canon ; les Russes ne combattent
- plus pour la victoire, mais pour assurer leur retraite.
   Douze à treize mille hommes et huit à neuf mille
  - a chevaux ont été comptés sur le champ de bataille,
  - a chevant ont eu comples sur le champ de Datalle.
  - « soixante pièces de canon et cinq mille prisonniers sont « restès en notre pouvoir.
  - « Nous avons eu deux mille cinq cents hommes tues et
  - e le triple de blesses. Notre perte totale peut être éva-
  - « luce à div mille hommes; celle de l'ennemi à quarante
  - o ou cinquante mille. Jamais on n'a vu un pareil champ
  - « de bataille (2). »

#### 1075. DÉFENSE DE CRATEAU DE BERGOS (octobre 1812).

Par M. HEIM en 1814. Aile du Nord.

1er étage. Saile nº \$2.

Au milieu de septembre 1812, le général Clausel (\*), commandant de l'armée de Portugal, s'était retiré de Valladolid pour opèrer sa jonction avec l'armée du Nord en Espagne. En passant par Burgos, il y avait laissé le général Dubreton (\*) pour occuper le château de cette ville avec une garnison de dix-huit cents hommes. Le général Dubreton fut bientet enveloppé par les troupes anglo-partugaises, sous les ordres de Wellington (\*). Il opposa pendant trente-cinq jours la plus vive résistance à tous les efforts de l'ennemi, qui avait réuni sur ce point une grande partie de ses forces. Enfin les deux armées francaises ayant opèré leur jonction, le fort de Burgos fut debloque le 22 octobre.

Le général comte Cassarelli (%, commandant l'armée du

<sup>44</sup> Auguste-lean-Gabriel de Caulaineourt, general de division. 2 Dix-huitiume Bulietin de la compaque de Russie. 3 Bertrand Coursel, depuis coute, marce hal de France, el gouverneur géneral des possessions françaises dans le nord de l'Afrapa (2) Jean Louis, baron Dubreton, general de bigade, depuis Leutenant general et puir de France. (3) Vou la note p. 323. Auguste Caffarelli.

Nord, dans une lettre datée de Briviesca, le 21 octobre 1812, et adressée au ministre de la guerre ('), remi ains compte des opérations militaires :

« Portugal occupe les hauteurs de Monasterio, et nous

« voyons les camps des ennemis.

a Les deux armées de Portugal et du Nord peuvent être
 a en ligne dans vingt-quatre heures ; notre cavalerie est
 a très-belle, l'artillerie nombreuse est en très-bon etat.

- « Hier après midi nous avons replié tous les avant-« postes de l'ennemi ; nos soldats ont montré beaucoup
- a d'ardeur; le canon a dù être entendu du fort de Burgos a qui fait toujours une défense très-opiniatre et qui a fait
- « éprouver à l'ennemi, d'après tous les rapports, une
- a perte de plus de quatre mille hommes. On ajoute que,
  - n les ennemis ayant mis en batterie quatre pières de
  - " vingt-quatre, elles ont été aussilot demontées, à la re-
  - « serve d'une pièce qui même ne tire plus. Les enneuis
  - o ont perdu plusieurs officiers de marque, notamment un
  - " major, Murray, du quarante-deuxième régiment Ecos-
- « sais).

  « J'espère que le fort sera bientôt dégagé, et je deman-
  - « derai alors à Votre Excellence, en lui faisant connaître
  - e general Dubreton et pour les officiers et soldats our &

sont si vaillamment comportés. »

Une autre lettre du général baron Thiébault 19, commandant supérieur à Vittoria, adressée au ministre de la guerre, et datée du 23 octobre à neuf heures du soir, rapporte:

« Les armées de Portugal et du Nord sont entrées hier « à six heures du matin à Burgos ; vers deux heures du

« soir, et après l'échange de quelques coups de canon,

« l'ennemi a passé le ravin de Buniel et s'est mis en

" pleine retraite (3).... »

# 1076. COMBAT DE KRASNOÉ (18 novembre 1812, neuf heures du matin).

Partie centrale.

100 etage.

Galerie
des Aquarelles.
No 110.

Aquarelle par M. Siméon Four en 1826, d'aproles minutes du depôt general de la guerre

La bataille de la Moskowa fut bientôt suivie de la

(1 Clorke, enir la note, p. 620. 2) Voir la note p. 753. 1. Mondem du 31 octobre 1812.

prise de Moscou, et l'empereur Napoléon établit son quartier général dans le fort du Kremlin. Le général comte de Lauriston (¹), qui avait rempli les fonctions d'ambassadeur en Russie, y fut appelé, et l'Empereur l'envoya au quartier général du feld-maréchal Kutusoff (¹) qui avait pris le commandement de l'armée russe. Des communications s'etablirent alors entre les avant-postes français et ceux de l'ennemi: il y eut des pourparlers pour la paix, et un armistice fut même conclu. Mais on le dénonça peu de temps après, et les hostilités recommencèrent le 18 octobre. L'armée russe, en se retirant, avait brûlé Moscou; tout le pays était dévasté. L'Empereur, ne pouvant espérer d'y faire subsister ses troupes, dut se résoudre à entreprendre le mouvement rêtrograde, dont la France apprit plus tard les funestes résultats par la publication du cingt-neuvième Bulletin.

Cependant le ringt-quatrième Bulletin, daté de Moscou,

du 14 octobre 1812, s'exprimait ainsi :

« Le temps est encore beau. La première neige est tom-« bée hier. Dans vingt jours il faudra être en quartiers « d'hiver.»

L'armée commence son mouvement de retraite dans les journées des 15, 16, 17 et 18 octobre. L'Empereur quitta Moscou le 19:

« Le quartier général impérial était le premier novem-

a bre à Viasma, et le 9 à Smolensk.

- a Jusqu'au 6 novembre le temps a été parfait, et le moua vement de l'armée s'est exécuté avec le plus grand a succès. Le froid a commencé le 7; des ce moment, a chaque nuit nous avons perdu plusieurs centaines de a chevaux, qui mouraient au bivonac. Arrivés à Smo-
- α lensk, nous avions perdu bien des chevaux de cavalerie α et d'artillerie.
- a L'armée russe de Volhynie était opposée à notre gaua che. Notre droite quitta la ligne d'operation de Minsk, et a prit pour pivot de ses opérations la ligne de Varsovie a L'Empereur apprit à Smoleusk, le 9, ce changement do » ligne d'opérations, et présuma ce que ferait l'ennemi, a quelque dur qu'il lui parût de se mettre en mouvement a dans une si cruelle saison, le nouvel état de choses le

α nécessitait. Il espérait arriver à Minsk, ou du moins α sur la Berésina, avant l'ennemi; il partit le 13 de

<sup>(1)</sup> Forr la note p. 707. 2, Idem p. 710.

a Smolensk, le 16 il coucha à Krasnoë. Le froid, qui ana

a commencé le 7, s'accrut subitement, et au 14, au 15 et

a au 16, le thermomètre marqua 16 et 18 degrés au-de-

« sous, de glace. Les chemins furent couverts de vergle; « les chevaux de cavalerie , d'artillerie, de train , peris-

a saient tontes les nuits, non par centaines, mais por mil

a liers, surtout les chevaux de France et d'Altemagne. Plus

a de trente mille chevaux périrent en peu de jours : notre

a de trente mille enevaux perirent en peu de jours; nous a cavalerie se trouva toute à pied : notre artiflerie et nos

a transports se trouvaient sans attelage. Il faltut abon-

a donner et détruire une bonne partie de nos pièces et de

a nos munitions de guerre et de houche.

« L'ennemi qui voyait sur les chemins les traces de cette « affreuse calamité qui frappart l'armée française chercha

a à en profiter. Il enveloppait toutes les colonnes par ses

« cosaques qui enlevaient, comme les Arabes dans les des serts, les trains et les voitures qui s'écortaient »

Le 18 novembre, à neuf heures du matin, l'arrière-gute de l'armée française rencontra l'armée russe qui occupat sur plusieurs lignes la route de Krasnoë. La division lucard soutint l'attaque.....

« Le duc d'Elchingen (4), qui avec trois mille hommes

a faisait l'arrière-garde, avait sait sauter les remparts de

e Smolensk. Il fut cerné et se trouva dans une position e critique; il s'en tira avec cette intrépidite qui le dista-

« gue. Après avoir tenu l'ennemi éloigne de lui perulant

« toute la journée du 18, et l'avoir constamment reponsse,

« à la nuit il fit un mouvement par le flanc droit, passa le

a Burysthène et dejoua tous les calculs de l'ennemi. Le 19 a l'armée passa le Burysthène à Orza, et l'armée russe la-

a tiguée, ayant perdu beaucoup de monde, cessa la es

a tenta ives (2) n

1077. COMBAT NAVAL EN VUE DES ILES DE LOZ (7 Révirer 1813).

Ade du Nord. Pavillon du roi. R.-de-chaussee. Par M. Cagran en 1414

Le capitaine Bouvet <sup>3</sup>, commandant la frégate l'Arcthur, rencontra le 7 février 1813 la frégate anglaise l'Amélia pre des lles de Loz, sur la côte de Guinee. Après un combat assa

<sup>(1)</sup> Nev. voir la nole, p. 551. (2) Vingt-neuvieme Bullelin de la campaque de Bussie. 3 Pietre-François-Henri-Etienne Bouvet, depuis contre amiral honoroire.

vif dans lequel le capitaine Bouvet conserva l'avantage, il forca la frégate anglaise à se retirer devant lui.

## 1078. BATAILLE DE LUTZEN (2 mai 4813).

PACM. REST ME OR 1837.

tile du Nord. 100 etage. Salle no 83.

Les résultats désastreux de la campagne de Russie avaient rapproché le théâtre de la guerre : ce n'était plus sur la Vistule et le Nièmen, c'était sur l'Elbe que les combats allaient s'engager.

Vers la fin de 1812, l'armée française avait pris ses cantonnements dans une partie de la Saxe. Elle en sortit dans les premiers jours du mois de mars 1813, et le 17, le quartier général du prince Eugène 1), qui commandait l'armée en l'absence de l'Empereur, avait été transporté à Leipsick. Le prince marcha sur Magdebourg où il arriva le 21.

L'Empereur ayant quitté Paris le 14 avril se dirigea sur Mayence ; le 22 il y passa la revue des troupes qui venaient

en France; le 25 il etait à Erfort.

σ Le 26 avril S. M. a passé la revue de la garde et a σ visite les fortifications de la ville et la citadelle. Elle a fait α designer des locaux pour y établir des hópitaux qui puisos sent contenir six mille mulades on blesses, ayant ordonné α qu'Erfurt serait la dernière ligne d'évacuation. D'Erfurt α le quartier géneral fut successivement porte à Nauma hourg, à Weissenfels et à Lutzen. »

a L'empereur Alexandre (†) et le roi de Prusse (\*) qui a étaient arrivés à Dresde avec toutes leurs forces dans les a dernières jours d'avril, apprenant que l'armée francaise avait debouché de la Thoringe, adoptèrent le plan de lui a livrer lutaille dans les plaines de Lutzen, et se mirent en marche pour en occuper la position ; mais ils furent prédense; ils persistèrent cependant dans leurs projets, et « résolurent d'attaquer l'armée pour la déposter des posicitions qu'elle avait prises.

« tions qu'elle avait prises. « La position de l'armée française, au 2 mai et à neuf

a heures du matin, était la suivante :

a La gauche de l'armée s'appuyait à l'Elster; elle était « formée par le vice-roi (¹, ayant sous ordres les cin-

D Eugène de Beaubarnais, coir la note p. 631. (2) Voir la note p. 719. 18) Idem p. 754.

« quième et onzième corps. Le centre était commande par « le prince de la Moskowa (¹), au village de Kara. L'Em-

« percur avec la jeune et la vieille garde était à Lutzen. « Le duc de Raguse (2) était au défilé de Poserna, et foi

e mait la droite avec ses trois divisions. Enfin le general

« Bertrand (\*), commandant le quatrième corps, marchat « pour se rendre à ce defilé. L'ennemi débouchait et pas-

a sait l'Elster aux ponts de Zwenkau, Pegau et Zeits. S. M a ayant l'espérance de le prévenir dans son mouvement, a

a pensant qu'il ne pourrait attaquer que le 3, ordonna a a genéral comte de Lauriston (°), dont le corps formait l'es-

a trémité de la gauche, de se porter sur Leipsick afin de

o deconcerter les projets de l'ennemi.

a Le 2 mai, à neuf heures du matin, l'Empereur ayan a entendu une canonnade du côté de Leipsiek, s'y ctant porté au galop : ce fut le signal de l'action.

a A dix houres du matin l'armée ennemie débouchs res

a rizon en était obscurei, l'ennemi présentait des forces

a qui paraissaient immenses. L'Empereur fit sur-le champ a ses dispositions. La bataille embrassait une ligne de

a deux lieues, couverte de seu, de sumée et de tourbillos a de poussière.

Au plus fort de l'action, l'Empereur se porta lui-même à la tete de sa garde, derrière le centre de l'armée, pour secourir le prince de la Moskowa.

Les attaques principales se dirigèrent sur Kaia: ce sur le point où aboutirent toutes les grandes opérations de la bataille. Le village avait déjà été pris et repris plusieurs fois; il était au pouvoir de l'ennemi, « lorsque le comte « Lobau (\*) dirigea le général Ricard (\*) pour reprendrete « village ; il fut repris....

c Cependant on commençait à apercevoir dans le lointain e la poussière et les premiers feux du corps du général e Bertrand. Au même moment le vice-roi entrait en ligne sur la gauche, et le duc de Tarente (?) attaquait la réserve de l'ennemi et abordait au village où l'ennemi appuyait sa droite. Dans ce moment l'ennemi redoubla se e efforts sur le centre, le village de Kaia fut emporté de

<sup>(1°</sup> Ne), voir la note p. 551. (3° Marmont, voir la note p. 574. (3°) Fore la note p. 748. (4°) Liem p. 707. 3° Mouton, von la note p. 746. 6° Externe Pierre-Sylvestre, baron Ricard, depuis lientenant general, comte et pair de l'estice. 7) Macdonald, voir la note p. 508.

« nouveau ; notre centre fléchit ; quelques bataillons se dé-« bandérent ; mais cette valeurouse jeunesse, à la vue de

l'Empereur, se rallia en criant : Vive l'Empereur! S. M.

a jugea que le moment de crise qui décide du gain ou α de la perte des batailles était arrivé : il n'y avait plus un

a moment à perdre. L'Empereur ordonna au due de Tréa vise (') de se porter avec seize bataillons de la jeune garde

« au village de Kaïa, de donner tête baissée, de culbuter

a l'ennemi et de reprendre le village. Les généraux Dulauα loy (²) , Drouot (¹) et Devaux (¹) partireut au galop avec

« qualre-vingts bouches à feu placees en un meme groupe.

α Le feu devint épouvantable ; l'ennemi fléchit de tous les α côtés. Le duc de Trévise emporta sans coup férir le vil-

a lage de Kaia, culbuta l'ennemi et continua à se porter en

a avant en battant la charge. Cavalerie, infanterie, artil-

a lerie de l'ennemi, tout se mit en retraite. »

Pendant ce temps le général Bonnet (\*), commandant une division du duc de Raguse, faisait un mouvement par la gauche sur Kaia pour appuyer les succès du centre, et l'Empereur ordonna au corps du général Bertrand un changement de direction en pivotant sur Kaia.

α Nous avons fait plusieurs milliers de prisonniers. Le α nombre n'a pu en être plus considérable, vu l'inferiorité

« de notre cavalerie et le désir que l'Empereur avait mon-

a trè de l'épargner.

a Au commencement de la bataille l'Empereur avait dit a aux troupes : C'est une bataille d'Egypte ; une bonne in-

a fanterie soutenue par de l'artillerie doit savoir se suffire.

« Notre perte se monte à dix mille tues ou blessés. Celle

« de l'ennemi peut être évaluée de vingt-cinq à trente » mille hommes (°). »

# 1079. BATAILLE DE WURTCHEN (21 mai 1813).

Par M. BEAUME en 1838.

Aile du Nord. 101 étage. Salle nº 83.

Après la bataille de Lutzen, l'Empereur continua à prendre l'offensive; il suivit les armees russe et prussienne qui se retirérent sur Dresde.

(!) Mortier, veir la noie, p. 209. Charles-François Randon, comte Dulauloy, general de division, colonel commandant l'artificire de la garde imperiale, depuis consectier d cata, etc. Antoine, baron Promot, general de brigade, code de camp de l'empereur el inspecteur general de l'artificire de la garde imperiale, depuis injuienant general, comte, etc. (.) Toir la noie p. 700 - 5 jenn-Pierre-François, comte Bonnet, general de division. (5) Extrait du Monitour du 7 moi 1813.

Le quartier général de l'armée française était à Borna le 4 mai, le 5 à Colditz, le 6 à Waldheim, le 7 à Nossen, et le 8, à une heure après midi, l'Empereur entrait à Dresde ou

il sėjourna jusqu'au 18.

Dans les premiers jours du mois de mai les armées combinées occupaient les positions de Bautzen et de Hochkirchen dejà célèbres, dans l'histoire de la guerre de sept ans, ou elles s'étaient retranchées dans un camp fortifié . On a apprit que les corps russes de Barclay de Tolly, de a Langeron et de Sass, et le corps prussien de Kleist « avaient rejoint l'armée combinée, et que sa force pou-« vait être évaluée de cent cinquante à cent soixante mille

L'Empereur dirigea à son tour les corps de l'armée francaise sur le camp de Bautzen. Il partit de Dresde le 18 ; le 19 il arriva à dix heures du matin, devant Bautzen. . Il

« employa toute sa journée à reconnaître les positions de

« l'ennemi. »

L'armée combinée s'étant retranchée dans la plaine de Bautzen, « appuyait sa gauche à des montagnes couvertes « de bois et perpendiculaires au cours de la Spree . J peu a près à une lieue de Bautzen. Bautzen soutenaît son cena tre. Cette ville avait été crénelée, retranchée et couverte a par des redoutes. La droite de l'ennemi s'appuyait sur des « mamelons fortifiés qui defendaient les débouchés de la « Sprée, du côté du village de Niemenschütz : tout son front a était couvert sur la Spice. Cette position très-forte n'était

« qu'une première position.

a On apercevait distinctement, à trois mille toises en « arrière, de la terre fraichement remuée et des travant « qui marquaient leur seconde position. La gauche était « encore appuyée aux mêmes montagnes, à deux mille toia ses en arrière de celles de la premiere position, et fort en a avant du village de Hochkirchen. Le centre était appuye a à trois villages retranchés, où l'on avait fait tant de traa vaux, qu'on pouvoit les considérer comme des places a fortes. Un terrain marécageux et difficile couvrait les a trois quarts du centre. Enfin leur droite s'appuvait en ar-« rière de la première position, à des villages et à des ma-« melons également retranchés.

« Le front de l'armée ennemie, soit dans la première, a soit dans la seconde position, pouvait avoir une lieue et

« demic. »

Tous les corps de l'armée recurent l'ordre de forcer le

passage de la Sprée : le duc de Reggio (¹), en face de la gauche de l'armée combinée, le duc de Tarente (²) devant Bautzen, le duc de Raguse ³, vis-à-vis de Niemenschutz, et le comte Bertrand ; en face de la droite du camp retranché.

Le corps du géneral comte de Lauriston avait été détaché et dirige par Hoyerswerda pour tourner la position de l'ennemi ; il rencontra à Weissig le corps du général York ; le combat s'engagea, et les troupes prussiennes furent repoussees de l'autre coté de la Sprée.

Cette affiire précèda d'un jour la bataille de Bautzen.
« Le combat de Weissig, disait l'Empereur, serait seul

a un événement important. »

Le 20, à fruit heures du matin . Napoléon se porta sur la hauteur en arrière de Bautzen. L'armée se mit en mouvement ; a mid la canonnade s'engagea. la Sprée fut passes sur tous les points, et le soir à huit heures l'Empereur était à Bautzen.

« Cette journée qu'on pourrait appeler, si elle était iso-« lée, la bataille de Bautzen, n'était que le prélude de la « bataille de Wurtchen.

« Le 21, à cinq heures du matin, l'Empereur se porta « sur les hauteurs, à trois quarts de lieues en avant de « Bautzen.

« Déjà toutes les dispositions de l'ennemi étaient changées. Le destin de la bataille ne devait plus se décider

a derrière ses retranchements; ses immenses travaux et

n trois cents redoutes devenaient inutiles.

Les armées s'engagèrent avec le jour : d'après les ordres de l'Empereur, les corps des dues de Reggio et de Tarente entretinrent le combat afin d'empècher la gauche de l'ennemi de se dégaruir et pour lui masquer la véritable attaque.

Pendant ce temps le prince de la Moskowa (5 qui , la veille, était resté en arrière hors de ligne sur la route de Berlin , rejoignait le corps de bataille. Après s'être emparé du vil-

lage de Klix, il passa la Sprée.

a Le due de Dalmatie (\*) commença à déboucher à une « heure après midi. L'ennemi, qui avait compris tout le « danger dont il était memacé par la direction qu'avait « prise la bataille, sentit que le seul moyen de soutenir a avec avantage le combat était de nous empêcher de dé- « boucher; il voulut s'opposer à l'attaque du duc de Dal-

<sup>(1)</sup> Cudmot, coir la note p. 650. (2 Macdonald, coir la note p. 508. (5) Marmont, coir la nute p. 374. (6) Foir la note p. 138. (6) Ney, coir la note p. 551. (6) Soult, coir la note p. 590.

a matic. Le moment de decider la bataille se trouvait des a lors bien indiqué. L'Empereur, par un mouvement i a gauche, se porta en vingt minutes avec la garde, les a quatre divisions du général Latour-Maubourg et une a grande quantité d'artillerie, sur le flanc de la droite de a la position de l'ennemi, qui était devenue le centre de a l'armée russe.

Toute l'armée était engagée. Sur tous les points on g

battait avec acharnement.

e Le général Devaux (4) établit une batterie dont il diri« gea le feu sur les masses qui voulaient reprendre la poss« tion. Les généraux Dulauloy (2) et Drouot (3), ave
« soixante pièces de batterie de reserve, se portèrent es
« avant. Enfin le duc de Trévise (3), avec les divisions De« moutier et Barrois de la jeune garde, se dirigea sur l'av« herge de Klein Baschwitz, coupant le chemin de Wur
» tehen à Bautzen.

« L'ennemi fut obligé de dégarnir sa droite pour part « à cette nouvelle attaque. Le prince de la Moskona en « profita et marcha en avant. Il prit le village de Preisig, et « s'avança, ayant débordé l'armée ennemie sur Wurtchen « Il était trois beures après midi, et lorsque l'armee etait « dans la plus grande incertitude du succès, et qu un les « épouvantable se faisait entendre sur une ligne de « trois lieues, l'Empereur annonça que la bataille etait « gagnée, »

a A 7 heures du soir, le prince de la Moskowa et le gea néral Lauriston (\*) arrivèrent à Wurtchen. Le duc de Rae guse recut alors l'ordre de faire un mouvement inverse à de celui que venait de faire la garde, occupa tous le à villages retranchés et toutes les redoutes que l'ement à était obligé d'évacuer, s'avança dans la direction de Hochde kirchen, et pritainsi en flanc toute la gauche de l'ement, a qui se mit alors dans une epouvantable déroute. Le du à de Tarente de son côté poussa vivement cette gauche et

« lui fit beaucoup de mal.

a l'Empereur coucha sur la route au milieu de sa garde à l'auberge de Klein-Baschwitz. Ainsi Fennemi, force a dans toutes ses positions, laissa en notre pouvoir le a champ de bataille couvert de ses morts et de ses blesse a et plusieurs milliers de prisonniers (\*), »

<sup>11</sup> Voir la note, p. 709. 3) Idem p. 885. (3 Voir la note p. 865. 4 Mottlet coir lo note p. 509. . 6 Voir la note p. 707. . a Extract du Monsteur J. 30 mai 1813.

#### 1080. PRISE DE HAMBOURG (30 mai 1813).

On lit dans le Moniteur du lundi 14 juin 1813 :

« S. M. l'Impératrice-Reine et Régente (!) a reçu les nou
« velles suivantes sur la situation des armées au 7 juin 1813,

« Le quartier général de S. M. l'Empereur était à

« Buntzlau : tous les corps d'armée étaient en marche

« pour se rendre dans leurs cantonnements, L'Oder était

« couvert de bateaux qui descendaient de Breslau à Glo-« gau, chargés d'artillerie, d'outils, de farine et d'objets

a La ville de Rambourg a été reprise le 30 mai, de vive

« de toute espèce, pris à l'ennemi.

o force. Le prince d'Eckmühl (\*) se loue spécialement de la conduite du général Vandamme (\*)... On y a fait plusieurs o centaines de prisonniers; on a trouvé dans la ville deux o ou trois cents pièces de canon, dont quatre-vingts sur les o remparts. On avait fait des travaux pour mettre la ville

« en état de défense. »

## 1081. COMBAT DE GOLDBERG (23 août 1813).

Après les batailles de Bautzen et de Wurtchen. l'armée française passa la Neiss et s'empara d'une partie de la Silèsie. Elle était déjà à Breslau lorsqu'on eut connaissance d'un armistice, signé le 4 juin, entre les plénipotentiaires français, russe et prussien, le due de Vicence d', le comte Schouvaloff () et le général de Kleist (; les hostilités furent alors suspendues. L'armée entra aussitôt en cantonnements; l'Empereur transporta alors son quartier général à Dresde.

Il était dans cette ville le 11 août, lorsqu'il apprit, que les ennemis avaient dénoncé l'armistice le 11 à midi. En conséquence, les hostilités devaient recommencer le 17

après minuit.

« En même temps, une note de M le comte de Metter-« nich (7), ministre des relations extérieures d'Autriche,

<sup>(1</sup> Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, imperatrice des français et reine d'Italie (2 Davoust, coir la note, p. 309. § Loir la note, p. 339. (6) Caulaincourt, coir la note, p. 377. § N..., couite Schouvaloff, lieutenant general et aide de camp de tempereur de Bussie. 2 Fréderic-Henri-Ferdinand Emile de Kleist, major general au service de Prusse, depuis comte de Notlendorf et febl narechal. 7. Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de Matterinch Winnebourg, depuis grand chanceller de maison, de cour et d'etat de l'empire d'Autriche, etc., etc.

« adressée à M. le comte de Narhonne (1), lui fait connain « que l'Autriche déclarait la guerre à la France.

« Le 17, l'armée française avait les positions suivantes

a Les quatrième, douzième et septième corps, sous le

a ordres du duc de Reggio 2, étaient à Dahme.

a Le prince d'Eckmuhl 3), avec son corps auquel le « Danois étaient réunis, campait devant Hambourg , so

a quartier général étant à Bergedorf.

« Le troisième corps était à Lieguitz, sous les ordres de

n prince de la Moskowa (5).

a Le cinquième corps était à Goldberg, sous les ordres

« du général Lauriston (\*).

e Le onzième corps était à Lewenberg, sous les ordes

du duc de Tarente (\*).

« Le sixième corps, commande par le duc de Raguse [1].

« était à Bunzlau.

a Le huitième corps, aux ordres du Prince Poniatows,"

e était a Zittau.

« Le maréchal Saint-Cyr (9) était, avec le quatorzième

« corps, la gauche appuyée à l'Elbe, au camp de Arenigsa tein et à cheval sur la grande chaussée de Prague à

e e Dresde, poussant des corps d'observation jusqu'aux de-

e bouches de Marienberg.

« Le premier corps arrivait à Dresde, et le deuxième

« corps à Zillau. « Dresde, Torgau, Wittemberg, Magdehourg et Ham-

a bourg avaient chacun leur garnison, et étaient armes et

« approvisionnés.

" L'armée ennemic occupait, autant qu'on en peut ju-

« ger, les positions suivantes :

« Quatre-vingt mille Russes et Prussiens étaient entrés, « dès le 10 au matin, en Boheme, et devaieut arriver vers

a le 21 sur l'Elbe. Cette armée est connoaudée par l'em-

a pereur Alexandre (10 et le roi de Prusse (11), les généraux

a russes Barclay de Tolly (12), Wittgenstein [13] et Milora-

<sup>(3)</sup> Louis de Narhonne-Laca, géneral de division, aide de camp de l'empereur et ambassadeur de France pies la cour d'Autrobe, depuis commandant de la place de lorgan 2 Undinot, coir la note, p. 656.

(3) Daroust, coir la note p. 509.

(5) Nev, coir la note, p. 551.

(5) Foir la note p. 502.

(6) Macdonatil, coir la note p. 508.

(7) Macmont, coir la note p. 508.

(8) Foir la note p. 803.

(9) Louis de de camp de la note p. 519.

(14) Idem p. 719.

(15) Idem p. 719. p. 761. (12) Foir la note p. 855. (15) Idem p. 856.

» dowitch (1), et le général prussien Kleist. Les gardes « russes et prussiennes en font partie ; ce qui, joint à « l'armée du prince de Schwartzemberg (2), formait la « grande armée et une force de deux cent mille hommes. « Cette armée devait opèrer sur la rive gauche de l'Elbe, « en passant ce fleuve en Bohème.

« L'armée de Silésie, commandée par les généraux a prussiens Blücher (?) et York (?), et par les genéraux « russes Sacken (5) et Langeron (f), paraissait se réunir « sur Breslau; elle était forte de cent mille hommes.

« Plusieurs corps prussiens, suédois, et des troupes d'in-« surrection couvraient Berlin, et étaient opposés à Ham-« bourg et au due de Reggio 7. L'on portait la force de ces armées quicouvraient Berlin à cent dix mille hommes. » Aussitôt que l'Enmereur Napoléon eut connaissance des

Aussitot que l'Empereur Napoléon ent connaissance des événements, il partit de Dresde et passa en Bobème pour se porter sur les avant-postes de l'armée; le 20 août il était à Lauban, et le 21 à la pointe du jour à Lowenberg, où il

faisait jeter des ponts sur le Bober.

Le corps du général Lauriston ayant passé le Bober repoussa l'ennemi jasqu'à Goldberg, « Un combat cut lieu « le 23 devant Goldberg , le général Lauriston s'y trouvait « à la tête des cinquième et onzième corps Il avait dea vant lui les Russes qui couvraient la position du Flensa berg , et les Prussiens qui s'étendaient à droite sur la a route de Liegnitz. Au moment où le général Gérard (\*) a débouchait par la gauche sur Nieder-au, une colonne a de vingt-cinq mille Prussiens parut sur ce point ; il la a fit attaquer au milieu des baraques de l'ancien camp : a elle fut enfoncée de toutes parts; les Prossiens essayèrent « plusieurs charges de cavalerie, qui furent repoussées « à bout portant ; ils furent chasses de toutes leurs posi-« tions et laissèrent sur le champ de bataille près de « cinq mille morts, des prisonniers, etc; à la droite, le « Flensberg fut pris et repris plusieurs fois; enfin, le « cent trente-cinquième régiment s'élança sur l'ennemi et

<sup>(3)</sup> N..., comte Miloradowitch, général d'infanterie et aide de camp genéral de l'empereur de Russie d'Charles-Philippe, prince de Schwart-aomherg, fold-maréchal au service d'Autrehe. Si l'oir la note p. 786. (4) N... York, liculenant genéral au service de Prusse, depuis comte de Wattembourg, etc. (5) N..., baron de Sacken, general d'Infanterie au aervice de Russie, depuis marechal, comte de Sacken. 6) N.., comte de Langeron, general d'infanterie et side de camp-general de l'empereur de Russie. (7) Oudinot, coir la nota p. 656. (8, 1 oir la nota p. 509.

a le culbuta entièrement. L'ennemi a perdu sur ce point a mille morts et quatre mille blesses (1), a

# 1082. BATAILLE DE WACHAU (16 octobre 1813).

Partie contrale. in clage. Galerie les Aquarelles No 140.

Aquarelle par M. Someon Four en 1827, d'après les minutes du depot general de la guerre.

La declaration de guerre de l'Autriche entralna bientet celle de la Bavière. Les armées combinees devenant tous les jours plus considerables, l'empereur se vit reduit à concentrer ses forces et à se mettre sur la défensive en attendant les renforts qui lui étaient nécessaires, et que la France épuisée ne pouvait plus lui fournir.

a Le 15, la position de l'armée était la suivante : le quara tier general de l'Empereur était à Reidnitz, à une demi-

a lieue de Leipsick.

« Le quatrième corps, commande par le général Ber-« trand ?), était au village de Lindenau.

« Le sixième corps était à Libenthal. a Le Roi de Naples 3, avec les deuxième, huitième et

a cinquième corps, avait sa droite à Doditz et sa gauche à

a Liberwolkowitz

a Les troisième et septième corps étaient en marche

a d'Eulenbourg pour flanquer le sixième corps.

a La grande armée autrichienne de Poheme avait le corps a de Giulay vis-à-vis Lindnau, un corps à Zwenckau et le

a reste de l'armée, la gauche appuyce à Grobern et la droite

a à Naumdorf.

« Les ponts de Wurzen et d'Eulenbourg, sur la Mulde, et « la position de Taucha sur la Partha, étaient occupes par

a nos troupes. Tout annonçait une grande bataille.

a Le 15, le prince de Schwartzemberg 1, commandant « l'armée ennemie, annonça à l'ordre du jour que le tende-

« main 16 il y aurait une bataille génerale et decisive. a Effectivement le 16, à neuf heures du matin, la grande

a armee alliée déboucha sur nous. Elle operait constam-

a ment pour s'étendre sur sa droite. On vit d'abord trois

grosses colonnes se porter, l'une le long de la rivière de

a l'Elster, contre le village de Dorlitz; la seconde contre

a le village de Wachau, et la troisieme contre celui de

<sup>(1&#</sup>x27; Moniteur du 6 septembre 1813. 121 Voir la note p. 738, (3) Moral. voir la note p. 612. (4) foir la note p. 871.

« Liberwolkowitz. Ces trois colonnes étaient précédées par

a deux cents pièces de canon.

« L'Empereur fit aussitôt ses dispositions. A dix heures, « la canonnade était des plus fortes, et à onze heures les

« deux armées étaient engagées aux villages de Dœlitz,

« Wachau et Liberwolkowitz. Ces villages furent attaqués « six à sept fois; l'ennemifut constamment repoussé et cou-

« vrit les avenues de ses cadavres. Le comte Lauriston (1),

« avec le cinquième corps, defendait le village de gauche

« [Liberwolkowitz]; le prince Puniatowski (\* , avec ses bra-

a ves Polonais, défendait le village de droite Doelitz), et le

« duc de Bellune 🤔 défendait Wachau.

« A midi, la sixième att que de l'ennemi avait été repous-« sée : nous étions maîtres des trois villages, et nous avions

« fait deux mille prisonniers.

a Tous les corps de l'armée prirent part à l'action. A midi,

« le duc de Tarênte () se baltait à Holzhausen, le duc de « Reggio (<sup>5</sup>), avec deux divisions de la jeune garde, était

« engage à Wachau, tandis que le duc de Trévise . 6 se por-« tait sur Liberwolkowitz. En même temps l'Empereur fai-

a sait avancer sur le centre une batterie de cent cinquante pièces de canon, que dirigeait le genéral Drouot 7.

« L'ensemble de ces dispositions ent le succes qu'on en

« attendait, L'artillerie ennemie s'éloigna. L'ennemi se re-

e tira et le champ de bataille nous resta en entier.

« Hétait trois heures après midi. Toutes les troupes de « l'ennemi avaient été engagées. Heut recours à sa réserve.

σ Le combat s'engagea de nouveau sur tous les points avec

« une opiniatreté sans exemple ; la droite de l'armée se

« trouva menacée. Le roi de Naples chargea alors avec la

a cavalerie.

« L'Empereur fit avancer la division Curial de la garde, « pour renforcer le prince Poniatowski. Le général Curial (\*)

« se porta au village de Diehtz, l'attaqua à la hafonnette,

e le prit sans coup férir, et fit douze cents prisonniers,

a parmi lesquels s'est trouvé le général en chef Merfeld (9).

« Les affaires ainsi rétablies à notre droite, l'ennemi se

<sup>(1)</sup> Foir la note p. 707. (2) Idam p. 805. (3) Maréchal Victor, voir la note p. 532. (4) Maedonald, coir la note p. 508. (b) Oudinot, roir la note p. 508. (c) Mortice, voir la note p. 509. (c) Voir la note p. 865. (c) Philipert-Pan, oir la note p. 862. (c) Poir la note p. 8620.

mit en retraite, et le champ de bataille ne nous sut pu

a disputé.

Les pièces de la réserve de la garde, que commandat « le général Drouot, étaient avec les tirailleurs ; la cavale-

« rie ennemie vint les charger. Les canonniers rangèrent « en carré leurs pièces, qu'ils avaient eu la précaution de

a charger à mitraille, et tirèrent avec tant d'agilité que

« un instant l'ennemi fut reponsse. Sur ces entrefaites, b « cavalerie française s'avança pour soutenir ses batteries.

c Le général Maison (1), commandant une division da c cinquieme corps, officier de la plus grande distinction, fut

 blessé. Le général Latour-Maubourg 3), commandant la « cavalerie, eut la cuisse emportée d'un boulet. Notre perfe

a dans cette journée à été de deux mille cinquents hommes.

« tant tués que blessés. Ce n'est pas exagérer que de porter « celle de l'ennemi à vingt-cinq mille hommes (3). »

## 1083. BATALLE DE HANAU (30 octobre 1813).

Aile du Nord. 111 étagn. Balle n. 63. Par M. Pénon ce 1835. d'après le tableau de M. Horace Vernet, de la galerie du l'alais-Royal

« Après la bataille de Leipsiek, l'armée française, se

« repliant d'abord sur Erfurt , continua sa retraite vers « Francfort et Mayence, line armée austro-bavaroise , om-

a mandée par le comte de Wrede (4), tenta vainement d'in« tercepter sa marche devant Hanau , ville de la Hesse

« électorale.

« Le 29 octobre 1813, rapporte le haron Fain (1) dans ses « Mémoires sur la campagne de 1813, Napoleon fait éta« blir son quartier général à Langen-Schold, dans le 
« château du prince d'Isembourg (\*), Là il repoit des rensei-

a gnements qui ne laissent plus auenn doute sur l'occaa pation de Hanau. Deux fois, dans la matinée, des co-

a forcer le passage : mais elles passagent en affaire du h

a forcer le passage ; mais elles n'avaient cu affaire qu'à a quelques eclaireurs. Le corps d'urmee bavarois est ar-

« rivé dans l'après-midi ; il a fait sa jonction avec les co-« saques ; il est en mesure de nous barrer le chemin.... Il

« faut s'apprèter au combat.

« Une epaisse foret, que la route traverse, couvre les « approches de Hanau. Au delà du bois, la Kintzig forme

(1) Voir la note p 502. (2) Idom p. 670. (3) Ruitotin inséré en Monstour du 30 octobre 1813. (3) Foir la note p. 305. (3) Idom p. 186. (5) Charles Frédérie-Louis-Maurice, pence d'Isenbourg-Birstein.

« un coude qui resserre le débouché de la forêt. La ville « se présente sur la rive opposée : la route la laisse sur la « gauche, en suivant les contours de la rivière pour ga-« guer la chaussée de Francfort. Tel est le long défilé dont « il faut forcer le passage. L'Empereur passe la nuit à « faire ses dispositions ; son premier soin est de diminuer « la file des voitures ; tous les bagages seront jetés sur la « droite , dans la direction de Coblentz ; la cavalerie du « général Lefebre-Desnouettes et celle du général Mil-« hau protégeront ce mouvement ; en même temps elles « éclaireront la droite du champ de bataille.

« Le 30 au matin l'Empereur n'a encore sous la main a que l'infanterie du duc de Tarente et celle du duc de a Bellune, qui ne présentent guère que cinq mille baionneta tes rennies. Il les jette en tirailleurs dans la forêt, et les « fait sontenir par la cavalerie du général Sébastiani. Le « duc de Tarente (1) prend le commandement de cette pre-« mière ligne : quelques coups de mitraille et une charge « de cavalerie ont bientôt dissipé l'avant-garde ennemie « qui se tenaità l'entrée du bois. Nos tirailleurs s'engagent « sur les pas des Bavarois, ils les poussent d'arbre en ar-« bre. Les étincelles d'une vive susillade brillent au loin « dans les ombres de la forêt, et la bataille commence « comme une grande partie de chasse. Le général Dubrea ton (\*) sur la gauche, le general Charpentier (\*) sur la « droite conduisent nos attaques, et la cavalerie du géné-« ral Sébastiani profite de toutes les clairières pour charger " l'ennemi.

« En peu de temps nous parvenons au débouché de la « forêt; mais alors une ligne de quarante mille hommes « s'offre à la vue de nos tirailleurs et les arrète. L'ar-« mée ennemie est couverte par quatre-vingts bouches à « feu

« De Wrede est persuade que l'armée française n'a pas « cessé, depuis Leipsick, d'être talonnée à outrance par la « grande armée des alliés; il s'imagine que, devant des « troupes rempues, exténuées, hors d'haleine, il n'y a » plus qu'à se présenter pour leur faire déposer les armes, « et, dans son empressement, n'egligeant toute considéra-« tion de prudence, il est venu nous attendre sur la lisière

<sup>(1)</sup> Macdenald, coir la note p. 509. W Voir la note p. 859. (3) Henri-François-Marie, comte Charpentier, general de division.

a du bois, la rivière à dos. Si les quatre-vingt mitte Franα cais qui suivent les pas de l'Empereur se trouvaient en α ce moment rangés par bataillons, par divisions, et par α corps d'armée, de Wrede paierait cher cette térmerité, α Un mouvement vigoureux de notre gauche suffirait α pour lui enlever le pont de Lamboy, le seul qu'il ait pour α sa retraite, et mettrait cette armée entière à notre disα crètion. Mais la force de nos troupes ne peut plus être α calculée sur leur nombre. D'aitleurs le général Berα trand l' et le duc de Raguse l' sont encore lom, et l'arα rière-garde du due de Trèvise ne fait que d'arriver à α Huncfeld. L'Empereur ne peut rèellement disposer que α des braves qui se sont portès à l'avant-garde; ils sont α tout au plus dix mille; c'est assez du moins pour forcer α le passage.

a tout au plus dix mille; c'est assez du moins pour forcer « A mesure que l'artillerie de la garde arrive , le genéa ral Drouot (" met les pièces en batterie. Il commence à a tirer avec quinze pieces. La ligne s'accroît de moment en a moment et finit par présenter cinquante bouches à les. a Elle s'avance alors sans qu'aucunes troupes soient dera rière elle. Mais à travers l'epaisse fumée qu'elle vomit. a l'ennemi croit entresoir dans l'enfoncement des arbres a l'armée française tout entière. Ce prestige à frappe les a Basarois de terreur : leur effroi est à son comble quand a ils reconnaissent les bonnets à poil de la vieille garde : a c'est le general Curial () qui débouche à la bajonnette a avec quelques bataillons. Après le premier moment a d'he-itation, les Bavarois se decident à faire charger a leur cavalerie sur nos pièces, et bientôt une nuec de a chevaux environne les batteries. Mais nos canonmers a saisissent la carabine et restent inabordables derivre « leurs affuts. Le genéral Dronot leur donne l'exemple; a il a mis l'épèe à la main et oppose un front calme à a l'orage. Le secours ne se fait pas attendre longtemps; la e eavalerie de la garde s'elance : Nansouty , est a 🛰 tête : a en un clin d'œil elle dégage cette partie du champ de a bataille. Les dragons, commandes par Letort; : les grea nadiers, commandes par Laferrière-l'Eveque (1, et les

<sup>(1)</sup> Voir la nele p. 758. I Marmont, coir la nele p. 274. S Voir la nele p. 862. S Idem p. 873. S Idem p. 665. O Louis-Michel, baron Letors, general de broade, maior des dragons de la garde imperiale, depuis general de division I Louis-Marie, baron haferrates l'Escèque, general de brigade, mijor des grandlers a cheval de la garde imperiale, depuis comte et leutenant general.

« vieux entrassiers du général Saint-Germain se précipitent « sur les carrés, enfoncent ceux qui résistent et dispersent a tout à coups de sabre. Le reste de la cavalerie Sébastiani a chasse an loin les cosaques. Bientot la ligne bavaroise a est en déroute.... De Wrede se voit dans la position a la plus critique; il n'a plus qu'une ressource, c'est de a porter tous ses efforts sur sa droite pour dégager sa gau-« che et donner à sa ligne de bataille le temps de gagner le

« Cependant nos troupes ne cessaient d'arriver; elles a s'entassiient au milieu de la forêt, où Napoléon luimême ctait arrêté, non loin du coude que fait la route. Une « foule inquiète l'entourait. Il se promenait en long et en a large sur le chemin, donnant des ordres et causant avec
 a le duc de Vicence (1). Un obus tombe près d'eux, dans lo « fossé qui borde la route; le duc de Vicence se place aus-« sitôt entre Vapoléon et le danger, et ils continuent leur 

» on respirait à peine! Heureusement l'obus enfoui dans la a terre n'a pas éclaté. « La foret retentissait du bruit du canon répété par a tous les échos. Les houlets sifflaient dans les brancha-« ges, et les rameaux hachés tombaient de tous côtés avec « fracas. L'œit cherchait en vain à percer la profondeur « des hois ; à peine pouvait-on entrevoir la lucur des dea charges d'artillerie qui brillaient par intervalles. Dans a cette situation la bataille paraissait longue. Tout à coup-« la fusillade se rapproche de notre gauche; la cime des « arbres est agitee plus violemment par les boulets, et les a cris des combattants se sont entendre. C'est l'attaque a désespérée que de Wrede essaie par sa droite. L'Empea reur envoie de ce côté les grenadiers de la vieille garde. a Il charge le général Friant !" de les conduire, et bientôt a ils ont triomphé de ce dernier obstacle. Des ce moment « le chemin de Francfort nous est abandonné; a Wrede n'est plus occupé que de retrouver celui d'Asa chaffenbourg, et la victoire de la garde est com-

a plète.

a La cavalerie du général Séhastiani prend aussitôt « les devants pour gagner Francfort. Quelques colonnes · « la suivent, mais la plus grande partie de l'armée passe « la nuit dans la forêt. L'Empereur y reste au bivouac. Au

<sup>(1)</sup> Caulsincourt, voir la note p. 707. 2) Voir la note p. 645.

- « jour toute l'armée défile, laissant la ville de Hanausu « sa gauche; on s'est contenté de la faire occuper par un
- a détachement qui s'y est introduit dans la nuit.
- a A peine l'Empereur a-t-il fait quelques lieues qu'it ap-
- prend que la bacame recommence derrière fui. Les in varois, voyant que nous sommes plus presses de gagner
- a le Rhin que de les poursuivre, ont repris confiance et sont
- a revenus sur leurs pas; mais le général Bertrand et le de
- a de Raguse viennent d'arriver à Hanau et sont en mesur
- a de les recevoir.
- « Ce qui se passe derrière nons n'apporte donc au-
- « cune hesitation dans la marche de l'armée sur Franc-
- « fort. La division bayaroise qui occupait cette ville u
- « cède aux fourriers de l'Empereur, et peu de moment
- a après Napoleon vient y prendre son logement dins
  - « une maison du faubourg appartenant au banquier
  - a Bethman.
  - a Dans la soirée, le récit de la seconde bataille attre
  - « de dissiper les inquietudes. On a laissé de Wrede sen-
  - « gager encore une fois au delà de la Kintzig, et ses têtes
  - a de colonnes, reçues par nos baionnettes, ont elé culbu-
  - « tées; de Wrede lui meme a éte atteint d'une balle; son
- a gendre le prince d'Oettingen a ete tué; c'est maintenant
  - « le général autrichien Fresnel (1) qui commande l'armécen-
  - a nemie. Son premier soin a été d'ordonner la retraite Des-
  - « ormais notre marche s'achèvera tranquillement (2). »

Cal Excellmans, qui est à pind, portant encore sur son habit les marques d'en clinic de cheval qu'il vient de forre.

Sur la droite du tableau on aperçoit l'infanterie de la vieille garde accomant au secours de l'artiflèrie, et prete a delicitéer de la forret.

(Nulices sur les tableaux du Puleis-Ruyal, par Vatout, L.IV, p. 435 à 402.)

<sup>(†</sup> N..., comte de Presnel, lieutenant-marchal au service de Bavière depuis general de cavalerie. Et le moment que represente le tableou es ceius ou le general Dremot, qui vetat portée à avait soit et l'Isserse du bou avec la senie artéllère de la garde, recoulla charge des électaux-legers la varoits, qui penèterent jusqu'au miten des pièces. Le general Deseit varoits, qui penèterent jusqu'au miten des pièces. Le general Deseit varoits, qui penèterent jusqu'au miten des pièces. Le general Deseit varoits qui se deseit le deseit le general de Bavarois par un roup de son levier de pointaie. Sur la garde de 1 general Deseit en rout quelques officiers qui se deseichent pour le degazer. Un distingue parait sux le jeune Money, mort depuis à malheuressement, et suriou la breuteurist fin infect, que y fut tine et qu'in voir pu degazer. La gase he du tableau représente la charge des chisseurs et des dravoits de la carde, qui s'élancent sur les Bavarois. Le general Annouty qui les commandait est représente vu par derrière, lorsqu'al veu at de donner des ordres sur conte le de le perfect, alors son ardé de caup. Les de lus se trouve le general Dalaut, qui est à chesal, parfant à un officer d'ordanessee, et le general Excelimans, qui est à pied, pertant enegre sur son habit les marques d'en syluite de chevat qu'il vient de force.

1084. COMBAT NAVAL DANS LA RADE DE TOULON DU VAIS-SEAU FRANÇAIS LE WAGRAM CONTRE PLUSIEURS VAISSEAUX ANGLAIS (5 novembre 1813).

Par M. Auguste Mayen en 1886.

Aile du N**ord.** Pavillon du Roi. R.-de-chaussée.

La flotte française, sous les ordres du vice-amiral Emeriau (1), était mouillée en rade de Toulon, dans les premiers jours de novembre 1813.

Le vice-amiral Emeriau, commandant en chef, dans

un rapport adressé au ministre de la marine, fait connaître « qu'il avait appareillé le 5 novembre avec douze vaisseaux « et six frégales. Les vents élant à la partie de l'est et « ayant passé subitement au nord, et ensuite à l'ouest, les « vaisseaux de son avant-garde, continue-t-il, s'étaient « trouvés à portée de canon de l'escadre ennemie, et « avaient échange avec elle plusieurs volées.

« Dans cette escarmouche, qui a eu lieu à l'ouverture « de la rade, le vaisseau l'Agamemon, commande par « le capitaine Le Tellier (°), qui etait le plus avancé, s'est

a trouvé à portée du feu de plusieurs vaisseaux ennemis

« qui l'ont couvert de leurs boulets. »

L'Agamennon, très-maltraité, courait le danger d'être pris; le contre-amiral Cosmao, , qui commandant une oivision de l'escadre, se porta alors, avec le vaisseau le l'agram, qu'il montait, entre le vaisseau français et la division anglaise, forte de douze vaisseaux dont quatre à deux ponts, combattit un à un chacun de ces douze vaisseaux, et rentra à Toulon après avoir préservé l'Agamennon.

« Le contre-amiral Cosmao, ajoute le commandant en « chef de l'escadre, a manœuvré avec l'habileté qui le dis-« tingue dans toutes les occasions et surtout en presence de

« l'ennemi (1). »

1085. COMBAT DE CHAMP-AUBERT (10 février 1818).

Par M. Charles Langues en 1840.

Aile du Nord., 1ºº étago. Saile nº 83.

Envahie sur tous les points par les armées de la Russie. de l'Autriche et de la Prusse, qui trainaient à leur suite

(1) Maurice-Julien, comte Emeriau, depuis pair de France. 12. Jean-Mario Le Tultur, capitaine de vaisseau. (2) Foir la note p. 727. (4) Monifeur du 17 novembre 1813.

l'Allemagne tout entière, la France n'avait plus, pour resister à cette formidable invasion l'enthousiasme et les resources qui l'avaient rendue victorieuse de l'Europe ligurcontre elle au commencement de la révolution. Tout ce qupouvait faire le génie de Napoléon, c'etait de prolonger quelque temps encore la lutte et de se couvrir d'une nouvelle et inutile gloire.

« S. M. l'Empereur et Roi devant partir incessamment

« pour se mettre à la tête de ses armées, a conféré, pour e temps de son absence, la régence à S. M. l'Imper-

« trice-Reine, par lettres patentes datees d'hier 23.

« Le meme jour, S. M. l'Impératrice Reine a prêté se ment, comme régente, entre les mains de l'Empereur «

a dans un conseil composé des princes français, des grand-

a dignitaires, des ministres du cabinet et des ministres

m d'état 1'. v

a Ce matin à sept heures S. M. l'Empereur et Roi et parti pour se mettre à la tête de ses armées (²). • Le 28 il était à Saint-Dizier, et le 29 il se battat à

Brienne, où il défit les armées combinées.

Le Monteur du mercredi 16 février 1811 rapporte :

 α S. M. l'Impératrice-Reine et Regente à reçu les nouα velles suivantes de la situation des armées au 12 ferner.
 α Le 10 l'Empereur avant son quartier général à Sezanne.

" Le duc de l'arente pi était à Meaux, ayant fait couper

« les ponts de la Ferté et de Treport.

« Le géneral Sacken (\*) et le général York \*) étaient à la « Ferte : le general Blücher (\*) à Vertus, et le général Atsuf-« flew (\*) à Champ-Aubert, L'armée de Silésie ne se trouvait

a plus qu'à tons marches de Paris. Cette armée, sous le

« commandement en chef du général Blücher, se compo-

« sait des corps de Sacken et de Langeron, formant sorrante « regiments d'infanterie russe, et de l'elite de l'armée prus-

« regiments d'infanterie russe, et de l'elite de l'armée prus-« sienne.

« Le 10, à la pointe du jour, l'Empereur se porta sur les « hauteurs de Saint-Prix, pour couper en deux l'armée du

« géneral Bl icher. A dix heures le due de Raguse (\* passa

" les ctangs de Saint-Gond, et attaqua le village de Baye

« Le neuvième corps russe, sous le commandement de

« general Alsussiew, et sort de douze régiments, se déploya

<sup>(1)</sup> Monsteur du 24 janvier 1814. (2) Monifeur du 25 janvier 1814 (2) Mandonald, eur la note p. 508. 4 Voir la note p. 871. 3 Voir la note p. 871. 5 Idem p. 785. 7 N... Alsuffiew, lieutenant general au service de Russie. (8, Maraiont, voir la note p. 574.

a et présenta une hatterie de vingt-quatre pièces de canon. a Les divisions Lagrange et Ricard, avec la cavalerie du a premier corps, tournérent les positions de l'ennemi par « sa droite. A une heure après midi nous fûmes maîtres du

a village de Baye.

a A deux heures la garde impériale se déploya dans les « belles plaines qui sont entre Baye et Champ-Aubert. « L'ennemi se repliait et exécutait sa retraite. L'Empereur « ordonna au général Girardin (1) de prendre, avec deux « escadrons de la garde de service, la tête du premier « corps de cavalerie, et de tourner l'ennemi, afin de lui a couper le chemin de Châlons. L'ennemi, qui s'aperçut a de ce mouvement, se mit en désordre. Le due de Raguse « fit enlever le village de Champ-Aubert. Au même instant a les cuirassiers chargérent à la droite, et acculerent les d Russes à un bois et à un lac entre la route d'Epernay et a celle de Châlons. L'ennemi avait peu de cavalerie; se a voyant sans retraite, ses masses se mélèrent. Artillerie, a infanterie, cavalerie, tout s'enfuit pele-mèle dans les a bois; deux mille hommes se noyèren! dans le lac. Trente a pièces de canon et deux cents voitures furent prises. Le « général en chef, les généraux, les colonels, plus de a cent officiers et quatre mille hommes furent faits prisonw niers. w

## 1086. BATAILLE DE MONTMIRAIL (11 février 1814).

Par M. Henri Scheppen en 1235, d'après le lableau de M. Horace Vernet, de la galerie du Palais-itogal.

Aile du Nord Salle no offe

« Le 11 février 1814, vers cinq heures du matin, Napo-« léon mit son armée en mouvement sur Montmirail, et " y arriva de sa personne à dix heures. D'un regard il « saisit l'ensemble du champ de bataille : c'est un beau « plateau couvert de bouquets de bois, de fermes et de a buissons, limité au sud par un vallen étroit où coule a le Petit-Morin. Le hameau de l'Epine-aux-Bois, situé à « égale distance de Fontenelle et de Vieux-Maisons, à a gauche de la route de Paris, dans un léger pli de terrain, a en occupe à peu près le milieu. a Le premier soin de Napoléon, après sa reconnais-

(1) Alexandre-Louis Robert, comte de Girardin, alors général de division, et depuis licutenant general, premier veneur, etc.

a sance, fut d'envoyer le géneral Ricard (¹) garder le villan a de Pormesonne, situé dans le fond du vallon parma les Russes semblaient vouloir déboucher, et d'ordonne au prince de la Moskowa (³) de porter ses deux divisions au prince de la Moskowa (³) de porter ses deux divisions au prince de la Moskowa (³) de porter ses deux divisions au deux lignes, à droite, entre les routes de Châtera Thierry et de la Ferté. Les deuxième et quatrième legges, à détachés de la division Ricard, prirent position pour la souteuir à la lisière du petit bois de Bailty, sur la droite de la ferme de Haute-Épine. La division Friant occups la route de Châtons en colonne serrée par pelotos de chaque bataillon à cent pas de distance.

« Le géneral russe baron Sacken (³), dans la vue de force de passage par le vallon du Petit-Morin, forma sa droite

a Le general russe baron Sacken [2], dans la vue de force e le passage par le vallon du Petit-Morin, forma sa dronte aux ordres du comte de Lieven [4], près de la ferme de Haute-Épine, située sur le bord de la route de Chelone à la Perté. Son front se trouva couvert sur une étenise de mille mêtres par un ravin tapissé de buissous, que duit de la ferme au village de l'Epine-aux-Bois. Quarante pièces de canon en défendaient les approches. Des resaims de tirailleurs garnissaient les buissons, derrière lesquels s'étendaient ses lignes d'infanterie en colonne par hataillons. La cavalerie se prolongeait à l'extrême gauche sur deux lignes.

« Dès que le duc de Trévise (\*) eut amené la division Mia chel, le signal de l'attaque fut donné. Il était dens heures. Napoléon preserivit au général Ricard de cédes avec mesure le village de Pormesonne, afin d'enhandre Sacken par l'apparence d'un succès sur le Morin. En « môme temps le général Friant (\*), avec deux bataillons de « chasseurs et deux de gendarmes, s'avança à trois cents a pas de la tête de colonne de la vieille garde, pret à fondre a sur la ferme. Le général Sacken, donnant dans le prege, a degarnit le point important pour renforcer à la fois sa « gauche menacee et sa droite victorieuse. Tout à coup le a prince de la Moskowa, à la tête des quatre bataitions « conduits par le genéral Friant, se jette avec intropidite « dans la ferme de Haute-Epine. Le baron Sacken, recona naissaol trop tard sa méprise, chercha du moins à se a lier aux Prussiens; il y parvint vers Fontenelle. Le géne-

a ral York (\*) ordonna à quatre bataillons de s'avancer sur le

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 864. (2) Ney, voir la note p. 551. (3) Voir la note p. 821. (5) Idem p. 783. . Mortier, voir la note p. 509. (6) Foir la note p. 545. (7) Idem p. 821.

« flanc droit des Français; mais le duc de Trévise s'avança au même moment avec six bataillons de la division Mia chel, nettoya le bois, balaya tout ce qui se trouvait de-

a vant lui, et entra de vive force dans Fontenelle. a Napoléon, désirant terminer la journée par un coup a d'éclat : ordonna au comte Defrance (1) de se porter avec les gardes d'honneur sur la route de la Ferté, jusqu'à la « hauteur de l'Epine-aux-Bois, et là de faire un à-gauche pour couper la retraite aux Russes qui tenaient Mara chaix. Au même instant deux bataillons de la vieille garde, conduits l'un par le marèchal duc de Dantzick (2), « l'autre par le grand maréchaldu palais, comte Bertrand (3). a marchent haionnettes croisées sur le village. A la vue « de cette double attaque, le général Ricard se précipite « de Pormesonne dans le vallon pour le mettre entre deux « feux. Les trois colonnes y pénétrant en même temps, les « Russes se défendent pendant quelque minutes avec le « courage du désespoir : mais, chasses du village, ils se déa bandent et cherchent un refuge dans les bois. On courut « à leur poursuite jusqu'à la lisière de la forêt de Nogent,

« dans laquelle la division Ricard tua ou prit tout ce qui

« fut rencontré les armes à la main.

« La nuit vint enfin arrêter la poursuite des vainqueurs. e entre les mains desquels restèrent six drapeaux, vingta bouches à feu, tant russes que prussiennes, deux cents « voitures de hagages et de munitions et huit cents prison-« niers seulement; mais plus de trois mille tués ou blessés

a ensanglantèrent le champ de bataille.

« A huit heures l'armée française établit ses bivouacs « sur le champ de bataille. Napoléon coucha dans la ferme « de Haute-Epine, le due de Trévise à Fontenelle (1). »

<sup>(1)</sup> Jean-Marie-Antoine Defrance, géneral de division, depuis commandant de la 1º division infitaire, etc. (2) Lefebere, coir la nate p. 535. (3) Foir la note p. 738. (5 - Le moment que le pentre a choisi est celui ou les chasseurs de la vieille garde, conduits par l' duc de Dantzick, se precipitent sur l'ennemi, dont ils fant un effroyable carnage. Sur la droite du lableau ou voit le marechal dirigeant et animont cotto course intrepide. L'officier qui donne des ordres a ses côtes est M. le Daron Athalin, général du gente, aujour l'hur aide de camp du roi. « (Notices sur les tableaux du Palais-Royal, par M. Vatont, t. IV, p. 333

1087. COMBAT DE VAISSEAU PRABÇAIS LE ROMULUS CONTRI TROIS VAISSEAUN ANGLAIS, A L'ENTRÉE DE LA RADI DE TOULON (13 février 1815).

Aile du Nord. Pavillon du Roi. R.-do-chaussec. Par M. GILBERT en 1832

Le vaisseau le Romulus, commande depuis 1812 par le capitaine Rolland (1), faisait partie, en 1811, de la division du contre-amiral Cosmao (2). Cette division, composée de trois vaisseaux et de trois frégates, était chargée de proteger l'entrée à Toulon du vaisseau le Scipion venant de Genes, où il avait été construit.

Sortie le 12 fevrier, elle eut, le lendemain, connaissance de la flotte suglaise, qui n'avait pas moins de quinze vaisseaux. Le contre-amiral manœuvra pour faire tentrer la division dans le port de Toulon, en passant par les lles d'Hyères.

a Le vent, qui était à l'est-sud-est, bon frais, favorisait

a cette manœuvre. L'armée anglaise, qui venait au plus a près du vent, tribord amures, forca de voiles pour cou-

a per la route aux vaisseaux français. Le Romulus se tron-

a vait en serre-file. Le capitaine Rolland, qui comaissit

« parfaitement la côte, la serra le plus près pussible, rèsolu « qu'il était d'échouer et de brûler son vaisseau plutot me

« de se rendre. Mais bientôt le Boyne, de cent quatre ca-

« nons, que montait l'amiral Pellew (3), ainsi que le t'ale-

a donia de cent dix, commencerent à canonner le Romua lus. Le feu le plus vif régnait de part et d'autre à porter

e de pistolet, lorsqu'un troisième vaisseau à trois pont

a vint se joindre aux deux premiers.

« Le capitaine Rolland ne se dissimulait pas qu'en proa longeant ainsi la côte dans ses sinuosités, le combat de-

a vait durer plus longtemps; mais son intention était de se

a faire abandonner, on d'entraîner ses adversaires à s'é-

« chouer avec lui; et, en effet, le Romulus se trouva si

« souvent rapproché de terre, que plusieurs hommes furent

a blesses à bord par les éclats de rochers que faisaient

« voler les boulets ennemis.

« Le combat avait commence à midi, et il durait depuis

« plus d'une heure, lorsque Rolland, qui avait déjà ren « plusieurs blessures, fut frappé à la tête par un biscayen

(1) Pierre-Nicolas Rolland, depuis contre amiralet baron. (T. Foir Ia not p. 727. (3) Edouard Pettew, depuis pair d'Augleterre, vicounte Exmouth, etc.

α qui le renversa sur le pont. Mais, revenu bientôt à lui, α il continua de donner ses instructions pour la route à α tenir et la manœuvre à exécuter.

« Cependant le Ronalus s'approchait de la rade de a Toulon, et les vaisseaux qui le combattaient, rraignant « de s'engolfer dans la baie, l'abandonnèrent entin par le a travers du cap Brun. Le vaisseau amiral anglais avait « éte si maltraité que ce ne fut qu'à grande peine qu'il « parvint à doubler le cap Sepet, à l'aide d'une remorque « que lui donna l'une de ses fregates.

a On se figurerait difficilement l'état du Romulus lorsa qu'il entra dans la rade de Toulon. Ses bas mats avaient a reçu plusieurs boulets; celui de misaine était hors de service; ses mats de hune et ceux de perroquet étaient de coupés, ses voiles étaient criblées, et toutes ses maa nauvres courantes hachées. Plusieurs boulets avaient a pénétré dans la flottaison, et l'un d'eux avait traversé la a soute aux poudres. Presque tous les officiers étaient blessés, dont trois mortellement. Cent cinquante hommes de a l'équipage avaient et et ues ou blessés. Le lendemain de a ce combat le Scipton rentra en rade sans avoir été ina quiété dans sa traversée.

L'auteur de la Biographic maritime rapporte que quelques jours après ce combat le capitaine Rolland vit entrer chez lui un aspirant de marine (1). Ce jeune homme qui avait ête fait prisonnier précédemment, se trouvait à bord du vaisseau ampai anglais pendant le combat que le Romulus avait soutenu contre les trois vaisseaux anglais. Après avoir obtenu l'autorisation de retourner en France, il reçut ses passe-ports de sir Édouard Pellew qui, ayant appris qu'il se rendait à Toulon, le pria de témoigner au commandant du Romulus l'admiration que lui avait inspirée son héroique defense contre des forces aussi supérieures (2).

## 1088, BATAILLE DE MONTEREAU (18 février 1814).

Par M. Charles Languois en 1840.

L'armée prussienne vaineue à Champ-Aubert, à Montmirail et à Vauchamps, était en pleine retraite. Muis pendant ce temps le prince Schwartzemberg (3), à la tête des Aile du Norde 1º1 etage. Salle nº 83,

<sup>(1</sup> Charles Etienne, depuis lieutenant de vaisseau. (2) Extratt de la susquaphic maritime. (3) Voir la note, p. 874.

Autrichiens, avait passé la Seine et s'avancait sur Paris! fallait que Napoléon, par une de ces marches rapides o hardies qui lui avaient tant de fois donné la victoire, y reportat dans la vallée de la Seine, pour y arrêter le nouve

a Le 18, à dix heures du matin, le général Chatanx " a arriva devant Montereau; mais des neuf heures le gene-

ennemi qui menaçait la capitale.

a ral Bianchi (2), commandant le premier corps autriches a avait pris position, avec deux divisions autrichiennes eth a division wurtembergeoise, sur les hauteurs en avant de « Montereau, couvrant les ponts et la ville. Le génera Chataux l'ottaqua : n'étant pas soutenu par les autres dia visions du corps d'armée, il fut repoussé. « Le général Gérard , soutint le combat pendant tout a la matinee. L'Empereur s'y porta au galop. A deux heuro a après midi il fit attaquer le plateau. Le général Parel « qui marchait par la route de Melun, arriva sur os ena trefaites, exécuta une belle charge, culbuta l'ennemi, el « le jeta dans la Seine et dans l'Yonne. Les braves chaa seurs du septième débouchèrent sur les ponts, que le a mitraille de plus de soixante pièces de canon empechi a de faire sauter, et nous obtinnes en même temps le a double résultat de pouvoir passer les ponts au pas de

a peaux, six pièces de canon, et de tuer quatre à cinq a mille honimes à l'ennemi. a Les escadrons de service de la garde débouchères. a dans la plaine. Le général Duhesme (1, officier d'une tare a intrépidité et d'une longue expérience, déboucha sur le a chemin de Sens; l'ennemi fut pousse dans toutes le di-

a charge, de prendre quatre mille hommes, quatre dis-

« rections, et notre armée défila sur les ponts (\*). »

1089. COMBAT DE LA FRÉGATE FRANÇAISE LA CLO-RINDE CARMÉR DE 44 ROUGHES A SEL DE 18 ET BE 24) CONTRE LA FRÉGATE ANGLAISE L'EUROTAS I ARMER DE 48 MODENES A FEU DE 24 ET DE 32) ( 25 fcvrier 1814).

Aile du Nord. Pavillon du Hoi. R.-de chaussee. La frégate la Clorinde, commandée par le capitaine de

(1) Louis Huguet Chalaux, general de brigade. 2 N ..., baron Bianchi, heutenant-marcelal au service d'Auruch :, depuis general d'infantere (° Voir la note p. 369 (° Liem p. 852, (°) Idem p. 512. . . Extrait du Monitour du lundi 21 fevrier 1514.

vaisseau Denis-Lagarde (1), revenait d'une croisière marquée par la capture et la destruction de navires du commerce anglais d'une valeur de neuf à dix millions de francs, lorsque, par quarante-sept degrés quarante minutes de latitude nord et treize degrés vingt minutes de longitude ouest, elle fit rencontre de la frégate anglaise l'Euroins. Cette frégate était une de celles que l'amiranté avait fait armer d'une manière spéciale pour combattre les grandes frégates américaines. avec lesquelles aucune frégate anglaise n'avait jusqu'alors pu lutter; pour cela on avait remplacé sa batterie de canons de dix-huit par une batterie de canons de vingt-quatre, et on lui avait donné un équipage d'élite. L'Eurotas était ainsi de beaucoup superieure en force à toutes les frégates françaises, et le capitaine Denis-Lagarde engagea le combat avec des chances encore plus defavorables que ne les avaient eues la Jara contre la Constitution, ou la Macedonian contre l'United-States. Cependant des le début de l'action, qui commença vers cinq heures du soir, le feu de la Clorinde obtint une supériorité décidée sur celui de son adversaire. Les coups bien dirigés des canons français abattirent successivement tous les mats de la frégate ennemie, et au bout d'une heure et trois quarts l'Eurotas était rasée comme un ponton, tandis que la Clorinde n'avait perdu qu'une faible partie de sa mature. La frégate anglaise ayant même cessé son feu, soit pour se débarrasser des débris de sa mâture et de ses voiles, qui masquaient sa batterie, soit pour toute autre cause, le capitaine Denis-Lagarde la fait sommer au porte-voix d'amener son pavillon. Ne recevant point de réponse à cette sommation, il ordonne une manœuvre qui doit placer la Clorinde dans la position la plus avantageuse pour réduire la fregate ennemie : mais dans ce mouvement le grand mât, criblé de boulets, tombe sur l'arrière, entraîne dans sa chute le mât d'artimon et ecrase la roue du gouvernail : l'action des voiles de l'avant, que rien ne peut plus contre-balancer, entraîne la Clorinde sous le vent et l'éloigne de l'Eurotas. Cette séparation involontaire, et l'impossibilité où se trouvaient les deux adversaires de manœuvrer pour se rapprocher, mirent fin au combat .").

<sup>(1</sup> Rene-Jean-Marie Denis-Lagarde. (2) Travoux de la section historique de la marine.

1090. DÉFENSE DE BERG-OP-ZOOM (8 mars 1814).

Alte da Nord. Im stage. Balle no 84.

Au commencement de 1814 le corps d'armée commande par le général Maison (1), qui était chargé de la defense de pays entre le Rhin et la mer, avait du se replier sur les anciennes frontières de la France, abandonnant successivement à elles-mêmes les differentes places belges et hollandaises. Berg-op-Zoom, fut alors investi par un cope de troupes anglaises sous les ordres du général sir Thoma-

Graham, depuis lord Lynedoch.

La garnison française de Berg-op-Zoom, sous les ofdres du général Bizannet \*), était, dans le principe de près de quatre mille hommes; mais les maladies et la désertion l'avaient réduite à deux mille sept cents combattants, tout compris, au moment de l'investissement. Le général anglois connaissait la situation de la ville, il savait combach la garnison était affaiblie, et ui-gnorait pas que le mécontentement des habitants etait extrême. S'étant procuré des intelligences dans la place, il tenta de s'y introduire et de s'en emparer par surprise.

« Le 8 mars, entre neuf heures et demie et dix heures a du soir, au moment où la garnison s'y attendait le a moins, elle entendit une vive fusillade à la porte de

& Steenberg.

a Une forte colonne anglaise, qui était entrée tout à com a dans les chemins couverts, avait surpris notre garde de « l'avancée, avait pénètre dans le réduit servant de dem-« lune, en forçant avec des leviers les barrières des traverses « en terre, et était arrêtée, en avant du pont dormant du « corps de place, par le tambour ou retranchement en pa-« langues. »

L'attaque fut non-seulement contenue à la porte de Steenherg, mais l'ennemi y lut repoussé avec perte, et sur ce point l'on fit même pendant l'action une assez grande quan-

tité de prisonniers.

Pendant ce temps une deuxième colonne, conduite par les généraux Skerret et Gore, pénétrait par le port, et malgré la résistance des troupes françaises, elle s'était dep emparée de la porte d'Anvers, et se dirigeait sur celle de

<sup>(†</sup> Foir lo note p. 509. (2 Guilin-Laurent Bizanet, general de brigade, commandant de lo place de Berg-op-Zoom, depuis lieutenant general.

Bréda, pour l'ouvrir à une troisième colonne, qui l'attaquaît extérieurement après s'être emparée des ouvrages avancés. D'un autre côté, une quatrième colonne, sous les ordres du général Cooke, était entrée dans le bastion d'Orange.

Sur seize hastions, douze etaient dejà occupés par les Anglais: et la garnison n'avait plus qu'une seule pièce d'artillerie mobile dont elle put se servir : le premier règiment des gardes anglaises, arrivant par le rempart à la porte d'Anvers, vient s'en emparer. « Ils font sur nous, a continue l'auteur de la relation, une décharge générale « de mousqueterie, et nous refoulent à la baïonnette juse qu'au milieu de la rue d'Anvers. La queue de notre co-« lonne touchait déjà au corps de garde de la place d'Ar-« mes; un pas rétrograde de plus de notre part, les a Anglais étaient sur la Grande place et maîtres de la ville. a Le major Hugot de Neufville (1) prend les cinquante a hommes qui etaient en bataille devant le corps de garde a et quelques gendarmes, gagne la tête de notre colonne, « qui se groupe autour de lui : des officiers raménent nos « fuyards, qui s'éparpillaient déjà, et qui viennent preno dre place à la queue de la colonne. Elle forme enfin une « phalange serrée dans la rue d'Anvers, ou plutôt il n'y avait plus ni rangs, ni ordre de part et d'autre; pressès dans a cette rue, les combattants ne pouvaient ni recharger « leurs armes, ni en faire usage; e était un flux et un reffux : a successif; notre pièce d'artillerie fut prise et reprise. Le temps fut calme et beau pendant toute la nuit, et

Le temps int caime et beau pendant totte la nuit, et l'on pouvait distinguer les objets à la clarté de la lune. On se battit des deux côtés avec une égale fureur : sur tous les points la garnison avait été aux prises avec les Anglais. Vers les trois heures du matio le feu commenca à se

Bizannet reunit ses troupes sur trois colonnes, et au point du jour il attaqua à son tour l'ennemi avec une vigueur sans exemple, et le repoussa de toutes ses positions

a Bientot les Anglais furent mitraillés par l'artillerie des e remports du front, tandis que la garnison du fort d'Eau, a prenant part à l'action, les foudroys en tôte. Ceux qui, a au heu d'alter jusqu'au petit Polder, cherchaient à s'éa vader sur la gauche, en longeant, vers le midi, la queue a du glacis, étaient arrêtés par le canon de la redoute du camp retranché, dont la garde était enfin revenue de sa

<sup>(1)</sup> Louis Hugot de Neufville, depuis chef de bataillon.

a léthargie de la veille. Cependant la marée, qu a permis, buit on neuf heures auparavant, à ces

a Anglais de passer à pied sec sur les schorres et a nal, leur fermait en ce moment tout passage; a

a un ne pouvait échapper. »

La perte de l'ennemi fut de huit cents hommes de deux mille soivante et dix-sept soldats prise celle des Français ne s'éleva qu'à cent soivante mor cents blessés et cent prisonniers. Après l'affaire il restait qu'environ deux mille hommes sous les arm

## 1091. COMBAT DE CLAYE (27 mars 1814).

Aile du Nord. ir clage. Salle go 83.

Par M. Eugéno Lan

Le 27 mars 1814 l'ennemi faisait déboucher ses c par le pavé de Paris, lorsque le général Vincent (2), l d'un regiment de cuirassiers, d'un regiment polons quelques escadrons de gardes d'honneur et de dras chargea en avant de Claye.

Le général Vincent repoussa la colonne ennemie dans la ville et lui fit de trois à quatre cents priso

#### 1092. BATAILLE DE TOULOUSE (10 avril 1814).

Aile du Norda 1 + etage. Salle nº \$3.

L'armée commandée par le duc de Dalmatie (\*), apri les combats qu'elle avait ous à soutenir sur l'Adour, s vait réduite a trente mille bommes de pied et à mo trois mille chevaux, lorsqu'elle arriva le 21 mars s murs de Toulouse. « Le maréchal, qui avait pris la a lution de résister dans cette position aux soixant a mille ennemis qui le poursuivaient, jugea avec « qu'il ne pouvait rétablir un certain équilibre ent a forces aussi disproportionnées sans le secours de l' a la fortification, et il dut s'empresser d'en faire

avant que son adversaire vint le relancer dans son a La ville de Toulouse est située sur la rive droité

« Garonne, au-dessus de l'embouchure du canal du

a guedoc. Son enceinte, formée d'épaisses muraille a quees de tours, est couverte à l'est et au nord

<sup>(1)</sup> Relation de la surprise de Berg-op-Zoom, par le colonel d' Lege rad, i Henri-Catherine-Balthayar Vincent, general de brig-torel en second du 3-regiment des gatdes d'houneur, depuis l' lientenant general, (3-Soult, Foir la note p. 590

canal, à l'ouest par la Garonne, en sorte qu'elle n'est accessible qu'au midi, entre le canal et le fleuve. Le faubourg Saint-Cyprien, placé sur la rive gauche et enveloppé d'une bonne muraille en briques, communique avec la ville par un pont en pierre. Sur la rive droite, et à quatre kilomètres environ au nord de Toulouse, coule la rivière d'Ers, qui se jette dans la Garonne près de la petite ville de Grenade, à l'ouest de Saint-Cyprien; sur la rive gauche se trouve le Touch, petite rivière qui se jette dans la Garonne à Saint-Michel, Six grandes routes partent de la ville et du faubourg Saint-Cyprien dans différentes directions, à l'est, au nord, à l'ouest et au sud.

« Le duc de Dalmatie mit à profit tous les accidents du

terrain pour readre sa position formidable. »

Le duc de Wellington (1) arriva en vue de Toulouse le 7 mars; il effectua le passage de la Garonne le 4 et le avril : le 10, à six heures du matin, il attaquait sous

loulouse le corps d'armée du duc de Dalmatie.

Le combat dura pendant toute la journée; on se battit le part et d'autre avec un acharnement sans égal, et à la la du jour le maréchal Soult occupait encore le faubourg mint-Étienne: « Sa retraite était assurée, dit l'auteur des le Victoires et conquétes, et il se trouvait en mesure d'accepter un nouveau combat.

c à La perte des Français à la hataille de Toulouse s'était élevée à trois mille deux cent trente et un hommes hors de combat. Les alhés en comptèrent quatre mille quatre cent cinquante-huit, dont deux mille cent vingt-quatre Anglais, dix-sept cent vingt-sept Espagnols et six cent

sept Portugais (2). »

3. VAPOLÉON SIGNE SON ABDICATION A FONTAINEBLEAU (11 avril 1814).

Commencé par François Boucnot et termine par M. Flant.

Napoléon, après l'occupation de Paris par les armées lbiers, avait réuni ses troupes à Fontainebleau. Il se proposait de marcher sur la capitale et de tenter une dermère ois le sort des combats, lorsqu'il apprit que le sénat avait prononcé sa déchéance, et que les puissances alliées se reusaient à traiter avec lui comme souverain de la France.

Yoir la note p. 828. (2) Victoires et conquêtes, t. XXIII, p. 318 & 336.

Aile du Nord in ctage. Salle ne 82. \*\* Fer-b-Cheval: la garde imperiale prend les armes et forme la haie. A une heure Napoléon sort de son aper partement: il trouve range sur son passage ce qui lui resa tait de la cour brillante dont ul avant éte entouré : c'est le dur de Bassano '), le géneral Belliard b, le colonel de Bussy '), le colonel Anatole de Montesquion b, le conte le Turenne b, le general Fouler b, le baron de Mesagrigo; (), le colonel Gourgand b, le baron b'am b, le veolonel Atthatin baron de Laplace b, le baron de Lebargnes-d'hérville b le chevalier Juname (12), le géneral Kosakowski et le colonel Vonsowitch.

a Napoleon tend la main a chacun, descend vivement a l'escalier, et, depassant le ranz de voitures, s'avance a vers la garde. Il fait signe qu'il veut parlier tont le a napole si tait et dans le silence le pius religieux on

a sensite are termisers primites.

a Soldate de ma vieit e garde, dit-il, je vous fris mes e adicux. Depuis vinet ans je vous at trouves construes ment sur le chemin de l'homeur et de la glurre; clans a cos derours t ups, comme dans cous de 1, te prese pèrite, vous n'avez crosse d'elre des modelre de bravoure p et de fidebite. Avec des hommes le s que vous, notre a cause n'évil pas per lue, n'ais la guerre clait intermela cause n'évil pas per lue, n'ais la guerre clait intermela dévenus que plu rai hour use. Il ai d'une su rifie tous a grea intereles a reus da la patrie je pars l'ous mes le ames communer de servir la France; som bombeur etait en mon gragne pensée. Il sera tous sur lotget de mes

Manyl mode to make prose to two to make prove to provide the provided to the p

a Napoléon, rapporte le baron Fain (1), a reçu le senatusconsulte dans la nuit du 3 au 4. Cependant le 4 les ordres étaient donnés pour transférer le quartier impéria entre Ponthierry et Essonne. Après la parade, qui avais a lieu tous les jours à midi dans la cour du Cheval-Blanc, les « principaux chefs de l'armée avaient reconduit Napoléon e dans son appartement. Le prince de Neuchâtel (2), le a prince de la Moskowa (3), le duc de Dantzick (4), le duc u de Reggio (8), le duc de Tarente (8), le duc de Bas-), le duc de Vicence (\*), le grand-marechal Ber-« trand (9) et quelques autres se trouvaient réunis dans le « salon; on semblait n'attendre que la fin de cette aua dience pour monter à cheval et quitter Fontainebleau; « mais une conférence s'était ouverte sur la situation des a affaires : elle se prolonge dans l'après-midi, et, lorsa qu'elle est finie, on apprend que Napoléon a abdiqué. « Il en rèdige l'acte de sa main en ces termes : a Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur

« Napoléon était le seul obstacle au retablissement de la a paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son ser-

a ment, declare qu'il est pret à descendre du trone, à a quitter la France et même la vie pour le bien de la pa-

« trie, anséparable des droits de son fils, de ceux de la « régence de l'impératrice, et du maintien des lois de « l'empire.

« Fait en notre palais de Fontainebleau, le 4 avril a 1814. Signe Napoleon. w

a Un secrétaire (le baron Fain) transcrit cet acte. et a le duc de Vicence se dispose aussitôt à le porter à Paris-« Napoléon lui adjoint le prince de la Moskowa (10)..... »

1094. ADJECT DE NAPOLÉON A LA GARDE IMPÉRIALE A FONTAINEBLEAU (20) avril 1814).

Aile da Nord. ter etage. Salfe n. 83.

Par M. B. Montfout, d'après le tableau de M. Horace Vernet.

Napoléon, après son abdication, resta quelques jours encore à Fontainebleau; son depart était five pour le 20 avril. « A midi les voitures de voyage viennent se ranger « dans la cour du Choval-Blanc, au bas de l'escalier du

1) Voir la note p. 783. (?) Berthier, voir la note p. 466. (3) Ney, voir la note p. 551. (3) Lefebre, voir la note p. 535. (5) fludinot, voir la note p. 506. (6) Macdonald, voir la note p. 508. (7) Maret, voir la note p. 706. (5) Caulaincourt, voir la note p. 707. (9) Foir la note p. 738. (10) Manusmut do 1\$14, p. 120.

\*\* Fer-à-Cheval : la garde impériale prend les armes et \*\* forme la haie. A une heure Napoléon sort de son ap-« partement ; il trouve rangé sur son passage ce qui lui res-« lait de la cour brillante dont il avait été entouré : c'est « le duc de Bassano (3), le général Belliard (3), le colonel de « Bussy (3), le eulonel Anatole de Montesquion (3), le comte « de Turenne (3), le général Fouler (6), le baron de Mes-« grigny (7), le colonel Gourgaud (3), le baron Fain (6), le « colonel Atthalin (10), le baron de Laplace (11), le baron « Lelorgne-d'Ideville (12), le chevalier Jouanne (13), le gé-

« néral Kosakowski et le colonel Vonsowitch.

Napoléon tend la main à chacun, descend vivement
 l'escalier, et, dépassant le rang de voitures, s'avance a vers la garde. Il fait signe qu'il veut parler; tout le monde se tait, et dans le silence le plus religieux on

a écoute ses dernières paroles :

« Soldats de ma vicille garde, dit-il, je vous fais mes « adieux. Depuis vingt ans je vous ai trouvés constam- ment sur le chemin de l'honneur et de la gloire; dans « ces derniers temps, comme dans ceux de notre pros- périté, vous n'avez cessé d'être des modèles de bravoure « et de fldélité. Avec des hommes tels que vous, notre « cause n'était pas perdue; mais la guerre était intermi- nable : c'eût éte la guerre civile, et la France n'en serait « devenue que plus malheureuse. J'ai donc sacriflé tous « mes intérêts à ceux de la patrie : je pars! Vous, mes amis, continuez de servir la France; son honheur était » mon unique pensée, il sera toujours l'objet de mes

<sup>(1)</sup> Maret, voir la note p. 706. (2) Voir la note p. 508. (3) David-Victor Belly de Bussy, colonel d'artiflecie et aide-de-camp de l'empereur, depuis marechal de camp. (4. Austoie : baton de Montesquoo, depuis conte, maréchal-de-camp et chesaler d'honneur de la reine. 5 Henti-Amédee-Mercure, comte de Torene, colonel à l'état major de l'empereur, chambellan et maître de la garde-robe, depuis marechal de camp et pair de France. (6. Albert-Loms-Emmanuel Fouler, conne de Reinigue, general de division, ceuver commandant de l'empereur, d'Adrien de Mesgrian, ecuver cavaleadout de l'empereur, depuis comte, etc. (8 Gaspart Gourgaud, baron, premier officier d'ordonnance de l'empereur, depuis a le-de-camp du rot, houtenant general d'artiflerie et pair de France. (9 Foir la note p. 785 19. Louis-Marie-Jean-Baptiste Atthalin, officier d'ordonnance de l'empereur, depuis baron, aide-de-camp du rot, pair de France et heutenant general du genie (11) Charles Emile Pierre Joseph de Laplace, chef d'escadron d'artiflerie, officier d'ordonnance de l'empereur, depuis marquis, pair de France, et marechal de camp. (12) Louis-Elisabeth, baron Lelorgne-d'ideville, secretaire interpréte du cabinet de l'empereur, auditeur au conseil d'etat, depuis mattre derrequetes. (18) Antoine-Louis Jouanne, premier commis du cabinet de l'empereur, auditeur au conseil d'état.

- w vœux! Ne plaignez pas mon sort; și j'ai consenti à me « survivre, c'est pour servir encure à votre gloire. Je veux
- « écrire les grandes choses que nous avons faites cusem-
- a ble!.... Adieu, mes enfants! je voudrais vous presser
- . tous sur mon cœur! que j'embrasse au moins votre dra-
- « peau!... h
- « A ces mots, le général Petit ('), saisissant l'aigle, s'avance. Napoléon reçoit le général dans ses bras, et
- a baise le drapeau. Le silence d'admiration que cette
- a grande scène inspire n'est interrompu que par les san-
- a glots des soldats. Napoléon, dont l'émotion est visible.
- a fait un effort et reprend d'une voix plus ferme : « Adieu
- a encore une fois, mes vieux compagnons; que ce dernier
- baiser passe dans vos cœurs! »
- a Il dit, et, s'arrachant au groupe qui l'entoure, il
- u s'élance dans sa voiture, au fund de laquelle est déjà le
- « général Bertrand (\*). Aussitôt les voitures partent, des
- a troupes françaises les escortent, et l'on preud la route
- « de Lyan (3). »

1095. abrivée de louis xviii a calais (24 avril 1814).

Aile du Norda ter elage. Salle no 04.

La France avait été rouverte à l'ancienne dynastie des Bourbons; déjà M. le comte d'Artois (1) était arrivé à Paris, et l'on attendait Louis AVIII (3) à Calais : « Toutela ville ctait a attentive au signal qui devait annoncer son départ de la

- a ville de Douvres. Le bruit du canon se fait entendre : à « l'instant toutes les autorités se rendent sur la grande jetés
- « en pierre, lieu désigné pour le débarquement.
- « A son arrivée dans le port, le préfet, le sous-préfet,
- « et le maire accompagné du corps municipal, montent « sur le vaisseau pour recevoir le Roi.
- « Enfin Louis XVIII met le pied sur le sol de la France.
- a et les airs retentissent des cris de rive le roi! Madame la
- a duchesse d'Angoulème (6), M. le prince de Condè (7), M. le
- a duc de Bourhon (\*), saivent le Roi et se placent à ses cotes
- a dans une calèche découverte. Seize Calaisiens élégam-

(1) Jean-Martin, baron Petit, general de brigade, alors major du 1 - regument des grenadiers à pred de la garde imperiale, depuis lieutenau general, par de France, eic. E Varr la note p. 738 3 Monnecret de 1839. p. 250 à 252. 3) Charles Philippe de France, voir la note p. 446. (5) Ver la note p. 446. (6) Ver la note p. 446. (7) Ver la note p. 446. (7) Ver la note p. 446. (7) Levrette de la note p. 446. (8) Levrette la note p. 446. (9) Levrette la

- « ment habilles se présentent et trainent la voiture. Non a loin de la se trouvait un nombreux clergé; le curé, à la
- a tête, promonça la discours le plus pathétique. « Monsieur
- « le cure, répondit le Roi, après plus de vingtans d'absence,
- a le ciel me rend à mes enfants; allons remercier Dieu
- a dans son temple (1). a

#### 1096. LOUIS XYTH AUX TUILERRES (1814).

Par Michel Maniant en 1824, d'après le tableau du baron Gérard. Aile du Nordi 1er etage. Salle no 84.

En partant de Calais Louis XVIII se rendit à Compiègne, et de la à Saint-Onen, où il reçut les deputations de tous les corps de l'état. Avant d'entrer dans Paris il publia la déclaration datée de Saint-Ouen, le 3 mai, qui promettait à la France toutes les garanties d'une constitution libérale (\*).

1097. SÉANCE ROYALE POUR L'OUVERTURE DES CHAMBRES ET LA PROCLAMATION DE LA CHARTE CONSTI-TUTIONNELLE (1 juin 1814).

PAR M. VINCHON CR. 1841.

Aile du Nord Pavillon du Roi ain R.-de-chaussie

- Le Roi, dit le Moniteur, s'est rendu aujourd'hui (4 juin la 1814) avec son cortège au Corps législatif.
  - a Des salves d'artillerie ont annunce à deux heures et

demie l'arrivée de Sa Majesté.

- « Le marquis de Dreux-Brézè (3), grand-maître des cèrè-
- monies de France, le marquis de Rochemore, mattre des cérémonies, et MM. de Watronville et de Saint-
- Félix, aides des cérémonies, précèdes par vingt-cinq
   députés des départements, ont été recevoir sa majesté
- au bas de l'escalier du grand portique.
- « Le Roi, après s'etre reposé quelques instants dans
- « son appartement, s'est rendu dans la salle des séances.
- A l'entrée de Sa Majesté l'assemblée entière s'est levée
   aux eris mille fois répétés de vive le roi! vivent les Bour-
- . bons!
- « Sa Majesté s'est placée sur un trône, entourée de tons « les princes de sa famille. M. le chancelier (\*) était as-

(\*) Monifeur du 30 avril 1811. (\*) Louis XVIII est représenté dans ce tableau redigeant aux Tuileries la Charte constitutionnelle sur la même table dont il s'etait servi à Wittau, et que depuis il avait conservee dans tous ses voyages 3, Henri Evrard de Breux-Bretz, depuis pair de France et mareolui-de-casip. 3, Charles-Henri Dambray, chanceller, garde-deaseeaut de France, et president de la chambra des poirs. « sis sur son siège à bras; le grand-maltre, le maître et les « aides des cérémonies de France, à leurs places accoutu-

« mées. Denx de MM. les pairs ecclésiastiques et six de

MM. les pairs laïques, MM. les ministres secrétaires

a d'état, les ministres d'état, MM, les maréchaux de France

e et premiers inspecteurs généraux, une députation des « grands cordons et officiers de la Légion d'honneur, une

a députation des lieutenants généraux et maréchaux de

« camp, étaient places sur des banquettes au-dessous ci

a de chaque côté du trône. MM. les sénateurs, MM. les

o membres de la chambre des pairs qui avaient reçu des

a lettres closes de sa majesté, et MM. les députés des

départements, étaient placés en face du trône circulai-

« rement.

« L'assemblée était debout et découverte. Le Roi s'est

e scoir. »

Quand le Roi eut cessé de parler, le chancelier prit la parole, et, après avoir fait l'exposé de la situation du royaume et de ses rapports avec les puissances alliées, il termina en annonçant l'intention du Roi de donner aux Français une charte constitutionnelle. M. Ferrand (), ministre d'état, lut ensuite la déclaration du Roi et la Charte.

« Après cette lecture la séance fut levée : le Itoi descen-« dit de son trône et rentra aux Tuileries, accompagné du

« cortège qui l'avait précédé et suivi à son entrée. La garde

« nationale formait la haie (\*).... »

1098. NAPOLÉON S'EMBARQUE A PORTO -FERRAJO (UE D'ELRE) POUR REVENIR EN FRANCE (1° mars 1815).

Aile du Nord. 1º étage. Salle nº 84. Par M. BEAUME en 1536.

Lorsque Napoléon s'embarqua à l'îte d'Elbe pour faire voile vers les cotes de France, il était accompagné du général Bertrand (4), grand maréchal du palais, du général Drouot (5), du général Cambronne (5) et du reste des fidèles officiers qui l'avaient suivi dans son exil. Il arriva à sept heures du soir sur le port, où les marins de la garde

(1' Antoine-François-Claude, comte Ferrand, depuis pair de France, etc. (7) Extrait du Moniteur du 5 jain 1814 '\$' Foir lo note p. 738 \$ files p. 85. (5' Pierre-Jacques Ettenne, haron Cambronne, géneral de hrigadalors gouverneur de l'ile d'Elbe, depuis vicomte, etc.

l'attendaient dans le canot impérial. Les autorités de l'île, prévenues à l'instant de son départ, s'étaient rendues à l'embarcadère; l'Empereur leur fit ses adieux, monta dans le canot, rejoignit le brick, et la flottille appareilla pour la France.

1099, LOUIS XVIII QUITTE LE PALAIS DES TULLERIES (nuît du 19 au 20 mars 1815).

Par le baron Gaos en 1816.

Aile du Norda ter étage. Salte no Se

Napoléon était débarqué à Cannes le 1º mars : le 13 il quittait Lyon pour marcher sur Paris, et il était arrivé à Fontainebleau le 20 à quatre heures du matin.

Louis XVIII, par une proclamation en date du 19 mars, déclara afors la session des Chambres close pour l'année 1815, et dans la nuit du 19 au 20 mars il quitta les Tuile-

Louis XVIII était accompagné du maréchal prince de Wagram (\*), du maréchal duc de Tarente (\*), de M. le duc de Duras (\*), de M. le prince de Poix (\*), de M. le comte de Blacas d'Aulps (\*), de M. Hue (\*), et des officiers de service près de sa personne (\*).

1100. CHAMP DE MAI (1er juin 1815).

Aile du Nord, tre étage. Salle nº 81.

Par un décret impérial donné au palais des Tuileries, sous la date du 30 avril 1815, Napoléon, faisant revivre un ancien usage des premiers siècles de la monarchie, avait convoqué une assemblée du Champ de Mai. Il voulait préter ainsi à son autorité restaurée quelque chose qui ressemblât à la sanction populaire. Cette cérémonie cut lieu le 1er juin suivant dans le Champ-de-Mars.

(1) Berthier, woir la nole p. 465. (2) Macdonald, whir la nole p. 508. (3) Amedee-Bretagne-Malo de Durfort, duc de Duras, pan de France, marcehal de campet premier genuthoume de la chambre du roi (5 Louis-Philippe-Marc-Antoine de Noailles, prince duc de Poix, pair de France, lieutenant general et capitame des gardes du corps du roi (5 Pierre Louis-Jean-Casimi de Blacas, maréchal de camp, ministre de la minison du roi, depuis pair de France, premier genúthom ne de la chombre, duc, etc. (6, François Hue, premier valet de chambre du roi, depuis trésorier de la maison militaire du roi, etc. (7, Le tableau represente l'escalter des Tutteries, sur lequet le lioi trouve en sortant pluseurs gardes nationaux empressés de lui temoigner leur profondé douleur.

a Jamais fête plus nationale, dit le Moniteur du 2 juin, si jumais spectacle plus imposant et plus touchant à la fois, a n'a frapple les regards du peuple français que l'assemblée du Champ de Mai. Tout ce qui saisit et élève l'âme, les a prières de la religion, le pacte d'un grand peuple avec son monarque, la France représentée par l'élite de ses a citoyens, cultivateurs, négociants, magistrats, guerriers, a rassemblés autour du trone; une immense population

« couvrant le Champ-de-Mars, et s'unissant par ses vœux « aux grands objets de cette magnifique cérémonie, tout

« excitait l'enthoussasme le plus vif dont les époques les « plus memorables nous aient laissé le souvenir.

a Le trône de l'Empereur s'élevait en avant du hâtement de l'École militaire, et au centre d'une vaste enceute a demi-circulaire, dont les deux tiers formaient à devite e et à gauche de grands amphilhéatres où quinte mille a personnes étaient assises; l'autre tiers en face du trône a était ouvert. Un autel s'elevait au milieu; au delà et à a environ cent toises s'élevait un autre trône isolé, qui do-

a minait tout le Champ-de-Mars. »

La messe étant dite, et MM. les membres de la départion s'étant rapprochés du trône, l'Empereur prêta son serment, et, quittant le manteau impérial, il se lova et s'a-

dressa en ces termes à l'armée :

« Soldats de la garde nationale de l'empire, soldats des « troupes de terre et de mer, je vous confie l'aigle impé-« riale aux couleurs nationales; vous jurez de la défendre « au prix de votre sang contre les ennemis de la patrie et « de ce trône! Vous jurez qu'elle sera toujours votre signe « de ralliement! Vous le jurez! »

Après ces paroles adressées à l'armée, les troupes, qui formaient à peu près cinquante mille hommes, dont vingt-sept mille de gardes nationales, ont defilé devant So Ma-

jestė.

1100 bis. ENTREVUE DE LOUIS XVIII, AVEC CAROLINE-PERDINANDE-LOUISE, PRINCESSE DES DEUX-SI-CILES, A LA CROIX DE SAINT-HÉREM DANS LA FORET DE FONTAINEBLEAU (15 juin 1816).

Par M. Hippolyte LECOMTE en 180.

Aile du Nord. 1st étage. Salle nº 81.

Le Moniteur du 17 juin 1816, rapporte sous la date & Fontainebleau le 15 juin 1816:

a Deux tentes avaient été dressées à la croix de Saint
de Hérem à une lieue et demie dans la forêt de Fontainebleau, sur la route de Nemours. Des detachements de

gardes du corps, des cent-suisses, deux compagnies de

grenadiers à pied y faisaient le service. A deux heures

et demie les voitures de la cour sont arrivées du côte de

Fontainebleau, et les voitures de la Princesse d'arri
vaient en même temps au lieu de rendez-vous, du côté

de Nemours. Le Roi est descendu à la porte de sa tente,

il s'est avancé à la rencontre de la jeune princesse, il l'a

embrassée avec la plus vive affection, et l'a présentée

à la famille Royale qui était venue dans la voiture du

Roi. M. l'ambassadeur des Deux-Siciles (2) était pré
sent. p

Après un moment d'entretien, le Roi, la princesse des Deux-Siciles, madame la duchesse d'Angoulème (° et Leurs Altesses Royales les princes remontèrent dans la voiture qui avait amené Sa Majesté de Fontainebleau.

1101. MARIAGE DU DUC DE BERRI ET DE CAROLINE-FERDI-NANDE-LOUISE, PRINCESSE DES DEUX-SICILES (17 juin 1816).

Par M. Rasoux en . . . Aile du Nord.

Salle no 84.

La cérémonie religieuse du mariage du duc de Berri "), neveu de Louis XVIII, et second fils de Charles-Philippe de France, comte d'Artois, depuis Charles X, avec Garoline des Deux-Siciles (\*), eut lieu à Paris, le 17 juin 1816, dans l'église métropolitaine.

• A huit heures du matin, dit le Moniteur, les batail-• lons de la garde nationale de Paris, de la garde royale, • occupaient le parvis Notre-Dame, et se sont formés sur • deux files pour établir la haie de la place de l'église ca-

a thedrale au château des Tuileries.....

a Les formalités de l'acte civil du mariage venaient d'éa tre remplies dans le grand cabinet du Roi aux Tuileries,

a lorsqu'à onze heures et demie une salve d'artillerie a

annoncé le départ de Sa Majesté, Madame (1), Mar le duc
 et madame la duchesse de Berri étaient dans le carrosse

w de Sa Majesté.

(1) Carolino-Ferdinande-Louise, princesse des Beux-Sierles, ducho de Berri. (2) Fabricio Ruffo, prince de Castel-Grain. A Marie-Therese Charlotte de France, coir la note p. 894. (2) Charles-Ferdinand d'Artois coir la note p. 479.

« Le Roi mit pied à terre devant le parvis de l'église mé-« tropolitaine, où il fut reçu par l'abbé Jalabert (¹) à la « tête du clergé métropolitain. On se mit en marche pour

« se rendre à l'autel.

α M<sup>sr</sup> le duc d'Angoulème (\*), suivi de son état-major; a Monsieur (\*), comte d'Artois, revêtu de l'uniforme de coa fonel général des gardes nationales de France; M<sup>sr</sup> le duc de Berri, donnant la main à madame la duchesse, α précédaient le Roi, qui marchaît sous le dais. Madame α suivait le dais, accompagnée de son chevalier d'honα neur et des dames de sa suite. M. de Talleyrand-Périα gord (\*), archevêque de Reims, grand-aumonier, atα tendait devant l'autel le Roi, les princes et les augustes α époux.

« cpoux.
« Après la bénédiction nuptiale, Sa Majesté est allée

 occuper son trone, et les princes ont pris les places qui
 leur étaient préparées. Mar le duc et madame la duchesse de Berri sont restés dans le sanctuaire; la messe

a a éte célebrée par M. l'abbé de Villeneuve, aumonier a ordinaire de Sa Majesté. Leurs Altesses Royales ont été

a à l'offrande, après que le célébrant eut fait baiser la paa tène au Roi; un cierge où étaient attachées des pièces a d'or, dent le nombre et la valeur étaient processis pas

« d'or, dont le nombre et la valeur étaient prescrits par « l'ancien usage, a été présenté au nom des deux époux, « Le poèle était soutenu par M. de Latil, <sup>8</sup>), évéque d'A-

« miclée, premier aumonier de Monsieur, et par M. l'abbé « de Bombelles (6), premier aumonier de madame la du-

a chesse de Berri.

a Les quatre témoins étaient M. le duc de Bestune (\*) a pour l'armée, M. le comte Barthélemy (\*) pour la chama bre des pairs, M. Bellart (\*), pour la chambre des dépua tés, M. Desèze (\*\*) pour la cour de cassation (\*\*).

(1) Jean-François-Joseph Jalabert, vicaire général de l'église métropolilaine de Paris, depuis premier vicaire genéral et archidiaere 12 Louis-Antoine d'Atlois, voir la note p. 172. 3, tharles-Philippe de France, coir la note p 448. 4) Alexandre-Angélique de Talleyrand-l'erigoid, pair de France, depuis cardinal et archevêque de Paris (5. Jean-Baptiste-Marie-Anne-Antoine de Latil, depuis pair de France, archevêque de Relma, rardinal, duc et unnistre detat. 6 Mare-Marie de Bombelles, depuis ere que d'Amiens. 7, Marechal Victor, voir la note p. 532. 5 François. Barthelemy, vice-président de la chambre des pairs, depuis marquis. 9 Nicolas-François Bellart, procureur general prés la cour royale de Paris. 40 Raimond de Sève, pair de France, premier président de la cour de cassation, depuis comie, ministre d'état, etc. (11, Extrait et Moniferer des 18 et 19 juin 1816.

#### 1102. RÉTABLISSEMENT DE LA STATUE DE HENRI IV SUR LE PONT NEUF (25 août 1818).

Par M. Hippolyte LECOMTE en 1842. Aile du Nord.

Alle du Nord; in étage. Salle nº 84.

« Par un rapprochement heureux, dit le Moniteur du « 25 août, le jour de la fête du Roi est consacré à l'inaugu-« ration de la statue de Henri IV.

« A midi un quart une salve d'artillerie ayant annoncé « le départ du Roi du château des Tuileries, pour aller « passer la revue de la garde nationale et de la troupe de « ligne, le cortège se mit en marche.

« Sa Majesté était dans une calèche, ayant avec elle « Madame, duchesse d'Angoulème (1), et madame la du-« chesse de Berri (2).

« Les princes étaient à cheval autour de la calèche du « Roi.

« Sa Majesté est arrivée à deux heures un quart à l'es-« trade élevée en face de la statue de Henri IV.

« Le comité pour le rétablissement de la statue ayant « à sa tête M. le marquis de Barbé de Marbois (3), son pré-» sident, et le corps municipal ayant à sa tête M. le comte « de Chabrol (5), préfet de la Seine, précèdé par les offi-« ciers des cérémonies, sont venus recevoir le Roi à la des-« cente de son carrosse.

« Sa Majesté étant placée sur son trône, et à côté « d'elle les princes et princesses de la famille royale, la « statue, qui avait été couverte jusqu'alors, a été décou-« verte au bruit d'une salve d'artillerie. Le comité,

en signe d'hommage, s'est porté autour de l'enceinte du pièdestal, et est venu se placer en avant de la statue,

« vis-à-vis le trône du Roi.

« Le président du comité, après en avoir eu la per-« mission du Roi, fit hommage à Sa Majesté de la statue « de Henri IV: « Qu'elle soit, dit M. de Barbé de Mar-» bois en terminant son discours, comme un génie tuté-« laire; qu'à l'aspect de ce monument national et pa-

<sup>(1)</sup> Foir la note p. 894. (2) Idem p. 899. (3) François de Barbe de Marbois, pair de France, premier président de la cour des comples, ournistre d'état, etc. (3) Gilbert-Josoph-Gaspard de Ulabrol de Volvic, conseiller d'état, etc.

- a triotique les discordes se taisent, et que nos neveux a puissent toujours dire, comme nons le disons aujour-
- a d'hui : Les descendants de Henri IV ont ses vertus et
- son cour; ils aiment la France comme Henri l'aima. » « Le Roi a répondu au discours de M. le president
- « à peu prés en ces termes:
- o Je suis sensible aux sentiments que vous m'expri-
- « mez: j'accepte avec une bien vive reconnaissance le
- a présent du peuple français, ce monument, élevé par
- « l'offrande du riche et le denier de la veuve. En con-
- e templant cette image, les Français dirent : il nous ai-
- a mait, et ses enfants nous aiment aussi. Les descendants
- « du bon roi diront à leur tour : Méritons d'être aimes
- « comme lui. On y verra le présage du bonheur de la
- a France. Puisse le ciel exaucer ces vœux, qui sout les
- e plus chers de mon cœur! »
- a M. Laine (1), ministre secrétaire d'état au départe-
- « ment de l'intérieur, a présenté à sa majesté M. Lemot,
- a statuaire, membre de l'institut; M. Andrieux, auteur
- « de la médaille; M. Le Père, architecte, et les autres
- « artistes qui out coopèré à la confection du monument.
- « Les troupes, dont le Roi avait passé la revue, se
- mirent en mouvement pour défiler entre le Roi et la
- a statue de Henri IV. Monsieur (2) marchait en tête de la
- a garde nationale.
- « La garde royale, ayant en tête M. le maréchal duc
- « de Reggio (3), major général de service, a défile immé-
- « diatement après la garde nationale.
  - « Le Roi rentré aux Tuileries, les bérauts d'armes
- a ont été distribuer dans différents quartiers de la ville
- « des medailles frappées à l'occasion du rétablissement
- a de la statue de Henri IV (1).

## 1103. sépulture de napoléon a sainte-hélène (1821).

Aile du Nord. Salie no 84.

Par W. Jean Alaux en 1837, d'après les tableaux de M. Horace Vernet et du baron Gérard.

Napoléon Bonaparte, après six ans de captivité dans l'île Sainte-Helène, y mourut le 5 mai 1821.

(l' Joseph-Henri-Joachim Lainé, depuis part de Prance, vicomte, etc. (2) Charles Philippe de France, voir la note p. 448. (2) Oudinot, voir la note p. 456. (3) Extrait du Moniteur du 26 août 1818.

## 1104. LOUIS XVIII OUVRE LA SESSION DES CHAMBRES AU LOUVRE (28 janvier 1823).

Por M. REWOLK en . . . .

Aile du Nord. 1ºº clage. Salie nº 84.

Depuis l'année 1814 les sessions législatives avaient toujours été ouvertes dans le palais de la Chambre des Députés. Louis XVIII transporta au Louvre cette cérémonie. L'annonce solennelle de l'expédition que le gouvernement français allait diriger contre l'Espagne donna à la séance d'ouverture de la session de 1823 un nouveau degré d'intérêt. Nous emprantons le récit du Moniteur :

- « Aujourd'hui mardi, 28 janvier 1823, le Boi a fait
- « Sa Majesto est partie à une boure du château des « Tuilcries.
- « Une salve d'artillerie, de vingt et un coups de canon,

« a annoncé le départ du Roi.

- « Une députation de douze de MM. les pairs de
- « France, ayant M. le chancelier (1) à leur tête, et une de putation de vingt-cinq de MM. les députés des départements, conduits par des officiers des cérémonies, sont
- « alles recevoir le Roi dans la salle attenante au salon de

a mosaïque.

- « Sa Majesté, après s'être arrêtée dans son appar-« tement, et s'être entretenue quelques instants avec « MM. les membres des députations, est entrée dans la
- a salle de la séance et s'est placée sur son trône.
- « A droite du Roi était Monsieur (2), à sa gauche Mr le « duc d'Angoulème (3); à droite de Sa Majesté, en suite « de Monsieur , Mr le duc d'Orleans (3).
- « En avant et à gauche du Roi était M. le chancelier « de France.
- « A droite et à ganche des degrés de l'estrade du trône « étaient M. le président du conseil des ministres de Sa « Maiesté de MM les gainistres segrétaires d'étal. MM les
- a Majestė (3), MM. les ministres secrétaires d'état, MM. les

<sup>(1)</sup> Dambray, voir la note p. 895. (2) Charles-Philippe de France, noir la note p. 418. 5 Louis-Antoine d'Artois, voir la note p. 479. (4) Louis-Philippe d'Otleans, toir la note p. 479. 5 Joseph, comte de Villele, ministresecrétaire d'état au département des finances, depuis pair de France,

- « maréchaux de France, MM. les chevaliers des ordres « du roi, MM. les grands-croix de l'ordre royal et mili-
- q taire de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, MM. les
- a commandeurs de l'ordre de Saint-Louis et MM. les
- a grands officiers de la Légion, nommés par sa majesté
- o pour avoir séance près d'elle, six de MM. les conseil-
- a lers d'état et six de MM. les maîtres des requêtes.
- a MM, les pairs étaient placés sur les banquettes en a face et à droite du Roi.
- MM. les députés des départements étaient placés e sur les banquettes en face et à gauche de sa majesté.
  - " Madaine, duchesse d'Angoulème (1); madaine la du-
  - e chesse de Berri (2), madame la duchesse (3) et made-
- a moiselle d'Orleans (\*) assistaient à la cérémonie dans une
- « tribune.
- « L'assemblée était debout et découverte; le Roi a
- a dit : a MM. les pairs , asseyez-vous. » M. le chancelier
- s de France a fait connaître à MM. les deputes que sa
- a majesté leur permettait de s'asseoir.
  - « La séance prise, le Roi a prononcé le discours sui-
- a Après avoir exposé la situation intérieure du royaume
- a et ses rapports avec les puissances de l'Europe, Sa Ma-
- « jesté ajoute : « Mais la justice divine permet qu'après e avoir longtemps fait éprouver aux autres nations les
- a terribles effets de nos discordes, nous soyons nous-me-
- a mes exposés aux dangers qu'amènent des calamités
- « semblables chez un peuple voisin.
- a J'ai tout tenté pour garantir la sécurité de mes pen-
- a malheurs. L'avenglement avec lequel ont été repous-
- \* sées les représentations faites à Madrid laisse peu d'es-
- « poir de conserver la paix.....
- « Si la guerre est suèvitable, je mettrai tous mes
- soins à en resserrer le cercle, à en borner la durée.
- Elle ne sera entreprise que pour conquérir la paix.
- u que l'état de l'Espagne rendrait impossible. Que Ferdi-
- a nand VII soit libre de donner à ses peuples les institu-
- tions qu'ils ne peuvent tenir que de lui, et qui, en as surant leur repos, dissiperaient les justes inquiétudes
- (1) Foir la note p. 894. (3) Idem p. 899. (3) Marie-Amelie, princesse des Deur-Siedes, duchesse d'Orléans, depuis teme des Français. (4) Eugenie-Adelatde-Louise d'Orléans, princesse d'Orléans.

« de la France: dès ce moment les hostilités cesseront; « j'en prends devant vous, messieurs, le solennel enga-

e gement.

« J'ai du mettre sous vos yeux l'état de nos affaires au c dehors. C'était à moi de délibèrer : je l'ai fait avec a maturité. J'ai consulté la dignité de ma couronne, c l'honneur et la sûreté de la France : nous sommes Français, messieurs; nous serons toujours d'accord pour c défendre de tels intérèis! »

« Le discours étant terminé, les pairs et les députés « nommés depuis la dernière session furent admis à pré-

« ter serment en présence du Roi.

« Après que MM. les députés ont eu prèté serment, « M. le chancelier a déclaré, par ordre du Roi, que la « session de la chambre des pairs et de la chambre des « députés, pour l'année 1823, était ouverte, et que cha- « cune d'elles était invitée à se réunir demain dans le lieu « respectif de ses séances, à une heure, pour commen- « cer le cours de ses travaux. La séance levée, le Roi fut « reconduit suivant le cérémonial observé pour son ar- « rivée.

« Une salve d'artillerie a annoncé le retour du Roi au « château des Tuileries (1).»

## 1105. Entrée des français a madrid (24 mai 1823).

Les effets suivirent de près les paroles prononcées par Louis XVIII devant les chambres françaises: cent mille hommes furent rassemblés au pied des Pyrénées, et le duc d'Angoulème (\*) reçut le titre de généralissime des troupes françaises en Espagne. Il se rendit aussitét à Bayonne pour y prendre le commandement de l'armée.

« Espagnols, disait le prince, dans sa proclamation « datée du quartier général de Bayonne le 2 avril 1823, « la France n'est pas en guerre avec votre patrie. Né du « même sang que vos rois, je ne puis désirer que votre « indépendance, votre bonheur et votre gloire. Je vais « franchir les Pyrénées à la tête de cent mille Français. « mais c'est pour m'unir aux Espagnols amis de l'ordre « et des lois, pour les aider à délivrer leur roi prisonnier.

<sup>(1)</sup> Extrait du Moniteur du 29 janvier 1823. (2) Louis-Antoine d'Artois, coir la note p. 479.

- · à relever l'autel et le trone, à arracher les pretres à
- la proscription, les propriétaires à la spoliation, le peuple entier à la domination de quelques ambilieux
- · qui, en proclamant la liberté, ne préparent que la ruine
- qui, en prociamant la imerte, ne preparent que

• de l'Espagne. »

Le prince généralissime passa la Bidassoa le 7 avril, et transporta son quartier général à Irun. Il était le 18 avril à Vittoria et le 9 mai à Burgos. Le 24 il entrait à Madrid, où le maréchal duc de Reggio (¹) arriva le leudemain avec son corps d'armée. Le 30 mai, jour de la fête de saint Ferdinand, le duc d'Angoulème passait la revue des troupes françaises reunies dans la capitale de l'Espagne.

1106. PRISE DES RETRANCHEMENTS DEVANT LA CORDGNE (15 juillet 1823).

Aile du Nord. 1" ctage. Salle no 81. Par N. Hippolyte Lucourt en 1021

Aussitot après son arrivée à Madrid, le prince généralissime (\*) dirigen des troupes sur tous les points de l'Espagne, pour y poursuivre la ruine du parti constitutionnel. Le général Bourke (\*), détaché du corps du dux de Reggio, fut envoyé dans l'Estramadure, d'où il se porta dans les Asturies. Ces provinces étant soumises, le général Bourke apprit que le général Quiroga s'était retué à La Corogne et au Ferrol: il ordonna l'investissement de ces deux places, et, tandis que par ses ordres le général Huber (\*) marchait sur Le Ferrol, il se rendait de sa personne devant La Corogne, dont les troupes espagnoles défendaient les approches.

Le 15 juillet il attaque les hauteurs de Sainte-Marguerite qui dominent cette dernière place; il s'en empare malgré la plus vive résistance. Les troupes espagnoles s'étant retirées dans la ville, il en forme aussitôt le siège.

Le Perrol capitula le 15 juillet. Le général Quiroga s'étant embarqué pour l'Augleterre, la ville de La Corogne fit bientôt après sa soumission.

<sup>(7)</sup> Oudinot, vair la note p. 656. (2) Louis-Antoine d'Artois, voir la note p. 639. (2) Jean-Baymond-Charles, baron Bourke, lieutemant general, depuis pair de l'rance, comte liourke de Burgh. S. Pierre-Antoine, baron Huber, marce bai de camp, depuis lieutemant general.

## 1107. COMBAT DE CAMPULIO D'ABENAS (28 juillet 1823).

Par M. Charles Languois en 1824. Aile du Nord-

Aile du Nord.

Pendant que le général Bourke (1) partait de Madrid pour se rendre dans l'Estramadure, le général Molitor (3), commandant le deuxième corps de l'armée des Pyrénées, marchait de Madrid sur Valence, qui se trouvait alors occupée par les troupes espagnoles sous les ordres de Ballesteros (3). Après avoir fait rentrer dans l'obéissance cette province et celle de Murcie, le général Molitor se porta sur Grenade. Avant rencontré le 24 juillet les troupes espagnoles près de Guadix, il les attaqua et les contraignit à se retirer devant lui; elles gagnérent alors les montagnes escarpées de Campillo de las Areñas, où il les suivit, et le 28 les deux armées se trouvèrent encore en présence, « Les troupes espagnoles, rapporte le Bul-" letin de l'armée des l'yrénées, du 3 août 1823, coma posées en grande partie d'anciens militaires, étaient a deux fois plus nombreuses que les troupes françaises; e mais le comte Molitor, plein de confiance dans l'intrépidité de ses soldats, les réunit le 28, de grand matin, « à Montelescar : ayant fait des la veille toutes ses dis-n positions pour l'attaque, il ordonna le combat et marcha

« lui-même à la tête de la sixième division. »

Malgrè la supériorité de leur nombre, les troupes espagnoles furent hattues, et toutes leurs positions enle-

vées par les Français.

« La défaite du 28, continue le Bulletin, apporta un « tel découragement dans l'armée espagnole que quinze « cents hommes désertèrent dans la nuit du 29. Avant » l'affaire du 28, le général Ballesteros avait déjà envoyé des parlementaires dont les propositions n'avaient pas « été accueillies; après le combat il s'empressa de faire

sa soumission et de reconnaître la régence (\*). »

# 1108. ATTAQUE ET PRISE DU FORT DE L'ILE VERTE (15 sout 1823).

Par M. Gunent en 1817.

Aile du Nord.

« Le maréchal de camp Lauriston (3), envoyé par le comte

(1) Voir la note p. 206, (2) Idem p. 565. (3) Don Francisco Ballesteros. lloutenant general. (4) Moniteur du 11 août 1823. (5) Augusto-Jacques Alexandre Low, comte de Lauriston, depuis pair de Franco et marquis.

- « de Bordessoulle (1) à Algésiras, y est arrivé le 14. L'en-
- nemi s'est aussitôt retire dans l'île Verte, qu'il avait fora tifiée, et où il paraissait vouloir se défendre; mais le feu
- a des deux frégates françaises la Guerrière et la Galuthée,
- « commandées par le capitaine de vaisseau Lemarant (2
- a força le commandant à capituler, et en effet le 15 il se
- « rendit. Après avoir laisse une garnison de troupes es-e pagnoles dans le fort de l'île Verte, le general Lan-

#### 1109. PRISE DU TROCADÉRO (31 août 1823).

Alle du Nord. ter etage. Salle nº 84.

Par M. Paul DELABOURG en 1827

Les rapides progrès que l'armée française faisait en Espagne avaient determiné l'assemblee des cortes à se transporter à Cadix, où Ferdinand VII et toute la famille coyale étaient enfermés avec elle. Ce fut donc sur cette place que le duc d'Angoulème (') dirigea ses operations, et le 16 août il établit son quartier général au Port-Samte-Marie, sur la baie de Cadix et en face de cette ville Pour parvenir à en faire le siège il fallait d'abord se rendre mattre de la presqu'ile du Trocadéro Cette presqu'ile, quoique séparée de Cadix par la baie, en domine les approches, et la tranchée ne peut s'ouvrir devant la ville sans être enfilée par le seu de ses batteries. Aussi les Espagnols, qui connaissaient l'importance de cette position, avaient cherche par de nombreux travaux à la rendre inexpugnable. L'isthme par lequel la presqu'île du Trocadéro se rattache au continent avait été coupé par un canal qui en avait fait une île. Ce canal, de soixante et dix mètres de large, était assez profond pour qu'à marée basse il y cut encore trois on quatre pieds d'eau sur un Iond de vase, et il était défendu en arrière par une ligne à redans. Dix-sept cents hommes d'élite occupaient ces ouvrages et perfectionnaient sans relâche les movens de défense. Les flancs et les abords en étaient protégés par le feu d'un grand nombre de chaloupes canonnières

La grande distance qui sépare le Trocadéro de Puerto-Réal, point de départ naturel pour cette attaque, et la

(1) Tardif de Pommeraux, comte de Bordessoulle, lieutenant general, commandant la première division de cavalerie de la garde royale, depuis pair de France. (2) Rene Constant Lemarant, depuis baron et vice amiral (4) Moniteur du 30 août 1823. (5) Louis-Antoine d'Artois, coir la note nature du terrain, couvert d'arbustes et de plantes marines qui n'auraient point permis aux troupes de s'avancer en ordre sur cette ligne redoutable, déterminèrent le duc d'Angoulème à faire ouvrir la tranchée et à procéder par des approches régulières. La tranchée fut donc ouverte dans la nuit du 19 au 20, et dans celle du 21 au 25 on parvint à pousser la deuxième parallèle jusqu'à quarante mètres du canal. Les journées suivantes furent employées à la perfectionner et à terminer l'armement de nos batteries.

« Pendant tout ce temps l'ennemi ne cessa de faire « le feu le plus vif sans parvenir à ralentir l'ardeur des

« travailleurs ni altèrer leur gaieté.

« Le 30, à la pointe du jour, nos batteries engage-« rent une canonnade violente dans le seul but de fatiguer

a l'ennemi.

« Cette canonnade n'était cependant que le prélude « de l'attaque de vive force que monseigneur avait arrêtée « pour la nuit du 30 au 31. Les ordres furent en consé« quence transmis à M. le comte de Bordessoulle (1), con- « mandant en chef le corps de rèserve, et Son Altesse « Royale arrêta les dispositions pour cette attaque. Les « ordres du prince, rapporte le Bulletin, furent exècutés avec autant de précision que d'intrépidité. A deux « heures un quart, malgré le feu de l'ennemi, la profon- « deur de l'enu, qui dans ce moment était encore de « quatre ou cinq pieds, et les chevaux de frise qui gar- « nissaient le pied des retranchements, la colonne traversa « le canal sans aucune hésitation, et en moins de quinze « minutes pénétra dans l'intérieur de l'ouvrage aux cris « de circe le roi! qui avaient été donnés pour ralliement. « Monseigneur arriva bientôt sur la position enlouée

« d'une manière si brillante. »

Les troupes espagnoles s'étant retirées dans le fort Saint-

Louis, l'attaque en fut aussitôt ordonnée.

Ce fut dans cette seconde affaire, non moins vive que la première, que le commandant de toutes les troupes réunies dans le Trocadèro, le colonel Garcès, membre des cortès, fut fait prisonnier ainsi que beaucoup d'autres officiers. Avant neuf heures tout était fini, la presqu'ile était occupée, et l'eunemi avait perdu cent cinquante tués, trois cents blessés et mille prisonniers.

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 90%.

## 1110, COMBAT DE LLERS (16 septembre 1823).

Le général baron de Damas (1), dont la division faisait partie du quatrième corps d'armée sous les ordres du maréchal Moncey (1), ayant élé informé qu'une colonne ennemie, forte de deux mille hommes, était sortie de Barcelone pour débloquer Figuières, s'empressa de marcher sur Liers, qu'il fit occuper à onze houres du matin. « L'ennemi dé-& bouchant, trois heures après, des défilés de Terradas, se e jeta dans un chemin en avant du front de la colonne a française, et se dirigea, sur la droite, vers les hauteurs « qui séparent Llers du fort de Figuières, non sans éprou-« ver une perte considérable, parce qu'il lui fallut défiler « sous le feu de plusieurs pelotons embusqués derrière des « murs. Le général Maringoné (3) occupait déjà, avec un a bataillon du cinquième régiment, les hauteurs que vou-« laient franchir les constitutionnels. Alors ceux-ci, « exténués de fatigue et de faim, et menacés par la colonne « du général Nicolas (1), qui arrivait par Besalu sur les « derrières, demandèrent à capituler, et même plusieurs a bataillons déposèrent leurs armes et se rendirent sans « conditions (b). »

1111. PRISE DE PAMPELUNE (17 septembre 1823).

Aile du Nord-1°r étage. Balle 12° 84. Par Carle VERNET en 1824

Pendant qu'à l'extrémité de la péninsule espagnole le prince généralissime (°) preparait contre Cadix et lencortés qui s'y étaient renfermées des coups décisifs. la capitale de la Navarre allait être en même temps enlevee à leur domination.

Le marcchal de Lauriston (7), charge du siège de Pampelune, le fit commencer le 25 août. Le 3 septembre il attaqua les postes avancès des troupes espagnoles et se rendit maître du faubourg de la Rocheappea. « Ces disposi-« tions préliminaires achevées, écrit-il, j'ai determiné, « pour la nuit du 10 au 11, l'ouverture de la tranchée

(1) Ange-Hyacinthe-Maxence de Damas, lieutenant general, depunpair de France, ministre de la guerre et des affatres ctrangères, etc (2) Foir la nole p. 541, 3) Louis-Joseph, vicomto Vionet de Moringoné, marchal de camp, depuis heutenant general commandant Farmer d'occupation de Catalogne, (4) Jean-Haptiste Nicolas, marcehal de camp depuis baton. (5) Lictoires et conquêtes des Français, t. ANVIII, p. 355. (4) Louis-Antoine d'Artois, sour la nole p. 479. (7) Four la mote p. 369. e contre la partie saillante de la citadelle, le bastion « Sainte-Marie et les demi-lunes adjacentes Le travait « devait commencer à deux cents toises du glacis : le terrain favorisait cette entreprise, qui avait l'avantage de faire ouvrir la première parallèle à la distance où com-

mence ordinairement la deuxième.

La place et la citadelle de Pampelune capitulèrent le 17 septembre 1823 (1).

## 1112. PRISE DU FORT SANTI-PETRI (21 septembre 1823).

Par M. Gilbent en 1835.

Pavillon du Roi R.-de-chausses

« Conformément aux ordres de Son Altesse Royale (\*), « le fort de Santi-Petri, situé sur un rocher à l'entrée du « canal du même nom, et qui protégeait l'arrivée des « bâtiments portant des vivres dans Cadix, et appuvait

 Textrème droite de la ligne ennemie, a été attaqué le
 20 par la division de l'escadre commandée par le contrea amiral Des Rotours (3), et composée des vaisseaux le Cen-

« laure, le Trident ; de la frégate la Guerrière , de la cor-« vette l'Isis , et de l'aviso le Santo-Cristo , ayant à bord

« cinq cents hommes des douzième et vingl-quatrième « régiments de ligne, commandés par le chef de bataillon

Auxcousteaux (3), du vingt-quatrième.

« Cette division eut à surmenter les plus grandes diffi-« cultés pour s'approcher du fort; les vents furent presque

« toujours contraires, et l'on ne pouvait avancer qu'en « faisant sonder avec soin. Le Centquee, que montait le

contre-amiral Des Rotours, parvint pourtant à s'em-

à midi et demi, il donna le signal convenu à nos batteries
 de terre chargées de seconder l'attaque de la marine.

Le feu commença aussitôt et se soutint avec la plus grande vigueur, malgre celui du fort Santi-Petri et les

ouvrages de la pointe de l'île de Léon. Le vaisseau le

Trident et la frégate la Guerrière, qui étaient parvenus
 à se rapprocher du Centaure, prirent part à l'engagement;

(2) Le tableau représente le maréchal de Lauriston recevant au milieu de son ctat-major, les parlementaires espagnols qui lui sont envoyes à la tranchee il dirige des officiers sur tous les points pour faire esser le feu. (3) Louis-Antaine d'Artois, voir la note p. 476, 3) team-lutien, baron Angot des Rotours. (4) Antoine Nicolas Auxousteaux, depuis lieutenant colonel du 21- régiment d'infanterie de ligne.

o mais, se trouvant encore à une trop grande portée, ces a bâtiments durent cesser leur feu pour chercher à se

a rapprocher, tandis que le Centaure et les batteries de a terre continuèrent le leur sans interruption jusqu'à trois

a heures et demie. Les principales batteries du fort étaient

· démontées; un incendie y avait lieu.

« Le contre-amiral Des Rotours avant alors dirige sur u ce point les embarcations où avaient été placées à l'a-

a vance les troupes de ligne, auxquelles il avait joint un

a détachement de grenadiers de l'artillerie de marine, la

a garnison demanda à se rendre, et le fort fut immédia-« tement occupé.

« On a trouve dans le fort Santi-Petri vingt-sept pièces « de vingt-quatre en bronze, beaucoup de munitions et « des vivres pour deux mois pour sa garnison, qui se como posait de cent quatre-vingts hommes, sur lesquels treixe a ont été tues ou blesses. Notre marine n'a pas eu à re-« gretter la perte d'un seul homme; les houfets de l'en-« nemi ont presque tous porté dans les gréements et n'y

e ont fait que peu de mal. Nous avons eu dans nos bat-. « teries de terre un artilleur et un soldat d'infanterie tués.

a et eing artilleurs blesses (1). »

#### 1118. BOMBARDEMENT DE CADIX PAR L'ESCADHE FRAN-CAISE (23 septembre 1823).

Aile du Nord. Pavillondu Itoi. A.-de-chaussée.

Par M. Catrin en 1834.

La prise du Trocadéro n'ayant pas amené la reddition de Cadix, le duc d'Angoulème ? se décida à faire hombarder la ville par l'escadre française, en même temps qu'on la resserrait par terre.

a D'après les intentions de Son Altesse Royale, le contrea amiral Duperre (3), commandant en chef les forces na-« vales devant Cadix, a fait bombarder cette place. Je 23 « septembre, par une flottille composée de sept hombardes a françaises, trois espagnoles et cinq obusiers. Cette flota tille, appuyée par une division de chaloupes canonnie-

a res et placee en avant de l'escadre à moins de huit cents

a toises de la place, a commence son feu à huit heures, et « l'a continué avec la plus grande ardeur jusqu'à dix et de-

a mie. Plus de deux cents hombes et obus ont éte lances

(1) Bulletin de l'armée des Pyrénées, 2 octobre 1823. (2) Louis-Antoine d'Artois, coir la note p. 479. 3) 1 oir la note p. 790.

u pendant ce temps, et le feu n'a cessé que lorsque les a munitions ont été épuisées, et que le vent ainsi que la a mer ont mis dans l'impossibilité de continuer. Tous les a forts et batteries de Cadix ont répondu à notre attaque : presque tous leurs boulets dépassaient notre ligne de plus de cent toises. L'ennemi avant fait sortir vingt fortes a canonnières, elles ont été vigoureusement repoussées a par la division de nos chaloupes armées, commandées σ par le lieutenant de vaisseau Bellanger (¹), qui a parfaiteα ment seconde le capitaine de frégate Longueville (²), « commandant le bombardement. Celui-ci s'est de nouveau « distingué dans la direction de cette opération : le contreamiral, en en rendant compte à son altesse royale, fait le « plus grand éloge de ces deux officiers; il cite avantageua sement le capitaine de vaisseau espagnol Michelena. « commandant la division des bombardes et obusières esa pagnoles, ainsi que l'enseigne de vaisseau Beauzée et le a nommé Pignatelli, patron du canot du t'olosse, à bord « duquel deux hommes ont été tués; c'est la seule perte a que nous ayons éprouvée dans ce hombardement, qui fait « infiniment d'honneur à notre escadre ainsi qu'aux maa rins français et espagnols qui y ont eté employés. Il a proa duit beaucoup d'effet dans Cadiv. Toutes les personnes a qui se sont échappées de cette ville depuis qu'if a en lieu a annoncent que plusieurs maisons ont été cerasées, et que a les habitants sont dans la plus grande consternation. » Cadix prolongea quelques jours encore sa résistance. mais sans espoir d'échapper aux coups du vainqueur, et le 3 octobre le roi d'Espagne et sa famille se rendaient. libres, à Puerto-Santa-Maria, pendant que les troupes françaises entraient dans Cadix.

#### 1114. COMBAT DE PUERTO DE MIRAVETE (30 sept. 1823).

Par M. Eugene Lauren 1825.

Aile du Nord, in etage Salle no 4.

Après la prise de La Corogne et l'occupation de la province de Galice, le géneral Bourke (4, avait rejoint avec sa division le premier corps de l'armée des Pyrénées dont il faisait partie. Le marcehal duc de Reggio (4, dans son rapport du 3 octobre, rend compte au ministre de la guerre du combat de Miravete.

(5) Lubin Bellanger, depuis capitaine de vaisseau. 2º Bon Jean-François Longueville, depuis capitaine de vaisseau. 3º Foir la note p. 200. (6) Oudinot, cuir la note p. 676.

« Le général comte de Larochejacquelein (1), que j'avais « posté sur le Tage, à Navalmoral, avec sa brigade, prêt à pas-

« ser ce fleuve, alin dese porter par Truxillovers Badajoz, an

a même temps que le lieutenant général comte Bourke se a présenterait devant Ciudad-Rodrigo, me rend compte

« que, le 28 septembre dernier, les troupes constitution-

u nelles, qui avaient quitté Truxillo poor se rapprocher u du Tage, firent mine, dans l'après-midi, de vouloir en

e forcer le passage au gué d'Almaraz ; mais elles furent

a vivement repoussées par un demi-bataillon de la divi-

« sion Quesada, chargé de le défendre. »

#### 1115. entrée du roi charles x a paris (27 sept. 1824).

Aile du Nord.
111 ctage.
Salle nº 85.

Par M. Gosan en 1810.

Le roi Louis XVIII étant mort au château des Tuileries le 16 septembre 1825, son frère \*\*, devenu roi sous le nom de Charles X, quitte aussitôt Paris et se rendit au palais de Saint-Cloud. Après que le corps du roi defunt eut été transporte à Saint-Denis, Charles X revint dans la capitale, où il fil son entree solennelle le 27 septembre 1824.

Le Roi fut reçu à la barrière de l'Étoile par le corps municipal de la ville, ayant à sa tête M. le comte de Chabrol <sup>3</sup>), préfet du département, accompagné de M le préfet de police (%), après le discours de M. de Chabrol et la réponse du Roi, le cortège se mit en marche.

« Il était ouvert par un escadron de gendarmerie , Vétat-« major de la place et de la première division militaire ,

« ceux de la garde royale et de la garde nationale, et « deux escadrons de cavalerie légère de la garde royale.

« Les princes marchaient à cheval en avant du Roi. « Sur les ailes, à droite, le grand maître des cerémo-

nies (\*); à gauche, le maltre des ceremonies (\*).
 Au plus pres du Roi, en avant, M. le premier écuyer (\*)

a ct M. Lecuyer commandant (5).

a Le Roi.

Les pages de madame la Dauphine, l'écuyer cavalca-

« dour et l'écuyer ordinaire.

(3) Auguste Duverger de Larochejacqueloin, marechal de camp.

(3) Charles Philippe de France, Manneur. (3) Voir la note p poi

(4) N. Delavau, conseiller detait, prefet de police (4) Le marquis de
Breux-Brezz, corr la note p. 385 (5) Anne-Joachan-Jaseph, marquis de
Bachemate, mar chal de camp. (5) Anne-Joach Matie-Herachus, der
de Puignae, pair de France. (5) Le marquis de Vernon.

a leans (3) et mademoiselle d'Orleans (4).

« Le cortège se rendit ensuite à l'église métropolitaine, « en suivant les Champs-Élysées, les boulevards et la rue

Saint-Denis. La haic était formée par la garde nationale

et la garde royale.

« Le Roi a été reen à l'église métropolitaine par monseigneur l'archeveque de l'aris (3) à la tête de son clergé. « Après la cérémonie religieuse, le Roi est sorti de

- « Notre-Dame, est remonté à rheval, et son cortége, dans « le même ordre que précèdemment, s'est remis en marche.
- a Sa Maiesté est rentrée aux Tuiteries à quatre beures, au

a bruit de nombreuses salves d'artillerie (6). »

1115 bis. REVUE DE LA GARDE NATIONALE AU CHAMP-DE-MARS PAR LE ROI CHARLES X (30 septembre 1824).

Par M. Horace VERNEY en 1824.

Quelques jours après l'entrée du Roi à Paris, Charles X passa la revue de la garde nationale au Champ-de-Mars.

« Le Roi, rapporte le Moniteur, était accompagné de « monseigneur le Dauphin (†), de LL, AA, BR, monseie gneur le duc d'Orleans (\*), et monseigneur le duc de

- a gneur le duc d'Orleans (\*), et monseigneur le duc de Bourbon (\*), de ses aides de camp, de MM. les maré-
- a chaux de France, et d'un nombreux cortege d'officiers a généraux et supérieurs, parmi lesquels on distinguait le
- a marechal duc de Tarente (10., le marechal duc de Rega giu(11., les dues de Fitzjames (12) et de Maillé (12. aides de

« camp du roi, etc. »

1116. SACRE DE CHARLES X A REIMS (29 mai 1825).

Par le baron Ganand en 1827.

Charles X avait résolu de renouveler, à Reims, l'ancienne cérémonie du sacre des rois, en y ajoutant touteA.le du Nord. 1º etage. Salle nº 95.

Aile du Nord.

Salle no #5.

(1) Marie-Therèse-Charlotte de France, voir la note p. 808. (2) Voir la note p. 808. (2) Idem p. 904. (4) Voir la note p. 904. (5) Practi the-Louis, cointe de Quelen, pair de France, archevêque de Paris. (1) Moniteur du 28 septembre 1824. (7) Louis-Antonne d'Actois, voir la note p. 470. (5) Louis-Philippe d'Orleans, voir la note p., 479. (6) Louis-Philippe d'Orleans, voir la note p., 479. (6) Mai durabil, voir la note p. 488. (16) Mai durabil, voir la note p. 808. (11) Oudmot, voir la note p. 650. (12) Edouard de Fili binues, pair de France, marechal de camp, aide de camp du roi, et coloni de la garde nationole à cheval de Paris. (13) Charles-François-Armand de Marile, pair de France, marechal de camp, premier aide de camp du roi, etc.

fois le serment de maintenir la Charte constitutionnelle. On demanda aux chambres et l'on en obtint six millions destinés à pourvoir aux frais de cette pompeuse solennité.

Dès cing heures et demie du matin, dit le Moniteur du 31 mai, toutes les troupes étaient sous les armes. Les portes de l'église avaient été ouvertes, et la foule s'y était précipitée dans les places réservées au public.

A six heures un quart les tribunes étaient toutes remplies de spectateurs. « Les députés sont arrivés successivea ment, et se sont places sur les gradins disposes en ama phithéatre dans la croix de l'église du côté de l'évangile; a MM. les pairs de France ont occupé les gradins en face.

a dans la croix de l'église du côté de l'Epitre.

« En avant des pairs de France et des députés, de chaa que côté, étaient aussi sur les gradins, les ministres

« d'état, les lieutenants généraux et grands dignitaires. « Les premiers présidents des cours royales, les pru-« cureurs généraux, les préfets et les maires des bonnes a villes occupaient des stalles placées de chaque côté dans

a le chœur.

a Vers sept heures, le corps diplomatique, ayant à sa a tête le nonce du pape (1), est entré, conduit par le maltre a des cérémonies (1), à la tribune du côté gauche du chœut « à l'entrée de la croix, en face de la tribune de madame

■ la Dauphine (3).

a On y remarquait M. le duc de Northumberland. ambassadeur extraordinaire d'Angleterre; M. le prince « d'Esthéraxy (6), ambassadeur extraordinaire de l'em-

percur d'Autriche, et M. le prince Wolkonski (3), ambas-

« sadeur extraordinaire de l'empereur de Russie.

« Sidi-Mahmoud, ambassadeur de Tunis, se trouvait « aussi avec sa suite dans la tribune du corps diplomaa tique.....

a Madame la Dauphine, arrivée un instant après, a pris place dans sa tribune avec madame la duchesse de

■ Berri (6), madame la duchesse d'Orléans (7) et made-

<sup>(1)</sup> Vincent Macchi, archevêque de Nisibe, depuis cardinal 2) Le marquis de Rochemore, voir la note p. 914. 3 Marie-Therese-thar-lotte de France, coir la note p. 954. 4) Voir la note p. 492. 4, N. Wol-konski, aide de camp géneral de l'empereur de Rossie, depuis ministre de sa maison. (4) l'oir la note p. 899. (7, Idem p. 901. (8, l'oir la note P. 901.

« Les ministres secrétaires - d'état (1) étaient placés sur « des sièges du côté de l'Épître, à la droite du fauteuil « du Roi, ainsi que les deux cardinaux (2) assistant Sa

« Majesté, et le grand aumônier (3).

« A sept heures et demie le Roi fit son entrée dans la

« Avant la marche du Roi, le grand maître des cérémo-« nies (4) avait conduit à l'église monsieur le Dauphin 5,5,

σ monseigneur le duc d'Orléans (6) et monseigneur le duc α de Bourbon (7), précédés et suivis de leurs premiers offi-

a ciers.

Le Roi parut ensuite avec son cortège.

« Dès qu'il eut pris place, l'archeveque (8) officiant chanta à l'autel le l'eni creator, et s'approcha ensuite

a de Sa Majesté pour recevoir ses serments.

- a Le Roi assis et couvert posa sa main sur l'évangile,
- et dit :—En présence de Dieu, je promets à mon peuple
   de maintenir et d'honorer notre sainte religion, comme
- e il appartient au roi très-chrétien et au sils aine de
- « l'Église; de rendre bonne justice à tous mes sujets; « enfin de gouverner conformément aux lois du royaume
- a et à la Charte constitutionnelle, que je jure d'observer
- fidelement : qu'ainsi Dieu me soit en aide et ses saints

Evangiles! v

- « 11 prononça ensuite deux autres serments, d'abord « comme chef souverain et grand mattre de l'ordre du
- a Saint-Esprit, ensuite comme chef souverain et grand
- a maître de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de

« l'ordre royal de la Légion d'honneur. « Les autres cérémonies achevées.

- a Le Roi, tenant entre ses mains le sceptre et la main
- (1) Le comte de Villèle, president du conseil, ministre des finances, voir la note p. 203; le comte de Peyronnel, garde des secaux, ministre de la justice; le haron de llamas, pair de France, ministre de la justice; le haron de llamas, pair de France, ministre de la guerre; le conte Chabrol de Cronsol, pair de France, ministre de la marine, le comte Chabrol de Cronsol, pair de France, ministre de la marine, le comte de France royale, ministre des affaires ecclésiastiques; le duc de Doudeauville, pair de France, ministre de la marine de l'Universite royale, ministre des affaires ecclésiastiques; le duc de Doudeauville, pair de France, ministre de la marine de l'Auverte, pair duc de La Fare, cardinal, archevêque de France, cardinal, archevêque de Louis de Clemont-Tomerre, cardinal, archevêque de Louis de La Fare, cardinal, archevêque de sens et d'Auverte, pair de France et prenner aumônier de maaime la Pauphine.

  3) Gustave-Maximilien-Juste, prince et duc de Croy, archevêque de Rouen, pair de France, depuis cardinal. (4) Le marquis de Dreux-Brece, voir la note p. 895. 5 Louis-Antoine d'Artos, coir la note p. 479. 7 Louis-Henri-lo eph de Bourbon, voir la note p. 448. (8) Le comte de Latil, voir la note p. 900.

a de justice, monte au trone par les degrés du côté de

« l'Evangile.

a Le Roj, arrivé à son trône, se tient debout, ayant a à sa droite l'archeveque de Reims.

« Monsieur le Dauphin, monseigneur le duc d'Or-« lèans, et monseigneur le duc de Bourbon se placent

a sur des plovants à droite du Roi.

a Les deux cardinaux assistants se placent aussi sur

« des ployants à la gauche du Roi.

a En avant et au-dessous de l'estrade du trone, à

a droite du Roi, est le grand chambellan 1).

a A droite, un peu en avant et sur le côté, le premier

« chambellan (2), maitre de la garde-robe.

a En avant de l'estrade du trone et au milieu est le a connétable (a), tenant l'épée de Charlemagne nue à la a main, assis sur un tabouret, avant à sa droite et à sa a gauche les deux huissiers de la chambre du Roi, tenant

« leurs masses.

- « Un peu en avant du connétable et à sa droite, le « chancelier : sur un tabouret.
- « Un peu en avant du connétable, à sa gauche, parai-« lélement au chancelier, le grand maître de France (\*), sur « un tabouret.
- « Les capitaines des gardes à pied de le major général et de la garde royale (1) se tiennent derrière le Roi, sur les « côtés.
- « Le marechal marquis de Lauriston "N, le comte de « Cosse d') et le duc de Polignac, <sup>10</sup>] sont sur les cotes, fara sant face au petit autel construit sur le côté, à droite « de Sa Majeste.

a Le grand maître des cérémonies so lient debout en

« haut des degres du trone , à droite du Roi.

a Les séances prises, et chacun étant debout. l'arche-« vêque, tenant le Roi par le bras droit, et s'étant retourné « vers l'autel, dit la prière Sta et retine, etc.....

<sup>(1)</sup> Le prince de Taileyrand, voir la note p. 485. 3) Bruno-Gobriel Paul, marquis de Bougelin, pair de France. 5-Le marcelal Mouses noir la note p. 545. 5 Ciarles Benri Danhora, sour la note p. 585. 5 Marie Pranços Brunanuclate i russol, due d'Ures, premier pair lamide France et hentemant general des armées du roi. 6 Casmur-Louis-Victurmien de Rochechouart, due de Mortemart, pair de France, marcelad de camp, capitaine-colanel des gardes a pied ordinaires du corps du rois (3) Le marcelad Victor, roir la note p. 323. 5 Foir la note p. 781 (alors grand venour de France. , P. Artus-Hugues-Gabriel Timoleon, counte de Cossé-Brissac, premier mattre de l'Hôtel. (30) Voir la note p. 944.

« Demenrez ferme, et maintenez-vous dans la place a que vous avez occupée jusqu'ici, comme ayant succède a à vos pères, qui vous a etc transmise par droit d'héri-

« tage, par l'autorité du Tout-Puissant, »

a Ensuite, le Roi assis, l'archeveque, tenant Sa Majesté a par le hras droit, ajoute : In hor regni solio confirmet

u le elc.

« Les prières achevées, l'archeveque quitte sa mitre, a fait une profonde révérence au roi, le baise, et dit à a haute voix par trois fois : Firat rex in aternum! Les « cris de vire le roi! se renouvellent et font retentir les

a voûtes de la basilique.

a Monsieur le Dauphin et les princes, ayant quitté a leurs couronnes les posent sur leurs sièges, s'avancent, « et chacun d'eux recoit du Roi l'accolade en disant : " First rex in aternum!

a Alors les fansares se sont entendre, et le peuple entre

a dans l'église (1). »

#### 1117. RÉCEPTION DES CHEVALIERS DU SAINT-ESPRIT DANS LA CATHEDRALE DE REIMS (30 mai 1825).

Par M. Gossk en .... Aile du Nord.

ter clase. halle nº 85.

On lit dans le Monitour du 1er juin 1825 ; a La cérémonie de l'Ordre du Saint-Esprit, qui doit avoir « lieu le lendemain ou le surlendemain du sacre, s'est

a faite aujourd'hui à une houre, à la suite des vopres,

a dans l'église métropolitaine de Reims.

« Le trone était placé an milieu du chœur. Un autre a trone, où devait se faire la réception des chevaliers de « l'Ordre du Saint-Esprit, s'élevait dans le sanctuaire à « gauche, sur une estrade de trois marches, devant les « gradins occupés par MM les députés. Le dais, qui le s jour du sacre etait suspendu au milieu du sanctuaire, « devant l'autel , était aujourd'hui attaché à la voute de la u croix de l'église , au-dessus du fanteuil de Sa Majesté. A a droite du fauteuil du Roi, sur deux tables convertes de « velours cramoisi fleurdelisé, ctaient posés sur des car-« reaux de velours les insignes de l'Ordre du Saint-Esprit. « A ganche, au bas de l'estrade, était la table sur laquelle

a les chevaliers devaient signer leurs serments.

<sup>(1)</sup> Moniteur du 31 mai 1825.

« Vis-à-vis du fauteuil du Roi, de l'autre côté de la « croix, était le fauteuil de l'archevèque de Reims, ...

« La cérémonie de l'Ordre du Saint-Esprit a été precedee « de la réception de chevaliers non recus dans l'Ordre de

« Saint-Michel.

« A une heure la marche processionnelle de l'Ordre du « Saint-Esprit s'est faite dans la grande galerie couverte.

Les vepres terminées, et le Roi ayant signé le serment qu'il avait prononce à son sacre, Sa Majesté reçut les nouveaux chevaliers en observant toutes les formes ou cérémonies d'usage,

Les réceptions de chevaliers terminées, Sa Majesté étant assise sur son trône, on chanta complies, et ensuite tous les chevaliers reconduisirent le Roi dans les appartements, de la même manière et avec le même appareit dans lequel

il avait été amené à la cathédrale.

# 1118. LEVIE DE LA GARDE ROYALE A REIMS PAR LE ROI CHARLES X (31 mai 1825).

Aile du Nord. 100 étage. Salle no 85. Par le baron Gnos en 1827.

Le 31 mai, suivant l'usage, le lendemain de la réception des chevaliers du Saint-Esprit, eut lieu la çavaleade de

Saint-Remy.

Le Roi sortità dix heures du palais archiépiscopal, accompagné de son cortège, que précédaient les hussards de la garde, les pages, et suivi de son etat-major. Il se rendit d'abord à l'hopital de Saint-Marcou : cent vingt et un scrofuleux s'y trouvaient reunis dans les salles. Charles X sapprocha d'eux : « Mes chers amis, leur dit-il, je vous « apporte des paroles de consolation, et je désire bien vi« vement que vous guérissiez. » Leur ayant lasse des marques de sa munificence, il se rendit ensuite à l'abbaye de Saint-Remy (²) où il fut reçu par l'archevêque de Reims (¹).

Le Roi étant entré dans l'église y reçut la bénediction et

(2) Le comte de Latil, voir la note p. 200. (2) L'abbaye de Saint-Remy, l'une des plus anciennes calves de lleins, a date de la lin du vis soccie, di n'était dans son crisme qu'une petite chapelle dedrée à saint thristophe, marter de Lycie; elle existait des le commen ement du 198 siècle. L'archevêque Guy de thatilion en lit la dedicac à saint lleiny, et le pape saint Leon IX. Brauon d'Egesheim j'a coesacta le 2 octobre 1017. On y voyait le superbe tombeau de saint Remy, surnomme l'apoère des Français. Il est du à liobert de Lerioncourt, abbe de Saint-Remy ; il fut commence en 4531 et contoine en 1535 par un autre abbe du même nosa.

C'etait un des plus beaux monuments qui existassent en France.

ensuite se dirigea sur le camp, où il était attendu par le corps diplomatique, qui l'avait précède. Le Roi était accompagné, dans la revue, de monsieur le Dauphin (1), de monseigneur le duc d'Orléans (\*), de monseigneur le duc de Bourbon (5), entouré d'un brillant état-major, où l'on remarquait les maréchaux de France et les officiers généraux.

Madame la Dauphine 🖰 suivait dans sa calèche.

Le Roi, après avoir parcouru la ligne, est venu se placer en avant de la tente qui lui avait été préparée. Sa Majesté a réuni alors autour d'elle les officiers, sous-officiers et soldats auxquels elle avait accordé la croix de la Légion d'honneur, et elle a daigné la leur donner elle-même.

Les troupes ont défilé devant Sa Majesté.

Il était trois heures quand cette magnifique revue a été terminée.

#### 1119. ENTRÉE DU ROI CHARLES X A PARIS APRÈS LE SACRE (6 juin 1825).

Par M. le genéral baron Leieune en 1825.

Aile du Nordjer dtage. Salle no 85.

Huit jours après le sacre, le Roi revint à Paris et fit son

entree par la barrière de la Villette.

a Le Roi, rapporte le Moniteur du 7 juin 1825, fut « reçu à la barrière par le corps municipal de Paris, ayant « à sa tête M. le comte de Chabrol (2), préfet du départe-« ment de la Seine, accompagné de M. le préfet de po-« lice (6). Le Roi était dans la voiture du sacre, ayant à sa « gauche madame la Dauphine (4); M. le Dauphin (1) était « placé en face du Roi, ayant à sa droite madame la du-« chesse de Berri (7). » Sa Majesté était accompagnée d'un corps très-nombreux d'officiers généraux et superieurs.

1120. BATAILLE DE NAVARIN (20 octobre 1827).

Par M. Louis GARNERAY en 1830. Salle nº 85.

1121. BATAILLE DE NAVARIN (20 octobre 1827).

Par M. BOUTERWEK en 1837, d'après le tableau M. Charles Langiois.

On lit dans le Moniteur du 10 novembre : « Les ami-

Aile du Nord 11 élage. Salle nº 35,

Aile du Nord

irr clage.

(1) Louis-Antoine d'Artois, coir la note p. 479. 3) Louis-Philippe d'Ur-leans, coir la note p. 479. 3 Louis-Henri-Joseph de Hourbon, coir la note p. 48. 3 Mone-Therèse-Charlotte de France, coir la note p. 810. (3) Noir la note p. 901. (4) Delavau, coir la note p. 914. (3) Voir la note P. 499,

- « raux des escadres réunies de France (1), d'Angleterre (2) « et de Russia (3), out adressé la lettre suivante à Ibrahim-
- a Pacha.

#### " De la rade devant Navarin, le 22 septembre 1827.

« Votre excellence n'ignore pas qu'en vertu du traité

« convenu à Londres entre l'Angleterre, la France et la

a Russie, les puissances alliées sont convenues de réunir « leurs efforts pour empécher le transport de troupes,

a d'armes, et de munitions, en aucune partie de la Grèce.

a Cette mesure est aussi avantageuse aux intérets du

a Grand Seigneur qu'aux négociants qui font le commerce

a dans l'Archipel, et c'est dans l'interet de l'humanite

a que les trois puissances ont eru devoir embarquer des

a troupes pour s'opposer à la résistance que les chefs otto-

a mans aur tient pu faire. Il serait pénible pour nous,

a comme pour nos souverains respectifs, d'avoir recours

a à la force, n'ayant d'autre but que d'empêcher l'effusion

« du sang. Notre resolution est tellement ferme, qu'il est

a inutile que vous cherchiez à entraver son exécution, et

a il est de notre devoir de vous prévenir que nous avons

a recu l'ordre d'employer tous les moyens conciliateurs

a possibles pour mettre fin à cette lutte sanglante avant

a d'avoir recours à des extrémités rigourenses. Nous vous

a prévenons d'ailleurs que le premier coup de canon qui a sera lire sur notre flotte sera le signal de la destruction

e de la vôtre, n

Cette lettre des trois amiraux étant restée sans réponse, les commandants des escadres des trois puissances signataires du traité de Londres se reunirent, le 18 octobre, suprès de Zante, pour aviser au moyen d'attoindre le but specifie dans ce traité.

Le 20 ils se présentèrent devant Navarin, où la Cotto

ollomane et égyptienne se trouvait réunie.

α A deux lieures le vaisseau de tête l'Asia donnait dans α le port et avait dépassé les batteries ; à deux heures et

a denne il monillait par le travers du vaisseau amiral turc

a et était suivi par les autres vaisseaux anglais.

« Lu Sirene suivait, et à deux heures vingt-einq minu-« tes le capitaine Robert, () la mouillait à portée de pistolet de

<sup>(&</sup>quot;Te chevalier Henri de Rigny, contre-amiral, depuis vice-amiral, contre, etc. I la vice-amiral su Edouard Codrington. "), Le contre-amiral contre Hydron, depuis amiral. I Jean-Rene Robert, copitaine de frégote, depuis capitaine de vaisseau.

a la première frégate de la ligne turque. En ce moment a un canot de la frégate anglaise le Darmouth accostait a un des brûlots auprès desquels elle avait mouille quela ques minutes avant, lorsqu'un coup de fusil parti de ce a brûfot tua l'officier anglais qui commandait le canot. La e Sirene était alors si près du brûlot, qu'elle amait pu le a couler s'il n'y avait pas eu du danger pour le canot ana glais. Le Darmouth fit alors une fusifiade sur le brulot a pour dégager ses embarcations. Presque à la même mia nute la Sirene etant vergue à vergue de la frégate égype tienne à deux batteries l'Emina, l'amiral de Rigny la « héla au porte-voix, en disant que, si elle ne tirait pas, a il ne tirerait pas sur elle : an même instant deux comps a de canon partirent d'un des batiments qui étaient dans « la poupe de la Sirène, sur laquelle un homme fut tué; a l'autre parut dirigé sur le Darmouth. Dès lors le coma hat s'engagea. « Il est à remarquer que, presque en même temps que

o cela se passait à l'entrée, l'amiral Codrington envoyait d'une embarcation sur le valaise au portant pavillon ami-

a ral, et que le pilote anglais fut tue d'un coup de fusil

a dans le canot parlementaire.

« L'engagement devint bientôt général; les vaisseaux o russes curent à essuyer le feu des forts, qui ne commencerent à tirer qu'au cinquième bâtiment, qui était a le Trident,

A cinq heures du soir la première ligne des Turcs
 était détruite, les vaisseaux et frégates rosés, coulés, in cendiés, le reste s'en allait à la cote, ou ils se brûtaient

e eux-mêmes.

a De cet armement formidable il ne reste plus à flot a qu'une vingtaine de corvettes et de bricks; encore sonte ils abandonnés.

« Ainsi a été accomplie la menace qui avait été faite à « Ihrahim que, si un coup de canon était tiré sur les pa-« villons alfiés , il y allait du sort de la flotte entière (1), »

## 1122. MORT DE BISSON (5 novembre 1827).

Par Mer Band en 1837.

Ade du Norda Tri etage Salle nº 850 ;

Bisson .2), enseigne de vaisseau, avait éte placé avec quinze hommes d'équipage a bord d'un brick-pirate grec, pris par la corvette la Lamproie, qui faisait partie en 1827

<sup>(1)</sup> Moniteur du 9 novembre 1827. (2) Henri Bisson.

de la station du Levant, sous le commandement de l'amiral de Rigny : le brick faisait route avec la frégate la Magioienne.

« Dans la nuit du 4 au 5 novembre, rapporte le pilote « Trémentin (1) dans la déposition qu'il sit le 9 novembre « suivant au commandant supérieur de la station, le mau-« vais temps nous ayant séparés de la frégate, le capitaine a se détermina à chercher un abri contre le vent et fit a route en conséquence pour l'île de Stampalie. A deux a heures moins un quart, arrivés à la pointe de l'île, deux « des prisonniers grecs se sont jetés à la mer pour joindre a la terre. Le 5, à huit heures du matin, nous avons a mouillé dans une petite baie, située à trois milles dans le a nord-ouest de la ville de Stampalie. Le même jour M. le a capitaine Bisson fit charger nos quatre canons, tous nos a fusils, et lit monter sur le pont tous les sabres. Aucune a disposition ne fut negligée pour repousser les pirates, « qu'il supposait pouvoir venir nous attaquer à l'instigation « des deux Grees échappés.

« A six heures du soir le capitaine fut prendre un peu « de repos. Avant de me laisser, d'me dit : « Pilote, si nous « sommes attaqués par les pirates et qu'ils réussissent à « s'emparer du bâtiment, jurez-moi de mettre le feu anx « poudres, si vous me survivez, » Je lui promis de remplir

a lidelement son intention.

« A dix henres du soir nous aperçumes deux grandes a tartanes doubler une pointe de rocher, dont les hommes « se mirent aussitôt à pousser des cris : chacun de nous se « mit aussitôt à son poste de combat. Le capitaine Bisson « monta sur le beaupré pour mieux observer les tartanes « qui se dirigeaient sur notre avant en nageant avec force. « Le capitaine les fit hèler plusieurs fois : enfin les voyant « à demi-portée de fusil, il nous donna l'ordre de tirer et a tira lui-même son fusil à deux coups : elles nous répona dirent par une vive fusillade. Une des tartanes nous « aborda presque aussitôt par-dessous le beaupre, et l'au-« tre par la joue de bábord. Plusieurs des nôtres avaient « déjà succombé; en un instant, malgre tous nos efforts et « ceux de notre brave capitaine, plus d'une trentaine de « Grees furent sur notre pont; une grande partie d'eux s'al-« falèrent dans la cale et dans les autres parties du bâti-« ment pour piller. Je combattais en ce moment à tribord,

<sup>(1)</sup> Yves Trémentin, depuis enseigne de vaisseag.

- « près du capot de la chambre; le capitaine, qui venait du « gaillard d'avant et qui était couvert de sang, me dit:
- a Ces brigands sont maîtres du navire, la cale et le pont en a sont remplis; c'est là le moment de terminer l'affaire, »
- a Il s'affala aussitot sur le tillac de l'avant-chambre, qui
- e n'était que trois pieds au-dessous du pont et où étaient
- « les poudres : il tenaît cachée dans sa main gauche une « mêche ; dans cette position il avait le milieu du corps
- « au-dessus du pont. Il me donna l'ordre d'engager les
- a Français encore en vie de se jeter à la mer; ensuite il
- « ajouta en me serrant la main : « Adieu , pilote ; je vais
- a tout finir. n Peu de secondes après l'explosion eut lieu,
- a et je sautai en l'air.
- « Etant arrivé à terre, presque mourant et gisant sur le « sable, sans secours, et je ne saurais dire comment j'y
- « suis arrivé ; ce n'est que par l'effet de la puissance divine. « Enfin des hommes envoyés par le gouverneur de l'île
- e pour saire la recherche des malheureux qui auraient pu
- « gagner le rivage m'ont enlevé et conduit chez lui à deux
- « heures du matin du 6 (1)..... »

#### 1123, entrée du roi charles x a colmar (10 sept. 1828).

Par M. WACHSMET en 1839.

Aile du Nord-10 élage. Salle nº 85.

Vers la fin du mois d'août 1828 Charles X fit un voyage

dans les departements de l'est.

Le Roi quitta Paris le 31 août, arriva le même jour à Meaux, à Châlons-sur-Marne le 1° septembre, à Verdun le 2, à Metz le 3, à Saverne et à Châleau-Salins le 6, et le 7 à Strasbourg, d'où il partit le 10 pour se rendre à Colmar.

- « A la limite du département du Haut-Rhin, Sa Majesté « a été reçue, sous un arc de triomphe, par M. Jordan (2),
- m préfet du Haut-Rhin, et M. le comte de Rambourg (), maréchal de camp commandant le departement. M. le
- a préfeta eu l'honneur de complimenter le Roi.
- « Sa Majesté, à l'entrée de la ville de Colmar, a trouvé « le baron de Muller, maire de la ville, qui, à la tête du
- « corps municipal, a eu l'honneur de remettre au Roi les « clefs de la ville.
  - « Sa Majesté s'est rendue d'abord à l'église, où elle a été

<sup>(1)</sup> Moniteur du 2 janvier 1828. A Charles-Antoine-Hippolyte Jordan, depuis prefet d'Illeet-Vilaine. (3) Gabriel-Pierce-Patrice, vicomit de Rambourg.

- « reçue par M l'évêque de Strasbourg 11], accompagné de
  - « son grand vicaire ; puis elle est allee à l'initel de la pre-
  - « secture, où peu de temps après elle a reçu les auto-

a rités (2). P

1125. ENTREVUE DU GÉNÉRAL MAISOY ET D'IBRAHIM PACHA A NAVARIN (septembre 1828).

Aile du Nord. 1º1 elage. Salte no 85. Par M. Charles LANGLOIS en 1800.

Depuis sept ans que la Grèce avait secoué ses fers, un grand mouvement de sympathie nationale avait écluté dans toute la France en faveur de cette malheureuse contrée Ce mouvement finit par entraîner le gouvernement lui-mème, et au mois de septembre 1828 une armée française, sous les ordres du genéral Maison 3, partit de Toulon pour alter affranchir la Morée de l'invasion égyptienne. Ibrahm-Pacha, qui commandait l'armée de son père Mehemet-Afi, vice-roi d'Égypte, n'essaya pas contre les Français une dangereuse résistance.

L'evacuation de la Morée par les troupes musulmanes fot bientôt convenue, et l'armée française, dans son campement auprès de Modon, assista, l'arme au bras, à cette

opération pendant qu'elle s'accomplissait.

Un jour Ibrahum-Pacha, suivi d'une partie de ses officiers, traversa la mer sur une légère barque et se dirigez vers le quartier général français, escorté de toute la population grecque, surprise de voir au milieu d'elle te chef de

ses persècuteurs.

Le général Maison s'empressa d'offrir un de ses cheraux au fils de Mehemet-Ah. L'armée française êtrit sous les armes. Ils passèrent ensemble devant le front des troupes, qui manœuvrèrent et défilérent devant les deux généraux en chef. Ibrahim fut ensuite reconduit avec les honneurs dus à son rang, et il retourna à Navarin sur le même canot qui l'avait conduit à Modon.

1125. PRISE DE PATRAS (4 octobre 1828).

Aile du Nord. Prietage Salle ni 85. Par M. Hippolyte Lecoure en 1841.

A près avoir fait embarquer la troisième brigade comman-

(1) Jean-Prançois-Murie Le l'ape de Trevera. 3) Moniteur du 13 septembre 1828. (3) Foir la note p. 509.

dée par le général Schneider (1), le général Maison (2), commandant en chef, l'avait dirigée sur le golfe de Lépante pour s'assurer de Patras et du château de Morée.

Le général Schneider se présenta le 4 devant la ville de Patras. Le commandant turc semblant peu disposé a la rendre, les Français commencerent quelques démonstrations d'attaque. La capitulation ne se sit point attendre, et l'on prit possession de la place. Il fut convenu avec le commandant de Patras que le château de Morée serait remis également aux troupes françaises (3).

## 1126. PRISE DE CORON (9 octobre 1828).

Par M. Hippolyte Lecourn en 1840.

Atle du Nord? per elagn. Salle n- 95.

Ibrahim-Pacha ayant quitté Navarin et le territoire gree le 5 octobre, avec la dernière division égyptienne, le géneral Maison (2) prit aussitot possession de la citadelle de Navarin; il s'empara ensuite de Modon.

La brigade du général Tiburce Sébastiani se porta le 7 devant Coron. Le commandant de la place se refusant d'en faire la remise aux troupes françaises, « on fit aussitôt met-

- « tre les pièces en batterie : la frégate l'Amphitrite s'em-« bossa à demi-portée de la place et fut ralliée dans la
- « soirée du 7 octobre par les vaisseaux le Breslaw et le
- « Wellesley, » Ces demonstrations suffirent pour réduire le commandant de Coron. Le 9 la ville ouvrit ses portes.

## 1127. prise du chateau de morée (grèce) (30 oct. 1828).

Par M. Charles LANGLOIS en 1836.

Aile du Nord. 1" elage. Salle n 85.

Après la capitulation de Patras, conformément à la convention conclue entre le géneral Schneider (1) et Ali-Abdalla-Pacha, le château de Morée devait être remis aux troupes françaises; mais les agas qui y commandaient ayant déclaré qu'ils s'enseveliraient sous les ruines plutot que d'en faire la remise, le général Maison (2), commandant l'armée française en Morée, ordonna d'entreprendre sans délai le siège de cette place.

a Le 18, dit le général dans son rapport, je sus informé a à Navarin de l'état des choses dans le golfe de Lépante.

<sup>(1)</sup> Antoine-Virgile Schneider, maréchal de camp, commandant la troisieme brigade de la division d'expedition en Morce, depuis heutenant géneral. (2) Foir la note p. 589. (3) Extrait du Moniteur.

- a Le 20 toutes les troupes étaient en marche, le 22 au soir
- a j'étais devant le château de Moree, le 23 au matin je re-
- a connus le fort et les travaux commencés. Ils sont consi-
- « dérables, et il en reste beaucoup à faire; mais j'espère
- a bien célèbrer la fête du roi par la soumission du château
- « de Morée.
- a La brèche était ouverte le 30 octobre. On aurait pu
- a donner l'assaut des ce moment ; j'attendais toutefois que
- le canon cut achevé de l'elargir, lorsqu'un parlementaire
- « sortit de la place, où le drapeau blanc venait d'être ar-
- a boré en signe de paix. ...
- « Deux compagnies du seizième et du quarante-deuxième « prirent possession de la porte. La remise des armes conta
- beaucoup aux Turcs; mais je voulais les punir de leur
- « résistance à la capitulation de Patras, et je fus inflexible.
- « J'ai distribué les armes aux officiers généraux et supé-
- « rieurs des différents corps de l'artillerie et aux officiers
- « supérieurs des marines française et anglaise (1). »
- 1128. BAL DONNÉ AU ROI DE NAPLES FRANÇOIS 16. PAR LE DUC D'ORLÉANS AU PALAIS-ROYAL 31 mai 1830).
  - « Le 31 mai 1830 le duc d'Orléans (2) donna au Palais-
  - « Royal une sète magnifique au roi (1, et à la reine (4) des a Deux-Sieiles. Des sept heures du soir une foule immense
  - « occupait le jardin et encombrait les rues adjacentes.
  - « Le roi Charles X se rendit au Palais-Royal , accompa-« gne de M le Dauphin (b), de madame la Dauphine (\*) et

  - « des grands officiers de leurs maisons, et entoures d'une
  - « escorte de gardes du corps.
  - a Leurs Majestes Siciliennes arrivèrent plus fard avec le
  - a prince de Salerne (7) et Madame, duchesse de Berri (8).
    - « Le bal se prolongea de la manière la plus animée jus-
  - « qu'à six heures du matin.....
    - « Il n'y avait qu'une voix sur la beauté, l'élègance et la
  - a magnificence de la fête 🐎. »

<sup>(1.</sup> Ropport du général Maison au ministre de la guerre; Moniteur du 58 novembre 1828. 7. Louis Philippe d'Orenis, voir la note p. 479. 3. François et., 48 Marie Isabelle, infante d'Espane. 3. Louis-Antoine d'Artois, coir la note p. 470. 68. Marie Thereset hartotte de France, voir la note p. 894. (7) Leopold-Joseph Muhel, fiere du coi des Deux-Sieries, François Iv. (8) Foir la note p. 899. (9) Moniteur du 2 juin 1830.

1129. COMBAT DE SIDI-FERRUCH APRÈS LE DÉBARQUE-MENT DE L'ARMÉE FRANÇAISE (14 juin 1830).

Par M. CARBILLET en 1837, d'après le tableau de M. Charles Langlois.

Aile du Nordi in étage. Salle no 85.

Une expédition contre Alger avait été résolue par le roi Charles X: le commandement en fut donné à M. de Bourmont (¹), ministre de la guerre. Le 16 mai 1830, toute l'armée rassemblée à Toulon était embarquée; mais les vents étaient contraires, et ce ne fut que le 26 que l'amiral Duperré (²), commandant de la flotte, put donner le signal de mettre à la voile. Le 13 juin, tons les bâtiments ralliés étaient en vue de la côte d'Afrique.

« Des ordres furent donnés pour que le débarquement « commençat le 11. La première division atteignit la terre « avant cinq heures du matin, sans éprouver aucune résis-« tance; les deux autres divisions débarquèrent successi-

« vement. »

La division Berthezène, formée en colonnes d'attaque, se dirigea sur la position occupée par l'armée du Dey; la première brigade, commandée par le général Poret de Morvan (5), attaqua la gauche de l'ennemi; la seconde, aux ordres du général Achard (5), se porta directement sur ses batteries, tandis que la brigade Clouet en seconde ligne servait de réserve, et pouvait appuyer l'une ou l'autre des deux premières brigades si les circonstances l'exigeaient.

« Bientot les batteries ennemies commencèrent leur feu « et le continuèrent, quoiqu'elles fussent battues directe« ment par notre artillerie de campagne, et prises d'é« charpe par les bôtiments du roi, qui s'étaient placés à
« l'est de la presqu'île. Le général Berthezène (\*) recut l'ordre
« de tourner par la gauche la position qu'occupait l'ennemi.
« Le mouvement cut le résultat qu'on en attendait; les

- a batteries furent abandonnées; tréize pièces de seize et
   a deux mortiers tombérent en notre pouvoir. Les divisions
   a Loverdo et d'Escars suivirent le mouvement de la pre a mière. A onze heures le combat avait cessé, et l'ennemé
- « fuyait de toutes parts.»

(1) Louis-Auguste-Victor de Ghaisne, comte de Bourmont, pair de France, lieutenant general, commandant la deuvieme division d'infanterie de la garde royale, depuis matechal de France, etc. 2: Voir la note p. 190. 3) Paul-Jean-Baptiste, laron Poret de Morvan, marechal de camp. (6) Jacques-Michel-François, boton Achard, marechal de camp, depuis lieutenant general, etc. (5) Pierre, haron Berthezene, lieutenant general, depuis pair de France. (6) Rapport du general comte de Hourmont au président du conseit des ministres; Moniteur du 22 juin 1830.

# 1130, BATAILLE DE STAQUELI (19 juin 1830).

Alle du Nord. ter étage. Selle nº 05.

L'armee ennemie occupait, le 15 juin 1830, le camp de Staoueli, en avant des positions que prenaient les troupes françaises, au fur et à mesure de leur débarquement sur la cole de Sidi-Ferruch; les contingents de Constantine, d'Oran et de Titeri, arrivés dans la journée du 18, élevèrent sa force à plus de quarante mille hommes,

Le debarquement n'était pas encore termine, lorsque le général en chef, M de Bourmont (1), eut connaissance que dans la nuit du 18 au 19 l'ennemi avait établi des batferies en avant du front de son camp. S'attendant a être attaqué, il donna aussitôt ses ordres. « Effectivement « le 19, à la pointe du jour, l'armée ennemie s'avanca sur a une ligne beaucoup plus étendue que le front de nos poa sitions; mais ce fut contre les brigades Clouet et Achard « que se dirigérent ses plus grands efforts. Là se trouvait « la milice turque. Son attaque se fit avec beaucoup de rèa solution; des janissaires pénétrérent jusque dans les rea tranchements qui couvraient le front de nos bataillons. a Ils y trouvèrent la mort. La troisième brigade de la divia sion Berthezène et les deux premières brigades de la « division Loverdo furent attaquées par les contingents « d'Oran et de Constantine. Après avoir laisse l'ennemi s'aa vancer jusqu'au fond du ravin qui couvrait la position, a le général Loverdo (\*) le fit charger à la basonnette : beau-« coup de fantassins arabes restérent sur la place. Après a avoir reponssé l'ennemi, la brigade Clouet reprit l'offen-« sive. L'ardeur des troupes était telle qu'il ent été difficile a de les contenir. Les brigades Achard et Poret de Mor-« van s'avancèrent pour sontenir la brigade Clouet; le mo-« ment décisif étail venu Le général Bourmont ordonna a l'attaque des batteries et du camp de l'ennemi. Les deux o premières brigades de la division Loverdo, conduites « par les genéraux Damrémont (° et d'Uzer ; ), marchèrent « en avant. La troisième brigade, qui avait été détachée sur e la gauche, suivit, sous les ordres du général d'Ascine (5),

O' Voir la note p. 920. E. Nicolas, comte Lovento, lientenant process. (2) Charles-Marie Denvs, comte de Danir-mont, marceliai da camp, depuis hentenant general, pair de France et gouverneur general des possessions françaises dans le nord de l'Afroque. El louis viconité d'User, marceliai de camp. (3) Jean-François-Eminanuel Colomb d'Arcine, marceliai de camp.

- « le mouvement de la brigade Clouet. Trois régiments de « la division d'Escars s'avancèrent pour former la reserve. « Le feu des batteries qu'avait construites l'ennemi en a avant de son camp n'arrêta pas un moment nos troupes. « Les huit pièces de bronze qui les armaient furent enle-« vées par le vingtième regiment de ligne. Les Turcs et les a Arabes avaient pris la fuite de toutes parts; leur camp a tomba en notre pouvoir; quatre cents tentes y claient
- « dressees : celles de l'aga d'Alger, des beys de Constana tine et de Titeri, sont d'une grande magnificence. On a
- a trouvé une quantité considérable de poudre et de projecti-« les, des magasins de subsistances, plusieurs troupeaux de « moutons et cent chameaux environ, qui vont augmenter
- a nos moyens de transport. Nos soldats coucheront sous

a les tentes de l'ennemi (1). »

#### 1130 bis. ATTAQUE D'ALGER PAR TERRE ET PAR MER. PRISE DES HAUTEURS QUI DOMINENT CETTE VILLE. (29 juin 1830).

Par M. Théodore Gupin en 1831.

Aile du Nord. Salle nº 85.

" Le projet d'attaquer l'ennemi en avant d'Alger fut « exécute le 29 à la pointe du jour; mais les dispositions a qui avaient été prises d'abord regurent quelques modi-« fications dans les trois divisions de l'armée. L'ardeur et a le dévouement sont les mêmes, je pensai que l'honneur a de combattre devait être réparti également. L'attaque de a la droite fut confiée à la deuxième et à la troisième bri-« gade de la division Berthezène, celle du centre à la pre-« mière et à la troisième brigade de la division Loverdo; le a duc d'Escars (2) reçut l'ordre d'attaquer par la ganche « avec les deux premières brigades de sa division, et de d suivre à peu près la ligne de partage des ravins qui vera sent à l'est et à l'ouest d'Alger. C'est de ce côté que l'ena nemi avait réuni le plus de forces. Les brigades Berthier « et Hurel mirent dans l'attaque autant de vigueur qu'elles a avaient montre de constance et de sangfroid dans la poa sition défensive qu'elles avaient occupée les jours précéa dents. Enfoncé par elles, l'ennemi n'attendit pas le choc a sur les autres points, et de toutes parts il prit la fuite. La a division Berthezène changea de direction et alla occuper

(1) Rapport du général comte de Bourmont au président du con-toit des ministres : Moniteur du 23 juin 1330. 2 Amedre-François Regis de Perusse, duc d'Escars, pair de France, heutenant general, etc.

« la crète des collines qui s'élèvent entre la mer et le poma d'attaque de la division d'Escars. Ces collines dominen.

« tout le pays environnant. Le général Loverdo (¹) marcha e vers le château de l'Empereur, et profita de la forme du terrain pour établir deux bataillons à moins de 100 mèna tres de cette forteresse et sur un des versants du plateau qui la commande. Le duc d'Escars se rapprocha aussi du c'hateau de l'Empereur, pour que les deux brigades fuses sent à portée de concourir, dès la nuit snivante, à l'oua verture de la tranchée; quoique la hauteur du point le plus élevé des collines qui entourent Alger n'excède pas 200 mètres, les accidents de terrain sont fortement promonés. La profomleur des ravins, l'extrême rapidité de leurs berges, les arbres et les haies dont le sol est entiè-

« rement couvert, ont rendu les marches des deuxième et

# u troisième divisions longues et fatigantes (\*) » 1131. ATTAQUE D'ALGER PAR MER (3 juillet 1830).

Aile du Nord. 1 de étage. Sallo nº 35.

Por M. Monet, Fatio en 1836.

Pendant que l'armée de terre était retenue devant le fort de l'Empereur par les travaux de tranchée, l'amiral Duperré (\*) disposait la slotte pour le bombardement de la ville d'Alger.

ville d'Alger.

« Toute la journée du 3 juillet, dit-il dans son rapport

« au ministre de la marine, l'armée, à laquelle le colme

« n'avait pu permettre de se rallier à aucun ordre, cher-

« chait, d'après le signal que j'en avais fait, à se ranger à « l'ordre de bataille. A deux houres, dix vaisseaux et fré-

« gates, soit de l'escadre de bataille, soit de l'escadre de « débarquement, y étaient parvenus, en se formant sur le

« vaisseau-amiral, qui avait la tête. Les autres cherchaient

« à prendre leur poste. A deux heures quinze minutes « l'armée a laissé arriver en ligne, pour défiler sur toutes

« les batteries de mer, en commençant par les trois de la

« pointe de Pescade. Un peu avant d'arriver par leur tra-

« vers, j'ai reconnu qu'elles étaient évacuées par l'ennemi,

« et en même temps j'ai aperçu un délachement de nos « troupes qui descendaient d'un camp voisin et qui en ont

(1) Voir la note p. 930 (2) Rapport du général comte de Bourmont au président du conseil des ministres ; Moniteur du 14 juillet 1830. 3. Voir la note p. 190.

a pris possession, et y ont fait flotter un mouchoir blanc, a qui a bientôt été remplacé par un pavillon envoyé dans un canot de la Bellone qui, par sa position, se trouvait e en avant de l'armée. Ce mouvement d'évacuation avait a sans doute été provoqué par l'attaque faite le 1se par M. le contre-amiral de Rosamel ty, et la reconnaissance que j'avais faite hier en ralliant l'armée. Ces batteries a sont au nombre de trois : une de cinq canons était désarmée; la deuxième, armée de div-buit canons, et la troisième de dix canons, avaient conservé leurs pièces et leur armement. Une batterie rasante, voisine de celles-ci, était également évacuée.

« A deux heures quarante minutes le capitaine de vais« seau Gallois (\*), commandant la Bellouc, en avant de l'ar« méc, a ouvert, sur le fort des Anglais, à petite portée de
« ses canons de dix-huit, un feu vif et bien soutenu. L'ennemi y a riposté aussitôt. A deux heures cinquante mi« nutes, le vaisseau-amiral, à demi-portée de canon, a
« commencé le feu, et successivement tous les bâtiments
« de l'armée, je dirai même jusqu'aux bricks, ont défilé,
« à demi-portée de canon, sous le feu tonnant de toutes tes
« batteries, depuis celle des Anglais jusqu'à celle du môle
« inclusivement. Les bombardes ont riposté sous voiles
« aux bombes nombreuses lancées par l'ennemi. Le feu
« vient de cesser à cinq heures avec le dernier bâtiment de
« l'armée (3). »

## 1132. PRISE OU FORT DE L'EMPEREUR (4 juillet 1830).

Par M. Wagnemer en 1838

Aile du Nord. 1er étage. Salle ne 35

Après le combat de Staoueli. l'armée expéditionnaire se mit en marche sur Alger. L'ennemi s'étant présenté de nouveau à Sidi-Kalef, fut repoussé comme il l'avait été à Sidi-Ferruch. Le 29 les troupes françaises ouvraient la tranchée devant le fort de l'Empereur, position avancée et formidable qui peut être considérée comme le boulevard d'Alger.

 On devait s'attendre, rapporte la correspondance du « général en chef, à des sorties vigoureuses; l'occupation » du fort de l'Empereur permettait à l'ennemi de se ras-« sembler sans danger en avant de la Casaubah.

(1) Voir la note p. 347. (2) Thomas-Alexandre-Esprit-François Gallots, depuis contre-amiral. 3) Supplément au Nonit-ur du 12 juillet 1830.

a Tout fut prêt le 4 avant le jour ; à quatre heures du maa tin une fusée donna le signal, et le feu commenca. Cela-

« de l'ennemi pendant trois heures y répondit avec beau

« coup de vivacité. Les canonniers tures, quoique l'élar-

gissement des embrasures les mit presque à decouvert.

a restaient bravement à leur poste; mais ils ne purent a lutter longtemps contre l'adresse et l'intrépidité des no-

a tres, que le general Lahitte (1) animait de son exemple et

« de ses conseils. A huit heures le feu du fort était était,

a celui de nos batteries continua de ruiner les defenses

a L'ordre de battre en brêche avait été doune et commen-

a cait à s'exècuter, lorsqu'à dix heures une explosion

« épouvantable fit disparaître une partie du château. Des « jets de flammes , des nuages de poussière et de fumée s'è-

a levèrent à une bauteur prodigieuse. Des pierres furent

a lancées dans toutes les directions; mais sans qu'il en rè-

« sultat de graves accidents.

Le général Hurel (3) commandait la tranchée il ne " perdit pas un moment pour franchir l'espace qui separait

« nos troupes du chateau, et pour les y établir au milieu

« des décombres (T). »

1133. EVTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE A ALGER (5 juil. 1830).

PRISE DE POSSESSION DE LA CASAUBAH.

Aile du Nord in clage. Solle n. 36. Par M. Eugène Flancis en ast

Aussitot après la prise du fort l'Empereur, le der s'était empressé d'envoyer des parlementaires près du general en chef des troupes françaises (1). Cependant rien n'était encore termine dans la journée du 4; seulement les bostilités avaient été suspendues. On se preparait le 5 à recommencer les attaques, lorsque le dey accepta enfin les conditions qui lui avaient été proposées.

A onze heures du matin, le 5 juillet, l'armée française traversa les rues d'Alger, et prit possession de la Ca-

saubah (3).

<sup>(1)</sup> Jean-Einest Ducos, vicomte de Labitte, marechal de camp, commandant l'artillene de l'expedition d'Almque, depuis bieutemant general. 2 l'empuis-liceandre, haron Huiel, marechal de camp, depuis licutemant general. 3 Montteur du 13 juinet 18 10 45 Le comte de Boutmont, voir la note p. 929. 5) Monitour du 13 juiliet 1890.

1134. ARRIVÉE DU DUC D'ORLÉANS AU PALAIS ROYAL Aile du No (30 juillet 1830).

Par M. Horace Vanner en 1834.

Let étage.

1134 dis. Arrivée de duc d'orléans au palais boyal (30 juillet 1830).

> Par M. Candiller en 1816, d'après le tableau de M. liorace Vernet.

Aile du Noi per chage. Salle us 1

Le 26 juillet 1830 des ordonnances subversives de la Charte constitutionnelle parurent dans le Moniteur, et la folle tentative de les exécuter devint le signal de la résistance populaire. Après trois jours de combat dans les rues de Paris, les défenseurs de la Charte resterent victorieux sur tous les points. La lutte était terminée ; mais le gouvernement qui avait eu la funeste presomption de l'engager était tombé sans pouvoir se relever desormais. La crainte de l'anarchie preoccupait les esprits, et tous les vœux appelaient le duc d'Orleans (1) à préserver la France de cet épouvantable fléau. Interprêtes de la pensée publique, les deputes présents à Paris a empressèrent d'inviter le ducd'Orleans à se rendre dans la cajutale, pour y exercer les fonctions de heutenant genéral du royaume.

Le prince, informe de cette manifestation du vœu de ses concitovens, se decida à remplie le devoir qui lui était impose par la gravite des circonstances. Il partit à pied de Neurlly, accompagne de M de Berthois, son aide de camp, du colonel flevmes det de M. Oudard (2), et arriva

au Palais-Royal à dix heures du soir.

1135. LE DUC D'ORLEANS SIGNE LA PROCLAMATION DE Alle du Noi LA LIEUTENANCE GENERALE DU ROYAUME (31 Juill 1830).

Pavillon dul

Per M. Corny en 1816. 1135 bis. LE DIG DORIFANS SIGNE LA PROGLAMATION DE LA LIEUTENANCE GENERALE DU ROYAUME (31 mill. 1830 ..

Par M Cothy en 1836.

Aile du Ne 11 clage. Ralle no

Le duc d'Orleans (1) ayant reçu au Palais-Royal, le 31

<sup>(4)</sup> Voir la note p. 479 (3; Pierre Azathe Beymes, colonel, depuis aulo de camp du roi et heutenant general. Lacques l'arfait tudard, socre-taire du calonet de madaine la doche a d'Ochema, depois secretaire des commandements de la reme et administrateur du domaine prive du roi.

juillet, à neuf heures du matin, les commissaires de la réunion des députés (1), ils lui présentèrent la résolution suivante:

« La réunion des députés actuellement à Paris a pense

« qu'il était urgent de prier S. A. R. Mer le duc d'Orléans a de se rendre dans la capitale pour y exercer les fonctions

a de lieutenant général du royaume, et de lui exprimer

a le vœu de conserver les couleurs nationales. Elle a de a plus senti la nécessité de s'occuper sans relache d'assurer

a à la France, dans la prochaine session des chambres

a toutes les garanties indispensables pour la pleine et en-

a tière exécution de la Charte.

« Paris, ce 30 juillet 1830. »

(Suivent les signatures. )

Le due d'Orléans signa alors au milieu d'eux la proclamation suivante:

#### « Habitants de Paris.

« Les Députés de la France, en ce moment réunis à Paa ris, m'ont exprimé le desir que je me rendisse dans cette

« capitale pour y exercer les fonctions de Lieutenant Gé-

a nécal du royaume.

« Je n'ai pas balance à venir partager vos dangers, à d me placer au milieu de votre héroïque population , et à

« faire tous mes efforts pour vous préserver des calamités

« de la guerre civile et de l'anarchie.

a En rentrant dans la ville de Paris je portais avec or-« gueil les couleurs glorieuses que vous avez reprises, et

« que j'avais moi-même longtemps portées.

a Les chambres vont se réunir et aviseront aux movens

a d'assurer le règne des lois et le maintien des druts de la a nation.

« La Charte sera désormais une vérité. »

ter étage. Saile n : 86.

Aile du Nord. 1136. LE DUC D'ORLÉANS PART DU PALAIS-ROYAL POUR SE RENDRE A L'HOTEL DE-VILLE (31 juillet 1830)

Par M. Horace VERNET en 1013.

Aile du Midi. 1 -- clage. Salle de 1830. Nº 138.

1137. ARRIVÉE DU DUC D'ORLÉANS SUR LA PLACE DE E'HOTEL-DE-VILLE (31 juillet 1830).

Par M. LARIVILBE on 153

(1) MM. H. Sébastiani, président, roir la note p. 731. Auguste Perer Berard, Benjamin Delessert, Andre Gallot, Mathieu Duitas, Duza Montbel, Acratry, Auguste de Saint-Aignan, Duchaffaut, Persit, Badis

4138. ARRIVÉE DE DUC D'ORLÉANS SUR LA PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE (31 juillet 1830).
Par M. Péron en 1836, d'après

Aile du Nord. 1st étage. Salte nº 86

1139. LECTURE A L'HOTEL-DE-VILLE DE LA DÉCLARATION DES DÉPUTÉS ET DE LA PROCLAMATION DU LIEUTE-NANT GÉNÉRAL DU ROYAUME (31 juillet 1830). Aile du Midi. 141 étage. Salle de 1830. No 138.

Par le baron GERARD en 1836.

le tableau de M. Larivière.

1140. LECTURE A L'HOTEL-DE-VILLE DE LA DÉCLARATION DES DÉPUTÉS ET DE LA PROCLAMATION DE LIEUTE-NANT GÉNÉRAL DU ROYAUME (31 juillet 1830).

> Par M. François Dunnis en 1836, d'oprès le tableau du baron Gerard.

Arte du Nordre ctage. Saile ne 86.

La proclamation du Lieutenant Général du royaume (1) venait d'être répandue dans Paris, et la consiance universelle avait répondu à ces toyales paroles : La Charte sera désormais une vérité. Cependant le duc d'Orléans sentit que ce grand acte ne suffisait pas par lui-même, mais qu'il fallait encore le confirmer par une sorte de promulgation officielle, et il résolut d'aller la faire en personne à l'Hôtelde-Ville. Au moment où le prince allait partir, la réunion des députés arriva en masse au Palais-Royal pour offrir ses félicitations. Dès qu'elle fut informée du parti qu'il prenait. elle voulut s'y associer, et les députés s'écrièrent d'une voix unanime: « Nous vous suivrons tous à l'Hôtel-de-Ville, » En effet, ils partirent tous à pied, à la suite du prince. qui était seul à cheval, avec le général Gérard (2) et un ou deux aides de camp. A peine le duc d'Orléans fut-il aperen par la multitude innombrable qui entourait le Palais-Royal et qui couvrait la place encore toute pleine des traces récentes du combat, qu'on la vit tout entière s'elancer dans la cour avec un enthousiasme impossible à décrire. Il fallut quelque temps avant que le Lieutenant Général, suivi des députés qui se serraient derrière lui, put avancer d'un seul pas. Enfin le prince, poussant son cheval, s'avance seul au milieu de la foule, qui s'empresse à son tour de lui fraver passage à travers les barricades. Cette foule, qui semblait

<sup>(1,</sup> Louis-Philippe d'Orleans, voir la note p. 479. (2) Foir la note p. 300.

si bien sentir le bonheur d'échapper aux maux dont le devouement du duc d'Orleans allait préserver la France, grossissait à chaque pas et se pressait toujours sur lui en l'entourant de ses bénédictions. Ce fut au milieu de ce cortége que le due d'Orléans arriva sur la place de l'Hôtel-de-Ville, sur cette place, principal theâtre de la glorieuse lutte soutenue dans les journées precédentes. Ce fut là aussi que le peuple accueillit, par une imposante et longue acclamation, le prince qui devait remplir la vacance du trône. Le duc d'Orléans fut reçu à la porte de l'Hôtel de Ville par le general Lafayette, 1), à la tête de l'état-major à peine organise de la garde nationale, par les membres du gouvernement provisoire et par ceux du nouveau conseil municipal, et. loujours suivi de tous les députés, il monta à la grande salle de l'Hôtel-de-Ville. Là, un cercle étant forme, M. Viennet, l'un des députés, lut à haute voix la déclaration des députés et la proclamation du Lieutenant General du royaume. Aussitôt après cette lecture, les membres du gouvernement provisoire s'empressèrent de reconnaître que leur mission était terminée, et remirent leurs pouvoirs au duc d'Orleans. Alors le prince, portant ce glorieux drapeau tricolore que la France revoyait avec tant de joie . parut avec le général Lafayette sur le balcon de l'Hôteldesille, et se montra à la foule immense qui couvrait la place, les quais, les ponts et les deux rives de la Seine, et qui répetait avec une étonnante énergie les cris de rere la Charte et vive le duc d'Orléans!

or etage. Salle de 1830. No 138.

Aile du Midi. 1141, LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DU ROYAUME RECOIT A LA BARRIÈRE DU TRONE LE PREMIER RÉGIMENT DE HUSSARDS COMMANDÉ PAR LE DUC DE CHARTRES (4 aout 1830).

Par M. Ary Schurran en 1831

Aile du Nord. in clage. Salle n. BG,

1142, LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DU ROYAUME RECOIT LA BARRIÈRE DU TRONE LE PREMIER RÉGIMENT DE HUSSARDS COMMANDÉ PAR LE DUC DE CHARTRE (4 août 1830).

Par M. Ary Schappen en its

(1) Foir la note p. 464.

1143. LE DUC D'ORLÉANS, LIEUTENANT GÉNÉRAL DU ROYAUME, ET LE DUC DE CHARTRES, A LA TÊTE DU PREMIER RÉGIMENT DE HUSSARDS, RENTRENT AU PALAIS-ROYAL (4 noût 1830).

Aile du Nord. 1-1 etage. Salle ne 80-

Le duc de Chartres (1), avec le premier régiment de hussards, dont il était colonel, se trouvait à Joigny, pendant que les grands événements du mois de juillet s'accomplissaient dans la capitale. Appeleà Parispar le duc d'Orléans (2), son père, le jeune prince y entra, à la tête de son régiment, le Apaût 1830.

Le duc d'Orléans, accompagné du duc de Nemours (3), était allé à la rencontre de son fils alne jusqu'à la barrière du Trône. A près s'être embrassés avec une tendresse que redoublaient les circonstances, les trois princes s'acheminérent vers le Palais-Royal, en traversant la longue tigne des boulevards et la place Vendôme. Une immense population s'était portée sur leur passage, et leur prodiguait les démonstrations du plus vif enthousiasme. Le duc d'Orléans trouva rangés autour de la glorieuse colonne les volontaires de Rouen, accourus à Paris au premier bruit de la révolution, et leur exprima avec effusion sa reconnaissance. Il arriva ainsi, avec le noble cortége de ses deux fils, jusqu'à la place du Palais-Royal, où l'attendaient des acclamations, une nouvelle explosion de l'allégresse populaire.

1144. LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS PRÉSENTE AU DUC D'OR-LÉANS L'ACTE QUI L'APPELLE AU TRONE ET LA CHARTE DE 1830 (7 août 1830).

Par M. Haus en 1832.

Aile do Norda

La chambre des députés ayant achevé la discussion solennelle d'où sortirent la Charte de 1830 et la déclaration qui appelait au trone le duc d'Orléans (\*), il fut décidé que la chambre se rendrait en corps auprès du prince pour lui presenter l'acte constitutionnel qui devait être soumis à son acceptation.

<sup>(1)</sup> Perdinand - Philippe d'Orleans, depuis duc d'Orleans, prince royal. (2, Louis-Philippe d'Orleans, coir la notep. 478. 3, Louis-Charles-Philippe d'Orleans, duc de Nemours.

Le duc d'Orléans, entouré de sa famille, recut les dépatés au Palais-Royal, et M. Lassite, comme président, lut à haute voix la déclaration que la chambre venait d'adopter Le prince répondit :

« Je recois avec une profonde emotion la déclaration a que vous me présentez : je la regarde comme l'expression

« de la volonté nationale, et elle me paraît conforme aux a principes politiques que j'ai professés toute ma vic.

« Rempli de souvenirs qui m'avaient fait tonjourt « désirer de n'être jamais destiné à monter sur le trône.

a exempt d'ambition et habitué à la vie paisible que je

e menais dans ma famille, je ne puis vous eacher tous les a sentiments qui agitent mon cœur dans cette grande con-

c joncture; mais il en est un qui les domine tous, c'est « l'amour de mon pays : je sens ce qu'il me prescrit, et

c je le ferai. D

Le prince était profondément ému, et sa réponse s'acheva dans les larmes. Elles coulaient en même temps de tous les yeux, et le cri de vive le roi! poussé par tous les députés, fut à l'instant même répété au dehors par des milliers de voix avec le plus ardent enthousiasme.

1145, LA CHAMBRE DES PAIRS PRÉSENTE AU DUC D'ORLEANS UNE DÉCLARATION SEMBLABLE A CEILE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS (7 août 1830).

Par M. Ruin en im?

Quelques heures après, la chambre des pairs, ayant à sa tête son président. M. le baron Pasquier, vint offrir ou duc d'Orléans (1), avec son hommage, une déclaration semblable à celle de la chambre des députés. Voici la réponse du prince :

« En me présentant cette déclaration vous me témoignez a une confiance qui me touche profondément. Attaché de a conviction aux principes constitutionnels, je ne désire

a rien tant que la bonne intelligence des deux chambres g Je vous remercie de me donner le droit d'y compter

« Vous m'imposez une grande tache, je m'esforceras de

k m'en rendre digne. »

Après ce dernier acte d'une aussi grande journée. Paris fut rempli des témoignages d'une allègresse universelle.

Aile du Nord. 10. etage Salle nº 86.

<sup>(1</sup> Vair la note p. 479.

1146. LE ROI PRÈTE SERMENT, EN PRÉSENCE DES CHAM- Aile du Midi. BRES, DE MAINTENIR LA CHARTE DE 1830 (9 août salle de 1830. 1830). Par M. Eugène Devenia en 1836.

N= 138.

1147. LE ROI PRÊTE SERMENT, EN PRÉSENCE DES CHAM-BRES, DE MAINTENIR LA CHARTE DE 1830, 9 août

1830).

Par M. Eugène Davanta en 1886.

Asle du Nord. TH Mage. Salle nº 86.

Le 9 août, le duc d'Orléans (1) se rendit à cheval au palais de la chambre des députés, où, sur sa convocation, les deux chambres s'étaient réunies en séance extraordinaire. Le prince, ayant à ses côtés ses deux fils, le due de Chartres (2) et le duc de Nemours (3), se plaça sur une estrade en avant du trône, et appela les deux présidents de la chambre des pairs et de la chambre des députés à lire successivement les résolutions de l'une et l'autre assemblée. Les actes avant èté ensuite remis au prince par les présidents, il lut à haute voix la formule de son acceptation; puis s'étant levé, la tête découverte, il prêta le serment dont la teneur suit :

« En présence de Dieu, je jure d'observer fidèlement la a Charte constitutionnelle avec les modifications exprimées dans la déclaration, de ne gouverner que par les lois et a selon les lois, de faire rendre bonne et exacte justice à « chacun selon son droit, et d'agir en toute chose dans la « seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peu-

« ple français. »

Le prince revêtit l'acte du serment de sa signature, et, devenu alors roi des Français, il s'assit sur le trône, où le salua un cri d'enthousiasme qui semblait partir de la nation tout entière.

Ainsi fut substituée au sacre et au couronnement de l'ancienne monarchie la simple solennité du serment, prêté en présence des deux chambres et en face de la France, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle et d'accomplir les grands devoirs de la royauté.

1158, LE ROI DONNE LES DRAPEAUX A LA GARDE NATIONALE Aile du Midi. DE PARIS ET DE LA BANLIEUE (29 août 1830).

ser ciage Salle de 18.10. N. 138.

Par M. Count on 1836.

(1) Voir la note p. 479. 2) Voir la note p. 939. (2) Voir la note p. 939.

# 1149. LEROI DONNE LES DRAPEAUX A LA GARDE NATIONALE DE PARIS ET DE LA BANLIEUE (29 août 1830).

Aile du Norda in étage. Salle no 86. Par MM. François et Étienne Dunois en 1831.

C'était la première fois que le Roi voyait réunie dans son magmfique ensemble cette belle garde nationale de Paris et de la banlieue, née comme par enchantement après la victoire de juillet, et depuis lors organisée avec une rapidité qui tenait du prodige. Elle venait recevoir de la main du monarque ces drapeaux aux conleurs nationales, symbole de la liberté glorieusement conquise.

Le Roi étant arrivé au Champ-de-Mars, devant l'École militaire, mit pied à terre pour se placer sous une lente qui lui avait été préparée. Ses deux fils ainés (\*) étaient à ses côtés; la Reine, avec le reste de la famille royale, occupait un pavillon près de la tente du Roi. Aussitôt le cri de viec le Roi! s'éleva du milieu des légions, et sur toutes les lignes on vit les honnets et les schakos s'agiter au bout des baion-

Après ce premier mouvement d'enthousiasme la cérémonie commença, et les députations de chaque légion s'avancèrent pour recevoir leurs drapeaux. Le Roi leur adresse les paroles suivantes :

« Mes camarades, c'est avec plaisir que je vous confie « ces drapeaux, et c'est avec une vive satisfaction que e « les remets à celui qui était, il y a quarante ans, à la the

« de vos pères dans cette même enceinte.

« Cos couleurs ont marque parmi nous l'aurore de la R-« berté. Leur vue me rappelle avec délices mes premières « armes. Symbole de la victoire contre les ennemis de

« l'Etat, que ces drapeaux soient à l'intérieur la sauvegarde « de l'ordre public et de la liberté! Que ces glorieuses con-« leurs, confiées à votre patriotisme et à votre fidélité,

a soient à jamais notre signe de relliement! Vive la

" France! p

Cinquante mille voix répétérent alors ce cri d'un bout à l'autre du Champ-de-Mars, mélant les noms du Roi et de la France dans leurs unanimes acclamations; puis les deputations s'approchèrent l'une après l'autre, et M. de La-

<sup>(1)</sup> Fordinand-Philippe d'Orléans, duc d'Orleans, precedemment du de Chartres, voir la nute p. 939; et Lour-Charles-Philippe d'Orléans duc de Nemours, coir la nute p. 989.

fayette (1), tenant à la main les quatre drapeaux de chaque légion qui lui étaient donnés par le Roi, les remit successivement, après avoir reçu le serment de tous les chefs de légion et de bataillon. Ce même serment fut prêté ensuite par les légions à leur drapeau, au bruit des décharges de l'artiflerie.

La revue qui suivit est un des plus beaux spectacles qu'ait

donnés la monarchie de juillet.

1150. LA GARDE NATIONALE CÉLÈBRE DANS LA COUR DU PALAIS-ROYAL L'ANMIVERSAIRE DE LA NAISSANGE DU ROI (6 octobre 1830).

Arie du Nord... Ist étage... Salle no 86...

Le 6 octobre 1830, premier anniversaire de la naissance du Roi depuis qu'il avait éte appelé au trone, la garde montante entra dans la cour du Palais-Royal, chaque canon de fusil orné d'un bouquet d'immortelles. Le Roi, empressé de répondre à ce témoignage d'affection, descendit entouré de ses cinq fils, tous revêtus de l'uniforme de la garde nationale. Il remercia avec émotion les gardes nationaux et les soldats de la ligne qui, rangés en même temps en bataille, lui avaient offert leurs communes félicitations. Tous défilèrent ensuite devant lui, aux cris de oive le roi!

1151. LES QUATRE MINISTRES SIGNATAIRES DES ORDONNAR-CES DU 25 JUILLET 1830 SONT RECONDUITS A VIN-CENNES APRÈS LEUR JUGEMENT (21 dec. 1830).

Aile du Nord

Par M. Biand on . . .

1151 big. BIVOUAC DE LA GARDE NATIONALE DANS LA COUR DU LOUVRE, (nuit du 22 decembre 1830).

Par Jean Gasaigs en 1831.

Aile du Nord-Pavillon du Rei

Depuis sept jours la cour des pairs était assemblée pour juger les munistres signataires des ordonnances du 25 juillet, et, malgré l'émeute qui grondait à ses portes, elle poursuivait avec calme ses austères fonctions. Le 21 décembre, à deux heures, les débats de ce mémorable procès furent fermés, et c'est alors que M. de Montalivet, ministre de l'intérieur, prit la courageuse résolution de se charger d'extraire les accusés du Luxembourg et de les reconduire lui-même à Vincennes.

(1) Voir la note p. 464.

Par son ordre, une calèche attendait les quatre ministres au guichet du Petit-Luxembourg, et à la porte de ce guichet lagarde nationale était rangée en haie. Les ministres, pendant que des voix furieuses demandaient leurs têtes à quelques pas de là, montèrent tranquillement et en plan jour dans cette voiture, sous les yeux de la garde nationale immobile et silencieuse. La calèche traversa lentement le jardin du Luxembourg, et ce ne fut qu'au bout de la rue de Madame que les chevaux prirent le grand trot, au milieu d'une nombreuse escorte de cavalerie que dirigeait M. de Montalivet lui-même. Le donjon de Vincennes rouvrit ses portes aux quatre prisonniers, et l'arrêt de magnanime instice qui avait été prononcé contre eux recut ainsi sa libre exécution.

Toutes les mesures avaient été prises pour maintenir la tranquillité publique. La garde nationale fut constamment sous les armes pendant toute la durée du procès, et dans la nuit du 22 décembre un bataillon de la 2º légion bisousquait encore dans la cour du Louvre.

a · etage. balle n. 86

Aile du Nord. 1152, LE ROI REFUSE LA COURONNE OFFERTE PAR LE CON-GRES BELGE AU DUC DE NEMOURS (17 fév. 1831).

Par M. Gossa en 1836.

1152 bis. LE ROI REFUSE LA COURONNE OFFERTE PAR LE CONGRES BELGE AU DUC DE NEMOURS. (17 6yrier 1841).

Par M Gosss en . . . .

Adeala Nord. Pavillon du Rei. ici etage.

Le congrès national de Belgique, avant èlu roi des Belges monseigneur le duc de Nemours (1), envoya à Paris une deputation (2) chargée d'offrir la couronne à Son Aftesse Royale, dans la personne de son auguste père le roi des Francais.

Le 17 février, à midi, cette députation se rendit au Palais-Royal, et fut introduite dans la salle du trône par le ministre des affaires étrangères (3). Le Roi la reçut, assis sur

<sup>1)</sup> Voir la note p. 939. (2) Cette députation se composait de MM. Sutlet de Chiker, president; le comte d'Aerschot, marquis de Rodes, l'able Bouquiru de Villeray, Ch. Lebon, Barthelemy, Ch. de Brouckere, l'els de Merode, Gendebien père. (3) Le comte Sebastiani, coir la note p

son trône, ayant à sa droite M. le duc d'Orléans (1), à sa gauche M. le duc de Nemours. M. Surlet de Chokier, président du congrès, lut et remit ensuite au Roi l'acte qui appelait le jeune prince à la couronne. Le Roi répondit en ces termes:

#### « Messieurs,

« Le vœu que vous êtes chargés de m'apporter au nom « du peuple belge, en me présentant l'acte de l'élection « que le congrès national vient de faire de mon second fils, « le duc de Nemours, pour roi des Belges, me pénètre de « sentiments dont je vous demande d'être les organes au près de votre généreuse nation. Je suis profondément a touché que mon dévouement constant à ma patrie vous « ait inspiré ce désir, et je m'enorgueillirai toujours qu'un « de mes fils ait été l'objet de votre choix.

« Si je n'écoutais que le penchant de mon cœur et ma a disposition bien sincère de déférer au vœu d'un peuple « dont la paix et la prospérité sont également chères et importantes à la France, je m'y rendrais avec empresse-« ment. Mais, quels que soient mes regrets, quelle que « soit l'amertume que j'éprouve à vous refuser mon fils, la « rigidité des devoirs que j'ai à remplir m'en impose la péa nible obligation, et je dois déclarer que je n'accepte pas a pour lui la couronne que vous ètes charges de lui offrir. a Mon premier devoir est de consulter avant tout les in-« térêts de la France, et par conséquent de ne point compromettre cette paix que j'espère conserver pour son « bonheur, pour celui de la Belgique et de tous les états « de l'Europe, auxquels elle est si précieuse et si néces-« saire. Exempt moi-même de toute ambition, mes vœux a personnels s'accordent avec mes devoirs. Ce ne sera jamais la soif des conquêtes ou l'honneur de voir une cou-« ronne placée sur la tête de mon fils qui m'entraîneront à « exposer mon pays au renouvellement des maux que la « guerre amène à sa suite, et que les avantages que nous « pourrions en retirer ne sauraient compenser, quelque « grands qu'ils fussent d'ailleurs. Les exemples de « Louis XIV et de Napoléon suffiraient pour me préserver « de la funeste tentation d'ériger des trones pour mes fils. « et pour me faire préférer le bonheur d'avoir maintenu la paix à tout l'éclat des victoires que, dans la guerre, la

<sup>(1)</sup> Ferdinand-Philippe d'Orléans, coir la note p. 939.

« valeur française ne manquerait pas d'assurer de nouveeu

« à nos glorieux drapeaux.

« Que la Belgique soit libre et heureuse! qu'elle n'oua blie pas que c'est au concert de la France avec les grandes « puissances de l'Europe qu'elle a du la prompte recona naissance de son indépendance nationale, et qu'elle a comple toujours avec confiance sur mon appui pour la a préserver de toute attaque extérieure ou de toute intera vention étrangère! Mais que la Belgique se garantisse a aussi du fléau des agitations intestines, et qu'elle s'en a preserve par l'organisation d'un gouvernement constitua tionnel, qui maintienne la bonne intelligence avec ses a voisins, et protège les droits de tous en assurant la fidèle a et impartiale exécution des lois. Puisse le souverain que a vous élirez consolider votre sureté intérieure, et qu'en a même temps son choix soit pour toutes les puissances un e gage de la continuation de la paix et de la tranquillité genérale! Puisse-t-il se bien pénètrer de tous les devoirs « qu'il aura à remplir, et qu'il ne perde jamais de vue que a la liberté publique sera la meilleure base de son trône. a comme le respect de vos lois, le maintien de vos institua tions et la fidélité à garder ses engagements seront les « meilleurs moyens de le préserver de toute atteinte, et de « vous affranchir du danger de nouvelles secousses! a Dites à vos compatriotes que tels sont les vœux que je o forme pour eux, et qu'ils peuvent compter sur toute

e l'affection que je leur porte. Ils me trouveront toujours « empressé de la leur témoigner, et d'entretenir avec eux a ces relations d'amitié et de bon voisinage qui sont si ne-

« cessaires à la prospérité des deux états. »

1153. LE ROI DISTRIDUE, AU CHAMP-DE-MARS, LES DRAPEAUX A L'ARMÉE (27 mors 1831).

Par M. François Desois en 1831.

Neul régiments d'infanterie, onze de cavalerie, huit hatteries d'artillerie et deux compagnies de sapeurs, auxquels se trouvaient réunis six bataillons et un escadron de la garde nationale, concoururent a l'éclat de cette belle ceremonie.

Un pavillon élevé avait été construit pour recevoir le Roi devant l'Ecole militaire et à cent metres de la façade. Les drapeaux étaient groupés devant le pavillon; à gauche de

Alle du Nord. in clage. Salle no 86.

celui-ci et à cinquante mêtres de distance, l'infanterie était rangée en colonne serree par régiment; à droite et à la même distance, la cavalerie était en bataille par brigade, c'est-à-dire sur quatre lignes; l'artillerie avait eté formée en bataille sur deux lignes, occupant le quatrième coté du parallélogramme qui correspond à l'École militaire; les sapeurs étaient devant la droite de la première ligne d'artillerie, à la gauche de l'infanterie.

Le Roi, ayant mis pied à terre, monta au pavillon, accompagné des ducs d'Orléans (1) et de Nemours, 2), et entouré des maréchaux Soult (2). Mortier (4), Molitor (4), Gérard (6),

et d'une foule d'officiers généraux.

Des détachements composés du colonel, de quatre officiers, de quatre sous-officiers et de huit soldats, étaient destinés à recevoir les drapeaux des mains de Sa Majesté. Ils formaient un demi-cercle au pied du pavillon du côté opposé à l'École militaire.

L'intérieur du Champ-de-Mars présentait l'aspect le plus imposant par la grande mosse de troupes qui y étaient réunies et par l'immense population qui couvrait tous les

tertres.

Le Roi prit la 'parole, et d'une voix ferme adressa aux députations des régiments, représentants de toute l'armée, l'allocution suivante:

#### « Mes chers camarades .

- α C'est dans vos rangs que j'ai commence à servir mon a pays, et je m'enorgueillis de pouvoir vous rappeler que a les divers changements de fortune qu'il m'est tombé en
- a partage de subir dans le cours de ma carrière n'ont jae mais altère ni ma fidelité à ma patrie, ni les sentiments
- dont j'étais animé quand j'avais le honheur de combattre
   a avec vous pour la défense de la liborté et de son indé-

a pendance nationale.

- d'hui, je précisément quarante ans que, comme aujourd'hui, je présentai au quatorzième régiment de dragons, que je commandais alors, des étendards portant ces trois
- a couleurs, que nous avons reprises avec tant de joie, et a que le patriotisme et la valeur des soldats français ont
- a renducs si gloricuses pour la France et si redoutables
- pour les ennemis.

<sup>1 (1)</sup> Ferdinand-Philippe d'Orléans, vair la note p. 939 (2) Voir la note p. 939. (3) Idem p. 590. (4) Idem p. 509. (5) Idem p. 665. (6) Foir la note p. 509.

« J'aime à vous dire combien je suis heureux de voir no-

« tre brave armée plus belle et plus forte que je ne l'ai jaa mais vue; combien je jouis de me retrouver au milieu des

« successeurs de mes anciens frères d'armes, et de vous

a témoigner le plaisir que j'éprouve en vous présentant

a moi-meme vos nouveaux drapeaux. Vous leur serez fide-

« les dans la paix, comme vous le seriez dans la guerre, si a vous vous trouviez appelés à les défendre dans les com-

a vous vous trouviez appeies a les defendre dans les coma hats contre les ennemis de la patrie : et c'est avec con-

« fiance que j'en remets la garde à votre honneur, à votre

« courage et à votre patriolisme. »

Les drapeaux furent ensuite présentés au Roi par le ministre de la guerre, et le Roi les remit au colonel de chaque régiment. Le maréchal Soult, ministre de la guerre, adressa alors ces mots aux détachements : « Chefs. offi-« ciers et soldats, vuilà vos drapeaux! ils vous serviront de

« guide et de ralliement partout où le Roi le jugera neces-

a Saire pour la défense de la patrie.

« Vous jurez d'être fidèles au Roi des Français et à la « Charte constitutionnelle, et d'obèir aux lois du royaume.

« Vous jurez de sacrifier votre vie pour defembre vos « drapeaux, pour les maintenir sur le chemin de l'hon-« neur et de la victoire. Vous le jurez! » Et chaque colonel répondit : « Je le jure. »

Des salves d'artillerie annoncèrent le serment du drapeau; les tambours et les fanfares l'accompagnèrent (\*).

1154. LE ROI VISITANT LE CHAMP DE BATAILLE DE VALMY Y RENCONTRE UV VIEUX SOLDAT AMPUTÉ A CUTTE BATAILLE, AUQUEL IL DONNE LA CROIX DE LA LÉGION-D'HONNEUR ET UNE PENSION (8 JUIN 1831).

Par M. MAURAISER em 1827.

Aile du Nord.

1 clage.
Salle ac \$6.

Le Roi, visitant les départements de l'Est au mois de juin 1831, voulut voir le champ de bataille de Valmy, qui avec lant de souvenirs glorieux pour la France, lui rappelait celui de ses premières armes. Après avoir examine l'emplacement des batteries qu'il commandait lui-mêtne en avant et à l'ouest d'un moulin qui fut abattu pendant la bataille, le Roi se rendit à la pyramide élevée en l'honneur

<sup>1</sup> Mondeur des 28 et 29 mars 1831.

du maréchal Kellermann \*), duc de Valmy, et sous laquelle son cœur a été déposé, selon ses dernières volontès. Au pied de ce monument se trouvait un vétéran qui, s'approchant du Roi, lui dit: « Sire, mon génèral, j'ai eu le bras « emporté a Valmy, là, auprès de vous, en servant les « batteries que vous commandiez. La Convention m a ac« cordé une pension de huit cents francs: elle a été réduite « à cent soixante et dix-sept; j'en demande le rétablisse « ment. » Le Roi, se faisant donner immédiatement une croix de la Légion d'honneur, en décora lui-même le brave Jametz: « Je vous donne de grand cœur cette décoration, « ajouta-t-il; je suis heureux de récompenser, après « trente-neuf ans, et sur le lieu même où il a défendu sa « patrie, un brave mutilé en combattant pour elle. Je

« m'occuperai de l'affaire de votre pension. »

Cette scène inattendue et touchante remplit l'âme des spectateurs d'une vive émotion, et les cris de vive le Roi! éclatant à la fois de toutes parts, se firent entendre pendant

longtemps.

#### 1155. ENTRÉE DU ROI A STRASBOURG (19 juin 1831).

Aile du Nord. 10 ctage. Salle nº 86.

Le Roi, à son entrée dans le département du Bas-Rhin, avait vu sa voiture tout à coup entourée d'une foule de fermiers alsaciens, tous à cheval, avec le costume du pays, le grand chapeau rabattu, le long habit noir et le gilet rouge. En même temps, sur toute l'étendue de la route, s'était offerte à ses regards une file de longs chariots remplis de jeunes paysannes, vêtues aussi du joli costume alsacien. Ces chariots, attelés de quatre ou six chevaux, étaient ornés de guirlandes de fleurs et de feuillage de chêne, et portaient en tête le nom de la commune avec un drapeau tricolore.

C'est au milieu de ce cortège, qui grossissait à chaque pas, que le Roi entra dans Strasbourg. La ville tout entière èmue d'enthousiasme, la population qui se pressait dans les rues ou aux fenètres, la décoration des maisons qui leur donnait un air de fête pareil à celui du cortège, l'éclat resplendissant du soleil de juin qui brillaît sur cette scène si vive et si animée, tout concourut à faire de l'entrée du Roi

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 489.

à Strasbourg un des spectaçles les plus imposants à la fois et les plus pittoresques qu'il y ait jamais eu en ce genre. Le Roi descendu au palais, voulut revoir et la cavalcade alsacienne et les jolis chariots qui défilaient alors sous ses fenêtres, et il fut salue par les acclamations de cette loyale population des campagnes, mélée à celles de la foule qui couvrait les bords de l'Ill.

Aife du Nord. Pavillon du Roi. 1" Stage.

1156. LA PLOTTE FRANÇAISE FORCE L'ENTRÉE DU TAGE (11 juillet 1831).

Par M. Horace Venner en 1841

1156 bis. la flotte française force l'entrée du tage (41 juillet 1831).

Arie du Nord. in étage Salle nº 86.

Par M. Auguste Manga en 1837. d'apres le tableau de M. Gabert.

Plusieurs sujets français ayant été dépouillés et emprisonnés à Lisbonne par la tyrannie de don Miguel, le Roi ordonna toutes les mesures nécessaires pour que la France obtint une juste satisfaction. En consequence une escadre composée des vaisseaux le Suffren, le Trident, l'Alger, le Marengo et la l'ille de-Marseille, avec les frigates la Didon et la Pallas, sut envoyée dans le Tage, sous le commandement du contre-amiral Roussin. Elle s'y presenta, le 11 juillet 1831, à une heure après midi; et « trois heures et demie après , selon les propres paroles de a brave amiral, toutes les batteries étaient dépassees au a cri de vive le roi! et nous faisions amener le pavillon de « tous les bâtiments de guerre portugais qui formaient une « dernière ligne d'embossage en travers du fleuve. » Ce glorieux fait d'armes rappelle celui de Duguas - Tronin forçant l'entrée de Rio-Janeiro. L'escadre française embossée le jour même sous les quais de Lisbonne, en face du palais, dicta à don Miguel toutes les satisfactions que le gouvernement français voulait en obteuir.

Pavillon du Rot. 1" clage.

Aile du Nord. 1157. ENTRÉE DE L'ARMÉE FRANÇAISE EN BELGIOUS (9 août 1831).

Par M. Horace VERNET en 1611

1157 bis. Entrée de l'abmée française en belgique (9 août 1831).

Aile du Nord. 1er étage. Salle nº 86.

L'avenement du roi Léopold (¹) au trône de Belgique devint pour les Hollandais le signal de recommencer les hostilités suspendues par la haute médiation de la conférence de Londres. La Belgique, par la voix du monarque qu'elle venait d'appeler au trône, invoqua le secours de la France. C'était le 4 août que l'assistance d'une armée française avait été demandée, et le 9 du même mois cette armée, sous les ordres du maréehal Gérard (², célébrait, en franchissant la frontière belge, le glorieux anniversaire de l'avénement de la dynastie d'Orléans.

Cependant rien n'était prêt pour une telle entreprise; mais on se fia à la valeur de nos jeunes soldats et à la fortune de la France. Le duc d'Orleans (1) prit le commandement du cinquième régiment de dragons; il organisa militairement l'avant-garde, et ce fut avec ce faible commencement d'armée que le maréchal Gérard se mit en marche, sans attendre la réunion des troupes qui s'avan-

caient de toutes parts.

a Arrivés à la frontière, dit un témoin oculaire de cette un marche aventureuse, les dragons l'ont franchie aux cris de vive le roi! vive la France! Plus loin les douaniers a belges étaient sous les armes, et, chose assez bizarre, ails avaient le drapeau français sur leur maison. Le duc d'Orléans leur envoya dire de mettre à côté les couleurs a belges: ils répondirent qu'ils n'en avaient pas.

a Après une halte où nous dejeunames et où nous frater-

« nisames avec des propriétaires, des curés, des gardes ci-« viques, etc. nous traversames deux villages où nous fù-« mes couverts de fleurs et assourdis, à la lettre, des cris

a de vive le roi des Français! vivent les princes ses fils! « tout comme en France. À chaque instant on voulait nous

« forcer à boire; c'était à qui arrêterait nos soldats pour « les régaler. A cet empressement vraiment extraordinaire « nous répondions par les cris de virent les Belyes! vive

« la Belgique! c'était à qui crierait le plus fort. Nos prin-« ces furent ainsi portés par la foule jusqu'à une hauteur

« d'où l'on découvre le champ de bataille de Jemmapes. Ce

<sup>(1)</sup> Leopold-George-Chrétien-Frederic, duc de Saxe-Cohourg et Gotha.
(2) Voir le note p. 509. (2) Ferdinand-Philippe d'Orleans, voir la note p. 939.

- a fut en cet endroit que se présenta le général Duval, qui a ne quitta plus les princes et les escorta, au milieu des
- « acclamations toujours croissantes, jusqu'à la porte de
- « Mons. La réception qu'on leur a faite dans cette ville est
- « véritablement la même que celle qu'on a faite au Roi dans
- « son dernier voyage : même enthousiasme, mêmes cris.
- a même salutations au balcon, etc. (1). »

Aile du Nord. avillon du Roi. 1er étage.

1158. OCCUPATION D'ANCÔNE PAR LES TROUPES PRAN-ÇAISES (23 février 1832).

Par M. Horace VERNEY on 1841.

1158 bis. OCCUPATION D'ANCONE PAR LES TROUPES FRAN-CAISES (23 février 1832).

Aile du Nord. 1º étage. Salle nº 86.

Les Autrichiens étant entrés à Bologne, le gouvernement français se décida, par une juste réciprocité, à occuper la ville d'Ancone. Une division navale, composée du vaisseau le Suffren et des deux frègales l'Artémise et la Fictoire, partie de Toulon avec des troupes, le 8 février 1832, fut mise sous les ordres du capitaine de vaisseau Gallois 1: le 22 du même mois, après une traversée dont la rapidité devança les calculs de la politique, elle mouillait à trois milles de la ville d'Ancone.

La nuit venue, les dispositions furent prises pour le débarquement. A trois heures du matin deux bataillons descendirent à terre, et marchèrent sur la ville, dont sa trouva les portes fermées. Les officiers pontificaux ayant refusé de les ouvrir, l'une d'elles fut enfoncée à coups de hache par les sapeurs du soixante-sixième aidés de quelques matelots. Les Français entrèrent alors dans Aucòne et se dirigèrent sur les diffèrents postes occupes par les troupes pontificales, qui ne firent aucune résistance. Au point du jour ils étaient maltres de toute la ville.

Vers midi le culonel Combe (3) se présenta à la citadelle avec un hataillon. Il somma le commandant de recevoir garnison française. Après quelques pourpalers entre ces deux officiers, il fut convenu qu'on introduirait dans la place une force égale à celle des troupes du pape, et que le drapeau français flotterait à une égale hauteur à côté du

drapeau pontifical.

(1) Moniteur du 11 noût 1831. (2) Foir la note p. 1832. (3) Michel Combe, colonel du soixante-sixième regiment d'infanterie de ligne.

Ce hardi coup de main s'accomplit ainsi au milieu du calme le plus parfait, et sans qu'une goutte de sang eut été répandue.

1159. PRISE DE BONE (27 mars 1832).

Par M. Horace VERNET en 1835.

Aile du Nord. Pavillon du Rol.

1159 bis. PRISE DE BONE (27 mars 1832).

Par M. BOLTERWERE en 1836, d'après le tableau de M. Horaco Vernet.

Aile du Nord, 10 ctage. Saile no 66.

Bone étant assiègée par les troupes d'Achmet, bey de Constantine, Ibrahim se retira avec ses Tures dans la citadelle, et laissa à eux-mêmes les habitants, qui envoyèrent à Alger demander des secours, offrant de se soumettre à la domination française.

Le duc de Rovigo (1), gouverneur général, se hâta d'expédier avec des vivres le chebec algérien la Casaubah, sous l'escorte de la Béarnaise, capitaine Fréart, ayant à bord le capitaine d'artillerie d'Armandy, et le jeune Joussouf, déjà connu par ses brillants services sous nos drapeaux.

A leur arrivée devant Bone ils tronvèrent cette ville occupée par les troupes d'Achmet, qui venaient de l'emporter d'assaut. Le capitaine d'Armandy se rend alors près d'Ibrahim-Bey, et lui représente qu'il n'a aucun quartier à attendre de l'impitoyable bey de Constantine, tandis qu'il sauvera sa vie et son honneur en remettant aux Français la citadelle. Ibrahim rejette cette proposition qui, adroitement répandue parmi la garnison turque, y obtient plus de faveur.

M. d'Armandy n'hésite pas un instant : il considère que cette place, une fois aux mains du bey de Constantine, ne pourra lui être enlevée qu'avec beaucoup de sang et d'efforts, et, de concert avec Joussouf, it forme le hardi projet de s'en emparer sur-le-champ par un coup de main. Le capitaine Fréart, bien digne de s'associer à cette audacieuse entreprise, en fait part à son équipage, qui l'accueille avec enthousiasme. Il choisit vingt-cinq hommes, qu'il met sous les ordres de son second, M. Ducouedic, et d'un élève (?). Avec cette petite troupe intrépide et determinée, à laquelle ils ont joint trois canonniers, M. d'Armandy et Joussouf se

<sup>(1)</sup> Savary, roir la nole p. 707. (3) Alphonse-Jean-Claude-René-Thèodore Cornulier Lucinière, elève de 122 classe, depuis lieutenant de vars-seau.

présentent hardiment devant la citadelle. Les portes leur en sont livrées; cent Turcs de la garnisonse déclarent pour eux; Ibrahim prend la fuite; sa famille est transportee à bord du chebec, et le 27 mars, à dix heures du matin, le drapeau tricolore est arboré sur la citadelle et salué par les canons de la Béarnaixe qui s'était embossée à portée de la place. Une batterie ennemie de quatorze pièces et deux mortiers pouvant géner ses communications, le capitaine Fréard mit, à la mer une embarcation avec cinq hommes qui, protègés par son feu, allèrent enclouer les pièces et rentrèrent à bord sans aucune perte. Les troupes d'Achmet-Bey, voyant ainsi leur proie leur échapper, se retirèrent après avoir livré la ville au pillage et à l'incendie.

Alle du Nord 1º étage. Salle nº 86. 1160 bis. Le roi au milieu de la garde nationale (dans la nuit du 5 juin 1832.)

Par M. Brano en 1830.

1160. LE ROI AU MILIEU DE LA GARDE NATIONALE (dans la nuit du 5 juin 1832).

Aile du Nord. Pavillon du Roj. Par M. Biand en 1841.

Le convoi du général Lamarque (1) avait été trouble par une émeute, et la force publique avait été obligée de se deployer tout entière contre les bandes seditienses qui avaient osé arborer dans Paris le drapeau sanglant de l'anarchie. Au premier bruit de ces tristes évenements, le Roi quitta le palais de Saint-Cloud pour accourir dans la capitale. Il arriva aux Tutleries vers neuf heures du soir, et se rendit aussitüt sur la place du Carrousel, où stationnaient de nombreux bataillons de garde nationale et de troupe de ligne. La vue du Roi, venant ainsi se jeter entre les tiras de la population de Paris et partager ses périls, transporta tous les cœurs d'enthousiasme : on l'environnait, on le pressait, on lui jurait de mourir pour sa cause et pour celle du pays, si intimement unies l'une à l'autre ; on lui deman dait énergiquement d'en finir et avec la république dans Paris, et avec la chouannerie dans la Vendée.

<sup>(1)</sup> Maximilien, baron Lamarque, lieutenant général, membre de le chambre des deputés.

1161. LE ROI PARCOURT PARIS ET CONSOLE LES BLESSÉS SUR SON PASSAGE (6 juin 1832).

Par M. Rusio en 1836, d'après le tableau de M. Auguste Debay.

Asie du Nord-1er étage. Salle nº 80.

Le 6 juin, dans la matinée, quand la lutte n'était pas encore terminée, le Roi sortit à cheval des Tuiteries, accompagné du duc de Nemours (1), pour partager les périls des valeureux défenseurs de l'ordre et des lois, et les encourager par sa présence. Il se rendit d'abord sur la place du Carcousel, occupée par quelques bataillons qu'il passa en revue, suivit la terrasse du bord de l'eau, et de là, parcourant les boulevards, se rendit jusqu'à la barrière du Trône par la rue du faubourg Saint-Antoine, où peu d'instants auparavant le canon grondait encore. Redescendant ensuite le faubourg, il gagna les quais de la rive droite, qu'il parcourut dans toute leur longueur jusqu'aux Tuileries.

L'enthousiasme des citoyens, soldats ou gardes nationaux de Paris et de la banlieue, répondit partout à la confiance généreuse du monarque. Au moment où il arrivait sur le quai de la Grève, on se battait encore dans ce quariter : il y eut alors un touchant et universel empressement à entourer le Roi et à le couvrir, pour empêcher d'arriver jusqu'à lui quelques balles parties de ces rues étroites où s'embus-

quaient les factieux.

Un peu plus loin, lorsque le Roi eut atteint la place du Châtelet, qui était vide, mais dont une haie de gardes nationaux de la deuxième légion fermait les issues encore occupées par les factieux en armes, il laissa son escorte sur le quai, et, s'avançant seul, il fit le tour de la place. On entendit alors à plusieurs reprises, dans la masse que comprimait la garde nationale: a C'est bien! c'est bien! bravo le roi! a En effet, personne ne tira sur le Roi; alors on n'avait pas encore enseigné l'assassinat! mais aussitôt après son passage il y cut de nouveau quelques coups de fusil tires par les factieux, et des hommes tués sur cette même place.

Plusieurs fois, dans cette longue marche, des blessés, portés sur des civières, s'offrirent aux regards du Roi. Le Roi, tristement ému, s'arrêtait toujours pour leur parler; if prenaît leurs noms, leur promettait son intérêt pour eux et pour leurs familles, et leur adressait des paroles de con-

solation.

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 930.

Pavillon du Roi. per étage.

Aile du Nord. 1162. MARLAGE DU ROI DES BELGES AVEC S. A. R. LA PRINCESSE LOUISE D'ORLEANS, AU PALAIS DE COM-PIEGNE (9 août 1832).

Par M. Count en 1833.

1er étage. Sal'e no 86.

Aile du Nord. 1162 bis. MARIAGE DU ROI DES BELGES AVEC S. A. R. LA PRINCESSE LOUISE D'ORLÉANS, AU PALAIS DE COM-PIÈGNE (9 août 1832).

Par M. Count en (37).

Le 9 août 1832 fut célébre le mariage de Léopold Jer (1), roi des Belges, avec la princesse Louise d'Orleans (\*), au

palais de Compiègne.

Les augustes époux furent d'abord unis civilement en mariage par le baron Pasquier, président de la chambre des pairs, faisant les functions d'officier de l'état civil. Cette première cérémonie accomplie, « on se rendit à la

« chapelle : là les cérémonies du mariage furent célebrees a par Mer l'evêque de Meaux (3), assisté de MM. les deux

a grands vicaires capitulaires de Beauvais. Avant de pro-« ceder à la célebration, le prélat adressa aux deux au-

a gustes époux une allocution pleine de noblesse et d'onc-

a tion, dans laquelle, en rendant hommage aux vertus de

« la jeune reine, il se plut à rappeler celles du modèle aca compli qu'elle avait trouvé dans son auguste mère.

« En sortant de la chapelle S. M. la reine des Belges, a qui avait jusque-là maltrisé ses émotions, se precipita

a dans les bras de son père, qui l'y pressa avec attendrisa sement. Se jetant ensuite dans ceux de sa mère, elle y

« recut les embrassements de toute sa famille (\*).

On se rendit ensuite dans une des salles du palais, où la benediction nuptiale fut donnée aux époux, selon le rite luthérien, par M. Gopp, l'un des pasteurs présidents de l'eglise de la confession d'Augsbourg, à Paris.

R.-de-chaussee. Salle no 24.

Partis centrale. 1163, SIEGE DE LA CITADELLE D'ANVERS (du 21 novembre au 24 décembre 1832.)

Par M. Siméon Fony en 1141.

(1) Voir la note p. 951. (2) Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle, princesse d'Orleans, reme des Reiges 3 Romain-Fredèrie Gallard, depuis condjuteur de l'archeveque de Reims, sous le titre d'archeveque d'Anararbe in portibus. (4) Moniteur du 10 sout 18. 2.

1163 bis. ATTAQUE DE LA CITADELLE DANVERS. (22 décembre 1832).

Par M. Horace VERNET en 1810.

Aile du Nord. Pavillon du Rol ger elage.

Le roi des Pays-Bas (1) ayant refusé d'accèder à la demande des cours de France et d'Angleterre, qui le sommaient d'accomplir l'évacuation de la Belgique, il fut décidé a qu'une armée française, sous les ordres du maréchal fiéa rard (1), franchirait la frontière le 15 novembre 1832, se a dirigeant sur la citadelle d'Anvers, pour en assurer la a remise à S. M. le roi des Belges 3).» Les ducs d'Orléans (4) et de Nemours (5), comme l'année précèdente, se rendirent à l'armée. Les troupes se mirent en mouvement le 15 novembre 1832, le 20 elles arrivèrent à Anvers, et le 21 elles étaient établies dans les positions qu'elles devaient occuper pendant le siège.

Le 29, malgré la nature marécageuse du terrain et les pluies abondantes qui l'avaient inondé, la tranchée fut ouverte sous la direction du lieutenant général Haxa (4, commandant le génie, et les soldats, ayant de l'eau jusqu'à la ceinture, travaillèrent avec un zèle infatigable, animes par la présence des fils du Roi, qui partageaient leurs fatigues et leurs dangers. La première paratlèle sut bientôt terminée.

Dans la nuit du 1er au 2 décembre et dans la journée du 2, on s'occupa d'élargir la deuxième parallèle pour le transport de l'artillerie. On put alors etablir six batteries : cette opération fut dirigée par le lieutenant général Neigre, commandant l'artillerie. La seconde parallèle fut achevée le 7 décembre. On ouvrit ensuite la troisième le 10, et le 12 la quatrième était entièrement terminée.

Le 15 les troupes étaient devant la lunette Saint-Lau-

rent qu'elles emportaient.

La batterie de brèche fut armée dans la nuit du 19 au 20 : elle commenca son feu dans la matinée du 21, et le 23 le général Chassé. (1) demandait à capituler. Le 24 la garnison hollandaise mit bas les armes devant

les Français sur les glacis de la citadelle.

1164. LE DUC D'ORLÉANS DANS LA TRANCHÉE AU SIÈGE Aile du Nord, DE LA CITADELLE D'ANVERS (nuit du 29 au 30 Pavison du Roi novembre 1832). Par M. Adolphe Rogen en 1834

(4 Guillaume 1er. (4) Voir la note p. 309. (4) Léopold les, roir la note p. 951. (4) Ferdinand Philippe d'Orleans, core la note p. 930. 5 Voir la note p. 939. (6, Idem p. 837 (7) David-Henri, baron de Chasse.

1164 bis. LE DUC D'ORLÉANS DANS LA TRANCHÉE AU SIÈGE DE LA CITADELLE D'ANVERS (nuit du 29 au 30 novembro 1832).

Aile du Nord. 111 etage. Salle nº 18. Par M. LUGARDON en 1838, d'après le tabléau de M. Adotphe floger

Ce fut le 29 novembre au soir que le marêchal Gérard 'ayant réuni tous ses moyens, ordonna d'ouvrir la trancher Le réglement de service en campagne autorisait le de d'Orléans (\*) à monter la première garde de tranchée, et le prince s'empressa de réclamer ce périlleux honneur.

Tout fut disposé pour dérober aux yeux de l'equeun cette première opération du siège, toujours dangereuse. parce qu'elle se fait à ciel ouvert. Un silence absolu fut commandé aux soldats, et ils l'observerent si bien que, sur un vaste développement de cinq mille quatre cents mêtres qu'embrassait la tranchée, on n'entendait rien que le petit bruit des pioches et des pelles remuant la terre. Cependant, vers le milieu de la nuit, le maréchal, avec le prince. voulut inspecter les travaux. Mer le duc d'Orleans, accompagne du lieutenant général Baudrand, son premier aide de camp, du lieutenant général de Flahaut, du general Marbot et des officiers de sa maison, se mit en marche en même temps que le marechal; et, sous une pluie hattaute, ensoneant à chaque pas dans une boue épaisse, ils parcoururent, pendant près de quatre heures, toute l'étendue de la tranchée, rendant partout hommage à l'intelligence et à l'activité des travailleurs. A huit heures du matin tout était encore silencieux dans la citadelle, et nos soldats, qui avaient passe la nuitle ventre dans l'eau et le dos à la pluie, n'avaient d'autre mal que celui de la faim. La sollicitude du prince parvint à assurer un service de subsistances, et, gais alors et conflants, on les vit provoquer par leurs téméraires saillies l'ennemi toujours immobile derrière ses hastions. Il était midi lorsque le général Chassé (1), après avoir repondu aux sommations du maréchal, commença à faire jouer son artillerie Le duc d'Orléans, peu inquiet des premiers boulets que passerent sur sa tête, ne s'occupa que d'organiser immediatement dans l'église Saint-Laurent un service d'ambulance pour les blessés.

<sup>(1)</sup> Foir la note p. 500. (2) Perdinand-Philippe d'Orieans, coir le not p. 939. (3) Foir la nute p. 957,

1165. LE DUC DE NEMOURS DANS LA TRANCHÉE AU SIÉGE DE LA CITADELLE D'ANVERS (décembre 1832.)

Par M. Amèdee Fathe en 1837.

Aile du Nord; 10 ctage. Salle nº 86.

Le duc de Nemours (1), comme colonel du premier régiment de lanciers, n'était pas appelé au service de la tranchée; il voulut cependant contribuer par sa présence à animer le zèle et le courage des soldats. Il accompagna M. le maréchal Gérard (2) dans une visite à la tranchée, et il y fut couvert de terre par un boulet parti de la citadelle.

1166. PRISE DE LA LUNETTE SAINT-LAURENT (14 décembre 1832).

CITADELLE D'ANVERS.

Par M. Jour en 1830, d'après le tableau de M. Hippolyte Bellangé. Aile do Nordi in clage. Salle no 86.

Le 14 décembre, à cinq heures du matin, le général Haxo(3), commandant du génie, sit jouer la mine préparée contre la lunette Saint-Laurent, et une large brèche y fut ouverte. Trois compagnies du soixante-cinquième regiment d'infanterie de ligne y marchèrent aussitôt, mais avec l'ordre exprès de ne point brûler une amorce et d'aborder l'ennemi à la bajonnette. Cet ordre fut ponetuellement exècuté, malgré la persuasion où etaient ces braves soldats que la lunette était contre-minée. En un instant on les vit couronner la brèche et se jeter de tous les cotés à la fois sur la garnison hollandaise ; la résistance fut courte : trois voltigeurs français furent couches à terre par une décharge qui les accueillit à la gorge de l'ouvrage où ils se précipitaient. Mais la fureur des Français se calma bientôt en voyant les Hollandais icter bas leurs armes et leur demander quartier : quoique animés par la mort de leurs camarades, ils s'arrètérent et partagèrent avec les prisonniers affamés leur pain et leur eau-de-vic. Chaque soldat avait sous le bras un Hollandais qu'il traitait en camarade et en

1167. ARMEMENT DE LA BATTERIE DE BRÉCHE (nuit du 19 au 20 décembre 1832).

CITADELLE D'ANYERS.

Par M. Eugene Lami en 1832.

Aile du Nord 1º1 ctage. Salle nº 80

Après de longs et difficiles travaux, au milieu d'un ter-

1) Voir la note p. 939. (2) Idem p. 500. (3) Idem p. 637.

rain délavé par les pluies, la batterie de brêche recut son armement dans la nuit du 19 au 20 décembre. Elle se composait de six pièces de vingt-quatre, appuyées des quatre pièces de la contre-batterie, de deux autres batteries de six pierriers et de dix mortiers, d'une batterie de trois pièces de seize placée dans le flanc ganche de la contre-garde Montebello, et enfin du monstrueux morties, à la Paixhans Toute cette formidable artillerie commenga . le bastion de Tolède dans la matinée du 21 décembre. Ette ne tirait pas moins de neuf cents coups par heure.

avillously Rotin eluge.

Aile du Nord. 1168. COMBAT DE BOEL (23 décembre 1832).

Par M. Theodore Genix on 1839.

1168 bis. COMBAT DE DOEL (23 décembre 1832).

Asle du Nord. ir ctage. Salle nº St

Par M. BONDOMME on 1840, d'après le tableau de M. Theo lore timbe

Le lieutenant ginéral Tiburce Sébastiani commandait la division de l'armée qui devait empêcher les Hollamlais de se porter du bas de l'Escaut au secours de la citadelle. Le 23 décembre, à huit heures du matin, on vint lus aunoncer qu'il était attaqué.

a L'escadre, dit le général dans son rapport sur cette af-

a faire, composée d'une frégate, deux corvettes, trois lu-

a teaux à vapeur et une vingtaine de canonnières, wait a descendu la rivière et s'était placée vis-à-vis la digue de

Doel. Sur chaque bateau à vapeur il y avait trois ou qua-

■ tre cents hommes de débarquement. Des barques portant des hommes et de l'artillerie, sortant de Liefkenshock,

« se sont en même temps avancées sur l'inondation, pen-

« dant qu'une sortie de la garnison se dirigenit le long de

a la mer, sous la protection de leurs canonnières. Les tra

a teaux qui étaient dans l'inondation sont venus debar-

a quer les hommes qu'ils avaient à bord sur la digue « près du point où elle se réunit à celle qui contient l'i-

a nondation. Les bateaux à vapeur ont mis à terre les

a hommes qu'ils avaient été chercher à Lillo, et tous en-

« semble se sont précipités sur le premier poste que nous

« avons à la jonction de ces deux digues. Aux premier-

« coups de fusil, le bataillon s'est porté sur le point atta-

" que : une vive fusillade s'est engagée . et . après un feu

« de quelques moments, nos troupes ont aborde l'ennem!

- w à la basonnette, l'ont culhuté, et se sont ensuite avancées « sur la digue en battant la charge. Cette attaque vigou-
- « reuse a chranle les Hollandais; ils se sont retirés en descordre; ils ont regagne avec peine leurs embarcations,
- « et ceux qui faisaient partie de la garnison sont rentres
- a dans le fort, poursuivis par nos soldats qui se sont avancés
- a jusqu'à : "tée de fusil de la place, dont le feu à mitraille a la ser hés de pénètrer plus loin.
- a J'ai fait aussitot border les banquettes que j'ai fait pra-
- a tiquer derrière la digue, et nos soldats ont commence à « tirer sur l'escadre, qui était à portée de pistolet. Le com-
- o bat s'est soutenu jusque vers trois heures, les bâtiments
- a se sont ensuite fait remorquer par les bateaux à vapeur.
- « et ont été se refugier sous le feu des forts de Liefkenshock
- a et de Lillo. »

### 1169. LA GARNISON HOLLANDAISE MET BAS LES ARMES DE-YANT LES FRANÇAIS SUR LES GLACIS DE LA CITA-DELLE D'ANVERS (24 décembre 1832).

Par M. Eugene Lawi en 1836.

Alle du Norde her clage. Salle ne 85.

La brêche était onverte, et l'on s'attendait que le général Chasse 15, avec son energique obstination, allait soutenir l'assaut. Mais le réduit où il comptait se défendre avait été détruit par le feu des batteries françaises, et cette circonstance le contraignità capituler. D'après les termes de cette capitulation, la garnison hollandaise, prisonnière de guerre, devait le lendemain mettre bas les armes et livrer au maréchal Gérard (2) la citadelle d'Anvers avec les forts qui en dépendent.

Ce fut le 24 décembre, à trois heures et demie du soir. que s'accomplit la reddition de la place. Dix mille hommes d'infanterie française, cinq cents canonniers et huit cents sapeurs du génie étaient rassemblés sur le glacis dans une tenue qui frappa leurs ennemis d'admiration. Bientôt la garnison prisonnière s'ébranla au bruit des clairons, le général Favange à sa tête. Les officiers semblaient navrés du triste devoir qu'ils venaient accomplir. Les tambours français battaient aux champs, et les officiers supérieurs des deux nations se saluaient mutuellement. Arrivés à la gauche de la ligne française, les Hollandais se mirent en ba-

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 957. (2) Idem p. 509.

taille, formèrent les faisceaux, déposèrent leurs buffleteries, ainsi que leurs tambours et leurs clairons, les officers gardant leurs épees; puis toute la troupe sans armes rontra dans la citadelle, où tous les postes étaieut déjà occupes par des detachements français, sous les ordres du general Rullière. Toute l'armée s'empressa d'honorer la valeur de la garnison hollandaise et de lui témoigner les plus grands égards.

1170. LE ROI DISTRIBUR SUR LA GRANDE PLACE A 1111F, LES RÉCOMPENSES À L'ARMÉE DU NORD (15 janvier 1833).

Aile du Nord. Pavillou du Roi. 17 ctage.

Le Roi qui, déjà à Cambrai, à Maubeuge et à Valenciennes, avait commence à distribuer aux braves de l'armée du Nord les récompenses qui leur étaient dues, accomplit à Lille cette même céremonie avec un éclat plus solennel encore.

Le 15 janvier, à midi, il se rendit au Champ-de-Mars, ayant à ses rôtes le roi des Belges (¹), avec ses trois fils alnès, et suivi d'un nombreux élat-major. Les deux remes et les princesses venaient ensuite dans des calèches decouverles. Un brillant soleil d'hiver éclairait cette ceremonie

Le Roi, après avoir passè avec sa famille devant le front des troupes et entre les lignes, s'arreta au centre de la place. On forma le cerele : les drapeaux des régiments furent placès devant Sa Majestè, et les braves qui desannt recevoir de sa main leurs récompenses lui furent presentès. Le Roi leur adressa les paroles suivantes :

#### " Mes chers camarades,

- a Si cette journée est honorable et glorieuse pour vous.
- elle est bien satisfaisante pour moi, pinsque je vais pou-
- voir récompensei vos services, en vous remettant ce signe
   de l'houneur que la France accorde à la valeur et au de-
- A vonement à la patrie. Mon cœur epronve une satisfaction
- a que jaime à vous temoigner, et que je voudrais faire
- a partiger à lous ceux qui m'entendent. Vous venez de

<sup>(1)</sup> Léopold In, coir la note p. 951.

- « donner l'exemple de la discipline, du courage et de la persévérance. En continuant à marcher dans cette noble
- a carrière, vous êtes surs d'arriver au but de vos efforts, a aux grades qui sont la récompense des services, du mé
  - a rite et de la valeur. Nous regrettons les braves qui ont si
  - a glorieusement succombé; mais vous les remplacerez,
  - « vous remplirez les vides que le feu de l'ennemi a faits
  - a dans vos rangs, et toujours vous serez prêts à combattre a pour la patrie, à soutenir l'honneur du nom français, et
  - « à pronver que notre joune armée est digne de succèder

a à celles qui ont acquis tant de gloire à la France. »

Après cette allocution et les vives acclamations qui la

suivirent, le Roi remit les croix à ceux que lui désignait l'appel du ministre de la guerre.

## 1171. INAUGURATION DE LA STATUE DE PAPOLÉON SUR LA COLONNE DE LA PLACE VENDOME (28 juillet 1833).

Dès les premiers jours de son règne, le Roi s'était associé à la pensée nationale qui redemandait la statue de Napoléon au haut de sa colonne. En consequence des ordres avaient été donnés pour que cette grande image fût coulée en bronze, non plus dans le fastueux appareil d'un triomphateur romain, mais dans le simple costume sous lequel l'Empereur est resté présent aux imaginations populaires.

L'inauguration de cette statue fut destinée à donner un nouvel éclat au glorieux anniversaire des journées de juillet. Le Roi, après avoir passé, sur toute l'étendue des boulevards. la revue de la garde nationale et de la troupe de ligne, arriva sur la place Vendôme, où il s'arrêta au pied de la colonne. Là, à un signal donné par M. Thiers, ministre du commerce et des travaux publics, le voile qui couvrait la statue de Napoléon disparut comme par enchantement, et les cris de vive l'empereur! et de vive le roi! un moment confondus, retentirent de toutes parts.

1172. LE ROI SUR LA RADE A CHERBOURG (3 septembre 1833).

Par M. Theodore Guarx en 1833. A le du Nor

Le Roi s'était rendu à Cherhourg pour y visiter les grands travaux du port, qu'il se rappelait avoir vus à leur debut, en 1788.

Aile du Nord 1-1 ctige. Salle nº A6.

Salle in \$6.

Le 3 septembre, à onze heures, Sa Majesté, accompagnée de la Reine et de la famille royale, s'embarqua dans le port sur le bateau à vapeur le Sphing. Le vent soufflait du sud-ouest grand frais : le temps était à rafales. Au sortir du port, le Sphinæ se dirigea vers l'escadre mouillée dans la rade. La Leurs Majestes furent saluées par des salves d'artillerie, auxquelles se mélaient les acclamations des équipages. Le Sphinx jeta l'ancre au milieu de l'eseadre, en face de la frégate l'Atalante, qui portait le pavillon amiral. La mer paraissait difficile à tenir avec une lègère embarcation. Néanmoins Leurs Majestés descendirent dans un canot pour aller visiter l'Atalante. Elles furent recues à bord de cette frégate par le contre-amiral de Mackau (1). commandant de l'escadre, et par tous les capitaines de la division navale, aux cris de vive le roi! vive la reine! vive la samille royale!

Après avoir passé l'équipage en revue, le Roi voulut le voir défiler devant lui, et exècuter ensuite en sa prèsence la manœuvre des voiles. Le vent soufflait avec trop de violence pour permettre au Roi d'assister, en dehors de la rade, aux évolutions des deux frégates la Junon et la Flore, et de la corvette l'Héroine. Tout ce qu'il put faire fut de se rendre, non sans quelque danger, à bord du yacht de lord Yarborough, le plus beau des yachts anglais qui couvraient

alors la rade de Cherbourg (\*).

1173. PRISE DE BOUGIE (2 octobre 1833).

Par M. Horace Venney en 1842

Aile du Nord. Pavillon du Roi. 1er étage.

Le 22 septembre 1833 une division navale, composée de la frégate la Victoire, des corvettes l'Ariane et la Circe, du brick le Cygne et des bâtiments de charge la Durance, l'Oise et la Caravane, fit voile de Toulon vers la côte d'Afrique pour attaquer la ville de Bougie, située entre Bône et Alger. Le capitaine de frégate Parseval-Deschène commandait la flottille, et le général Trèzel les troupes de débarquement.

α Le 29, à quatre heures et demie du matin, dit M. Par-« seval dans son rapport au ministre de la marine, la Vic-

a toire était à portée de fusil du fort Boukah.

« Si alors les vents ne fusscut point venus du fond du

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 842. (2) Moniteur du 6 septembre 1833.

« golfe nous pouvions mouiller avant le jour et opèrer le

a débarquement sans coup férir.

a Mais il était réservé aux capitaines des bâtiments de « cette expédition de montrer leur sang-froid et leur habia leté par la précision de leurs manœuvres pour atteindre, « sous le feu de l'ennemi, les positions que j'avais ordon-

« Nous avons donc louvoyé par une faible brise pour « prendre ces positions. La l'ictoire, plus favorisée par

- « les vents, a pu s'embosser la première à sept heures, par « vingt pieds d'eau, sous le seu de cinq forts. Alors seule-
- e ment, après avoir serre nos voiles, nous avons commence

a à tirer.

« Vers sept heures et demie la Circé et l'Ariane ont pu a nous soutenir tout en manœuvrant; à huit heures ces a deux hatiments se sont embosses ainsi que le Cyyne, qui, a par son faible tirant d'eau, avait pu prendre à revers le a fort de la Casbah et balaver la plaine extérieure; puis a successivement la Durance, l'Oise, la Caravane.

« A huit heures et demic le feu du fort étant presque a éteint, j'ai fait mettre les canots à la mer et donné l'or-

a dre d'embarquer les troupes.

a A neuf heures près de mille hommes étaient en mou-« vement pour débarquer, le général Trêzel à leur tête. Le n feu des bâtiments cessa, les troupes s'élancèrent à terre, a où elles furent accueilties par une vive fusillade à bout a portant. La position élevée et formidable de Bongie, les ravins plantés d'arbres dont la ville est sillonnée jusqu'au a bord de la mer avaient permis à bon nombre d'Arabes de e se glisser inapercus au lieu du débarquement; mais en a ce moment nos troupes enlevèrent au pas de course les a hauteurs principales : les forts furent aussitôt occupés; a trois matelots desarmes y plantérent les premiers notre

« Cependant les Kabyles descendirent par masses des a montagnes. Habiles à profiter des accidents du terrain, a ils ont à leur tour attaque nos positions avec un acharne-

« ment inusité jusqu'à ce jour parmi eux.

« Nos troupes, disséminées sur un grand nombre de points, devenaient trop faibles pour soutenir de pareilles a attaques ; à la demande du géneral Trèzel , j'envoyai deux « cents matelots des compagnies de la Circé et de l'Ariane. « sous le commandement de M. Laguerre, lieutenant de « vaisseau. Ce renfort fut apprécié au plus haut point par

a le général Trézel. n

Au bout de cette première journée les forts principaut étaient tombés aux mains des troupes françaises. Mais les Kabyles de Bougie, les plus belliqueux et les plus civilisés à la fois de la côte d'Afrique, prolongérent encore trois jours leur résistance, et il y eut de sanglants combats livrés dans la ville même. Le général Trezel s'y distingua par se calme intrépulité, et, comme toujours, paya la victoire de 2001 song. Le capitaine Lamoricière y préluda par de brillants faits d'armes à la grande renommée qu'il a depuis si justement acquise. Enfin, dans la journée du 2 octobre, l'occupation de Bougie fut complète

1178 bis. REVUE DE LA GARDE NATIONALE (28 Juillet 1835).

lle dub ard. gjilan sa Ras. do étale. Par M Eugene Lami en 1842.

« Le cinquième anniversaire de la révolution de juillet « à été marqué aujourd'hui par un des plus horribles at-« tentats dont on puisse trouver l'exemple dans les plus

« sanglantes pages de l'histoire.

« La journée s'annonçait sous les plus heureux auspices; « un temps superbe favorisait l'une des plus belles joura nées dont la capitale cut jamais été témoin; tous les vi-« sages respiraient la confiance et la joie. Heureux du « spectacle que rencontraiont partout ses regards, le Roi « achevait la revue de la seconde ligne d'infanterie, en-« touré de sa belle et nombreuse famille et d'un état-maa jor où l'un remarquait l'élite de nos illustrations civiles « et militaires.

a Il était parvenu au boulevard du temple et passait dee vant le front de la huitième légion, quand tout à coup se a fait entendre une détonation semblable à celle d'un feu a de peloton mal ordonné. A ce bruit succède bientôt un

a desordre effrovable.

« C'est une affreuse machine, une machine infernale qui « vient de vomir une grêle de balles et de mitraille sur « le groupe qui entoure le Roi et ses fits! Line de nos « plus vivilles gloires, le vénerable duc de Trévise !'), « ce modele des vertus civiles et militaires, tombe bagne « dans son sang, et expire sans proferer une parole. Le « général de Lachasse de Vérigny (3) est frappe mortel-

<sup>(1)</sup> Mortier, con la nole p. 509. (2) Edme-Nuclas-Juan-Raptiste-Marie marques de Locha-se de Verigny, marcehal de camp, commandant l'école d'application du corps royal d'état-major.

« lement au front, un lieutenant-colonel de la garde natio-« nale (1), un aide de camp (x), une femme, plusieurs « gardes nationaux (3), expirent également au milieu des

« chevaux qui se cabrent, et d'une soule indignée que

a rien ne peut contenir à l'aspect de cet effroyable assassi-

« Le Roi, calme au milieu de ce désordre, ému seulement « de la vue des victimes qui l'entourent, pousse son cheval « dans les rangs de la garde nationale, et continue sa route » presque porté par elle, au milieu d'innombrables cris de

« joie et de vengeance!

e Les coups étaient partis du second étage d'une maison e située presqu'en face du jardin ture. En une minute la α maison fut investie par la garde nationale qui bordait les α boulevards. On s'élança jusqu'à la chambre même d'où α avait été commis le crime, et l'on trouva l'affreuse ma-

a chine encore fumante (1).

1174, FUNÉRAILLES DES VICTIMES DE L'ATTENTAT DU 28
JUILLET 1835, CÉLÉBRÉES AUX INVALIDES (5 AOÛL
1835).

Par Alfred Johannot en 4835.

Aile do Norda fri etage : Salle nº 86.

1176 bis. ponérables des victimes de l'attentat de 28 juillet 1835, celébrées aux invalides (5 août 1835).

Par M. GRANET en 1839. Aile du Nord.

Aile du Nord. Pavillon du llos tre stage

L'attentat du 28 juillet 1835 avait frappé d'horreur Paris et la France entière. Le Roi voulut que les funérailles des quatorze victimes mortes pour lui à ses côtés fussent une solemnité nationale où lui-même conduirait le deuil. L'église des Invalides fut désignée pour cette luguere cérémonie.

« A deux heures, dit un éloquent historien de cette a grande scène de douleurs, le cortege est arrivé aux e portes de l'hôtel des Invalides. Le Roi s'est levé avec les a princes. Dans la cour d'honneur étaient rangés les hôtes e de Louis XIV, tous ces vieillards, débris de nos quarante a ans de guerre. Débris vivant et plus illustre qu'aucun a d'eux, le maréchal duc de Conégliano. 5) se tenait à leur

<sup>(1°</sup> M. Rieussec, licutenant colonel de la huitième legion. (3° Le espitaine Villate, aide de camp de M. le marcelait Maison. (3) MM. Prodhomme. Iterard. Leger et Henetter, grenadiers de la butterne legion. (4) Moniteur du 29 juillet 1825. (5) Moncey, coir la note p 544.

a têle. Il est alle recevoir les qualorze mariges : un nom-« breux clergé les attendait avec lui : c'étaient la gloire et a la religion les accueillant de concert. Il faut avoir vu cette a scène pour comprendre ce qui se passait dans les ames. a La cour d'honneur des Invalides est l'un des plus vastes a et des plus majestueux monuments qu'il y ait en Europe. a Au milieu régnaient les cercueils converts de leurs ora nements et bénis par les prêtres. D'un autre côté se dea plovaient les Invalides armés de leurs piques, devant a lesquels la cour de cassation et la cour royale en robes e rouges, la cour des comptes , l'université , l'institut , se « sont places. En sace les ministres, les députations des a chambres, les nombrenx et riches états-majors. Au fond. la porte d'entrée donnait passage aux municipalités, aux e députations qui arrivaient Vis-à-vis était le portail de « l'église, entièrement drapé de noir, mais sur lequel se a detachait, comme une image vivante, la statue de mara bre du premier consul, contemplant, les bras croises et a le front soucieux, cet autre lendemain des machines ina fernales..... s Les regards ont été promptement distraits de cette

a image par un cri de rive le roi! Le Roi venait recevoir, a pour les introduire à leur dernier et noble asile, ceux

a qui étaient morts à ses côtés. Il est allé à cux, il a versé « l'eau bénite sur eux , sur la jeune fille comme sur le

a marcchal de France. Mais à la vue de toutes ces vieti-« mes son courage est tombé : il n'y avait pas la des périls.

« Ses larmes ont mouille tous les cercueils. Celui de la a jeune fille en a été imprégué comme celui du mare hal-

de France.

a Alors il a donné le signal, et le cortège s'est avance w vers l'église. »

de-chaussée Salle 0: 24.

Principale. 1174 fer. Marche dr L'armée Française sur mas-CARA (28 novembre au 5 décembre 1835).

Par M. Simeon Fong on

to ctage. Salle no 86.

Hedu Nord. 1174 quater. COMBAT DU SIG (1" décembre 1835).

Par M. BEAUME on 1861.

i" riage. Balle ne bii.

Me du Nord. 1175. COMBAT DE L'HABRAH (3 décembre 1835).

Par Theodore Link and on con-

1175 bis. COMBAT DE L'HABRAH (3 décembre 1835).

Par M. Horace VERNET en 1811. Aile du Notid.

Le combat de la Macta, où Abd-el-Kader avait surpris Pavillon in Bo quelques bataillous français dans une embuscade, demandait une vengeance prompte et exemplaire. Le marechal Clausel 1, nomme au gouvernement de la regence d'Alger, recut ordre de marcher sur Mascara, capitale de l'émir. Le duc d'Orleans (2) vint le joindre, jaloux de s'associer en tout lieu aux fatigues et aux dangers de l'armée française.

L'armée, partie d'Oran, commença son mouvement le

28 novembre.

Le 29, a une heure après midi, toutes les colonnes debouchérent dans l'immense plaine arrosée par le Sig l'ne halte sur ce seuve était indispensable; « M. le maréchal « Clausel ordonna en conséquence au colonel du génie Lea mercier de tracer sur la rive droite de la rivière un camp « retranché pouvant contenir tous les équipages, et dans a lequel une garnison de mille hommes put résister à a toute entreprise de l'ennemi. Le 30 au soir, les travaux a avancaient vers leur terme. Pendant cette journée, les « Arabes ne commirent contre nous aucune hostilité, mais « ils vincent établir leur camp au pied de l'Atlas, sur la rive droite du Sig, et par consequent sur la droite de a notre camp Leurs troupes se réunirent successivement « sur ce point, où l'on voyait dans la soirée une masse d'ena viron quatre mille hommes, tant cavalerie qu'infanterie. a Le 1" décembre, à une heure après midi, M. le ma-« récha! Clausel sortit du camp, emmenant avec lui le a bataillon d'Afrique, un bataillon du dix septième léger, « un du deuxième de la même arme, les zonaves, les Arabes « d'Ibrahim, le deuxième régiment de chasseurs à che-« val, et la batterie de campagne. Nos troupes auxiliaires « se portèrent en avant avec beaucoup d'ardeur, soutennes a par le deuxième de chasseurs, les zouaves du comman-« dant Lamoricière et deux pièces de canon; elles chara gérent avec vigueur les Arabes réunis au nombre de a quinze à dix-huit cents hommes, auprès d'un maraa bout, en avant de leur position. Ce poste sut enlevé « avec la rapidite de l'éclair; et nos troupes, s'abandon-« nant à leur ardeur habituelle, pénétrérent assez prompa tement dans le camp ennemi pour s'emparer d'une paru tie des tentes, que les Arabes essayèrent vaincuent

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 859. (2) Ferdinand-Philippe d'Orléans, voir la note p. 939.

a d'enlever et de transporter dans la montagne. Plusieurs « des officiers de M. le maréchal Clausel entratuèrent dans

a cette charge vigourense les troupes auxiliaires. u Le lieutenant Dubesme, son officier d'ordonnance. σ qui s'était dejà distingué lors de la dernière expédition a à Alger, eut son cheval blesse et reçut une forte conma sion Le commandant Richepanse, qui avait été place a près du bey Ibrahim, et le capitaine d'état-major Tatae reau eurent également leurs chevaux blesses. C'est alors, a comme l'avait présume M. le marechal Clausel, que les a cavaliers et l'infanterie qu'Abd-el-Kader tenait renfer-« més dans une gorge profonde accourarent au secours a des fuyards, et vinrent prendre successivement part au « combat qui se prolongea longtemps au pied de l'Atlas a entre nos tirailleurs, soutenus par l'artillerie, et environ e 600 cavaliers arabes, au milieu desquels combattaient « des fantassins, dont il était difficile d'apprécier le nombre. a M. le maréchal Clausel avait expressément defenda « au général Oudinot de s'engager dans la montagne Le a but de sa reconnaissance était atteint ; les troupes ren-

a trèrent au camp à six heures du soir.

a Pendant ce combat, qui dura près de cinq heures. les « Arabes montrérent de la vigueur et de l'obstination. a Plusieurs fois ils tintent ferme devant le canon, et s'en a approchèrent assez pour permettre à nos canonniers de a tirer à mitraille; notre feu de mousqueterie, bien suce-« rieur à celui de l'ennemi, lui fit éprouver une grande a perte, tandis que de notre coté nous n'eûmes que peu a d'hommes tués et quarante-trois blessés (1). »

Le 3 décembre à la pointe du jour toute l'armée passe le Sig sur deux ponts jetes par legenie. Le combat de Chorouf, engage dans la matinée, porta une rude atteinte à l'émir sans le décourager. Aussi le marechal, qui voulait une victoire plus décisive, n'accorda-t-il au soldat, fatigue de plusieurs houres de combat, que quelques heures de re-

pos, et l'on se porta sur l Habrah.

On marcha trois quarts de lieue environ sans essuyer d'autre seu que celui de quelques tirailleurs répandus sur les Canes de l'armée, lorsque soudain un coup de canon à poudre se fit entendre : c'élait le signal par lequel Ahd-el-hader rappelait à lui ses tribus dispersées. En ce moment les colonnes françaises entraient dans une sorte de defilé

<sup>(1)</sup> Ropport du marieb il Clausel au ministre de la guerre ; Monileur du 24 décembre 18 à .

formé par un bois épais de tamarins et par le pied de la inontagne, qui se rapprocliment. Devant on apercevait quatre grands marabouts, qui se delachaient en blanc sur le poir de la forêt. En avant de ces marabouts se trouvaient des ravins bordes d'aloès, avec des cametières remplis de battes et de pierres tumulaires; et en outre de ces difficuldes, la plaine était encore rétrécie à zauche par de hautes

broussailles qui entouraient le grand bois.

L'armée était à trois cents pas de l'angle de ce bois, lorsqu'une fusillade très-vive partit du ravin où s'était embusq ce l'infanterie régulière d'Abd-el-Kader, en meme temps qu'une hatterie, composée de cinq petites pièces de trois on de quatre, envoyait ses boulets assez maladroitement diriges. Le deuxième leger, surpris par cette attaque improvue, hésita un moment : mais le deuxième de chasseurs d Afrique partit au galop, passa impetueus ment le ravin et déblaya l'autre côte à coups de fusil et de pistolet. L'artillerie, mieux dirigée que celle des Arabes, camplèta le succès de cette brillante charge. Pendant ce temps, à la gauche, le brave commandant Bourgon, vovant four en desordre les cavaliers auxiliaires d'Ibrahim-Bey, langait au plus épais du bois une compagnie du dix-soptieme, et le hataillou d'Afrique, entroine par Mar le que d'Orleins. achevait de nettoyer le bois. C'est là que le prince fot atteint légèrement d'une balle morte à la cuisse. Une heure après ce combat l'armée arrivait tranquillement sur l'Habrah.

Un grand coup venast d'être porte à la puissance d'Abdel-Kader : le ravin fortifié où il avait disposé son embusgade ne lui avait été cette fois d'aucon avantage : son artillerie. la première que l'armée française eut rencontrée en Afrique sur les champs de bataille , était tombée entre nos mains; son infanterie, formée avec tant de peine, était presque détrnite, et les tribus qu'il avait appelées autour de lui , des frontières même de l'empire de Maroc, étaient

dispersées par la fuite.

Le 5 décembre à cinq heures du soir M# le duc d'Orléans fit son entrée dans Mascara.

1176. MARCHE DE L'ARMÉE FRANÇAISE APRÈS LA PRISE DE MASCABA (9 décembre 1835).

Par Thepdore Lemman on 18.6. Alle du Nord. Pay 'amily lie

Le 6 décembre l'armée française était entrée à Mascara tot elle avait trouvé cette ville dévastée par les hordes sauvages d'Abd-el-Kader. Après deux jours de renondounés

aux soidats, il fallat quitter un séjour que le défaut de rivres ent pu rendre dangereux, et s'acheminer sur Mostaganem. Mais, pour ôter à l'ennemi les ressources de sa place d'armes, le maréchal Clausel (1) résolut en partant de met-

tre le feu aux principaux édifices de la ville.

Au moment que les brigades rassemblées hors des portes commencaient à se former, et que l'ordre se mettait à grand'peine dans la longue file de chameaux porteurs des bagages de l'armée, d'épaisses colonnes d'une fumée jaone et noire enveloppèrent la ville, et annoncérent que le herlick, le palais d'Abd-el-Kader, la Casbah, l'arsenal, la manufacture d'armes et les magasins étaient livrés aux flammes. L'armée alors se mit en mouvement, nou sans quelque désordre, au milieu du mélange incommode des auxiliaires d'Ibrahim-Bey et de toute la population juive de Mascara, qui fuvait cette triste ville sous la protection des baionnettes françaises. Ce ne sut qu'après une liene et demie de marche que le maréchal fit arrêter la colonne pour rétablir l'ordre dans cette grande confusion. Ibrahim-Bey, avec ses cavaliers charges de hutin, fut place en tête; derrière lui la caravane des juifs offrait un spectacle vraiment lamentable. On voyait des semmes, et c'étaient les plus riches, entassées cinq ou six sur des chameaux que les Arabes leur avaient lones au poids de l'or. D'autres élaient pieds nus, sur des ânes, grelottant et tachant de rechauffer contre leur sein leurs enfants transis de froid comme elles. Plusieurs avaient fait de feurs chales des sais où elles mettaient jusqu'à trois de ces innocentes creatures, qu'elles portaient ainsi sur leur dos. Des aveugles se trainaient à la queue de feurs anes pour ne point penfre la file, et par le chant lugubre de leurs psaumes, rappelaient les scènes de la captivité d'Israèl. Après cette triste avantgarde venaient les deux brigades des généraux Perrogaux et Marbot; les zouaves sermaient la marche, et leur intrèpide contenance écartait les Arabes toujours prêts à tonber sur les traineurs. L'armée marcha dans cet ordre jusou'au village d'El-Borg, autour duquel elle campa pour passer la mait.

1177. LE ROI DONNE LA BARRETTE AU CARDINAL DE CHEVERUS (10 mars 1836).

Per M. GRANKT en 1957.

Voici comment cette cérémonie se trouve racontée dans le Moniteur.

lile du Nord. puillon du Roi. Jer etage.

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 859,

« Le Roi et sa famille se sont rendus à la chapelle du a château pour entendre la messe qu'a célébrée Met l'évéque de Maroc (1), aumónier de la Reine. Seton l'usage, son éminence et son curtège n'ont été conduits à cette même a chapelle qu'après le benedicamus Domino. My de Cheverus \* s'est placé avec sa suite du côté de l'épitre : le Roi a au contraire était en face de l'autel : il avait à sa droite m M<sup>st</sup> le duc d'Orléans (\*), à sa gauche M<sup>st</sup> le duc de Nem mours \*), et derrière le reste de sa famille. A quelque a distance se trouvait M. Thiers, président du conseil des ministres, et M. Sauzet, ministre de la justice et des a cultes, tous deux en grand costome. Après eux venait un nombreux état-major. Au milieu du sanctuaire était élevée une estrade sur les dernières marches de laquelle a est venu s'agenouiller le vénérable archevêque de Bora deaux. Cependant l'ablègat est allé prendre la barrette « qui était sur une crédence du côté de l'évangile , l'a pla-« cèe sur un plat d'or, et l'a présentée au Roi, qui, s'étant « agenouillé, l'a prise et l'a placée sur la tête du nouveau « cardinal; immédiatement après, le Roi et son cortège « sont sortis de la chapelle par une porte latérale, tandis a que Mir de Cheverus et le sien sortaient par l'autre 3. »

# 1178. COMBAT DE LA SICKAK (PROVINCE D'ORAN) (6 juillet 1836).

Par M. Horace VERNET en 1842.

Alle du Nord, Pavillon du Roj prodago.

Le général Bugeaud, commandant les troupes francaises dans la province d'Oran, voulait ravitailler la place de Tlemeen, où était laissée une garnison qui attendait de lul toutes ses ressources. Abd-el-Kader, de son côté, avait rassemblé toutes ses forces pour frapper un coup qui en même temps écraserait l'armée française et lui liverait Tlemeen affamée. Il avait pompeusement annoncé à ses Arabes que la division du général Bugeaud était la dermière ressource de la France. Voici comment celui-ci raconte sa victoire.

Après quelques détails sur sa marche et celle de l'ennemi, il ajoute : « Je n'aurais pu choisir dans tout le pays « un champ de bataille plus heureux que celui que m'offrait

<sup>(1)</sup> M. l'albè Guillon, chanoine honoraire de Notre-Dame, etc., etc. 2 Jean Lefebure de Cheverus, cardinal, an hevêque de Bordeaux. (3) Ferdinand-Philippe d'Orleans, coir la nole p. 939. (4) Foir la nole p. 939. (5) Monifeur du 13 mars 1836.

« la fortune. Abd-el-Kader avait derrière lui un plateau faa cile pour la cavalerie, de deux à trois lieues d'étendue, et a entouré sur trois cotés par la Sickak, l'Isser et la Lafua, de « sorte que j'étais presque assuré, en le mettant en fuite, de a l'accuser à un ravin où il devait éprouver des pertes,

« pourvu que la poursuite l'at vigoureuse. a J'avais besoin de dix minutes de plus pour finir mes a dispositions et distribuer les rôles avec precision. Il fala lait aussi donner le temps à l'ennemi de passer la Sickat, a afin de l'y précipiter. Abd-el-Kader n'a pas voule me a donner ces dix monutes; il a jete sur moi mes tiranteurs a et mes spahis, et s'est avancé en grosses masses informes, e en poussant des cris affreux. Fai jugé que le moment de e prendre l'offensive à mon tour clait arrive, et qu'an a mouvement rétrograde pouvait tout compromettre. Après a avoir lance des obus et de la mitraille sur cette vaste « confusion , toutes les troupes à la fois se sont elegabres à e mon commandement, et ant aborde l'envients avec une e grande franchise.

a Le combat du plateau était le plus considérable; les « trois bataillons de Combe, un du quarante-septieme, a deux du dix-septième lèger, out agi avec une résolution e et une vitesse remarquables pour des troupes si fatiances o par les marches et la chaleur. Les cavaliers arabes etaient a si nombreux que la fusillade avec laquelle ils nous ont e accueillis ressemblait à un feu de doux rangs de plusieurs a régiments de notre infanterie. Ils out plie, mais areco lenteur. J'ai eru le moment savorable pour lancer sur e cux le deuxième de chasseurs. J'ordonnai à ce regiment e une charge à fond, qui d'abord cut un plein sucres Les « Arabes qui se trouvaient en face furent cultuités, et un er parti d'infanterie kabyle fut sabre ; mais l'ar le decite des b Arabes, ayant attaque le flanc gauche des chasseurs pen-« dant que d'autre infanterie sortie du ravin les fuerthait a par le fine droit, ils se sont refires asce quelque porte a et sont rentrés sous la protection des bafailleus que je a mennis à teur secours presqu'à la course. L'artiflerie, a aux ordres du brave colonel Tournemine, suivait ces a mouvements rapides, bien que celaparut impossible au-'s paravant, avec le matériel de montagne. Les Arabes a ayant pile une seconde fois, une secon le fois aussi je a leur ai lancé ma cavalerie; mais alors quatre cents a Donnies m'avaient repoint. Mathemensement leur aga-. Musiapha seguil d'ètre idesse d'une baile à la main. Mai-

e grè la privation de cet excellent chef, ils ont rendu de grands services; eux el les chasseurs se sont couverts de a gloire. Tout a été cultuté, et la cavalerie arabe, embara rassée par son nombre même, a perdu beaucoup d'homa mes, d'armes et de chevaire ; ses morts, ses blesses sont « restes en notre pouvoir. Alors Abd-el-Kader lui-même, a dont nous avions aperçu le drapeau en arrière, au milieu a de son infanterie régulière, s'est avancé avec cette rèa serve et la cavalerie qu'il a pu ramener. C'est la prea mière fois, dit-on, qu'on a vu les Arabes employer une « reserve, ou l'engager avec tant d'à propos. Ce dernier e effort n'a pu nous acrèter un moment : nous nous soma mes jetés sur cette troupe qui, malgré un feu bien a nourri, a été rompue et précipitée fatalement sur le point « le plus difficile du ravin de l'Isser. Une pente assez ra-« pide aboutit à un rocher taillé presque à pic, à trente « ou quarante pieds au-dessus de la plage. C'est là qu'un a carnage horrible commence, et se poursuit malgré mes a efforts. Pour échapper à une mort certaine ces malheu-« reux se précipitent en has du rocher, s'assomment ou se a mutilent d'une manière affreuse. Bientôt cette triste resa source leur est entevée : des chasseurs et des voltigeurs « trouvent un passage et pénètrent dans le lit de la rivière : « les ennemis sont cernés de toutes parts, et les Douairs « peuvent assouvir leur horrible passion de couper des a têtes. Cependant à force de cris et de coups de plat de a sabre, je parviens à sauver cent trente hommes d'infana terie regulière; je vais les envoyer en France...

a La cavalerie arabe avait lachement abandonné son ino fanterie et s'était enfoie vers la Tafna. Je l'apercus foio sant mine de se ralber au bout du plateau avant de
descendre sur la rivière. Je marchai à elle avec les dixa septième leger, quarante-septième, vingt-troisième, de
a l'artillerie, laissant à la cavalerie le soin de poursuivre
a les restes de l'infanterie des habyles : cette cavalerie ne
m'attendit pas; elle passa la Tafna et je m'arrêtai sur la
a rive droite, mes troupes etant très-fatiguées et la chaa lour excessive.

« Revenons sur le premier champ de bataille, où le « soixante-deuxième et un demi-bataillon d'Afrique ont de « charger l'ennemi qui avait attaqué le convoi, et dont une « partie seulement avait passé la Sickak au mement où j'ai « été forcé de prendre l'offensive. Cette portion fut prêtiquitée dans le ravin, et fusillée de très-près; elle éprouva

- a des pertes considérables en hommes et en chevaux tués.
- a Après cette charge vigourense, le soivante-deuxième,
- a débarrassé de l'ennemi qu'il avait en face, vint appuyer
- « mon mouvement victorieux.
- Dès que la victoire avait été à peu près décidée , j'avais
   fait filer le convoi et les équipages sur Tlemeen. Quoique
- privé de mon parc de bouls et de toute espèce de res-
- sources pour les officiers, j'ai tenu à coucher sur les ri-
- o ves de la Tafna pour mieux constater ma victoire . . .
- 1179. LE PRINCE DE JOINVILLE VISITE DANS LE LIBAN LE VILLAGE MARONITE D'HEDEN (30 septembre 1836).

Alfe du Nord. Evillon du Roi. 10 stage. Par M. Beann en 1241.

Le 6 aout 1836, le prince de Joinville (\*) s'était embarqué à Toulon, comme lieutenant de vaisseau, à bord de la frégate l'Iphigénie. Après avoir visite l'archipel gree. Athenes, Smyrne, les côtes de l'Anatolie, les tles de Rhodes et de Chypre, l'Iphigenie alla mouiller devant Tripoli de Syrie, et le prince partit de cette ville pour gravir les hautes eimes du Liban.

La première chaîne avant été franchie, on arriva sur le soir à l'entrée du bourg d'Heden, habité par les Maconites, peuplade arabe qui a garde avec la foi catholique une sorte d allégeance feodale pour la France. Là le jeune prince se vit aussilot entouré de toute une population empressée de le recevoir avec des marques de joic et de respect tout ensemble. Des montagnards tenant des torches au bout de leurs longs batons eclairaient cette espèce de marche triomphale. A côté du prince était monte à cheval le fils du cheikh, qui le conduisit vers son père, patriarche à cheveux blanes, vetu avec toute la pompe orientale. Celui-ci, à la vue du prince, sinclina dans une attitude humiliée et lui appuva son front sur les mains, disant que les Maronites étaient sous la protection de la France, et qu'il était l'esclave du fils du roi des Français. Puis il l'introduisit avec le même respect dans sa maison.

<sup>(1)</sup> Rapport du genéral Buzeaud au ministre de la guerre. Monsteur du 31 juliet 1836. (2) François d'Orleans, prince de Joinville.

1180, LE PRINCE DE JOINVILLE VISITE LE SAINT-SÉPULGRE (7 octobre 1836).

Par M. Biand en 1841.

Asie du Nord. Pavillon du Rois produce.

Le 6 octobre l'Iphiquie mouilla sur la rade de Jaffa, et le lendemain le prince de Joinville ,1, avec plusieurs officiers de la frégate et tout l'attirail d'une caravane turque, s'achemina vers Jérusalem. Le pacha d'Egypte, Mehemet-Ali, investi du pachalick de Syrie par son dernier traité avec la Porte, avait ordonné au gouverneur de Jérusalem, Hassan-Bey, de faire tout ce que lui demanderait le fils du roi des Français. Aussi le prince fut-il accueilli dans la ville sainte avec tout le fracas et la pompe qui accompagnent l'entrée des personnes royales dans des villes européennes. Descendu au convent du Saint-Sauveur, le prince de Joinville commença aussitot, sons la conduite des pères, le pieux pélermage qu'accomplissent tous les voyageurs européens qui visitent les saints lieux. Après avoir suivi la voie douloureuse, il se rendit au Saint-Sépulcre, dont les dalles n'avaient point été touchées par un prince français depuis le temps des croisades.

1181. COMBAT EN AVANT DE SOMAH (PREMIÈRE ENPÉDITION DE CONSTANTINE) (24 novembre 1836).

Par M. Horace VERNET en 1842. Aile du Nord.

Aile du Nerd. Pavillondu Rol. po etage.

Le 13 novembre 1836 le maréchal Clausel (2) quitta Bône, à la tête d'un corps d'armée de sept mille hommes, pour attaquer la ville de Constantine. La rigueur inaccoutomée de la saison, jointe à l'insuffisance des moyens d'attaque, fit échouer cette entreprise. Il fallut lever le siège à peine commencé, et cette retraîte, accomplie au milieu d'obstacles et de dangers sans nombre, fut pour le maréchal, pour M<sup>55</sup> le duc de Nemours (3), qui l'accompagnait, et pour toute l'armée, l'occasion de déployer un courage et une patience héroïques.

a .... L'armée s'étant ébranlée avec tous les bagages et

toute l'artillerie, nous fûmes camper à Somah.
 « Cette première journée de retraite fut très-difficile, la

a garnison entière et un grand nombre de cavaliers arabes

1) Foir la note p. 916. 2) Idem p. 859. 2) Idem p. 939.

a nous attaquant avec acharnement, surtout à l'arrièrea garde. Mais le soixante-troisième régiment et le bataiflon « du deuxième lèger du commandant Changarnier, soutee nus par les chasseurs à cheval d'Afrique, repoussèrent « brillamment toutes les attaques, tuerent beaucoup de « monde à l'ennemi et le continrent constamment. « Dans un moment si grave et si difficile, M. le commana dant Changarnier s'est couvert de gloire et s'est attiré a les regards et l'estime de toute l'armée. Presque entoure a par les Arabes, chargé vigoureusement et perdant beauo coup de monde, il sut inspirer une telle confiance à son a bataillon formé en carre, qu'au moment où il fut le plus a vivement assailli, il fit pousser à sa troupe deux cris de a vive le roi! et les Arabes intimidés, ayant fait demi-« tour à vingt pas du bataillon, un feu de deux rangs à " bout portant convrit d'hommes et de chevaux trois faces e du carré. Le capitaine Mollière, mon officier d'ordon-» nance, chargé en cet instant critique de porter un ordre

Aile du Nord. Pavillondu Roi, ter etage.

1182. MARIAGE DE MONSEIGNEUR LE DUC D'ORLÉANS AVEC MADAME LA DUCHESSE HÉLÈNE DE MECK-LEMBOURG-SCHWEBIN.

au commandant Changarnier, se trouva au nombre de ces braves et eut part à cette noble résistance (1).

ARRIVÉE DE MADAME LA DUCHESSE HÉLÈNS DE MECK-LEMBOURG SCHWERIN AU PALAIS DE FONTAINEBLEAU (29 mai 1837).

Par M. Camille Rooteplay en . . . .

1183. MARIAGE DE MONSEIGNEUR LE DUC D'ORLÉANS AVEC MADAME LA DUCHESSE HÉLÉNE DE MECK-LEMBOURG-SCHWERIN.

CÉRÉMONIE DU MARIAGE CIVIL (30 mai 1837).

Par M. Honri Scharven en . . .

Alle du Nord Pavillon du Roi. 1º ctage.

Un traité de mariage, entre M<sup>sr</sup> le duc d'Orléans (\*), prince royal, et madame la duchesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin (\*), ayant été conclu, la princesse, future épouse, se mit en route pour la France le 15 mai 1837, conduite

(1) Rapport du maréchal Clauset au ministre de la guerre ; Moniteur du 16 décembre 1836. (2 Ferdinand-Philippe d'Orleans, coir la note p 231 à He.ene-Louise-Elisabeth, princesse de Mecktembourg-Schwerin, durhosse d'Orleans, princesse royale. par madame la grande-duchesse douairière (1), sa bellemère. Elle entra en France par Forbach, traversa les départements de la Moselle, de la Meuse, de la Marne, de l'Aine et de Seine-et-Marne, et arriva, le 29 au soir, au palais de Fontainebleau.

a La garde nationale de cette ville, deux bataillons du
 « sixième lèger, le quatrième régiment de hussards et une
 « demi-batterie d'artiflerie etaient rangés en bataille dans

a la grande cour du Cheval-Blanc.

« Madame la duchesse Heline était dans un carrosse du « Roi, avec madame la grande-duchesse donairière, sa « belle-mère; M. le duc de Broglie, ambassadeur ex-

a traordinaire, et M. le baron de Rantzau (2).

« Au moment où la voiture entrait dans la cour. le Roi, la « Reine et la famille royale se sont avancés sur le perron de « l'escalier du fer à cheval, et ont été salués par les plus « vives acclamations. Me le duc d'Orleans et Me le duc

« de Neurours (\*) sont descendus jusqu'au bas de l'escalier, « suivis de MM, les aides de camp et officiers d'ordonnance

α et des dames attachées à la reine et aux princesses.
 α M<sup>sr</sup> le duc de Nemours a donné le bras à madame la madame la duchesse Hétène. M<sup>sr</sup> le duc d'Orléans à madame la madame la dischesse Hétène.

# grande-duchesse douairière.

Tons les regards se portèrent vers l'auguste fiancée. On « admirait la noblesse et la grace de son maintien. En « approchant du Roi , la primesse paraissait extrémement « émue ; elle s'inclinait profondément devant sa majesté, « lorsque le Roi la prit par la main et l'embrassa affec- « tucusement. Rieu ne pourrait exprimer dignement la « profonde émotion qui régnait dans la foule, témoin de ce « moment solennel. Lorsque la princesse s'approcha de la « reine qui la serra dans ses bras , des larmes contérent de « tous les yeux : chacun comprenat que la fille serait di- « gne de la mère (\*). »

Le tendemain 30 mai eurent lieu les cérémonies du ma-

riage.

a La galerie de Henri II, dit le Monitour, avait eté pro-

a parce pour le mariage civil.....

a Une table ronde était placée en face de la grande che-

<sup>(1</sup> Auguste-Frederique de Hesse-Mombourg, grande-duchesse dounrière de Merklembourg-Schwerm (2 Charles-Fredern-Guillaume, baton de Rantzan, marchal de cour et vice grand ecuyer du grand-duche de Mocklembourg-Schwerm (3) Voer la note p. 222. (4 Extrait du Monifeur du 3) mai 1837.

a minée. Sur cette table étaient déposés les registres de

« l'état civil de la maison royale.

« M. le baron Pasquier, chancelier de France, revêtu « de la simarre, faisant les fonctions de l'état civil; M. le

duc Decazes, grand referendaire de la chambre des

a pairs, et M. Eugène Cauchy, garde des registres,

« attendaient Leurs Majestés.

a Les augustes fiances se sont placés debout et ensemble

« en face du chancelier : à la droite de Mer le duc d'Or-« lèans étaient le Roi et la Reine; du côté de madame la

a duchesse Hélène, madame la grande-duchesse douairière

« de Mecklembourg.

« Près d'eux se tenaient en cercle, autour de la table, le

« roi (1)et la reine des Belges (12), les princes et princesses « de la famille royale, et les témoins au nombre de seize.

« A la droite du chancelier étaient M. le comte Molé,

e président du conseil, ministre des affaires étrangères, et M. Barthe, garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le chancelier, ayant pris les ordres du Roi, a donne

s lecture du projet d'acte civil, a recu de Ms le due d'Or-

« lèans et de la princesse la déclaration exigée par l'arti-« cle 75 du Code civil, et a prononce au nom de la loi

« qu'ils étaient unis en mariage. Ensuite il a eté procédé

a à la signature de l'acte.....

« En quittant la magnifique salle de Henri II, si somp-« tueusement restaurée par les ordres du Roi et si heures-

a sement inaugurée par cette mémorable solennité, on s'est

« rendu, en traversant la galerie de François ler, à la

« grande chapelle du palais, dite chapelle de la Trinité, « hôtie par Ilenri IV, que le Roi s'occupe aussi de faire

« rétablir dans son ancien éclat.

a Les travées supérieures étaient garnies de dames de

a la ville et d'autres personnes invitées, qui suivaient avec

« émotion l'imposant spectacle offert à tenrs yeux.

« de Meaux (3), assisté de Msr l'évêque de Maroc (3).

aumonier de la reine, et des grands vicaires du diocèse.

\* Le prélat, dans une allocution touchante, a insiste sur

« la sainteté des devoirs qu'impose le mariage, et a retrace

« le tableau des vertus de famille dont le Roi et la Reine

· donnent un si noble exemple.

<sup>(1)</sup> Leopold I-, roir la note p. 931. (2) l'oir la note p. 936. (3) l'oir le note p. 956. (4) Idem p. 973.

- a Le mariage protestant a été célèbré dans la salle qui a porte le nom de Louis-Philippe, galerie nouvelle creée
- a par le Roi et digne de toutes les autres magnificences

a du palais.

- « M. Cuvier, pasteur, président de l'église réformée de la confession d'Augsbourg à Paris, assisté d'un mi-
- « nistre du saint évangile , a donné la bénédiction nuptiale.
- « Son discours, plein d'onction, a été suivi d'une invo-
- « cation pour appeler les faveurs divines sur l'union qu'il

a venait de consacrer (1). »

### 1184. ENTRÉE DU ROI A PARIS APRÈS LE MARIAGE DE MONSEIGNEUR LE DUC D'ORLÉANS (4 juin 1837).

Par M. Eugène Laur en . . . .

Aileda Nord Parillon du Rol 1 ' clage.

Le Roi et la famille royale quittérent Fontainebleau, le 4 juin, à huit heures du matin, pour se rendre à Paris.

- « Sa Majesté, dit le Moniteur du 5 juin 1837, est « arrivée à Saint-Cloud à une heure et demie. La garde
- « nationale et une foule considérable remplissaient tontes « les avenues du chateau, et ont accueilli leurs majestés
- · aux cris de vive le roi! vive la reine! vivent le duc et la

a duchesse d'Orléans!

- a A deux heures M. le préfet de la Seine (2), M. le préfet a de police 3. MM les membres du conseil géneral du dé-
- a partement, les douze maires de Paris et leurs adjoints,
- « se sont reunis à l'arc de triomphe de l'Étoile. La garde
- « nationale et les troupes de la garnison formaient la haie de chaque côté des Champs-Elysées, depuis les Tuile-
- a ries jusqu'à la barrière de l'Étoile.
- « A trois heures et demie le Roi est arrivé de Saint-Cloud, escorté par la garde nationale de Boulogne. Sa
- « Majesté est montée à cheval au milien de l'avenue de Neuilly avec les princes ses fils. La reine des Fran-
- a çais ( , la reine des Belges 3 , madame la duchesse
- « d'Orléans (6), madame la grande-duchesse de Mecklem-
- « bourg (7, madame la princesse Adélaide (8), mesdames
- « les princesses Marie , et Clémentine (10), et Mar le duc

<sup>(1)</sup> Extrait du Maniteur du 100 juin 1837. Die comte de Rambuteau, pair de l'rance, consesiter d'etat. Diabrul belessert, consesiter d'etat. (2) Matre-Amelie, roir la note p. 904. (3) lour la note p. 956. (6) Idem p. 978. (7) Idem p. 979. (8) Marie-Christine-Garoline-Adetaide-Françoise-Leopoidine d'Oricans, princesse d'Oricans, depuis duchesse de Wartemberg. (10 Marie Clementine - Caroline-Leopoidine-Cloulde, princesse d'Orleans.

a de Montpensier (1), sont montés dans une calèche de-« couverte.

a Le Roi s'est avancé alors vers l'arc de triomphe, ac-

« compagné de M. le comte Molé, président du conseil. a et des autres ministres; de M. le maréchal comte de

a Lobau 2), commandant des gardes nationales du dea partement de la Seine; de MM, les maréchaux duc de

Dalmatic (3), marquis Maison (4), comte Molitor comte Gerard (5), comte Clausel (5), marquis de Groud chy (8); de M. l'amiral Duperre (5); de M. le due de

a Broglie, d'un grand nombre d'officiers géneraux e.

a des officiers de sa maison.

a Le Roi avait à ses côtés Mer le duc de Nemours ." a et Mse le prince de Joinville (11). Mse le duc d'Orleans 11

a marchait à cheval à droite de la calèche de la Reine-

« Msr le duc d'Aumale (13) était à gauche.

« A l'arc de triomphe, Sa Majesté a trouvé M. le a preset de la Seine et M. le preset de police, à la tête a du corps municipal.

a M. le préfet a adressé un discours au Roi, et la ree ponse de Sa Majesté a été aceneillie par des acclama-

a tions prolongées.....

a Le Roi et la famille royale ont passé sous l'arc de a triomphe, qui rappelle tant de souvenirs glorieux pour

« la France....

a Partout sur le passage de Leurs Majestés et de la « jeune princesse, qui attirait tous les regards, les sentia ments du peuple de Paris éclataient avec une vivacit

a inexprimable.

« Leurs Majestés sont entrées dans les Tuileries par a la grille du Pont-Tournant, et sont venues se placer en a face du pavillon de l'horloge, dans le jardin, pour voir a déliler la garde nationale, ayant à sa tête le marechal « comte de Lohau, et les troupes de ligne sous les ardres a de M. le général comte Pajol 14). Ce défilé a duré plus de a deux heures. Aux cris de vive le roi! vive la reine! sans a cesse repetes, se mélaient les cris de vivent le duc et la

a duchesse d Orleans!

<sup>(1)</sup> Antoine d'Orléans, duc de Montpensier. 2) Monton, coir local. 9, 736, 2 Soult, voir le note p. 596, (2) Loir la note p. 509, 2 febru p. 65, 5 febru p. 505, (1) lieux p. 850, 5 febru p. 765, 6 febru p. 756, (2) febru p. 756, (3) febru p. 756, (4) febru p. 757, p. 852.

« Le Roi est rentré au palais à six heures trois a quarts (1). »

### 1185. INAUGURATION DU MUSÉE DE VERSAILLES (10 juin 1837).

Par M. BEAUME en 1842. Aile du Nord

Pavillon du Ri 10 ctage.

Voici dans quels termes le Moniteur du 12 juin rend compte de cette memorable journée :

- « Le Roi a fait hier l'inauguration du musée de Vera sailles. Sa Majesté avait convié à cette grande solennité « l'élite de la nation française, les membres de la chambre « des pairs et de la chambre des députés, du conseil d'ée tat, de la cour de cassation, de la cour des comptes, e de la cour royale de Paris; les tribunaux de première a instance et de commerce de la Seine et de Scine-et-Oise;
  - « le conseil royal de l'instruction publique, et un grand « nombre de membres des cinq académics qui composent " l'Institut de France.

- « La ville de Paris était représentée par le préset de « la Seine (1), par un certain nombre de membres du conseil général et du conseil de prefecture, et par les a douze maires de Paris.
- « La garde nationale de la Seine avait pour représena tant son commandant en chef M. le marechal comte de « Lobau (2), M. le général Jacqueminot, chef d'état-. a major; les colonels et fientenants-colonels des dix-sept a légions de Paris et de la banlieue,

« Le Roi avait également invité à cette fête nationale " M. le préfet (\*), les principales autorités et les officiers

« superieurs des gardes nationales du département de

« Seine-et-Oise.

a L'armée était représentée par MM. les maréchaux a de France, les amiraux, un grand nombre de lieutenants « généraux, de maréchaux de camp, de vice-amiraux, « contre-amiraux, d'officiers généraux en retraite; par les « états-majors de la première division militaire, des places « de Paris et de Versailles; par les colonels, lieutenantsa colonels des régiments qui forment la garnison de ces a deux villes; ensin par l'état-major et les officiers supéa rieurs de l'école royale militaire de Saint-Cyr.

11) Estrait du Moniteur du lundi 5 juin 1837. (2) Le comte de Ram-luteau, coir la note p. 281. 3) Mouton, coir la note p. 236. (2) M. Aubernon, pair de l'rance, conseiller d'état, préset du departement do a Indépendamment des membres de l'Institut de France « le Roi avait bien voulu inviter un grand nombre d'hommes

" de lettres, d'artistes, et particulièrement les pendre « et les sculpteurs qui ont concouru par leurs travaux »

« enrichir le nouveau musée.

a Le Roi et la Reine sont partis à trois heures de

a Trianon pour se rendre au palais de Versailles....

a Depuis dix heures du matin toutes les salles du

a musée de Versailles étaient ouvertes aux personne
e invitées, qui avaient pu les parcourir en attendant l'ar
a rivée du Roi.

« Leurs Majestés ont été accueillies par les témoignages

du plus vil dévouement; elles se sont rendues aux gaderies du premier étage par l'escalier de marbre, ont
a traversé la grande salte des Gardes, aujourd'hui salte de
napoléon, la salte de 1792, les quatre saltes conserves
aux campagnes de 1793, 1794, 1795 et 1796; elles
sont entrées ensuite dans la grande galerie des Batailles,
où l'on voit, retracés sur la toile, tous les hauts faits
de la valeur française, depuis la bataille de Tolbac
jusqu'à celle de Wagram. La foule des invités, qui se
nessaient autour du Roi, ne pouvait se lasser d'admirer
les belles proportions, les riches ornements de cette
galerie entièrement nouvelle.

a Après avoir parcouru d'autres salles, parmi lesquelles on a surtout remarqué la salle des États genea raux, la salle de 1830, où figurent les principaux exta nements de la révolution de juillet. Leurs Majestès ont « traversé la galerie des sculptures et se sont arretées dans « la chambre du lit de Louis XIV, pour exammer toutes « les parties de l'ancien ameublement restaurées avec

a une grande magnificence.

« Le banquet royal, auquel quinze cents personnes etaient conviées, a en lieu dans la grande gaterie de Louis XIV et dans les salons de la Guerre, d'Apollon, de Mercure, de Mars, etc. La table du Roi était de su « cents couverts et offrait l'aspect le plus splendide. Les princes présidaient aux autres tables, aussi magnitique ment servies que celle du roi. Un ordre admirable a règné dans le service.

« Après le diner on s'est répandu de nouveau dans les e galeries pour les visiter en détail, en attendant l'heute

o du spectacle.

a Leurs Majestés sont entrées dans la salle de spectacle

a à huit heures, et se sont placées à l'amphithéatre aua dessus du parterre. Le Roi occupait le milieu, ayant « à sa droite la Reine, et à sa gauche, la reine des « Belges (1, madame la duchesse d'Orléans 2 et la prina cesse Marie (3). La Reine avait à sa droite le roi des e Belges (4), madame la grande-duchesse douairière de a Mecklembourg [3], madame la princesse Adélaide (4) et

α la princesse Clémentine ?.

« Le prince royal (5) occupait un siège derrière madame « la duchesse d'Orléans; M. le duc de Nemours 3 a M. le prince de Joinville (10), M. le duc d'Aumale (11) a et M. le duc de Montpensier (12) avaient pris place der-

u rière le Roi et la Reine.

« La salle, éblouissante de lumière, et décorée avec a une magnificence que rien ne saurait égaler, était presque « entièrement pleine avant l'arrivée du Roi. L'entrée de « Leurs Majestès a été saluée par les plus vives acclamaa tions.

a A huit heures le spectacle a commencé par le Misana trope joué, avec les costumes du temps, par Mile Mars « et les principaux acteurs de la Comedie francaise. Les a acteurs de l'Académie royale de musique ont ensuite a exécuté des fragments du troisième et du cinquième a acte de Robert le Diable : Leurs Majestès ont plus d'une « fois daigné applaudir au talent de Duprez, de Levas-« seur et de Mile Falcon. Le spectacle a été terminé par un intermède de M. Scribe, destiné à célébrer l'inaua guration du musée, et à mettre en parallèle une fete a donnée à Versailles par Louis XIV avec la fête toute a nationale donnée en ce jour même par le roi des

Francais. « L'assemblée tout entière a témoigné le plus vif en-

a thousiasme au moment où l'art du décorateur a fait suca cèder a l'aspect du vieux Versailles celui de Versailles a rendu à son antique splendeur, et consacré par Louisa Philippe à toutes les gloires qui honorent le pays. « Le spectacle s'est terminé à minuit et demi. Quand « le Roi a quitte sa place, les acclamations ontéclaté avec

« une nouvelle force. Alors a commence la promenade « aux flambeaux dans les vastes salles du palais et dans

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 956, (3 Idem p. 978, (3) Idem p. 981, (4) Leopold let, soir la note p. 651, (4) Ioir la note p. 979, (5) Idem p. 901, Idem, p. 981, (5) Ferdinand-Philippe d'Orleans, voir la note p. 939, (4) Idem p. 976, (11 Idem p. 982, (17) Idem, p. 182.

- a la grande galerie des Batailles. Le Roi était précéde de a valets de pied portant des torches, suivi de sa famille
- a et de toutes les personnes qui avaient pris part au han-
- « quet on à la représentation.
- a Leurs Majestes sont reparties pour Trianon à deux « heures du matin (1). »

Salle n. 24.

Partie centrale. 1185 bis, SIEGE DE CONSTANTINE ( octobre 1837 ).

Par M. Sundon Four en (14)

Pavillon du Roi. Art clage.

Aile du Nord. 1186. SIÉGE DE CONSTANTINE.

L'ENNEMI REPOUSSE DES BAUTEURS DE COUHAY-ATI (10 octobre 1837).

Par M. Horace VERNET en 1819

Pavillon du Boi. ter elage.

Aile du Nord. 1187. SIÉGE DE CONSTANTINE.

MORT DU GÉNÉRAL DAMRÉMONT (12 octobre 1837).

Par M. Horsce Vanner en 1634

Pavillon du Rot. In clage.

Aile du Nord. 1188. SIEGE DE CONSTANTINE.

LES COLONNES D'ASSAUT SE METTENT EN MOI PHENT. (13 octobre 1837).

Par M. Horang Vennus on 1819.

1189. SIÈGE DE CONSTANTINE.

PRISE DE LA VILLE.

(13 octobre 1837).

Par M. Horace Vganti en 1824

Aile du Nord Pavillon du Roi. ter claue.

Après le succès incomplet de la première expédition contre Constantine, une réparation éclatante était due aux armes françaises. Le soin de l'obtenir fut confie au genéra Damrémont 2, gouverneur des possessions françaises en Afrique. On mit sous ses ordres un corps d'armée plus for! et mieux approvisionné que celui avec lequel le siège avoit été tenté l'année précédente. La brigade d'avant - garde était commandée par Mar le duc de Nemouis (\*); les deux autres par les maréchans de camp Trèxel et Rullière. Le général Perregaux (3) remplissant les fouc-

(1) Moniteur du 12 juin 1837. (2) Voir la note p. 930. 3) Idem p. 939. (4) Alexandre-Charles, baron de Perregaux, marechal de cump.

 tions de chef d'état-major général de l'armée. L'artillerie et le génie étaient sons les ordres des lieutenants généraux Valée (¹) et Rohault de Fleury.

Le 1et octobre 1837 l'armée quitts son campement de Medjz - Ammar, et le 6 au soir elle bivou aquait sous les

murs de Constantine.

Ce jour même les commandements furent ainsi répartis ; le général Rulhières fut chargé de défendre le plateau de Mansourah, le genéral Trèzel celui de Coudiat-Ati. M<sup>st</sup> le due de Nemours fut mis à la tête des travaux du siège.

Mais à peine étaient-ils commences que la pluie se mit , a tomber par torrents, et il fallut poursuivre l'œuvre difficile de l'armement des batteries sous un déluge qui dura quatre jours et qu'accompagnaient le feu de la place et les sorties continuelles de la garnison. Malgré tous ces obstacles, quelques pièces commencèrent à battre les murs dans la journée du 9. Successivement deux autres batteries furent armées, et pendant la nuit l'active énergie du général et le dévouement courageux des zouaves parvinrent, à c travers les eaux grossies du Rummel et les berges détrempées de la rive gauche, à faire gravir quatre pièces sur les hauteurs de Coudiat-Ati. Les sorties de l'ennemi n'en devinrent que plus furiouses, et ce sut dans la journée du 10 qu'une troupe de Kabyles, profitant des ravins et de l'escarpement du terrain, s'en vint tirer presque à bout portant sur le petit retranchement dont le mamelon de Coudiat-Ati était couronné. Il fallut alors qu'officiers et soldats courussent ensemble pour repousser une attaque si déterminée. Mer le duc de Nemours, l'épèe à la main, s'élanca des premiers avec le colonel Boyer, son aide de camp, et M. de Chabannes, un des officiers de son état-major, et tous pèle-mêle, au milieu des pierres d'un cimetière africain, ils entrainérent à leur suite quelques braves de la légion étrangère, qui mirent en fuite ces audacieux

Le 11 la batterie de brèche fut armée, et, les feux de la place ayant été promptement éteints, elle commença à battre la muraille. Transportée pendant la nuit à cent vingt mètres de la place, elle ouvrit, le 12 au matin, un feu plus rapproché et plus redoutable. Il était huit heures et demie, lorsque le général Damrémont, se rendant à la batterie avec Mer le duc de Nemours pour visiter les tra-

<sup>(1)</sup> Voir in note p. 838.

vaux de la muit, fut emporté par un boulet de canon (°). Le général Valce prit aussitôt le commandement de l'armée. Il faut ici le laisser parler lui-même.

A une heure la batterie de brèche continua la brèche commencée, et vers le soir l'état de cette brèche était le

a qu'on put fixer l'assaut pour le lendemain.

La place d'armes fut prolongée à gauche de la batterie de brèche, pour mettre la garde de tranchée à l'abri d'une attaque à revers. Le travail fut exècuté avec beaudoup de dévoucment par les zouaves, dirigés par une d'ompagnie de sapeurs du génie.

a A cinq heures un parlementaire, envoyé par le bey a Achmet, fut amené en ma présence, et me remit une a lettre dans laquelle le bey me proposait de suspendre a les opérations du siège et de renouer les negociations. a Cette démarche me parut avoir pour but de gagner du a temps, dans l'espoir que la faim et le manque de munica tions nous obligeraient bientôt à nous retirer. Je refusai e de faire cesser le feu de mes batteries, et le parlement taire parelle avec une lettre dans laquelle il parlement.

a taire partit avec une lettre dans laquelle j'annoncais à a Achmet que j'exigeais la remise de la place comme pre-

a liminaire de toute négociation.

Les batteries requient ordre de tirer pendant toute a la nuit à intervalles inégaux, de manière à empécher « l'ennemi de déblayer la brêche et d'y construire un cretranchement intérieur.

« Le 13, à trois heures et demie du matin, la brêche a fut reconnue par M. le capitaine du génie Boutaut et a M. le capitaine de zouaves de Garderens. Le rapport de a ces deux officiers fut qu'elle était praticable, et que l'en-

« nemi n'avait pas cherché à en deblayer le pied.

« A quatre heures je me rendis dans la batterie de brèa che avec S. A. R. Ms le duc de Nemours, qui devait, a comme commandant de siège, diriger les colonnes d'ata saut, et M. le général Fleury. Les colonnes d'attaque, au nombre de trois, furent formées. La première, commandée par M. le lieutenant-colonel de Lamoricière fu a composée de quarante sapeurs, trois cents rounces, et les « deux compagnies d'elite du hataillon du deuxième leger « La deuxième colonne, commandée par M. le catond

(MLe corps du pénéral Damrémont, couvert de son manteau, fut enporte par les officiers de son étal-major, accompagnes de Mon seigneut le duc de Nemonts et du nouveau general en chef, L'est la ce que represente le tableau de M. Horace Vernet.

a Combe, avant sous ses ordres MM. Bedeau et « Leclere, chess de bataillon, sut composée de la « compagnie franche du deuxième bataillon d'Afrique, a de quatre-vingts sapeurs du genie, de cent hommes du a troisieme bataillon d'Afrique, cent hommes de la légion « étrangère, et trois cents hommes du quarante-septième. a La troisième colonne, aux ordres de M. le colonel

« Corbin, fut formee de deux bataillons composés de détachements pris, en nombre égal, dans les quatre brigades. « La première et la deuxième colonne fur ent placees dans

« la place d'armes et dans le ravin y attenant; la troisième

a fut formée derrière le bardo.

a La batterie de brèche reprit son feu exclusivement u dirigé sur la brêche; les autres batteries dirigérent le « leur sur les défenses de la place qui pouvaient avoir ac-

a tion sur la marche des colonnes d'assaut.

a A sept heures j'ordonnai l'assaut.

4 S. A. R. Mar le duc de Nemours lanea la première co-· lonne. Dirigée par M. le lieutenant-colonel de Lamoria cière, elle franchit rapidement l'espace qui la séparait « de la ville, et gravit la brèche sous le fou de l'ennemi. Le « colonel de Lamoricière et le chef de bataillon Vieux (1). « aide de camp de M. le général Fleury, arrivèrent les a premiers au haut de la brèche, qui fut enlevee sans dif-« liculté. Mais bientôt la colonne, engagée dans un labyc rinthe de maisons à mortié détruites, de murs crénelés e et de barricades, éprouva la résistance la plus acharnée « de la part de l'ennemi. Celui-ci parvint à faire écrouler. . a un pan de mur qui ensevelit un grand nombre des assail-« lants, et entre autres le chef de bataillon de Sérigny (2),

« commandant le bataillon du denxième lèger, a Dès que la première colonne eut dépassé la brêche, « je la fis soutenir par deux compagnies de la deuxième a colonne, et successivement, à mesure que les troupes

a pénétraient dans la ville, des détachements de deux coma pagnies vincent appuyer les mouvements de la tête de

a colonne.

a La marche des troupes dans la ville devint plus rapide « après la chate du mur, malgré la résistance de l'eunemi. « A droite de la brêche, après avoir fait chèrement acheter

a la possession d'une porte qui donnait dans une espèce de

<sup>(1.</sup> Pierre Vieux, chef de bataillou du genie. (2. Joseph Loblanc de Seriguy.

« réduit, les Arabes se retirérent à distance, et hientet

« une mine fortement chargée engloutit et brûla un grand

mombre de nos soldats. Plusieurs périrent dans ce cruel moment; d'autres, parmi lesquels je dois citer le colonel

« de Lamorieière et plusieurs officiers de zouaves et de

a deuxième léger, et les officiers du genie Vieux et Leblanc 1),

« furent grièvement blessés. À la gauche, les troupes par

« vinrent à se loger dans les maisons voisines de la brèche;

« les sapeurs du génie cheminèrent à travers les murs, et » l'on parvint ainsi à tourner l'enneni. La même pianœu-

a vre, exécutée à la droite, força l'ennemi à se retires et

a décida la reddition de la place.

« Le combat se soutint encore pendant près d'une benre

« dans les murs de la ville; enfin les Arabes, chasses de position en position, furent rejetés sur la Casbah, et le

e général Rulhières, que je venais de nommer comman-

dant supérieur de la place, y arrivant en même temps

qu'eux, les força à mettre bas les armes. Un grand nom-

• bre cependant périt en cherchant à se précipiter du rem-

a part dans la plaine.

« Le calme se rétablit bientôt dans la ville. Le drapeau

« tricolore fut élevé sur les principaux édifices publics, et « S. A. R. Mr le duc de Nemours vint prendre possession

« du palais du bey (\*). »

1190. MARIAGE DU DUC ALEXANDRE DE WURTEMBERG AVEC LA PRINCESSE MARIE D'ORLEANS (17 00tobre 1837).

He du Nord. Wilton du Rois Arrictages

On lit dans le Moniteur, à la date du 18 octobre :

" Le mariage de S. A. R. la princesse Marie " avec

S. A. R. le duc Alexandre de Wurtemberg (\*) à été célèbre a hier soir à neuf heures au château royal de Trianon.....

« M. le baron Pasquier, président de la chambre des

a pairs et chancelier de France, remplissant auprès de la

« famille royale les fonctions d'officier de l'état civil, as-

« sisté de M le duc Decazes, grand référendaire, et de

a M. Cauchy, garde des archives de la chambre des pairs,

a a lu l'acte de mariage. Un mot ajouté pour la circonstance
aux formules d'usage a produit une vive impression sur

1 Théodore Leblanc, capitaine du genie : Ces deux officiers mouratent quelque temps apres des suites de leurs blessures ... 2° M. nitrer du 8 novembre 1837. (3) Voir la note p. 98t. (4. Frederic-Guillaume-Alexandre, due de Wurtemberg.

- « l'assemblée : c'est lorsque M. le président Pasquier, après a avoir nomme tous les princes présents, a ajouté d'une
- a voix émue : « M. le duc de Nemours et M. le prince de
- « Joinville, absents pour le service du roi. » On venait d'apprendre que l'armée était à trois lieues de Constan-
- a tine Après la lecture de l'acte, le Roi et la Reine, le
- s roi (1) et la reine (2) des Belges, M. le duc (2) et madame
- a la duchesse d'Orléans, les princes et princesses, se
- a sont avancés pour donner leur signature...
- « Après la signature de l'acte civil , le Roi s'est rendu à a la chapelle, où le mariage catholique a été célèbre par
- m Mer l'évêque de Versailles (5) assisté de Mer les évêques a de Meaux (5) et de Maroc (7).
- « Mar l'évêque de Versailles a adressé aux époux une a touchante allocution, empreinte de la foi la plus tole-
- a rante et la plus éclairée.
- « La cérémonie lutherienne a été faite par M. le pasteur
- a Cuvier, assisté d'un ministre de la même communion. Le
- a langage de M. Cuvier a été plein d'onction et de sagesse.
- a Ces deux discours étaient puises à la même source, l'esa prit évangélique.
- a Le Roi avait voulu conserver à cette solennité le carac-
- a tère d'une fête de famille; mais aujourd hui ses desti-
- « nées et celles de sa royale dynastie sont trop étroitement
- a lièes à celles du pays pour que la France entière n'y voie
- a pas aussi une fête nationale (8). »

#### 1190 bis. conseil tenu par le roi au chatrau de CHAMPLATREUX (11 août 1838).

Par M. Henri Scherens en 1810.

Aile du Nord-Payillon du Ro Les clage.

- a Le Roi avant manifeste à M. le comte Molé, président « du conseil, ministre secrétaire d'état des affaires étran-
- a gères, l'intention de visiter son château de Champlatreux,
- a soulut ajouter à cette faveur, celle d'y tenir un conseil, a et tous les ministres (9) furent avertis de s'y trouver le
- a samedi, 11 août 1838.

(1) Leopoid les, voir la nole p. 951. 2) Idem p. 956. 3 Idem p. 939.
(4) Idem p. 978. 35 Louis Marie-Edmond Blanquart de Bailleut. (6. Voir la nole p. 956. 7 Idem p. 973. (8. Moniteur du 19 octobre 1931. (9. M. Barthe, garde des secaux, ministre de la guerre; M. Dacampe de Rosanet, ministre de la guerre; M. Dacampe de Rosanet, ministre de la marine et des colonies, corr la note p. 847. M. le romte de Montalivet, numistre de l'interieur; M. Martin (du Nord), ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; M. de Salvandy, ministre de l'interieur qualique; M. Lacayre-landres ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; M. de Salvandy, ministre de l'interieur qualique; M. Lacayre-landres ministre des travaux l'instruction puplique; M. Lacave-Laplagne, ministre des finances.

« Le Roi partit de Neuilly à onze heures et demie, ac-

a compagne de S. M. la Reine, de LL. AA. RR. Muse la Princesse Adélaide (1), Muse la Princesse Clémen-

a tine (2), et des ducs d'Aumale (1) et de Montpensier, (1). & Leurs Majestes arriverent à trois heures à Champla-

a treux où elles furent reçues par M. le comte et Mai la

a comtesse Molé qui les attendaient sur le perron, et le o conseil s'étant réuni peu après, le Roi y signa plusieurs

a ordonnances, afin de perpetuer par leur date, le souve-

a nir de sa visite à Champlatreux et du conseil qu'il y avait

a tenu.

« Par le même motif, M. Henri Scheffer, qui avait ac-« compagné Sa Majesté, fut admis dans la salle ou le con-

a seil se tenait, afin d'y faire l'esquisse d'un tableau qui le

a représentat et que le Roi a destiné à y être placé (5). n

Pavillon du floi. art clage.

Ade Ju Nord. 1190 ler, RECONNAISSANCE DE NUIT DEVANT LE FORT SAINT-JEAN D'ULLOA (2 novembre 1838).

Par MM. Couveler & Morel Pario on 1829.

Aile du Nord. Pavillon du Roi. acr elage

PRISE DU FORT SAINT-JEAN D'ULLOA.

ATTAQUE DU FORT PAR L'ESCADRE FRANÇAISE SOUS LES ORDRES DE L'AMIRAL DAUDIN (27 novembre 1838.)

Par M. Theodore Gunin en 1839.

1192, PRISE DU FORT SAINT-JEAN D'ULLOA.

ATTAQUE DU FORT PAR L'ESCADRE PRANÇAISE SOUS LES ORDRES DE L'AMERAL BAUDIN : 27 novembre 1838 ).

Par M. Horace VELNET et 1844

Arle du Nord Pavillon du Roi. In clase.

Depuis plusieurs années la France réclamait du gouvernement mexicain de justes satisfactions pour une foule de vexations et de violences infligées aux sujets français dans les états de cette république. Le blocus de la Vera-Cruz, la principale place de commerce du Mexique, étant resté insuffisant, une escadre fut mise sous les ordres du contreamiral Bandin pour obtenir raison ou par la persuasion ou par la force.

Le 1" septembre 1838 la frègate la Néreide, sur laquelle l'amiral avait arboré son pavillon, partit de Brest. accompagnée de la corrette la Créole, commandée par Mer le prince de Joinville (\*). La Néveide rallia à Cadix les deux fregates la Gloire, sous les ordres du commandant

(1) Foir la note p. 901. (2) Idem p. 981. (3) Idem p. 982. (4. Idem. (5) Mo-Witeur du 14 aout 1838. (6) Foir la note p. 976.

Laine, et la Médée sous ceux du commandant Leray Cent trois artilleurs de la marine et trente mineurs du

génic étaient adjoints à l'expédition.

Arrive le 27 octobre au mouillage de Sacrificios . l'amiral Baudin, selon l'esprit de ses instructions, employa tout un mois à négocier avec le gouvernement mexicain : le 27 novembre à midi était le dernier terme assigné à ces nègociations. Le résultat n'en ayant point eté satisfaisant, l'amiral fit embosser près du récif de Gallega les trois frégates la Nérvide, l'Iphigénie (1) et la Gloire, avec les deux bombardes le Vulcain et le Cyclope, et se mit en mesure d'ouvrir le seu contre le sort Saint-Jean d'Ulloa.

Laissons parler l'amiral lui-même dans son rapport au

ministre de la marine :

« Les trois frégates ainsi embossées, beaupré sur poupe, « formaient une ligne serrée parallèle au récif. Du milieu « de cette ligne , la tour des signaux , èlevée sur le cavaa lier du bastion de Saint-Crispin, restait au sud-ouest « demi-ouest. C'était une position avantageuse, en ce a qu'elle nous permettait de battre diagonalement la plus « grande partie des ouvrages de la forteresse, en évilant « le feu de ses fronts principaux.

a Après avoir remorque les frégates, les navires à vaneur allèrent mouiller hors de portée du canon de la fora téresse, mais en position de donner leur assistance, si

elle devenait nécessaire.

a Les chaloupes des frégates, armées par les équipages a des bricks laisses à l'ancre, et munies chacune d'une a ancre à jet et de deux grelins, furent placees à l'abri des

a frégates, du côté opposé au recif.

α Quelques minutes avant midi, au moment où j'allais a placer la Néreide près du récif de Gallega, un canot a mexicain vint à bord en parlementaire : il portait deux a officiers charges par le lieutenant genéral Manuel Rin-« con, commandant le département de Vera-Cruz, de me « remettre la réponse définitive du gouvernement mexicain a aix demandes de la France. Cette répouse ne me laissait a aucun espoir d'obtenir par des voies pacifiques l'hoa norable accommodement que j'avais été charge de proa poser au cabinet mexicain. Depuis un mois j'avais épuise a tous les moyens de conciliation; il fallait recourir à la force

<sup>(1)</sup> La frégute l'Iphigénie, commandée par le capitaine de vaisseau Parse val-Deschene, etait anteneurement employee au blocus de la Vera-Cruz.

a Un peu avant deux heures et demie, je renvoyai le a parlementaire mexicain; et des qu'il sut à bonne dis-

« tance hors de la direction de nos canons, je sis le signal

de commencer le seu sur la forteresse.

« Jamais seu ne sut plus vis et mieux dirigé, et je n'ens

« dès lors d'autre soin que d'en modèrer l'ardeur.

« De temps à autre je faisais signal de cesser le feu, a pour laisser dissiper le nuage d'épaisse fumée qui nous « dérobait la vue de la forteresse. On rectifiait alors le poin-

· lage, et le feu recommençait avec une vivacité nouvelle.

« Vers trois heures et demie la corvette la Créole parul a à la voile, contournant le récif de la Gallega vers le nord:

« elle demandait par signal la permission de rallier les fré-

« gates d'attaque et de prendre part au combat.

a J'accordai cette permission : Mar le prince de Joina ville vint alors passer entre la frégate la Gloire et le rè-

« cif de la Lavandera, et se maintint dans cette position

e jusqu'au coucher du soleil, combinant habitement ses

· bordées de manière à canonner le bastion de Saint-Cris-

pin et la batterie rasante de l'est.

« A quatre heures vingt minutes la tour des signaux. « clevée sur le cavalier du hastion de Saint-Crispin, sauta

a en l'air, en couvrant de ses débris le cavalier et les ou-

« vrages environnants. Dejà deux autres explosions de ma-« gasins à poudre avaient eu lieu, l'une dans le fossé de

« la demi-lune, l'autre dans la batterie rasante de l'est.

a dont elle avait fait disparaitre le corps de garde.

" Une quatrième explosion out lieu vers cinq heures, et

a des lors le feu des Mexicains se ralentit considerablea ment. Au coucher du soleil plusieurs de leurs batteries

« paraissaient abandonnées, et la forteresse ne tirait plus

o que d'un petit nombre de ses pièces. Je donnai alors or-

« dre à la Creole d'aller reprendre le mouillage de l'île

« Verte, et je fis remorquer la Gloire au large par le Mea léore.

« Il importait de désencombrer notre position : les frè--« gates étaient mouillées sur un fond de roches aiguès, et

a elles se trouvaient serrées contre l'accore d'un récif dont

« elles ne pouvaient s'éloigner que l'une après l'autre, en

a sorte que le moindre vent du large qui se serait éleré

pendant la nuitaurait rendu leur situation fort dangereuse.

a J'ordonnai donc de cesser le seu à bord de la Nercede

a et de l'Iphigenie, et de faire les dispositions pour rece-

« voir les remorques des navires à vapeur. La forteresse

a avait complétement cessé son feu; les hombardes entre « continuaient de tirer sur elle. A huit heures, ne remiant a pas qu'elles dépensassent inutilement leurs munitame a dans l'obscurité, je leur fis aussi le signal de cesser le « feu.

a Vers huit heures et demie un canot parlementaire se « dirigea de la forteresse vers la Néréide, portant deux « officiers mexicains. L'un d'eux, le colonel Manuel Roa driguez de Cela, me dit qu'il était envoyé par le maré-« chal de camp don Antonio Gaona, commandant la fer-« teresse, pour me demander une suspension d'armes. a afin de retirer de dessous les décombres un grand noma bre de blesses qui s'y trouvaient ensevelis encore vivants. a Je répondis que la suspension d'armes avait lieu de a fait, puisque je venais de faire cesser le feu, mais quelle « ne pouvait durer que quelques heures, et que j'exigeais « une capitulation, dont je dictai immédiatement les ter-« mes. Le colonel n'était point autorisé à traiter d'une ca-« pitulation : le général même commandant la forteresse a ne pouvait, disait-il, capituler qu'avec l'autorisation du « lieutenant général Rincon, dont il était obligé de pren-« dre les ordres; il demandait le temps nécessaire pour le

« consulter.

a J'accordai jusqu'à deux heures du matin, et je fis ac« compagner les officiers mexicains jusqu'à la forteresse
a par MM. Mengin, chef de bataillon du génie, et Page,
« lieutenant de vaisseau, attaché à mon état-major. Ces
a messicurs furent reçus à la barrière par le général
« Gaona, qui s'excusa de ne pouvoir les admettre, à une
« telle heure de la nuit, dans l'intérieur de la place; et la
« conférence s'ouvrit sur la banquette qui borde le fossé.

a A peine avait-elle commencé, qu'arriva de Vera-Cruz
« l'ancien président, le général Santa-Aona, accompagné
« de plusieurs officiers supérieurs; il venait s'informer de
« la situation de la forteresse. Sa présence interrompit
« l'entretien du général Gaona avec mes officiers, qui re« vinrent à bord, à onze heures du soir, sans avoir rien

a Je pris alors le parti d'écrire au général Rincon pour a lui faire comprendre l'impossibilité dans laquelle il se a trouvait de defendre la ville de la Vera-Cruz du côté de a la mer, après que la forteresse serait réduite, et je lui offris une capitulation honorable. A deux heures du manu tin le colonel mexicain de Cela se présenta de nouveau à

a bord de la Néreide : il m'apportait un message verbal « du général Gaona, qui reconnaissait la nécessité d'une a capitulation pour la forteresse, mais qui se desendait de

a traiter sans l'autorisation du général Rincon.

a A trois heures j'expediai à Vera-Cruz mon chef d'étata major M. Doret, et le lieutenant de vaisseau Page, avec a ordre de presser le général Rincon et de lui faire siguer a une capitulation. Au point du jour la Gloire vint rea prendre le poste d'embossage qu'elle avait occupé la a veille, sur l'avant de la Nereide. L'avais nussi appelé la

Médee et la Créole, pour le cas où les Mexicains tentea raient de renouveler le combat : ces deux navires vinrent s'embosser par le travers de la batterie rasante de

a A huit heures les officiers que j'avais envoyes à Vera-« Cruz pour traiter avec le général Rincon n'etnient pas a encore de retour. J'écrivis à M. Doret de signifier au ge-

a péral Rincon que si la capitulation n'était pas sience a dans une demi-heure, j'ouvrirais mon feu sur la ville

« Quelques instants après M. Doret arriva : il n'avait pas a reçu ma lettre, et ne m'apportait de capitulation signec

« que pour la forteresse d'Ulloa sculement. Le genéral

« Rincon avait refusé de s'engager pour la ville; mais « l'officier porteur de ma lettre, n'ayant plus trouve « M. Doret chez le general Rincon, avait fait commaitre

a verbalement la substance de mon message au general.

a qui m'envoya aussitot deux officiers charges de traiter a avec moi. La convention relative à la ville fut donc con-

« clue, à quelques legères modifications près, dans les

a termes que j'avais moi-même offerts.

a C'etait à midi que la forteresse devait nous être re-« mise; mais elle n'a qu'une seule porte, à laquelle on ar-

a rive par un quai fort étroit, dont l'accès se trouvait obs-

a true par les chaloupes canonnières mexicaines coutees a bas dans le combat de la veille. D'ailleurs l'encom-

a brement des blesses mexicains était tel, que . malgre le

a efforts des officiers qui commandaient les embarcations e de l'escadre, l'évacuation ne put être terminée qui

a deux heures après midi.

« Je fis alors occuper la forteresse par les trois compa « gnies d'artiflerie de la marine et l'escouade des mineup

e embarques sur les frégates. Lorsque le pavillon de France

o sut hissé, tous les navires de l'escadre le saluèrent de

« vingl et un coups de canon, et les équipages sur les vere gues, de trois cris de vive le roi (1) ! »

1193. COMBAT DE LA VERA-CRUZ (5 décembre 1838). Pavill-1º DÉPART DES EMBARCATIONS.

Par M. Phata mond BLAXCHARD en. . . .

2º ATTAQUE DU FORT DE LA CONCEPTION PAR LE CAPI-TAINE LAINÉ.

Par M. Pharamond Blantmann en 1840.

3º ATTIQUE DU FORT DE SANTIAGO PAR LE CAPITAINE PARSEVAL.

POR M. Pharamond Blanchard en 1840.

4º ATTAQUE DE LA PORTE-DE-MEB PAR MET LE PRINCE DE JOINVILLE.

Par M. Pharamond BLANCHARD en 1840.

5º ATTAQUE DE LA MAISON DU GÉNÉRAL ARISTA PAR M<sup>87</sup> LE PRINCE DE JOINVILLE.

Par M. Pharamond BLANGBARD CD. . . .

L'amiral Baudin, dans un second rapport, raconte ainsi les événements qui ont amenè la prise de la Vera-Cruz par les Français:

« Le 4 j'étais avec la plus grande partie de l'escadre aux « mouillages de l'île Verte et de Pajaros, lorsque, dans

- a l'après-midi, le capitaine comte de Gourdon, du brick
- « le Cuirassier, stationné dans le port de Vera-Gruz, me « donna avis que de nouvelles troupes mexicaines entraient
- « dans la ville, et que beaucoup de nos compatriotes, crai-
- « gnant de mauvais traitements par suite de cette violation
- « de la capitulation , demandaient à se réfugier dans la for-
- « Je partis sur-le-champ dans mon canot pour Vera-« Cruz, en faisant signal au brick l'Alcibiade d'appareilles
- a de l'île Verte, et d'aller mouiller devant la ville, afin d'y
- « renforcer la station, qui déjà se composait du Cuirassier, « de la Créole et de l'Éclipse.
- « A quatre heures apres midi, an moment où l'entrai « dans le port, je recus une lettre de l'ancien président de
- « la république , le général Santa-Anna. Il m'annonçait sa
- « nomination au commandement général du département
- (1) Moniteur du 9 fevrier 1839,

« de Vera-Cruz, en remplacement du genéral Rincon, et le refus du gouvernement mexicain de donner son appro-

a bation à la convention relative à la ville de Vera-Cruz. a La lettre du général Santa-Anna contenait un exemplaire

a imprime du décret du 30 novembre, par lequel le prea sident Bustamente déclarait la guerre à la France.

a Je répondis au général Santa-Anna que la convention a relative à la Vera-Cruz, se trouvant violée de son fait, cessait d'être obligatoire pour moi; je l'avertis d'ad-« leurs qu'il eut à s'abstenir de toute vexation ou de tout

a abus de pouvoir envers les Français établis dans l'étendue

« de son commandement.

a J'allai à la forteresse : un grand nombre de nos pa-

« tionaux s'y étaient réfugiés avec leurs familles.

« Pendant quelques heures le général Santa-Anna avait a paru vouloir leur interdire la sortie de la ville, leur a empressement à la quitter n'avait été que plus grand. Ils avaient d'ailleurs appris que des forces mexicaines con-« sidérables devaient l'occuper, et déjà une partie de ces

« forces était entrée : la terreur était dans la population

a mexicaine et étrangère de Vera-Cruz, qui s'attendant à

« voir la ville devenir le théâtre d'un combat.

« En traitant huit jours avant avec le général Rincon . a j'avais bien pu menager l'orgueil mexicain et m'abstenir « d'exiger le désarmement de Vera-Cruz : le caractère hoa norable du general Rincon était une garantie; d'ailleurs a je ne voulais pas humilier trop profondement le Mexique « au moment où je lui offrais la paix. Mais le caractère de a haine et de fureur que le gouvernement mexicain s'effora çait d'imprimer à la guerre ne me permettait plus de a laisser entre les mains de la garnison de Vera-Cruz des « armes dont elle aurait pu être tentee de faire un usage « imprudent. Il me répugnant de tirer sur la ville et de la a détruire : le seul moyen de la sauver était de la desar-

« mer; j'en formai la résolution.

« A neuf heures du soir j'expédiai à tous les navires de « la division mouilles entre les récifs de l'île Verte et de a Pajaros l'ordre de se préparer à effectuer une descente a le lendemain, à quatre heures du matin. Chacun des a commandants recut une copie du dispositif d'attaque.

a Le 5, à l'heure indiquee, les chaloupes et grands ca-« nots, portant les compagnies de débarquement formees « des équipages de la division, se trouvaient réunis dans « le plus grand silence aux postes que je leur avais assi« gnés, le long du bord de nos navires mouillés dans le « port de Vera-Cruz. Malheureusement une brume très« èpaisse avait empéché quelques embarcations de rallier : « de ce nombre étaient celles de la Nércide, qui portaient « une partie des échelles d'escalade, des pétards pour enfoncer les portes, et d'autres objets nécessaires à l'at« taque.

a J'attendis inutilement jusqu'à cinq heures et demie; a enfin, le jour étant sur le point de paraitre, je donnai a l'ordre de départ à six heures moins un quart. Les ema harcations formées sur trois colonnes avaient pris terre a sur la plage de Vera-Cruz, à la faveur de la brume, sans

« être apercues. Le débarquement s'effectua dans un ordre e parfait , chacun des commandants marchant à la tête du

a détachement de son équipage.

a La colonne de droite, commandée par le capitaine a Lainé, de la Gloire, suivi du capitaine Le Ray de la a Médée, escalada le fort de la Conception armé de treize a canons de vingt-quatre et de deux mortiers, s'en empara, a et, poursuivant sa route le long des remparts, délogea a successivement l'ennemi des premier, deuxième et troise de la garnison s'enfuit précipitamment par cette porte. « Les canous furent encloués, jetés par-dessus les remparate et les carons furent encloués, jetés par-dessus les remparates et les carons furent encloués.

a parts, et les affûts détruits à coups de hache.

« La colonne de gauche, commandée par le capitaine « Parseval, de l'Iphigenie, ayant sous ses ordres le capitaine Turpin, de la Nérôide, se partagea en deux sections: l'une, dirigée par les capitaines Ollivier, du Cyclope, et Saint-Georges, de l'Eclair, penètra dans la ville
en enfonçant la poterne du Bastrillo; l'autre, ayant le
capitaine Parseval à sa tête, appliqua des échelles au mur,
et et enleva à l'escalade, sans beauceup de résistance, le
fort de Santiago, armé de vingt-huit canons du calibre
de vingt-quatre pour la plupart, et de deux mortiers.

« Le capitaine Parseval s'empara ensuite du premier

 $\alpha$  bastion à gauche vers la porte de la Merced, armé de huit  $\alpha$  bouches à feu ; puis , laissant une partie de son monde  $\alpha$  dans ce bastion et dans le fort de Santiago pour garder  $\alpha$  l'artillerie , il s'avança le long des remparts pour en faire  $\alpha$  le tour et opérer sa jonction avec la colonne de droite ,

« conformément à mes instructions.

« Pendant que le débarquement s'effectuait sous le fort, a à droite et à gauche de la ville, la colonne du centre dé-

a barquait au môle. Cette colonne se composait de deux « compagnies et demie d'artilleurs de la marine, sous les

a ordres du chef de bataillon Colombel, que j'avais nommé

a commandant de la forteresse d'Ulloa; de deux compa-

gnies de marins, et d'une escouade de vingt mineurs

commandée par le lieutenant Tholer; son avant-garde a était formée par quatre-vingt-dix marins de la Creole.

a ayant à leur lête S. A. R. le prince de Joinville (1).

« La porte du môle fut enfoncée au moyen de sacs à poudre, et le prince s'élanca le premier dans la ville

a Des deux compagnies de marias, l'une prit sur la droite,

a en longeant intérieurement la muraille, pour attaquer le a fort de la Conception; l'autre, marchant sur la gauche.

e se dirigea sur le fort de Santiago, ayant pour guide le

« commandant du génie Mengin.

a Pendant ce temps Son Altesse Royale, suivie des offi-

a ciers de la Créole, de son détachement de marins et d'une a partie des artilleurs, se dirigeait au pas de course vers

la maison habitée par les generaux Santa-Anna et Arista

« La garde placée au dehors fit feu et se jeta dans la mai-

« son. Bientôt un combat s'engagea sons les portiques de la

a cour, sur l'escalier et jusque dans les chambres qu'il

fallut forcer l'une après l'autre en tuant les Mexicains

qui les defendaient. De notre coté, nous cumes plusieurs

blesses, entre autres le capitaine du génie Chauchard, le « lieutenant de vaisseau Goubin, du navire à vapeur le

a Phaeton, et l'enseigne Morel du même navire.

« Enfin on pénètra dans l'appartement du général Arista :

a un second maitre ,', de la tréole, se jeta sur lui et le saia sit au corps : le prince arriva au même instant et reent

a l'épée du général. Sa maison fut fouillée, mais on ne put

trouver le genéral Santa-Anna : la résistance de sa garde

lui avait donné le temps de se sauver par les toits, dont

la construction en terrasse favorisa sa fuite. Je fis con-

a duire à bord du Cuirassier le general Arista et les offi-

a ciers mexicains prisonniers : ils y lurent traités avec tous

les égards dus à leur position.

« Cependant la colonne de gauche, continuant sa route le a long des remparts, était parvenue devant une grande ca-

« serne située près de la porte de la Merced ; des comps de

a canon à mitraille et une vive fusillade partie des fenètres

« l'avaient arrêtée au passage. Son Altesse Boyale, avertie

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 976. (2) André Jadot, depuis maltre de manœuvre.

a de cette résistance, se porta de suite devant la caserne a avec ses marins de la Creofe, et fit pointer son petit obua sier de montagne sur la porte. Aussitôt que le coup fut a parti le prince s'élança au milieu de la fumée vers la a porte, croyant l'avoir enfoncée; le boulet n'avait fait que a son trou.

La fusillade redoubla alors par les fenètres: plusieurs hommes furent tués, parim lesquels M. Olivier, lieutemant d'artilleurs. MM. Mengin, chef de bataillon du génie, Marcehal, lieutemant d'artillerie, Miniac, enseigne de la Nereide, Magnier et Gervais, élèves de la Créole, a Jauge, de la Groire, et bon nombre de marins et d'artilleurs furent blessès: il fallut se retirer dans les rues adjacentes, et le capitaine Lainé, commandant la colonne de droite, étant alors arrivé, son altesse royale se rangea sous ses ordres.

« Le capitaine Lainé m'envoya un officier pour me ren-« dre compte de ce qui se passait, et employa ensuite les « mineurs à préparer les materiaux d'une barricade qu'il se

a proposait d'élèver près la porte de la caserne.

a Je fis alors descendre de l'un des bastions une pièce de a six mexicaine, la seule que nous n'eussions point mise a hors de service; je la fis conduire dans la rue des Daa mes, dont l'axe est perpendiculaire au mur de la caserne, a ci je fis theer trois coups sur la porte, sans parvenir à a l'enfoncer. Je jugeai qu'elle devait être murée en dedans a avec des sacs à terre, dont les Mexicains avaient une a immense quantité sur tous leurs ouvrages et jusque dans a les maisons.

« La position de la caserne était forte : il fallait lui faire « subir un véritable siège , sans autre résultat utile que de « nous mettre en possession de murailles que je ne voulais pas gara der, ne pouvant pas les nourrir. L'unique but de mon exa pédition avait éte le désarmement de la ville. Ce but se trouvait complétement atteint ; dès lors il convenait d'audant plus de se retirer immédiatement , que l'état de l'atmosphère annongait un prochain coup de vent de nord « qui aurait rendu impossible le retour des commandants « et des équipages à bord de leurs navires , mouillés pour « la plupart a grande distance et sans aucun abri.

a l'ordonnai donc le rembarquement : il s'effectua dans a le plus grand ordre, chaque colonne emportant ses blesa sès et mème ses morts, sans en laisser un seul, et allant e retrouver ses chaloupes au point même où le débarque-

« ment avait en lieu.

a Toutefois l'arbarnement avec lequel les Mexicains

a avaient défendu leur caserne m'avait fait prévôir qu'ils ne

a nous faisseraient pas partir sans chercher à nous inquie
a ter. J'ordonnai que les cinq chaloupes de la colonne du

a centre, qui portaient des caronades à l'avant, demen
a rassent le bout à la plage jusqu'après le départ des autres

a embarcations; et je fis placer sur l'extrémité du môle

une pièce de six mexicaine, chargée à mitraille et poin-

« tée sur la porte de la ville. « Ces dispositions achevées , je fis rembarquer le peloton a de marins qui était resté pour garder la porte ; et j'etais a sur le point de me rembarquer moi-même le dernier. e lorsqu'une colonne mexicaine, conduite par le genéral a Santa-Anna en personne, deboucha au pas de course par « cette porte. Je commandai de mettre le seu à la pièce mexicaine chargée à mitraille, et j'entrai dans mon canot. « Cette décharge porta le ravage dans la colonne mexia caine; une partie des hommes qui la composaient se jeta sur la plage à la droite du môle et borda le pied du rema part, dont toutes les meurtrières se garnirent à l'instant de tirailleurs. Le reste de la colonne s'avança avec au-« dace sur le môle et commença un feu de mousqueterie a très-vif principalement dirigé sur mon canot, qui fut en a un moment criblé de balles. Mon patron tomba perce de « six blessures : l'élève de service . M. Halna du Frétay, en « recut deux, et un autre élève, M. Chaptal (1), jeune homme a de grande esperance, fut tue. J'ordonnai alors aux cinq a chaloupes de faire feu de leurs caronades. Elles balaye « rent de leur mitraille le môle et la plage, et firent un « grand carnage des Mexicains. Une brume très-chaisse « survint tout à coup et couvrit la retraite de l'ennemi, « qui évacua la ville et alla camper sur la rive gauche de « la rivière de Vergara. Le général Rancon-Hernandez a a pris le commandement à la place du général Santa-Anna. a qui a cu son cheval tue sous lui dans l'attaque sur le " môle, et a recu trois blessures graves; on lui a coupé a une cuisse, il est question de lui couper un bras; on de-« sespère de ses jours.

« Notre perte à été peu considérable : elle se monte en

« tout à huit tués et cinquante-six blessés (\*), »

<sup>(1)</sup> Jean-Anatole-Gustave Chaptel, olève de 111 classo (2, Monatour du 9 février 1839.

1194. VUE GENERALE DE L'ITINÉRAIRE SUIVI PAR LA Partie centrale COLONNE EXPÉDITIONNAIRE DEPUIS CONSTANTINE Resident du set JUSQU'A ALGER PAR SÉTIF ET LES BIBAYS OU PORTES-DE-FER (OCTOBRE à novembre 1839).

Par M. Siméon Pont en 1841.

1194 bis. VUE GÉNÉRALE DES BIBANS OU PORTES-DE-FER. Partie central une division de l'armée française traverse le calorie passage des portes-de-fer (28 octobre 1839), des Aquarelle par M. Simeon Pont en 1841, d'après M. Dagads.

1194 ter. PREMIÈRE MURAILLE DES PORTES-DE-PER. Partic centrale de la composée de tiralle des Aquarelles Leurs du 17° léger et des spanis de constantine (28 octobre 1839).

Aquarelle par M. DAUZATS en 1841.

1194 quat. SECONDE MURAILLE DES PORTES-DE-FER.

ABRIVÉE DU 17º RÉGIMENT D'INFANTERIE LÉGÈRE Galerie (28 octobre 1839).

Aquarelle par M. Dauzats en 1841.

1194 quinq. TROISIÈME MURAILLE DES PORTES-DE-FER. Partie centraliste de les chasseurs du Troisième régiment et les Galetie soldats du 2º lèger descendent dans le lit des Aquarelles du autestau (28 octobre 1839).

Aquarelle par M. DAUZATS en 1841.

1194 scx1. TROISIÈME MURAILLE DES PORTES-DE-FER.

LES SAPEURS DU GÉNIB INDIQUENT PAR UNE INSCRIPTION LA DATE DU PASSAGE DES PORTES-DE-FER AU FOND DU RAVIN (28 octobre 1839).

Aquarelle par M. Datzars en 1841.

1194 sept. SORTIE DES PORTES-DE-FER (28 octobre 1839).

Aquarelle par M. Dauzars en 1841. Parue centrale

Le 19 septembre 1839 M. le duc d'Orléans (1) s'embar- des Aquarelles 1. Perdinand-Philippe d'Orléans, voir la note p. 939.

qua à Port-Vendres pour visiter les établissements français en Afrique. Après avoir parcouru successivement les provinces d'Oran, d'Alger et de Constantine, le prince, dirigé dans sa marche par le marèchal Valée (1), se rendit à Setif, ancienne colonie romaine, dont les ruines abritèrent le campement de notre petite armée. De là on s'attendait que la colonne expéditionnaire alluit marcher sur Bougie, lorsque, le 26 octobre, on se mit en route vers le sud, et tout aussitot l'imagination du soldat français ent deviné

l'aventurouse entreprise du passage des Bihans.

Pendant deux jours le maréchal fit appuver la division que commandait M. le due d'Orléans par celle du général Galbois, et l'on franchit avec de grandes fatigues, mais sans rencontrer d'ennemis, une succession de cretes élevees et de vallées profondes. Le 28 au matin les deux divisions se séparérent. Pendant que le général Galbois retournait dans la province de Constantine, pour y terminer les travaux nécessaires à l'occupation définitive de la position militaire de Sétif, le maréchal Valée, avec les trois mille hemmes que commandait M. le due d'Orléans, s'engagea dans ces formidables défilés où les légions romaines, non plus que les armees turques, n'avaient jamais penetré.

Laissons parler ici un des témoins oculaires de cette

marche mémorable :

« La colonne marchait depuis une heure, tantôt dans « le lit de l'Oued-Boukethen, tantôt sur l'une ou l'autre « de ses rives, ayant en tête les deux cheiks arabes pour « guides, lorsque la vallée, assez large jusque-là, se ré-« trècit tout à coup, et nous commençaines à voir se « dresser devant nous d'immenses murailles de rochers.

« dont les crètes pressees les unes contre les autres fes-« tonnaient l'horizon d'une mamère tout à fait singulière

Nous nous mines alors à gravir un rude sentier sur la

m rive gauche du torrent, et, après de rudes montées et m des descentes pendles, où mus sapeurs durent travailler a pour que nos mulets pussent passer, nous nous trou-

a vames au milieu de cette gigantesque formation de ro-

a chers escarpes que nous avions admirée devant nous a quelques pas auparavant. Ces grandes murailles cal-

« caires de huit à neuf cents pieds de hauteur, toules

« orientées de l'est dix degrés nord à l'ouest dix degrés « sud , se succèdent , séparées par des intervalles de qua-

<sup>(1.</sup> Voir la note p. 838.

« rante à cent pieds qu'occupaient des parties marneuses « détruites par le temps, et vont s'appuyer à des crêtes qu'elles coupent en ressauts infranchissables, et qu'il serait presque impossible de couronner régulièrement. Une dernière descente presque à pie nous fit arriver au « milieu du site le plus sauvage, où, après avoir marché a près de dix minutes à travers des rochers dont le surplomb s'exhausse de plus en plus, et après avoir tourné à droite, à angle droit, dans le lit du torrent, nous nous d trouvames dans un fond resserré où il eut été facile de « nous fusiller à bout portant du haut de ces espèces de a murailles, sans que nous eussions pu rien faire contre les assaillants. Là se trouve la première porte, ouver-« ture de huit pieds de large, pratiquée perpendiculaireu ment dans une de ces grandes murailles, rouges dans a le haut et grises dans le has. Des ruelles laterales, fore mées par la destruction des parties marneuses, se suc-« cèdent jusqu'à la seconde porte, où un mulet chargé « peut à peine passer La troisième est quinze pas plus « loin, en tournant à droite. La quatrième porte, plus « large que les autres , est à cinquante pas de la troisième ; a puis le défilé, toujours étroit, s'élargit un peu et ne dure « guère plus de trois cents pas. C'est du haut en bas des a morailles calcaires que les eaux ont péniblement fran-« chi ces étroites ouvertures, auvquelles leur aspect ex-« traordinaire, dont aucune description ne peut donner a l'idée, a si justement mérité le nom de portes. C'est là a que s'est précipitée notre avant-garde, ayant à sa tête « M. le prince royal et M. le maréchal gouverneur, au a son de nos musiques militaires, aux eris de joie de nos a soldats qui ébranfaient ces roches sauvages. Sur leur « flanc nos sapeurs ont grave cette simple inscription : a Armée française, 1839. En sortant de ce sombre délile, a nous avons trouvé le soleil éclairant une jolie vallée, et a bientôt chaque soldat gagnait la grande halte à peu de a distance de là, ayant à la main une palme arrachée au a tronc de vieux palmiers qui, à l'ombre redoutée des ro-« chers du Biban, s'étaient crus en vain à l'abri des oua trages de nos briquets.

o Il aurait été impossible de songer à couronner régun lièrement une position aussi extraordinaire; il cut fallu « plus d'une journée pour cela, et le temps était 1 elé-« ment de notre succès. Le prince royal avait ordonné à « l'avant-garde de s'élancer à travers le défilé, et d'occua per immédiatement les crêtes de sortie; trois compaa gnies d'elite devaient en faire autant à droite et à gauche a pendant le passage du reste de la division et du convoi « Ces dispositions, qui furent couronnées d'un plein sur-« cès, mettaient à même de déjouer une attaque; mas a rien de cela n'eut lieu. Quatre coups de fusil, tires de a loin par deux maraudeurs, et qui n'atteignirent pera sonne, vinrent seuls protester contre le passage mira ua leux que venait d'opèrer notre colonne, et pour lequel a il ne fallut pas moins de trois heures et demie. Un beau a soleil éclaira notre grande balte, pendant laquelle l'ivresse a joyeuse de nos régiments se manifestait de mille maa nières, et par une soule de ces mots que savent improa viser les soldats français. Nos baïonnettes couronnaient a les hauteurs voisines; un orage, éclatant au loin à notre a droite, mélait ses éclairs et l'éclat du tonnerre aux a bruvants accords de nos musiques militaires, et chacun « de nous se livrait à l'espoir, sentant que l'on venait « d'accomplir la partie la plus difficile de notre belle ena treprise, que la moindre crue d'eau, qui ne s'elève pas a à moins de trente pieds entre les portes, cut rendue a impossible (1). »

### 1195. COMBAT DE L'OUAD-HALLEG (31 décembre 1839 .

He du Nord. Willon la Roi. 1st étage.

Au mois de novembre 1839 la guerre sainte, prèchee par Abd-el-Kader parmi les tribus arabes de l'Algèrie, éclata par de soudaines hostilités, et la riche plaine de la Metidja fut, sur plusieurs points, livrée à toutes les horreurs du pillage et de l'incendie. Lorsque les grandes pluies qui, à cette époque de l'année, inondent les terres de l'Afrique septentrionale, eurent cessé de rendre les routes impraticables, le maréchal Valée (\* s'empressa d'aller prendre sur l'ennemi une revauche éclataute. Le 30 de cembre il était à Bouffarick; l'infanterie régultière de l'émir, avec de nombreux détachements de Kabyles, occupait la première arête des montagnes des Beni-Salabontre la Chiffa et l'Ouád-el-Kebir; la cavalerie arabe était campée au pied des montagnes, entre Mered et Belidab.

<sup>(1)</sup> Journal des Débats du 13 novembre 1839. (2) Foir la note p. 838

toutes les forces des khalifas de Medeah et de Milianah se trouvaient là réunies.

Le lendemain, à sept heures du matin, le maréchat dirigea sa colonne, par la route d'Oran, sur le camp abandonné d'Ouad-Halleg. Deux heures après, le combat était engagé avec la cavalerie ennemie, que le maréchal s'occupa seulement à contenir en lui oppusant le feu de nos tirailleurs habilement distribués dans les plis du terrain, et en lui envoyant quelques volées d'artillerie. C'etait à l'infanterie d'Abd-el-Kader qu'il voulait sérieusement livrer bataille; toutes ses manœuvres avaient eu pour but jusque-là de l'attirer dans la plaine, en le séparant de l'Atlas.

« Ce que j'avais prévu arriva, dit le maréchal dans a son rapport. Vers une beure le colonel Changarnier, « qui se trouvait avec les premiers timilleurs de droite, a me lit prévenir que les troupes régulières de l'émir paa raissaient dans la plaine, et qu'on apercevait distinctement a les baionnettes au-dessus des broussailles qui couvrent « le terrain entre l'ancien lit de l'Ouad-el-Kebir et la « Chiffa. Je fis aussitôt reformer ma ligne, et j'envoyai a le lieutenant-colonel de Salles, mon aide de camp, re-« connaître la position des Arabes. Cet officier supérieur 6 me rendit compte, peu de moments après, que l'en-« nemi occupait la berge gauche de l'ancien lit de l'Ouad a el-Kehir, que son infanterie, arrivée en colonnes, s'était a déployée en faisant un feu de deux rangs sur le centre : a que la force de cette infanterie pouvait être évaluée à a trois bataillons, dont un, entièrement composé de sola dats réguliers, occupait le centre de la ligne, et les deux a autres, composés de Kabyles encadrés dans des détachee ments de réguliers, avaient pris position à droite et à « gauche du bataillon régulier; qu'au centre de la ligne a on apercevait les drapeaux du khalifa de l'émir, et que « la cavalerie qui avait combattu contre nous toute la maa linée se reunissait et venait prendre position à gauche « de l'infanterie.

a J'ordennai alors à ma ligne de changer de direction à droite : le dix-septième léger dut rester en arrière pour contenir la cavalerie ennemie et protéger ma communication avec le camp superieur ; je pensais d'ailleurs que la garnison de ce camp, qui était à peu de distance. ferait une sortie. Le premier régiment de chasseurs se porta rapidement à l'extrème gauche de la ligne, de manière à déborder l'ennemi et à se placer entre lui et « la montagne. Je prescrivis à l'artillerie de se tenir prête a à faire seu pour contenir la cavalerie ennemie; mais s je ne voulus pas faire tirer sur l'infanterie, résolu que « j'étais à l'aborder à l'arme blanche. Lorsque le mouvea ment de ma ligne fut terminé, elle se trouvait sur le a bord du ravin de l'ancien lit de l'Ouad-el-Kebir : le fen a de l'ennemi redoubla en ce mument; je sis aussitot a battre la charge dans l'infanterie, et j'ordonnai au coloa nel Bourjolly de faire prendre le galop à son regi-

ment, et de charger à fond l'infanterie arabe.

a Le deuxième léger, le vingt-troisième de ligne, le premier de chasseurs se jetèrent dans le ravin avec une a formidable résolution, sous le feu de la ligne ennemie. a Ces régiments gravirent la berge opposée sans tirer un « coup de fusil, et chargérent les Arabes, qui, effrayés de « l'étan de nos soldats, tournérent le dos au premier choc a et voulurent se mettre en retraite; mais il était trop a tard pour eux, toute notre ligne les suivit la haionnette a dans les reins : les chasseurs les séparaient de la mona tagne et les refoulaient devant l'infanterie, ne leur laisa sant d'autre ligne de retraite que la Chiffa. Je sis contja nuer vigoureusement la poursuite; trois fois je fis a reprendre la charge aux chasseurs, et nous menames a ainsi l'ennemi jusqu'à un ravin qui touche à la Chiffa. e Tout ce qui restait de l'infanterie réguliere se sauva à « travers la plaine des Hadjoutes.

a Pendant ce temps, l'artiflerie, protègée par le vingta troisième de ligne, avait fait feu sur les cavaliers arabes. a qui, estravés de la destruction de l'infanterie, se retiréa rent precipitamment, et repassèrent la Chissa. J'arrétai a ma ligne à peu de distance de cette rivière; les hommes « et les chevaux étaient fatigués, et nous n'avions plus

« d'ennemis devant nous. ...

« L'ennemi a laisse en notre pouvoir trois drapeaux. a une pièce de canon, les caisses des tambours des baa taillons réguliers, quatre cents fusils et trois cents caa davres de fantassins réguliers. Beaucoup de cavaliers a arabes ont également été tués; mais, suivant l'usage, « ils ont eté emportes, ainsi qu'une partie de ceux des a Kabyles. Les Arabes ont eu, en outre, un nombre con-

a siderable de blesses (1). »

<sup>1,</sup> Moniteur du 20 janvier 1840.

1196. DÉFENSE DU FORT DE MAZAGRAN PAR CENT VINGT-TROIS SOLDATS FRANÇAIS CONTRE DOUZE MILLE ARABES (2-6 février 1840).

Par M. PHILIPPOTEAUX en 1812. Aile du Nord.

Aile da Norda Pavillon du Roc 1er etago.

La province d'Oran devint presque en même temps que celle d'Alger le théâtre de la guerre sainte. Au commencement du mois de février les beys de Maseara et de Tiemcen vinrent, à la tête de douze mille hommes, attaquer le réduit fortifié de Mazagran, défendu seulement par cent vingt-trois hommes du premier bataillon d'Afrique, sous les ordres du capitaine Lelièvre. Nous empruntons les propres paroles de l'ordre du jour adressé par le général Gueheneue aux troupes de la division d'Oran.

- « L'attaque a dure cinq jours : la force totale de l'ennemi « est estimée à douze mille hommes, d'après les calculs les « plus modèrés ; il avait avec lui deux pièces d'artillerie.
- α Le 3 février, entre dix et onze heures tlu matin, une α colonne de huit cents hommes est venue attaquer le rèα duit de Mazagran. La ville, n'étant point occupée, fut α envahie en un instant par l'ennemi : une vive fusillade α s'engagea de part et d'autre ; l'artillerie ennemie ouvrit α son feu : la puit mit fin au combat.
- Le l l'ennemi, ¡dus nombreux que la veille, renouvela
   α l'attaque, qui commença à six heures du matin et dura
   α jusqu'à six heures du soir, et fut encore repoussé avec
   α perfe.
- « Le 5 nouvelle attaque, qui eut le même sort que les « précédentes.
- a L'artillerie des Arabes ayant fait brèche dans les murs a de Mazagran , la garnison profita de la nuit pour reparer
- a les murailles, panser les blessés et se préparer à de nou-
- a veaux combats. Enfin le 6 l'ennemi fit une tentative de-
- « Sesperée pour se rendre mattre de ce poste : une colonne « de deux mille fantassins donna l'assaut : l'ennemi par-
- « vint jusque sur la muraille; mais, grace à l'intrepide
- « opiniâtreté de la garnison , il fut repoussé , tantôt à coups
- « de basonnettes, lantôl avec des grenades, et même à « coups de pierres. Ce fut son dernier effort : entièrement
- « decourage , il se ret.ra , abandonnant l'attaque et ses po-
- a silions, »

1197. COMBAT DE L'AFFROUN (27 avril 1810).

Aile du Nord. Pavidonila Roi. ter elage.

Par M. Horace VERNET en 1862.

« Le 25 avril le corps expéditionnaire destiné à pénétrer a dans la province de Titterie, et à occuper Médéah, prit a position sur la Chiffa, de Koléah au camp de Belidah. Il a clait fort d'environ neuf mille hommes de troupes de a toutes armes, en face d'un conemi qui n'avait pas moins a de dix à douze mille cavaliers et de six à sept mille fan-

« lassins.....

· Le 27 avril l'armée passa la Chiffa : elle marcha sur a quatre colonnes; M. le duc d'Orleans (1) formait l'avant-« garde, avec la première division, moins les zonaves. a Il devait déhorder le hois des Karesas, dans lequel les « autres colonnes devaient pénètrer. Son Altesse Ruyale u quitta le camp de Bélidah à cinq henres et demie du a matin, et arriva à la position indiquée sans avoir repeona tre l'ennemi.

« A l'extreme droite, le colonel Lamoricière partit de « Koléah avec les zouaves et les gendarmes maures..... a Il avait pour mission de s'avancer entre le Sahel et les a Karesas, de pénetrer dans ce bois, et de détruire tous

a les établissements badjoutes.

« Au centre, le genéral de Rumigny, avec trois batailo lons de la deuxième division et deux escadrons du pre-« mier régiment de marche, devait appuver le mouvement a du colonel Lamoricière, et prendre position au confluent a de l'Ouad-Jer et du Bou-Roumi. Je me portai moi-même a avec la réserve, entre la première et la deuxième divi-« sion, pour envelopper le bois des Karesas et détruire le a repaire des Hadjoutes (7) ... w

Il etait quatre heures lorsque l'ennemi, jusqu'alors invisible, commença à paraître. C'était toute la cavalerie du khalifa de Milianah qui debouchait par la gorge de l'Ouad-Jer, et se déployait parallèlement au flanc gauche de l'armée française. Le marcehal (3) ordonna aussitôt un mouvement dont l'effet devait être de deborder les Arabes sur leurs deux côtés, et de les rejeter dans les montagnes de

Mouzala.

<sup>(1)</sup> Ferdinand-Philippe d'Orleans, coir la note p. 939. 19 Rapport du marcehol Valce au ministre de la guerre; Moniteur du 5 juin 1240. (3) Le marechal Valee, coir la note p 838.

M. le duc d'Orléans, qui, avant de recevoir les ordres du maréchal, avait prevu le mouvement, était dérà à portée de l'ennemi. Il commanda aussitot au premier régiment des chasseurs d'Afrique de charger contre les Arabes. Le soin de porter cet ordre fut remis au duc d'Aumale 1), qui remplissant les fonctions d'officier d'ordonnance auprès de son frère, et le jenne prince, qui recevait ce jour-là le baptème du feu, fut toujours en avant des escadrons, dont l'ardeur était encore augmentée par son exemple. Cette briflante charge, soutenue par le général Blanquefort avec le deuxième régiment de marche, eut pour effet de rejeter l'ennemi sur la rive droite de l'Onad-Jer. Une autre charge, dirigee par le lieutenant général Schramm, qui lança contre les Arabes le premier regiment de marche, les accula au pied des hanteurs de l'Affroun. Ce fut dans ce combat de ravalerie très vif et très-meurtrier que le brave colonel Miltgen \* tomba blessé mortellement.

L'ennemi croyait la journée terminée et s'apprétait à repremire le camp occupé depuis longtemps par le khalifa de Milianah; mais le maréchal, qui avait reconnu la pesition de l'Affront, avait en même temps pris la résolution de l'en deleger. Il ordonna à M. le duc d'Orléans d'attaquer par la gauche le mamelon où étaient postes les Arabes, pendant que le dix-septième leger allait les aborder de front. En un instant la charge baltit sur toute la ligne, on s'ébranla au cri de vivo le roi? et l'élan des troupes fut tel, que, malgré les difficultés du terrain, les cretes furent aussitôt couronnées par la cavalerie que par l'infanterie. Les Arabes, culbutés de toute part et dispersés dans la vallee du Bou-Roumi, virent leur fuite protègée par la

puit.

1198. L'ARMÉE FRANÇAISE EMPORTE LE TÉNIAU DE P MOUZAIA (12 mai 1850).

Aile du Nord. Pavillon du Rois to etaze.

ENLÉVENENT DES REDOUTES PAR LE DECTIÈME LÉGER. SOUS LES ONDRES DU COLONEL CHANGARNIER.

Par M. Besent en . . . .

(i) Vair la note p. 27d. (2. Pierre-Nicolas Milison, livatenant-colonel du 3 régiment des chasseurs d'Afrique.

Aife du Nordlavillon du Roi. 1st etage.

avillon du Roi-

1199. L'ARMÉE FRANÇAISE EMPORTE LE TÉNIAH DE MOUZA)A (12 mai 18'0).

LES CHÉTES SONT COURONNÉES PAR LES ZOUAVES, 5005 LES ORDRES DE COLONEL LAMORICIÈBE.

Par M. Hippolyte Ballance en 1841.

1200. L'ARMÉE FRANÇAISE EMPORTE LE TÉNIAH DE MOUZAIA (12 mai 1840).

OCCUPATION DU COL.

Aile du Nord.

Par M. Horace VERNET en 1842.

Du 28 avril au 11 mai le marèchal Valèe (1) s'occupa à entourer la ferme de Mouzaïa d'un camp retranche, pour y rassembler tous les approvisionnements destines à la place de Médèah, en même temps qu'il rappelaît de la province d'Oran des renforts nécessaires à l'attaque du Téniah, où il était informé qu'Abd-el-Kader avait amassé de formidables moyens de défense. Il se rendit à Cherchell, où le brave commandant Cavaignac venait de soutenir avec une faible garnison l'effort opiniâtre de plusieurs milliers d'Arabes, y recueillit les deux mille hommes arrives d'Oran, et revint le 11 mai à la ferme de Mouzaïa. Pendant ces treize jours, à peine y en eut-il un seul qui ne fût marquè par quelque combat; celui de l'Ouâd-liachem fut assez brillant pour ajouter un nouveau lustre à la renommee du colonel Changurnier.

L'attaque du Téniah fut résolue pour le 12 mai.

e Le col n'est abordable, en avant de Mouzaïa, que par

a la crête orientale, dominée tout entière par le piten de

a Mouzaia. Alid el-Kader, depuis six mois, avait fait exe-

« grand nombre de redoutes, reliées entre elles par des

« branches de retranchements, couronnaient tous les sail-

a lants de la position, et sur le point le plus élevé du poor

« un reduit presque inabordable avait éte construit ; d'au-« tres ouvrages se développaient encore sur la crête jus-

e qu'au col Les arêtes que la route contourne avaient ete

a également conronnées par des redoutes, et le col lu-

a même était armé de plusieurs batteries. Enfin 1 cme

a avait reuni sur ce point toutes ses troupes régulières. Les

(1) Voir la note p. Bud.

e bataillons d'infanterie de Médéah, de Mitiana, de Mase cara et de Sebaou avaient été appelés à la défense du e passage, et les Kabyles de toutes les tribus des provinces e d'Alger et de Titterie avaient été convoques pour defene dre une position la plus importante de l'Algérie.

« M. le duc d'Orléans l' fut chargé d'enlever la position « avec sa division... Il la torma sur trois colonnes : celle « de gauche, commandre par le général Duvivier, était « composée de deux bataillons du deuxième leger, d'un « bataillon du vingt-quatrième et d'un bataillon du qua- « rante-quatrième. Elle était forte d'environ mille sept « cents hommes, et sa mission etait d'attaquer le piton par « la gauche, et de s'emparer de tous los retranchements « que les Arabes y avaient élovés.

a La seconde colonne, sous les ordres du colonel Lamoc ricière, était composée de deux bataillons de zouaves, a du bataillon de tirailleurs et d'un bataillon du quinzième a lèger; cette colonne, forte de mille buit cents hommes, a devait, dès que le mouvement de gauche serait proa noncé, gravir par une crète de droite, afin de prendre à a revers les retranchements arabes, et se prolonger ensuite sur la crète jusqu'an col.

« La troisième colonne, sous les ordres du général « d'Houdetol, était composée du vingt-troisième de ligne « et d'un bataillon du quarante-huitième. Elle était destinée à aborder le col de front, dès que le mouvement « par la gauche aurait forcé l'ennemi à évacuer les crè-« tes (\*)...»

Il fallut gravir, pendant plus de sept heures, à travers tous les obstacles d'un terrain roide et escarpé, avant de songer à commencer l'attaque. Enfin « vers midi et demi « le prince royal fit faire tête de colonne à gauche au géa néral Duvivier... Ce fut un solennel moment que celu « où ces braves soldats, dont un si grand nombre ne devait « plus nous revoir, s'éloignérent de nous pour accomplir « une des actions de guerre les plus brillantes de nos ananels d'Afrique; nous ctions calmes cependant, car à « leur tête marchaient le général Duvivier, le colonel « Changarnier et tant d'autres officiers qui, quoique jeu- « nes encore, out déjà des noms connus dans l'armée...

<sup>(1</sup> Ferdinaud Philippe d'Orksus, coir la note p. 939. (2) Rapport du marechal Falée au ministre de la guerre; Noniteur du 3 Juin 1810.

a Dès que cette colonne commença à gravir les pentes a du piton de Mouzaia, elle fut accueillie par une vive fusittade qui la prenait de front et en flanc. » Le géneral Duvivier, sans s'inquièter du feu des Kabyles, poursuvit intrépidement sa marche vers ce qui faisait la force de la position ennemie. C'étaient a trois retranchements se dominant les uns les autres, et dont le dernier était protege a par un réduit, et se reliait par un autre retranchement a au sommet du pie, où se trouvait un bataillon régulier.

a u sommel du pic, ou se trouvait un bataillon reguler.

a Deux hataillons et des masses de Kabyles défendaient a cette position. Ils dirigèrent sur nos soldats un feu de deux rangs, qui mit hors de combat un grand nombre a d'entre eux. Le deuxième lèger, électrisé par l'exemple de ses officiers, et entraîné par la vigueur du colonel a Changarnier, se précipita sur les retranchements. La charge battit sur toute la colonne, et les redoutes furent a enlevées. Les Arabes qui occupaient le pre voulurent en a sayer un retour offensif; mais, aborbés eux-mêmes avec a me vigueur peu commune, ils furent culbutes dans les rayns, et le drapean du deuxième lèger, si connu en a Afrique, ilotta glorieusement sur le point le plus clère a de la chaîne de l'Atlas, »

Pendant ce temps les deux autres colonnes continuaient leur marche pénible. A trois heures le maréchal laura le colonel Lamoricière à travers une arête hoisee qui prenait naissance à la droite du piton. Deux redoutes furent successivement ea portées par l'héroïque impétunsite des zouaves; more, du haut d'un troisième tetranchement qui restact à enlever, deux bataillons reguliers et de nombreux Kalojes dangerent un feu redoutable contre la resonne qui pravissas avec peine, a Nous cumes, continue le mao réchal, un moment d'anxièté pénible; mais lucutot « no s'entemlimes la marche du deuxième leger qui dea becchail sur les derrières de l'ennemi ; les zouaves arn-« vai int alors au pied du retranchemen"; par un elan d'ena thousiasme, ils se précipitérent dans l'intérieur, culbua terent l'ennemi, et quelques instants après les deux a co'onnes firent leur jonction au point où l'arête qu'avait a suivie le colonel Lamoricière se détache de la chaîne. Les a troupes de tous les corps se précipitérent, avec toute la a rapidité que permirent les difficultés du terrain, a la a poursuite de l'ennemi, en se dirigeant vers le col. v C'etait le tour de la troisième colonne à se porter en

C'etait le tour de la troisième colonne à se porter ca avant contre le front de la position ennemie. Au montent où elle venait de s'ébranler, une batterie arabe envoya contre elle quelques boulets mal dirigés : son feu fut promptement éteint par la batterie de campagne que commandait le général Lahitte. M. le duc d'Orléans lanca alors un des bataillons du vingt-troisième de ligne en tirailleurs sur la gauche, et se porta à la tête des deux autres sur le col. C'est dans ce mouvement que M. le duc d'Aumale (1). rencontrant le brave colonel Guesviller, épuisé de fatigue et incapable d'avancer, se jeta à bas de son cheval, le forca d'y monter, et rejoignit à la course les grenadiers qui marchaient en avant des tambours. Il arriva à l'instant où l'on plantait sur la position le drapeau du vingt-troi-

Ce fut un beau moment que celui où débouchèrent à la fois sur le col soblats et officiers confondus des trois colonnes, tous haletants, converts de sueur et de poussière, plusieurs même de teur sang, mais oubliant leur fatigue ou leurs blessures dans l'ivresse de la victoire. Un long cri de vive le roi! accueillit l'arrivée de M. le duc d'Orléans. Les troupes, dans leur enthousiasme, félicitaient le prince de les avoir si bien conduites, et le prince renvoyait à ces héroques soldats et à leurs chefs l'honneur d'une si belle

journée. Cependant l'arrière-garde avait eu de son côté à repousser une sérieuse atta que, « Lorsque la colonne, dit le maa rechal dans son rapport, eut quitte le plateau du Béjeuner, a nous aperçumes sur notre droite de nombreux rassemo blements de Kabyles conduits au combat par des cava-« liers d'Abd-el-Kader. Ils ne tardèrent pas à descendre a avec beaucoup de résolution pour attaquer le centre du a corps expeditionnaire. Je fis tirer sur eux quelques obus a de montagne ; ils se jeterent alors sur l'arrière-garde, se e réunirent à une colonne de sept à buit cents hommes a qui arrivaient sur notre gauche, et enrent avec le dixa scotième lêzer, le cinquante-huitième de ligne et la légion étrangère, plusieurs engagements qui leur coûtéa rent beaucoup de monde, et dans l'un desquels le genéo ral de Rumigny fut atteint d'une balle à la cuisse. a Dès que le col fut occupé, l'ennemi se retira dans toutes a les directions, et à neuf heures du soir le corps expedi-« tionnaire prit position sur le col même, en continuant a d'occuper le piton et les crètes de Mouzaia. a

<sup>(1)</sup> Voir la note p. 982.

#### 1201. PRISE DE MÉDÉAH (17 mai 1840).

Aile au Nord. hydlondu Boi, a + clage. Par M. PHILIPPOTRAL X en . . .

Il ne fallut pas moins de quatre jours pour faire la roule qui devait conduire l'armée à Médéah et donner passage au matériel d'artillerie destiné à l'armement de cette place. Le 16 les troupes s'ébranlèrent et chassèrent devant elles l'ennemi, qui leur disputa le terrain pied à pied Le bois des Oliviers, qui bientôt devait être le théâtre de deux sanglants combats, servit de campement à l'armée On s'attendait qu'Abd-el-Kader, qui avait fortifié les approches de la ville, ferait le lendemain un grand effort pour la couvrir; mais la position qu'il occupait ayant été tournée, quelques volées de canon suffirent pour la lui faire abandonner. M. le duc d'Orlèans 1) avec sa division poursuivit vivement les Arabes et leur fit éprouver quelques pertes.

Les vétérans de l'armée d'Afrique, à mesure qu'ils approchaient de Médéah, comparaient l'aspect de cette ville à celui de Constantine, du coté de Coudiat-Ati. « La chaîne a extérieure des maisons, faisant muraille et percee de a meurtrières, est bâtie sur l'arête d'un talus unturel et à peu près perpendiculaire. L'antre coté est en pente doune, et sur cette pente est la ville. Elle est tout entouvrée de jardins; un bel aquedue passe sur un cavin qui est à gauche quand on arrive. Tout cela forme une demin circonference boisée, qui est un véritable pasis, mais une pasis fronçais, parfaite image de ce qu'on appelle le Booc cage de la basse Normandie, pays coupé de haies, couvert de vignes et de pommiers, qui sont si rares en « Afrique »

Le maréchal (2) prit possession de la ville, ordonna les travaux nécessaires à la défense, et y laissa le general Duvivier avec le titre de commandant supérieur de la provuce de Titterie.

1202. COMBAT DU BOIS DES OLIVIERS (20 mai 1840).

Mile du Nord. Pavillon du Roi. Le etage.

Nous empruntons le récit de cette action au journal d'un officier attaché à l'état-major de la première division.

(1 Ferdinand-Philippe d'Orleans, voir la note p. 202. 2 Le mestechal Valee voir la note p. 535.

« Nous sommes partis de Médéah vers neuf heures du « matin. Notre division était d'avant-garde; le dix-septième lèger fermait la marche. Toute la cavalerie enne-« mie nous attendait sur la route de Milianah. Elle nous a laissa passer devant elle sans bouger. Tout entra, presque sans coup férir, dans le bois des Oliviers; mais quand l'arrière-garde se trouva seule de l'autre côté du passage « étroit qui mêne, entre deux ravins, à la naissance du « bois, les Arabes chargérent avec beaucoup de vigueur. a Nous débouchions alors de l'autre côté, et voyions trèsa clairement l'affaire. Le colonel Bedeau, commandant le « dix-septième, manœuvrait avec un aplomb et une habi-« leté rares, occupant successivement toutes les crêtes, « échelonnant ses compagnies, ménageant des embusca-« des..... Entin il serra à son tour sur le convoi dans le bois des Oliviers. Notre tête de colonne, après avoir passé le a long défilé et les deux ravins, arriva sur les positions qui a avoisinent le col. La nous fomes informés de la présence « de plusieurs des bataillons réguliers d'Abd-el-Kader, « que nous avions déjà aperçus, et qui en ce moment ma-« nœuvraient pour menacer nos derrières. En effet la fu-« sillade commença à être bien plus vive... Le maréchal (1) a se décida à nous faire prendre position sur les hauteurs a où nous étions, qui protégent l'arrivée à Téniah et fora ment une espèce d'amphithéâtre. Dès lors il n'y avait a plus de difficulté sérieuse, après le ravin passé, puisque la a route était faite. M. le duc d'Orléans (8, se plaça , avec le a deuxième lèger, à droite de la route regardant Médéah; « le bataillon de tirailleurs était à gauche; le colonel « Lamoricière, avec son dernier hataillon et quelques « compagnies du deuxième lèger, également à gauche, a mais un peu en avant sur les crètes, pour empêcher de « tourner le col. On fit descendre le deuxième bataillon des a zouaves pour protéger la retraite. De notre position, a nous voyions les Arabes arriver de tous côtés à la course. « Ici encore le dix-septième lèger soutint tout l'effort de a l'attaque. Il fut chargé avec un grand acharnement dans a le bois des Oliviers : une compagnie de voltigeurs se vit « en un moment environnée par plus de six cents cavaliers. a Le capitaine Bisson se défendit, non pas avec courage, a mais avec héroïsme : on parvint à le dégager. Dans cette

<sup>(1)</sup> Le maréchal Valce, voir la note p. 838. (2) Ferdinand-Philippe d'Orleans, voir la note p. 939.

a longue lutte d'une poignee d'hommes contre des centaines a d'ennemis, on perdit beaucoup de monde, mais pas un a blesse ne fut abandonne .... Le colonel donnait l'exeme ple ; son cheval avait été tué, et une balle était vonue se a loger dans son nez : à pied , boitant encore de sa blesa sure de l'Ouad-Nador, le visage monde de sang par celle « qu'il venait de recevoir, appuvé sur le fusil d'un de ses soldats mort dans l'action, il conserva le commandement a de son regiment, et le mena, dans ces graves circonstana ces, avec une énergie que tout le monde admirait. Le a quinzième leger et surtout le quarante-huitième de ligne a aidérent dignement la retraite du dix-septième. Cepena dant ils durent aussi passer le fameux ravin. Le dix-sepa tième etait extenue, lorsque le commandant Renand a démasqua avec ses zonaves. Leur feu, ou plotôt leur a attitude arrêta l'ennemi, car beancoup d'entre cux n'aa vaient point de cartouches.... Enfin ils curent de la pou o dre. Le dix-septième etait déjà de l'autre coté du ravin. a le commandant Renaud ramena son monde, faisant avec a des compagnies ce qu'un genéral fait dans la grande « guerre avec des régiments, disputant pied à pied le tera rain sur un sentier où souvent il y avait a peine la place a d'un homme; il revint avec sa troupe décimée, et a cu a sa bonne part des honneurs de la journée. A peine nos a derniers soldats avaient-ils passé le ravin, que les Araa bes s'y clancérent derrière eux; et, malgré le feu qui a partit de tous les points de l'amphitheatre que nous fora mions, ils le traverserent a la course. Les spahis rouges a d'Abd-el-Kader, les gens à burnous noirs de la province a d'Oran, tout ce qu'il y avait de braves dans vette cavaa lerie mit pied à lerre pour soutenir les réguliers et prena dre part à cette lutte acharnée. On se fusilla là pendant « près d'une houre d'assez près et sans houger.... La fue sillade allait toujours lorsque, subitement, vers cinq a heures, l'ennemi repassa le ravin à toute comse, ema portant bon nombre de morts et de b'essés; après cele leurs tambours battirent la retraite, et ils executerent a leur mouvement avec assez d'ordre. Nos troupes restè-« rent en position jusqu'au coucher du soleil..... »

|   |     | • |  |  |
|---|-----|---|--|--|
| • |     |   |  |  |
|   |     |   |  |  |
|   |     |   |  |  |
|   |     |   |  |  |
|   |     |   |  |  |
|   |     |   |  |  |
|   |     |   |  |  |
|   |     |   |  |  |
|   | . • |   |  |  |
|   |     |   |  |  |
|   |     |   |  |  |

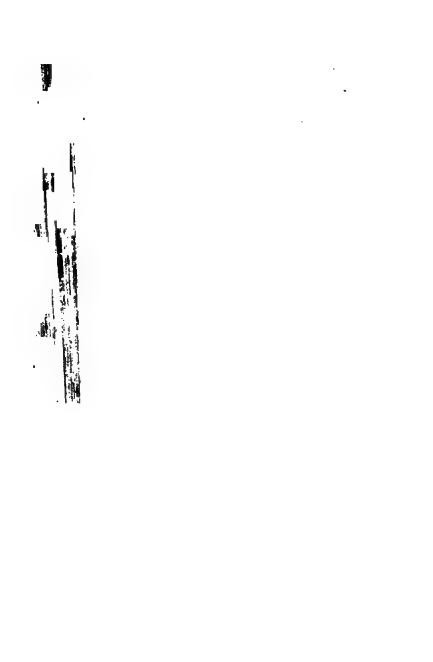





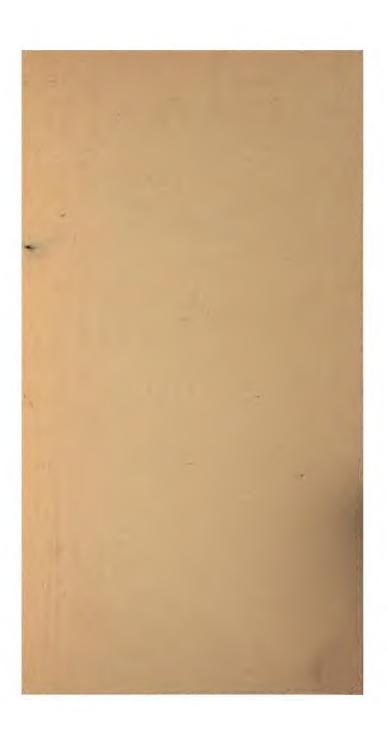

# DO NOT CIRCULATE

## BOUND

JUN 2/ 1919

UNIV. OF MICH.



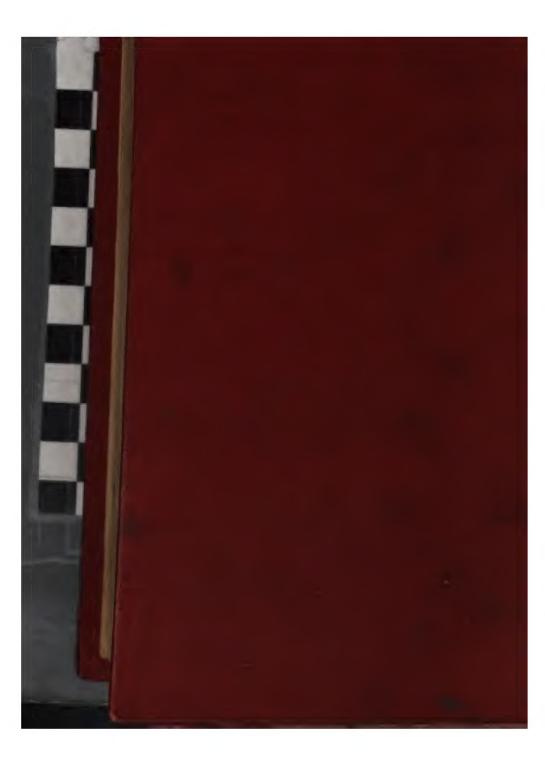